

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



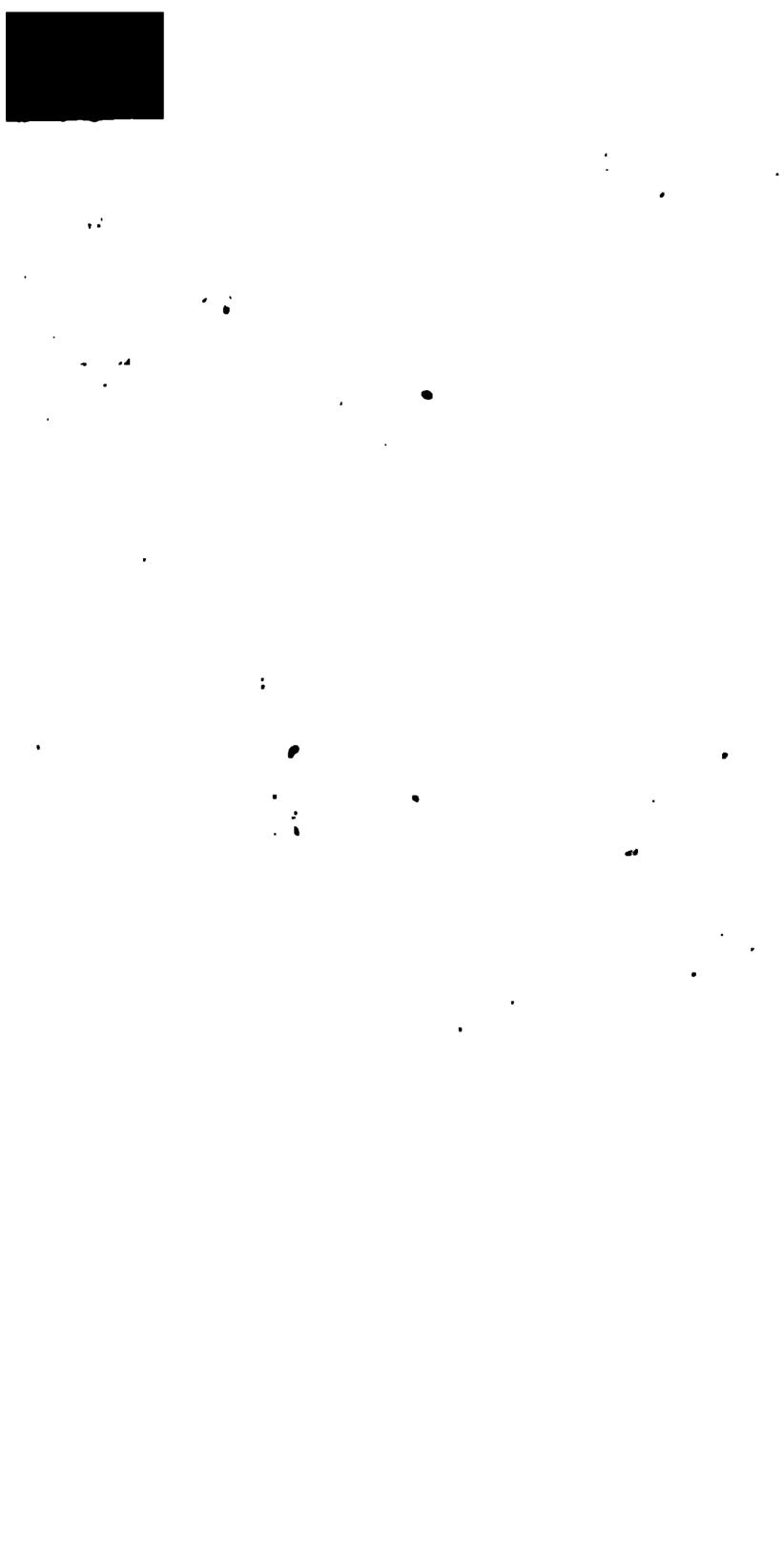



•



.

=

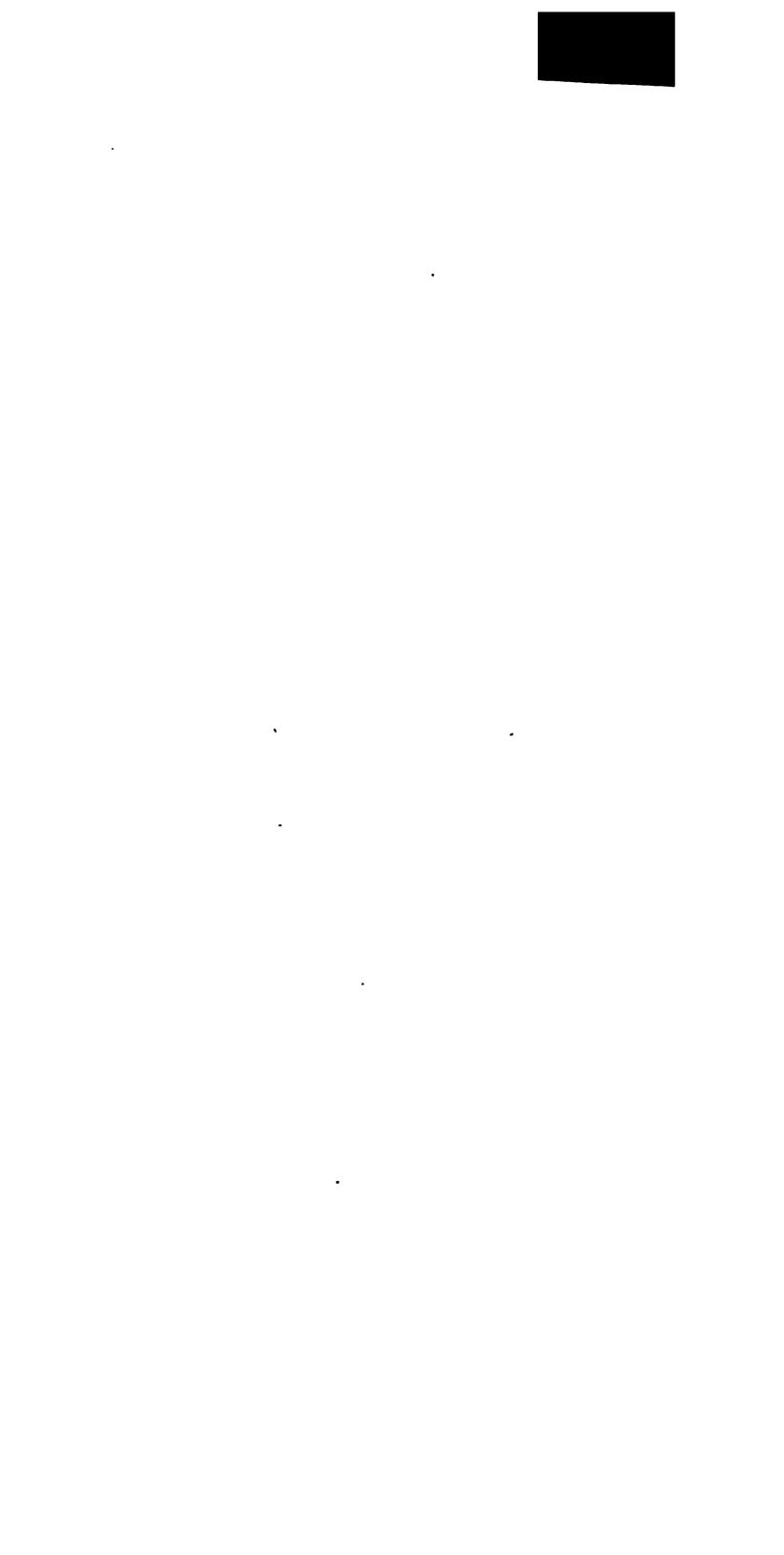

, '. e g.12, 1230

## COLLECTION

COMPLETE

# DES MÉMOIRES

RELATIF

A L'HISTOIRE DE FRANCE.

Table générale et analytique.

# PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE DECOURCHANT, REE D'EAPTERE DE 1.

# COLLECTION

COMPLÈTE

# DES MÉMOIRES

RELATIFS

### A L'HISTOIRE DE FRANCE,

DEPUIS LE RÉGRE DE PHILIPPE-AUGUSTE, JUSQU'AU COMMENCEMENT DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE;

AVEC DES NOTICES SUR CHAQUE AUTEUR, ET DES OBSERVATIONS SUR CHAQUE OUVRAGE,

PAR M. PETITOT.

TOME LIL



PARIS,
POUCAULT, LIBRAIRE, RUE DE SORBONNE, Nº 9.
1826.





Cette Table générale et analytique des matières a été rédigée par M. Delbare.

30.00

# Collection des Moimoires

# RELATIFS A L'HISTOIRE DE FRANCE,

### PREMIÈRE SÉRIE.

Avis du Libraire sur la manière de collationner et de faire relier l'ouvrage.

Loasqu'une collection se compose d'un grand nombre de volumes, et surtout lorsque la tâche qu'on s'est imposée de saire disparoître toutes les sautes qui ont pu échapper à la correction des épreuves met dans la nécessité d'imprimer des cartons (1), si est rare que quelques volumes de chaque exemplaire ne soient pas déparés à la reliure par des transpositions ou par des omissions. En terminant cette première série de la Collection des Mémoires, je crois donc devoir indiquer à messieurs les souscripteurs les moyens de prévenir un pareil inconvénient.

La Collection des Mémoires est divisée en deux séries : cet avis se rapporte à la première, qui est intitulée Collection compliant des Mémoires relatifs à l'Histoire de France, depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu'au commencement du dix-septième siècle. Le titre de la seconde est Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France, depuis l'avénement de Henri 14 jusqu'à la paix de Paris, conclue en 1763. Ces deux titres ne doivent pas être confoudus.

Chaque seuille de texte est également sacile à distinguer par la signature (2); la première série n'a pour signature que des

Les cartons, en termes de librairie, sont des senillets réimprimés séparément, où l'on a corrigé des fautes qui existent dans ceux qu'ils sont destinés à remplacer.

(\*) On appelle agnature d'un livre les chiffres, les lettres ou les mots placés au bas de quelques pages. Ces signes sont les marques distinctives des feuilles, qui servent à guider les assembleurs, les brocheuses et les relicurs dans lour travail.

Une seulle de la Collection des Mémoires, pliée en huit (d'où lui vient le nom d'in-8°), présente d'abord la première signature, qui à pruche indique le tome, et a droite le numéro de la seulle. Le seuillet

chiffres; dans la seconde série, il y a un T immédiatement avant le nombre placé à gauche qui indique l'ordre des volumes.

Dans la plupart des ouvrages, les mots FIN DU TOME ne prouvent pas toujours que le volume soit terminé, puisqu'on place ensuite la table des matières, quelquesois même des appendices. Cette méthode est vicieuse, attendu qu'elle ne sait pas connoître la fin véritable du volume, et qu'on ne peut savoir s'il est complet. J'ai veillé à ce que l'indication dont il s'agit sût mise précisément à la fin du volume, et sur la dernière page.

J'appelle encore l'attention de messieurs les souscripteurs sur les observations suivantes (1):

En tête du tome 1 est le discours préliminaire signé a, avec une pagination en chissres romains (v à xx).

Le tome 4 commence par un avertissement de deux pages (1 — 11).

Tome 5. Les pages 165, 166, 171, 172 forment un carton double, dont le premier seuillet est signé 5.\* — 11°.

Tome 7. Les pages 73, 74 sont un carton signé 7. — 5\*.

Tome 8. Les pages 401, 402 forment un carton signé 8. — 26\*.

Tome 9. Les pages 3 à 6 forment un carton double signé 9. — 1\*.

Tome 13. Les pages 455, 456 sont un carton signé 13. — 29°. (S'il manquoit, il faudroit le chercher à la fin du tome 14).

Tome 15. Les pages 199, 200 forment un carton signé 15. — 13°.

Tome 18. Le dernier feuillet doit être un carton portant au bas de la seconde page FIN DU DIX-HUITIÈME VOLUME (et non pas fin du dix-septième).

Tome 33. Les pages 125, 126 sont un carton signé 33.—8\*. Tome 38. Les pages 307 à 310 forment un carton double signé 38.—20°, et 38.—20°.

suivant porte la seconde signature, qui n'est composée que du même numéro de la seuille, suivi d'un point.

Un volume in-8° dont les seuilles ne sont pas coupées contient donc autant de cahiers qu'il y a de seuilles; et pour le collationner dans ce état, il sussit de suivre l'ordre des signatures.

(1) Les tomes 1 à 18 qui ont été réimprimés portent les dates de 1824 1825, 1826 et 1827. Les personnes qui les possèdent 'ne doivent poin chercher les cartons indiqués, attendu qu'ils ne sont applicables qu'aux mêmes volumes de la première édition, imprimés en 1819, 1820 et 1821

Les cinq cartons des volumes suivans n'ont point de signature : pour s'assurer de leur placement, il faudra reconnoître les mots que j'indique. La plus légère différence prouveroit que le carton n'a pas été placé; et dans ce cas, on pourra le réclamer.

Tome 39. Premier carton. Page 65, ligne 23: allèrent page.

DER M. le président Duranty, etc.

Deuxième carton. Page 273, ligne 1: pour donner occasion (et non pas pour nu donner occasion). Troisième carton. Page 288, ligne 7: le marquis du Pont, lu duc du Namours.

Quatrième carton. Page 313, ligne 1: de la bonne reception que l'on avoit faicte à Rouz.

Tome 49. Un carton. Page 401, ligne 2 de la note: 7 juin 1601 (et non pas 1596).

Nous joignons à cet avis quatre nouveaux cartons qui doivent être placés conformément aux indications suivantes :

Tome 1, pag. 479-480, signé 1. — 30°. Tome 8, pag. 405-406, signé 8. — 26°. Tome 52, pag. 25-26, signé 52. — 2°. *Idem*, pag. 323-314, signé 52. — 21°.

### MODÈLE DE RELIURE.

Il doit y avoir sur le dos de chaque volume trois étiquettes; celle d'en haut est générale: la seconde, qui occupera le milieu, désignera seulement la série, et l'ordre numérique des tomes; la troisième, placée en bas, présentera les titres particuliers des ouvrages contenus dans chaque volume. On peut prescrire au relieur les modèles que nous offrons ci-après, et qui nous paroissent les plus convenables.

Le nom de M. Petitot, placé en tête de la première étiquette, sert à distinguer cette Collection de quelques autres qui ont été publiées sous le même titre. On prut néanmoins le supprimer sans rien changer au système établi dans les modèles.



Monkle DE RELITRE pour les cinq premiers volumes, qui doit être observé pour tont l'ouvrage. Les étiquettes particulières pour les tomes 6 et suivans sont figurées à la suite.

| (4)                                                        |
|------------------------------------------------------------|
| PETITOT. COLLECTION DES MÉMOIRES SUR L'HISTOIRE DE FRANCE, |
| PETITOT. COLLECTION DES MÉMOIRES SUR L'HISTOIRE DE FRANCE. |
| PETITOT. COLLECTION DES MÉMOIRES SUR L'HISTOIRE DE FRANCE. |
| PETITOT. COLLECTION DES MÈMOTRES SUR L'HISTOIRE DE FRANCE. |
| PETITOT. COLLECTION DES MÉMOIRES SUR L'HISTOIRE DE FRANCE. |

(5)

|   | (5)                                                                       |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--|
| • | DU GUESCLIN.  2. CHRISTINE DE PISAN. 1.                                   |  |
|   | DES GUERRES ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE. DU GUESCLIN. 1.              |  |
|   | EXTRAITS DES MANUSCRITS ARABES. DISSERTATIONS SUR L'HISTOIRE DE S. LOUIS. |  |
|   | TABLEAU DE REERE DE S. LOUIS. JOINVILLE.                                  |  |
|   | DISCOURS PRÉLIMINAIRE. VILLE - HARDOUIN. DÉCADENCE DE L'EMPIRE LATIN.     |  |

(6)

**6.** 

7.

8.

| CHRIST. DE PISAN.  2.  TABLEAU  DU RÈGNE  DE CHARLES VI.  BOUCICAUT.  1. | BOUCICAUT.  2.  PIERRE  DE FÉNIN. | TABLEAU DU RÈGNE DE CHARLES VII. JEANNE D'ARC. RICHEMONT. FLORENT D'ILLIERS. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

9.

10.

11.

| HISTOIRE  DE LA SECONDE  MAISON | OLIVIER       | DU CLERCQ. INTRODUCTION. |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| DE BOURGOGNE.  OLIVIER          | DE LA MARCHE. | . PHILIPPE               |
| DE LA MARCHE.                   | 2.            | DE COMINES.              |

12.

**13.** 

14.

| PHILIPPE    | PHILIPPE DE COMINES. | J. DE TROYES.                 |
|-------------|----------------------|-------------------------------|
|             | 3                    | TABLEAU<br>DU RÈGNE           |
| DE COMINES. | JEAN                 | DE CHARLES VIII.              |
| 2.          | DE TROYES.           | VILLENEUVE.<br>LA TRÉMOUILLE. |
|             |                      |                               |

| 15.                 | (7)<br>16.           | 17.                                                          |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| TABLEAU<br>DU RÈGNE | BAYARD.              | INTRODUCTION.                                                |
| DE LOUIS XII.       | FLEURANGE.           | DU BELLAY.                                                   |
| BAYARD.             | LOUISE<br>DE SAVOIE. | 1.                                                           |
| 18.                 | 19.                  | 20.                                                          |
| DU BELLAY.          | DU BELLAY. 3.        | INTRODUCTION AUX MÉMOIRES DE 1547 A 1594. BLAISE DE MONTLUC. |
| 21.                 | 22.                  | 23.                                                          |
| BLAISE DE MONTLUC.  | BLAISE DE MONTLUC.   | GASPARD DE SAULX.                                            |
| 2.                  | 3.                   | 1.                                                           |

|                     | (8)                             |                                       |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 24.                 | 25.                             | 26.                                   |
| GASPARD             | GASPARD                         | DE                                    |
| DE SAULX.           | DE SAULX.                       | VIEILLEVILLE.                         |
| 2.                  | 3.                              | 1.                                    |
| 27.                 | 28.                             | 29.                                   |
| DE<br>VIEILLEVILLE. | DE VIEILLEVILLE. 3.             | DU VILLARS.                           |
| 3.                  | DU VILLARS.                     | 2.                                    |
| 30.                 | 31.                             | 32.                                   |
| DU VILLARS.         | FR <b>ANÇOIS</b><br>DE RABUTIN. | FR. DE RABUTIN. 2. SALIGNAC. COLIGNY. |
| <b>J</b> .          |                                 |                                       |

LA CHASTRE.

ROCHECHOUART.

| DE MERGEY. DE LA NOUE. GAMON. PHILIPPI.  37. | DUC DE BOUILLON. GUILLAUME DE SAULX.  38.  CHOISNIN. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DE LA NOUE.  GAMON.  PHILIPPI.  37.          | DE BOUILLON. GUILLAUME DE SAULX. 38.                 |
| PHILIPPI.  37.                               | DE SAULX.                                            |
| 37.                                          | 38.                                                  |
|                                              |                                                      |
| MARGUERITE                                   | CHOISNIN.                                            |
|                                              |                                                      |
| DE VALOIS.                                   | DE MERLE.                                            |
| JA. DE THOU.                                 | PALMA CAYET                                          |
| 40.                                          | 41.                                                  |
| PALMA                                        | PALMA                                                |
| CAYET.                                       | CAYET.                                               |
| 2                                            | 4.                                                   |
|                                              | 40. PALMA                                            |

| · <del></del>                               |                                                                             | والمراب في مستحدث وبيان بالراب في ويوانيا أن أن في الأنان بداري ويوسيان |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PALMA CAYET.  5.                            | PALMA CAYET. 6. JACQ. PAPE.                                                 | VILLEROY.  LE DUC  D'ANGOULÈME.                                         |
| 45.                                         | 46.                                                                         | 47.                                                                     |
| JOURNAL  DE  HENRI III,  PAR  DE L'ESTOILE. | JOURNAL DE HENRI IV, PAR DE L'ESTOILE.                                      | JOURNAL  DE  HENRI IV,  PAR  DE L'ESTOILE.                              |
| 48.                                         | 49.                                                                         | 50.                                                                     |
| JOURNAL  DE  HENRI IV,  PAR  DE L'ESTOILE.  | JOURNAL DE LOUIS XIII, PAR DE L'ESTOILE. L. BOURGEOIS. J. GILLOT. GROULARD. | FONTENAY- MAREUIL.                                                      |

MARILLAC.

( 10 )

**43**.

44.

**42.** 

3.



( 11 ) 54.

52.

FONTENAYTABLE GÉNÉRALE
MAREUIL.
ET
ANALYTIQUE.

#### ERRATA.

Les corrections que nous indiquons sei peuvent être facilement faites dans le texte même. Des fautes plus graves ont necessité les quatre cartous que nous joignons à cet avertusement; nous recommandous aux relienzs de les mettre exactement à leur place.

```
Inne Pape
              j.igno.
  11, 39 - 16, Thorace, lises Thoron.
      128 — 29, 1553, üms 1253.
      144 - 19, leur, lises leurs.
      176 — 30, doumême, lises treisième.
      374 - 3, assembles, lises anables.
 111, 23 - 10, 15-, lues iften (Cette correction est à faire dans les
                    deux éditions,)
      Id. - 11, 21, lees 23.
      142 — dernière ligne, mettes en note (4) Geéguras.
      365 — 21, aprés tenir, sjoutes garder.
      415 - 5, pas latine, Ases pas la latino.
  v, 400 — 4 et 19, 00, lises 00.
 $27 — 12, on, lises on.
vs., 273 — 30, Phinees, lises Phinees.
      494 — 6, sailleient, lises feilleient.
vit, 139 — 9, mettes après le mot Aoy la virgule qui est après seigneur.
208 — 14, l'a, lises la
     221 - 10, plus ne soyes, lists plus soyes.
viii, 45 — 1, pour, Liez par.
331 — 4, revision, Liez cetta revision.
      Id. - 6, supprimes to mot catte.
     243 — 19. claribus, lista claru.
     424 — 23, gendre, lises bean-frère.
     579 -- 29, pas, äiers par.
 is , 36 - 30, deux aus, liers die mois.
```

156 -- 1, dieu, hers dietes.



### ( 12 )

```
Tome. Page.
            Ligne.
 12, 160 - 11, confronce, lises confroncer.
     326 - 3, le, lises les.
  x, 247 — à la note, du Beaujeu, lisez de Beaujeu.
     339 - 20, yous, lises lyons.
     382 — 20, acheves, lises achevées.
     480 - 28, et, lises est.
     482 - 21, et, kees est.
      6 - 17, avoit, lisez avoient.
     256 - 24, au, liecz à.
     261 — 22, ie, liees la.
     321 - 13, pous, lisez pour.
     340 - 32, duc, üses ducs.
     367 - 14, graude, lises grande fuite
     411 - 1, avoient, kses avoit.
     440 — 20, prit, lisez pris.
     478 — 28, et 1462, kses en 1462.
xu. 35 - 7, avoit, lises avoient.
     115 - 20, Louis IX, lises Louis XI
     153 — 10, ou, lises on.
     173 — 26, avoit, lisex avoir.
      4 - 10, estait, Ases estais.
     Id. — 13, mettes un point avant Estienne.
     140 — 4, pas, kses per.
     175 - tt, on, lises on.
     Id. - 13, en, kses von.
     218 -- 27, estoient, lucs estoit.
     291 - 5, mette, kees mettre.
     331 — 28, mariée Less marié.
     453 - à la mote querere, lises querere.
ziv, 35 — i, trouvec leses trouvé.
      69 - 3, et 4 porté enterrer a aux Cormes, lesez porté à enter-
                rer aux Carmes.
      90 - 4, y y, lisez y.
     106 — 25, descouvrir, lises descouvrit.
     111 - 21, son hostel, ases en son hostel.
     208 - 17, celui Louis, lises celui de Louis.
     26: - 29 et 32, Martine, lies Martene.
     275 — 23, Lepare tres desplaissant, lase: Lespare tres desplaisant
     299 - 26, done, liees dont.
303 — 3, l'enst, lises eust.
xv, 54 — 3, [1523], lises [1503]
     144 - 33, 1572, lees 1527.
xvi, 168 — 32, lainsa, linex et laissa
     175 - 24, grande, lises sans grande.
     177 - 20, frument lines accussent.
     226 — 15, surtout, lises dur lous.
     360 - 9. juin 1522, lises jauvier 1514.
```

## TABLE

### GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE

# DES MÉMOIRES

### RELATIFS A L'HISTOIRE DE FRANCE.

[ Note Les chiffres remains indiquent les tounes, et les chiffres arabes les pages.]

### A

Aston (le prêche d') est transféré par ordre du Roi à S.-Maurice, près de Charenton, XLVIII, 8.

Anouasi, émir du sultan d'Egypte, va mettre le siège devant Ascalon avec Bibars, III, 10. Se présente devant Napoulous, 11. Est nommé pour traiter avec le roi de France de mançon, et de la reddition de Damiette, 33.

Aboutens, sultan, prince de Hamah, historien arabe, 111, 46.

AMAMAM, secrétaire du prince de Condé, est pendu en place de Gréve, XI.V, 120.

Acnas (le capitaine) est renversé au siège de S.-Germain dans le fossé de la place, et y reste blesse jusqu'au lendemain, XIX, 484.

Acut (le seigneur d') part de l'abbaye de Bouhourie pour aller au secours du capitaine Bedaigne, surpris à Bouhain. XIX. 443.

Acira (le baron d') fait passer le Rhôné à une armer de protestans de la Provence, XXII, 251, et la conduit vers la Guyanne, 253. (Commont. de Mondae.) — Se joint à l'ar-

mee du prince de Condé, XXXIII, 434. (Mém. de Castelnau.) - Dovenu duc d'Uzés et connu sous le nom de Crussol, il assiège et prend la ville de Bais, XXXIV, 332. (Mém. de Gamon.) - Donne pouvoir aux protestans de prendre les dimes et revenus des églises, et de les employer au fait de la guerre, 351. Est battu par le vicomte de Joyeuse devant Béziers, 352. Convicut d'une suspension d'armes, et se retire à Montpellier, 353. Assiege Prontignan, qu'il ahandonne, et va camper à Poussan; fait ahettre les faubourgs de Montpellier et détruire les plus anciens édifices qu'ils renferment, 354. Défend la ville, soutenu par le baron dés Adrets, 356. Audiego et prend la tour appelée la Carbonnière, à Nismes; reprend sur les cetholiques le bourg de S.-Andéal, 359. Porce le vicomte de Joresse à s'éloigner de Montpellier, 36g. Signe une capitulation avec un des capitaines du fort S.-Pierre, que les protestans détruisent, 370. 5'empare de Pont-Saint-Esprit, 372. Assiégt Bais-sur-Bais; après avoir perdu beaucoup de monde, est forcé de se retirer; ravage les environs de Nismes, 386. (Mém. de Philippi.)

ACORTE (Bernardino d'), favori du duc de Milan, chargé de désendre Je château de cette ville, le livre aux Français sans avoir été attaqué; meuri de honte de sa trahison, XV, 32.

Acquet, chevalier anglais, est fait prisonnier à la bataille de Pont-Vallain, V, 89.

ACTES DU CONCILE DE TRENTE, etc., livre publié par un conseiller de la grand'chambre, et fort recherché, XLVIII, 54.

ADIL-CHAH est étranglé par ordre de son frère Touran-Chah, sultan

d'Egypte, III, 32.

ADJACET, marchand florentin établi à Paris, achète le comté de Château-Vilain pour épouser la demoiselle d'Atry, XLV, 177. Se bat contre Pulveret, capitaine du château d'Encise, qui lui accorde généreusement la vie; son ingratitude envers lui; il est condamné à lui payer 2,000 écus, 218.

ADOLPHE DE CLÈVES, seign. de Ravestain, gagne le prix à une joûte exécutée à Dijon, IX, 320. Sert le comte de Charolais dans la guerre dite du Bien public, X, 235. Joûte au mariage du duc de Bourgogne, 324, et contre le duc lui-même; tient sur les fonts de baptême, avec la duchesse douairière, Philippe, fils de l'archiduc et de Marie de Bourgogne, 429. Ordonne à son fils Philippe de se départir de la guerre qu'il fait au roi des Romains, sous peine de le déshériter, 461.

Anounz, duc de Gueldres, fils d'Arnould d'Egmand, se déclare pour les mécontens révoltés contre son père; battu par lui, obtient sou pardon; fait le voyage de la Terre-Sainte; revient, et se révolte de nouveau; prend la fuite; obtient une seconde fois son pardon; forme avec la duchesse sa mère le complot d'en-leverson père; comment il l'exécute; enferme Arnould anchèteau de Bue-

ren, IX, 63. Est forcé de le remettre en liberté; scène entre le père et le fils; prend la fuite; est arrêté à Namur, où il est long-temps prisonnier, 64. Est délivré par les Flamands, et tué dans un combat près de Tournay, 79. XII, 96, 288; XIV, 61.

Adoption d'honneur en frère. N'étoit pas en usage chez les Romains, mais parmi les princes barbares et septentrionaux, III, 347; comment elle se faisoit, 348. Les Grees en firent par nécessité, puis les Français, avec ces peuples barbares, 349. Celle qui fut en usage parmi les peuples civilisés ne fut point souillée par l'effusion du sang, 350; elle se faisoit par la communication réciproque des armes, 351; aussi par l'attouchement des armes, 352; et par serment, 353. Les peuples chrétiens ont introduit une manière d'adoption fraternelle plus sainte et plus pieuse, 355. Exemples cités, 356. Les Français ont pratiqué les adoptions fraternelles connues sous le nom de fraternités d'armes, 359. Exemples à l'appui, 360. Elles ne se contractoient pas toujours dans l'église; elles se faisoient quelque fois par ambassadeurs entre princes absens, 361. Telle fut celle entre Louis xi et Charles, duc de Bourgogne, 362; celle entre Bertrand Duguesclin et le seigneur de Clisson, 363. Les chevaliers frères d'armes portoient l'ordre et le collier l'un de l'autre, 366.

Adoptions d'honneur en fils. Le défaut d'enfans, et surtout d'enfans males, donna lieu à ces adoptions, III, 369. Elles ont eu lieu sous les Romains; celles entre les princes du Nord étoient des traités d'alliance, 370. Exemples de ces adoptions; étoient considérées comme un honneur et une faveur très-grande, 371. Se faisoient par la tradition des armes, 372; ou en faisant passer sous sa chemise ou sous son manteau celui qu'on adoptoit pour fils, 374. La chevaleric paroit avoir tire son origine de cette adoption , 375. Ce qui se prouve par les cérémonies usitées



ADU

dans la céorption deschevalters, 3 76. D'une autre espèce d'adoption qui so fassoit on compast les cheveux de elus qui étoit adopte en fils, 379. Les chretiens ont pris cet usage des pasens, 380 A quel âge se faisost celle coupe de cheveux, et avec qualle cérémonie, 361. Cette même cérémonie avoit item lorsqu'ou coupost les premiers posts de la barbe, 382. Antiquité de cet usuge ches les Grecs et les Romains, 383. Les chrétions puritièrent cet mage, 384. Affinité spirituelle contractee dans les adoptions par le coupe des cheveux et de la herbe, 385. Adoption que fit Délissire d'un certain Theodore, 387. Autre manière d'adoption inmates dans les dermers secles par les rous et princes, 389. De la forme d'adoption appeles albergue, 390. Outsque lanadoptions d'houteur ne semantent audum droit sus successions, l'alliance qu'elles fausseut <del>dimiracier passo</del>st aux enfans et aux parens de ceux qui etquent adoptes, 393. La qualité de pero que Théodebert i et Childebert ii, roit d'Austrune, donneut dons leurs lettres, L'on à l'empereur Justinien, l'outre à Fomperour Maurice, fast presumer, mi que d'autres faits, qu'il se fit de pareilles adoptions entre les ron de France et les empereurs d'Orsent, 393. Lettres ertres a l'apput de outle episson, 394. Les rou et empereurs e demonent entre eux le titre de fréres; ce ne fet que per l'adoption d'homseur qu'ils se donnérent ceux da pére et de his; explication de dans assuncies d'or de Theodebort e et de Childebert II, par laqualle il peroit que res deux princes graient fatt avec l'empereur Justin et l'empereur Manrice de semhisbles treetes d'allience, 398.

Angus (Jerôme) amène 6,000 toquenets ou secoure des Impéx , XVII. 305.

Anauxo, doge de Génes, prund le Mre de gouverneur ou nom du roi de Prunes, VI, 258 : Tabl. du rég. de Charles re.)—Est chase, pais seppeid, VII, 6. Verat à inst de

ermader aux principaux nobles et du people de se donner au roi de Prenor ; le Roi accepte la acigneurie de Gines, et y envoie auconsivement pluseurs gouverneurs qui ne peuvent y rester, 7. ( Boussout.)

ADERTS (le baron des) se rend maître du Dauphiné pour las lin-guenots, XXIV, 350. ( Méin. du Tavannas.)-Part de l you à la tête des huguenots; reprend les places occuposs par le comte de Suze, XXXIII, 220. Horribles crusutés qu'il exerce à Mornes, à Monthrison, 231. Se rend fameux dans touts la Pronce, 222. Est gagné par les pro-messes du duc de Nemours, 287. Est fait prisonnier dans la ville di lence, et conduit à Nume, 288. ( Mém. de Castelnou.)

ABRIER B'UTRICHT, cardinal, ansien précepteur de Charles-Quint, est nomme pape après la mort de Léon x, XVII, 50.

Ace (M. d'), ecuver du Roi, est tué à l'attaque de Villebleuvin, L,

Aunto, fille de Louis-le-Jeune et our de l'hilippe-Auguste , marice à l'àgo de dix aux à Alexus, bis de Manuel Comnene, dersent l'epuns d'Andronic, qui a ter son mari, I. Senvée comme par miracle, elle reparait à in come d'Issae l'Ange, 34. Epouse Theodore Branes, seigneur grec, 63.

Aunès en Boundouse, femme de Charles, dus de Bourboumes et d'Auvergne, meurt fort regrettée en son châteen de Mouline; princes et ougneurs tous d'elle, XIV, 47. Aconne (Thomas d') seconde le

duc de l'ancestre dats le pressi sorps d'armes a la bataille de Na-

varette, IV, 410.
Accesse (le capitaine Salvateur
d') met en futte canq soldate capa-gnols introduits dans Turin per sur-

peue, XIX, 413.

Assartus (le seigh, d'), espi-tame de Montargie, fait protter Et. Chevalur et Droux Bude, executrors du testament du roi Charles vu. kul, 257.

AIGUILLON (le duc d'), sils du duc de Mayenne, défend la ville de Laon contre Henri IV; est forcé de capituler, XXXVI, 280. (Mém. de Cheverny.)—Est envoyé en ambassade vers l'archiduc, XLVII, 317. (Mém. de L'Estoile.)

Alman, président de Bordeaux, parle aux États de Blois pour l'entretien de la paix, XLV, 148.

America seconde le captal de Buc à la bataille de Navarette, IV, 410.

Aine (le comte d'), prince d'Arragon, marche à la tête du second corps d'armée opposée au prince de Galles, IV, 404. Combat le conseil donné par Duguesclin, 409.

Aixor (Guillaume d') se montre contraire au rétablissement d'Alexis, I, 174.

Aix (Louis d'), viguier de Marseille, exerce pendant les troubles de France une autorité tyrannique sur cette ville avec le consul Charles Casault, XLIII, 206. Comment il en est chassé par l'entreprise du capitaine Liberta et le secours du duc de Guise, 208 et suiv. Il finit misérablement ses jours, 217.

ALARD, en Provence, se croise à

Citeaux, I, 128.

ALARD MACQUERRAU est nommé par le comte Baudouin pour aller à Venise, I, 106.

ALBE ( le duc d') se rend à Bayonne, où il trouve la cour de France; ses longues conférences avec Cath. de Médicis; quel en est l'objet, XX, 120. (Introd.) — Battu près de Marseille, fait tirer à quatre chevaux un prisonnier français, XIX, 114. (Mem. de Dubellay.) — Se porte vers Rome, XXI, 344. Met le siège devant Ostic, 366. (Comm. de Montluc.) - Assiége S.-Jacques en Piémont sans succès; se retire à Milan, XXIV, 156. Est euvoyé au secours de Marc-Antoine Colonne, et reprend plusieurs châteaux et territoires de l'Eglise, 184. Est envoyé en Flandre pour apaiser la révolte des gueux, 417. Y exerce l'autorité royale; envoie en Espagne le comte de Bure,

et sait trancher la tête aux comtes d'Egmont et d'Ornes, XXV, 24. Bâtit les citadelles d'Anvers et de Gaud; force le prince d'Orange, le comte Ludovic et autres à se retirer en France, où ils sont défaits à la bataille de Montcontour, 150. (Mem. Tavannes.) — Assiege Metz, XXVII, 20. Sa lettre à don Alphonse d'Arbolancgua, 57. (Mem. de Vieilleville.)—Assiege Sautia en Piémont, XXIX, 512. S'eloigne de cette ville, trompé par une ruse du maréchal de Brissac, 523. Fait passer son armée dans Pondesture, qu'il fortifie à la hate, 524. (Mcm. de Du Villars.)— Grands préparatifs qu'il fait faire devant Metz pour l'assièger, XXXI, 162. Il bat la place avec fureur, 163. Se retire de nuit, laissant ses tentes et bagages, 178. Rassemble 30,000 hommes en Italie, et se porte du côté de Casal, 376. Ravitaille Vulpian. 377. Assiège inuthement Santia, 378. Reprend le chemin de Verceil, ruinant plusicurs forts dans le voisinage de Casal, 380. Fortifie Pondesture, 384. Entre dans Rome après la paix conclue entre le Pape et Philippe 11, XXXII, 116. (Comm. de Rubutin.)

ALBERAC (Philipped'), défendant Drouier pour les Imperiaux, est sait

prisonnier, XXIX, 134.

Albert, marquis de Brandebourg fait la guerre aux évêques et aux villes impériales, brûle et saccage le pays de Bamberg et de Vicebourg, pille la terre de Henri de Brunswick, XXIV, 108. Est battu par Maurice; se retire et meurt en France, 109. (Mém. de Tavannes.)—Paroit suivre le parti de la France; sa conduite équivoque, XXXI, 129. Il demande à se retirer, 136. Ravages que font ses troupes, 138. Il se laisse gagner par l'Empereur, 148. Livre combat au duc d'Aumale, 151; défait sa troupe, le fait prisonnier, et va rejoindre l'Empereur, 153. Avec quelles peines il échappe à la poursuite de la garnison de Meta, 180. Comment il se venge de l'abaudon où l'a laissé l'Empereur; est défait dans un combat près de Cologne par le duc



ALBERT, duc de Saze, est nommé par le conseil des princes allemends pour beutenant du roi des Romains on Floodre , X, 459. Part la guerre à Phil. de Cléves; reprend sur lus plu-

steurs places, 461.

Assart, archiduc d'Autriche, vient on secoura de la ville d'Atment, niegės par Henri 17, XXXVI, 328. Est force des'elogner, 319. Devieut gouverneur des Pays-Bas par son maringe avec l'infante d'Espagne; reniet son honnet de cardinal, et ac defait rie tous ses benefices, Mg. Publie une declaration contre les Hollandais et fes entres hugaemots des Pays-Bas; proubles qu'elle occasione, 379, Met le siege devant Octende; grands se-cours que ses sujets lui fournitsent, Son. Longue ducés de ce siege, Soi. ( Mdm. de Cheverny.) — Son depart d'Espagne pour aller dans les Pays-line, XLIII, 255. Son entres à Bruzelles , 256. Il onvoie des secours a La Fere, 257. Se rend a Busingne, 260. Prend la ville de Calais par compoatton, ofi. Amege et emporte de force le château, 263 Javantit la villa d'Ardres, 263 S'en rend makes par composition, 265. S'en retourne en Plaudre, 265. Fait la siège de Malac, 186. Accorde une capitalistique cette ville, 273. Vient en France au secours de la ville d'Amiena; orrire à ilourisus, 36». Est force de se retirer, 364 (Mem. de Cayet)—Fait le stege d'Ostende, XLVII, 3 i 5. Details nne les operations de or sieze, 318, 325 : Mém de L'Estade )—Envare a Parin faire des propositions de paix, XIIX, 358. (Mém. de Granland.)

Ausentin (le comte d'), attaché ao duc de Ference, envoye amprés du roi Charles viis pour traiter de la us, lui conscribe de ne pas la faire, XIII, 169.

Annonous (secto des); son origins, son caractère ; croisade publies contre eux, 11, 36.

Austant (lesieurd'), commandant de Grenoble pour la Ligue, rend cette place an sieur de Leschgwéren,

XL, 199.

Auniour (le cieur d'), coupable de trabuou envers le doc de Savoie. et condamné a mort, choust celle du pouson, le duc lus syant lamé la liberté du choix, XLVIII, 101.

ALBERT ( le sice d') se roud auprès du prince de Galles pour morcher contre Henri de Transsamare, IV, 400. Est auprès de ce prince à la hotaille de Navaretie, 412. Parle au prince de Galles en faveur de Du-

gueschu, 447. Ausza (Aleiu, sice d'), compe de Gavre, etc., vient au secours du duc de Bourbon , XI, 351 ( Méss. de Commes ) - Seduit par l'espoit de devenir heritier du duché Bretegne, se met en route avec des troupes, est arrête sur les confins de l'Angoumois; promet de renoucer à ses desseins, XIV, 169. Arme de nouveau, et se rand en Bretagne, 173. (Tabl. du rég. de Ch. 2111.)

Ataner, seignour de S.-Bonie, file cadet du comie d'Albret, est fai ricounier à l'ectoure, et décapité

a Pottiers, XIII, 433.

Alsert (Bernard d'), parent du counétable d'Albret, defend avec opiniturere la ville de Ham ; offre en vain de capitaler ; fait une surtie, et

parvient à se joundre aux princes confedérés, VI, 203. Ausair (Ch. d.), est nomine commandant en Guyenne, V. 3-3. (Mém de Chest, de Puan) — Est fait connétable, VI, 250 Reprend cette dignite qu'on lui évoit enlevée, 312. Prend le commandement de l'armee française; veut empécher les Angleis de passer la Somme, 319. Se rend à Rosses, où est la cour; est d'ayu qu'un adopte les propinstions du roi d'Angleterre, 350. Insate pour qu'on rouvre les negocia-tions, 351. Est fait prisonnier e la betaile d'Assecuert, 335. (Tobl. du règ. de Ch. ri.) - Marche contre le roi d'Angleterre, VII, 273.

( Mem. de Fenin.)

Albret (Ch. d'), prince de Navarre, frère de Henri d'Albret, arrive devant Naples avec quelques gentilshommes, XX, 370. Détails sur la descente périlleuse de ce prince, 372. Il meurt trois semaines après

son arrivée, 382.

ALDOBRANDIN (le cardinal), neveu et légat du Pape, célèbre à Florence le mariage de Marie de Médicis avec Henri IV, XXXVI, 464. Sc rend a Turin pour accommoder le duc de Savoie avec le roi de France, 405. Arrive à Chambéri, 469. Vient à Lyon pour traiter de la paix avec les députés du duc de Savoie, 484. Y renouvelle la cérémonie du maringe avec le Roi, 485. Conclut le traité de paix avec le duc, 488.

**XLVII, 303, 306 et** 307. Arkore (le seigneur d') est tué à la bataille de Ravennes, XIV, 462. (Panég. du Cheval. sans repr.) -Commandant l'armée de César Borgia, se rend à Rome après la prise de Forli; y obtient la liberté de Cath. Sforce, et l'épouse, XV, 35. Traverse le Milanuis, et se jette dans Novarre, qu'il est force de reudre à Ludovic; il se reuferme dans le chàteau, 37. Marche sur Napics apres la hataille de Cérignolle, et se voit forcé de se retirer dans la forteresse de Gaete, 57. (Tabl. du règ. de Louis x11.) — Entre dans Bresse a la tête de la gendarmerie, et renverse les Vénitiens, XVI, 8. (Mcm. de Bayard.)

Alègne (le marquis d') assassine Franç. de Moutmorency, seigneur de Hallod, XLIV, 547; XLVI, 274.

ALEGRE (Antoine d'), seigueur de Millaud, connu par sa vaste érudition, est tue par Viteaux, XXXVI,

Alègne (Yves, baron d'), blessé au sièze d'Yssoire, est tué dans son château, XI.V, 151.

ALEXCON (le comte d'), frère du roi Philippe de Valois, menace de passer avec ses hommes d'armes sur le corps des alhalétriers génois qui refusent de combattre à Crécy, IV

Auricon (le comte d') se rend : Caen auprès du connétable Dugaes-

clin, V, 72.

Alençon (le comte d') embrane le parti du duc de Bretagne, VI. 289. S'oppose à ce qu'on négocie avec les Anglais, 321. Combat corps à corps avec le roi d'Angleterre, et succombe glorieusement, 322.

Alexçon (le duc d') range sou son obéissance et sous celle du Roi la ville et la tour de Verneuil, de concert avec les comtes de Douglas, de Buckam, du connétable de France, du comte d'Aumale, du vicomte de Narbonne et du maréchai de La Fayette, VIII, 103. Combat livré près de cette ville, où les Français ont d'abord le dessus, et sont ensuite battus par le duc de Bedfort et les comtes de Suffolck et de Selisbury, 105. Le duc y est fait prisonnier avec le bâtard d'Alencon. le maréchal de La Fayette et le seigneuf de Mortimer, 106. Est délivre moyennant rançon, et en donnant pour otages six chevaliers français, 130. Se rend devant Jargeau avec la Pucelle, 179; prend cette ville d'assaut; retourne à Orleans, 180. Se dispose à mettre le siège devant **Mehun** et Beaugency, 184; attaque et prend d'assaut la première de ces villes; entre sans obstacle dans la seconde. en attaque le château, 185. Livre combat aux Anglais dans les plaines de Patay; noms des seigneurs français qui s'y trouvèrent, 187. Ramène au camp Jeanne d'Arc, blessée à l'assaut de Paris, 217.

Alexcox (le duc d') entre dans la ligue dite du Bien public, X, 235. (Mein. de La Marche.)— Est d**éte**nu long-temps prisonnier au château de Loches; délivré par Louis x1, fait, contre la promesse qu'il en avoit donnée au Roi, mourir un boiteux qui l'avoit autrefois **accusé**, XIII, 363. Obtient sa grâce pour ce manque de foi; offre cusuite toutes ses villes et pays aux Bretons et au duc do Berri, 364. Est fait prisonuner par Tristan l'Ermite et amené au Roi, 431. Est condult à Paris, 434. Arrêt rendu contre lui put le parlement, 448. Obtient d'être transféré de le prison du Louvre dans un hôtel bourgeon, XIV, 30. (Chron.

de J. de Troyes.)
Astuçou (le due d'), dermet frère de Charles in , se joint aux Montmorency, et devieut comme le chef du parti des Politiques, XX, iGt. Se lie intimement avec le prince de Navarre et le prince de Condé, et de concert avec cux entretient des intelligraces accrétes avec les flochellois, 163. Se lie intimement a Marguerite de Valois; renone avec le roi de Navaere et le prince de Conde le pru-jet de feir le cour et de s'emparer de quelques places, 168. Negociations, mirigues; quels en sont les agras les plus seufs, 169. Le due est errété, 170; s'echeppe du Louvre, se met à la tête d'une ormée, est valuca par le dac de Guise, 18a. Insulté par les faroris du Roc, et trompsi dans les esperances qu'on lui a fait conceroir, il se dupose è s'doigner; est errête per son frère et enfermé dans es chambre, s'entend gree as some pour recourrer so lihorte, comment il y parvient, 188. Part pour la Plandre, accompagné d'un grand nombre de origneurs pro-testans, 192. S'empare des places frontières, passe en Angleterre, on Elimbeth l'entretient de vaines espérancus; revient à Auvers, où il est couronne duc de Brabant, 194. Lat honteusement chasee, se retice à Chitean-Thierry on il meurt, 195. ( fatend.) XXV, \$15 et suiv. -· Purtrait de ce prince, XXXV,66 Chantement obere dans es bersonné ber la petite verole , 67. Se lie avec le rui de Navarre et le prince de Conde, ses raisons pour vouloir recommencer la guerre, of Decouvre a Cather de Modicis le projet des protestans de etationer la guerre, 103. S'echappe de la cour, ecrit su viconte de l'urezon de le venir joindre, et l'enpage a ne per changer de religion ; 138. Charabe à se reconsilier sess

in cour, 142. Entrevue à Chasteany avec Cath. de Médicie; traité qu'il y conclut, 149. Se retire en Anjou, 154. Part pour les Pays-Bea, 200. Est battu, revient en Prunce, où il court de meladie, 206. (Méau de Bouillon.)

— Se retire de la cour et va dans la Poiton, XXXVI, 72. Se réconcilie avec son frère, 73. Assège le ville d'Issoire, qui se rend à discrétaon, 74. Est errèté dans se chambre en Louvre; parvient à s'evader, 75. Revient avec deux gentilshommes dans la chambre du Roi; s'explique et se reconcilie avec lui, 76. Traite evec les deputes de Flandra pour prendre leur defense et protection, 80. Va dans les Pays-Bas, où il echous dans son entreprise, 83. Y retourne, est declaré duc de Brabent; fait son entree à Anvers, 83. En est chasse, et revient en France, 85. (Mém, de Cheversy.)

De concert avec le roi de Navarre, il sort de le cour pour se soustraire aux intrigues de Du Guast, XXXVII. \$1. A la nouvelle de la captivité de en serar au Louvre, il écrit à le Reine mère une lettre de reproches et de menaces, 89. Revieut à la cour après la paix, y est traité par le Ris avec toutes sortes de caresses, 95. Signe à Blois l'acte de la Ligue, 97. Approuve le projet qu'on présente à sa sour d'alter pendant le guerre prendre les coux de Spa, 101. Va le trouver a La l'érr., où il concerte avec le comte de Montigny les moyens de se ren-dre maitre du Hainaut et de l'Artois, 138. Sullicite du Not les secours néresentes pour cette entrepoue, i fa En butte aux insultes et aux radiories dei mignons du Roi, il demande la permission de s'absenter quelques jours de la cour pour aller à la chapte, 153 l'obtient, fait ses preparatifs de départ, 155 l'at arrête pendant la mus par le lloi lui-même, et pardé a vue, 155 Demande que sa some partage sa captivite, 156 Comment il est remis en laberte et fait sa paix avec le Roi, 151 Dine avec lus et amiste a un hal, 155. Comment if nort de la cour, 158. Se rattre à Am-

gers, 160. Reçoit les villes de Mops, Valenciennes et autres, du gouvernement de Lalain; ne peut secourir Cambray; demande au Roi à négocier la paix avec les protestans, 176. Se rend en Guienne, fait la paix; emmêne avec lui le maréchal de Biron, 177. Renonce à sa passion pour mademoiselle de Fosseuse, par égard pour sa sœur, 179. (Mém. de Marg. de Valois.) — Son expédition malheureuse en Flandre; sa mort, XXXVIII, 263. (Mém. de Cayet.) - Il sort de Paris et va à Dreux; entre de force à Romorantin, XLV, 121. Il vient trouver le Roi à Olinville; comment il en est accueilli, 142. Se rend à Paris, revient à Olinville; les protestans et les catholiques prenuent l'alarme de cette entrevue, 143. Soumet La Charité après une longue résistance, 150. Assiège et prend d'assaut Yssoire, 151. Est retenu au Louvre; se raccommode avec le Roi; sort secrètement de Paris, et se rend à Angers, 163. Euvoie Rochepot assurer le Roi que sa retraite ne tend à aucune entreprise contre lui et son Etat, 164. Se rend à Mons; envoie 🗪 chancelier Renauld de Beaulne pour saire des recouvremens de deniers à Paris; accueil que le Roi fait au chancelier, 171. Arrive en poste au Louvre, et couche avec le Roi, 185. Menace le maréchal de Matignon de lui-faire donner les étrivières dans sa cuisine, même de le saire peudre, 210. Se rend à Château-Thierry, où est le rendez-vous de son armée, qui se met en marche pour le Brabant, 211. Entre dans Cambray, prend L'Ecluse, assiège Cateau-Cambrésis; prend le titre de protecteur du pays de Cambray, 213. Emmène avec lui le seigneur d'Aymerics, commandant la citadelle de cette ville pour le roi d'Espagne, 214. Après un séjour de trois mois à Londres, s'embarque pour Anvers, où il est reçu avec magnificence, et reconnu duc de Brahant, 224. Se montre très-grand protecteur des catholiques, 233. Assemhlée de grandes troupes en Flandre;

titres qu'il se donne, 234. Après le désastre arrivé aux Français à Anvers, il se retire à Tenremonde meprise et délaisse; vers faits à cette occasion, 250. Revient à Château-Thierry, où il reçoit un accueil gracieux de la Reine mère et du Roi, 271. Meurt dans cette ville d'un flux de sang; distique fait sur lui, 276. Ses obséques ; il est enterré à S -Denis, 277. (Mém. de L'Estoile.)

Alençon (le duc d'), beau-frère de François 1, meurt de chagrin peu après la bataille de Pavie, XVII,

**6**8.

Alexan, échevin de Beaune, contribue à la réduction de cette ville au parti du Roi, XLIII, 24 et suiv.

ALEXANDRE IV succède au pape Innocent iv, II, 121. Sa reponse à Louis 1x, qui l'avoit consulté sur les restitutions qu'il vouloit faire aux pauvres, 125. Condamne le livre de S.-Amour, et prescrit à l'université de recevoir les réguliers dans son sein, 132. Obligé de quitter Rome, se retire à Viterbe, où il meurt, 135.

ALEXANDRE V, pape nommé à Pise par des cardinaux de Rome et d'Avignon, mécontens de la conduite des deux papes Grégoire et Benoit, VI,

ALEXANDRE VI, pape, nomme des juges pour examiner la validité du mariage de Louis XII avec Jeanne de France, XV, 12. Monis de ces juges, 13. Donne l'investiture du royauma de Naples aux rois de France et d'Espagne, 45. Meurt presque subitement; opinion de quelques historiens sur sa mort, 58.

ALEXANDRE (don), colonel des Napolitains à Paris, refuse de prêter ses secours aux Seize pour les exécutions qu'ils veulent faire, XLVI, 203. Injurie et offense le cure de S.-Sulpice; va ensuite le trouver, et se réconcilie avec lui, 273. Se plaint en plein corps-de-garde de ce que les pensions particulières du roid Espagne sont payées à Paris avant celles des soldats espagnols et napolitains, 356.

ALEXANDRE, due d'Albanie, frère

du roi d'Ecosse, chassé du royaume, vient se réfugier eu France; honneurs que le Roi lui fait rendre, XIV, 87. (J. de Troyes.) — Euvoye dans le royaume de Naples avec une armée, est rappelé par Louise de Savoie après la bataille de Pavie; XVIII, 4. (Mem. de Dubellay.)

ALEXIS, fils d'Isaac l'Ange, se réfugie en Sicile; implore les secours de sa sœur Irène, femme de Philippe de Souabe, I, 25. Passe en Allemague, envoie des ambassadeurs aux princes croises qui assiegent Zara; propositions qu'il leur fait faire pour son rétablissement; elles sont agréées, 28. Vient trouver les princes croisés a Zara, 29. Est reçu a Corfou avec des transports de joie; entre dans Abydos, 30. Est redemandé par les habitans de Constantinople, et fait son entrée dans cette ville, 34. Imprudence d'Alexis après son couronnement, 37. Va soumettre des provinces éloignées, 38. Ses premiers succès, 40. Sa conduite envers son père et envers les princes croises, 43. Trabi par Murtzuphle, est detroué, 45; puis étranglé, 47. (Notice.) - Echappe de prison, se tend a Ancône, puis en Allemagne; vient à Vérone, et députe auprès du marquis de Montferrat pour implorer le secours des croisés, 144. Discours de ses députés sur seigneurs croisés campés à Zara, 158. Conditions offertes par eux, 160. Elles sont acceptées, 162. Alexis arrive à Zara, y reçoit des galères et vaisseaux ronds, 170. Pait tendre son pavillon à Corfou, 172 Mande le marquis de Montferrat, et l'informe, ainsi que les chefs croises, du rétablissement de son père Isaoc l'Ange, 222. Est mené en grande pompe à Constantinople auprès de son père, 228. Est couronne empereur, 230. Son discours aux princes croisés relativement aux services qu'ils lui ont rendus, 232. Part de Constantinople avec une puissante armée pour soumettre le reste de l'Empire, 238. Son retour; comment il est reçu à Constantinople; commence à oublier ce qu'il doit aux

princes oroisés, 242. Les amuse par des faux-fuyans, 244. Est sommé de tenir ses engagemens, 246. Recoit mal cette summation, 248. (.Mém. de

Ville-Hardouin)

Alexis, frère d'Isaac l'Ange, délivrė par lui de captivitė, lui fait brūler les yeux, et s'empare de l'empire, I, 25. E-saie de tromper les princes croisés par des négociations, 31. Attaque vamement le camp des croisés; rentré dans Constantinople, ne pense plus qu'à sa propre sûreté; s'enfuit à Zagora, 33. Surpris par les troupes de Montserrat, est conduit à Thessalonique et relegué en Italie, 72. (Notice.) — Sort de Constantinople avec ses gens, et vient camper vis-à-vis l'armee des croisés, 188. Envoie un ambassadeur aux chefs croisés, 190. Rentre dans Constanunople, 202. Envoie des troupes pour déloger les Vénitiens entrés dans Constantinople, 216. Sort une seconde fois de la ville avec toutes ses forces, 218. Y rentre rucore sans avoir combattu , 220. Abandonne la ville pendant la nuit, emportant une partie de ses trésors, 222. Occupe Messinople, 288. Y recoit Murtzuphie, le trabit et lui fait crever les yeux, 292. Quitte cette ville à l'approche de l'empereur Baudouin, 294 . Est arrêlé par le marquis de Montferrat, et conduit prisonnier en Italie, 320. (Mém. de Ville-Hard.)

Auxis, fils de Théodore Lascaris, refuse de reconnoitre Valace, et sa rend a Constantinople, après avoir inutilement essaye d'enlever Eudocie sa sœur, promise à Robert de Courtenai, I, 470. Marche contre Vatace, tombe en son pouvoir, et a les

yeux brûlês, 473.

ALEXIA CONNENE, petit-file du tyran Andronic, ar fast reconnoltre pour empereur de Trebisonde, I, 67. ( Notice. ) - Regne tranquillement sans prendre part aux disputes de ses rivaux, 172. (Mém. de Ville-Hard.)

Aumes (des), ministre protestant, publie un sivre intitulé le Duel ile l'homme et de la mort, XI.VIII, 38. ALINCOURT 'Ch. de Neuville, seign.

d'), ambassadeur à Rome, reçoit chevaliers des ordres du Roi les ducs de Segui et de Santo-Gemini; détails de cette cérémonie, XLVIII, 119 et suiv.

Aux, reine de Chypre, fille de Henri II, comte de Champagne, puis roi de Jérusalem, et d'Isabelle, seconde fille du roi Amaury, est appelée en France par les seigneurs confédérés, et attaque l'hibaut iv, qu'elle accuse de l'avoir déponillée de l'héritage de son pere, II, 39. Sa légitimité lui est contestée, 40. Est reçue avec honneur dans l'armée des confédérés, et prend le titre de comtesse, 41. Renonce à ses droits sur la Champagne moyennant 2,000 livres de pension et 40,000 livres une fois payées, 43. (Tabl. du règ. de saint Louis.)—Est mandée par les barons mécontens, afin de l'opposer à Thibaut et le déshériter, 194. Se rend à Jeurs instances, 195. Reçoit du comte de Champagne 2,000 livres de terre et revenu; de plus, 40,000 livres que le Roi paie une fois pour toutes pour ledit comte, 197. (Mém. de Joinville.)

ALLEGRE (le marquis d'), du parti du Roi, essaie de se rendre maître du château de Rouen, XL, 6.

Allègre (le seigneur d') est tué à un assaut livré à la ville de Bains, XIX, 434.

ALLINCOURT (le sieur d') est envoyé à Rome pour remercier le Pape de la dissolution du mariage du Roi, et pour achever celui de Marie de Médicis, XXXVI, 433. Se rend à Florence, où il conclut ce mariage, 447. Revient en France en apporter la nouvelle au Roi, ainsi que le portrait de Marie de Médicis, 448. (Mém. de Pontlevoy.)—Traite avec Henri IV, et lui soumet la ville de Pontoise, XLII, 112. (Mém. de Cayet.)

ALLY (Marguerite d'), femme de Franç. de Coligny, fait avec quelques soldats et ses domestiques une sortie contre le capitaine Salard, qui a surpris Chàtillon et est entré dans la cour de son château; le fait prisonnier, XLVI, 106.

ALMOADAN, fils du sultan Meleck, arrive en Egypte avec une armée levée en Syrie, et envoie délier le Roi, II, 109. Exige que le Roi lui soit donné comme otage, 110. Traite de la rançon de Louis ix et des chrétiens; est assassiné par les principaux ossiciers de son armée, 112. (Tabl. du règ. de saint Louis.)—Appelé par les émirs après la mort de son père, arrive au Caire, et ne tarde pas à s'alièner l'esprit des principaux officiers du dernier soudan; son caractère, 269. Conspiration qui se trame contre lui, 293. Comment il est assassiné, 295. (Mém. de Joinville.)— Est nommé Touran-Chah par les Arabes; ayant appris la mort de son père, se rend à Damas, et arrive en Egypte, III, 26, 40, 48, 52, 57. Fait construire plusieurs bateaux, qu'on transporte à dos de chameau prés du canal de Mehalé, 27. Rejette les propositions offertes par les Français, 29, 49. Fait mettre à mort un grand nombre de prisonniers chrétiens, 30 , 43. Ecrit à l'émir Djemaleddin-Ben-lagmour, gouverneur de Damas, pour l'informer de la victoire qu'il vient de remporter, et accompagne cette lettre du bonnet du Roi tombé pendant le combat, 31, 43, 53. Comment Touran-Chah périt sons les coups des esclaves baharites; en lui s'éteint la dynastie des Eioubites, 32. 43, 49, 54, 58. (Extr. des Auteurs arabes.)

ALONCE (don), général de la cavalerie légère espagnole, est fait prisonnier près de Lyon, après la réduction des places de Châlons et de Seurre, XXXV, 410.

Alphonse, frère de Louis 1x, est marié à Jeanne, sille unique du comte de Toulouse, et devient comte de Poitiers et d'Auvergne, II, 59. Est installé par le Roi à Poitiers dans son sief, 71. Somme Lusignan de venir renouveler son hommage, 72. Va joindre l'armée du Roi en Egypte avec l'arrière-ban du royaume, 105. Est arrêté avec le Roi, et conduit à la Massoure, 111. Revient en France.

Accompagne son frère, 150. (Tubl. du règ. de saint Louis.) - Se croise avec le Roi, 203. Arrive en Egypte avec l'arrière - ban, et donne par sa présence une grande joie à l'armée, 226. Est chargé avec Joinville de la garde du camp du côté de Damiette, et tous deux repoussent vigoureusement les Sarrasins qui viennent les atlaquer, 234. Est pris un moment par les Turcs, et délivré peu aprés, 264. Va secourir et ramener ceux de l'arrière-garde, qui sont assaillis par les Turcs, 273. Reste prisonnier jusqu'à ce que le Roi ait payé 100,000 liv. aux émirs, 305. Est délivré, et rejoint le Roi, 308. (Mem. de soinville.)

Alphonaz, roi de Castille, est appelé à l'empire après la mort de Con-

rad, II, 120.

Alphonse, roi d'Arragon, se lie avec don Pédre, roi de Castille, pour défendre les acouronne contre les armées de Philippe-le-Hardi, IV, 55.

ALPHONSE V, roi de Portugal, vient en France demander du secours à Louis 21, qui diffère toujours de lui en donner, XII, 230. Va trouver le duc de Bourgogne dans l'espoir de pacifier le différend du Roi avec ce prince, 231. Revient à Paris sans avoir pu y réussir; s'enfuit déguisé; est arrêté sur la côte de Normandie, et conduit en Portugal par un vaisscau du Roi, 232. Y meurt peu après

son arrivée, 233.

Alphonsk, roi de Naples, lève deux armées pour les opposer au roi Charles viii; par qui elles sont commandees, XIII, 29. Ses cruautés; remet la couronne a son fils Ferdinand, 58. S'enfuit en Sicile, 64. Se retire dans un monastère, où il fait pénitence et meurt bientôt après, 66. (Mem. de Comines.) — Charge son frère l'redéric d'attaquer le Milanais par la côte de Génes, et Ferdinand son tils par la Romagne, XIV, 216. Redoutant la haine de ses sujets, à l'approche des Prançais, abdique en saveur de son fils Ferdimand, et va se renfermer dans un monastère de Sicile, 226. 'Tabl. du règ. de Ch. 7111.) Discours qu'il tient au pape Alexandre vi, vers lequel il s'est retiré en apprenant la marche des Français en Italie, 410. (Pandg.

du Chev. sans repr.)

Alphonse 1, duc de Ferrare, bet les Venitiens sur les bords du P6, XV, 283. Attaque leurs galères, en coule deux à fond et en prend six, 284. Envoie au secours de La Mirandole de l'artillerie et des troupes, 344. Gagne Augustin Guerlo, que le pape Jules lui a envoyé pour le détacher des Français, 363. Sur les instances de Bayard, renonce au p**rojet** de faire empoisonner le Souverain Pontife, 366. (Mém. de Bayard.) -Son habileté à fondre l'artillerie, XVI, 205. (Mcm. de Fleurange.)

Alphones D'Est, duc de Perrare, laisse en mourant ses Etats à César d'Est, fils naturel de son oncie,

XXXVI, 359.

ALTEMPS, colonel des lansquenets, est fait prisonnier à Gatinare, XXX,

ALTOCORTE, gouverneur de Lucignano, rend làchement cette place aux Impérianx, XXIX, 298.

ALVIANE (Barthelemy d'), lieutenant général de l'armée vénitienne, est fait prisonnier à la bataille d'Agnadel, XIV, 458. (Paneg. du Chev. sans repr.)—Triomphe que les Vénitiens lui décernent à la manière des Romains, XV, 78. (Tubl. du rég. de Louis x11.)—Contre l'exprés commandement du senat de ne point livrer bataille à Louis XII, veut essayer sa fortune, et engage le combat d'Agnadel, où il est fait prisonnier, XV, 270. Poursuit les Suisses l'épée dans les reins jusqu'à Milan, XVI, 102. ( Mém. de Bayard.)—Est blessé à la hataille d'Agnadel, et envoyé à IAches, 175. Arrive après la hataille de Marignan au camp du Roi, amenant avec lui une armée de Vénitiens, 299. 'Mem. de Fleurange.) XVII. 266. Sa mort, 271. ( *Vidm. de* Dubellay.)

AMARBELIS (Gratien d'), guidon du seigneur de Sedan, est blessé à mortausiege de Ravennes, XVI,213. Ambleville est nommé héraut d'armes de Jeanne d'Arc, VIII, 268.

Amblish (Africain d'Anglure d'), grand maréchal de Lorraine, est tué dans un combat que lui livre le vicomte de Turenne à Beaumout, XXXVI, 216. (Mém. de Cheverny.) — Est défait par les ligueurs, commandés par le capitaine S.-Paul, XXXIX, 106. Est tué devant Sedan, XLI, 131 et suiv. (Mém. de Cayet.) XLVI, 283.

Amboise (Louis d') institue le roi Louis xi son héritier; pourquoi, XI,

243.

Amboise (Ch. d'), seign. de Chaumont, envoyé par le Roi pour delivrer Yolande de Savoie, exécute heureusement cette commission, et amène la princesse dans une place de sureté, XII, 214. Est fait gouverneur de Bourgogne, 344. Assiége Dôle, et le prend d'assaut; se rend maitre d'Auxonne, entre à Besançon, 346. Reprend quelques places qui s'étoient révoltées, 347. (Mém. de Comines.) — Part de Milan dont il est gouverneur, marche contre les Suisses, et les contraint à retourner dans leur pays, XV, 102. Assiège Bologne, tombe dans le piège que lui tend le pape Jules, et se voit obligé d'abandonner le siège; meurt de chagrin de s'être laissé tromper, 105. (Tabl. du règ. de Louis XII.) - Assiège Lignano, s'empare de cette ville ainsi que du château, 327. Douleur que lui cause la nouvelle de la mort du cardinal son frère; il se porte sur l'Etat de Venise, 328. Par ordre du Roi se retire dans le duché de Milan, marche contre les Suisses, fait empoisonner tous les vins de Galezas (ce fait n'est rapporté par aucun historien contemporain), 334. Fait lever le siège de Vérone, 375. Sa mort, son éloge, 376. (Mém. de Bayard.)

Annoise (Georges d'), archevêque de Rouen, conseiller de Louis, duc d'Orléans, est d'avis de continuer la guerre en Italie, XIII, 176. (Mém. de Comines.) — Entretient Charles y 111 dans les bonnes dispositions où

il le voit pour le duc d'Orléans, XIV, 150. Estarreté et mis en prison, 165; y tombe malade, ne peut obtenir du parlement de venir à Paris, 171. (Tabl. du règ. de Charl. 7111.) — Est nommé directeur du ministère du Roi, XV, 10. Reçoit le chapeșu de cardinal, 15. Est charge du gouvernement du Milanais; sa conduite justifie le choix du Roi, 39. Est nommé légat à lutere en France; se rend à Blois, et est remplacé par Charles d'Amboise son neveu, 41. Se ffatte d'être élu pape; est entretenu dans cet espoir par les cardinaux Ascagne et Julien de La Rovere, 59. Sa mort cause les plus vifs regrets au Roi, 99. Son administration fut à la fois sage et paternelle, 100. (*Tabl. du règ. de* Louis x41.) — Est la cause de l'entreprise de Louis x11 contre Génes; son désir d'être pape; il fait bannir de la cour le maréchal de Gié, XVI, 167. (Mem. de Fleurange.)

Amboise (d'), chirurgien, est décrété de prise de corps pour avoir dédié une thèse au Roi, XLVI, 528. Est élu recteur de l'université, XLVII, 51. Supplie le parlement, au nom de l'université, de chasser

de France les jésuites, 64.

Annoisz (d'), maître des requêtes, publie un livre intitulé de l'Impossibilité et Impertinence du concile,

XLVIII, 81.

Amboise (conjuration d'); quel en est le but, XXVII, 421. Réunion des conjurés à Noyzé, 422. Le duc de Nemours va, au nom du Roi, leur promettre la vie sauve, et les engager à venir sans armes à Amboise, où 15 d'entre eux sont arrêtés, et punis du dernier supplice, 425. Leur chef La Renaudie est tué par les chemins, 426, et XXXIII, 47. Fautes commises par les conjurés, 60.

Amé ou Aménée, duc de Savoie, renonce à sa seigneurie, se retire à Ripaille, y crée une confrérie ou ordre de chevaliers; est élu pape par le concile de Bàle, prend le nom de Félix, IX, 302. Comment de comte de Savoie il s'étoit fait duc, et avoit conquis la principanté de Piémons;



Ripaille, 305.
de (don), betard de Savoir,
sur les Geurvois le fort de
net tout le baillage de Gez;
nerduire Grueve par la fa-GL, 15n. Attire les babitans
nville dans uns colluiende,
an brancoup de monde, 153.
m près de Morestel, et se
Miolans, 306.

ang est envoyé par les lilons la Bennou, la Tournine, , le Maine, et nutres propour y gagner le plus de nu'il pourra su parti, XLV, à panda comme coupable rire du president Brissous,

21G. .

que. La decouverte da Nousade reservee en un temps le; pourquoi, XXIII, 238. hats pour l'Espagne; pours n'a pas ete sussi utile a ce 'alla suroit pu l'être, 240.

is (P. d') prend la croix, E, montre contraire au reinnt d'Alexis, 174 Est nomreonduire le tromeme corpa lle contre l'empereur Alexis, mort, 306.

m (siege d'); details sur les ma de ce siège, tires d'une gits au camp devant crits LVII, pri.

r(Franç.), augustat dechamma hospice et couvent pres I de la ceine Marguerite, qui de une partie de son jardin, , 2 (3).

ns (le ministre d') est mené ille, ou fl'est bien traite par «Clerr; il en sont ensuite par ion, XLV, 397.

iav, grand-ture, est force namer a la fureur des james mayn, son brotenant generace, XXXIX, 374, et de grancore sur d'autres points, t le conseil de aon viur ficanige un tribut du roi de

Pologne, 4:7. Comment ill'obtient; aur les instances des ambanadeurs de France et d'Angleterre, il lève une pumante armée pour faire la qu'il emplute pour se procurer de l'argent; ses grands préparatifs, 429. Craintes qu'ils inspirent aux princes chretiens; l'Espegne obtient une suspension d'armes, 43s. Comment Amurat se vost tout-atoup en guerre uvec les Persons, 534, et avec ceut de la Mecque, 430. S'empare des biens d'Aman-Bacha , capitaine de la mer, mort de realadia; reduit à la condition privée sou vistr Sinan, sans egard pour ses granda services, et le remplace par le bacha Ferat, 437. Comment il apatte une redition des spahis; reppelle Sigan au visiret, XLII, 106. Sa mort, XLIII, 146.

Auvor (Jacques), évêque d'Auzerre, grand aumônier de France, traduit du grec en français les Pumeniques de 1 ougus, quelques livres de la bibliothèque de Diodore de Sicile, l'hutoire ethiopique d'Hehodore, les œuvres de Plutarque,

XXXVII, 465.

Ancat (matech. d'). V. Concist Annacette (J. d') accompagne le due de Laucautre en Bretagne, IV,

Anuttor (d'), frère de l'amiral de Coligny, fait des levees en Allemagne, et raméne un corps de trusper en France, XX, 108. Discours violent qu'il prononce à l'amembles de Châtallou, sur la necessite pour les protestans de renouveler la guerre, 122. Resolution prisé dans cette assemblee, 123. (Invod.) — Fait partie de la camisade de Boulogne; comment its'y conduit, danger qu'il y court, XXI, 51 et suiv. ( Comm. de Montlac.)—Lat defait devast S . Quentin, XXIV, 200. Est envoye pruonnier auchâteau da Melun pour come de rehpon, 221. Il obtient des levees de cuitres en Allemagne pour souteur les leguenots de France, 332. (Máin. de Tayannes) — Pousquot il ne pent d'abord faire entres

dasaccours dans S.-Quentin, X.XXII, 39. Il y entre ensuite avec 500 homn, 73. Sestraveux pour la defense de le place, 74 Est fait prisonnier à la prise de 8.-Quentin, et pervient àss sauver, 97. (Comm. de Mabutin.) Est arme chavalier par le comte d'Enghien sur le champ de bataille de Cernolles, 410. S'enferme dans la ville de Parme; est fait prisonnier ut enformé a Milan , 412. Est nommé colonel géneral de l'infanterie, \$13. Entraine ses deux frères dans în reforme, est depouille de sa charge de colonel, 4:3. Se distingue dans les guerres civiles par l'impetuenté de son caractère, 4:4. Maurt à Sain-tandarautes de la fetigue qu'il epronve en darigeant la retraite des protestans après la botalle de Jornes, 4:5. (Notice) — Surprend la ville d'Orienne, et s'y rend maltre pour les protestans, XXXIII, 172 Fait les protestans, XXXIII, 173 Fait des levées en Allemagne, 208. Assiste à la bataille de Dreux; regagne avoc perma la rente de l'armée protentante, 246. Est charge de la defense d'Ov-léans, 256. Assege l'abbaye de S.-Plorent, s'eu rend maltre, et passe la garasson au fit de l'apec, 435. Se reure à Niort, où la reine de Navarre as réstat a l'armes des chefs protestana; vend et engage las biens du clergé pour subveuir aux affaires de 200 parti , 43G. Aprés la bataille de Jarusc, se rettre avec son frere l'amiralà Coignac, 447. (Men. de Castel-nau) — Combat dans le conseil des irinces l'offre qu'a faite le peince de Condé de sorue de l'esnee, XXXIV, 143. Est envoye en Allemagne pour y faire des levées, 156. Arrive avec das secours près d'Orleans, 164. Rasta dans cetta ville apres la bataille da Dreux, 180. En defend les tourelles en repoussant les catholiques, 182. Son discours dans une assemblée de protestans pour recommenper le guerre, 190. Resolutions qui y sont priess, 193. D'Andelot paine la Loure aprés avoir echappe au se de Martigues, 225. Rejoint a La Ro-challe le prince de Conde et l'ami-ral, 206. ( Méss, de La Nove.)

Annouse (le seign. d') est blesse prés du Quesnoy, et meurt de sa blessure, XIX, 469.

Annaé, rot de Hougrie, presid la croix, est dengué pour succeder a l'empereur Heurs 1, 459. Consulte la Papa, et sur un reposse refuse le trône da Constantinople, 460

Aunté (le card ), svêque de Cous tance, fait construire deus l'ile de Baumel le fort qui porte son mom,

XXXVI, 432.

Aroanonus (le maréch. d') présida au combat en champ clos untre Troussel et Duguescha, IV, 208. S'unit suz chefs de bondes qui vunt en Espagne, 326. Demande qu'il fait, au nom de out cheft, au cardinal que le Pape leur a envoyé , 3a8. Conduit ses gens à l'assent de Ma-gusion , 339. Conduit l'avant-parde de l'armee de Duzouschn marchant ane Burgos, 349. Arrache l'étandard d'Angleteres et le foule aux pieds, 421. Se read prisonnier evec Diaguesclin, 422. Obtient sa liberté moyennent rencon, 414. Est envoyé par le Rot asprés de Deguescin, V, 59. Monte avec las à l'assaut d'une abbaye, 65. Se rend a Caen auprés du connetable Dugueschn, 75 Prend part à la bateslle de Pont-Vallain, 86. Monte tross fois à l'asseut de Bressière, et trois four est renverse, 105. Tue dix Angliso à granda coupe d'epée; mourt peu après de ses bles-AMF05, 107.

Annaocise. Un moine du pays d'Auvergne, syant les deux seues. devient gros d'un enfant; est mis en justice, et gardé jusqu'a ce qu'il aont accouche, XIV, 80,

Austoric, prince de la maisen imperiale, monatre d'hypocrain et de socieratame; son murpation, ses excès; il est deiréae, l, 25.

Annaonte, ancien mátre óchevin de Meta, mourt de douleur de l'aboliuon des statuts de cette ville;

XXVII, 146.

Arogau (d') et La Herre, pentilo-houmes du duc d'Alonçon, se hat-tont en duci; La Hette, bleme du treine coops, ton d'Anjone, et mourt lui-même pou de joues aprês, XLV,

Anoxunes (Cl. d'), érêque de Noyon, fact, su nom du clarge, opodition no parlement o la bullo du Pape qui permet au Roi de vendre pour 100,000 com de rentes du revenu des biens ecolematiques. Il est vivement represendé par le presdant, a cause de ses expressions piquantes contre le Bot, XLV, 310.

Annarenze. Pocilite de foire la conquête de octto lle, XXIII, 400.

Anouvar et Valerville (les copit.
d') se rendent maîtres de la tour de Thionville, XXI, 451.
Au coute (le stre d'), capit, angleis, conseille d'aller attaquer Duguesche

devant Cuay, V, 125, Let fait pri-sonnier à la bataille de Cusy, 134.

Aucoreanz (Henri d') tue l'hilippe Altoviti, italien, pour un de-menti, mais il reçoit de lui, avant n'il expire, un coup de dague dont mourt lui-même aept heures apres, XLV , 312.

Annar (le prince d') est appelé per les protestens de Strasbourg pour utenir l'élection de l'exèque nommé per leur parts, XLI, 189, Il s'em-pers de Moltzesm, 190. Court dauger d'étre pris, 191.

ARICIE NE COUNTERAL, epouse dis jenne comie d'Artou, accompagne

son mars à Tunes, II, 150.

Amor (le duc d') reçoit a Avimon Henri de Transtamare, IV, 441. Le tratte magnifiquement, 442 Requit près de Termeon Degueschin, anquel il offre 30,000 livres pour se rançon, 456. l'resse le siège de crite ville, 45%. Report dans sa tente les as notables bourgeous que vicament réclamer sa muerscorde, 460. Laves Duguesclin maître de la capitalation, 461. Va s'assurer de la ville d'Arles; promet a Duguescles tous ses bons effices aupres du Pape et du roi de

France, (6s.
Anne (le haren d'), chef de rei-tres,est blevei prés de Montergu par le dus de Mayesne, XXXVI, gil-hance d'Escury par le Est bette an hourg d'Escury par le duc de Guise, 99.

Aren on Brauser, fille de Logie 21, maride à Pierre de Bourbon, sire de Bengeu, est designée par le Roi pour gouverner pendant la misorite de son his, après la mort de Long Es, elle prend le nom de Madame, et s'empare sans contradiction des ré-nes de l'Etat, XIV, 127. Son carnotere dominant, artificieux et inflexible, modifie per la donceur neturelle a son seze, 128. Les rivaux de Madame espérent s'emperer de l'espeit du jeune roi pour lui disputer l'untorite, elle porte toute aun attention aux les relations de la France avec les puissances etrangeres; dupositions de ces puissances, 139. Conduite adroite de Mademe envers elies, 131. Couses probables desea haine coutre le duc d'Orleans; elle converve les ministres de Louis 21; nome des membres de son conseil, 133. Obligos de order au vou public, convoque les Etats generaux ; affecte de amyre un système oppose à celui de son pare; ouvre les prisons, rap-pelle les exiles, fait des reformes importantes, fait faire le proce Olivier Le Daim et à Jean Doyac, 135. L'opposition qu'elle rencontre dans les Etats no la decourage pas, 136. Reçoit leurs duleances sans en éter elfrayee, et congodia les deputés anns lauser entravoir le parts qu'elle prendra, 154. Rend le dache de Bar an duc de Lorraine, 145. Pait connoître la repunse du itos aux dulessaces des Lists, reponse precise et menuree, 146. Les Eints docident que Madame conservers l'essentiel de l'autorité, et que le duc d'Orleons n'obsendre que les honneurs dus à non rang, 147. Les États decident en outre que Madame veillers a la conservation du Rot son fiere tant qu'il sera jeune; elle fait perultre le Roi ann Etats, lequel, apres les avoir combies d'eluges, leur ordonne de se séparer, 148. Instrute de projet for-me par trou chambellons d'enlever la Roi de Vuncennes, elle les chases en sa presence , et messes de feses arrêter le duc d'Orleans a'il one parakte à la sour , canduit son feère à

Montargis, 151. Fait un traite evec les seigneurs bretons pour réunir la Bretagne à la couronne, après la mort du duc François; noms des seigneurs signataires du traité; en fait un autre avec les sujets révoltés de Maximilien, 152. Augmente le montant des fonds votés par les Etats pour les dépenses annuelles; pratique des intelligences à Orléans, 153. Donne ordre à plusieurs soldats de se déguiser, et d'enlever le duc d'Orléans, 157. Conduit le Roi à Paris; remercie le parlement de sa conduite; ôte le gouvernement de l'Île de France au duc, et celui du Dauphiné au comte Dunois; prive de leurs pensions tous les partisans du prince, 158. Ruse qu'elle emploie pour empêcher que le duc ne reçoive des secours du duc de Bretagne; ordonne au sénéchal de Guyenne de conduire des troupes en Bretigne pour soutenir les ennemis du favori Landais; fournit des fonds au comte de Richemont, prétendant au trône d'Angleterre, et lui permet de faire des levées en France, 159. Donne des secouts au duc René de Lorraine pour conquérir le royaume de Naples, 161. Lui défend ensuite de songer à cette conquête, 162. Fait arrèter le seigneur de Culant, Philippe de Comines, l'évêque du Puy, et Georges d'Amboise, 165. Conduit le Roi en Guienne, 166. Fait épouser Louise de Savoie au comte d'Augoulème; va mettre le siège à Parthenay, où le Roi fait son entrée; envoie des émissaires dans les Pays-Bas, qu'elle soulève contre Maximilien; fait passer une armée en Bretagne sous le commandement du jeune La Trémouille, 167. Force le seigneur de Lavai à se déclarer pour elle, et à lui livrer Vitré, 169. Fait mettre des garnisons dans les villes de Bretagne dont le Roi est devenu maltre; va en Normandie pour surveiller la conduite de Henri VII; sa réponse au comte de Rieux, qui demande une suspension d'armes, 170. Ramène le Roi à Paris, 171. Comment elle accueille la réclamation du Pape

ch faveur des évêques de Montagban et du Puy, 172. Fait tenir un lit de justice où les ducs d'Orléans, de Bretagne et le comte de Dunois sont accusés de félonie ; cette accusation révolte les personnes moderées, 173. Conduit le Roi à Tours, où elle apprend la mort du connétable de Bourbon; cette mort augmente son influence, 174. Réclame pour le Roi le titre de tuteur des filles du duc de Bretagne, et ne peut l'obtenir, 178. Se montre inexorable pour le duc d'Orléans, 179. Reçoit une ambassade du sultan Bajazet ir; quel en est l'objet; échircissemens à ce sujet, 181. Madame persiste dans sa première résolution, 182. N'accorde qu'à regret au Pape la liberté des évêques de Montauban et du Puy. mais les relègue dans leurs diocèses : renonce à faire la guerre en Bretagne; essaie de la soumettre en y fomentant les divisions, 183. Délivre le prince d'Orange, et l'envoie en Bretagne pour l'opposer au sire d'Albret, 184. Consent à traiter de la paix; conditions qui sont proposées, 187. Met tout en œuvre pour dissoudre le mariage de Maximilien avec Anne de Bretagne, 188. Rend au sire d'Albret toutes ses terres confisquées; gagne le maréchal de Rieux, 189. Essaie de suspendre l'effet des bonnes dispositions de Charles vut pour le duc d'Orléans, 191. Paroit céder de bonne grâce à la perte de son autorité, 193. En quoi sa régence fut utile à la France, 194. (Tabl. du règ. de Ch. riii.) — Touchée des boutés de Louis xii, qui oublie les persécutions qu'elle lui a fait éprouver, elle se retire à Chantelle, où elle tient une cour brillante. et se plaît à écrire des lettres remarquables par leur précision et leur tour piquant, XV, q. (Tabl. du reg. de Louis x11.)

ANNE DE BRETAGRE, tille du duc François 11, prend le titre de duchesse après la mort de son père. XIV, 184. Rassemble une armée, s'avance vers Nantes, 185. Entre dans Rennes, où elle est reçue avec trans-



port; fait représenter au roi d'Angleterre qu'elle est décidée à me oint donner se main on sire d'Albret, 186. Consent à épouser Maximilien, 187. Comment or mariage est celébre, 188. Rejette avec hauteur la proposition d'épouser Charles viii : implore en vain la protection de Maximilien , annonce le projet de fuir en Angleterre, 191 S'enferme dans Rennes even le prince d'Orange, le comte de Dunois et le marechal de Bieux; fait declarer au Roi qu'elle veut être libre; obiient na saut-conduct; se rend a l'angeau, d'où elle lui fact dire qu'elle consent à lui donner sa main, 195. Est courounce a S. Denis, 196. Met aumonde un bly dont mint François de Paule est parram, mais qui vécut pen, 199. (Tab. du rég de Ch. v.m.) - Sa d'adeur a la mort de Charles Titt som mari; se retire a ficunce, où elle s'occupe du houheur de ses sujets, XV, 7. Consent a epouter Louis vit, 20 Obtient des conditions meidenies que par son mariaga avec Charles viii ; -e charge d'acquitter les detter de la reconnominée da Rot, 17 Ses liberalites; elega**nce** de sa cour, son goht pour les lettres, r# Son portrait per Claude de Seyasel, amour constant que laus un ent pour elle, 66 Meurt du chagrin que lus cousent les desastres du roggome, 127. (Aveet stement)

Anne n'Est, y uve du duc de Gause, epouse Jarques de Sarone, due de Ne voues, NX, 121. (Intend.) — Demande postice de la mest de ann mari contre l'amend. XXXIII, 318. Mém de l'antelmer. — Est appeler la Rememere ; pour qu'in, tent un propos atence a une dame qui se plaint que la famine forcera les mémers a tuer et a manger leurs propres enfans, XLVI, 81. Sen fonerailles. XLVIII, 55. (Mem. de L'Ameste.)

Anna bruner, duchesse de Ferrare, fast un accue l'particulire aux l'emens qui ont fast lever le siege de La Banide, surtout au chevalier Barard, elege de cette princesse, \$5,358.

Ausznatin (le maréchel d') est chargé de la direction de la guerre; son caractère, XVII., 163. Entre en Italie, d'où al revient sans avoir rien tente d'important, 165. (Introd.) Opère sa reteatte aur l'avae, XVIII, 86. l'asse le par de Suze et cutre dans l'inin , 309. Fait prendre d'asaous la ville de Ciria, XIX, 87, celles de Rivole, Aveillane et S. Ambeola, 88. Ya au secours du comte Guy de Rangon pour asserger Moncalier, qui est abandonne par le capit. Scalingue, 190. Arrive devaut Cariguan, qui se rend, 191. Est rappele en France avec ses troupes, qui sont remplacees par de nouvelles, 195. Est envoye avec plusieurs capitaines pour jeter des vivres dans la place de Terouenne, 201. Comment il y parvient, 205. Est charge de faire entrer des arquehusiers et de la priudre dans Teronenna, 252. Nonsi des rapitatura (tti l'accompagnent, 243 Fait entrer le secours dans la place, 214. Let fait prisonner dans sa retroite avec la plupart de ses capitaines, dont plusieurs nont ensuite délivres, 255 Est nomme marechal de France, 200. Est envoye en qualité de gouverneur du l'témont, 295. Est appele auprea du Roi, et charge de la conduite des affeires, 300 Est envove en Roussillon puur diriger le Daughin, 36: Part pour le Premont, stene a Torm, Jon. Marche sur Coni., 363. Assege cette place, d'où il se retire avec perte, 365. Pourvoit. a la sòrete du l'icanout, 366. Danger qu'il court in represent les monte, Jay, Bevient napies du Bor, 398. Resoit ordre de se poster sur Avennes, et se met en nisrche, (22 Kavose des cenfortes l'andrecos, 454 hat envise a Sousons aspres de l'Empereur, 530 Conclut la pass, 55). Preud le commandement d'une armee navale, et se porte vers l'île de. Wight: livre combat aut. Anglan, 56). See dispositions pour un non vem cominit, MG Avantage qu'il remporte, Sig. Opera une deserme sur tress politic. Stay Assemble les pulotas et les capitations, drisbere suc

la possibilité de livrer combat aux Anglais; opinions des pilotes contraires à ce projet, 571. Résolution prise par le conseil, 574. L'amiral se setire a Valsau, 576. Suuve une partis de ses genr, attaques et surpris par les ennemis, 577. Combat naval livré devant l'île de Wight, 581. L'amiral revient à Dieppe, 582. Prend Treslon, Cymet et natres places, XXIV, 68. (Mem. de Tavannes.) — Porce les Bourgugnons à abandonner Stenay, et à se retirer dans leur pays, XXXI, 95. Tient siége devant Damvilliers, 101. (Comm. de Rabutes.)

ARREAULT (le seigneur d') est fait prisonnier près de Geovelines, XXXII, 202.

ARREDORT (Du Bois d'), gouverneur de la ville d'Ardres, rend cette place en cardinal Albert d'Autriche per composition, XLIII, 261.

per composition, XLIII, 261.
ARROUGIADE (l'ordre de l'); per qui et à quelle occasion il est institué, XLVII, 232.

ARROUR, conseiller au parlement et marguillier de S.-Severin, enlève de nuit un tableau placé par ceux de la Lague dons le cametière de cette église, XLV, 333.

ABSEAU DE CARIEU CEL DOGSESC our conduire le troisième corps de betaille contre l'empereur Alexis. I, 198. Est présent à la bataille d'Atrattimium, 328. Est charge de garder Visoi, 386. Puis le ville de Bizye, 398. Conduit le carquire . 406. Est beteille contre Johannice , 406. Est 98. Conduit le conquième corps de envoyé en secours de Renier de Tribt, 410. Puis en Natolie contra Théodore Lascaris, \$22 Revient de Squise à Constantinople, 428. Monte une des guières qui vont eu secours de Squise, 440. Est battu dans les défilés du mont Hémus, 450. Reçuit la regence de l'Empire, à la retraite de l'empereur Robert, 482. La reçoit de nouveau à la mort de lean de Brienne; détache le ros des Bulgares de son alliance avec Vatace, 494. Engage sux Venitiens la couronne d'épines pour venir en secours de Constantinople, (97. Assiégé por Vatace dans l'espoir qu'Endoois in place, dans l'espoir qu'Endoois sa femme fléchira le vainqueur, 504.

Assau on Conscatte, neven de Ville-Hardouin, va au secours de l'Empereur à Andrinople, I, 370. Apprenant la défaite de l'urmée, rejoint le prince Henri à Cartacople, 372.

Antin (le baron d') traine à la queue d'un cheval, dans un champ clos, les armes d'un gentilhomns gascon qui ne s'est point rendu au defi qu'il lui a donné, XVI, 315.

Antoine, duc de Brabent, comin germain du duc de l'ourgogne, retire les troupes qu'il a envoyées contre Charles vir, et marche à la défense du Haineut, VIII, 20.

Antoine de Branant, frère du dur de Bourgogne, occupe 5.-Denis avec ses troupes, qui sont près d'en venis aux moins avec les gens du comte de S.-Paul, du même parti qu'elles. VII, 255. Est tue à la bataille d'Auncourt, 277.

Antoine, bêterd de Bourgogne, défait les Gautois au paya des Que tre-Mestiers, X, 95. Entre au vil-lage de Morbecque; chane les re-belles jusqu'à Gand, 113. Avec 20 lances soutient la poursette des Guntois, et parse bonné conduite échappe au péril qui le menace, 120. Attaqu les rebelles sur les terres du Hoinaut; en tue cinq cent, 124. Les altaque encore sur les terres de Plandre; en tue et fait plusieurs prisonniers, 126. Les rencontre en nyant de Termonde, les détait, et les chases jusqu'à Gand, 199. Sert le conite de Charolais dans la guerre dite da Bien public, 235 Est envoyé à la tête d'une armée navale sur les côtes de Burbacie, 253 Fait lever le ajege de Ceuta aux Sacrasina, 25 a. Se rei à Osne et revient à Marseille, 2\$5. Fait le sie,e de Dinant, 257. Va 🗪 Augleteire sontenir une entrapeine d'armes a pied et à cheval coutre le seigneur d'Escales, frere de la Reine; nome des chevaliers qui l'occompagnent, 260. Détails ser cette autru-prise, 261. Soutient plusieurs joûtes

on marage du duc de Bourgogne, sons le nom du charaker d'Edréeu d'er, 319. Y est blesse, 364. (Mdm de La Marche.) — Vient à Para déguisé, où il passe un jour et une muit, XIII, 252 Les Parisères, accusse au-près du Rot a l'occasion de critte veune, se justifient, et font recevoir lours excuses per des ambasseleurs, 253. Le bâterd et le maréchal de Bourgogne preument sur le Roi les villes de Roye et Montdidier, 270.

(J. de Troyre.) Vendôme, puis ros de Navarre, a rend oux Etats d'Orleans, est gardé à vue, XX, ys. E t fait heutenant général du royaume, sou caractère, 93. Il se decide, après quelqueshésitations, à defendre le culte catholique, 101. Prend la commandament de l'armes royale, 103. Assiège Rouen, un il est blessé; la ville est prise et secongée; le roi de Naverre meurt de sa blessuce, 108. (Introd.) —Est appele aupres du Roi, sou curectére irresolu; est mandé par la Rome mère, et se rend à ses instaness, XXIV, 389. Arrive à Orléans, ago. A la mort de Prançois 11, par-tage l'autorite avec la Brine mers, et se contente de la heutenance ginorde, 315. Se décide à se retirer de la cour, 316. Abandonne le parti des hagoenote pour suvre celui des Guste, 321. Est tue en sege de Bourts, 376. (Mém de Tavannes.) — Comment il est traite à Orléans pendant le sejour qu'y fait le Roi, XXVII., (57. (Wess de Fraille-velle.) — Assegu le château de Hau-din, et le force à se rendre par composition, XXXI, 164. Prend le commandement de l'armee après la ba-taille de Renty; fortifie Abbeville et Dourlens, 297. Renvois les troupes dass leurs garassons, 199. Comment il s'oppose sur entreprises du duc de Sevoie, et le force à la retraite, Bos (Comm. de Robatos.) — Est charge de conduce en Espagne Bli-asbruh de France, some da Roi, XXXIII, aj. Refuse de moner la prima de Condé son frère à la cour,

107. Est gardé à vus à Oriéana, 112. Son entretion evec le Rei adounit l'aigreur de S. M. contre lui , 119. Il se reconcilia avec les Guisa, a est nommé lieutenant general du Roi, est. Comment il est amené à quitter le parte protestant, et à se joindre aux Guise, 160. Conssille e, ido. Conssille au Roi de so rendre à Paris, et l'y conduit, 171. Se rend maltre di Blois, 196. Report Tours à soumisson, 197. Est blessó na siege da Rouen, 210. Meurt à Andelys, 214. (Mém. de Castelnes.) — Se rend maître de Bourges, XXXIV, 259. E-t blassé devant Rouen, 162. ( Mem. de La Nous.) — Est averti que le roi Prençois is doit le teur lus-même, ordre qu'il donne à son valet de chambre Coten; comment il évite d'être toé, XXXIX, 264. (Móm. do Coyet.)

Antoixetté sa Bourson, fille de Franç, de Bourbon, dec de Ven dôme, et douarnère de Gusse, mourt

e l'age de 69 aus, XLV, 249.

Antonio (don), se duant roi de Portugal, obtient de la reine d'Angleterre l'armement d'une flotte pour le conduire en l'orte, al et en chesser les Espagnuls, details sur cette expédition, et sur le peu de succia qu'elle u , XXXIX , 143 et surv. II revient en Angleterre avec la flotta, 150. (Mém. de Cayet.) Est proclame roi de l'ortugal , vicuestudes de m fortune , XLVIII , (a (L'Estode.) Анталонна (madem d') пасріго

de l'amour à Henri IV, XXXVI, 393 Obijont du Roi une promisse mgi qu'il l'eponsers a affe a un fie d qu'il l'eponeers at aise a un ble de lui, 395. (Méin. de Cheverny.)—Est faite marquise de Vernouil, \$50. Ac-couche d'un file qui meurt presqué austrôt; son desespoir. \$76. Ve re-joindre le Roi s Grenoble, ses efforts pour empêcher le mariege du Roi evec Marie de Medicus; broudlerire, querelles, responses descripts, 467. Elle revient en France, 468. Sen en-ractive et ses peroles paparates for-cent le Roi à lui faire quitter le Loucent le Rorà lui faire q vre, et à la sépacer de la sesse de la Reine, (gri. Elle accessée

fils quelques jours après la Rome, 509. (Mám. de Pontlevoy ) — Accouche d'un enfant mort, XLVII, 285 Romet à M. le chancelier la pretendue promesse de mariago faste par le Roi , 471. Elle est disgracice, 475, et gardee cliez elle, 479 Refuse de sollicater son pardon du flot, 480. Elle parolt au parlement, ou elle se defend fort bien, 484 Est condomnée à être renfermee, 185. Le Rot lui remet se pence, 486 blot plaisant de la marquise au baron de I crine-, XLVIII, 137 (Mem. de L'1 stoile.) - Texte de la promesse de maringe que lui a faite le Roi, XLIX, 430. Cette promesee est rendue, et devient cause que madem. d'Antragues se ligue avec le comte d'Auvergne, 431. Procès; jugement rendu, 432. (Mém. de Groulard.)

Antagores (le sieur d'), lieute-mant du Roi à Orléans, est chassé de la citadelle de cette ville par les habitans qu'il a loi-même engagés dans la Ligue, XXXVI, 131. (Mem. de Cheverny.)—Il accepte les proposi-tions qui lus sont faites par le Roi, XLIV, 71. (Mem. de Villeroy.)— Est mene prisonner à la conciergerie du Palais, XLVII, 479. Est condamné à mort; le Roi lui secorde la vie, 485. (Mem. de L'Es-

torie.)

Antragues (le comb. d') vase jeter zux pieds du Roi pour lus demander la grace de son mari, XLVII, 480. Revient lui demander la vie pour lui, 485.

ARTRAGUES, gouvern, de Macon pour les laiguenois, abaudonne cette Place et se retire avec les Sumes mécontens, XXIV, 344.

Anvens (la ville d') est saccagée par les Espagnola; détails à ce sujet, XLV, 143.

Aurses (le bâterd d'), créature d'lienn de Transtamare, court releverson maltreaux prisesavec Pierrele-Cruel, V. 49.

Arquon (le sient d'), capitaine du orté du Roi, est foit prisonnéer su égo de Cruon, XLL, ég.

APOCRATIE, titre d'un ouvrage publié contre le roi Henri 111 , et dans lequel l'anteur pretend prouver que le roi de Navarre ne peut être roi de France, XI VI 28.

APPATE (le capit ) est tué à l'attaque de la ville d'Albe par les Im-

périaux, XXIX, 180.

Arao, colonel d'une compagnie de Suisses, prête lui et les siens jusqu'à 12,000 liv. poor payer la gur-nuon de Turin, XXX, 415.

Anaines (Henri d') manque sus promesers qu'il avoit faites aux chels

croises, 1, 132.

Anaunena (le comte d'), nutrement dit Brabancon, general allemand, assiege le Castelet, XXXII, 102. (Comm. de Rabut.) -- Est hiesse dans une escarmouche devant Meta, 346. Amene au secours de Charles ix buit compagnies de gendarmerie des Pays-lias; est logé à Paris près du Louvre, XXXIII, 399. (Mem. de Castelnau.)

Anauné (le capitaine d'), gentilhomme de la maison de Nemours, est birasé dans une embuscade près de Thiopville, XXXII, 285.

Annan (le seign. d') vend à Louis 21 le château de Joux, dout Marie de Bourgogne ini avoit donne la garde, et facilité ami la conquête du con te par le roi de France, X, 430 (Mem. de La Marche) — Est nommé commandent de l'armée d'estince à secourse les châteaux de Naple-: pourquoi il ne peut les secourir. XIII, 157. (Mem. de Commes.)

ARRELAT, enseigne du capit. Beron, est tue au siège de Vireton, XXXI, 145.

ABBERT (le comte d'), seign**eur d**e Valengio, défeud un pas d'armes rés de Dijon contre un chevalier du Douphine, 1X, 3(8.

ARROLLEGUA (don Alph. d'), seign espagnol, est fait prisonnier à Pont-à-Mousson, XXVII, 55. Est trouve

mort sur son ht , 56.

Azzak ne Sanot (don), général espaçuol, veut mééger La Boque-de-Baldac, XXI, 379. Apprenant





que Montluc est dedans, il se retire à Sienne, 381.

Aac (Jacq d'), frère de Jeanne, va la trouver à Chinon et l'accompagne jusqu'a Comprégne, VIII . 209.

Anceamance, comte de Douglas, smene d'Ecosse 5,000 homines a Charles vert regon de ce prance le doche de Touraine, VIII, 16. Nomme lieutenant general du royausse pour le fait de la guerre, marche evec 20,000 hommes an accours d'Ivry; se rend malire de Vernruil; accepte la hataille que lui presente le duc de Bedfort, 17 (Tabl du rég. de Ch. r.u.) — Descend a La Borhelle avec 5 à 6,000 Econom. se rend aujeés du Ros, qui le traite honorablement et lui donne le duche de Touraine, 103. Est tué avec 100. file au combat de Verneuil, 106. (Mem. concern. la Puc. d'Orl.)

Anchange (le pére), capucia, est a signé devant le parlement pour predications arditirmes; à quelle

оссанов, ХІАН, 250

Annue (Ferden d'), reum aux capit. Polti, Nadaste, Schmet Busine, armege Albe-Regale, d'un il estubli-ge de s'eluguer, XLM, 103. Hemporte une victoire aignalee sur les Tures, 104, bat mis en jugement pour la reddition de Javaria, XLIII, 137. Son proces, se condemnation, 138. Li a le puing et la tête couper, 161.

Aspicantas (Hener d') prend le erois, 1, 103. Se rend dans la

Fundle, 134. Astria (P.), ecrivain satirique et honnerent, reçuit de magnifiques press na de Charles-Quant et de François s, le seigneur Gaguin de Gouatre se sert de son mun pour ocraré des letters contre Cesar Fregue, Mx. 249-

Assence (le sieur d') se distingue . la botatlle de Ver, XXII, 136.

Anconza 'messire d') Aventure musculeuse qui arrive à un de ses ecus ers, Jourville la fait peinder en

as chapelle, 11, 382.

Assezu (le seugneur d'), fils du prince d'Orange, joute en maris-pe du duc de l'ourgegne, X, 341

Gagne le prix de la johte, 381. Austrografia réconaux; ce qu'elle étoit à l'avénoment de Louis ix au irône, II, 22.

ANMAGNAC (In comte d') se rend auprès du prince de Galles pour marcher contre Henri de Transtamare, IV, 400. Conseille à ce prince de combattre au plus tôt avant que la famme ne fasse périr sa nombrause armee, 408. Est auprès de lui au

corps de réserve, \$10.

ARRIGAGE (Bernard, comts d'). nourrit des protentions insensées sur le trône de France, sa puissance, sus qualites, VI, 289. Morie Boune, sa tille, an duc d'Orlesna, 200. Emp que le duc de Bourgogne lui abandonne le pouvoir, et donne missastion aux princes d'Orleans, s'approche de Paris, dont il devante les en-virus», 291. Se met en campagne; se porte sur la Somme, 295. Revient veis Paris; occupe S.-Denis et S.-Cloud, 296. Se retice, emportant le tresur de la Brine; discours qu'il tient aux religious de S.-Denie, 208. Rentre dans Porss; dirige la conduite du duc de Berri; les mesures violentes qu'il fait prendre signisent les coprits, 319. Arrive à Paris; etablic un gouvernement tyrennique, poursuit avec as barnement les Bourguigrouv; fait donner su jeune comte de Punthieu le duche de Tournine et le gouvernement de Paris; s'em-pare des finances, et reçoit le titre de gouverneur pritéral des focteresses du royaume, 3-4. Revent à Paris; multiplie les punitions; fait rarer la grande boucherie, fayer des manerectum, 326. Cette mesure icrue les Bourguignom, 327. Concent a faire revenir le douplis Jean; esane de four arrêter le comte de Hainaut, qui cloit rens à l'acui, 358 Accuse lashelle supres du Ros, 33o. Ordonne des emprents forcés ; fast refundre les monnotes; persecute tops cruz qui se les sout pes deventes, 331 Enge un nouveux serment de fidelite; etablit une espèce d'inquile trase de negociation conclu a

Montereau; devient l'objet de l'exécration des Parisiens, 336. Sort de son palais déguisé en paysan; est livré et jeté en prison, 338. Sa mort, 341. (Tab. du règn. de Ch. r.) — Mêne le Roi devant Senlis; assiége cette ville, VII, 291. Est forcé de le lever, 292. Est mis en prison, 294. Y est tué, 299. (Mém. de Fenin.)

ARMAGNAC (Bern. d'), comte de La Marche, est nommé gouverneur du dauphin Louis, fils de Charles vu,

X1, 152.

ARMAGNAC (le comte d'), fils du connétable d'Armagnac, retenu prisonnier aux Cordeliers de Rodez par sa mère et le maréchal de Severac, parvient à faire informer le seigneur d'Arpajon des causes de sa

captivité, VIII, 115.

ARMAGNAC (Jean, comte d'), petit-fils du connétable de ce nom, entre dans la ligue dite du Bien public, X, 235. (Mém. de La Marche.) — Cherche à se rendre indépendant, XI, 168. Réclame l'appui des rois d'Aragon, de Castille et d'Angleterre, 169. Est fait prisonnier; obtient sa grâce du Roi, 170. (Introd.) — Vient au secours du duc de Bourbon, 351. Se révolte de nouveau; est tué à Lectoure, XII, 92. (Mém. de Comines.) XIII, 429 et 431.

Armagnac (Ch. d'), frère du précédent, renfermé lui-même pendant 14 ans dans une cage de fer, vient demander aux Etats généraux qu'on punisse les persécuteurs de sa mai-

son, XIV, 138.

ARMANGE (J.) se rend maître de S.-Célerin avec Henri de Villeblanche, le répare et le défend contre les Anglais, qu'il force à se retirer, VIII, 217.

ARMANSE (le baron d') dresse une embuscade aux Genevois, XL, 155. Ses troupes sont détaites, 156.

ARMANTEL, chef des Espagnols, est tué au siège d'Amiens, XLV II, 210.

Annes. Leur diversité selon les temps; leur utilité et leurs inconvéniens, XXIV. 142 et suiv.

Armes a outrance. Combats qui

se faisoient avec armes offensives et de commun accord; différens des tournois et des duels, III, 135. Entre quelles personnes ils se faisoient; défis et conditions de ces combats, 136. De quelle manière on devoit frapper; peine portée contre ceux qui en violoient les règles, 137. Etoient souvent le prélude d'un combat général entre les nations ennemies, 138. D'autres fois se faisoient entre des personnes qui n'étoient pas ennemies, comme celui que proposa Jean, duc de Bourbon, en 1414. 139. Il s'en faisoit aussi de particuliers, 141.

Annoiries d'Autriche, des ducs de Milan, de Portugal, de Bourgo-

gne, IX, 95 et suiv.

ARMAULD, avocat, plaide au parlement contre les jésuites, en faveur de l'université, XXXVI, 284; XLVII, 70.

ARNAULD (Cl.), trésorier général de France; belle tombe de marbre érigée en son honneur après sa mort; ce qu'elle devient, XLVII, 433.

Arne (le capit.) est blessé à la ba-

taille de Ver, XXII, 145.

ARNOUL, astrologue du Roi, meurt d'une épidémie qui enlève beaucoup de monde à Paris, XIII, 346.

ARROUX (le père), jésuite, devenu confesseur du Roi, fait faire vœu à M. de Luynes de travailler à la ruine des huguenots tant qu'il pour-

ra, L, 386.

ARONDEL (le comte d'), commandant une troupe d'Anglais au service du duc de Bourgogne, attaque le moustier de S.-Cloud, VII, 251. (Mém. de Fenin.)—Assiége Gerberoy, est blessé dans une attaque, et forcé de lever le siége, VIII, 478. (Hist. de Richemont.)

ARPAJON (le seign. d') vient trouver le comte d'Armagnac, détenu aux Cordeliers de Rodez; maltraite de paroles le seigneur de Saverac, VIII, 115. En reçoit un défi qu'il accepte, 116. Comment cette que-

relle se termine, 117.

ARPEDENNE (J. d'), capit. anglais, se rend prisonnier avec le duc de Pembrock, V, 122.



Anguts (bataille il'), livrer en 1589 entre le roi Heuri iv et le duc de Mayenne; details, XXXIX, 281. Nome des morts, blesses on prisonniers, 285. (Mdm. de Cayet.)-Doseription du village, XLIV, 552. Description du camp du Roi, 554. Details sur le premier combat, 562. Second combat, dispositions des deux armees, 570. Nome des morte, peusonniers et blemés, 577. (Mein. du duc d'Angoul.)

Anquira (le seur d') est pourvu du gouvernement de Colsis coutre le gré de la Reme, qui auroit voulu le donner à Concini, XLIX, 120. (*Mém. de L'Estade.*) — Reponso de la ville de Metz M. Tilladet, qui vent s'en empoter par surprue, peu après il est nommé gouverneur de Cains, L. 126. (Mém de Font-

Cains, L., 126. (Mém de Font.-Maroud.) Anna. Cette ville est désignée or tracter de la paix entra le Roi Charles vis et le duc de Bourgogne Philippe-le-Bon, VIII, 470. Le Roi décide d'y envoyer le duc de Bour-hou, le connetable, le chancelier, le romte de Vendôme, le marechal de La Fayette, Christophe de Harcourt et outres, moms de reut qui sousterent aux conferences pour les ducs de Bourgogne, de Brotagne, d'Alen-çon, et pour les Flamands, d'après J. Chartier, \$75. Le l'apey envoiedeux cardinaux, les Anglais y envoient le cardinal de Wincester, le crimte de Housinton, le comte de Sulfok k et autres ; la duchusse de Bourgogne et son his y viennent en grande pour-pe, \$73 (Hist de Richemont.) — Detoils our l'assemblée qui s'y tient pour trater de la paix, nome des personneges qui s'y trouvent, fêtes que y ont heu, 1%, 253. Copie du traite qui y est conclu, 254 lie-Revions de l'auteur des Memoires eur rette paix, 285. ( *Vem. de La* Marcha )

Annara. Les acrèts des parletteus et sent des jugemens rendus publi-quement sur les plandoyers des avo-cuts; quelle en était la formule, III,

Ant (Louis d'), un des generaux français en Italia, sa retire dans Venouse après la perie de la hataille de Ceragnoles, XV, 57. Ne veut souscrire à aucune des conditions que lui propose Gouralve; pe se à travers l'armés espagnole, et revient en France aons être troublé dans au retraite : demande genéreusement au Bor la liberte de d'Alègre, qui avoit conseillé d'attaquer Gonzalve à Cerignoles, et l'obtient, 67

Ant minitaine, principes de cet-art, XXIII, 338. Emploi de la cavalerie, de l'intenterie, de l'artille-rie, des neges, des différentes trunper dont une semes peut être com-

posée, 34o et suiv.

Autevelle (Jacq.), bramour de bière à Gaud, soulève les Flamands au nom de la liberté, gouverne en mitre ; accueille les avences du roc d'Angleterre, IV, 91. Propuss à Edouard de prendre le titre et les armes du roi de Prance, 98 Est massecré per les Flamends, 1/3.

ARTEVELLE (Philippe), fils de Jacques, se fest chef d'une nouvelle insurrection, et but le comte de Flandre près de Bruges, VI, 191 Defend avec opinistrete la pont da Commes, est defett a la bataille de Rosbec, 192. Prie aprés la baisille.

est pendo a un achre, 193.

Antuen, duc de Bretagne, fils de Geoffroy, trouième fils de Heuri II., roi d'Angleterre, cet reconnu après la mort de litchard comme cord'Angleterre par les provinces anglaises dependent de la convinte de France, et soutenu par Philippe, IV, \$\$ Lavre par trabinom, est animoine par ordre du cot Jeeu-sans-Terre son oncle, 😘

Annice nere (le copit.) est biene devant le château de Tochan an

Rossellon, XX, 4:6

Aantazzie du roi de Prance (etat

de 1), XVI, \$63

Assau, genulh ferencie, est battu pres de Carmagnole par les Alleds, et se souve avec peine, XX,

Assaux (le cord.), frère de Lo-

dovic Sforce, est arrêté par les Vénitiens, XIV, 443. Est livré par eux au lieuten. général de La Trémouille, et conduit à Lyon, 444; XV, 38.

Ascor (le duc d') est fait prisonnier dans une rencontre où les Impériaux sont battus, XXIV, 112; XXXI, 209.

Aspremont (Gaub. d') et ses frères se croisent avec le Roi, II, 203.

Assan (le bacha) surprend et taille en pièces les Transylvaniens, sortis de la ville de Lippe, XLIII, 313. Fait le siège de cette ville, qu'il est obligé d'abandonner après une

grande perte, 314.

Assemblées solennelles des rois de France; nom qu'elles eurent dans les premiers temps de la monarchie, III, 75. Pourquoi elles en changèrent par la suite, 77. Epoques de ces assemblées; de quoi on y traitoit; différence qu'il y avoit entre celles qui se tenoient au commencement de l'année et celles qui avoient lieu vers la fin, 86 Les auciens Anglais paroissent avoiremprunté des Français l'usage de ces assemblées, 87. Autorités qui le prouvent, 88.

Assien (le seign. d') est tué à la bataille de Cerisolles, XIX, 508;

XXI, 31.

Astira, augustin, un des principaux complices de la conjuration dressée pour livrer Béziers aux Espagnols, obtient sa grâce du Roi, XLVIII, 46.

Astrologues. En grand crédit du temps de Charles v; étoient consultés sur les diverses entreprises qu'on projetoit, V, 207. Les princes et les seigneurs en avoient à leurs gages comme les souverains; exemples cités, 209. (Notice.) — Ou attribue à des astrologues la facilité qu'eut le duc d'Anjou de découvrir le trésor de Charles-le-Sage, VI, 182. Simon de Phares, astrologue de Charles viii, cité à ce sujet, 183. (Tab. du règ. de Ch. ri.)

AUBECOTE (Garnier d') seconde le captal de Buc à la bataille de Navarette, IV, 410.

AUBECOTE (Othon d'), frère du

précédent, seconde le captal de Buc à la bataille de Navarette, IV, 410.

AUBERICOURT (Nicolas d') seconde le duc de Lancastre dans le premier corps d'armée à la bataille de Nava-

rette, IV, 410.

AUBERT (Pierre), bailli de Melun, commandant d'une partie de la garnison de Roye, rend cette place au duc de Bourgogne; noms des autres capitaines qui se rendent avec lui, XIII, 417.

Ausert, avocat du Roi en la cour des aides, va trouver le prevôt des marchands avec 80 ou 100 personnes pour demander l'exécution et publication de la trève; ils repoussent vivement une troupe des Seize qui crient après eux, XLVI, 425.

AUBERTY (Journal d'), ouvrage insussissant pour remplir la lacune de Mémoires qui existe entre le règne de Louis ix et celui de Charles v; d'où vient cette insussissance, IV, 3.

Aubespine (Sébast. de L'), évéque de Limoges, est envoyé en ambassade en Suisse avec le maréchal de Vieilleville, XXVIII, 281.

Auserenze (le vicomte d'), soupconné d'avoir favorisé l'évasion du roi de Navarre à Caumont, XXXVIII, 298.

A------ (1

AUBETERRE (Jacq. Esparbès, vicomte d'), meurt à la sleur de l'àge, de maladies pestilentielles et pourprées fort répandues, XLVII, 171.

AUBETERRE, chevalier de Multe, est condamné à avoir la tête tranchée, son corps brûlé et réduit en cendres, XLIX, 210. En appelle, et est banni seulement, 212.

AUBETERRE (Franç. d'Esparbés, vicomte d'), gouverneur de Blave, est ôté de cette place pour être reste neutre entre le parti du Roi et celui de la Reine mère; cependant est fait maréchal de France, L, 492.

Aubigny (Baudouin d') arrive dans le port de Constantinople après la bataille d'Andrinople, et refuse à Conon de Béthune de demeurer, I, 366. Se rend à Rodosto, où il refuse également de rester, 368.

August (le seigneur d') commande les troupes du Roi qui marcheat coutre Naples, XIII, 29. Fait reculer devant lui Ferdinand, duc de Calabre, 38. (Mém de Comuses.) Soumet cette province, XIV, 230 Est charge apecialement de sa defense, et cree connetable royaume de Naples, 232 (Tabl. du regne de Charles riis.)-Rempurte sur Ferdinand et sur Gonzalve de Cordoue une grande victoire près de Seminara, 250. (Notice.) — Tra-verse l'Italie à la tête d'une armée française, XV, 4S. Assege Capoue avec Borgia, et la prend d'assaut, 46. Est defait par Hogues de Cardone, 56 (Tabl du règne de Louis

zii), et 225 et 226 Aunion Robert Stuart, seigneur d', marechal de France, est envoye per le Rot a Aviguon pour pourvoir a la defense de cette ville et a l'approvisionnement de l'armée, XIX, 15 Nome de ceux qui le secondest dans l'exécution de sa com-

musica, 16.

ktoiont (le sieur d'), gouverneur de la ville de Maillesais en Porton, et de la religion reformee, vient au conseil protester de la lidelite de ceux de sa religi a , liberte dont il me enveri le Roi, XLIX, 67

August le père d'), jesuite qui a confene Ravaillac, est mis aux arréts et confronte over lui; au reponse ou premier président, XLIX,

17 et suiv.

Austour madame d') meurt en Instant per fondation (8,000 messes pour le salut et remede de sou ame, XLVIII , 153.

Armiras (Thomas , chevalier auglass, est foit provonier à la botaille de La Brossmiere, VIII, 98

Atheay (d'), hourgeon de Paris, et colonel de quartier, est un des principaux chefe royalistes dont la min sert a des regisions secretes, XX, 259. Ducours qu'il adresse aux Suze, 260. (Introd.) — Comment il regott les ouvertures que lui foit Rose, évêque de Saulis, du part des Scine, XIII, 167. Ses discours

dans les conferences tenues avec les Seine, 148 et auiv (Man. de Cayet.) Il instruit le duc de Mayenne des menees des Seize, et le prie d'y pourvoir, XLVI, 216. Bat un prêtre des Seize qui a est saisi d'un citoyen que les Seize duent porter l'echarpe blanche, 266. Reçoit du duc de Mayenne commandement de sortir de Paris, 547. Il sort de Paris, su grand regret des politiques, 549. Lettre que lui adresse le duc de Mayenne, 501. (Mem. de L'Estoile.) Acantor (Hugues), ancien prevôt

des marchands, est condambe par un tribunal ecclestatique à finir o jours dans un cachot; trevaux qu'il ordonna pour l'embellimement de l'aris, VI, 185 Délivre de prison er l*es muillotins* , feint de céder à leura destra, 187. Se derobe furtivement a ses liberateurs, et se retire

a Dijou sa patric, 188.

Ausay (Chrutophe), cure de S.-Audré-des-Arcs, prêche sur la mort du Pape, qu'il regarde comme un heureux événement, XI-VI, 96. August (Antoine de Mailly, sei-gueur d'), est tué à la prise de Hes-din AIX aus

din, MX, 207.

APRANCOUNT, lientenant du capetame Mouy, est tue dans un combat livre entre les protestans et les ca-tholiques près de La Haie en Toureine, XXXIII, 477.

AUGUS DE SAIRT - WARRAILLE. vaillant homme de guerre, est tue

au siege de Tou. v., VII., 325 Atton (Jean d') est nomme e-cuyer de Jeanne d'Arc., VIII., 268. Avez (le chevalier d'), capitaine

de galeres, est tué dans une em-buncade a l'île de Wight, XIX, 475.

ATHALE (le duc d'), comme des Guise, est mis à la tête des trouper parmennes, XX, 219. Est nomme president du grand conseil forme par les Parinens, et soumis à l'influence des Seize, proclamation de ce conseil, qui s'engage à remettre la taile sur le même pied que du tamps de Louis 211; anar-chie dans toutes les villes du reyne-me; metife qui dirigent la plupert

des ligueurs, 221. (Introd.) — Est nommé lieutenant général en Normandie, XXXIII, 201. (Mém. de Custelnau.) — Condamne par le chefs de la Ligue, à être écartelé, il se retire en Flandre, où il est bien traité, XXXVI, 316. (Mém. de Cheverny.) — Assiège Seulis, XXXIX, 172. Est battu devant cette place, et se retire blessé à S.-Denis, 177. Est défait devant Noyon, XL, 278. Est déclaré criminel de lesemajesté au premier chef; son essigie est mise en qualre quartiers par l'exécuteur de justice, XLIII, 60. Lettre au Roi, qui lui est attribuée, 62. Récit de quelques historiens sur l'amitie que le père du duc porta à Antoine, roi de Navarre, 63. (Mém. de Cayet.) — Sous prétexte de dévaliser et massacrer les huguenots, il court la Picardie, tuant et pillant prêtres, moines, gentilshommes et roturiers, XLV, 292. Défait, aux environs d'Abbeville, une compagnie que Champignole conduisoit à Boulogne pour renforcer cette ville contre la Ligue, 328. Se saisit d'un des faubourgs d'Abbeville, et fortifie Pont-Dormy; paroles du Roi à ce sujet, 358. Créé gouverneur de Paris après la mort des Guise, il envoie les Seize fouiller les maisons des royaux et des politiques, 378. Est reçu gouverneur de Picardie, XLVI, 498. Est tiré en essigie à quatre chevaux, par arrêt du parlement, comme criminel de lese-majesté, XLVII, 138. (Mém. de L'Estoile.)

Aumale (François de Lorraine, duc d'), fils ainé du duc de Guise, défait un parti ennemi auprès de Térouane, XIX, 415. Fait une entreprise sur Avesnes, 433. Est dangereusement blessé devant Luxembourg, 450. Est grièvement blessé dans une escarmouche contre les Anglais, 589. (Mém. de Du Bellay.)

Aumare (le duc d'), troisième fils du duc de Guise, visite la place de Vulpianavec Bl. de Montluc; daugers qu'ils y courent tous deux, XXI,

333. (Comm. de Montluc.) — Est blessé et fait prisonnier par le marquis de Brandehourg, et présenté à l'Empereur, XXIV, 87. Ne sait s'opparlement de Paris, comme un des poser au passage du duc des Deux-Ponts, à qui il laisse prendre Nuits et La Charité, XXV, 92. Loge dans la maison de Chally Morver, qui doit assassiner l'amiral, 293. Est tué au siège de La Rochelle, 396. (Mém. de Tavannes.)—Livre bataille au marquis Albert de Brandebourg, XXXI, 151; est fait prisonnier, 153. Noms des capitaines tués ou faits prisonniers, 153 et 154. Assiège Vulpian en Italie, 381; force cette place à capituler, 383. (Comm. de Rabutin.)

Aumale (le chevalier d') surprend la ville de S.-Denis, qui appartient au Roi; est surpris à son tour par DuVic, gouverneur pour le Roi; périt dans le désordre, XX, 248. (Introduct.)—Surprend la ville d'Orléans, XXXVI, 124. Est tué à S.-Denis, 186. (Mem. de Cheverny.) -Conçoit le projet de faire par toute la France une Saint-Barthelemy de tous les serviteurs du Roi; excès qu'il commet à Fresnes, maison du seigneur d'O, XLV, 394; et au faubourg de Saint-Symphorien de Tours, 400. Force les ennemis à abandonner l'abbaye de Saint-Antoine; pillage de l'église, XLVI, 47. Force les royalistes à se retirer à Charenton; oblige le roi de Navarre à se retirer avec perte du chàteau de Vincennes, 53. Entre par cacalade dans S.-Denis, où il est tué, 117. Son dessein de tuer tous ceux qu'on appelle politiques, 118. Vers faits à l'occasion de son cercueil ploin de rats, 121. Des services sont commandes pour lui dans toutes les paroisses, avec injonction expresse de s'y trouver, 131. (L'Estoile.)

Aumale (le comte d'), lieutement du Roi à Tours, se rend en toute hâte à Laval, VIII, 95. Y rassemble des troupes de toutes parts, 96. Se rend à La Brossinière; y livre combat aux Auglais, 97. Les défait, 98. Est tué au combat de Vernenil, 106.

AUMONT (le maréchal d'), à l'ap-



proche de Mayenne, aboudonne la citadelle d'Orléans, XXXV, 333. Prend la ville de Château-Chiaou et le chiteau de La Motte, 379. Assege Autus, 360, qu'il absadonne après un essant maule, 385. Ou le gou-vernement de S.-Jone-de-Losse su sisur de Tavannes pour le donner en sour de Vangronaut, 387. (Mém. de Tavannes.) - Est envoye trop tard per Henry itt pour se anser d'Or-leuns, XXXVI, 136. A la prière du chanceller de Cheverny, il fait con-duire ses en face du château d'Eschpont dans gelui de Malie, à deux liouss su-dessous de Tours, pour les mettre en skreté, 184. Se roud meltre de Quimpercorentin, du château et de la ville de Morlaix , emporte la fort de Crouit, 285. ( Mém. de Cheetroy ) — Envoyé pour defendre la stadelle d'Orleans , il ar retire à Boongency et a Mchan, XXXIX, 35. Assegu et prend Quimpercurentin, Morlatz et le fort de Brest, XLII, 363 Amege Compen, ou il est bles-, et meurt de on blomures, XLIII, 136. ( Cavet ) — S'empare d'An-gers, que Branc ebandonne cons resistance, XLV, 397 (L'Estode.) Ausor (Gilles d'), chevalier,

meart a Constantinople, I, 3e8

Aveav, ville de Bretagne où se livre la famouse bassille qui lessu le comte de Montfort seul maltre de s duche, details sur cotts bataille, BV, 203 Ameriote sur un levruer de Ch. de Bluis a cette occasion, 301.

Autras (M. d's prope de le bra-vade que lui a farte M. de Rohan, fait sortir sei troupes de S.-Juliendu-Soult, et les met en botaille demt S.-Joon-d'Augely, L., SoS.

Acessious, graubomme normand, défait un porti de ligieure prin de Rouro, XLIV, 559

Aussanouse (le seigneur d') noetingagne le seigneur de Benifort au comhat lerre aux Auglau devant le meat S.-Michel, VIII, 99

Avance (le seigneur d') est blesse dans le plaine de Montcaler, XIX, 58s. Preud par assent la ville de Queras, de concert avec le seigneur de Centel; force ensute la château à se rendre, 383. Est bette en se reterent de Carignan, 480.

Aussum on Ossum (le cepitaine Pierre d') est defait près de Carmegnole par les Allemands , et fait prisonmer, XX, 45; Fast reparetion nu seigneur Fraucuro Bernardin de Vimerout, qu'il a accusé de sa défante, 458 Se rend maltre de Carras,

XXI, \$0.

Auteur qui ont écrit sur le Pucelle, le nombre en est considéra-ble, VIII, 319. Quelques écrivains français se sont plu a deshonorer et à tourner en ridicule la liberatrice de leur patrie ; Guillaume Dubellay-Langey refute, 350. Du Heillau n'apporte aucune preuve à l'appui de son accusation, et se contredit luimême, 351. La supposition de Poutos Hentericus est inadminible; le Journal de Paris, rédige par un bourgross de cette ville, n'a fait que répeter les calomune des Angian et des Bourgagnons, 322. Edmond Richer s'est attache a prouver la vérite de revelations de la Pucelle; Lenglet-Dufresnoy peare qu'elle se croyott inspirer, mais qu'elle ne l'é tost pas, M. Lebrua des Cheemottes a adopte le système de Richer; asu travail se recommande per des re-cherches immenses, 3x3 M. Berrint de S.-Prix rejette tonte idee de révélation et de mission divine, il no voit dans la conduite de la l'acelle que de l'heroi-mé et un devoùment oublime, son travell n'est as moins intéresent pe mouse instructif que celui de M. Lebron des Charmettas, 324. M. P. Cose a adopte un système nouveau, selon lai, Jeanne d'Arc étou fille d'Isabelle de Boviere et du due d'Orleans, comment il établit en système, 325. Difficulté d'admettre toutes les suppositions aux looquelles il repose; on ne pest contester toutefou a l'auteur de l'espent, de l'erudition, et une connoceance approfondie de l'epoque dont il parle, 331. Pourquoi où a peute à re-compostre la mous hutoire cerste par den autours differens, 33 s.

1

Auvergne (Charles de Valois, comte d'), grand prieur de France, met le siege devant Vichy; fait une trève avec le marquis de S.-Sorlins, XL, 162. (Mém. de Cayet.) — Sa naissance; llenri 111 prend de lui un soin particulier; il devient grand prieur de France, épouse Charlotte de Montmorency, XLIV, 513. Il est tait colonel général de l'infanterie; prend le titre de comte d'Auvergne; assiste aux derniers momens de Henri m; suit Heuri v au siège de Dieppe; se distingue aux combats d'Arques; entre dans les intrigues du tiers-parti, 514. Se lie avec le maréchal de Biron et le duc de Bouillon; est arrêté à Fontainebleau; est détenu quelques mois à la Bastille, 515. Perd sou procès contre Marguerite de Valois; quitte la cour ct se retire en Auvergne; ses intelligences avec l'Espagne, 516. Il est arrêté au château de Vic, et conduit à la Bastille; est condamné à mort, 517. Sa peiue est commuée en une prison perpetuelle; il sort de la Bastille après onze ans de détention; est nommé gouverneur de Paris; Obtient le duché d'Angoulème, 5:8. Est chargé d'une mission importante auprès de l'Empereur; s'attache à Richelieu ; assiste au siège de La Rochelle; se retire des allaires sous la régence d'Aune d'Autriche; épouse en secondes noces Françoise de Nargonne; meurt pendant la guerre de la Fronde, 519. Epoque à laquelle il compose ses Alémoires; en quoi ils intéressent, 520. (Notice.) — Jacques Clément supplie le comte d'Auvergne de le faire parler au Roi; réponse du comte, 525. Averti que le Roi vient d'être blesse, il court à son logis; paroles que lui adresse le Roi, 527. Douleur du comte en apprenant du chirurgien qu'il y a peu d'espoir de nauver le Roi, 528. Son évanouissement après la mort de Henri, 534. Henri iv vient le consoler, et l'assurer de sa faveur, 535. Il supplie le Roi de trouver bon qu'il fasse sa charge de colonel de cavalerie, et de lui donner des person-

nes capables de lui enseigner son metier, 536. Il va prendre possession de cette charge, et poser ses gardes à la tête des faubourgs de Paris, 537. Son premier combat contre ceux de la Ligue, 538. Il va déposer le corps du feu Roi dans l'abbaye de S.-Cornille à Compiègne, 544. Est appelé à Marlou, et présenté par le Roi à mada ne de Montmorency, 545. Soutient un combat sur le Monaux-Mulades près de Rouen, 548. Repousse le duc d'Aumale, 519. Charge les ligueurs à Arques, et les force à reculer, 564. Blesse Sazonse au secon l combat, 571. A plusieurs chevaux blessés sous lui, 572 et suiv. Défait les ennemis devant le château d'Arques, 584. Accueil gracieux que lui font le comte de Soissons, les ducs de Longueville et d'Aumont. et autres, qui viennent jurer fidélite au Roi, 593. Il gagne au jeu 50,000 francs qui le tirent de la disctte où il se trouvoit, 596. Le Roi le visite dans sa maladie, et lui ordonne de rester à Vernon, 597. Moyen singulier employé pour le guérir, 598. (Mém. du duo d'Angoul.) — Le roi Henri mului donne le grand prieuré de France, et tous les biens et bénéfices du bàtard d'Angoulême, XLV, 312. Est arrêté et conduit à la Bastille, XLVII, 334. Obtient du Roi sa liberté; vers faits à ce sujet, 352. S'absente de la cour pour une nouvelle conjuration formée contre le Roi, 470. Est arrêté en Auvergne et conduit à la Bastille, 477. Paroit au parlement sur la sellette, 483. Est condamné à mort, 484. Le Roi lui fait grâce de la vie, 485. (.**Mém. de** L'Estoile.)—Est mis en liberté par le crédit du maréchal d'Accre, L. 336. Reprend sa charge de colopei de la cavalerie, 337. Est nommé pour commander les troupes qu'on envoie à Peronne, afin de mainteuir cette place dans la possession du maréchal d'Ancre, 348. Empèche les troubles dans le Perche et au pays du Maine. 365. Est nommé pour commander l'armée destinée à attaquer Soissons. 367. Réduit le château de Pierre

Pouts, 370. Va asséger Soissons, 371. La siège finit à la nouvelle de la mort du maréchal d'Ancre, 374. Est envoye en Allemagne avec MM. de Bethune et de Presux pour favorier l'Empereur contre l'électeur palatin, 463. Meusge en Hongrie une conference entre Bethleem Gabor et les deputes de l'Empereur, 464. Commande l'armée qui fait le siège de La Rochelle, I.I., 39. (Mém. de Fontenay-Marcuil.)

Auvenour (le heraut), envoyé à Paris par le Roi pour porter interdiction au gouverneur, au parlement et autres juridictions de continuer leurs fonctions, est arrêté et court risque d'être pendu, XLV, 389.

Avenan (la comte d') entre avec Duquescim dans Mantes, IV, 244. Conseile d'attaquer Meulan, 246. Demontre la necessite des'emparer de la tour de cette Mile, 248. Ve rendre compte avec Duquescha, en comte de Normandie, des succes de la dernière expedition, 251 Se distangue a la hetaille de Cocherel, 268. Donne le coup de la mort au baron de Mareud, 269. Blesse au combet d'Auray, se rend prisonnier, 295. Assiste Henri de Franstamere au sange de Tolede, 445.

songe de Tolede, \$\$5.
Actors (le buille d'est fait prisonner prés de Chètese-Chinon, XIV, 6.

Avanos (Pierre d') est attaque avec Jourville par les Socrassus; tous dans deliveent des moins des ennomis le seigneur Perron et le seigneur Duval son frere, II, 232.

Avancures (Jacques d'), écuyer de la Sevoir, offre de disputer le pas d'armes tenu a Châlons aut-Saône par Jacques de Lalain, X, 29.

Avancou Linus' defend la l'erto-Bernard contra le comte de Salisbury, oblige de se rendre, est retema prisonnier, et trouve ensuite moyen de s'echapuer, VIII, 112.

Avanages (le comte d') est fait prisonner avec le comte de Sussons par le duc de Mercour, XXVIX. 182. Conduit dans le château de Nantes, 183.

Avers (bataille d'), gagnée par les Prançais sur les Espagnole, LI, 213.

Avestes (Jacques d') preud la croix, 1, 103. Se montre contraîre au retablissement d'Alexu, 175. Recoit au coup de lauce devant la tour de Galatha; est secoura par un de ses chevaliers, 202. Accompagne le jeune Alexis, parti de Constantinople pour soumettre le reste de l'Empire, 238. Preud port à l'expedition faite contre Philes, 256. Accompagne le marquis de Montferret ellant au devant des deputés envoyes de Constantinople, 302. Fait le siège de Corinthe, 328. Est blesse à ce siège, 338.

Avidada (cour d'). L'université s'elève contre les abus nombreux du pontificat d'Avignon; perature de cre abus par le moine de S.-Denis, VI, 237.

Avocane (Louis, comte d'), pour se venger de la familie du comte de Gambre, se rend à Venue; offre aux Venstiens de leur livrer la ville de Breise, XV, 387. Entre donn cette ville, fait tourer et demolir toutes les maisons du comte de Gambre, 388. Est renverse et lait prisonuer à la reprise de la ville, XVI, 8. A la tête tranchée avec deux de son parti, 12.

Astvano, chevalier espagnol, se but a outrance contre le chevalier de Ste-Crota, ausai Espagnol, couse du ce combat; il triomplie de son adverance, XV, 371.

Annrocay (batadle d'), pagnée par Henri va, ros d'Augleterre, VI, 322

Assenta Aineau, emir d'Egypte, turciment de nation, est declare genéralisame et premier ministre après la mort de Touran-Chab. III, 33, 5 \( \)
Deva at roi, et commence la dynastia des esclaves Baharites, se brouille avec la soltane Cheggeret-Eddar, qu'il avoit e pousée, se liance avec la fille du prince de Monsol; est assasiillé par les ordres de la soltane, \( \)

BACQUEVILLE (le vicomte de) est tué an siège de Rouen, XLVI, 231.

Bade (le marquis de), après une conférence tenue entre deux pères jésuites et le luthérien Smidelinus, renonce au luthéranisme et se fait catholique, XL, 165.

Bades (le marquis de) est tué à la bataille de Montcontour, XXV,

145; XXXIII, 481.

BADOUÈRE (le sieur), nommé par le Roi pour aller en amba-sade à Clèves, est révoqué d'après les représentations de M. de Sully, qui lui fait rendre 600 écus qu'il a reçus pour son voyage, XLVIII, 358.

BAGDAD. Récit que des marchands font au Roi sur la prise de cette ville et du calife par le roi de Tartarie,

II, 422.

Bagion (Horace, seigneur de), chef des bandes noires, est tué daus une affaire près de Naples, XVIII, 62.

BAHARITES (les esclaves). Comment ils parviennent aux premières dignités de l'Egypte, et donnent des sultans à ce pays. Ce sont eux qui, à la journée de Mansourah, repoussent Louis ix de cette ville, et contribuent à la dernière victoire que les Egyptiens remportent sur ce prince, III, 20. Ils assassinent Touran-Chah, et élèvent sur le trône le turcoman Azzeddin-Aibegh. Leur origine, leur fin, 21.

BAILLEUL, gentilhomme du pays de Caux, célèbre par son habileté dans l'art de la chirurgie; proverbe sur la famille des Bailleul, XLI, 37.

BAILLON (la dame), semme de Pierre de L'Estoile, se retire à Corbeil, à cause de la disette de Paris, XLVI, 78. Est saite prisonnière par les Espagnols; est mise à 75 écus de rançon, et se retire à Villeroy; revient à Paris, 104.

vient à Paris, 104.
BAILLON (Jean-Paul), géné

BAILLON (Jean-Paul), général vénitien envoyé pour défendre la ville de Bresse prise par Gritty, est désait en chemin, et sorcé de se reti-

rer, XV, 391.

BAJAZET, empereur des Turcs, le lendemain de la bataille de Nicepolis, fait venir dans son pavillon tous les seigneurs français faits prisonniers, liés avec des cordes, VI, 464. Les fait tenir assis à terre devant lui; fait tuer en sa présence les chevaliers et écuyers chrétiens, 465. Emmène à Burse le comte de Nevers, 470. Accorde congé aux prisonniers movennant rancon. A71.

moyennant rançon, 471. BALAGNY (le maréchal de) laisse prendre par sa faute plusieurs places importantes de la Picardie, XXXVI, 296.(Mem. de Cheverny.)—Est choisi par Catherine de Médicis pour al ler en Pologne préparer les esprits à l'élection du duc d'Anjou; on lui associe Charbouneau, Dubelle et Choisnin, XXXVIII, 23. Est accucilli dans son voyage par Parchiduc Ferdinand et par l'Empereur, qui soupçonne qu'il va en Turquie, 24. Arrive en Pologne, séjourne per à Cracovie; y visite les salines, 25. Se rend en Lithuanie pour voir le Roi; est conduit à la forteresse Ticouchin par le référendaire Saraikoskri, 26. Est reçu avec grande courtoisie par tous les seigneurs de la cour, 27. Contracte une étroite amitié avec le référendaire et les enfans du grand chancelier, 28. Fait dans toutes les compagnies l'éloge des qualités du duc d'Anjou, 29. Après la mort du roi de Pologne 🤐 décide à venir en diligence en France, 30. Assiste avant son départ à la cérémonie des funérailles du Roi. 31. Détails sur cette cérémonie, 32. Arrive à Poltoz, 33. Reçoit une lettre favorable de la sœur de Sigismond, 34. Se rend à Dantzick, y reçoit des présens des magistrats de la ville. 35. Description de Dantzick, 36. Courtoisie de la noblesse polonaise, 37. De retour à Paris, il est reuvoyé en Pologne, 38. Tombe malade à Cracovie; arrive à Connin auprès de l'évêque de Valence; est envoyé par lui visiter le maréchal Oppa-

linski, 112. Après le discours prononcé par l'évêque dans la diète générule, il va visiter plusieurs seigueurs polonais, 131. (Mem. de Choisnin.) — Nommé gouverneur de Cambray pour la Reine mère, il veut devenir prince du Cambrésis; il a recours au duc de Guise pour y parvenir, XXXVIII, 420. Traité qu'il conclut avec lui, 421. Est blessé au combat livre pres de Senlis, et se retire à Paris, XXXIX, 177. Assiégé dans Cambray par le coute de Fuentés, il envoie demander des secours au duc de Nevers, XLIII, 68. Comment il s'aliène l'esprit des habitans de cette ville, 98. Est force de la rendre par capitulation, 99. Défait dans le Hainaut des partis d'Espagnols, 277. (Mém. de Cayet.) Se remarie à Diane d'Estrées, XLVII, 159. Sa mort, son épitaphe, 394. (Mem. de L'Estoile.)

Balagur (madame de) meurt de chagrin du déshonneur dont s'est couvert son mari à la prise de Cam-

bray, XLVII, 146.

BALBER (Heliopolis), ville fameuse per ses anciens monumens, III, 11.

Baldouin, jesuite, est arrêté prisonnier, et conduit en Angleterre, XLIX, 112.

BALDUIN, flamand, chef d'une conspiration tramée coutre le duc d'Alençon, évite le supplice en se donnant la mort, XLV, 235.

BALEIRS (le capitaine), commandant du château de Lectoure, venge d'une manière singulière l'affront fait à sa sœur, XXXVII, 316. Obtient 🗪 grace du roi de Navarre, et remet le château dans les mains de celui que le Roi y envoie, 317.

BALLART (Martin), chevalier piémontais, dispute un pas d'armes près de Dijon, IX, 350. Montre plus de **bardiesse que de courage réel, 351.** 

BALLASSAT (le seigneur de), chargé de préparer le logement de Charles viii dans la maison de Pierre de Médicis a Florence, pille tout ce qu'il trouve dans cette maison, quand il apprend que Pierre est chasse, XIII, 50.

BALLUE (Nicole), srère de l'évéque d'Evreux, est marié à la fille de Jean Bureau, seigneur de Montglat ; le Roi et la Reine assistent à ses no-

ces , XIII, 356.

Balluz (Jean de), évêque d'Evreux, depuis cardinal, seconde les efforts de Charles de Melun pour la défense de Paris coutre les princes ligues, XI, 287. Est envoye à Peronne auprès du duc de Bourgogne, 463. Conseille au duc de Berri de ne point accepter le duché de Guienne, est arrête, enferme long-temps dans une cage de fer; obtientenfinsa liberté, 519. (Introd.) — Est assailli le soir dans la rue Barre-du-Bec par des ennemis, et blessé, XIII, 313. Est envoyé en ambassade auprès du comte de Charolais, 361. Fait la revue des bannières des métiers de Paris, 367. Exhorte le duc de Bourgogne par lettres secrètes à faire la guerre au Roi; est arrêté et interroge, 390. (J. de Troyes.)

Baltasin (Galiot de), chambellan du duc de Milan, arrive à la cour du duc de Bourgogne avec le desir de faire quelque entreprise d'armes. IX, 409. Accepte cille que lui propose le seigneur de Ternaut, 410. Le jour et le lieu sont fixés, 4:1. Détails à ce sujet, 412. Le duc de Bourgogne en est le juge, 4:3. Description des combats à pied et à cheval que les deux champions se livrent,

414 et suiv.

Bambroc (Guillaume de), chevalier anglais, propose un deli à Duguesclin, IV, 198. Est renversé et blesse dans le combat, 202. Insiste auprès du captal de Buc pour qu'il ne quitte pas sa première position,

BARUEVILLE, gentilbomme de Champague du parti de la Ligue, est tue au siege de Montbar, XXXV, 372.

BARREART, terme général pour designer les nobles qui étoient d'une dignite relevée, et avoient le droit de porter la bannière dans les armées du prince, III, 176. Conditions pour être cleve à la diguité de banneret,

180. Forme et manière de faire les bannerets; nombre de gentilshommes et d'hommes d'armes que devoit avoir un banneret, 181. Devoit être chevalier, et avoir été souvent en guerre, 182. Etre puissant en biens et avoir un nombre suffisant de vassaux; avoir sous sa conduite 150 chevaux, 183. Les chevaliers bannerets, la plupart grands seigneurs, avoient avec eux d'autres chevaliers qui avoient aussi leurs vassaux à leur suite; ce qui formoit une troupe considerable sous la conduite d'un banneret, 184. Le prince ou le licut-nant général de l'armée faisoit le banneret; cérémonial à cette occasion, 185. Froissart cité, 186. Quelle étoit l'enseigne du banneret, 187. Les grands seigneurs avoient la bannière et le peunon en même temps. Différence entre ces deux enseignes: les bannerets se faisoient ou pendant la guerre, ou dans les fêtes solennelles, ou dans les tournois; les bannerets ctoient ordinairement appelés bannière, 188. La famille des baumerets s'appeloit hostel noble et bannières; le nom de bannière s'appliquoit encore à la terre de celui qui la portoit, et le titre de banueret passoit amsi à ceux qui possédoient la terre, avant même qu'ils fussent revêtus du titre de chevalier, 189. Par ce moyen, il y avoit des écuyers bannerets, 190. De là encore la différence entre ces expressions relever bannière et entrer en bannière; explication de cette difference, 191. L'investiture des terres qui donnoient le droit de conduire des vassaux à la guerre se faisoit toujours par la bannière, 193. En Allemagne, les duchés et autres grands liels étoient conferes par les empereurs par la bannière, 194. Tous les grands fiefs étoient fiefs de bannière; prerogatives attachées à la plupart des liefs ornés du titre de bannière, 195. L'ecusson curré, le cri d'armes etoient des priviléges attachés aux chevaliers bannerets. 196. Lorsqu'ils alloient à la guerre, les bannerets avoient le double de

la paie des chevaliers ou bacheliers; quelle étoit cette paie, 197.

BARQUET douné à l'ille par le dac de Bourgogne; details curieux, \(\lambda\), 167-207. Voy. l'art. Philippe-le-Bon.

BANQUET du comte d'Arête (le), satire grossière contre la conversion du Roi, XLVI, 512.

BAQUIER (Jennequin), capitaine anglais, est fait prisonnier à la bataille de S.-Lô par Eustache de L'Espinay, VIII, 548.

Ban (le duc de), un des plus se déles serviteurs du Dauphin, cas ar-

rête, VI, 306.

Bar (Henri et Philippe de ) vont en Hongrie contre Bajazet, V 1, 445; et sont tués à la bataille de Nico-

polis, 468.

BAR (le duc de), fils du duc de Lorraine, vient à Paris pour éposser Catherine de Navarre, XXXII, 372. Va à Rome solliciter du Pape l'absolution pour son mariage avec une princesse protestante, 376. (Mém. de Cheverny.) — Honneurs que lui rend le Roi à Paris, XLVII, 241. (Mém. de L'Estoile.)

BARBARO (Marc-Antoine), procurateur de Saint-Marc, propose su sénat de Venise d'envoyer une celèbre ambassade à Henri 1v pour le feliciter sur son avénement à la couronne; raisons sur lesquelles il appuie son avis, XXXVII, 432.

BARRASAN (le seigneur de), du parti du Dauphin, defend vaillamment la ville de Melun contre les troupes réuntes de Charles vi, de Henri v et du duc de Bourgogne,

**V** II, 334.

Bussens de cardinal) prend des mesures pour empêcher l'enlèvement de l'evêque de Lamégo, amhassadeur du Portugal à Rome, LI,
282. Fait mettre des corps-de-garde
et des sentinelles autour de son palais pour l'empêcher de sortir, 289.
Fait assembler une congrégation extraord sur cette affaire, 291. Ses démêles avec le duc de Parme, 297. Il
fait lever des troupes pour s'empater du duché de Castro, 299. Pro-

Leste contre un projet de traite qu'il a d'abord approuvé, 306. Comment il favorise l'election du cardinal Pamphile à la dignité de pape, 312 et suiv Comment il est ensuite traité par le nouveau pape, 3:8. Il se ré-fugie en France, 319. Bananousse (Hariadan on Che-

redin, surnomine), smiral ture, vient avec i 10 galéros à Marseille ; de là va faire le siège de Nice avec le comte d'Enghien, XIX, \$77. Se rend maltre de cette ville, et se retire à Toulon, 478. ( *Mem. de Du Bella*y.)—Se rem-barque sans avoit fait de grands faits d'armes; fut toujours mal duposé pour les Français, XX, 435 (Comm. de Montlue.)—C'est à tort qu'on lui attribue le sac de la ville de Nice, XXVI, 119. (Vieilleville.)

Banezieux (le seigneur de) est foit amiral sur la mer du Levent è la place d'Andre Doria, et chargé de reprendre les galères du Roi et celles d'Andre, et de se saut méme de sa personne, XVIII, 68. (Mém. de Du Bellay.) — S'attribue fau-sement l'honneur de l'entreprise du brûlement du moulin d'Auriole, executés par Bl. de Muntine, XX,

401. (Comm. de Monthie)

Bannier, president au parlement de Dijou, charge des instructions du duc de Mayenne pour le duc de Nemours, est fait prisonnier, XXXV, 385.

Banaguis (le capitaine) se rend maltre de la tour de Montrégue, XXII, 91. Est blesse à la prise du

chiteau de Pene, 100.

Bassies (La), autrement J. Cor-mery on Cormère, ministre protestant, est envoye de la part des eghaes aupres de Bl. de Montluc pour las demander justice et protection, XXII, 11 Accueil qu'il en requit, sa frayeur, 19.

Banktuau ( le capitaine ) déborrasse Montluc entoute d'ennemus, il a son cheval tue sous lus à la bataille

de Ver, XXII, 145.

Bynon (La), chivalier do l'ordre du Roi et gouverneur du Vivarais, consuque les États à l'énrace, coupe tout commerce even in ville d'An-nomey, XXXIV, 333. Escaie inutilement d'assieger cette ville, 334.

Bantaire (La) apostrophe deux jésuites, et leur indique un mar-chand de couteaux de Châtellerault,

XLIX, 163.

Banzac (Charles de) se rend à An-nonay, pille Vaucanse, brûle les vil-lages de Maumeyre, Villeplas, etc., XXXIV,327. Fait prisonniers le capitaine Erard et son heutenant Lachan, et les fait pendre, 329. Est blessé à la suite d'un combat livré prés d'Annonay, où il meurt regretté des deux partie, 332. Bantzmouv (Lancelot de ) entre

dans la ville de l'ants, a laquelle il donne des vivres et de l'argent, X,

BARRORTET (le sieur), capitaine du parti du Roi, contribue à la vietoire de la hataille d'Issoire; ast nommé gouverneur de cette place, XL, 47 et Sr.

BARREVELT est arrêté par l'ordre du prince Maurice, et condamné à

mort, I., 420.

Banon ( le capit.) est nommé gou-verneur de Montmedy, XXVI, (61. Banon, secrétaire du cardinal Pol-

leve, et Lorrain de pation, révéle u projet contre le Roi, XLVI, 573.

Banonica. Ecrits en réponse à : défense du Pape dans l'affaire des

Venitiens, XLVIII, 26.

Banons. Sous ce titre on compre-noit en France tous les gentilshoumes eleves en dignités, III, 176. Un étojent aussi recompus sous le mon de hannerets, et litemoient le prointer degre de la noblesse; dans la roysume d'Arragon ils etoient ap-peles ricos hombres, ou les riches homines, 177 Voy. l'art. Bannerets. Banonville, fils de Montescot,

tue en duel le sieur d'Arques, XLIX,

**515**.

Bann (le capitaine) an décapité à Montpeller pour avoir voils li-vrer cette ville una protestans, XXXIV, 376.

Bannicanus (la journée des) quelle occasion et par qui elle est excitée, XXXVIII, 352. Elle rend les Seize maîtres de Paris, 354.

BARRIÈRE (Jean de La Barre, ou La), abbé d'une abbaye de bernardins, vient à Paris, où il se fait admirer par ses prédications et par l'austérité de sa vie; détails sur cet abbé et sur son abbaye, XLV, 261. Le Roi yeut en vain le retenir auprès de lui, 262.

BARRIÈRE (Pierre), jeune batelier de la Loire, forme le dessein d'assassiner Henri IV; il s'en ouvre à un moine florentin; est surveille et arrête à Melun; le parlement de Tours le condamne au supplice des régicides, XX, 270. XXXVI, 247; XLII, 8; XLVI, 502, 506 et 513.

BARTAS (Guill. Salluste Du), protestant et poëte, rend beaucoup de services au roi de Navarre, XXXVII, 420. Ses vers sur la bataille d'Ivry imités pur Voltaire, XI, 28.

BARTHELEMY PRIGNANO, archevêque de Bari, élu pape par violence et par peur, prend le nom d'Urbain, et crée 29 cardinaux, VI, 113. (Mém. de Christ. de Pisan.)—Fait publier en Angleterre une croisade contre Charles VI, qu'il traite de schismatique, 198. Sa mort, 221. (Tabl. du règn. de Ch. r1.)

Bas (le comté de), commandant espagnol du fort de Cave, est tué d'un coup de canon au siège de cette ville, XXIX, 184.

BASAM (Guillaume de), écuyer bourguignon, offre de disputer le pas d'armes tenu à Châlons-sur-Saône par J. de Lalaiu, X, 20

Basene (Peron de), maître d'hôtel du Roi, est envoyé pour former une armée de mer alin de secourir les châteaux de Naples, XIII, 157.

Bascon (le sieur de), capitaine des gardes du prince de Dombes, est tué au siège de Craon, XLI, 69.

Basile de père) prêche avec beaucoup de hardiesse contre le voyage du Roi en Picardie, XLVIII, 348.

BASIRE (Louis de La), seigneur de Bermette, dispute un pas d'armes près de Dijon, IX, 348.

Basque (Le), porte-euseigne du

capitaine Lefort, est tué à l'asset de Diuant, XXXI, 258.

BASSOMPIERRE (Christophe II, beron de), contribuc au salut de la ville de Sienue, XXI, 220. (Comm. de Montluc.) — Est blessé et fait prisonnier devant Graville, XXXIII. 217. (Mém. de Castelnau.) — Trait pour le duc de Lorraine de la pais avec Henri IV: est compris lui-même dans le traité, XLII, 329 et 334 (Mém. de Cayet.)

BASSOMPIERRE (le maréchal de). fils du précédent, ne voulant pas partager le commandement de l'armer devant La Rochelle avec M. d'Angoulème, obtient d'en commander lui seul une partie, LI, 48. Sa difference dans la construction d'une partie de la digue destinée à fermer le grand port de La Rochelle, 65 Est arrêté et conduit à la Bastille; pourquoi, 183.

BASTE (Georges), envoyé par k cardinal Albert d'Autriche au secours de La Fère, y fait entrer des vivres, XLIII, 257.

BASTIDE (le sieur La), catholique, est tué dans une affaire au Mont-S.-Jenn en Bourgogne, X X X III, 501.

BATAILLE (Nicole), avocat au perlement et grand légiste, meurt de chagrin que lui causent les déréglemens de sa femme, XIV, 102.

BATAILLES. Règles sur l'emplacement et l'ordre à observer dans une bataille, XXIV, 126. Règles sur l'engagement d'un combat; comment il faut le soutenir, 148. Devoirs des capitaines avant et pendant l'action, 149.

BATTORI (André), cardinal, est défait à Cigno par le palatin de Valachie; honneurs que lui rend ce palatin après sa mort, XLVII, 261.

BAUDECHON MALLET est condamné à avoir la tête tranchée pour viole manière singulière dont se fait cette execution, XI, 50.

BAUDOUIN, comte de Flandre, prend la croix, I, 14. Se rend à Venise, 20. Sou portrait, 58. Est proclamé empereur de Constantinople, 60. Est couronné par le légat du



Pape, 61. Ecrit ou Pape et aux prisces chrétiens pour leur annoncer la conquête de Constantinople et son hetion, 64. Estale d'attacher les Grees à son gouvernement, 65. Sa douleur en apperment la mort de sa femme ; ctablit dans sa capitale des hospitaliers et templiers refugies de la Palestine, 66 Envoie le priuos Henri son frère contre Murtauphle qui a est emparé de Taurulum, 68. Le rejoint à Andrinople, et marche contre Alexis qui est meltre de Messaople, 69. Veut faire revivre les droits de ses predecements sur in Bulgarie, 74, et excite un aculé-yement general dans ce pays, 75. S'occupe d'une expedition en Asie; est attaqué par le roi des Bulgares, 77. Sa temerite dens cette guerre; tombo su pouvoir de l'ennessi, 78. Laspire plus que de la pitie a la reine des Bulgares, 85. Perit d'ins les plus affreut tourmens, victime de as chastete, 36. (Notice )-Envire des nvirre charges de vivrei a J. de Neelle, (30. Donne et emprunte de l'argent pour le passage des crossés, (36. Accepte les propositions fastes por Alexas, 165. Est nomme pour conduire l'avant-garde de l'armes contre l'empereur Alesse, 196. Marche le preuser, et va se placer devant la tour de Galatha; 202 l'avru un assant a la ville, 212. Reste a la irde du comp des erones pendant l'expedition du jeune empereux Alexa, 238. Va se loger à Constantmopie dans les tentes abandonness par Murtauphle, 273. Est proclama empereur, 285 hat consonne dans Ste-Sophie, all Se met en compague pour conquerir les terres de l'Empire, 200. Rejoint son frère Henri e Andriaople, 292 Leine une garanon dans cette ville, et mar-che sur Messample, où il est recu, 196. Se brouille avec le marquis de Montfarrat, 196 Marche vers Thessaleurque; preud le château Chru-tophe, La Binche et Cetre, 298-3e hâte d'aller faire lever le nege d'Anrrasple, Jol. Est detourue de ce destric et arrend a Constantmoph,

310. Se réconcilie avec le marquis de Montferrat, 312. Reçoit la nouvelle de la mort dans femma la cos tame Mone, 354. Apprend la révolte des Grees d'Andrinople, et ressenble des forces de tous côtés, 342 Part de Constantinopie et va rejoi dre Ville-Hardouiu prés d'Andrino ple Se rend devant cette place, 348. Est fait prisonnier, 356. Est tué par Johannica, \$12. (Ville-Hardonia.) Barnovia (le faux). Histoire d'un ermite qui se donne pour l'empereur

Baudonis, 576 et mir.

Bavoovie ii , dernier enfant de Pierre de Courtensi, succède à son frère Robert a l'ège de ouve une, L 483. Va à Rome, puis ca France solliciter des secours, 192. Se rend en Augleterre; est arrêté a Douvret, 195 Envoie J. de Béthune, son gonverneur, à Constautinople, avec d troupes et des musitions, §gG. Céde à Louis 18 la couronne d'épines engages aux Ventueus, 497 Engage au roi de Prance le comte de Namur et leve une nemée, 498. Arrive à Constantinople; s'empare de Tun-ralum, et defatt la flotte de Vatagu, \$99 Abandoune à Ville-Hardouin res terres de Courtenai; envois à aunt Louis toutes les reliques qui etelest a Constantiauple, 500. Tri te avec le sultan d'Icone, envole chercher en France une de ses midces pour la donner en mariage à ce prince ; va en lialie demander des orciurs a Somucent IV; esseic implilement de reconcilier ce pape avon l'empereur Frederic, dont il excita un moment la compussion, 501, Asstate au concile de Lyon, où d'inapire le plus vil interêt, obtient do saigt Louis la restitution de son comte de Namur, 503. Revient à Cometantinople, ser besome sugmentent; envoir en l'innee son epouse Ma-rie pour vendre tous les biens qui lacrestment, fast un trossème voyuge en liche et en France, auss si tile que les autres , Sof. De rete o Constantanople, en roje desambaaudeurs a Palcologue, 506, N'aya plus ries a vender, rapper out

nitions son fils unique Philippe; obtient de Paléologue une trève d'un an, 507. S'embarque précipitamment en apprenant l'entrée des Grecs dans Constantinople, 509. Recommence ses voyages, et fatigue en vain de ses plaintes les cours de Europe, 512.

BAUDOUIN D'EBELIN, sénéchal de Chypre, est envoyé de la part des prisonniers chrétiens auprès du Roi pour connoître le traite qui vient d'être conclu avec le Soudan, II, 289. Est mis dans une galère avec d'autres seigneurs pour être conduit

à Damiette, 202.

BAUDOUIR DE RREIMS débarque sur le rivage d'Egypte avec 1,000 chevaliers, et va se placer à côté de

Joinville, II, 217.

BAUDOUIN D'ENNEQUIN, grandmaître des arbalétriers de France. indique au conseil tenu à Rouen la route qu'il fant prendre pour aller à la rencontre des Anglais et des Navarrois, IV, 254. Se distingue à la hataille de Cocherel, 268. Y est tue, 200.

Baudouin (le sire), batard de Bourgogne, joute au mariage du duc de ce nom, X, 354. (Mem. de La Marche.) — Abandonne le service de Charles-le-Téméraire, et passe à celui du Roi, XII, 8. (.Mém. de Co-

munes.)

BAUDRICOURT (messire Robert de), commandant de Vaucouleurs, se moque d'abord de la demande que lui fait Jeanne d'Arc de l'envoyer au Roi, VIII, 151. Se décide ensuite à la faire partir, lui donne deux gentilshommes pour l'accompagner, 152. (Mém. concern. la l'uc. d'(): l.) — Accueille fort mal Jean Lapart, oncle de la Pucelle, et lui recommande de la reconduire chez ses parens; admet avec peine en sa presonce la l'ucelle elle-même; reste incertain sur ce qu'elle lui dit, 246. Veut la revoir; se rend avec le curé auprès d'elle; écrit au Roi, 248. Fait préter serment à tous ceux qui sont chargés de l'escorter qu'ils la couduiront saine et sauve auprès du Roi; ses paroles en prenant conge d'elle, 255. (Supplém.)

Baune (le comte de La) est tué i la reprise de Montélimant sur les ca

tholiques, XXXVIII, 344.

Baupaé, gentilbomme de Bern. accompague de 5 autres bien montés, attaque le seigneur d'Aumont. le blesse, et tue le seigneur de Roochemont; il est décapité en effigir avec ses compagnons; vers faits au sa figure, XLV, 189.

Bauves (M. de), fils unique de N Duplessis-Mornay, est tué dans un rencontre aux Pays-Bas, XLVII.

5o i.

Bauvoisin (le capitaine de) est ter

au combat d'Aire, XIV, 90.

BAVALAN (Jean de), commandant du château de l'Hermine, reçoit l'ordre de Montfort de jeter Clisson dans la mer pendant la nuit ; comment i se refuse à cet ordre, VI, 210.

BAVEUX (Guillaume Le) assiste le duc d'Anjou au siège de Taræcon, IV, 460. Se distingue au siege

de Bressières, V, 106.

Bayand (Pietre Du Terrail, dit k chevalur), se distingue en Italie per les plus beaux faits d'armes ; défend seul un pout contre un détachement considérable de l'armée de Gonzalve, XV, 62. Est blessé prés de Gaston à la prise de Bresse; sauve la vie et l'honneur d'une mère et de ses deux filles, 114. (Tabl. du rég. de Louis XII.) — Ses nicux morts en combattant; son pere blessé à la bataille de Guinegaste; noms de son père et de sa mère, 148. Réponse qu'il fait à son père, qui lui demande quel état il veut embraser, 159. Sur l'avis de l'évêque de Grenoble, beau-frère du père de Bayard, il est envoyé à l'age de 15 ans auprès du duc de Savoie pour être un de ses pages, 152. Son adresse (t son a surance en montant à cheval , 153. Reçoit la bénédiction de son père et les instructions de sa mere avec une petite bourse, 154. Se met en route pour Chambery avec son onche l'eveque, 156. Se présente devant le duc, monté sur

capitame David l'Equanis, comment



sul ; est admis au rang de ses et conto à la garde d'un 150. Se fait auner de tous , at du duc, 159. Accompaprince a Lyun, 160. Se fait tur du seigneur de Ligny, munetable de S.-Paul, stir. tour perle de lui au Roi, 164. paroli devent Charles witt, emande ou duc, 166. Il ret **m prigne**ne do Lugay<sub>a,</sub> resto s dans sa mar-on; a l'ège de tot mes dens sa compagnie , tenjours un de ses gentalei, 167. Touche aux ecus du # Claude de Vanidrey, se mi de joûter avec lui, 168. pour cela la permanon du s. Va trouver son oncle l'abeay pour lui demander de hjuiper; comment il en est 71. Le seigneur de Bellabre, rompagne, determine l'abba er cent cons pour acheter nvenz, 172 Bayard et ficirennent conge de l'abbe, **ut de sa part c**hes un nomue sin, auguel de prenuent pour franca de drap, d'or, d'arte., 175. Comment Fabbe remande trop tard a faurite-Be comment if out aid donner nînilement de 1 ayard , 196. wher achete deux chevaux, rpore a la joute, 178 Se fait des dames de Lyon, et mo**elog**es du Hor, iêr. Est en-Picardie par le negueur de reseus qu'il regat du lloret deneur, 183. Airese a Lire, pt il y est reçu por les chele la garmiour, 186. Accepte **nit**ioù du chevaher l'ardieu, Dit cener on bourder poor ur des dames, pris propo-8. Details our ce tournot, s chevalier so distingue enles sutres, 190. Sa courtosno los dames, 1911. Reprise rnot; le chevolier Bayard evaluer Hamotin de Sucne lucenéme les peux qu'il a in, 1916. En deliver un au 17 de Bellabre, et un autre au

il oo conduit pandant deux ans qu'il reste à Aire, 198. A deux chevaux tues sous lut à la bataille de Fornone; regult Soo écus du Roi, et lui presente un emergne pris sur l'ennem, 197. Se rend a Carignan ches madame Blanche, où il rencoutre la dame de Fluxas, pour taquelle d avoit éprouve à la cour de Savoie les plus tendres sentimens, sof. Donk accueil qu'il en reçoit; d'apres son demr, fuit summer un tournos, 205. Quel priz il propuse, 205. Rompt plumeurs lancet, cet déclare vamqueur, remet le prin à madame de Fluvas, pour qu'elle le donne au chevalier qui a le miaus. joute après lui, 207. Conserve toute so vie un tendre souvenir pour outle dame, his certi convent, 208. Louis ndicux; an reconnoissance pour l'écuyer qui l'avoit servi chez le des de Savoje , 209. Conseille à ses com-pagnone d'armes d'aller attaquer 300 chevaux qui sont dans Binax. Mar-che avec 50 hommes d'armes; détails sur le combat qui se livre devent Buez, 211. Les Lombards sont usio cu fuite, et entrent dons Milan; le bou chevalier les y poursuit tout scul, est fait prisonnier par J. B. Ca-asche, 202. Est presente a Ladovia Sforce, qui est rentre dans Milan, 313. Son entrevue evec ce prince; obtent en delivrance, la remue de son cheval et de ses ormes, estroconduit a son camp per un trompetie, 215. Read compte en regneur de Launy de ce qui s'est passe, 216. Noble mage qu'il fait de la vamelle que las remet co seigneur, 200. Défait done na combat angular Hynemthe Simooctia, parent de **clies**celier de Milan, 223. Sort à la tête de 30 chevaliers. Rescontre le capitaine Alonse Sotomoyor; details our le combat qui se levre entre los Français et les Espagnols, 258. Fait prisonnier don Alouse, sa conduite genereuse envers lui, 230. Le renferme dans une tour poor s'etre etfor contra sa parole, le delivre ensuite moyannant rençus; distribus

le prix de cette rançon à ses soldats, sans rien garder pour lui, 234. Instruit que Sotomayor se plaint du traitement qu'il a reçu pendant sa prison, lui écrit pour lai demander réparation, ou un combat à mort, 236. Détails sur le combat singulier qui a lieu, 239. Comment le bon chevalier tue Alonse Sotomayor, 240. Autres détails donnés par Champier, 241. Combat de 13 Espagnols contre 13 Français, dans lequel le chevalier Bayard et le seigneur d'Oroze, tous deux à cheval, résistent aux 13 Espagnols et gardent l'honneur du combat, 246. Surprend dans une embuscade un trésorier espagnol qui portoit 15,000 ducats à Gonzalve de Cordoue, 248. En donne généreusement la moitié au chevalier Tardieu, et distribue le reste à la garnison de Monervyne, 250. Sa conduite envers le trésorier, qu'il renvoie aux siens, 251. Désend seul un pont sur le Garillan contre 200 chevaux espagnols, 253. Est fait un moment prisonnier, puis délivré par les siens, 255. Reste un an dans le royaume de Naples, après la retraite des Français; y fait plusieurs exploits avec Louis d'Ars, 256. Tombe malade à Lyon d'une fièvre quarte qu'il garde sept ans, 260. Suit néanmoins l'armée française en Italie, 261. Gravit une montagne où se tiennent les Génois; les met en fuite, et s'empare d'un bastion qui défend la ville de Gênes; noms de ceux qui l'accompagnent dans cette affaire, 262. Est euvoyé par le Roi avec 500 hommes de pied pour occuper des garnisons au duché de Milan, 268. Accompagne La Palice qui va au seconts de l'Empereur, 276. Emporte les barrières de la ville de Padoue par assaut, 287. Surprend par embuscade le capitaine Malleveche, l'attaque, et lui fait plus de prisonniers qu'il n'a luimême de monde, 292. Revient au camp, où il reçoit des éloges de l'Empereur, 295. Attaque avec ses 30 hommes d'armes le capitaine

Scandrebecet ses Albanais, et le capi taine Rinaldo Contarini; les défait, et les fait prisonniers, 298. Se read maître d'un château appelé Bassa. 301. Opinion du bon chevalier dans une assemblée des capitaines, à l'occasion d'une lettre de l'Empereur adressée au seigneur de La Palice, 306. Est envoyé tenir garnison à Vérone, 312. Surpris dans une cmbuscade, se défend vaillamment, a son cheval tué sous lui, est fait m moment prisonnier, est délivré per le capitaine Pierre-Pont; combat de nouveau, 314. A encore son cheval tué, est enveloppé, et débarrassé par le hatard Dufay, 3:5. Se retire es bon ordre, 316. Tombe pendent la nuit sur les gens de pied qu'il : combattus pendant le jour, et les tue presque tous, 317. Averti à temps d'une embuscade que vest lui dresser le capitaine Monfron, fait ses dispositions, renverse et met en pièces toute la troupe de ce capitaine, 321. Fait pendre et étragler deux des aventuriers qui, mettant le feu à l'entrée de la grotte de Longare, y ont étouffé 2,000 personues, 330. Est envoyé à Ferrare avec plusieurs seigneurs et des trospes françaises et suisses, 334. Communique au duc de Ferrare le dessein qu'il a formé d'enlever le pape Jules, 346. Se dispose à l'exécuter; pourquoi il echoue, 347. Conseil qu'il donne au due de Ferrare pour faire lever le siège de la Bastide, 354. Ce conseil est suivi, 355. Autre conscil qu'il donne pour l'attaque, 356. Comment il est heureusement exécuté; perte que fait la troupe canemie, 358. Le chevalier repousse avec horreur la proposition de faire poisonner le Pape, et conjure le duc de Ferrare d'y renoncer, 365. Accompagne le seigneur de La Palice dans le Frioul; passe la Piave sur un pont de bateaux avec le capitaine Fontrailles; commande 100 hommes d'armes du duc de Lorraine, 368. Pertes d'hommes que le Roi de France éprouve dans le Frioul, 360. Le bon chevalier s'acquiert un grand

BAY honneur dans la victoire remportée nur l'armée du Pape devant Bologue, 370. Est nomnie makre et garde da camp, pour le combat à outrance entre deux chevaliers espagnols, 32a Oblige le chevalier Sainte-Croix a rendre les armes à son voinqueur, 374 Defait 500 Suince devant Milan , 3,7. Met en fuite les Venitiens qui viennent pour defendre Bresse, dont Gritty s'est renda maître, 391. Ouvre un arm sur les dispositions priore pour livrer un assaut a la ville, et se charge du poste le plus perilleux, XVI.3. Paise le premier rempart, est blesse a la cuisse, et mus bors de combat, 7. Est porté dans la maison d'un homme fort riche de la ville; rassure sa femine et ore deux filles, 10. Sa fermete fortqu'on lui retira de la couse le fer qui l'a blesse, i.i. Fait chercher le maître de la maron où il loge; sa gémirroste envers ses hiltes, 15. Refine 2,700 durate que las offre son hittesse, 18 Sur ses metances, les accepte, et fait venie les deux demoiselles, 19. Leur donne a chacune sous durata pour leur mariage, et les 500 qui restent à la mere, pour les distribuer aux maisons religieuses que not ete pillees, 20. Pait venir l'b4te, diae avec lus, et logsqu'il est prét a partir regut des deux de-mondiles deux braceleta et una bourse, qu'il accepte avec reconnovemee, at Se read on comp, until est accueilliavee des tean-perta de joie, un bon discours à l'asiemblee des capitames our la necessité de livrer bataille, 26 Son ava est survi, 27. Il vient au secoura de la troupe du baron de lleurn, et repomate les Espagnols posque dans leur camp, où il abat tentre et pa-villons, 3s. Se retire sans avoir eprouve assume perte, 33. A la fin de la bataille de Ravennes, conseille e Gaston de rester syr le chomp, 🙌 Se rend maître du cheval sur lequel vent fuir Raymond de Cardonne; laves peuter anns les councitre les évez antegnes qui ent toé Geston, fg. Rend compte à sus ancie de la

bataille de Ravennes, 55. Avec 30 horames d'armes arrête pendant deux heures l'armée des Suisses A le pont de l'avie; a deux chevoux tués soms lus, 56. Est blesse, 57. Se rend à Grenoble suprès de son oncle, eveque de cette ville; y tombo malade, 58. Singulière prière qu'il adresses saint Antoine, 59. De la fille naturelle qu'il eut en Italie, 60. Sa conduite noble et genereuse envers une demoiselle de Grenoble, 63. Comment il sanege une petite place appelée le Pont-la-Reine, et s'en rend maltre, 65 Sa conduite envers un lansquenet qui veut le tuer, 68. Il a'acquiert beaucoup d'honneur dans la retratte de la Navarre, 71. Se rend prisonner à la bataille de Gumegaste, 79. hat presente à l'Em-pereur et ou rot d'Augleterre; an conversation avec cut, 60. En est honorablement traite, 82. Resta six tema nes au pays de l'Empereur, 53. Comment il fait prisonnier dans Vallefranche le acigneur Prosper Colonne, 93 Danger qu'il court à la bataille de Marignan, 100, Arme chevalier le coi François i après la hataille, 108. Est envoye pour garder la place de Memerca, 110. Sa reponse au comte de Nassau et qui seigneur Francisque, qui l'envoient sommer de rendre cette place, 113. Rose qu'il emplose pour faire lever le siège aux ennemis, 11\$. Represd la ville de Mozon, est fait chevaher de l'ordre du Roy, est envoyé à Géner, 118. Reput de l'amiral flonnivet le commusion d'aller garder Rebec, 120 Y tombe malade, 121. E t attaque pur les la pagnole, 199. Se retire a Biagres, 193 Fat bleses pendant la retraite de l'armée fronçanır , 154 Non discours su commétable de Bourbou avant de mourie, 135 Eloge que fait du chevolier la marquis de Pescure, 136 Regrets des kopagnols, 127 Plaintes et dou-leur dans l'armee française, 128. Ses dermerca paroles a son mattre d'hôtel, auquel si se confesse, 129. Ses adieux au arigneur d'Alègre ; détails aur ses devalues momens, 130.

Son corps est transporté dans le Dauphiné; deuil général que sa mort **Ma**nise, 131. Est enterré au couvent des Minimes de Grenoble, 132. Ses vertus, son humanité, sa libéralité, 133. Sa modestie, 136. Est chargé de la défense de Mézières; noms des capitaines qui sont avec lui dans cette place, XVII, 310. Réponse qu'il fait à la sommation du comte de Nassau; description de la situation de cette ville, 311. S'empare de Lodi, 428. Assiége Crémone avec le seigneur Rence de Cerc et le seigneur de Lorges, 429. Est obligé de se retirer vers Milan, 430. Est blessé à mort près de la Sesia, 450. Paroles qu'il adresse au connétable de Bourbon avant de Chourir, 451. (Mém. de Du Bellay.)

BAYENCOURT (le sieur de) est tué à la prise de Ham en Picardie par les troupes du Roi, XLIII, 49.

BAZILLAG (le seigneur de) a le bras droit emporté d'un coup de canon devant Ravennes, XVI, 31.

Bazin (Jean) accompagne l'évéque de Valence en l'ologne, XXXVIII, 51. Est envoyé par lui aux noces de la fille du palatin de Wratislavie, où il trouve les esprits peu disposés pour le duc d'Anjou, à cause de la journée de la S.-Barthélemy, 92. Est envoyé dans la petite Pologne, où il travaille avec zèle et adresse à faire des partisans au duc d'Anjou, 106.

BAZORDAN (le capitaine) est tué au siège de Montauban entrepris par le seigneur de Terride, XXII, 153.

BÉARN (Roger, baron de), tente une entreprise contre l'armée italienne qui est devant Ravennes, XVI, 29; est repoussé, 32.

BEARRE (Bernard de), bâtard de Foix, dispute à Bruges une entreprise d'armes contre le seigneur de Haubourdin, 464. Est blessé par son adversaire, 468.

BÉATRIX, fille cadette de Raymond Bérenger, comte de Provence, épouse Charles, frère de Louis IX, II, 88. Détermine son mari à souscrire aux conditions auxquelles le royaume de Naples lui est offet, vend ses bijoux pour subvenir au frais de la guerre, 138.

Beauchamp, seigneur anglais. commandant la ville de Basas en Guyenne, envoie desser Louis Juvenal des Ursins, VIII, 91.

Beauchamp (le seigneur de ) commande l'aile droite à la bataille de Gavre, X, 144; charge vivement les Gantois, 146.

Beaufort (la duchesse de ). Voy. l'art. Estrées (Gabrielle d').

Beaufort (le seigneur de) défend Arras contre les troupes du Roi. VII, 264. (Mém. de Fenin.) — Défait les Auglais devant le Mont-Saint-Michel, et les force à lever le siège de cette place, VIII, 99. (Mém. concern. la Puc. d'Orl.)

Beauffort (le seigneur de), condamné comme vaudois, est enlevé de sa prison et conduit à Paris par ordre du parlement, XI, 50. Est élargi, 93.

BEAUFREMONT (Guillaume de), seigneur de Sey, défend un pas d'armes près de Dijon contre un chevalier piémontais, IX, 346.

Brauri e (Humbert de ), connétable de France, vient annoncer à l'armée des croises qu'un Bédouin propose, moyennant 500 hesans d'or, de montrer un gué où l'on peut passer aisément a cheval le Thanis, II, 239. Vient dire au roi le danger où se trouve le comte d'Artois à la Massoure, 246. Amène à Joinville les arbalétriers du noi pour défendre le petit pont que celui-ci garde, 251. Est mis sur une galère avec d'autres seigneurs prisonniers pour être conduit à Damiette, 292.

BEAUJEU (Pierre II de Bourbon, comte de), vient au secours de son frère le duc de Bourbon, XI, 351. (Mém. de Comines.)—Est pris par trahison dans Lectoure, et remis au comte d'Armagnac, XIII, 428. Se rend avec madame de Beaujeu en Picardie pour recevoir Marguerite d'Autriche, XIV, 113. J. de Troyes).

BEAUJEU (le sire de) se distingue au siège de Maguelon, IV, 339.



es (le capitaine), de la Conte, et consumadant impereur dans il bionville, à se rendre maître du chânery, XXXI, 391

gu (le sieur de) est tue au Monthar, XXXV, 372.

ac de capitame, est blessé rimmer lors de la retratte ignola au sa ge de S -Da-XIX, a ju-

un (le capitame rend à le château de Vincennes sogition, XLII, 2001

an Jacques de ', seigneur laneay, gouvertieur de l'ouit péndu au giliet de Montparlarcea et malversations; s'à son perasion, MAY, igtason, le marechal de , un lans de Dogueschii au conchamp clos livre pres de m, iV, 209. Se mul prià Chandos a la hataille , 301. Detait avec Classon iglass prêts à s'embarquer,

tances de seigneur de l'armée l'avour-garde de l'armée atta que l'a conday dons la le l'avoy dest seconde que Ambroise de l'are et l'ha -Thermes VIII, 188.

ac ; le sieur de l'a dre ce buscade a den Sanche de combandant la cavalerie u du de Sature, et le de-III, 350.

tout Alain de', brôlant de la mort de son trere, se laguese n. IV. 175 Se rend apre du connetable, V. 72, igue a la haralle de Pentralectan su ge de liressere, 165, non "Goodfron de prend", I. 105 Se rend en Syrie guand de Montra rail, 165 munt placquemm de toute allamaient le chateau de mire irs cap tames du due gogne, IX, 171 Comment ppe de ce chateau pour aller ure du danquemm de Com-365. Dresse une embascade

prés de la ville d'Yvis, fait prisonmers les deux conyers Rochebaron et Estore Du Sorei, 385.

Brat woar (Jean de' defend **de la** part du Rot à Jonnville de sortir de son quarter, H , 2 23.

Beausiost (Louis de), d'une ancienne famille du Poitou, chanceher de l'Eglue de Paris, est nomine par Lauis XI à l'eyéche de cette ville, XIII, 430.

BEAUMOST Thom., aire de', lieutenant du roi d'Augleterre, est fait prisonnier devant 5.-Denis, VIII, 585

\$%;
BEACHOST (le vicomie de), Avia
qu'il ouvre au conseil tour a Rouen
par Dugueschin, IV, 254. Se donngue a la bataille de Cocherel, 268. Y
est tue par le baron de Marcoil, 209.

Bratmour (Jean de' assiste au mege de la fortuesse de Sorie, V. 59. Monte avec foi à l'assant d'une abligge, fib. Se rend à Caen auptès du connetable Duquescliu, 72. Se distingue à la bataille de Pontvallant, 86. Au siège de Bressière, 106. Taille en pièces la garteson de Casar dans une surtie qu'ille foit, 131 l'atrès de commande ment de Mort par Duquesciu, 141.

Dryamovr, e.d. autgentilhemme, con Laure pour crime de magie par les juges d'Angenlême, est interrogen Chinon, details sur son interrogatoire, XXXVII, 5 ml et condamne a mort au parlem de Paris, 5 %.

Brather Remand le , archevêque de Beurges, rettent d'us le devoir la majorité des es holt pies royalistes. AX, 137. Est nomme par le 2 à paint entre con conference par le 2 à paint entre con conference de le deconference, dei Invend 'First petit-fils de 1 de Beaune de Semblançay, condan ne ous François i va memotre, son jugement, ses autres qualités. XXXVII, 154. Son lessons de mangre, 373 d'o mient il est employe d'uis les grandes affaires, 150 S on intime a intie avec de Thou, 357. Son discours aux Etnis de Blois contre le luxe, 398 (Mém. de de Thou, 1 — Son discours aux lessons de de Thou, 1 — Son discours aux

mêmes Etats sur le serment à faire à l'édit d'union, XXXVIII, 441. Son premier discours aux conférences de Suresnes, XLI, 312. Son second discours sur la nécessité de reconnoitre le Roi, 319. Sa réponse aux discours de l'archevêque de Lyon sur l'obéissance due aux rois, 337. (Mém. de Cayet.) — Fait l'oraison funèbre du duc d'Alençon; distique contre lui, XLV, 277. Sa mort, XLVIII, 11. Détails sur ce sujet, 19. (Mém. de L'Estoile.)

BEAUNE, vicomte de Tours, est tué au siège de Cateau-Cambresis par le duc d Alençon, XLV, 213.

BEAUNE (Regnault de), évêque de Mende, chancelier du duc d'Alençon, reçoit ordre de rendre les sceaux, et se retire en Berri, craignant la colère du prince qu'il a volé, XIV, 197.

BEAURAIN (Dreux de) preud la

croix, I, 104.

BEAUREGARD-CHAMPEROSE (M. de) est blessé à l'assaire de Pont-Liève, entre les troupes du Roi et celles du grand prieur de Vendôme, L., 475.

BEAUVAIS LE BRAVE, normand, homme d'armes du seigneur d'Imbercourt, empêche lui deuxième les habitans de Villefranche de fermer leurs portes, et pénètre dans cette ville, XVII, 259. Est tue dans la retraite des Français sur les bords de la Sesia, 451.

BEAUVEAU (le seign. de) est tué sur le môle du port à Naples, XIV, 266.

Beauvoir (Baudouin de) prend la croix, I, 104. Est nommé pour conduire le second corps de bataille contre l'empereur Alexis, 196. Se prépare à résister à cet empereur, 218. Est de l'expédition faite contre la ville de Philée, 256. Est présent à la bataille d'Atrattinium, 328. Conduit le sixième corps de bataille contre Johannice, 406. Se retire de l'armée, 408.

BEAUVOIR (Hervé de) prend la croix, I, 102.

BEC-CRESPIN (Autoine Du), archevêque de Narhonne, est envoyé suprès du duc de Bourgogne pour réclamer la liberté de Rubempre. XI, 336.

BECQUET, tripotier, est pendu a Louvre pour avoir assisté au meutre commis sur la personne du marquis de Maignelet, XLVII, 62.

BECQUET, marchand de draps à Paris, d'un esprit foible et superstitieux, devient en une occusion la risée du peuple, XLVII, 362.

Beda (Noël), syndic de la Sorbonne, condamne le livre de la reine de Navarre, intitulé Miror de l'ame pécheresse, XVII, 115. Est enfermé au Mont-Saint-Michel, oi il meurt, 116.

BEDAIGNE (le capitaine Théaude) attaqué et surpris à Bouhain per les Impériaux, leur tient tête, et à l'aide des secours qui lui arrivent les met en déroute, XIX, 442. (Mém. de De Bellay). — Défait 30 chevau-lèges de don Alvaro de Saude, XXIX, 279. (Mém. de Du Villars.)

Benfort (le duc de) reçoit de Henri v mourant la régence de royaume, de concert avec le duc de Bourgogne, VI, 360. Devicat Punique dépositaire du pouvoir; rompt l'union qui régnoit entre l'heritier de la couronne et le duc de Bretsgne; assiste aux funérailles de Charles vi, 361. (Tabl. du regn. de Charles v1.)—Est secondé par d'illustres généraux, VIII, 8. Mesure prend pour s'assurer de la fidelité et de l'obeissance des l'rançais soumis à la domination anglaise, 10 Parvient à détacher le duc de Bretagne de l'alliance de Charles vii, 13. Présente la bataille au comte de Douglas, 17. Fait signer an roi d'Ecosse un traité d'alliance offensive et défensive avec l'Angleterre, 18. Rétablit la bonne intelligence entre l'évêque de Winchester et le duc de Glocester ; apaise le différend de ce dernier avec le duc de Bourgogne; ramêne 20,000 hommes en France, 27. Essaie de donner une forme régulière à la guerre; oblige le duc de Bretagne à renoncer à l'alliauce du Roi. 28. Dispose des plus belles provinces de France; demande, dans une

grande assembles convoquee à Paris, tous les hiens donnés depuis 40 ans aux églises; mecontentement qu'il excite de toutes parts, 30. Ne suit pee profiter des avantages de sa po-eition pour reduire promptement la ville d'Orleans, 32 Rejette la proposition qui lui est faite de mettre le ville d'Orlegne en sequestre entre les mains du duc de Bourgogne ; ses aroles à cette occasion, 39. Embarras dans lequel il se trouve après la revolution anbite operec par Jeanne d'Arc, 49. Son génie lui crée dos resouurces; il decide le cardigal de Winchester à lui oniener les troupes destinees a aller combattre len husatten, com-erve par des saerifices faits à propos le duc de Bourgogne dans son alliance, 60, Past venir de Londres le jeune llenri vi posir le faire ancrer à Puris; conduit plusware fois ses troupes en resence de l'armes royale, delis Charles dons les termes les plus injurieux; marche coutre le comte de Richemont, 51. Passe de retenir le due de Bourgogne par les plus importantes concessions; epouse en secondes noces Jacqueline de Luxeinhours, et par cette alluare s'alcino de plus en plus ce duc. 51. Sa mors. Inuse pendant long-lemps les Auglais. sans chef, 59. (Tabl. du regn. de Charl. r.i.) - Assiege Ivry en Normandie; capitule avec le commandant de cette place. Girault de La Palhere, VIII, 102. Defait les Fran-çais au combat de Verneuil, reprend cette ville, 106. Fêtes a Parm à l'orennon de cette victoire, 107. En voie au siège d'Orlesus le courte de Suffolck remplacer le courte de Salubury, till Assemble 10,000 bomuses pour aller combattre le Ros un Bree; change de resolution, et retourne a Paris, 205, Sort de non-veau de cette ville avec une armee, et vient prés de Dammartiu se ranger en betaile, 207. Apres quelques es-cormouches, retourne à Paris, 208 Arrive près de Scales, 209. Se rend en Mormandie avec son armée, lais-sent à Peris l'évêque de Thérousans

pour chancelier , 213. Fait expédier par le chapitre de Rouen une autorisation à l'évêque de Beauvais pour commencer le procès de la Pucello dans son territoire, 290. (Mém. con-cernant la Puc. d'Orl)

BEDFORT (la duchesse de) obtient de son epoux grace pour le garnison. d'Orsay , VIII, 16.

Bénovire (les), leurs mours et

leur religion , II , 254.

Broncopia, cadi, est nomme pour negocier une trève avec les Françair, III. să.

Béares on Fransvers détourse l'empereur Baudoun d'aller à Andrinople contre le marque de Montferrat, I, 3oft. Est mis a mort pur le

roi Jean, 304. Benurap. Exercice militaire, dependance des toursois. Le behourd etoit une espece de bustion ou du château en finis que les tenans defendulent contre ceus qui vouloirat l'attaquer Ce combat fut inventé pour apprendre à la nobleme à attaquer ou esculader les places, III, 153. Diversement designé par les auteurs; notre mot finerie, un chon frinte, m mensonge, vient probablement de ce genre de com-bat, 154. L'etymologie du mot babourd est incertaine, 155 Les habitans des communes etpient exercés à cra e-mbats, 156

BELL IV., roi de Hongrie, fourmit des vivres au jeune Haudouin, I, 498.

Вълдици, јасовин, ве инсерте еп chaire du predicateur Boucher, XLN J., 500.

Bearen Guillaume', capitaine auquel le connetable de l'ichemont avoit confie la garde de Chinun, trompe ce seigneur, et mirre les portes de cette ville su Not, VIII , \$\$6.

Becin le comte de , gouverneur de Paris, propute au parlament de reconnectire Henri (v.; est remplare par lirissae, XX, 271 (Introduc.)— Arrêt du parlement contre as destitution; le comte quitte le parti de la Lague, et va se rendre sa Roi, XIAI, 118. (Méss. de Coret)—La précau-tion qu'il prend de foire terroser la

porte S.-Honore empêche l'entreprise faite contre la ville dans la journée des farines, XLVI, 122. Propose aux Espagnols et Napolitains de lever sur le peuple de Paris une somme pour acquitter leur paie; cette proposition estrejetée par cux, 162. Sa reponse au colonel Aubray, qui vient lui ossrir des secours contre les Seize, 197. Va au parlement assurer qu'il n'y a point de paix, et que du secours est entré dans Rouen, 242. Fait échouer une entreprise des Scize, 244. Obtient prise de corps contre le conseiller Bagereau, 324. Dit tout haut que si le roi de Navarre se fait catholique, la noblesse est en bonne disposition de le reconnoître, 371. Sa reponse au colonel Plassart, qui se plaint à lui des Seize, 372. Son entretien avec 120 politiques qui viennent le trouver pour demander la paix, 300. Va prier le Roi d'ôter les impots, ce que le Roi refuse pasqu'à ce qu'il soit reconnu, 525. Est envoyé à Dieppe, où est le Roi occupé à faire lever le siège de Fécamp, lui propose une prolongation de la trève, 535. Fait retirer une troupe de capitaines et bourgeois de Paris qui viennent supplier le c'uc de Mayenne pour le colonel c. Aubray, 551. Répond aux députés du parlement qu'il est comme forcé par le légat et les Espagnols de quitter le gouvernement de Paris, 575. Va au parlement prendre conge de cette compagnie, 583. Sort seul de Paris par ordre du duc de Mayenne, 586. (.Mem. de l. Listone.)

Belix (François Faudoas, sieur de), maréchal de camp de l'armée du duc de Mayenne, est fait prisonnier à la bataille d'Arques, XLIV, 139. Délivré sur sa foi, il est envoyé au duc pour lui demander la paix de la

part du Roi, 140.

BELIN (madame de), femnie du gouverneur de Paris, assiste à la procession de la Ligue; sa mort, XLVII, 3-4.

BELINES (Hugues de) prend la croix, I, 104. Conduit le septième

corps de bataille contre Johannie, 406. Se retire de l'armée, 408.

Bellarmin. Arrêt de la cour de parlement contre son livre intitale Tractatus de potestate Summi Pontificis, etc., XLIX, 153. Un arrêt de conseil surscoit à la publication et exécution de l'arrêt du parlement, 157. Ce que pense L'Estoile du livre de Bellarmin, 160.

Bellay (Jacques Du), colonel, est tué au siège de Sassary en Sar-

daigne, XVIII, 65.

Bellat (messire Jean Du), réum à messire Ambroise de Lore, va pour reprendre la ville de Fresnay; s'en retourne à Sillé-le-Guillaume, puis se porte vers le Mans, où il est defait, VIII, 92. Est fait prisonnier à

la bataille de Crevant, 94.

Bellat (les frères Guillaume, Jean et Martin Du), issus d'une famille qui s'est distinguée dès les premiers temps de la monarchie. Jean dirige les études de ses deux frères, et les seconde dans leur carrière politique et militaire, XVII. 3. Embrasse l'état ecclesiastique; est d'abord nommé al évêché de Bayonne, puis appelé au siège de l'aris; fait adepter au Roi l'idée d'un college roval; Guilianne et Martin se destinent à la carrière des armes; pareasent jeunes à la cour de Frauçois t. Martiu prend part à la gloire de la bataille de Marignan; tous deux se trouvent à la bataille de Pavie; Guillaume prend le nom de Langey, 4. Traverse l'Espagne, malgre les dangers qui le menacent, pour aller voir le Roi prisonnier à Madrid; sauve Florence du pillage; essaie d'éclairer le Roi sur la position d'André Doria; est charge d'une mission délicate en Angleterre; calme le fongueux Henri viii; va en Allemagne nouer des alleances avec les princes protestans; est remplacé en Angleterre par son frère Jean, 5. Celui-ci fait promettre au Roi de se soumettre au jugement du Saint-Siege; part pour Rome; obtient un delai du l'ape: est fait cardinal. Guillaume vo en



z à travers malle dangers, ær les majoustures de l'Em-Lartin fait la celebre cam-Provence, et pattage la Montagrency, 6. Jean i Paris les fonctions de t general, rassure les hacette ville, pourvoit aux annement, Guilliquie est encue de Turm, decourse la marquis Du Guzst; fait útions les plus savantes nt; suspend l'orage qui 😘 halitags de Cabrières indol, 7. Meust en reveunce, son cloge par Char-, son gont pour les lettres. najor general de l'armee d'Englieu, prend port a lo e Certodes; Jean est enge de la détense de Paris , ux freres, cloignes de la s la mort de François 1, ent de leur disgrace dans des lettres. Jean se Jixe a irtin se retire a Glatiguy , déte les Memoires de son **laume** , projet de ce dermusposer une histoire de ourques or projet as put Re, p. Jugement de Mon-les Memorres de Langey, téditeurs pair remidiée Introduction au defaut de enticle qu'on y remarque, efferentes editions de ces

(Guill Du , seigneur de **út pr**eceder ses Memeares i**gue** dans lequel il expece # ipit convicuient a l'hiseller qui sout no carager tent, il passe en resue Meurs and one qui se cout composition de l'Instoire, tre par leur exemple ce liken principa, que pour 30 lowers and fast avec me in qualitation transprio de tenconsolizaciós La 1920 a 2011. Di passejen pour savoir des nouvelles e France, et revent en e certaines à madaire la Regente, XVIII, 11. Se rend en puste a Rome pour prevenir la Pape de la marche du duc de Bourhou, atí. Leve a la háte a,000 housmes pour la défense de cette ville, 27. Se retire en combattant auchitean S.-Ange, 28. Sigue avec le prince d'Orange une capitulation par laquelle lui et le seigneur Rence de Cere se reurent armes et bagues sauves, ug. Est envoye par Lautree pres du Roi pour l'instranc des dessem secrets d'Andre Dorm, 67. Sea couscile ne sout point ecoutes. 68. Se rend en Angleterre pour truter avec le Roi cancernant des sommes dues à l'Empereur, 88. Est envoye aupres des princes d'Allemagne, avec des matructions et d'amples pouvoirs, 135. Consent aux propositions failes par ces princis, et confirme l'amilie qui est entre eux et le Rot, 130. Va communiquer ce tracte au ror d'Angleterre, 13a Est envoyo de nouveau aupres de ce prince, objet de sa musion, 172. Donne avidan rot d'Au<sub>n</sub>leterre des hostilites commences contre lui par les Ecossau, 176. Est charge par le Roi de sonteur aupres de l'Empereur et du roi Lerdinand les droits du jeune doc de Wittemberg et des dura de Bayrere , lettre qu'il adresse aux commissaires du roi berthmand a cet chard, 218 Assista a l'assemblee d'Austourg comme mediatiur, par. Presente ses lettres de cicance, 223, 8on premier discours aux letate en faveur du duc, 924 Son second discours, 938, Latenvoye en Bayacie, 434 Decouvre les mences de l'Empereur jeur susister en Allemagne des en neu is au Roce (15). It is el lige de se cacher, comment il parvieut a deimmocr l'effet des calomnies repindues contre le Ros. 439. Reclame Le convocate u d'une diese imperisle que a ete annoncee, 🙀 Sa fettre servielecteurs et primités de I lampire sur les dangers dont il est memore, et sur la reclamation qu'il n faite en vain, \$15. Est encoye a Aix pour y prendre connommer

des plus urgentes réparations à faire, XIX, 176. Vient en rendre comple au Roi, 177. Est envoyé en l'idmont pour connoître et apaiser les différends élevés entre Guy de Rangon, César Frégose son beaufrère, et Gaguin de Gonzague, 248. Vient rendre compte au Roi de la situation de ses affaires, 254. Porte de l'argent à la garnison de Turin, 259. Répare le pont de Moncalier, et est recu dans cette ville, 284. Est nommé gouverneur du Piémont, 302. Comment il ramène l'abondance dans ce pays, et le fournit de blé à ses frais, 303. Essaie inutilement de dissuader César Frégosc, envoyé à Venise, de s'y rendre par eau, offrant de le faire conduire par terre, 310. Envoie au marquis Du Guast le seigneur de Termes, pour se plaindre de l'assassinat des ambassadeurs Frégose et Riucon, 312. Dépêche qu'il reçoit de lui sur ce sujet, 313. Sa réponse au marquis, 314. Comment il parvient à decouvrir la vérité sur cet assassinat, 317. Envoie à la diète de l'Empire une lettre en réponsea celle du marquis Du Guast, adressée à cette même diète sur Passassinat des ambassadeurs ; texte de cette lettre, 327. Son projet et ses préparatifs pour se rendre maitre du Milanais, 369. Forme une triple entreprise sur Coni, Quéras et Albe; quelle en est l'issue, 382. Vient camper à Carignan, y élève un fort, 384. Détache de l'armée impérièle 5 à 6,000 hommes dont il se renforce, 385. Enlève quelques places du Montferrat, 389. Se decide à revenir en France pour instruire le Roi de ce qui se passe; meurt au Mont-Tarare, 392.

BELLAY (René Du), baron de La Lande, gendre de Guillaume Du Bellay, seigneur de Langey, dédie à Charles 1x les Mémoires de son beau-père, XVII, 189.

BELLAT (Jean Du', evêque de Paris, harangue le Pape à son entrée à Marscille, XVIII, 207. Est envoyé auprés du roi d'Angleterre; obtient

de ce prince qu'il ne se séparent point de l'Eglise romaine, si le Pape veut surseoir à l'exécution de me sentence; va lui-même à Rome solliciter du Pape cette suspension, 266. Quelle est l'issue de cette ambassade, 268. Est envoyé à Paris pour rasserer cette ville, et en qualité de lieutenant général, 497. Lève 10,000 hommes de troupes pour aller au secours de Peronne, et approvisionse la capitale pour un an, XIX, 161.

Bellay (Martin Du) fait preceder les Mémoires de son frère d'une préface, XVII, 193. Y ajoute sept livres composés par lui-même, 195. Est envoyé par le duc de Vendôme auprès du Roi pour l'avertir que k roi d'Augleterre prépare une descente à Calais, 365. Secourt le jeune François de Lorraine combattant seul à pied 7 ou 8 ennemis, 395. Est envoyé au Roi pour lui rendre compte de la manière dont la garnison de Fossano s'est retirée à Fenestrelles, 495. Est envoyé dans la ville de Térouenne pour la défendre de surprise, XIX, 204. Est charge de la défense de Lilliers, 214. Empêche les ennemis de réparer et fortifier S.-Venant, 217. Reprend un convoi enlevé par les Bourguignons, 219. Recouvre le butin et les prisonniers que l'eunemi a faits, 225. Est fait prisonnier au siège de S.-Paul, 235. Est renvoyé sur sa foi, 236. Vient au devant du Roi, qui passe en Italie, 285. Met en fuite les Impériaux et sauve l'argent du Roi, 286. Est nommé gouverneur de Turin, 291. S'empare de plusieurs petites places du Montferrat, 393. A la nouvelle de la mort de son frère, le seigneur de Langey demande congé au Roi pour revenir en France; avant de partir découvre deux projets de l'ennemi de surp**rendre le** ville de Turin, 404. Fait couper la tête an juge de cette ville, 407, et à deux soldats espagnols, 410. Bloque un moment la place d'Avesnes; defait un parti ennemi en se retirant, 423. Se porte sur Landrecies, 424. Veut empêcher que cette ville ne sort believ, ce qu'il ne peut prevemur a cause des ordres qu'il reçoit, 495. Est nomme commandant du château d'Emery, qu'il fortifie, 43o. Execute une beuceuse entreprise sur in ville de Baus, (3). Par ordre du Roi fait raser le château d'Emery, (3ti. Est envoye suprés du Ros pour for proposer d'ansieger Thionville, 452 Est charge d'aller avec ploins pouvoirs ramasser dans le Laounnis et le Somonnais toutes les farines qu'il y ponera trouver, pone les faire entrer dans Landrecies, 467, Comment il exécute cette communion, et fait entrer avec le sieur de Sausac les facines dans cette ville, 470. Va en Persont porter de l'argent au comte d'Engliera, 491 Arrive à Carmagnole saus avoir epronye d'obstacie, 393. Est envoye deux fois par le Rot pour reiller à la construction du fort eleve devant Boulogne, 58 i. Est charge d'achiever les forufications de la Clampagne, 60%.

Bennay le chev Nicol. Da) meurt. prisonnier a Napica, XVIII, 58

Breeroux (le meur de', du parti de la Lague, est fait priminier par les royaletes dans une mette qu'il fait de la ville de Sousseins, XLIII, i 5.

Butteronger public un livre intitule les neuf Charles, XI V, 87.

Betteroussien le sieur de', commandant de Corbie pour la Lague, est tue en defendant cette place, qui est prise par les sieurs d'Humières, de La Romaiere et de Parabelle, XL, 134.

Briate une le sieur des rompt une lance avec feuelo Piovena, capitaine de ton chevau-legers de l'Empereur, et le renverse, NUX, 38s. Defeit la troupe du capitaine Pierre Pelazza, et le fait lui-même procunier avec trois des steus, NNX, 172 Repouse les Imperious devant Montaire, 250 Defait un parti emperious attire dans une enloisonde, 250, Mém de Du Pallare 1 — Est tue dans une ollaire entre les protestant et les catholiques au Mont Saint-Jean, XXXIII, 501, Mém, de Contelant.)

BRILIGARDE, grand ecuyer, est envoye à Florence pour épouser au nom da Roi Marie de Medicia, XXXVI, 164. (Mém. de l'abbé de Pontlevoy.) — Est nomme gouverneur de Quillebouf; difficultes qu'il éprouve de la part du chancelier de Navarre, XII, 72. Entre dens In place, 73. S'y voit bientôt assiege par le duc de Mayenne; etat où se trouve cette ville, 75. Comment elle est secourue et defendue, 78. ( *Mem. de Cayet.*) — Se dutin su combat d'Arques, XLIV, 565. ( Hem. du duc il Angoul.)-Defend Viguurement le fort de Quillebieuf contre les troupes du duc de Mayenne, commandees par M. de Villars, XLVI, 269. Son ambas-sade a Florence, ou il epouse pour le Hoi la fille du duc, XLVII, 298. (Mdm. de L'Estade.)—Averti qu'on travaille a lui ôter le gouvernement d'Amiens, il a recours a tous ses amis, L, 202. Est fait marechal de France, 467. Se declare ouvertement contre le cardinal de Richelieu , Ll. 168. ( Hem. de Fontenuy-Varcus.)

Butuscanos (le sieur de), gouvern-ur pour le duc de Savoie du fort Barrengs, est fact prisonnier por Landiguéres, XLIII, §22; XLVII, 224.

Bette-lete (la marquise de) se rend feuillantine à Toulouse, XXXVI, 131.

Brate-Ista (Charles de Gondy, marquade), apouse la traineme fille de madame de Langueville. La noce se celebre dans la mason de la Reme mere, NLV, 357 y Mem. de L'Estade.)

Bectamerers de comte Charles de) est envoye en ambassade amprés du ros de l'innce avec le comte de Capasse, XIII, 17. Beste a l'aris pour avanter l'entreprise de l'expedition de Naples, 18. Mem de Commes ) —Discours qu'il adresse au Ros pour l'engager dans cette expedition, XIV, 207. (L'abl. du rega de Ch. ess.)

Beiligen (le viconte de), un des ambinos de Dugueselm au combat en champ clos livré près de Pontor-

son, IV, 209.

Bellièvre (le sieur de) est envoyé par le Roi à l'assemblee des protestans tenue à Montauban, en qualité de commissaire, XXXV, 168. (Mém. de Bouillon.) — Est nommé chancelier après la mort de Cheverny, XXXVI, 428. (Mém. de Pontlevoy.)—Est nommé second président au parlement de Paris, XLV, 135. — Bruits qui courent sur sa disgrâce; sur quoi ils sont foudés, XLVIII, 333. Pompe funèbre de son épouse, 387. (Mém. de L'Estoile.)

BELLIN, maire de Beaune, délivre cette ville du joug de la Ligue, et la remet au maréchal de Biron; détails sur cette réduction, XIIII, 21et suiv.

BELLOSANE (Jean Touchard, abbé de), est envoyé par le cardinal de Bourbon auprès de M. de Villeroy pour traiter des moyens de faire la paix, XLIV, 256.

BELLOY (Pierre de), avocat général au parlement de Toulouse, est enfermé à la Conciergerie pour avoir écrit en faveur du roi de Navarre contre la bulle du Pape, XLV, 332. Trouve moyen de s'évader, XLVI, 153.

BELMONT (Jean de) refuse à Joinville et à Airart de Brienne la barque que le Roi leur avoit accordée pour desceudre sur le rivage d'Egypte, II, 215.

Bène (Jean-Louis de La Coste, seign. de), prie le maréchal de Brissac de lui envoyer Montluc pour défendre la ville de Bêne, assiégée par Gonzagues, XXI, 137.

Bénéfices et Charges vendus au plus offrant; vers sur cetabus, XLV,

174.

BÉNÉVENT (Claude) est renvoyée des Carmélites parce qu'elle n'a pas l'esprit assez fort pour la méditation, XLVIII, 165.

Benoît xii, pape, intervient dans les querelles entre Philippe de Valois et Edouard d'Angleterre, IV, 93. Se dispose à entrer en arrangement avec l'Empereur, 94.

BENOIST (le général), de la con-

frérie des pénitens de Henri III, et surnommé leur trompette; pouquoi; est enterré sans torche et sur cierge, XLVI, 98.

Benoist, curé de S.-Eustache de Paris, et confesseur de Henri 1v, prononce le jeudi saint, à Orléss, en présence de toute la cour, m sermon qui scandalise le clergé, k peuple, et le Roi le premier, XXXVI, 496. Il refuse obstinément d'y dosner une explication satisfaisente dans un autre sermon; le Pape refuse de lui envoyer les provisions et les bulles de l'évêché de Troyes, aquel il étoit depuis long-temps nonmé par le Roi, 497. Le Roi ne vest plus s'en servir pour confesseur, 498. (Mém. de l'abbé de Pontleroy.) - Va porter au duc de Mayenne, puis au légat, les lettres qu'il a reçues du Roi, pour le prier de venir à son instruction; réponse de l'un et de l'autre, XLVI, 422. Appele par le Roi, avec six ou sept autres curés, pour assister à sa conversion, il déclare au légat qu'il ne peut les defendre d'y aller, ni l'excommenier, pour se trouver à cette cérémonie, 490. Dit en chaire qu'il fant prier pour la conversion des princes; prie lui-même pour le roi Tres-Chrétien, 538. Prêche au sacre de Roi; est nommé évêque de Troyes, 634. Sa mort; son cloge, XLVIII. 108. (Mem. de L'Estoile.)

BÉRARDS, chirurgien d'Auvergne, qui avoit guéri le Roi d'une carnosité dix ansauparavant, lui ôte sa chemise après son assassinat, XLIX, 74.

BERAULT, ministre protestant, entre en conférence avec le sieur Du Perron sur la religion, XLVI, 565.

Bergeronneau, procureur du Roi au bailliage d'Etampes, du parti de la Ligue, est pendu, XXXIX, 185.

Berguerres (messire Jean de), grand chambellan du roi de France, est envoyé auprès de Dugueschin pour le presser de venir à la cour V, 56.

Bunion (Jean) est constitué prisonnier pour avoir imprimé le secret des jésuites, XLVIII, 321. OTE succède au suitan Echrefet commence la dynastic des s circassens, 111, 56.

ocumunoga, tuteur du sulhref-Hagi, chaise son pupille mme, et est depossede à son II, 56.

icura (le tourment des', Joindecrit ce geure de supplice ant du refus que saint famis amentir aux propositions du de Habylone on Caire, III, at probable que ce tourment autre cluse que le appus des et le podokaké des Grees, is cities a l'apput, 3 lo. Ce loit penser de ce que dit J. que saint Louis, de retour ice, fit frapper des monnotes mages de ce supplier étoient mices, 136

varier, gentiliomore le la
, est decapite pour avoir
t mort d'un sergent our meprison an autre gentilionaire
aloit a myer, il s'avoir couminourant, d'un autre meurit on mayort par decouvrir
; XLV, 33 a

ever, gentalbomme artesien, recretement en Franco la e de Enther, brancos a lan six l'os la liberte, NVII, 77 pour la troisieme tois, il est me a voir brûlet ses covract intendence et brule 98 m, cordelier, surnoume le mais lelle d'amort, tient a recume alle d'amort un tempera l'erasson de la mort d'Alencon, 198.

60 8, porte, fait un discours i sur la mort de Cacherine de , XXXIX, (6) Mem. de , — Lo opese un poeme sur ême da Dauphin, XIXIII, um de l'Éxicite

nies exeque de lacux, agent pe, s eleve avec force contre le Bantes, ren la en taveur destags, XXXVI, J-6. nous, marquisel Hombronck.

nous, marquis d'Hombronch, de la tatele du jeune Conta dan, met ce prince sous la protection du Saint-Siege, II, 120.

Brazione (le prevôt) adresse au itoi un discours plem de zéla pour son service, pour la reformation de l'Etat et le soulagement du public, NLVIII, 66.

Benznann (le chev.), filleul de Dugueschn, plante l'etendard de ce general sur les murs de la fortereme de Soria, V, 59.

BERTRAND, joune homme passant la Seme glacce avec deux bouteille- a la mam, enfouce dans la glace jusminux aisselles, et mourt en cet ciat, NLV III, q8.

BENTRABUT (J. de ), cardinal et archevêque de Sent, est envoye par le Roi apres la hazailte de S. Quentin pour rassurer les l'arisons, et les exhorter a secontir le Roi dans la necessite on se trouve le royau-air, XXXII, 65.

Briefler de cardinal de) jouit d'un grandecedit aupres de la Reine mere, El, 8a. Quelle part il a dans les intriques de cette princeise contre le cardinal de Bichelsen, 86.

Bases, monnored or desemperous d'Orient, d'ou tiroit son nome. Itt. 339. Les besons sorrarmons, appeles infimum, différens des besons de Constantinoph; en quoi consistent extre différence, 341. Comparison entre les besons de Louise, 341, et entre e s'hves partisis et le mais d'argent, au temps de sant l'ous Variations dans la valour du mais d'argent, 345 La lière d'or evalues a dex besons d'or, 446.

brone, centilionant ellemand, the familial de Coligny, et le jette par la femetre an due de Game, NNNII, 53. Mem de Marg de Ladore, — Est the pres de Boutte ville, NIA, etc., Mem de L. Fatoile.

Brours le siign de est blesse au soge du chateau de Balusteus, NXII, [56].

Broat de captaine est nomme par le Ros gouverneus de la cuadelle de Casal, XXIX, 369 en champ clos livré près de Pontorson, IV, 209.

Bellièvre (le sieur de) est envoyé par le Roi à l'assemblée des protestans tenue à Montaubau, en qualité de commissaire, XXXV, 168. (Mem. de Bouillon.) — Est nommé chancelier après la mort de Cheverny, XXXVI, 428. (Mem. de Pontlevoy.)—Est nommé second président au parlement de Paris, XLV, 135. — Bruits qui courent sur sa disgrâce; sur quoi ils sont fondés, XLVIII, 333. Pompe funèbre de son épouse, 387. (Mem. de L'Estoile.)

Bellin, maire de Beaune, délivre cette ville du joug de la Ligue, et la remet au maréchal de Biron; détails sur cette réduction, XIIII, 2 retsuiv.

BELLOSANE (Jean Touchard, abbé de), est envoyé par le cardinal de Bourbon auprès de M. de Villeroy pour traiter des moyens de faire la paix, XLIV, 246.

Bellor (Pierre de), avocat général au parlement de l'oulouse, est enfermé à la Conciergerie pour avoir écrit en faveur du roi de Navarre contre la bulle du Pape, XLV, 332. Trouve moyen de s'évader, XLVI, 153.

BELMONT (Jean de) refuse à Joinville et à Airart de Brienne la barque que le Roi leur avoit accordée pour desceudre sur le rivage d'Egypte, II, 215.

Bène (Jeau-Louis de La Coste, seign. de), prie le maréchal de Brissac de lui envoyer Montluc pour défendre la ville de Bêne, assiégée par Gonzagues, XXI, 137.

Bénéricus ut changes vendus au plus offrant; vers sur cet abus, XLV, 174.

BÉRÉVERT (Claude) est renvoyée des Carmélites parce qu'elle n'a pas l'esprit assez fort pour la méditation, XI.VIII, 165.

Benoît xii, pape, intervient dans les querelles entre Philippe de Valois et Edouard d'Angleterre, IV, 93. Se dispose à entrer en arrangement avec l'Empereur, 94.

Bexoiat (le général), de la con-

frérie des pénitens de Henri m, et surnommé leur trompette; pouquoi; est enterré sans torche et sus cierge, XLVI, 98.

Benoist, curé de S.-Eustache de Paris, et confesseur de Henri 11, prononce le jeudi saint, à Orléan, en présence de toute la cour, m sermon qui scandalise le clergé, k peuple, et le Roi le premier, XXXVI, 496. Il refuse obstinément d'y dosner une explication satisfaisente dans un autre sermon; le Pape nfuse de lui envoyer les provisions a les bulles de l'éveché de Troyes, aquel il étoit depuis long-temps nonmé par le Roi, 497. Le Roi ne vest plus s'en servir pour confesseur, 498. (Mem. de l'abbé de Pontlevoy.) - Va porter au duc de Mayenne, puis au légat, les lettres qu'il a seçues du Roi, pour le prier de veni à son instruction; réponse de l'un et de l'autre, XLVI, 422. Appele par le Roi, avec six ou sept autres curés, pour assister à sa conversion. il déclare au légat qu'il me peut les defendre d'y aller, ni l'excommenier, pour se trouver à cette cérémonic, 490. Dit en chaire qu'il fast prier pour la conversion des princes; prie lui-même pour le roi Très-Chrétien, 538. Prèche au sacre de Roi; est nommé évêque de Troyes, 634. Sa mort; son éloge, XLVIII. 108. (Mem. de L'Estoile.)

Bénards, chirurgien d'Auvergne, qui avoit guéri le Roi d'une carnosité dix ausauparavant, lui ôte sa chemise après son assassinat, XLIX, 74.

BERAULT, ministre protestant, entre en conférence avec le sieur Du Perron sur la religion, XLVI, 563.

Bergeronneau, procureur du Roi au bailliage d'Etampes, du parti de la Ligue, est pendu, XXXIX, 185.

Berguettes (messire Jean de), grand chambellan du roi de France, est envoyé auprès de Duguesclin pour le presser de venir à la cour V, 56.

Benion (Jean) est constitué prisonnier pour avoir imprimé le secret des jésuites, XLVIII, 321. **ROUX recede en sultan Echref**et commence la dynastio des 🖦 circassiens, III., 56.

Kotkikikoga , tuteur du sulchref-Hagi, chase son pupille yampe, et est depossedé à son 111, 56.

inicues (le tourment des). Joina decrit ce geure de supplice riont du refue que saint Louis consentir sux propositions du i de Babylone on Caire, III., lest probable que ce tourment Loutre chose que le cippus des et le podokaké des Grees; tés citem à l'appei, 3 lo. Ge doit penser de ce que dit J i que saint Louis, de retour mee, lit frapper des monnores images de ce aupplice etolent **wat**ee+, 3**3**6

Quaville, gentilhomme de la e, est decapite pour avoir la mort d'un sergent qui mea prison un autre gentillionime union auver; il s'avoue couen montant, d'un autre meur-20t on mayort po decouver

4r, XLV, 230.

Quin, gentilbomme artessen. ge secretement en brance la e de Lather, Francos i lui icux fos la liberte, XVII. 77 r pour la trouveure fine, il est mor a voir brûler ses ouvraz, et hu-même est brâle, 98. ADV, cordeleet, surpoinme /e ier aus bell's mains, tient a svice une blie di gauce cu gar. KLV, 160. Il compose un remébre a l'occasion de la mort e d'Alengon, 278.

TART, parte, fait un discours re our la mort de Catherine de AAAIA, 66. Mane de 5) --- Comprise un pierme au ime da Douplan, XIATH.

Main. de l'Estoule ;

renten , e véque de limas, agent nga, a eleve avec force contre de Nantes, rendu en faveur rotestane, XXXVI, 378. Twosp, margared Hembrouck,

é de la tutele du jeune Conca-

din, met ce prince sous la protection de Seint-Siège, II, 120.

Bentiant (le prevôt) adresse un Roi un discours plein de sele pour son service, pour la reformation de l'Etat et le soulagement du public, XLVIII, 6a.

Buarnann (le chev.), filleni de Duguesclin, plante l'etendard de ce géneral sur les murs de la forterense

de Soria, V, 59.

Beatzano, jeune homme pessant la Seine glacée avec deux bouteille- à la main , enfunce dans la glace jusqu'aux sisselles, et meurt en cet cint, XI.VIII., 98

BRETRANDT (J. de ), cardinal et archevêque de Seus, est cuvoyé par le Roi apres la bataille de S.-Quentin pour resourer les l'arisiens, et les exhorter a secourir le Roi dans la necesaté on se trouve le royaume, XXXII, 65.

Benguar (le cardinal de) jouit d'un grand credit suprès de la Seine mère, I.I., 82. Quelle part il a dans les intrigues de cette princesse con-tre le cardinal de fischelieu , 86.

Besant, mounoie d'or des empereurs d'Orient; d'ou tiroit son nom, III, 33g. Les besans sarrazinous, appeles sultanine, differens des besous de Constantinople; en quoi consistent rette différence, \$41. Comparation entre les besaus d'or des Sarrasins et les livres partits de France, 343, et entre es s'hvres paines et le marc d'aigent, au timps de saint Louis, Variations dans la valeur du marc d'argent, 345, La livre d'or evaluee a dix besans d'or, et le beaut a deux sous d'or, 3/6.

Brane, gentillamme allemand, tue Lagural de Coligny, et le jette par la fenetre an due de Gune, XXXVII, 53. Vém de Marg de l'abus.) — Est tue pres de Boutteville, XLV , (19), Nem, de L'Estoile.)

Braones, le seign, de l'est blesse an siege du château **de Rabastens,** XXII, 430.

Breeze ; le capitaine : est nomme par le Roi gouverneur de la cita-delle de Casal, XXIX, 368.

BESSEY (Ant. de), bailli de Dijon, conduit une troupe de Suisses à Gênes, XIII, 30. Est envoyé ambassadeur en Suisse pour demander une levée d'hommes, 158. Succès de cette ambassade; nombre des Suisses qui arrivent en Italie, 175.

Bessières (le sieur de La) prend possession de Bayonne au nom du

Roi, XI, 27.

BÉTANCOURT (le sire de) est tué à la bataille de Cocherel, IV, 268.

BI.TANCOURT (le sieur de) achève la déroute des Lorrains devant Se-

dan, XLI, 134.

BÉTHURE (Guill L'Advoué de), frère de Conon de Béthune, prend la croix, I, 102. Arrive dans le port de Constantinople après la bataille d'Andrinople, et refuse à Conon de Béthune de demeurer, 366. Se rend à Rodosto, où il refuse égale-

ment de rester, 368.

BÉTHURE (Jean), neveu de Conon, accompagne J. de Brienne, et
défait avec lui Vatace et le roi des
Bulgares sous les murs de Constantinople. I, 491. Accompagne le
jeune Baudouin à Rome, 492. Est
envoyé à Constantinople avec des
troupes et des munitions; est arrêté
dans sa marche par l'empereur Frédérie 11; va trouver ce prince, qui
le fait prisonnier, et ne le rend à la
liberté qu'après une longue détention; meurt à Venise, 496

BÉTHUNE le seign. de) est tué près de Saverne, à la bataille livrée aux

paysans révoltés, XVIII. 6.

BÉTHUNE M. de) conclut avec le cardinal Ludovisio un traité par lequel don Pèdre s'engage à désarmer aussitôt que M. de Savoie aura désarmé, et à lui restituer tout ce qui a été occupé par les Espagnols depuis le traité d'Ast, L. 403.

Bruit (Louis de), frère du seigneur de ce nom, est fait prisonnier devant Château-Gontier par les An-

glais, VIII, 531.

Bruit (le haron de) brûle une partie des faubourgs d'Arras, XXXII, 214. Est blessé dans une sortie devaut Metz, 310. BEUIL (Jacqueline de), nouvele maltresse du Roi, épouse le jeux Chanvalon; détails curieux sur œ mariage, XLVII, 476. Elle est fair contesse de Moret, 482.

BEUVRON (le baron de), expatre pour s'être battu en duel coute M. de Boutteville, empêche que à ville de Casal ne soit livrée aux Epagnols par trabison, LI, 92.

BEZART est traité de chien d'héritique parce qu'il vend des portrais du Roi; querelle à ce sujet; le paple y reste indifférent, XLVI, 556 La cour du parlement suit désens de vendre ces portraits, 527.

Bèze (Théod. de) achève la traduction en vers français du Psautie, commencée par Clément Marot. XVII, 147. Il raconte ce qui arrie au Pré-aux-Cleres à l'occasion de cette traduction, 148. (Introd.)-Paroit avec 12 de ses cullègues sa colloque de Poissy; discours artificieux qu'il y prononce, XX, 98 (Introduc.) XXXIII, 147. — Es appelé auprès de Henri Iv; parole remarquables qu'il lui adresse au se jet de sa croyance, XXXVI, 4--(Mém. de Pontlevoy.) — Sa réposs à Antoine de Bourbon sur le mesacre de Vassy, XLV, 55. Sa mort. XIVII, 504. (Mem. de L'Escole)

BIANQUE (les), fils de René Rimque, parfumeur, sont roués pour avoir assassiné une dame de 70 ses, sa servante et son petit-fils, XLV,

307.

BIBARS. ( V. l'art. Bondocter.)

BICHE (Guill.), attaché à l'hôtel du comte de Charolais, en est reavoyé par ordre du duc de Bourgegne son père, et se retire à Paris. d'où il instruit le Dauphin de tous les secrets des conseils du Roi, X.

BICHI (le cardinal) est envoyé à Rome pour travailler à l'accommodement du différend élevé entre le duc de Parme et le cardinal Barberin au sujet du duché de Castro. LI, 304. Sa conduite dans cette affaire, 306.

Bicnox, impriment des livres se-



Biocasan, neveu du duc d'Epernon, est tue on duel par Zamet,

XLVIII, 89.

Birnonas (le comte Guille de), entilliceume de Montferrat, offre de hyrer Casal au seigneur de Burie ; comment cette entreprise échoue par as negligence, XIX, 200. Est tue an alege de Coni, 395.

Bržvasa (J. de Nubempré, sergueur de), communicant de Nauey pour le duc de Bourgogue, rend cette place au due de Lorraine, XII, 221.

Bies (le maréchal Du , gouver-neur de Boulogne, quatte cette place pour aller s'enfermer dans Moutreul, assirge par le roi d'Augletorre, pourvoit a la defeuse des places votaines, XIX, 523. Tente une extreprise sur bouloque; pourquoi elle cchone, 559. Coutre l'intaution du Roi et l'avis des rapitals mes sous ses ordres, il se porte su Most-Lambert, 585. D'apres l'ordre da Rin, entre avec son armee dans la terre d'Oye ; no na des capitaures qui l'accompagnent, Sgr. Defa t les Auglan au Mont-S - Etienme, 605 Mem. de Du Belluy ) -Est e indamne a perdre la tête pour nvoir reads Boologue aux Anglais, est enferme au chateau de Loches, pun delivie, et meurt de chagem et d'enqui, sa memoire est rehabilitée par lettres patentes, XXI, 60 ( Mdm. da Monthe: )

BILLARO DES HOSTELS SE distingue a la bataille de Montiel, V. 38.

Brank! J' public pour la pre-miere foistes Memoires duduc d'Augouléme XIIV, fan

Binance (le seign. J. de. est fut prisonnier a Saturague, XVII., § 66.

Binacan , le seigneur P. de cread le chatran de l'avor aux Français, XVIII. 71

Carle) decouvre un BIRLEUF complet forme pour surprendre Chirac, XXX, 213

Binsons (La lorse de ), comutan-dant de Chivas, s'empara de Salu-ces, et en factific le châseas, XXVIII,

430. Projette avec un Siennus de surprendre Milan, XXIX, 100. Détails sur ce complet, comment il échoue, 110. Assege et prend la place de Verrue avec flounivet, i jo. Est fait prisonuier avec 12 des siens près de Vallenières, 286. Défait un parti d'ennemis prés de Sanua, 558. Chasse avec non frere Carle de Birague les Imperiaux de Gatinare, XXX, 17. Bet un corps d'enneum préside Santia, 111. En bat un autre prés de Verceil, 193.

Binager (le president) emporte le chateau de Carde, XXIX, 135. Découvre un projet de livrer Turin à Gesar de Naples, 283.

BIRAGUE (le chauc de) marie m fille unique au marechal de Bourdillon ; conduite irregulière de cette dome, XXXVII, 350 Elle meurt dans une pauvrete affreuse, 351. (Mem. de de Thou -Le chancelser prononce à l'ouverture des États de Blom un discours maladroit qui est blâme de tout le monde, XLV, 145. Reçoit dans la grande eglue de Paris, de la main du nonce, le chaman de gardinal, 171 - Donne au Ror et a la cour une collation maguitique a Sie «Catherine du Val des Ecohera, 194 Y meurt ; son carnetere, son desasteressement, 268. Ses obseques, 270. (Mém de l'Estode.)

Binauer (le cardinal de Superbe iompe fanchre ordonner par le Roi a sa mort, XX VIII, 351. Ce cardunit renouvelle une procession qui se famoit la nuit, et ou l'on chantent et danmet aux Nombeaux, 352.

Braon (le marechal Arm. de 🐞 la tête emporter d'un boulet de canon au mege d'Epernay, XX, 259. , Inpo inc. — Extilessed une arqu husade au fort de Masin, XXIX. 312 (Hem. de Du Fellars) - Chatge propula trois fois les gens du mor-quis Albert de Brandebourg, et les force a lare ratte, XXXII, 332. Defait un parti des troapes du marquis Albert , 392 : Siege de Mett. ) — Se divingue a la bataille de Breuz ANNIII, ajo Est charge par le Ros d'ecure à Piles, commandant de

S.-Jean-d'Angely, pour lui persuader de rendre la ville à Sa Majesté; détails sur cette négociation, 487. Après un dernier assaut, il signe avec lui une capitulation pour remettre la place, 489. (Mém. de Castelnau.) — La veille de la bataille de Montcontour, charge la troupe de M. de Mouy et la meten déroute, XXXIV, 269. (Mém. de La Noue.) — S'excuse auprès des gens du roi de Navarre de la prise de La Réole, et promet de saire rendre cette place, XXXV, 176. (Mém. de Bouillon) — Par ordre du Roi lève le siège de Rouen, et opère sa retraite malgré les ducs de Parme et de Mayence, XXXVI, 207. Est due au siege d'Epernay, 215. (. Hém. de Cheverny.) - Fait la guerre au roi de Navarre; attaque et emporte toutes les petites villes occupées par les huguenots, XXXVII, 172. (Marg. de Falois.) — Tente une attaque sur Nérac, 174. Empêche les huguenots de faire librement leurs courses dans le Poitou; assiège Marans, XXXVIII, 300. Lève ce siège, 300 Entre dans Louviers avec sa cavalerie, et la livre au pillage, XL, 250. Lève le siège de Pierrefons, 300. I ivre une première attaque à la ville de Rouen; soomet Gournay et Caudebee, 353. Investit Rouen, 354. Force les assiégés à se retirer dans la place, XII. 50. Taille en pièces la cavalerie légèro des dues de Parme et de Movenne logée à Ranson, 63. Est tud au siège d'Epernay; 80. (Mem. de Cayet. — Calembour du marechal au roi Henri IV, sur son changement de religion, XLV, 65. Assiège la ville de Rouen, XLVI, 212. Fait enclore toute la ville , 231. l'ar ordre du Roi il donne l'ordre du Saint-Esprit à l'archevêque de Bourges et à Charles Gontaut, baron de Biron, 235. Arrête M. de Villars dans sa victoire; est blessé à la cuisse, 251. Reproche au Roi de se trop exposer au combat, 243. Porce 2,000 Espagnols retranchés olons un bois, 25%. Defait la cavaherie des ducs de l'arme et de Mayen-

ne, 255. Est tué devant la ville d'Epernay, 267. (Mém. de L'Essoch --- Fait les fonctions de garde de sceaux après la mort de Henri m, scelle les expéditions, XLIX, 295

(Mém. de Groulard.)

Biron (Armand Gontaut, bares de), attaque un convoi que les Espagnols veulent faire entrer dans h ville de Laon, et le met en désuste. XXXVI, 280. S'empare de Bethuar, réduit le château, 294. Se jette den l'Artois; ravage le comté de S.-Pad. 317. Y poursuit le duc d'Ascot a revient chargé de butin, 3:8. Is vestit la ville d'Amiens, 326. Est esvoyé en Flandre auprès de l'archduc pour recevoir le serment de l'entretien inviolable de la paix conclue à Vervins, 354. ( Mem. de Cheverny.) - Est envoye en Angletem pour complimenter la Reine, 506. Paroles remarquables que cette priscesse lui adresse, en lui montrant les têtes de quelques conspirateurs attachées à la tour de Londres, 507. (Mem. de Pontlevoy.) - Atlaquela ville d'Alençon ; la force à capituler ; assiége le château, XXXIX, 344. Contribue à la prise de Louviers, XI., 249; et à la défaite du duc d'Amale devant Noyon, 278. Difficultes qu'il éprouve pour faire revenir deus régimens de lansquenets nouvellement arrivés qui veulent s'en retourner, 319. Contraint le capitaine Boisrosé , gouver**neur du château de** Rouen , à se retirer dans cette place. XLI, 28. Est nomme amirul de Feance, 140. Remet cette charge dans les mains du Roi, qui le fait maréchal, XIII, 232. Recoit la soumission des habitans de Troyes, 236. Va investir Laon, 239. Défait une partie de l'armée espagnole, 243. Est reçu dans la ville de Beanne, dont il esiège le château, XI.III, 26. Appelé au secours de Dijon, il chasse les ligueurs de cette ville, 37. Est blesse au combat qui précède la bataille de Fontaine-Française, 42. Contribue au gain de cette bataille, 43. Livre combat au marquis de Varambon. et le fait prisonnier, 279. Défait une

partie de l'armée capagnole prés d'Array, 281. Se rettre en Picardie, après avoir fait le degat data l'Artois, 283 ( Vem. de Caret ) - 11 continue le siège d'Ejernay après la mont du marcelial de Biron , est blesse dans une sortie des assièges; les redust a composition, XI VI, 273 Delivre som frere Saint-Blanchard des unama des soldata de la garmaon de La Ferte-Milon, XLVII, 77 Emporte d'assaut le chareau de Beaune, rati. Va an devaut des deputes du rot d'Espagne qui arrivent a Paris, 20% kst eree dae et pair, 23 i. Est envoye a licuxelles pour é ce tenion. **du s**ecocent de Carchidoe , comment theat tracte paries process as a Surrend la ville di Bourg-en-Bresse; bloque la cuad-lle, 287. Est envoye en ambassade en Angleterre, 3e-Details our sa recoption par la come Idi obeth, 311. Son retour oupres du Roi, 323. Est arcète prisonnier, ek enterme a la Bastille, 134 l'st controute avec le seigneur la l'in, 335. Details and son process, 356, Est condamne a être decapite en place de Greve, 138. Details sur son esernting a la Castille, 340 et mov. Son portrast, 345. Verscoutre et sur Mem de L. Laterle so mort, 347

But t, chesaler anglas, scaletend vallenment dans san pavillan devant Marar, a, a la ha est fan pritonner, et ses gens-ont ma a mort,

VIII, tag

Bisse, gouvernous de Verdan, est blesse dans une some et l'attens na mer, meurt au chiteau de Beaune, XXVV, 401

Bugin vicus de marcicli, del assiste a la batadle de Pontral anti, V. 86.

Beamony le seign, de), marechal

de Bourgogne, tombe avec les Romgognous sur les troupez que le daupleu Louis condact en Allemagne, IX, 407.

Breschan (Alam , mane de Roden, execute avenglement les ordres sangurantes du due de Fourgoque, contient un siège de sex mois contre l'armée au Jaise. Ses talena, son totrepidite d'nos la deteuse de cette place, est livre à Henri V, qui le fait attacher a un glact, VI, 147

BEAUGH STRAIN (de bloand de ), noume chef des Gantois, assiège la ville à Alast, X, 118, 1 st deux fois

repuisse avec pertied yig

Beancur, femme de Charles-le-Mauvas, refuse avec hauteur les prop stiems du duc de Normandie, IV, 535

Brevent, fille de Louis re, est matire avec l'erbitand, fils d'Alphonse,

on de Castilo , II, 1 jy.

It evens in the good, femore de Pierre-lest cuet, maltrairee par son matt, IV, 356. Let entermeed on une prison, se garantit do poison par des vointifs. I. S. Let religio e en mue province el ague e. 343. Vent point du derme e. p.-lace un pat qui a use lui donne e an haiser, 344. Est e tout fee dans son la parce put e tara compiliere. 347

Bekvene du Castutu, epouse de Louis viri, no re de Louis ix, devient is gente du royanne en vertie d'un acte authentopie de san marr, By at Malgo, on punesor, intack muse survivous calcide I lampy s-Auguste, san gena pour la port que, elle noment et metroit i de mesor ses colors, proud particulg, use to ordint de l'arcevant, 15 Sout le Italia la gorificatione o consignatationne, some at actors, or to recognished boy art an conductor to of desa regence, 28. Schate de faire concomme son fils, enveniender an courte de Changje gue die schosgier de beinis, an ltojette kas demandes des to geogra lignes couter elle, leve une acusee, negocie, porte la division parmi sea enuequa, deliver l'errand, comte de Plandre, de Reticut prevancer

Renaud de Boulogne; donne à Philippe, oncle du Roi, une somme de 6,000 liv.; se met à la tête de l'armée avec le Roi; recoit la soumission du comte Thibaut, 32. Traite avec les seigneurs ligues; refuse de comprendre dans ce traité le roi d'Angleterre; conclut quelque temps après une trève d'un an avec ce roi, sans faire mention des seigneurs français; se lic avec l'empereur Frédéric 11, qui promet de ne seconder ni la ligue des seigneurs français, ni l'ambition du roi d'Angleterre, 33. Profite de son ascendant sur le comte de Champagne pour connoître les projets des seigneurs confédérés; e-t calomniée sur son intimité nécessaire avec le cardinal de S.-Ange, 34; danger qu'elle court aux environs d'Etampes; se retire à Montlhery, et revient à Paris aux applaudissemens de la multitude, 35. Marche contre Mauclere, le surprend, et le force à demander la paix, 36. Conclut avec le comte de Toulouse un traite qu'on peut regarder comme un chef-d'œuvre de sa politique; conditions de ce traité, 37. Marche avec le Roi au secours du comte Thibaut; ordonne aux seigneurs d'évacuer la Champagne; detache plusieurs de la ligue, 42. Assiege Bellesmes, 44. Prend Angers; marche sur Ancenis et s'en empare, 45. Fait déclarer dans une assemblée de seigneurs et de prélats Mauclerc déchu de son lief et de la tutèle de ses enfans; assiége Oudon, l'emporte d'assaut, et rase cette ville; quitte la Bretague, après y avoir laissé des troupes pour s'opposer aux Anglais; convoque à Compiègne une assemblée des grands vassaux, qui confirme la condamnation portée contre Mauclerc, 46. Ses soins, au milieu des agitations, pour l'éducation de son fils, 47. Rebatit l'abbaye de S.-Denis; fonde celle de Royaumont; réprime les usures exorbitentes des juifs, et leur défend toute **espèce de prêt; modifie** l'ordonnance qui forçoit les personnes excom**muniées par les évêques** à se faire

absoudre dans un terme fixé. \*\* peine de la saisie de leurs hiens, l' Fait saisir le temporel de quelque prélats coupables d'abus dans l'execice des choses saintes, 49. Fait pe nir les auteurs des troubles cause par les écoliers de l'université, saégard pour les privilèges de cett ccole; sa réponse à un religieux qu ose lui reprocher une complaisma coupable pour les penchans du jes ne Roi, 50. Rétablit l'université et un nouveau plan; adjoint les frèm précheurs et mineurs aux professeurs séculiers, 51. Marie Louis 11. son fils, à Marguerite, fille ainée de Raymond Bérenger, comte de Provence, 52. Enfaus de Blanche & Castille; est accusée par les mécon tens d'avoir fait empoisonner Phlippe, comte de Boulogne, leur ché. 53. Irritée du manque de foi de Thi baut, le somme de lui remettre le places qu'il devoit livrer dans le co où il marieroit sa fille contre le consentement du Roi, 54. Fait déclara son fils majeur, et conserve la plu grande influence dans le gouveirment, 55. Sa tendresse pour son fils ne veut souffrir aucun partage. 82. Tente de détourner le Roi de son projet de croisade, 90. Discoun qu'elle lui tient à ce sujet, 91. Es déclarée régente du royaume pendant l'absence de son fils; l'accorpagne jusqu'à Cluny, où elle lui fait de douloureux adieux, 100. Reçon avec avidité toutes les nouvelles qui arrivent de l'armée des croises, 117 A la nouvelle de la captivité du Roi. ordonne des armemens en France. 118. Envoie des troupes contre les pastoureaux; refuse au roi d'Angleterre le passage en France; sa mort, 119. (Tabl. du règ. de saint Louis.) - Met auprès du Roi toutes gens de religion, et lui fait entendre dimauches et fêtes la parole de Dieu. 190. Sa joie en apprenant que son fils est rappele à la vie; sa douleur en voyant qu'il porte la croix, 203 (Mem. de Joinville.)

Biticuénic (le président), accuse par les Seize de trahir le parti

igue, court raque de périr, et it à sortir de Paris, XXXIX, LVI, 18.

BRAS, seign, italien, est nonæur du fils de Moniferrat, ui de Themalonique, I, 119. itreprises contre ce jeune . Vainen, après une longue , est relegne en Italie, gi

Que etablic a Paris , espèce de) Perte qu'y fout un grand e de joueurs, XLVIII, 239 it remise soleniu llement au

n Pont-Neuf, 355.

war de , embli gouverneur rulum per Bendoum, I., 34o. jurases, palais de Constan-, par qui bâts, les princes campent devant, 1, 206. ts qu'il- y sonticament, 208. Ext (de ), nomme commune ela place d'Ivoy, XXVI, 559. izen (de) et (de) estenvoya en Flanne demander du accoura, I, st battu dons les debles du lemus, (50)

( M de , , levant des trou-Mençon pour la Beine mêre, **atraint, a**non que le gouverle cette place, de se retirer, rabandonner le château aux

86, I., \$7 \$.

ibrat , valet de chambre du Alençon, accuse d'avoir prea vin empoisonne a ce prince, à la question, pour relache voir fest amende houorable,

eus , L de shandonne son temer de Trub a Philippoit prin par les Grecs, livre au t, et a la tête teanchee, l. 346 arr le cap. Quelques jours a S-Bartheleiny, conseille a I de quitter Paris, et se retite ne en sa mation, MA, 75 turnar le seign de 1a . somme profession of hugaemet, spile en Greve pour avoir toe Egyptisa, peny son yousti et y i femme, M.V. (87

t, outrecteur des comples ; waonne pour avoir messe du Mayeune, XLVI, 169.

Bontour-Méanage tue d'un coup de pistolet, à la bataille de Dreux, le marechal de S.-Andre, qui l'avoit crucilement offense, XXI, 13;

XXVIII, 65 et 67

Bocneres, evêque de Rennes, est envoye en Allemagne pour remontrer a l'Emperatr et aux princes que le prince de Coude et ses contederés ont pris les armes, non pour le fant de religion, mais pour l'empa-rer de l'Etat, XXXIII, 403. Resultat de cette mission, 404

Bonia, arocat de Laon, parle aux Etats de Blos pour l'entretien de la

paix, XLV, 148.

Bonness (Herman) public un livre mutule l'Union de toutes discordes.

XI.VIII, 23

Bokur, de), gouverneur de Bourg en-Bresse, vient se plandre à la Reine de la precipitation dont on a use, sar un faux bruit de sa mort, pour donner son goavernement à Concini, XLIX, 66.

Bornesz (J. de., sommelher du dur de Bourgogne, négocie entre ce prince et le roi Louis ai une entre-

vue a Peroune , X , 285.

Bots (le capit.) se distingue dans une escarmouche qui a beu sous les murs de Rocroy, XXXII, 13.

Bustovapos, mater d'intel de In reine Isabelle, domine a Vincennes, on l'on s'occupe plus de plas-ars que de politique, VI, 329. Est arrête, mis a la tortore, et jete la

muit dans la Seine, 33o.

Bois Decenia de sicur de Lagouverneur de Château-Goutier pour la Ligue, surpreud le château de Sable, et se rend maltre de la ville. XLI, 183. Fart sa rouguession and Roy, X141, 88. Regott un brevet de marechal de Leance, Eg., Mein, de Caret'—Est nomme cos mandant de l'acrose qui dost s'opposer au prince de Cand 🦏 L., 259 Fourquoi cette armee devient mutile, 201 il s'assure de Sons, s'empare de Chaulos, 301 Manipe l'occasion de fant la guerre, 305. Va passer la Loire a Blois, lausant à M. le prince tous ses avantages, 308. Joint l'armée du Rut à

Barbesieux, 321. (Mém. de Fonte-

nay-Mareuil.)

Boisherpin, gentilliomme de la maison de Nemours, est emporte d'un coup de canon au siège de

Metz, XXXII, 341.

Boisrosé (le capitaine), commandant du vieux fort de Rouen, fait une sortie sur les royalistes, est force a la retraite et blesse, XLI, 28. Forme le projet d'enlever le canon aux assiègés; en fait part à M. de Villars, 43. Comment ce projet s'exécute, 49. Surpreud le fort de Fécamp, 182. Vieut le premier offrir au Roi après sa conversion ses services et les places où il commande, XLII, 65.

Boise (de), mestre-de-camp, du parti du Roi, est fait prisonnier au

siège de Rouen, XLI, 50.

Boisse (M. de), gouverneur de Monheur et de Sainte-Foy, va à Montauban pour se faire catholique. Pendant ce temps, son fils et son gendre se révoltent dans ces deux places. Il revient à Monheur, d'où il chasse son fils; il est tue ensuite par un nommé Savignac, L, 523.

Boissonnière, La Contamine et Realz, capitaines du régiment de Champogne, sont tués à l'affaire de

S.-Blanceau, LI, 36.

Boisst (le seign. de), grand-maltre d'artillerie, assiege Crémone, qui se rend par composition; puis Bresse, qui capitule de même; va rejoindre le Roi à Pavic, XVI, 301. Meurt à Montpellier, pendant qu'il traite des affaires du Roi avec M. de Chièvres, ambassadeur du roi Catholique, 338. Sa mort cause par la anite la perte de 200,000 hommes. 339. (Mem. de Fleurange.) — Ancien gouverneur de François 1, parvient à calmer le dépit qu'éprouve ce prince de n'avoir pas été élu empercur, XVII, 42. Sa mort augmente l'influence de Louise de Savoic sur l'esprit du Roi, 43. (Introd.) - Conclut le traité de Noyon avec le seigneur de Chièvres, 277. Est envoyé à Montpellier pour conférer avec le même seigneur; sa mort sus-Pend toute conférence, et devient la

cause de grandes guerres, 280. (Mén de Du Belloy.)

BOITEL (Guill.), capitaine expenmenté, commandant l'avant-garde de la troupe de Duguesclin, repous les Anglais jusqu'à Valogue, IV, 274 Se précipite avec Bertrand à traves les rangs des Anglais à la bataik d'Auray, 295. S'unit aux chess de bandes qui vont en Espagne, 326 S'ouvre l'entrée de Maguelon, 334 Se distingue à la bataille de Mostiel , V , 38.

Boivin (l'abbé). Voyez, pour la Ne tice qu'il a faite sur Christ. de Pises. l'article de cette femme célèbre.

BOJAUMONT, écuyer et favori de la reine Marguerite, abandonné des médecins, guérit par la charité de la princesse, XLVIII, 322.

Borogne (le capitaine ) défait m corps d'ennemis qui revient du Mosteil qu'ils out démantelé, XXIX.

125.

Bombardes, employées pour la première fois au siège d'Orleans, VIII, 33.

Box (Jean), né au pays de Galles et établi à Tours, convaincu d'avoir voulu empoisonner le Dauphin, est condamné à être décapité; il a les yeux crevés, et est**rendu à sa femme**. XIV, 45.

Bonaventure, dominicain, se distingue par ses talens pour la dialec-

tique, II, 132.

BUNDOCTAR, simple soldat devens si célébre, rallie les Sarrasins à la Massoure, et y coupe les Français II, 107. Elu général, répand le bruit que le Roi a cté tué; enveloppe les Français par des troupes innombrables, mais ne peut les entamer, 108. Parvenu au pouvoir suprême, soumet tous ses rivaux, s'empare de toutes les places de Syrie fortifiées par I ouis ix, 144. (Tabl. du regn. de saint Louis.) - Est appele Rukneddin-Bibars par les Arabes; devient emir; se joint à Gaza aux Karismiens, III, 9. Va mettre le siège devant Ascalon, 10. Arrache la victoire aux Français dans la ville de Mansourah, 25. Porte le premier



## BON

s sultan Touran-Chah, 32 t troisieme prince des esclaarites, 55 (h. atr. des Aut. ar.) av (le baron de) est detait troupe par ceux de la Lague, , 267.

sann et Ausre, envoyés à berg, convent de cette ville i ac passe en Allemagne, , 205.

irack viit, pape, pretend r dans toute as pleuitude la intie que ses prodecesseurs s'e prrogre, et que les princes , en gaelque sorte reconnue, ; main que anjut Louis avoit so dans ses justes huntes. Dees princid excommunication, wee d impôtisur le clerge, tuballes sur bulbes o outre Philip-Converge un concile a Rome, **ndre in Lanense** doers tale qui men principe que la prossance elle est soumt-e a la puissance de; publicane bulle quade**s ruis et les empeceurs sommis** ations du S.-Siege, (i) Eulne bulle d'excommuno atton Philippe, donne la contonue nce a l'Empereur, reute a , est fait prisonnier d'aux son monunt de de jour et de clar-5. Som caractere, 66

Paris Jean de , chevale reasttache au due de Malan, dean due de Bourg que la ann de foire un contreprasi, IX. (a la litetals our cette me, (pretente, offre de dispas d'armos tenos Chonomalne par J de Labou, X, 15, aur ce combat, 14

my le capitaine se distindege de lite se, torce des lesle foir après un rude com-V1, 8.

par le Roi pour garder les side l'aprespatriere et de Seuves, avec des matricpar la conduite qu'il a a tel'a, i Se ren la liva, y execordres du Roi, à l'ante la r Genor, 6. Devaste tout le payseuvironuant, 13. Fait brûter les montines, les bles, et fait boire tous les vins, 14. Se rend a Brignoler, ou de continue le degat ordonne par le Roi, 57. Met la ville de S.-Maximin a sac, 55. Degarnit de vivres la ville d'Ara, 56. Formue la ville d'Ara, 56. Formue la ville d'Arles, 116. Comment il apaise une encute qui s'eleve entre des soldats it diens et champenois, 119, hait pendre deux mutius, 123. Conduite ferme qu'il tient a l'occasion d'une autre mutinerie, et comment il retablit l'ordre, 126. Par ordre du llor, assegu et prend les deux places de Treston et Glayon, qu'il puile et huite, \$35.

BOXXEVAL mind, de est envoyce par Cath, de Medicis a la Rochelle pour tente ran a commodement avec les protestans, XXXIV, 25.

les protestans, XXXIV, 75. Boxxiver (Guil Gouller, seign de , entiérement devoue à Louise de Savoie, joint de la faveur de Franguis at auti reprit et are gracest est bien accueilt de la ducheise d'Aleucon, XVII., 15. Lst envoye cu Angleterre pour resurrer les bens qui natsocut ce royanine a la France, 39, pois secretement a Franctort, avec des sommes causabrables, pour acheter les enflrages des electeurs de l'Esuptice; nouve de ces electeam, ir Sempare de Lontarable, 17 Ses sos is oupres de la d'acheste d'Alençon, 37 Il s'introduit dans sa chambre pendant une nutt; sur tes de cette te nome, 58. Charge du e anniandement de Larinee de l'E taire, essait, de bloopier Milair, est oldige de se retirer à Biagiasso, 6‡ Vent qu'on gyre batadle « Ferrienit, 65 Asctor devoit Pavir, 68 Jatroid - Lot envoye en ambassade en Angleterre avec un grand nombre de seignoù vov tratte du maringe da Dauphio **a**vec M**arie,** lille da ra Henri, adr., et de la ristita-tion de la ville de l'ournes, 283 Se cen l'unauce du chateau de Poj. guantidans la Navarre, 3 ao 500 mag ches et contre-marches pour sur pronder Fontarable , 3a : Lorce de insteau de lichaulue a se sendre . 3/3 Asserge Foutarable, qui se rend

Barbesieux, 321. (Mém. de Fontenay-Mareuil.)

Boisherpin, gentilhomme de la maison de Nemours, est emporté d'un coup de canon au siège de

Metz, XXXII, 341.

Boisnosé (le capitaine), commandant du vieux fort de Rouen, fait une sortie sur les royalistes, est forcé à la retraite et blesse, XLI, 28. Forme le projet d'enlever le canon aux assiégés; en fait part à M. de Villars, 43. Comment ce projet s'exécute, 49. Surpreud le fort de Fécamp, 182. Vient le premier offrir au Roi après sa conversion ses services et les places où il commande, XLII, 65.

Boisse (de), mestre-de-camp, du parti du Roi, est fait prisonnier au

siège de Rouen, XLI, 50.

Boisse (M. de), gouverneur de Monheur et de Sainte-Foy, va à Montauban pour se faire catholique. Pendant ce temps, son fils et son gendre se révoltent dans ces deux places. Il revient à Monheur, d'où il chasse son fils; il est tué ensuite par un nommé Savignac, L, 523.

Boissonnière, La Contamine et Realz, capitaines du régiment de Champagne, sont tués à l'affaire de

S.-Blanceau, LI, 36.

Boissy (le seign. de), grand-maltre d'artillerie, assiège Crémone, qui se rend par composition; puis Bresse, qui capitule de même; va rejoindre le Roi à Pavie, XVI, 301. Meurt à Montpellier, pendant qu'il traite des affaires du Roi avec M. de Chievres, ambassadeur du roi Catholique, 338. Sa mort cause par la suite la perte de 200,000 hommes. 339. (Mem. de Fleurange.) - Ancien gouverneur de François 1, parvient à calmer le dépit qu'éprouve ce prince de n'avoir pas été élu empercur, XVII, 42. Sa mort augmente l'insluence de Louise de Savoic sur l'esprit da Roi, 43. (Introd.) - Conclut le traité de Noyon avec le seigneur de Chièvres, 277. Est envoyé à Montpellier pour conférer avec le même seigneur; sa mort suspend toute conférence, et devient la

cause de grandes guerres, 280. (Mém. de Du Bellay.)

BOITEL (Guill.), capitaine expérimenté, commandant l'avant-garde de la troupe de Duguesclin, repousse les Anglais jusqu'à Valogne, IV, 274. Se précipite avec Bertrand à travers les rangs des Anglais à la bataille d'Auray, 295. S'unit aux chess de bandes qui vont en Espagne, 326. S'ouvre l'entrée de Maguelon, 338. Se distingue à la bataille de Montiel, V, 38.

Boivin (l'abbé). Voyes, pour la Notice qu'il a faite sur Christ. de Pisan, l'article de cette femme célèbre.

BOJAUMONT, écuyer et favori de la reine Marguerite, abandonné des médecins, guérit par la charité de la princesse, XLVIII, 322.

Bozogne (le capitaine) défait un corps d'ennemis qui revient du Monteil qu'ils ont démantelé, XXIX,

125.

Bombardes, employées pour la première fois au siège d'Orléans, VIII, 33.

Box (Jean), né au pays de Galles et établi à Tours, couvaincu d'avoir voulu empoisonner le Dauphin, est condamué à être décapité; il a les yeux crevés, et est rendu à sa femme, XIV, 45.

BONAVENTURE, dominicain, se distingue par ses talens pour la dialec-

tique, II, 132.

BONDOCTAR, simple soldat devenu si célèbre, rallie les Sarrasins à la Massoure, et y coupe les Français, II, 107. Elu général, répand le bruit que le Roi a été tué; enveloppe les Français par des troupes innombrables, mais ne peut les entamer, 108. Parvenu au pouvoir suprême, sonmet tous ses rivaux, s'empare de toutes les places de Syrie fortifiées par Louis ix, 144. (Tabl. du règn. de saint Louis.) — Est appelé Rukneddin-Bibars par les Arabes; devient émir; se joint à Gaza aux Karismiens, III, 9. Va mettre le siège devant Ascalon, 10. Arrache la victoire aux Français dans la ville de Mansourah, 25. Porte le premier



Bouns (le baron de) est defeit ivec en troupe par coux de la l'ague,

XLVI, 267.

Bonoans et Auers, envoyes à Heidelberg, écrivent de ocité ville or qui se passe en Aliemagne, XLIX, 205.

Boutrace wit, pope, pretend exercer dans touts sa plenitude la auprematte que ses predecaseurs s'étoient arrogee, et que les princes avoient en qualque sorte reconnue, IV, 61; mais que saint Louis avoit contenue dans ers justes limites. Defend, rous prined excommunication, toute leves d'impôteur le clerge, ful-mine bulles sur bulles a mire Philipe, 6a. Convoque un concile à Home. y fast rendre la famouse decretale qui consecre en principe que la parvance temporelle est soumt-en la puissance untaelle; public une bulle qui déclare les rois et les empereurs soumis aux citations du S.-Siege, 64. Fulmine une balle d'excommunication contre Philippe, donne la couronne de France à l'Empereur; retire à Agnant, est fait prisonnier dans son palais; meurt de depit et de chagein, 65. Son caracters, 66.

Bourrace (Jean de , chevalterenstrilen attache se duc de Milan, demande au duc de Bourgogne la permission de foire une entreprise d'armes, IX., 425. Details sur cette entreprise, å fri et miv golfre de dispater le pas d'armes tenus Chillonsr-Satus par J. de Lalous, X. 12.

Details age ce combat, 14.

Bonner ( le capitaine ) se distangue au siege de lire-se , fors e les Venations a four apres un rude com-

but, XII, &

Bonnural (Jean, seign, de), est envoye par le Ros pour garder les mages de Roquesporviere et de Terres Seures, avec des matructerms pour la conduite qu'il a a te-mar, XIX, 4 Se rend a Aia, y exe-cute les ordres du Roi, 5. Vente la ville de Grane, 6. Dévante tout, le

pays environment, 13. Fast brider les noulans, les bles, et fait hoire tous les vina, 14. Se cend a Brignoles, ou d continue le dégit ordonne par le Rot, 47. Met le ville de S.-Mazimin à sac, 55. Degarait de vivres la ville d'Aix, 56 Fortifie la ville d'Arles, 116. Comment il apaue une émente qui a clève entre des soldats italiens et champenous, 119. Fait pendre deux munus, 123. Conduite ferme qu'il tient à l'occasion d'une sutre matinerie, et comment il retablit l'ordre, 128. Par ordre du Ros, austege et preud les deux places de Treslon et Gleyon, qu'il pille et beûle, §35.

Bonnavaz (mnd. de ) est envoyés par Cath. de Medicis a la Rochelle pour tentreun accommodement avec les protestans, XXXIV, 75. Bonniver (Guill Goullier, seign.

de , entièrement devoue à Louise de Savoir, jouit de le faveur de Franpis a; son esprit et ses gréces; est bien secueilli de la dachessa d'Alençon, XVII., 15. Est suvoyé en Angleterre pour resserrer les beus qui uniment ce royaume a la France, 39, puis secrétement à Franchett, avec des sommes considerables, pour acheter les suffrages des electeurs de l'Empire; nome de orseleuteurs, 🗱 S'empere de L'untarable, \$7. Ses sutus suprés de la duchesse d'Alcuçon, 57. Il s'introdust dans so chambre pendant une nut; suites de cette temerite , 58. Charge du commandement de l'armee de l'Italie, come de bloquer Milan; est obliga de se retirer à Bisquassi, 6 j. Veut qu'on livre bataille a i enneu 67 Est tue devant Pavie, 68 (Inarod , — Fat envoye en amino ada en Angleterie svic un grand nombre de origni uia, y traite da maciage du Dauphin avec Morie, bile du roi Heuri, 281, et de la restitu-tion de la ville de Tournay, 282. Se rend maître du château de Puignant dans in Navorre , 350. Ses marches et contre-marches pour surprendre l'ontarable , 321. Force le château de Behaubte a se reudre , 3:3. Assirgo Fautacubio, qui se rend

par composition, 324. Merche sur Milan, 422. Noms des capitaines qui le suivent, 423. Prend Novarre et toutes les villes de l'Omeline, 426. Comment il se laisse tromper par Galéas Visconti, 427. Campe entre le chemin de Laudes et de Pavie, 428. Va camper à Vigève, 445. Est blessé d'un coup d'arquebuse sur les bords de la Sesia, 450. Son discours dans le conseil du Roi pour engager à livrer bataille, 483. (Mém. de Du Bellay.) — Est blessé à la prise de S.-Baleing, XXIX, 14. Fortifie Pirmel, 87. Prend Ste.-Victoire et Polens, 88. Ramène en bou ordre les troupes envoyées pour surprendre Cairas, 91. Assiége et prend la place de Verrue avec Ludovic Birague, 140. Jette des forces dans la ville d'Albe, et force Fernand Gonzague à s'éloigner de cette ville, 179. Attaque le fort de Cève, et le prend par capitulation, 183. Reprend Sommerive, dont La Trinité s'est emparé, 283. Emporte Villeneuve du Montdevis, et purge le pays des brigandages de La Trinité, 294. Entre dans Casal, 352. Défend Santia; brûle un moulin que l'ennemi occupe au nombre de 100 hommes; enlève un convoi sur le chemin de Verceil, 513. Sa mort; son éloge, XXX, 73. (Mém. de Du Villars.)

Bouwiver (le seigneur de), fils de l'amiral Bonnivet, est blessé à l'attaque d'un fort au pays de Naples,

XVIII, 61.

BONNIVET (de), du parti du Roi, est battu, fait prisonnier et tué de sang-froid par les ligueurs; XXXIX, 275.

BORDAGE (le sieur Du) assure au Roi la ville et le château de Vitré,

XXXIX, 73.

Bordeilles (le capitaine) est blessé dans une sortie exécutée par le vidame de Chartres devant Metz, XXXII, 377.

BORDET (messire Nicolas), chevalier anglais, est fait prisonnier à Ar-

devon, VIII, 100.

Boantaon (le seign. de) contrihue à la prise des forts de la terre d'Oye, XXI, 68. Est blessé à la bataille de Ver, XXII, 145. (Mem. de Montluc.) — Se sauve de la batailk de S.-Quentin, XXIV, 202. Obtient à la paix la garde et protection de Meiz, Toul et Verdun pour le Roi, 238. (Mém. de Tavannes.) — Reste lieutenant de roi à Mézières, en l'absence de M. de Nevers; se fait estimer des ennemis mêmes par sa prudence et sa sagesse, XXXI, 40. Fait d'heureuses excursions dans le Luxembourg et dans les Ardennes, 41. Repousse les ennemis dans les bois, près de Maubert-Fontaine. 43. Va au secours du château d'Aspremont, que les ennemis ont surpris, 47. Entre dans Mouzon menacé par les ennemis, et rassure les habitans par sa présence, 93. Ses opérations dans la Champagne, 222. Il est envoyé pour sorufier Méziéres, 240. Prend le château de Firment, 304. Est envoyé en Champagne pour en assurer la frontière. 322. Est envoyé à la diète d'Ausbourg, 326. (Comm. de Rabutin.)— Il fait entrer dans S.-Quentin 120 arquebusiers, de 200 qui y sont destinés, XXXII, 449. (Siege de S.-Quentin.) Voy. aussi p. 486.

Bongnèse (Barthelemy), se disant bâtard du cardinal Borghèse devenu pape, est mis en prison par le lieutenant Miron, XLV III, 143.

Bongia (Cesar), fils d'Alexandre vi, apporte à Louis xii la bulle confirmative du jugement qui prononce la dissolution du mariage du Roi, XV, 15. Est accusé d'avoir fait assassiner le duc de Candie, son frère aine; son caractère, 16. Ne pouvant obtenir la fille de Frédéric, roi de Naples, épouse Charlotte d'Albret, sœur du roi de Navarre, 29. Attaque Imola, y entre sans résistance, 34. As-iége Forli, et le prend d'assaut, 35. Fait la conquête de la Romagne, dont il est déclaré duc dans un consistoire; crimes révoltans qui lui sont imputés par les historiens, 43. Veut se faire nommer généralissime des Florentins. 44. Sa conduite horrible dans la

primo de Capone, 46. Soulève contre lui toutes les puissances d'Italie; dégané en chevalier de Rhodes, il vient trouver Louis zu à Milau, 49. Par ses excuses et par ses promesses, il attache co prince à ses intérêta, 50. Battu en plusieurs rencontres par les princes ligues contre lus, il est renfermé dans Imola; tire de ce danger, il affecte du repentir et de la modération ; négocie avec ses ennemis, \$5. Arrêté par ordre du pape Jules 11, il trouve moyen des echapper, se refugie su-pres de Gonzalve, qui l'envoie en Espegne; y est detenu pendant 2 ans; se retire auprès du roi de Navarre; est tue d'un coup de flèche, 60. (Tobl. du règn. de Louis XII ) - Pompe et magnificence de Borgia loraqu'il vient en France, où il posse une des filles d'Albret, XVI, 155. Anecdote sur le premier gour de ses noces, 156. (*Mem. da* Pleurange.)

Bonnia (Lucrèce), sœur de César Borgia, mariée en quatrièmes noces su duc de l'errace. Son esprit et sa heunte; ses manurs sus-

pectre, XVI, 201.

Bongar de Melun (Le) assiste le duc d'Anjou eu siège de Tarascon,

IV, 460.

Bosonz de La Heuse (Le), guerrier fort habite, gouverne le comte de 8.-Peut, VII, 555.

Boslande (Gernier de) se rend à Venue, I, 146. Quitte l'armée compée à Zara, 165.

BORESTE (le colonel La) bat la dace de Cambray, assiègee par les

Espagnols , XLIII 97. Roay (Ch. de) , condamne par arest du parlement de Bordenux d enquerer morey da Roi pour avoir introduit le comte de Dammartin jusque dans sa chambre, XI, 2 (q (note).

Bos (Jean de), commandant de Govre, fact one sortic pendant la must, et se rend à Gand, X, 151.

Bos (M. de ), gouverneur de l'hAtel-Dieu, meurt âge de 105 ans, XLV l, 276.

Bosquesux (le seign, de) livre

Comprégue sux partisans du Deuphin , VII , 300. Retient prisonniers les seigneurs de Crévecœur et de Chievres, 301.

Boterno (don Diego de), un des principana de Portugal, aprés avoir suivi la fortune d'Antoine, proclamé roi de ce pays, meurt à Paris; son épasphe, XLVIII, 41.

BOUAIS-GLAVY, capitaine ecoesais, est pris et pendu par ordre du connet, de Richemont, VIII, 502.

Bouart, avocat au parlement de Paris, fait l'epitaphe de madame d'Yerre, de la maison de Luxen-bourg, XLVII, 541.

BOUCAREGAA, génois, fait le complot de tuer tous ceux qui sont à Génes de par le roi de France; est arrété, jugé et exécuté, VII, 17.

Boucato, ecuyer, lieutenant du marqua de Mantone, charge les lupériaux dans une rencontre ; est mis en deroute, XVII, 369- Pame le Tesin, et va ou secours de Montmorency, 371. Est tué devant Noware, 372.

Boucann (François de) combet avec chaleur dans le conseil des princes l'offre qu'a faite le prince de Condé de sortir de France, comme un moyen de rétablir le peix, XXXIV, 142.

Borcasor (Author Du) est tué à la bataille de S.-Denis, auprés du connétable, XXXVI, 37.

Вопсилво в'Ачмина, справо dans les ordres sacres, se marie à Marguerite de Flandre; suite de

cette union, II, 97. Boucuur (Alain de), du parte anglais, assiste a la bataille de l'ont-

vallain, V. - 4. Boccuen, bls du president d'Orçay, est eln presót des marchands a la place de La Chapelle-Marteau, XLVI, 104.

Boucuss, characgien de la Fléche, conserve les cendres du cour de Henri IV, brûlé pendant le ré-volution française, details a ce sujet, XLIX, 98 (note) et sur

BOUGHER, PRO-AMPERT, LE PE-TIT FEUILLANT, prédicateurs de la

Ligue, animent le peuple contre le roi Henri IV, XXXVI, 154. (Mem. de Cheverny.) — Boucher propose de se vouer à Noire-Dame de Lorette, et de lui faire présent d'une iampe et d'un navire d'argent pesant 300 marcs, si Paris est délivré du siège, XL, 100. Communique avec le duc de Parme, 131. Invecuve en chaire contre Henritv avant et après sa conversion, XLI, 462. Se retire en France après l'entrée du Roi dans Paris, XLII, 207. (Mem. de Cayet) — Prêchant à S.-Germain-l'Auxerrois, il dit qu'il faut tout tuer, le Roi et les politiques, XLVI, 127. Preche un insigne mensonge contre le Roi et l'évêque de Nevers, 170. Preche contre Brigard, procureur de la ville, 173. Presente au conseil d'Etat une requête pour avoir une chambre ardente, 197, et une liste des noms de ceux qui doivent la composer, 198. Supplie mesdames de Nemours et de Montpensier de prier messieurs du parlement de reprendre l'exercice de leurs sonctions, 190. Qualifie de saints martyrs dans un sermon Louschart et ses compagnons, 233. Dit dans un prone que le Béarnais ou plutôt sa charogne a été entamée, mais non enfoncée; pourquoi, 242. Pièche qu'il faut prier Dieu de donner un roi fils d'homme, et non pas de bête, 357. Compare la Sorbonne au puits de la Samaritaine, 358. Dit que le Bearnais fait précher son hérésie plus que jamais, 365. Dans un sermon préché à Notre-Dame, il exalte la journée des Barricades; vomit des injurcs contre le Roi, 391. Dit dans un autre sermon que c'est un pendu condamné saus : pel, et qu'il faut purger la ville de toutes les pestes et ordures qui sont pour lui, 398. Prêche devant le duc de Mayenne et madame de Nemours contre la paix et la trève; attaque le duc, qui se tient très-offensé, 418. Crie contre la trève; adresse au Roi les injures les plus grossieres, 424. Traite de coquins, de couarde, les politiques qui ont de-

mande la trève ou la paix; veut qu'on les pende; crie en chaire contr leurs assemblées, 428. Prononce lui-même l'arrêt du Béarnais; le déclare indigue d'être jamais roi. Declame contre le conseil; pourquei, 429. Exhorte le peuple à jeuner et communier, parce qu'on est prêt a faire un roi, 434. Huit jours après avoir dit que le diable possedont le duc de Mayenne, il dit que le S.-Esprit est descendu sur lui, 553 Prèche contre le parlement qui a desendu de s'assembler, coutre k Bearnais et les politiques, 626. Soit de Paris avec 50 ou 60 moines et prédicateurs, chargé des malédictions du peuple; se retire en Flan dre, XLVII, 25. (L'Estoile.)

Bouchen, cordelier, après avoir abjuré, reprend l'habit religieux,

XLVII, 409.

BOUCHET (Jean). Date de sa naissance; quoique parsionne pour les lettres, exerce l'état de procureur; s'attache à Louis de La Trensouille; est chargé des affaires de sa famille; son esprit aimable et enjoué le fait goûter par Gabrielle de Bourbon; est admis dans la société intime du château de La Trémouille ; il en devient le convive agreable et l'ami; est chargé de l'éducation du jeune prince de Talmont, XIV, 325. Essaie en vain de consoler la mère de ce jeune prince, tué dans les combats; public divers ouvrages en prose et en vers ; s'y elève contre le concordat et la vénalité des charges; ses Memoires, intitules Panekyric, sout un monument élevé à la memoire de son bienfaiteur: la simplicité en relève le mérite, 326. Comment il y montre son heros; la peinture des scènes domestiques y excite le plus vif intérêt; anecdote sur le premier amour qu'éprouve le jeune La Trémouille, 327. Détails sur sou maringe avec Gabrielle de Bourbon; sages réflexions de Bouchet sur le goût des femmes pour les lettres, 328. Son livre secoit plus amusant s'il n'y avoit fait intervenir les divinités de la Fable, 329.

Les editeurs de l'ancienne Collection des Mémoires, en retennchant la partie mythologique, ont supprime en grand nombre de details ou-Hens que les nouveeux editeurs ont retablia, 330. Cette partie mytholigique, maladrottement adoptes à l'histoire d'un guerrier du quanzieme stecle, contient de temps en temps des observations fort justes sur les passion, la politique et les mours; etemples estes a l'appar, 331, La part e historique, debarrance da ces persuausges als gortifues, uffre au lecteur plus de Immon et plus d'ensemble, 333. Epitre dedicatoire de l'auteur; le commanne des belles actions excite les hommes à les imiter, c'est dans cette intention que les anciens elevirent des statues a cruz qui avoirut liien aerri leur pays, 335. Pourquoi Bouchet a pretere adresser sea Memorres au chevalery I lorsmout Robertet plutôt qu'on Ros, clage de ce cheratier, 3 ig. Il le prie d'accorder a son ouvroge som autorite, sa favent et som appur, 338. Entrevue touchante da Bouchet avec madome de La Tremontle lors de la nouvelle de la mort de son bis la prince de Talment, 5:5.

Hot cicker/Jean Le Maingre, dit), est arme chevalier par le duc de liourhon; perelt a la guerre de Flandre a ofte du sui Charles vi; y donne te eles de co qu'il sera por la suite, VI, 192 Envoye a Avignon avec que petite troupe pour empécher l'electron d'un pape, est alsuse par les promesses de Benolt zur, 236. Est renvoye une seconde has pour comhattre, sempere d'Avignon, 239. Est fait prisonnier à la hataille de Steepedes, purs rathers, entre dans Coustantenople a la tête de 1200 le amure d'armes, et deixte la ville; revient est brance aver le titre de counctable de l'Empire gree, 25%. Beçoit le gouvernement de la ville de Génes, 258. Na poste severite y connent les factions, piu Recent ordre d'arcèter le pape Benoît, agii. Vo practer des secures aux deux fre-

res de Valentine; mais ne pouvant plus rentrer dans la ville de Génera. qui avoit mannere ou chose les Françote, se retiro dons le Miloneis, 28/2, Frend le commandement de l'armée frompase, 3 tg. Est d'avrequ on adonte les propositions du roi d'Angleterre, 320. Insiste pour qu'en rouvre les negociations , 3 : Let fait priconnier a la bataille d'Assecuert, 322. (Fabl. du reg. de Ch. rs.) -I amille de Boucienit; son pere rendit les plus grands services aux rom Jean o et Charles ve fut un des principaax pegociatem adu traite de Beetigny; fut cleve au rang de macuchal, 363. Vivoit a Tours quand il eut de l'Iorie son epouse deux fils, nommes l'un Jenn, lautre Gooffroy ; ses paroles a l'occasion du reproche de dematerement qu'un la fanoit ; noures en Bourgogne. Le jeune Boucscant est eleve a la cour du Rot avec le Dauphia, 364. Se distingue dons les campagnes d Flandre; sa delicateuse dans sas linisons; entreprend le voyage de la Terre-Sainte, 365. Delivre le comte d'En, prisonnier cluz les Torcs; esane de s'apposer a la corroption du aviele ; va a vec que li jura com pagnona chercher l'houneur et la gloire dans des expeditions losstaines, suit le ros Charles vi dans son expedition da duche de Gueldre, 366. Allemchit ce monarque de la tutéle de sea oncles, est nomme marechal et pouverneur de Goyenne; epouve Antonette, bije de Roymond, vicumto de Turenne, Miy. Part pour le Hongrie; y est fait penouinier; se rend en Grece; est momme connetable de l'Empire grec, 368. Etablit, pour venir au secoura des oppusous, fuedre de la Dance blanche a l'acu verg retablit la port a Genes, 30s. Est demande par les habitant de cette ville pour gouverneur; as conduite lui conculu la faveur publique, 370. Cherche a rendre la para a l'Eglise, negorie avec les deut l'apes; sa formete unic a la justice, se rend a Milan, 371. Veut en voin centrer dans Génes; revient en France; vit

dans la retraite; reprend les armes, a oppose en vain a or qu'on livre in bataille d'Armeourt, est fait et meurt prisonnier, 372 (Aonce.) Nameance de Boucicaut, details our son pere, 379. Enfauce de Boucicaul; sa gaiele, son enjouement, 381. La nature ne peut cacher ca qu'ella donne, exemples de cette várité, 38a. Il fait connoltre de bonne beure ses inclinations guerrières; jeux de sou enfauce; sa hardiesse, ann courage, 383. Etoit toujours le maitre et le juge des parties, sa ré-ponse fière à son maître qui l'avoit battu, 384. Est envoye a la cour, et élove jusqu'à douze aus avec le Danphin; se fait simer de tous, 365. Demande avec tant d'instance a siler à la guerre, que le duc de Bourbon l'emmene en Normandie, 386. Sa joie en se voyant arme; sa cunduite dans cetto campagne le fait admirer de tout le monde ; son chagrin quand il fut oblige de revenir a l'ecole, 387 Demande de nouveau à all-r à la guerre; le Roi le fait armer, 388. Lui donne une compagnie, es le renvoie au duc de Bourbon; hardiesse et conrage de Boucicaut; il devieut cher au dur de Bourbon ; aceneil que lui fait le Ror à son retour, 389 Suit en Guyenne le maréchal de Sancerre; s'exerce aux travanz et aux fatigues de la guerre, 3go. Adresse et force qu'il acquiert dans ers exercices, 391. Se disusgue au siège de Mongamon; prédiction du maréchal de Sancerre à son égard , 392. Cherche dans Camour quoi élever son courage ; fait des ballades, roudeaux, virelais et complainteramoureuses, 3gG Fait choix d'une dam : belle et gracieuse, et digne d'être aimée ; sa courtoisse pour elle, sa reteune, ses tendres plaintes, 397. Honore et sert toutes les dames pour l'amour d'elles, 398. Paroit ant fêtes de l'aris et aux tournors richement habille, been monte, bien accompagné; se fait remarquer de toutes les dames par ses manières quertoines, 399. Accompagne le Roi en Flundre; est foit chevalier par le

due de Bourbou, se bat corps s corps avec un Flamand grand a corsu, jus. Le blesse avec sa dagus, paroles qu'il lui adresse, fait concivoir de lui-même de grandes esperances, se signale a l'assaut de Bergues, 402. Reste en garnison a Teroueune avec le connetable de Cheson; se rend en Prusse; revient en France, 403. Sa jose en revoyant a dame ; no croit pouroir meriter an bonnes graces que par des exploits. 404. Accompagne les ducs de Berri et de Bourgogne au tranc de Boologne ; retourne en Prusse; un bout d'un an revient en France, 405. Accompagne le duc de Bour ban à Tallebourg, combat vaillamment as siege de Verteud, 406. Monte le pre-mier a l'assaut du château de Mauléon, juy. Est un des 30 chevaliers qui battent et defont un grand nombre d'Anglais près d'une eglise appelee Notre-Dame, 408. Est fatt lieutenant du duc pour garder les frontières de la Guyenne; auaque 3 jours et 3 muits la forteresse appelee La Granche; surprend et hat phusicurs fous les ennemis pendent l'hiver, jug. Comment il s'y prend pour se rendre malure de la forteresse de Corlace; combat qu'il sontient presque seul, fro. Fait roser la forteresse; euvoie proposer un déti a Sicard de La Barde, 411. Se hat avec lui, le terrame, 413. Propoar a des chevaliers anglais un combut de 20 coutre 20 qui est accepte, puis refuse, §18. Monte le premue a l'assaut au bras de S.-Paul, aontient seul l'effort des amieges, fig-Fat culin renverse dans les fosses, et remporte tout l'honneur du combat, 450. Se rend a Venue avec Reguanti de Roye; va a Constantinople, obțient un sauf-conduit du sultan Amurat; est accueilli par ce pemce; lui offre set services contre les Sarrasius, prend congé de lun; passe on Hongrie, \$21; pois en Palestine; vi-site les saints lieux; se read à Damas, on il obtient du Soudan le délivrance du comte d'Eu, \$25. Re-tourne à Jerusalem avec le counte;

BOU

revient en France; regcontre le Ros n l'ubbaye de Cluny; nooneil houtrable qu'il en reçoit, §23. Est retenu pour accompagner or prince en Languedoc, 494. Fait publier en diven royaumes et pays chretiens qu'accompagné de deux chevaliers, il attendre pendont trente jours, entre Boulogue et Calais, tous che-Valiers et ecuyers qui voudcont jobter, (a5. Se read on hen indoqué, y dresse tross pavillons ; dispositions fintes pour les joûtes; fêtes qui y enrent hen, \$26. Johts avec le comts de Hollande , frère du rou Richard , \$29. Avec le comie de Derby et plu-meurs autres seigneurs auglais, \$30. Ne recort ni mal ni blemare, non plus que ses compagnons, retourne à Paris, où il est fête et honore par les dames, 471. Son chagrin de no pouvoir suivre le duc de Bourbon en Barboue; se rend en Pruse; est sande par le Nos; retourne en Prasse. (35 Porte un defi à tous les chevalieis angliis qui ily recuvent, leur declarant qu'il veut venger le meurtee du chevalier écounts tautlaume de Douglas; son defi reste Manglet, accompagne le beut-maltre de Prome dans une expedition on il se signale, 134 Revient en France, va trouves le Ros a Tours; est fait marechal de France dans Uldtel même de son pere, £35. Coremone qui a lieu a cette occamon le jour de Noël après la meur, 136 Romercant m'avoit alors que 55 ons, (34 Suit le Rui dans son voyage de Bretagne, (39) Regort la gouver-nament de la montre de la Guyenne; assage et prend en Auvergna le fort appele le Roe du Sac, 130 Va a Bordeaux, et obtient du dac de Lancastre la remise des forteres prises par les Angless pendant le trère, §§s. Se decide à aller en Hongrie contre Bajazet [[] Y mene 70 gentilshommes à ses depens; nome des principaux, ((6. Se sigoule per ses faits d'armes devant la ville de Race, \$19 Assent qu'il li-vre a cette place, \$50. Y est etable par le coi de Hongrie pour gerder

les chretiens grecs qui se rendent ; haccelle les Sarravas, 435. Détails sur ce qui precede la bataille de Nicopolia, 451. Erreura des historiens sur la conduite que tinrent alors les Français, \$56. Détails du combat, \$57. Conseil que donne Baucicaut, 458. Ses fasts d'armes en cette journee , (60. Enfonce les betaillons enneme, 46s. Est enveloppe et fait prisonnier avec la plus grande partie des Français, 463. Eat. amene presque tout nu devant Bepart, qui alfoit le faire mourie comme les autres chevaliers chrétiens, 466. Est preserve de la mort par un Nane du curate de Nevera ; est conduit en prisus a Burse, (67. Douleur que cause en l'ennoe la nouvelle de la defaise de Nicopolia, 468. Est euroyá deux fins a lligacet de la part du comte de Nevers, pour traster de la rançon des prisiquiers, obtient an déhivrance, se rend a Metelin (Molir), §74 Emprante 30,000 france au aeigneur de cette lle, et va les porter à Bajoaet , 47a. Se presente plusieurs fois a ce priuce; obtient eufin la delivence du comte de Nerem et de sa compagnie, 173 Son retour en France, [76] Est envoye contre le comte de l'erigor l. 477. Somme le comte de rentrer dans le devoir, assiege le châteou de Muntignac, anomet toutes les forteresses de Perigord , \$78. Envoie le comte au Roi, \$79. Se ceud par ordre du Roi à la tête d'une petita armée mi secours de l'empereur grec Manuel Paleologue; nome des seigneurs qui l'accompagnent, (80. Arrive a Savone, fait ses dispositions; s'empore d'un vaisseux, debacque à Messine, \$81 Livre combat à une Sotte turque, et sauve une partie de ses falères, \$85. Aborde a Constantino-ple, \$85. Accued que lus fact l'Empercur, ravage le paya des Turcs, \$86. Asuege Nicomedie, \$87. Re-vient à Constantinople, \$48. Retourne en Turquie, a meze un chàteau appelé Rivedruct, (fig. Depour les ruses de l'enneur, jeps. S'est-pare du châtrau, et le fait raset 64

491. Met le seu à la ville appelée Algiro; revient à Constantinople brûler les vaisseaux turcs, 493. Déburrasse tous les environs, chasee les ennemis de toutes les places, 494. Réconcilie l'empereur grec avec son neveu, 495. Laisee à Constantinopie une parmison commandee par Chaicau-Morant, et vieut en France avec l'empereur grec, 490. Devance l'Empereur à Paris; accueil qu'il recoit à la cour, 499. Prend la défense des dames opprimées et saus appui, 505. Institue en leur faveur l'ordre de la Dame blanche à l'écu vert, 506. Lettres d'armes par lesquelles 13 chevaliers s'obligent à désendre le droit de toutes nobles dames qui les en requéroient, 507. Contenu de ces lettres; obligations auxquelles ces 13 chevaliers a'engagent, 508.Signatures de ces lettres, 512. La vertu et la vaillance nécessaires à l'exhaussement de l'homme, VII, 8. Exemples qui le prouvent, 9. Celles de Boucicaut le font élire et établir gouverneur de Génes, 10. Il part avec une troupe d'elite, 12. S'arrête à Milan; s'informe avec soin de l'état de Génes, 13. Comment il y est reçu; premiere mesure qu'il prend, 14. Assemble les principaux de la ville; leur fait connoître les intentions du Roi et les siennes, 15. Fait arrêter Boucanegra et ses complices; les fait juger et executer, 17. Fait trancher la tête à un de ses propres officiers pour avoir laissé échapper un des complices de Boucanegra; punit les traitres et les rehelles; pardonne aux humbles et aux ignorans, 18. Retablit l'ordre et la paix par sa séverité et sa just ce, 19. Place devant le palois de la ville une garde suffi ante pour veiller jour et nuit au maintien de la tranquillité; se choisit un conseil; ordonne qu'on puisse en appeler devant lui des jugemens rendus; désend sous peine de mort qu'on s'attaque dans les rues comme guelses ou gibelins, 20. Rend la liberté et la confiance au commerce, 21. Pait construire des forteresses, et

rendre à la seigneurie celles dont quelques nobles puissans s'étoiest empares, 23. S'empare de l'île d'Elbe, 24. Fait venir sa femme à Génes; brillante entrée de cette dans dans la ville, 25. Envoie prier le roi de Chypre de lever le siège de Famagouste, 27. Se prépare à une expédition contre les ennemis de la foi; se dirige vers Rhodes, 28. Rencontre 13 galères vénitiennes, dont il suspecte les intentions, 31. Aborde au port Modon; est reçs par les Venitiens avec joie et fête, 33. Recoit à son tour l'empereur Manuel, qui lui demande du secours pour se rendre à Constantinople, lui donne 4 galères, 34. Aborde à Nicosie avec 4 galères vénitiennes; proposition qu'il fait au capitaine vénitien, 35. Réponse du capitaine; le grand-maître de Rhodes vient au devant de lui, 36. Châteaumorant lui amène plusicurs galères; le roi de Chypre refuse de lever le siège de Famagouste; le maréchal se decide à se porter contre lui, mais il consent que le grand-maître aille auparavant lui parler, 37. Se rend maltre d'un vaisseau sarrasin, 38. Fait plusicurs chevaliers nouveaux, 39. Détails sur le siège de Lescandelous, 40. S'empare de cette place, 42. Dresse une embuscade aux Sarrasins, tombe sur eux, les défait, 44. l'ait la paix avec le seigneur de Lescandelour et avec le roi de Chypre. 46. Se rend dans cette lie, refuse les présens du Roi, qui lui donne des troupes et des galères pour ailer contre les mécréans, 47. Arrive devant Tripoli, 48. Trouve sur le port les Sarrasins rangés en bataille, lesquels avoient été prévenus de son approche par les Vénitiens, 49. Fait ses dispositions pour debarquer, 50. Descend à terre, force les ennemis à reculer, 52. Leur livre combat, les met en fulte, 55. Livre un second combat près des jardins de Tripoli, 56. Les met de nouveau en fuite ; retourne vainqueur à ses vaisseaux, 57. Apprend d'un commandant de vaisseaux venitien, dont

**j emperé, qu'il venoit, de l**a le le seigneurie de Venise, mour dans toutes les coutrers trusine l'approche da marc-5g. Laime aller ce commanerrire su port de Borut, où il i les ennemu en bataille; deo molgra cuz, los dispersa; os-Barut, s'en empure, et brûle r pays, 60. Aborde à Sayette, terremalgre les Serrasins, 61; stad pradant cusq heures cou-se scalutade d'enneme, qui & Pattaquer ; arrivo devinit la , ne pent débarquer, 65. Danaquel il échappe; retourne à mate, où il rétablit l'ordre, journe a Rhodes; perd un de nest, 67. Repond out plainr font les Vénimens de la prise et, fig. Se noble conduite ent enpitaine de vaisorasi charge resde la part des Venitiens, 7 i . inqué par une flotte venitienat de combet qu'il souteent, ete meitre du champ de ha-29. N'empare de deux vaisqu'il rencontre, 81. Rentre a 🖒 il est reçu avec de grando apa, As. Eurona de l'argent et enfatungs aug primonniers itaă Venise, 85. Se prepier a i guerra aux Venitiens, 86. Sa e aux lettres euvoyees par le na con do France pour excupondeite qui avoit ele tenne la maréchal, 8g. Y refute les nges du doge, et prouve la a des Venitiens, 96, Propuse pour se justifier, con. Est re-l por des seigneurs italieus, rux de l'adone et de Pres font ngo un ros de France, en os ne, de leurs sergueurse et 104. Reumt des troupes congune due de Milan, soutenu zin-Kan, marche contre lui, **e force a demander la pars,** rendle a l'extinction du schis-Plighte, 107, hanne de faire pe les Genous à l'obedience Ai-pape, 109. Amemble les es de Géner, 109. Jame es**in ruisen**a qui ont decide le

roi de France à se déclerer pout l'élection la plus juste, 110. Les engage a recomucitre celle qui a éte faite a Avignon, 112. Range à sou aves tout le coussel, 113. Determine le cardinal de Fluco à abandonner le porti de l'onti-pape; préte de grandes summes d'argent au pape Benoit, 116. La reçoit à Génes, et le decide a faire tous les sacrifices nécessaires à l'union de l'Egluc, 117. Se rend à Portovenère pour engager les Pisans à routrer sons l'obessance de leur seigneur, 119. Las Pissos lai offrent de la recompoltre pour leur sesgueur; sur son refus, offrest de se donner au roi de France, 120. Per-tidie des Piseus, 123. Il travaille à donner la ville de Pise au Roi, 125. Traite avec les Florentins au sujet de cette ville , 132. En voie ce traite au eu de France pour avoir son ap-probation, 134. Refuse aux ducs de Bourgegne et d'Orleans de donner des secoues oux Puans, va le traite de vente approuve par le Roi, 137. Ce refus surcontente les princes, 139 Exerte l'envie contre le maréchal, ( (5) Il entreprend d'eulever Alexandre ous Sarraous, 145. Consulte a cessger Raymond de Lesture , procur de Toulouse, 146. Envoir qu roi de Chypre deux ambassadeurs, avec des instructions aux les moyens d'executer son projet, contenu de connected to 137. Le rou de Chypre approuve d'abord l'entreprise , 155, pais refuse d'y prendre part, 159, Le marci hal essaie en vain de retabler l'unem dans l'Egler, en menageant une entrevoc entre ha deux papes, 164 Veut empéches que le roi de Naples ne se rende maitre de Rome, 165 Charge Jean d'One d'aller aupres de Laul Uran pour l'engager à s'opposer a re dessem, 166. Lapupe une flotte, name de ceus qui la commindent, est contratte dans sa marche par une tempéte, 16 j. Travaille avec taut d'ordeur aupres de tous les princes chretiens o le reunion de l'Eglise, qu'il porvient a foire convoquer un concile graéral, 171. Attaque quatre galères maures; les force à prendre la fuite après leur avoir tué beaucoup de monde, 173. Portrait physique du maréchal, 182. Sa charité envers les pauvres, 183. Ses dons aux églises et aux pauvres religieux, 184. Sa dévotion, 185. Suit dans ses prières à Dieu la règle de Socrate, 186. Son respect pour le vendredi, 187. Observe les jeunes; est cunemi des juremens; sait des pélerinages, 188 Fait respecter en pays ennemt les églises, les prêtres et les religieux, 189. Avant de commencer la guerre, considère si elle est juste et bonne à faire; pourvoit à tout, 190. Quelle discipline il met dans son armee, 101. Prend connoissance de tous les avantages que peuvent lui offrir le temps et le lieu propres à combatire l'ennemi, 192. Se modèle sur les meilleurs capitaines de l'antiquité, 193. Est hardi, diligent, entreprenant, 195. Sans couvoitise et prodigue du sien, 197. Merite d'être appelé philosophe d'armes, 198. Se garde de faire tort à qui que ce soit, de se laisser corrompre par des présens; sa discretion, sa continence, 199. Sa sobriété dans le manger, sa decence dans les habits, 200. Sujets de ses conversations; ses lectures; est ennemi des menteurs et des ilatteurs, 201. Sa fidélité dans le mariage ; est ennemi de la volupté, 202. Sa justice, 205. La ville de Gênes a changé de face sous son gouvernement. 206; Il est pitoyable et misericordicux, 208. Prend som des vieux guerriers et les honore, 210. Son éloquence est belle, douce et franche, 211. Pouvoir de l'éloquence, 213. Sa manière de vivre, 214. Ecoute tout le monde, rend justice à chacun, 215. Est ennemi de l'oisiveté; prend peu de repos, 216. Merite bien d'être honoré, 218. Ne doit pas se sier à la fortune, qui change souvent, 220. Excuses adressées par l'auteur au maréchal, d'avoir écrit son livre a son insu, 227. (Boucicaut.)

BOUCONVILLE, gouvern. de Ste.-Menehould et attaché à M. de Nevers, sommé de rendre le château de

cette ville, le remet entre les mains de de Fossés et d'Elbène, L, 361.

Boufille, chevalier lombard, demande et obtient défaut contre un chevalier d'Arragon qui a été desse pour un combat à outrance, XIV, 30.

pour un combat à outrance, XIV, 3o. Boullon (Henri de La Tour-d'Avergne, vicomte de Turenne, depuis duc de); sa naissance, sa famille; se trouve orphelin à l'âge de deux aus; le roi Henri II lui nomme un curteur, XXXV, 3. Le connétable de Montmorency lui fait monter une maison conforme à son rang; il est élevé au milieu des intrigues et des factions, 4. Est initié aux affaires les plus secretes; obtient le tiers de la compaguie d'ordonnance du connetable à la mort de ce seigneur; suit un de ses oncles, envoyé en ambasade en Angleterre, 5.Quoique catholique, il manque d'être compris dans les massacres de la S.-Barthelemy; fait sa première campagne su siège de La Rochelle, à l'àge de 17 ans, 6. Entre dans les vues du dac d Alencon, propose un plan pour sauver cette place, 7. Est soupçonne d'avoir pris part à l'entreprise des jours gras; reçoit l'ordre d'aller rejoindre le maréchal d'Amville es Languedoc, 8. Se rend à Turenne, où il rassemble une soixantaine de gentilshommes; envoie saluer Henri in a Lyon, et lui fait offrir ses services; se tourne contre la cour, et va au secours de Montauban; y est reçu avec de grandes acclamations, g. Se propose d'embrasser la religion protestante, si elle peut servir à son ambition; se décide à abjurer, 10. Rompt avec le duc d'Alençon, devenu duc d'Anjou; se retire à Turenne, où il vit avec une grande magnificence; appele par le roi de Aavarre, il va le trouver à Périgueux, 11. Se montre dans la guerre soldet intrépide et capitaine experimente, assiste au synode de Ste-Foy, au nom du roi de Navarre; est députe à l'assemblée générale des protestans de Francfert; accepte le gouvernement du haut Languedoc pour le roi de Navarre, 12. Se réconcilie avre le duc d'Anjou , et va dans les Pays-Bas servir comme voloutaire dans son ermée; est fait prisonnier per le duc de l'arme ; va rejoindre le ros de Navarre à Nérac, 13. fat charge de negueiar avec la Reme mère : routribue au aucrès de la bataille de Contras, 14. Est charge par Henri er de ramoner les protestans, et travaille en même temps pour lui-méme; contirme le Roi dans le resolution où il est de se convertie, 16. Est envoye en Angleterre, en Hollande, auprés des princor protestans, pour en obtenir des secours ; amene en France des hommer, des chernux et de l'artilleise ; epouse Charlotte de La Marck, héritiere de Bouillon, 17 Surprend la ville de Stenay, et la soumet a l'obeissance du Roi; est nomme marcchal de France, 18. Enlere plusieu # places au dur de l'orraige, prête serment au parlement, 19, he remaire en occou les noces a Elisabeth de Navara, some de Maurice, prince d'Orange; opine, dans le conseil da Ros, pour qu'un fasse la guerre a l'Espagne, ses vues particulieres à cet egacd, est envove appres de la ceine It lisabeth pour former mie ligne offen av eet detensyve, concluten Hollande on traite avantagers, 200 Se cen la l'assemblee des protestans a Chatellerault; conduite qu'il y tient , a i , bat oblige d'aller auprés du floi a Angera, 22. Est compris dans le traite de Vervius comme allié de la France, en qualite de seigneur de Sedan, 23, 11 donne au Roi des noupe one our sa fidelite, of Estar**cuse par le comite d'Auvergne, pause** en Languedor, ali Se devide a sorter de brance, atc Part pous Geneve, ou el public age apologie de sa condutte, an Se retor a Sedan, in-teigne de nouveau, est encore seruse par le courte d'Auvergne, 28. li a recours ous punsances etrangéres ; a quelles conditions il obtient des lettres d'abolition; demande pordua à genera; redige ses Méne l'antruction de son tirus pot tile, 30. Après la mort d'Heurs (v.

son embition se reveille; admis on conseil de régence, il fait décider qu'on mivral'expedition de Juliers; s'attache au prince de Conde, recherche Concini, 31. Cherche a agiter les protestans; offre secrétement à la Reine mère ses services à l'assemblee de Saussur; est cavoyé comme ambassadeur auprés du roi d'Augleterre, 3a. Se ligue contre les munistres avec le prince de Conde, le conste de Sossons, Leidiguières et Concini ; se reunit aux protestana, et conserve des relations accrétes avec la couc, forme une nouvelle ligue avec les princes, 33. Se sert des protestans pour intimider la cour, et les sacrific dans le traite de Ste.-Menchould; pousse de nouveau le prince det oudé a la revolte; forme une ligue puissante contre le marechal d Auere, propose d'excitee un soulevement dans Paris, 35. Position conbarrassante dans laquelle il setrouve, 36 Retouche à Solan ; refuse les propositions de Ruccelai, 35. Lai conseille de s'adresser au duc d'Epernont, su prevoyance a Legard de la Reme mere est justifice, 38. Fait chre pour roi de Bobème son ueren hrederic, electeur palatin. 39. Coas ment il a'est trompe sur le carae tece de ce prince, ¦ i. Il est nomme par l'as emblee de La Rochelle chef general des protestans; les flatte par des pen nosies, fa. Parten pars avec la cone sons a'inquieter d'eux. Sa mort, 43 Son caractère, ses tillens, il attice chez bu les savams, 🙀 Jugemens portes sur lin per les contemporanis, fil Sex culan-, fr Epopoe de la première edition de ses Memoires, ce qu'on doit penser de l'Instaire du marechal de Bomblon pur Murso liere, 48. Ce que nous possed uns de ces Memorres fances gretter de n'en avoir pas la suite; en quar de sont curieux, [qtice : — Le due de Bouillon les cerit pour l'instruction de son ble, Si Origine de la maison d'Auvergne, à l'âge de trois ans, Turenne est concluit à Chantilly, Sa. Education qu'il y requit; la maison de Montmorency suspecte à la mère du Roi, 53. Il est mené à dix ans à la cour de Charles 1x; s'attache au duc d'Alençon, 54. Etat de maison qu'on lui donne; prend connoissance des alfaires, 55. Accompagne le roi Charles ix, lorsque ce prince se rend de Meaux à Paris su milieu des Suisses; courage qu'il montre en cette occasion, 60. A la mort du connétable son grand-père, obtient un tiers de sa compagnie, et 45 archers, 63. Son portrait, ses exercices; reçuit pour maîtresse des mains du maréchal d'Amville mademoiselle de Châteauneuf, 64. Se lie avec le duc d'Alençon, 66. Projette avec des jeunes gens de son age d'aller en Italie, 69. Comment le projet est découvert, 70. Passe l'hiver à Villers-Coterets à la cour; jeux et exercices qui s'y font, 71. L'exemple du Roi le rend grand jureur et effronté, 72. Sa querelle avec un gentilhomme de Touraine apaisée par le duc d'Anjou, 73. Accompagne le maréchal de Montmorency en Angleterre, 74. Reçoit une lettre du duc d'Alençon qui l'invite à lui être plus attaché qu'à personne, 75. Pourquoi il échappe au massacre de la S.-Barthelemy; ce massacre lui fait aimer les personnes et la cause de la nouvelle religion, 78. Va au siége de La Rochelle, malgré les conseils de son oncle, 79. Conduite qu'il y tient, 80. Particularités sur ce siège, 83. Il devient l'intermédiaire entre le duc d'Alençon et les princes protestans, 85. Leur propose diverses entreprises , 86. Pourquoi ces entrepriscs echouent, 89. Refuse de suivre le duc d'Anjou en Pologne, 93; et de se marier avec mademoiselle de Vaudemont, 95. Comment il fait éviter au duc d'Alençon un désagrement à l'égard de Catherine de Médicis, 96. Est envoyé auprès de Guitry, qui a fait une levée de boucliers et s'est logé dans Mantes, pour l'engager à rentrer dans le devoir, 106. Son entrevue avec lui, 107. Comment il le tire d'embarras, 108;

et engage les protestans qu'il commande à le laisser aller vers le Roi. 110. Est en voyé en Normandie pour Observer les mouvemens des proteslans, 112. A ordre d'aller en Languedoc rejoindre son oncle le maréchald'Amville, 115. Est averti qu'on a donné ordre sur sa route de l'arrêter, 116. Se rend avec beaucoup de peine à Joze, lieu de sa naissance, 117. Est obligé d'en partir; pour n'être pas pris, s'achemine vers Turenne, 118. **Y arrive, aprés** avoir échappe à d'autres dangers, 119. Fait la guerre à quelques-um de ses voisins, 120. Aide le sieur de de S.-Héran au siège de Miremont; y perd plusieurs genulshommes; signe l'acte d'union, et prend les armes. 121. Envoie rendre ses hommages au Roi; est peu favorablement accueilli, 122. Est désigné par les protestans pour commander en Guyenne sous le maréchal d'Amville, 123. Se rend à Montaubau, yest reçu aux applandissemens du peuple; fait dire secrètement la messe chez lui, 124; va quelquefois au prêche; s'empare de plusieurs petits forts, 125. Difficultés qu'il éprouve pour les conserver, 126. Livre combat an sieur S.-Martin-Colombières; le force à se retirer, 128. Dresse une emhuscade qui ne peut réussir, 131. Tombe malade, 132. Va à Lauserte, 134. Y met garnison, 135. Prend Clerac; donne rendez-vous à La Noue près de Riberac pour se joindre ensemble au duc d'Alencon, 136. S'empare d'une petite place; retourne à Turenne, et de la à Montauban, 137. Y reçoit nouvelle de l'évasion du duc d'Alençon, 138. Se reud à Bergerac, 139. De là à Moulins, avec 400 gentilshommes et 3,000 hommes de pied, 140. Est reçu par le duc d'Alençon avec beaucoup d'honneur, 142. Son entretien avec ce prince; effort qu'il fait pour le retenir dans l'armee protestante, 144. Va trouver le duc Casimir et le prince de Condé; objet de cette entrevue, 145. Défait un parti des troupes du Roi près d'Etampes, 147.



## ROU

Quitte le duc d'Alençan fort mécontent de ce qu'il ne l'a point comrus dans son traite avec la cour, 151. Rement à Turenne; va trouver le roi de Navarre à Périgueux, 153 Ses occupations pendent la paix; état de sa maison, 157. Il obtient la con-Conce de la sour du roi de Navarre ; portrait de cette princeme, 158. At-Laque la capitação Vesina; assiégo une partie de sa troupe dans l'eglise de Jergim, la fuece à se rendre, 159. Par as diligence apaies une mutinerar, 160. Se read a Montguyon avec le ent de Navorre, 161. Danger qu'il court prés de Coutras, 163 Est blessé dans une rencontre au hourg appelé La Salvejat, 165 Le roi de Navarre le mene malade à Agen, comment al guerit des austes de sa blemure, 166. D'après son conseit, le roi de Navarre converpera Montaulian una avermblee generale des deputes protestans, où la Reine mère et le Hoi envinent pour commissure le sieur de Bellievre; resolutions qui y sout prises, 168. Est envoye a l'oulouse aupres de Catherine de Médicie; objet de cetta masion, 171. Leur conference, 175. Propuse au cui de Na-varre de se sauir de Birun, regardé eomme auteur de la prise de La Reale par les catholiques, 174. Porce les habitans de Fleurance à ouvrie leurs partes qu'eur de Navatre et à su mite, 179, fat envoye en Guyenne pour faire executer les articles de la conférence de Nérae, 178 Details our son duck over la serie Duens de Rosan, the Ses relleatons ur les duels, (85. Il se ren l'avec le rot de Navarre à une assembles génerale des protestans a Montouon , 185. Reçoit du roi de Navaree le gouvernement du haut Languedue, 186 Se rend a Cartres, 187. Y convoque une assemblee des deputes de toutes les villes de son gouvernement, 188. Resolutions do cetta assemblee, 189. Morche sur La Brayère, et s'en rend maître, 190. Emplohe le revitaillement de Sarrino, 190. Morche sur Touleure, et par sopréssilles heble plesieurs

## BOU

69 1146

métairies appartenant à quelques principaux habitans, 198. Est appelé en Guyenne auprès du rui de Navarre, 196. Est envoyé au prince de Conde pour l'engager à consentir aux articles de la conference de Flein, 197 Son entrevas avec es prince, 198 Fait publier la paix dans le Lauguedoc; revient a Montauban se justilier auprès de lui, 199. Se rend comme volontaire auprès de duc d'Alençon, qui va dess les Pays-Bas, 200. Veut faire une reconnoissenca dans Cambray , 201. Est renverse et fait prisonnier avec plusteurs gentilahommes; details, 202. Est presente su duc de l'arme, 2011. Hétails sur sa captivité, 206. Refuse au Roi de sortir de prison, à la condition qu'il promettra de ne plus porter les armes pour la religion nouvelle, 207. Olitient sa liberte au bout de trois ans ; se tend a Neroc aupres du roi de Navarre, 208. Lui conseille de faire arrêter un valet de chambre de la reine Marguerite, porteur de de-pêches socrétes ou duc de Guiss, pourquot ce conseil mal movi devient inutile, 2013. Est envoye vers la Dordogne pour lever des régimens, 213. Passe la rivié, e de l'Île a la têta d'une peute armee; instruit le rot de Navarre et le prince de Conde des forces qu'il a reunies, et les prie de renir le joundre pour attacpier enaemble les troupes de la Ligue, 21 j. Averu que Mayenne doit se porter en Auvergne pour s'emparer de ses domaines, en instruit le roi de Navarre, a (6. Se ponte de ce (4) e, preud Tulle, met une garneson dans Turenne, et retourne à Bergerac, 217. Est charge de garder les places de la Dord gue, mesures qu'il prend à cet effet, 218. Suit le diet de Mayenne dam le Quercy; fortibe Nerac, 223 ( Mem. de Boudlon ) - Ametro des Allemands un retytor du Boi, XXXVI, 186. Defait le grand morechai de Lorrame à Braumont, a'empare de force de Dan près de Sedan, 214. Défait le gremon espa-guole de la ville de Ham en Picar-dur, 256. Est enveyé en Hollande

pour jurer et promettre le maintien du traité existant, 318. (Mém. de Cheverny.) — Est envoyé en Angleterre pour demander secours d'hommes, d'argent et de munitions; de là se rend en Hollande et en Allemagne pour le même sujet, XL, 231. Son discours à l'assemblée de Francfort, 232. Par sa diligence il obtient les secours qu'il demande, 233. Epouse mademoiselle de Bouillon; est fait maréchal de France; fortifie la place de Stenay, qu'il a conquise sur le duc de Lorraine, 317. Est blessé dans le combat qu'il livre devant Sedan au sieurd'Amblise, XLI, 131 et suiv. Surprend la ville de Dun; détails à ce sujet, 135 et suiv. Envoyé par le Roi dans le Luxembourg, il ruine le plat pays, et ne peut se joindre aux Hollandais, XLII, 375. Se rend maître de la ville de Ham en Picardie, et passe au fil de l'épée la garnison espaguole, XLIII, 49. Envoyé en Angleterre, il conclut avec la Reine un traité d'alliance contre l'Espagne, 288. (Mcm. de Cayet.) — Est blessé en duel à Agen par le jeune Duras, dit Rassan, XLV, 185. Reprend Castillon par escalade, 329. Attaque le grand maréchal de Lorraine d'Amblise dans la ville de Beaumont ; vers faits sur lui à cette occasion, XLVI, 283. Manque une entreprise sur Nancy, 305. Réduit la ville de Dun, 319. Fait visite aux conseillers du parlement pour être reçu maréchal de France, XLVII, 80. Est recu après quelques difficultés, 87 et 89. Défait auprès de Vuirton onze cornettes de cavalerie espagnole, 126. Prend la ville de Ilam, et taille en pièces tous les Espagnols, 138. S'excuse par lettres de venir auprès du Roi pour sejustifier, 365. Fait son accord avec le Roi, 525. Vient au Louvre saluer le nouveau Roi, XLIX, 25. Se réconcilie avec M. de Sully, 49. Ayant avis que M. d'Epernon a doublé les gardes à Paris, et changé le mot d'ordre, il preud des precautions et arme, ainsi que MM. de Guise et de Sully, 93. Détourne le prési-

dent de Thou de se défaire de m charge, 187. (Mém. de L'Estoile.) — Jette les fondemens d'une cabale dont il est le directeur; quelles sont ses vues, L, 117. Pousse M. le prince à s'éloigner du parti de la Reine, 226. Va donner avis au chancelier de la raison qui a fait retirer les princes de la cour; sort aussitôt de Paris. 229. Comment il trompe le maréchal de Bois-Dauphin, et sauve l'armée de M. le prince, 304. Se retire à Soissons aussitôt après la détention de M. le prince de Condé, 353. Envoie auprès du comte de Mansfeld pour lui persuader d'entrer ea France pendant que le Roi est dans le Languedoc, 543. (*Mém. de For*tenay-Mareuil.)

Bouillon (le seigneur de), maréchal de La Marck, fils du maréchal de Fleurange, est étroitement enfermé à L'Ecluse; meurt empoisonné en sortant de prison, XXIV.

186; XLV, 106.

Bouillon (Guill-Robert de La Marck, duc de), meurt à 25 ans, ne laissant pour heritière que Charlotte de La Marck sa sœur, mariée depuis à Henri de La Tour-d'Auvergne, XLV, 354.

Boulen (Anne de), successivement fille d'honneur de la reine Claude et de la duchesse d'Afençon, inspire à Henri viii le plus violent amour; son ambition, son adresse pour déterminer ce prince à l'éponser, XVII, 119.

Boullanger, prédicateur du Roi, s'élève le premier contre le livre publié par Duplessis Mornay sur l'institution de la sainte Eucharistie,

XXXVI, 443.

BOULLENCOURT (la présidente de) laisse en mourant une maison pleine de biens et d'honneurs; le Roi, dont elle étoit aimée, ne l'appeloit que sa mère; ingratitude de ses enfans envers lui, XLV, 298.

Boulogne (Et.), chapelain du cabinet du roi Henri 111, confesse ce prince après l'assassinat que J. Clément a commis sur sa personne, et lui donne l'absolution, XXXIX, 198.



Boynness (becommist de). D'oh est venu os nom de Bourbon, IX, 205. Leracignours des deux baronnies de ee nom s'allient per meriege, et leur accession resto a un nomina Genfruy de Bourbon; comment les deux baronnes sont de nouveus separces ; occrossement de la baronnie de Bourbou-l'Archembeult, 203. Le cimpuème fils de saint Louis, Rohert, comte de Clermont, epouse Louise, heritière de cette baroquie, inquelle est erigée en duche; isa-belle, fille du duc Charles de Bourbou, est mariee à Charles, comte de Charolais, depuis duc de Bour-gogue, 2015, Pourquoi ceux de la branche de Bourlou se pretendent plus prochains de la droite lume de sain) Louis que ceux de la brancha des Valois, 205.

Bogamus (le cardinal de), oncle du roi de Navarre, e t choui per les Guise pour servir d'instrument à leur ambition , son raractere; ilimion qu'il se fait en se prétant sux vues de ces princes, NX, 197. D'a-pres la convention de Joinville, il est declare successeur de Henri III , ы се год шешт ман сиблик, 1935. Sea paroles après la bataille de Coutem, 203, hat fait prisonner, 218. Est proclime rot per la laune, et reconnu sous le nom de Charles & ; est attaque d'une maladie mor-telle; on e saie de l'eulever à Chinon, il est transfere au château de Fontenay, 230. Il y meniten faseset des vieux pour le tromplor de ana neven, a foi Sa mort ne produit aucun effet aur la Ligne, ait. (Inammer.) -- Son caracters, XI., 77. Sa rejeance a son domestique Verguetses, 58. (Hem. de Ceret) -Avec sa croix archiepiscopale, it fait fine one assembler de protestans reunie au préche , hon mot du Box a ee sujet, MAV, 139, Donne on grand festin pour les noces du duc de Jovense; superbe appared d'un grand for qui ne reussit point, 220. Fast faire une procession suspelle où le Roi amote, et pour legestie d'est lous par les , 335. Est

proclamé roi par la Ligne aprés la mort de Henri III, § 10. Meurt dens se prison, XLV1, §3. (L'Estoile.)

Bousson (le cardinal de), autrefois Vendôme, présend, après la mort de son oncle Charles de Bouybon, avoir droit à la couronne de France; ecrit en Papa à ce sujet, et le prie de la favoriser de sa protection, XLVI, 133. Se déclare chef d'un tiera parti, en a'opposant dans le conseil du Roi au rétablissement des edita de pacification, 171. Il de-mande dans l'assembles du clergé seante à Mantes que le Roi soit supplia de lui permettre d'envoyer des deputes su Pape, 172. Tombe ma-lade de regret de voir son perti échouer; le Roi le plaisante à ce su-jet, 358. Demande oux evêques et docteurs réunis à S.-Peuis pour la conversion du Roi s'ils peuvent le recunnoitre validement, et le rece-voir dans l'Eglue, sans le jugement du Pape ; cette proposition est réselue effirmativement, contre son sentiment, 491 Ecrit su parlement en fareur des jesuites, XIA II, 64. Meurt à la fleur de l'àge; vers sur sa mort, 73. Service fait a sa memoire, 88.

Buconon (Ch. de), connetable de France, se rettre à Chantelle en A-mitaine, averti que le livi envois dei gena pour le prendre, se retira en Autriche, XIV, 535 Occupa Milan en qualite de lieutenant general de l'empereur Charles, 516. Poursuit les Français, dans leur setraite, dans laquelle sont tues le ca-pitaine l'ayard et le seigneur de Vandene se, 537 Descend avec une grande arnice en Provence, et vient nettre le siège devant. Marseille, 538. A l'approche de Larmee du Roi, lève le mege et se retire en linhe, 53q. Bassemble une grosse armee, comic d'entrer dans l'avie avec le vice-roi de Naples et le marquis de Pescaire, est reponssa par les brancas, \$13 (Paneg du Chreat sone repr.) — Lat louse pour heutenaut general du Boi en Italie, après la hataille de Marignau, XVI, 310, Defend la ville de Milan contre l'ar-

mée de l'Empereur, 312. Défait cette armée après la retraite de ce prince, 313. (Mém. de Fleurange.) - Inspire à Louise de Savoie une passion qu'il ne partage pas; est fait connétable, XVII, 15. Adresse ses vœux à madame de Châteaubriand, refuse les offres de Louise de Savoie, 57. Est privé de toutes ses pensions, 59. Accepte les offres de Charles-Quint, et se dispose à remplir ses nouveaux engagemens, 60. Trompe le Roi, 61. Se renden toute diligence au château de Chantelle; se déguise en simple gendarme; est trompé dans ses espérances, 62. Se joint au marquis de Pescaire, général de l'armée espagnole; attaque les Français à Biagrasso, 64. Les contraint à fuir, et les poursuit avec fureur; va mettre le siège devant Marseille; généreuse résistance de cette ville, 65. Comment il est diversement accueilli en Espagne par le Roi et la noblesse, 82. Retourne dans le Milanais, qu'il ravage; va mettre le siège devant Rome, où il est frappé d'un coup mortel; prise et pillage de cette ville, 94. (Introd.) — Mécontentement du connétable , 408. Son traité avec l'Empereur, 409. Se retire à Moulins, où il fait le malade, 410. Dissimule avec le Roi, qui vient l'y trouver, 411. Envoie le seigneur de Warty à Lyon, pour instruire le Roi de son départ, 412. Se retire à Chantelle; sa lettre au Roi envoyée par l'évéque d'Autun, 413. Comment, après beaucoup de peines, il arrive à Chambery avec le seigneur de Pomperaut, 414. Revient en Franche-Comté, où il trouve la plupart des gentilshommes qui doivent le suivre; noms de ces gentilshommes, dont quelques-uns lui conseillent de rentrer en France; traverse l'Allemagne; arrive à Mantoue, se rend à Crémone, 418. Est conduit à Plaisance; va trouver à Binasq le viceroi de Naples et l'armée impériale, 419. Vient assiéger Marseille avec le marquis de Pescaire, 454. Se retire en toute hâte, 455. Est en

voyé en Italie comme lieutenant général de l'Empereur; sa conduite à Milan, XVIII, 19. Comment il force les plus riches de la ville à lui donner de l'argent pour payer ses soldats; abandonne la place, et se porte sur Plaisance qu'il n'ose assiéger, 24. Essaie inutilement de surprendre Florence; marche sur Rome, 26. Y est tué d'un coup d'arquebuse, 28. (Mém. de Du Bellay.) — Ses dernières paroles, XLV, 50. (L'Estoile.)

Bourson (Louis de), fils du comte de Montpensier, vice-roi de Naples sous Charles viii, meurt à l'âge de 18 ans, en allant visiter le tombeau de son

pere, XV, 47.

Bournon (Pierre de), seigneur de Carenci, joûte au mariage du duc de

Bourgogne, X, 371.

Bourson (Gabrielle de), fille du comte de Montpensier, est mariée à Louis de La Trémouille, XIV, 399. Ses belles qualités; sa dévotion, 🚜 dignité dans son extérieur; sa bonté dans la vie privée; sa libéralité et sa magnificence, 447. Ses occupations; ouvrages qu'elle compose pour l'instruction des jeunes filles; réflexions de l'auteur sur le goût des femmes pour les lettres, 448. Exemples de femmes lettrées, 449. Gabrielle inspire de bonne heure à son fils Charles le goût des livres et des lettres, 451. Comment elle apprend sa mort, 506. Sa douleur, 507. Sa réponse à la lettre que lui écrit ensuite son mari sur cette perte, 513. Elle tombe malade de langueur, 519. Ses dernières paroles à son mari, 520. Sa mort, 523.

Bourson (Ch. de), cardinal, envoie des secours au duc de Bourbon

son frère, XI, 351.

Bournon (le bâtard de) est arrêté par ordre du Roi, jugé par le prevôt des maréchaux, et jeté dans la rivière; excès dont il s'étoit rendu conpable, VIII, 517; XI, 165.

Bourson (Matthieu, bâtard de), est fait prisonnier à la bataille de Fornoue, XIII, 138. (Mem. de Comines.) — Est nommé amiral,

## BOU

343. Va dresser une embuscade devant la ville d'Arras, et tue plus de Ano Bourguignons, XIV, 7. (J. de Troyes.) — Est l'un des sept chevaliers qui se chargent spécialement de veiller à la personne du Roi peudant cette bataille, 239. (Tub. du règ. de Ch. rm.)

Bousson (Heari de), marquis de Benuprésu, est tué dans un tournoi;

vers faits sur lui, XLV, 5%.

Bousson (Antoine de), roi de Navacre. Détails our ses derniers mo-mens, XLV, 55. Vers sur lui, 56.

Bounditte (Elte), archevêque de Tours, demande à Louis at la restitution de la vicomié de Thouasi et autres terres pour le seigneur de La Trémonille; son entretien avec le Boi, XIV, 386.

Bouants, procureur genéral on urlement de Paris, fait rendre sur s requête un arrêt de mort contra l'amiral de Coligny et le comte de Munigommery, comme rebelles et convainces du crime de lése-majesté, XXXIII, <u>47</u>5.

Bounnox, du perti du duc d'Orlénns, fait prisonnier le seigneur de Rout, VII, 251. Devient prisonnier

lui-même , 252.

Borzo (le meut de), gouverneur de la Bastille pour le duc de Mayeume, en apprenent l'entree du Boi dans Paris fast tirer quelques coups de canon sur la rue 8-Antoine, XLII , 205. Reud la place au Rui par romposition , so8.

Birze-pu-Ban (le), capitaine français prisunner de Talbot, est renda a la liberté per un moine quastin qui etoit charge de le garder,

VIII, 179

Bousses (Jean de), clere d'un enuseiller au parlement, est noyé dans la Seine comme compable de conspiration contre le Roi, XIII, 268

Borneseve (Julien), capitaine de la porte du Roi, est tur à la ba-taille de Fornoue, XIII, 141. Borneseux (le duc de) refuse du se mottre à la tête de le cromade, I,

124.

Boundouin (le pere) lous J. Clement de son amaiainat commu sur Henri in; est accusé de l'y avoir excite, XXXIX, 205 Son supplice, 208.

Bovacuas (Bartholoméo) est pendu à la place de Grève pour s'é-tre dit fils du Pape ; detail sur ce sujet, XLVIII, 187. Lettre du Pape à son nonce à l'occasion de Bourgue-**#0** , เชีg.

Bourautanun (le), valet du sei-neur de Bausignies, débatrasse J. da Lalain, enveloppé par les Gantois rebelles; est renverse, et reçoit plusieurs coups, X, 80. Est fait valet de corps du duc de Bourgogue, 81 .

Boungereurs (les), peuples du Nord, attaquent l'Empire romain des le troisième siècle; entreut et s'etablissent dans les Gaules, IX, 21. Details fahuleux et bistoriques donnes sur l'origine de ces peuples par Ol. de La Marche, dans l'Introduction à ses Memoires, 114 et surv. Quela furent lea premiera rois bourguignons qui furent chretiens, 119. Etendue du royaume de Bourogue, 120. D'ou lui viat le nom de Bourgogoe, 127.

Bounnonville (Enguerrand de) conduit la cavalerie du iluc de Bourgigne contre les Laegeois et le comto de Peruvez, VII., 2 [3. Se rend maltre d'Etampra, 251. Est fait prisonnier au siege de Soissons, qu'il defendoit, 262. A latête trauchée, 263.

VIII, 415.

Boussonville (Lounel de) et Doniot de Gouy tombent our un parti d'Anglais loge a Cailly-Fontame, et le defontentièrement, \ 11, 306 Lionnel ouvre le château de Coucy à J. de Luxembourg, 321. Est fait chevalier per L'Isle-Adam , 315.

Bounsonville (Regnant de ) est tue a la hataille de Cocherel, IV, 368.

Bouage, gentilh, protestant, est perce d'un coup de hallebarda A trois pas de la reine de Navarre, la maun de la S. Barthelemy, XXX VII,

Bownsten (Louise Bourgeois,

dite), sage-femme de la Reine, publie un livre sur son art, XLVIII, 213; et une Relation sur le premier accouchement de la Reine, XLIX, 227.

Boursier (Jean Le) est nommé gouverneur de Bayonne, XI, 29.

Boursiers (Gautier de) prend la

croix, I, 104.

Boussac ou Bossac (le maréch. de), tue presque sous les yeux du Roi Le Camus de Beaulieu sou favori, VIII, 25 et 439.

BOUTAUX, natif de Berri, est tué à la place de Grève pour avoir assassiné un sergent qui lui faisoit un exploit, XLVII, 181.

Bouteroue publicun poëme intitulé le Peut Olympe d'Issy, dédié à la reine Marguerite, XLVIII, 328.

Bouteville (le baron de), du partidu Roi, est tué à la bataille d'Yvetot, XXXVI, 211; XLVI, 252.

Boutiènes (Guy Guifroy, seign. de), remplace le seigneur de Burie dans le commandement de la ville de Turin, XIX, 201. Défend cette ville contre César de Naples, 261. S'empare de force du château de Berges, qu'il abandonne ensuite, 389. Laisse pour gouverneur de Turin au départ de Martin Du Bellay, st averti d'un dessein forme contre cette ville, et le prévient, 410. Prévenu d'un autre dessein, néglige de prendre des mesures, et manque d'être surpris, 411. Comment le complot échoue, 413. Assiège la ville de S.-Germain, 483. La prend par capitulation, 484. Est rappelé en France, 485. Retourne en Picmont, où il commande l'avant-g rde à la hataille de Cerisolles, 496. Avec la gendarmerie trançaise rompt les Allemands imperiaux, 508. ( Mém. de Du Bellay.) — Est accusé de n'avoir pas tait poursuivre César de Naples dans sa retraite de Carmagnole, XX, 492. Fait rompre le pont de cette ville; détails sur cette entreprise, 494. Se rend maitre de S.-Germain et autres places; est rappelé, et remplacé par le comte d'Enghien, 505. (Comm. de Montluc.)

Boutighne (de) rend le châtem de Pavie aux Français, XVIII, 74.

Bouton (Ph.) soutient une entreprise d'armes contre un écuyer da roi d'Angleterre, X, 266.

Bouviers (Gilles) se distingue dans une escarmouche qui a lieu sous les murs de Rocroy, XXXII, 13.

Bouzeguin, commandant pour le Roi le château de Berlette, le rend au prince Frédéric moyennant ses bagues sauves, XIV, 269.

Bouzonde-Failles, gentilh. gascon, desend Montargis contre les Anglais, VIII, 124. Comment il tue un bon nombre d'Anglais qui entrent dans la place, 125. (Mem. conc. la Puc. d'Orl.) — Est arrête par ordre du connétable de Richemont, jugé et jeté dans la rivière, 502. (Hist. de Richemont.)

Boves (Enguerrand de), prend la croix, 1, 102. Quitte l'armée des Croisés, 170.

Boves (Hugues de) se retire de

l'armée des Croises, I, 170.

Boves (Bob. de) est envoyé à Rome après la prise de Zara, I, 166. Tient mal sa parole et va en Syrie. 168.

BOYLEAUE (Et.) est fait prevôt de Paris par saint Louis; sa sévé-

rité salutaire, II, 397.

Bozzo (Fréd. de) se distingue au siège de liavennes, XVI, 28. (Mém. de Bayard.) — Est battu à Laudes, et se sauve à Crémone, XVII, 382. Rend la ville de Laudes, et rentre en France, 453. (Du Bellay.)

Brabans (Miles de), de Provins, prend la croix, I, 102. Est nomme par Thibault pour aller à Venise, 106. Est nomme du cinquième corps d'armée contre l'emp. Alexis, 198. Est envoyé auprès du jeune Alexis pour le sommer de tenir ses engagemens envers les princes croises, 244. Accompagne l'empereur Baudouin dans son expedition, 290. Apprend à Constantinople la triste nouvelle de la bataille d'Audrinople, 360. Conduit le troisième corps de bataille contre Johannice, 406. Est envoyé au secours de Renier de



Tribt, 410. Accompagne l'Empereur, qui va faire lever le siege de Cabotos, 433. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 440.

Braccionuno, capitaine italien, charge et met en fuite des compaguica do Savoyarda qui viranent au secours du château de Buringe, AL, 206.

Bangenouux (le présid.) se défait de sa charge, et est nomme consest-ler d'Etat, XLVIII, 258.

Branzquer (P. de) prend la croix, I, 102. Arrive au camp de Zara, 156. . Est envoyé par le comte de Blois à Piga, où il commence la guerre contre les Grecs, 318. Est rappele par le comte de Biosa, 352. Apprend à Pamphyle la triste defaite d'Andrinople, \$6s. Lat blessé au siege de cette place, 38a. Conduit le quatrieme corps de bataille contra Jobannice, 406 Est envoye au secours de Renier de Triht, \$10. Puis en Natolie contre Theod. La caris, \$22.

Baaixquat (Hiigues de) prend la

crotk, 1, 103.

BRAIGHART. Il se glisse pendant la nuit parmi les vaisseaux du Roi, et entre dans La Rochelle pour savoir l'etat de la place et en informer la flotte anglaise, LL, 97. Basisca (le capit, La), gascon,

est tue a lilois par un soldat qui par-

vient a a'c vader, XLV, 149.

Baanas, seign, grec, eposite Agnès, eccur de Philippe-Auguste, 1, 63. (Notice) - Devient le mediateur entre les Grees et les Françus après la bataille d'Andrinople, et reçuit le commandement de cette ville, son caractère, 84 (Introd.) - Rentre dans la ville d'Après, dont le regent lui confie la girde, 386 Recot a souverasorte d'Andrinople et de Dilymothique, a condition d'en faire hommage a l'Empereur, et de le servit dans ses armees, (oo. (*Mém.* de Falle-Hardoum)

BRANCALFON, informé du detesta-ble projet de P. Barrière, vient de Lyon co poste a Melan en preventr le Roi, XXXVI, 247, et XLVI, 513. Baancan, capitaine anglais, est

battu et fast prisonnier au village d'Ambrières per Ambr. Lore, VIII,

120. Валясовяют, d'Aspajon, accompagne La llire dans son entreprise contre les Anglais au alege de bloutargo, VIII, 156. S'y comporte vaillamaient, 128.

BRAT (J. de) assiste le duc d'Anjou au siege de Tarascon, IV, 460.

BREDEROUE (de), commandant des Hollandais, bat et met en déroute, près du village d'Eluersele, les Gantou revoltes, X, 108.

Brass (le seign, de), depuis doc de Savoie, est envoyé à Gênes par Charles visi, avec lesseigneurs Beaumont de Polignac et d'Aubijoux, XIII, 113. Danger qu'il y court,

Bazzstau, genulhomnie, est contraint par ordre du Roi de sortir du royaume pour a être mête de la querelle du duc d'Arguillon et de Bolo-

gny, XLVIII, 222. Barsaigu (Mantice), professeur royal de mathématiques, accompague Fr. de Luxembourg à Rome; y sequiert une grande reputation ; enseigne plusieuraannees à l'erouse, XXXVII, 371.

Barasica, gentilli. da hinota et grand orateur, harangue le Pape pour le sieur de Luxembourg, XLIII, foit.

BERTILLES, écuver gascon au service du seigneur de L'Estables, défend une entreprise d'armes contro J. de Chassa, N., 266.

Barros, piemontais, du parti de la Lague, est fait priminniera Yvetot,

XXXVI, aro et 252.

Bretor (Le), avocat de Poiners, publica Paris un livre rempli de calononies contre le Roj et la puelement, sloat pendu et son livre brûle, XXXVIII, 3:3; XLV, 320

Battre, on der echevius de Paris, attaque le cure de S.-Germuul'Auxerrois pour avoirtaxe le prevôt des marchands et les echevins de larem et de trahimm; grande rumeur à ca sujet, XLVI, 233. Bazuz (le capitaine) est charge

par le Roi d'aller au secours de Corbie, XXI, 477. Il y entre avant que les Espagnols soient arrivés devant cette place, 479.

BREUL (le capit.) est blessé dans une escarmouche devant Bapaume,

XXXI, 215.

BREZE ET STE.-GEMME (les sieurs de), chess d'une querelle par suite de laquelle 30 gentilshommes du Poitou et de l'Anjou se battent en duel, XLVIII, 72.

Brezé (le seigneur de), capitaine des Gardes françaises, est tué dans une escarmouche devant Cambray,

XXXI, 222.

Brezé (P. de), sénéchal de Normandie, lève 2,000 hommes à ses frais pour Marguerite d'Anjou, et s'embarque avec elle, XI, 241. Ses paroles remarquables au Roi, à l'occasion des négociations avec l'Angleterre, 273. (Introd.) — Est chargé du commandement de l'avant-garde contre les princes ligués; la mène jusqu'à Montlhéry, où il trouve le comte de S.-Paul, 356. Est tué dans le combat qui s'y livre, 369. (Mém. de Comines.) XIII, 284.

Brezé (P. de), sénéchal de Poitou, conduit et secondé par un meûnier, as-iége et bend d'assaut la ville et le château de Verneuil, XI, 12. Entre dans Rouen avec le comte de Du-

nois, 15.

Brezé (J. de), seign. de La Varenne, sénéchal de Normandie, passe pour gouverner le royaume et les princes de France; son caractère, IX, 404.

Brezé (Jacques de), fils de Pierre, sénéchal de Normandie, refuse de prêter serment au duc de Berri en sa qualité de duc de Normandie,

XI, 418.

Barzé, évêque de Meaux, reçoit la garde du sceau fait par ordre du conseil genéral de l'Union, XX, 223.

Bazzá (le maréchal de) rend un grand service au Roi en s'opposant à ce qu'on laisse à Noyon une garmeson d'Irlandais, et s'attire par là la haine du comte de Soissons, LI, 255.

Bazzá (le duc de) est tué se siège d'Orbitello, LI, 321.

BRIANÇON, frère du comte De Lude, est tué d'un coup de cason au siège de Poitiers, XXXIII, 468.

BRIANDAS, fou de François i. devient la cause d'une brouillerie de ce roi avec le Dauphin, XXVI, 71.

Briconnet, évêque de Meaux, fait, sans le savoir, de sa ville épiscopale, le berceau de la réforme, XVII, 78. (Introd.) — Laisse en mourant un testament curieux, XLVIII, 297. (Mém. de L'Estoile.)

BRICOTTE (le capit.) est tué su

siège de Coni, XIX, 305.

BRIENNE (Ayrart de) va demander au Roi avec Joinville la barque qu'il leur avoit accordée pour descendre sur le rivage d'Egypte, II, 215.

BRIENNE (J. de), comte de La Marche. Les premières années de ce prince, 1, 484. Devient roi de Jérusalem, et beau-père de l'empereur Frédéric; épouse en secondes noces la fille du roi de Castille; a 80 ans est demandé pour régner à Constantinople, 485. A quelles conditions; ne peut se rendre dans sa capitale que deux ans après son election, 486. S'embarque entin, arrive dans sa capitale, 488. Passe en Asic, reprend Piga, demande des recours de tous côtés, 489. Paroit reprendre toute l'ardeur de sa jeunesse dans les préparatifs qu'il fait pour défendre sa capitale, 490. Sort avec une petite troupe pour combattre une armée formidable qu'il met en déroute, 491. Envoie le jeune Baudouin exciter la compassion des souverains de l'Europe, 492. Meurt en laissant Constantinople dans une detresse qui devoit augmenter encore, 493.

BRIENNE (Gauthier, comte de), prend la croix, I, 100. Est appele au trône de Sicile, 484. (Mem. de Ville-Hard.) — Récit des malheurs et de la mort de ce prince, II, 348.

(Mem. de Joinville.)

BRIGANDET, capit. des habitans de la ville de Flavigny, resuse géné-



Baigano, un dei Seize, est arrêté pour une lettre qu'il écrit à un de ars oncles, du parti du Roi ; les Seize veulent qu'on le punisse de mort; le parlement l'absout, ML, 362; MLVI, 136.

BRISDERAR (le receveur) meurt après avoir éta taillé de la pierze; on lui en tire deux, dont une de vingt ouces, et l'autre de buit, XLVIII, 405.

Battanu, domestique du prince de Conde, est ure a quatre chevaux, comme coupable de l'avoir empououne, XLV, 357.

Beingu (Alys et Jacq. de) sont faits prisonniers an siege d'Arras; le dernier s'echappe, et rentre dans

la ville, VII, 202. Barnen (Florimond de) est tué su combat tivre aux l'aegeous par le duc

de Bourgogne, VIII, 266. Baiox joint d'un grand crédit au-prés de François :, XVII, 56, 5'empare de la Bresse, so rend maître de Chambery et de Turm, 132. Lat condemne au bannusement, 150 Reprend ses fouctions, meurt de chagrin , 160. (Introd.) — Repare et fortibe Marseille, \$15. Est renvoyé en l'apagne auprès du Noi prisonmer, pour lui porter de l'argent et des lourrares, et pour traiter de sa delivrance de concert avec l'archevêque d'Embrun et le président de La Selva, XVIII, 11. (Mem. de Du Belloy \

Baron (de), cesté neutre un milien des portis, est enlevé chez lui par lo aieur de Guyonyrelle, qui lui tue buit de ses serviteurs, pille 20,000 ecus

et ses meubles, XI., 214. Buos (Ph. Chabut de), amiral, emprisonne au buis de Vincennes, est remis en liberte; il marte nin mereu arce la piece de la ducheis d'Eumpes, XXIII, 297.

BRIQUERACT (le seign. de) soutient le mege de S.-Dimian contre Cear de Naples, et force ce guiéral à la lever, XXI, 132 (Comm. de Montluc ) - Est envoye en Angleterre par le prince de Conde pour obtenir des secours aux huguenots; il obtient de l'argent et des hommes, XXIV, 375. Est pendu en place de Greve avec Cavagues, XXV, 300. (Mém de Tavannes.) — Est nomme gouverneur de S.-Damian a la place du capitame Vasse, XXIX, 93. ( Vem. de Du Vellars }-Echona dans son entreprise sur liour es . XXXIII, 492. ( Hem. de Castelnau.) - Est envoye en Angleterre pour en tirer des secours, XXXIV, 156.

(Mein. de La Noue) Barssac (Ch. de Cossé, seign. de), est bleme devant Perpignan en souvant l'artillerie françoise, XIX, 380. Na au secours du capit. Bedaigne, et reponue avec in les Imperioux, 413. Force la petite ville d'Arlon o se cendre, \$\$7. Se pocte sur les troupes commandees par Fernand de Gonzague, qui se retire à Lan-drectes, 356 Attoque et renversa son armère garde, 457 Bepousse les Imperiaux prés du Quesnoy, 169. Se retire a Chalons, apresavoir été deux tois pris et delivré, 535. Defait les Anglau sur le chemin de Mara dans la terre d'Ove, 543. (Mem-de Du Bellay.) — Lat nomme gonvergeur du l'iemogt, demande en vain qu'un lui envoir des seconss; non habilete et sa constance au milien des privations; exemple de an severite en fait de discipline milita re, XX, 62. Il envoie presenter au Roi des remoutrances contre le projet d'evacuer l'Italie, 80. Son desespoir en apprenant le traité de parx de Cateau - Cambrous, il est force de demokr les playes qu'il a defendues pendant neuf aus, fit. (*Introd.*) — Contribue a la pr**ue da** quebpies forts de la terre d'Oye, XXI, 68. Est envoye gouverneur en Piemont, 77. Est fait marechal de France, 78. Se rend maltre de Quiers; detailasur la reddition de certe place, Br. Marche aur le château de Lana, gs. Veut se retirer, synat reconsul Lattaque impossible, gs. En est détourné par Montluc; détails à ce sujet, 93. Entreprend l'attaque, 96. Détails; se rend maître du château, 101. Prend plusieurs places aux environs d'Yvrée, 102. Marche contre don Alvar de Sande, 103. Le poursuit, 104. Se rend maître d'Albe, 115. Propose à Montluc d'aller défendre la ville de Bène, 138. Assiège le chàteau de Courtemille, 147. En devient maître par capitulation, 154. Va assiéger Ceva ou Sève, 158, qui se rend par composition, 162. Ecrit au Roi pour le détourner de donner le gouvernement de Sienne à Montluc, 171. Envoie un courrier à Montluc pour le prier de ne pas l'abaudonner, et de revenir en Piemont, 172. (Comment. de Montluc.) — Prend Vallenières par traité; emporte Quiers; est repoussé devant Calvi; est force à la retraite, XXIV, 199. (Mein. de Tavannes.) - Fait sortir M. de Villebon et toute sa famille du château de Rouen, XXVIII, 129. Se rend à Orléans après l'assassinat du duc de Guise, 130. (. Hém. de Vieilleville.) — Dès sa jeunesse est attaché an Dauphin; déploie de grands talens militaires; est fait colonel de la cavalerie légère, 311. Ses qualités extérieures; il est décoré du grand collier de l'ordre, fait grand-maître de l'artillerie, envoyé en ambassade à Charles-Quint, 312. Nommé gouverneur de Piemont et créé maréchal de France, il prend Quiers et Saint-Damian, 313. Est presque abandonne à ses propres forces; éprouve les injustices de la cour, 314. Conserve tout le pays qui lui est confié, en recule même les limites; sagesse de son administration; il favorise le commerce et l'agriculture, maintient une discipline sévère, donne des bals et des fêtes où les Français et les Piémontais sont confondus, 315. Son talent pour manier l'esprit des soldats, et s'en faire aimer et obeir, 3:6. Il est force d'abandonner le théatre de ses victoires, 317. Emprunte 100,000 livres pour acquitter la solde de ses troupes; peroit à la cour avec les com-

pagnons de sa gloire, 318. Emploie la dot d'une de ses filles pour renbourser les marchands piémontais; combat avec les Guise le parti des protestans; se range du côté des politiques, 319. Est nommé gouverneur de Picardie; contribue à la prise du Havre, 320. (Averties.)

Origine de la race des Cosse-Brissac, 355. Portrait physique et moral du maréchal, 356. Il est quelque temps enfant d'honneur du Dasphin; fait sa première campagne ca Italie, 357. Commande 200 chevaslégers en Piémout; est blessé au siège de Perpignan en sauvant l'artillerie française; est nomme capitaine d'une compagnie de gendarmerie, 358. Est fait colonel général de la cavalerie légère, 359. Danger qu'il court au siege de Landrecies, 360. Henri ii l'honore de son ordre, et le fait grand-maître de l'artillerie, 361. Est nommé gouverneur du Piémont; se rend à Suze, où il reçoit les derniers soupirs du prince de Melphe, 386. Arrive à Turin; y est harangué par le président de Birague, 388. Confirme et approuve les réglemens et ordonnances de son predécesseur, 390. Ne pouvant, selon l'ordre exprès qu'il en a reçu de la cour, faire passer sans danger les bandes italieunes commandees par M. de Strozzi dans le Parmesan. il les licencie en apparence, afin qu'elles se rendent separement dans ce pays pour s'y reformer sous leurs capitaines, 396. Retient prisonnier l'évêque d'Astorgue, et demande à Fernand de Gonzague réparation du massacre exécuté sur les soldats des bandes italiennes, 399. Comment il remet en haleine les troupes sous ses ordres, 407. Il envoie le colonel Bonnivet former un camp à Poyrm, à 4 milles de Quiers, avec ordre de tomber sur partie de la garnison de cette ville, dans le cas où elle voudroit aller à Ast, 408. Envoie le capitaine Terrides fortifier l'église de S.-François de Barges, 400. Se plaint à don Francisque d'Est, commandant à Milan,

de ce que la garnison du châtres de cette ville a tiré sur les soldats français, et en demande réparation ; fait tontes les dispositions necessaires our se préparer à la guerre, 410. Tient conseil avec ses capitaines sur l'attaque qu'il convient mieux de faire ; son opinion à cet égard, \$13. Il est resolu qu'on fera une entreprise sur Quiers, \$15. Le maréchal fait les dispositions nécessaires pour en commencer l'execution; noms des copitaines qui doivent y concourse, 416. Il recuit la place de Quiera à capitulation, et va en rendre graces à Dieu a l'eglise, 419. Depêche au Roi le rieur de Montboun, charge de faire diverses demandes, 425. Ordonne et fait exéenter des travaux pour fortifier les places de Quiers et de 8 -Danuan ; 448. Part de nouvelles Jevées , et occuper plusieurs places du Montferrat et de l'Astianne, Şag. Pait auvoir au Not les propositions avantagemen qu'un gentchomme du duc de Savoie lui a faitea, \$36. Pourquoi elles me sout par accepters, an grand detriment de la France, 437. Le marechai recent du Noi reponse aux diverses demandes que Moutinsia étoit charge de lui faire, 439. Dresse nuccoibu-cade au pout de Rusquau, dans laquelle 60 Hongrouss ut tues et fo fata prisoninera et blesses; noms des capitaines qui sout commandes pour cette expedition, \$ fo. Le matechal regust de ces capitaines deux habillemens de tête hongrois en present, et les envoie au Roi, 443. Ent munir S.-Damian de poadeer, houlets, et d'hommes, 475. Nuite et rasaure les places les plus importantes, (46 Alterentions avec le capitaine Vasor, charge de la des fense de S. Donnan, 147. Comment elles se terminent, 450. Sur le 1 unit de se mettre en campagne, il fait publier des ordonnauces militaires ; texte de ces ordounances, 475. Quitte la campagne et se retire à Quiers, §58. Fait condamner et exeenter «» Garcons comme auteurs de la reddition de Ville-de-Dia, 460

Repond a la marquise de Montferrat aur les plaintes qu'elle les fast faire, 461. Cette réponse est approuvée par le Roi, 362. Lemarechal voit avec prime l'arrivee en Pirmont d'ane soixantaine de seigneurs français, et d'un grand nombre de jeune noblesse; pourquoi, 464 Envoie de-fense au commandant de S. Domian et autres places frontières de latsser entrer aucon prince ni seigneur arul ou eu troupe, aans lettres ex-presen de lui, 505. Demande à Gonsague réparation des ravages faits par La Trinite; une capitulation militaire pour meitre les falloureurs à l'obri des excès des soldats, et la delivrance du capitaine de Monteil, XXIX, 2 Correspondance entre cra deux generaux aur ce aujet, 3. Appelle en conseil tous les princes et seigneurs, et leur fait un discours aux la necessite de tentraecrétes toutes les operations qu'il peut meditér. 7. Leur fait part d'une entreprise qu'il veut tenter sur le village de 8.-Baleing, in Succès de cette entreprise, 13. Fait retirer les compaguies de gend senierie dans les gurmoons, 16. Se rend à Quiera, dont il fait achever les fortifications, 18. Demande an Roi des renforts, en lui peignant l'état ou se trouvent les affaires en Piement, 19 Obstacles qual rencontre de la part da connetable, 22. Accorde 100 livres par mois et 20 juies au seigneur de La Chiusa, qui prend service pour le Roi, 24 Correspondance svec tionnagne su sujet d'un certa n Costemajor, 38; et avec le cardinal de Fourmon sur les faux broits semes en Italie, 30 Prevoyance du matechal pour se garantir de la dirette de vivres, 43. Il fait consentir Gous zigne a une capitulation de campagne, 47, Instrû t des projets de regeneral, il tient comerlavecaes caparamer, et les consulte une ce qu'il dost faire, 51. Tons s'accordent a envoyer informer le Roi de la situation du Piemont, 53. Le secretaire Planey est envoye à la cour, et ob-tient une partie des domandes qu'il

y fait, 54. Etat des troupes françai ses réparties dans les villes et chàteaux du Piémont; troupes à peine sussisantes pour les garder, 56. Le maréchal fait raser Passeran, 58. Eugage ses capitaines à entreprendre le siège de la citadelle de Lanz, 61. Détails sur ce siège, 65. La place capitule, 67. Vimercat en est nomme commandant, 71. Brissac, par sa diligence, force l'ennemi à la retraite, 74, et fait rentrer ses troupes dans leurs garnisons, 75. Demande au Roi le revenu de Lanz pour Bonnivet, 80. Envoie à la cour son frère Gonnor pour informer le Roi de l'état du l'iemont, 82. Se sert d'un expédient subtil pour ravitailler S.-Damian, 84. Reço t le colonel Fiolie, commandant les Suisses qui viennent d'arriver dans le Piéniont, et se félicite de les avoir pour compagnons et auxiliaires, 86. Comment il est trompé par un moine qui s'engage à lui livrer Cairas, 88. Il obtient du Roi que Lamotte-Gondrin conservera sa compagnie d'infanterie; envoie ordre au capitaine Vasse de s'aller jeter dans S.-Damian, menacé par les ennemis, 92. Découvre le projet formé par S.-Aubin de livrer Marseille à l Empereur, 95. Approuve le projet de Birague de surprendre Milan, et en dirige l'exécution, 104. Pourquoi ce projet échone, 110. Le Roi le loue et le console en même temps sur cette entreprise, 113. Le marcchal adresse des conseils au Roi sur les secours qu'il a promis aux princes d'Allemagne, et cherche à le détourner de cette alliance, 120. Fait fortifier la bourgade de Bra, et en donne le commandement au capitaine Du Solier, 125. Sur la proposition que lui fait Frégose de Gênes de livrer cette ville aux Francais, il envoie ce même Fregose au Roi pour prendre ses ordres, 127. Se jette dans Carmagnole, pour être à portée de secourir les places que les ennemis pourroient attaquer, et savoriser la moisson, 132. Assiège Dronier, 133, et le reprend

sur les ennemis, ainsi que Versul et Saluces, 134. Force la ville de Busque à capituler, 136. Signe une capitulation de campagne avec Goszague, 139. Fait fortifier S.- Martin, 146. Se rend maltre de la ville et du château d'Albe; détails sur cette entreprise, 147. Le maréchel reçoit du Roi avis de ce qui se passe en Allemagne et sur la fronuère, 155. Des opérations du siège de Térouenne, 164. De la mort du rui d'Augleterre, 175. De la victoire de Maurice de Saxe sur le marquis de Brandebourg, 177. De la prise de Hesdin par les Impériaux, 178. Il fait fortilier la ville d'Albe, 179. Prend plusieurs châteaux dans la province des Langues, tels que Gravesanne, Serreval, Dogliani; fait gràce au capitaine esp**agnol Léon de** Bellegarde , 181. Marche vers Sève. dont il fait attaquer le fort et s'en rend maître, 183. Kait battre ensuite la ville, qui capitule, 184. Attaque et prend les deux petites viles et le château de Courtemille, 189. Recoit la soumission des autres places voisines, 192. Instruit que Gonzague marche sur Villeneuve d'Ast, il assemble ses capitaines, les consulte, et leur propose de livrer bataille, 193. Cette proposition est unanimement adoptée, 195. Il donne des ordres en conséquence. 196. Les deux armées se rencontrent dans la plaine de Butiglières, 198. Une trève de 40 jours est conclue entre les deux généraux, 202. Entrevue qu'ils ont ensemble, 203. Recoit du Roi des instructions à l'occasion de la trève, 205, et des lettres du connétable sur les avantages qu'il a remportes dans le Hainaut, 207. Assiège Cameran, s'en rend maître, et fait sauter le château, 211. Rasc Baudicher et Tiglioles, 212. Vient au secours d'un corps commande par d'Aubigny, attire dans une emhuscade, 213. Adresse des conseils à son frère Cosse Gonnor, nonune gouverneur de Metz, 226. Requit de la part du Roi un mémoire sur la déroute de 4,000 chevaux des enne-

mis, exécutée le 3 noût :553 par le connetable; texte de ce mémoire, 226. A ordre d'assembler daligemment une armée volante de 5 à 6,000 Français, et de 1200 chevaux, pour entrer en Pranche-Comte, 213. Il envoie des renforts à S.-Damien et en châteou de La Cisterne, 235. Donna des ordres paur la defense de cette place, 23g. Approuve la conduite et l'opinion de Montluc, 2 jo. Segue avec Gonzague une capitulation pour la liberté des prisonmera de guerre, 243. Repond aux reproches qu'on lui fait sur le peu d cornomic days apporte an manicment de la guerre, 250. Reçoit du Rou une reponse honorable aur an valeur et sa lidelite, 251. Forme une entreprise sur Verceil; par qui elle lui est suggerer, 252 Comment il I exécute, 253 Su rend maltre de cette ville, a58 Tient un conseil pour savoir a'il attaquera le château, alia. Le reçuit des mains du capitarue, afir. Itefrae d'enlever le saint entire qui est dans l'eglor cathre drale de Verced, 265 Il sout de la ville en hataille, 263. Opere heuremement as retraite propria. Form, 36) Hercottava du Roj que Ν M. l'a choisi pour succeder au conneta-ble dans le cas ou la mort le lui enleveroit, et l'ordre de se tenir prét a revenir en l'rance au premier avertmorment, 271. Recort de nouveaux avis de Rutser les dopositions (averables de la reine d'Augleterre, et sur le projet de S. M. de conduire use armee en Allemagne, 274. Frend la resolution sl'attispier Nalfemeres, alls. Fact see dispositions a cet effet, 981. Ayant appris la defeite de Strozzi, il reserve son armer, ago; fact des dispositions pour attaquer le general Ligueros, 1931, Pourquoi il perd Loccasion de vaniere, 1941, II recont deux de pates de Sonnie, charges de lui demander des seconts, las. Deklere sat leurs propositions, es les envoie au llui pour obteute une approbation aur les messieus qu'il jage neumones, 3 i. Frend la sombuton d'attaquer lerec, 3:6.

Cette place est attaquee; dispustions foites par le marechal pour un assaut géneral, 30%, La ville se rend per capitalation, 300 Brusac demande au Roi de l'argent pour la forufier, et des renforts de troupes. 3 ro. Assège la fort de Maxin, qui se rend par capitulation, 312. Report des deputes des Ligues et de la vallee d'Aost, qui le prient de me point porter les armes dans cette valler, et de les laisser vivre en pats, 315. Renvoie l'ur demande au Roi , 316. Prie Sa Majeste de lui secorder les revenus de Mazin qu'elle a injustement attribues a La Fayette; obtient cette favour ; reçoit des députes du Valais qui lut annoncent que les Valaugus sont resolus a soutenir cruz de la valler d'Aust, 317 La reposse ferme qu'il leur fait est approuvée par le Bot, 31g. Il adresse a S. M. des remontrauces sur la neresette de regier la parement de l'armer de mou en mois, 350. Le marechal et pluseurs de ses capitaines sont loués et gratifies par le fiot, 321. D'armée rénére marche sur Santia, 3 a. Dispositions faires par Brisanc pour fortifier cette place, 3 (§ 1) renouveale sex unstances pour obtenie de l'argent, qui ha est envoye a divers temps, 328. Va trouver le mar-quis de Masserau, et regle les conditions auxquelles il acraira le Roc. 3 sp. Sa reponse aux seigneurs des Ligues, 35). Sea remontomest no Rot sur l'ordre qui lui a etc envoye de se renrer dansses garanous font changer de resolution a S. M., qui loue la condicte du matechatet lui promet dea secones, 3/3. If ac plaint au connetable de la fenteur des paremeno de l'armec, 33; Au Roi des values promisses qu'on lui a faites, envoir un ctat des chores quiluisont meresanis (1 🤫 La capitulation de campa, pe est de nouveau configues avec le general Lignerou, 338 Le matechal as plaint an Itor que ceux qui sont en Piemont, quelle que sort leur qualita, no requirent muchus grico se ricompense, 3 y. Adress de apprelles remontrates sur le

défant de paiement des troupes, qui est la cause de descrtions, et sur la situation des allaires en Piémont, 340. Prend le château de Gaunare, où il est atteint d'une goutte violente, 346. Forme une entreprise sur Casai; détails à ce sujet, 347. Entre dans cette ville, 354. Recoit du Roi des félicitations sur cette prise, et la promesse que les troupes seront regulièrement payces, 356. Fait des dispositions pour attaquer la citadelle, 359. Travaille lui - même à descendre l'artillerie dans les fossés pour battre les voutes du château, 361. Consent à une capitulation, 363. Quelles en sont les conditions, 364. La place est rendue au hout de 24 heures, 367. Le marechal envoie porter au Rot la nouvelle de cette prise, et demande de nouvelles munitions, de l'argent, et des récompenses pour les capitaines qui se sont distingués, 368. Se rend maître de plusieurs châteaux voisins de Casal, 379. Prend la résolution de se retirer dans ses garnisons, ce que le Roi desapprouve; remontrances du marechal à ce aujet, 383. Lettre à M. de Lyoux, gouverneur d'Albe, à l'occasion des rauf-conduits du maréchal qui ont été chassés de cette ville, 388. Remontrances au Roi au sujet de la ville de Sienne, qu'on ne doit passecourir au prejudice du Piémont, du duché de Milan et du Montferrat, 391. Le maréchal recoit du connetable une lettre qui contient le détail des opérations de l'armée du Roi en Flandre depuis la prise de Marienbourg, 405. Reçoit avis de la Reine que le Roi tient la place de Renty assiégée, et des nouvelles sur ce qui se passe eu Angleterre contre la Reine et son mari Philippe, 417. Correspondance du maréchal avec le Roi, au sujet d'un renfort qui lui a été promis, 421. Du Villars est envoyé à la cour avec des mémoires et instructions sur divers objets, 425 Nouvelles d'Angleterre, 434. De Flandre, 437. Etat des forces trançaises et alliées en Piémont, 440. Etat

des places de ce pays soumises às Roi, 441. Etat des forces des Imperiaux au même pays, 443. Remontrasces du maréchal au sujet de l'arrive du due d'Albe en Italie, 448, et sur les négociations qui doivent s'entamer entre le Roi et l'Empereur, 450. Autres remontrances sur le besoin d'hommes et d'argent qu'on lui promet sans cesse, 453. Il donne avis au Roi de la prise de Sienne par les Impériaux, 454. Reçoit du Roi l'épee que S. M. portoit à la guerre, 460. Eloge du maréchal par l'Empereur, 461. Il bat les ennemis sur le PC près de Caral, 463. Attaque et prend le château de S.-Salvador, 464. Informé de l'arrivée du dec d'Albe en Italie, il écrit au Roi pour solliciter l'envoi des renforts unt promis, 465. Reçoit une régonse lavorable et l'ordre de rester en Piemont, où sa présence est aussi necessaire que son armée, 468. La remontrance qu'il adresse au connetable produit aussi un heureux effet, 472. Il envoie au Roi Boyvin Du Villars pour lui faire part du projet de réconciliation entre le duc de Savoie et S. M., proposé par l'évéque d'Aost, le suppliant de la prendre en grande considération, 482 Belles occasions manquées; desordres arrivés en Piémont par le defaut des renforts toujours annonces, 488. Le maréchal écrit au duc d'Albe pour lui demander s'il est dans l'intention d'observer les capitulations de campagne précédemment conclues ; sur la réponse du duc, il envoie enlever et tuer tout ce qui se trouvers entre Milan, Vigerie et Novarre, et dans l'Omeline, 493. Lettre de M. de Guise au maréchal, sur quelques expressions d'une lettre de celui-ci par lesquelles le due se croitatiaque, 496. Réponse du maréchal qui satistait M. de Guise, 498. Il lève sur l'Eglise, les nobles et les rouriers une contribution qui doit étre remboursée par l'argent que le Roi lui envoic, 503. Annonce au Roi que la maladie s'est mise dans l'ermie, et presse de nouveau l'envoides secours

d hommes et d'argent, 505. Envoic attaquer le sieur La Trimité, dont les troupes sont défaites; nome des capitaines qui out part à cette expedition, 50% Is Not ayant envoyé le chevalier de Sévres en l'iemont pour l'assurer de l'état des chases, le marrebai le charge de representer ou Roi la necesite de l'armee, et la conducte qu'il a dû teur a l'egard des engenus, 500. Tient nu conseil dans lequel il est resolu qu'on liveera bataille à l'entermi, pour faire lever le siège de Nation, 5:8 Cette resolution, envoyee au Ror, est remise par lucă l'expersence et au jugement du marechal, 521. Nouvelle forme de combut imagince par Brusac, 555 Tombe. malade a Turin , 52 f. Envoie au Roi le jeune Tilladet, charge d'instrutions et de rendr : compte du siège de Santi i , 525. Noma des capitatics que le orarechal recompanite a la bienvedlance de S. M., 598, Uharge dit commandenient pendant za miebelie M. le do d'Aumale, 530. Lerit aux capitames qui font le siège de Vulpan , paur se plaindre de ce qu'ils n'out pas surci ses cedres, il lor combande de travailler aux entres qu'il a ordonnera, 535. Il se for porter a farmee, 530. La gursason de Yalpan capatale, 510. Le tom echal depêcheau Ror le cay tame Paspuer, commessire des geerres, portribit ennoncer cette unu celle, et representer ce qu'il y a a fince pour Louite des operations 550 Saiseverste envers un gentallomme qui a epartie factorie saus congr., Sijd. II envoie son fre e Gannor aupres du Horavec des metriet ons sur les aftaires de la govern, trate de ces mo structions, 545. Bee at avia de la le gue o lensive et detensive contractee avec le loujet le Pape XXX, § Secost l'ordre de 5. Al de pester en Piement : 6 ; et nouvelle de la conelusion d'une treve entre l'Empereur et Henri (), co. Envoie au marquis de Precore demander un paneques. mor monieurs de Talladet, de Noailles et de Rombouilles, 19.5-a offerts

auprès du marquis de Pescaire ponr obtenir reparation et restitution de tout ce qui n'éte fait par l'ennemi au prejudice de la trève, 19 Eloge du marechal par don Alvaro de Sande, 21. Est appele aupres du Hot pour dire son avas sur l'alliance conclue avec le Pape; quel est son avis, 26 Souvelles phantes au flot our l'état où il lasse les offaires du Piemont, 31. Memoire a ce aujet envoye par le aeur de Rambouillet, 33. Donge au Rot communication des dispositions du capit. La Trinite a servir 5. M., et a cemettre les places de Gairas, France et Conc. (a. Dapres la voloute du Roi, causé un regiment de 4,000 Suiasis, 43. Marche sur Vignal, \$1 Assege cette place, \$5. S'en rend mattre, \$6. Sa consiste genereuse envera le capatenne Pagan, 🐅 Recomp**ense cens** our out possies drapeaux napoltains. [8] Comment if punit et recompeti-e tour a tour le nomine Boney, qui est monte a l'assaut contre les lois de la discipline mittaire, 49. Il overiit le Nor-de-e-deber des propositions du capitaine la Transte, 5; fotosine co l'innee, appea were reunale communicatement a bi, de Fermes, 36 Sa patience et sa modestre, 54. Il donne de nouveau e ut avis sur la ligne coprine unge le hape, 'a). Retourne en l'amount, ce envoie a M. de l'ermes des ordres pour ineitre les troupes en ctat de lure la goerre, 69 Adresse au Roi des te ouatrances sur la negociepes qu'ou a apportee a fouriur farince du l'immut des choses necessaires, 📬 Tro donné avis de korrivée de M de Couse a Luciu, 75 Confe retires epities or cettle printinger par l'expedition d'art le due de tause est charge, 70. Four deux envoient an Rocan mem are que Boyem Da Villars est charge de porter, 77. Le more hat passe le 196 à Volence, et jette l'epouvante dins Milan, 9-Defend au seigneur d'Amville de rompre une lange avec le marquis de Premire, 94. Envois au Rei de nouvelles remembrances pour le

paiement des troupes, et sur les projets des Milanais contre Valence. 95. Suite de la correspondance du maréchal avec le Roi, dans laquelle il se justifie à l'égard des faux rapports qu'on fait à S. M. sur l'état des choses en Picmont, 98. Fait le siège de Valfénières, dont il se rend maltre, 114. Envoie Du Villars en porter la nouvelle au Roi, 115. Attaque Cairas, 120. La saccage de fond en comble, 121. Fait le siège de Coni, 124. Sa colère contre le vidame de Chartres qui fait manquer un assaut, 127. Il s'eloigne de Coni. 131. Tient l'armée cunemie engagée dans Foussan; envoie demander au Roi de prompts secours d'hommes et d'argent, 132. Recoit la nouvelle de la perte de la hataille de S.-Quentin, 138, et des ordres pour faire venir en France les 4,000 Suisses qui sont en Piémont, et MM. de Termes et d'Amville, 142. Il envoie an Roi le sieur Du Villars, chargé de remettre un mémoire sur ce qu'il convient de faire dans les circonstances critiques où se trouve S. M., 143. Fait démolir les places de Galliani et de Gatinare, 156. Envoie au Roi son frère Gonnor pour obtenir une augmentation d'hommes et d'argent, 161; et le sieur Du Villars auprès de M. de Guise retournant en France, pour lu remontrer les misères et les afflictions du Piémont, 164. Implore les secours du Roi pour le duc de Ferrare, menacé par les Impériaux et abandonné par le Pape, 166. Répond aux ordres contradictoires qu'il a reçus du Roi sur l'emploi de 440,000 livres, 168. Autres dépêches sur les opérations des ennemis en Piémont, et sur l'état des ufficires en ce pays, 172. Demande et obtient un congé pour se rendre auprès du Roi, 185. Est froidement reçu par les Guise; défie ses accusateurs devant le Roi, qui prend bautement sa désense, et lui donne des marques publiques d'estinic et d'affection, 186. Propose au Roi de faire marcher l'armée du Piémont sur Gênes, Savone et Milan, 188.

Reçoit à Lyon des dépêches de son frère Gomior sur les mouvemens des ennemis en Piémont, 191. Supplic le Roi de faire hâter les levées de Languedoc , Provence et Dauphine , 195. Arrive en Piemont, d'où il fait part au Roi qu'une armée de 20,000 ennemis bien payés se met en mouvement contre des troupes mal payées, à demi défaites et mécontentes, 197. Envoie l'ordre à son frère Gonnor de se jeter dans Verrue, et lui fait part de la marche des ennemis, 198. Donne pureil avis au Roi, 200. Sur les demandes du duc de Somme, gouveineur de Carmagnole, il envoie des provisions dans cette place, 203. lieçoit avis du sieur de Grignan, commandant à Lyon, que la flotte d'Augleterre à été hattue et s'est éloignée de Brest, 204 Envoie au Roi le sieur de Vimercat pour informer S. M. de la marche et des forces des ennemis, 205. Commentet par qui le marcchal pourvoit à la défense des places, 200. Renvoie au duc de Sesse les provisions qui lui ont été enlevées dans un combat livre dans la plaine de Cerisolles, 213. Annonce au Roi la reddition de Ceutat aux Impériaux, 214. Renouvelle ses demandes d'argent, 215 Recoit avis de la position et de la force des armées ennemics dans la Picardie, et des espérances de paix, 216. Demande au Roi qu'il envoie en l'iémont le prince de Condé, M. d'Amville et autres sei gneurs, 218. Ecrit à MM. de Guise pour les prier de prendre connois sance du mémoire qu'il a adresse au commissaire Plancy sur le danger éminent où sont les affaires en Piemont, 221. Précis de ce mémoire, 222. Répond au Roi, qui l'a engage à tenir ferme sans lui envoyer des secours d'argent, 22/; et lu adresse un ctat des hommes qui sout charges de defendre Montcalve, 229. Le maréchal apprend la reddition de cette place, 238. Envoie au Roi le sieur de Cros avec de nouvelles remontrances, 244; puis le sieur de Villars, avec un etat de recette et



guites qu'eprouve le matechal, 363 Fan ser accumations purfect contrlui, 3o5 fie Rot menure ceux qui parleront mal de lut, 3oG, M. d'Anc ville revenant des preventions qu'on lui a données contre le marechal, declare qu'il prendra sa detense au près du connetable son père, 368. Le marechal adresse au Rot un me moire partilieruf de sa conduite. 3m); et des remontrances sur la mission des sienca Mendiose et Bouillay, et sur d'autres objets , 3 (5. Au tres remontrances sur les conspirations et les mutinerses que le défaut de solde peut conser paran les troit pes, 3a j. Sur l'imposibilité de de moție les places dana le delai byc, 356. Sur la guide de quelques antres , sur le choux des capitantes a qui elle devoit être contec, 3ag. Sa is pouse à une leure du connétable. qui le presse d'executir les ordess qu'il reçoit sous replequer ui contester, 328. Annonce an Ros que la gaeni on de Valence n'a pas voulu langer enlever l'artillerie qu'elle ne fit auparavant payer de ses montron, et qual a fourm du sien pour continuer les prêts pendant douze junts, 350 Supplie le llor de lanc que M. de Savote envoie promptepoem un de ses printeignos ministres eu Pienout pour faire de grandes levees de pronuers, 331. Repoud ans accusations designment es du ma d'Espagne sur quelques griefs (6) inter aux capitames fraite is, 334 Charge Mend one of Bouillay d'un memoire sur le paieneut et le lu escoment des Suu-es et l'anquencts, des François et Italiens, et d'un etat general de tecette et de de pense finte en l'icment, 33 l. Luvoie par Duplicary l'état des places demolie (, 3 füi Regot nouvelle ik In blesage et de la malaibe du Itin, envoir a cette octadon un concrete an connetable, 337 Prend deame surca pour la suscie du l'immont, 338, Ecrit na Rot en favour du comte de Beines, 339. Repond aux planetes mal fonds es du duc d'Alia Mo Reclame contre la retenor 1

55.000 livres que le Roi veut faire sur les deniers qu'il lui envoie pour la solde des troupes, 343. Se plaint de ce que les gouverneurs de places, les capitaines et autres ne sont point portes sur l'état de paiement, et qu'on a oublié celui de la cour du parlement et chambre des comptes, 344. Répond à une lettre de M. de Savoie sur le fait des démolitions et restitutions des places, 346. Ecrit en même temps à madame de Savoie, 348. Recoit du roi François 11 une lettre par laquelle S. M. lui promet de reconnoître ses services; sa réponse au Roi, 350. Sa lettre à la Reine mère, 351. Remontrances adressées à LL. MM. et à MM. de Guise sur l'exécution du traité de paix, 352. Le maréchal auponce au Roi que toute l'Italie et les ennemis mêmes de S. M. s'étonnent qu'on accorde à M. de Savoie que les cinq places gardées par la France soient privées de leurs limites et juridictions ordinaires, 355. Nonobstant ses recontrances, le territoire de ces places est fixé à un mille italique de circonférence, 356. Il demande au Roi de lui accorder en u · seul coup tout ce qui lui est nécessaire pour l'exécution de ses commandemens; qu'autrement il sera forcé de tout quitter et de se retirer, 358. Sommaire de ses demandes, 359. Il se plaint au duc de Guise que dans la réduction générale de la gendarmerie, la sienne ait été comprise, et non-celle des autres marechaux, 365. Annonce au Roi le désordre des troupes licenciées, qui sont lasses d'attendre l'exécution des promesses de la cour, 367. Envoie quittances particulières des restitutions de places faites au roi d'Espagne , à M. de Savoie et au duc de Mantoue, 368. Se plaint de ce que lui et ceux qu'il recommande a la bienveillance du Roi sont à chaque instant basonés, et demande son cougé, 370. Sur l'ordre du Roi, il dresse un ample mémoire de toutes les choses que le maréchal juge nécessaires au bien des

alfaires, 371. Adresse de nouvelles plaintes au duc de Guise sur l'inexécution des promesses de la cour, 374. En adresse d'autres au cardinal de Lorraine, 378. Prévoit que le marquisat de Saluces excitera de longs démélés entre la Prance et la Savoie, 385. Fait demander an conseil qu'on envoie quelque autre com. mander à sa place; écrit à la Reine mère qu'il est résolu à se retirer, si dans trois semaines les paiemens ne lui sont euvoyés, 386. Envoie le sieur Du Villars à la cour pour détruire les faux rapports du vidame de Chartres, 388. Adr**esse de vives** remontrances sur le désappointement où se trouvent les gouverneurs de places, les capitaines, la cour du parlement et la chambre des comptes, dont le paiement est encore remis, 391. Envoie saluer a Nice le duc de Savoie; sa conduite envers ce prince, 392.Relève 🖢 fausse assertion des ministres du duc de Savoie relative à la dace du teston qui se lève en Piémont, 397. Répond à un mémoire du même duc contenant des plaintes contre le maréchal, 401. Ecrit lui-même à ce prince pour se plaindre des mauvais traitemens que les capitaines et soldats français éprouvent de la part de son capitaine de justice, 408. Supplie le Roi de lui envoyer un successeur, ou 30,000 liv. pour calmer un peu les souffrances des soldats, 411. Prie la Reine mère et le Roi de surseoir à sa nomination de gouverneur de Picardie jusqu'à ce qu'il soit de retour auprès de LL. MM.; écrit en termes vifs et laconiques à MM. de Guise, qui n'ont pu trouver moyen de le secourir plus tôt, 413. Annonce au Roi la disette ou se trouvent les habitans des cinq places conservées, et prie d'envoyer de Provence, Dauphine et Lyonnais 10,000 sacs de blé, 414. Comment il apaise une sedition de la gurnison de Turiu; fidélité des Suisses en cette occasion, 415. Il fait massacrer 40 a 50 soldats des compagnies

28.1 de Filladet et de Villambus pour ser-vir d'exemple nux mutiqu, 416. Massemble 7 ou 6 overpagnies dans Tu-rin, et les barangue, \$17. Annonce au Roi que si le meur de Briquemaut ue fot arrivé a Quiera et à Villeneuve de bonne heure avec de l'argent, les gens de guerre étoient re-olus de saccager ces deux places, \$18. Sur l'avis qu'il reçoit d'un suvoi de Sa,000 liv., il represente que cette somme, loin de le tirer d'embarras, ne fait que l'y plonger davantage, ayont fait des emprunts à gros interetr, 419. Demande 100,000 liv., 4xt. Sa lettre au cardinal de Lorfaine à co sujet, (32, 50 lettre ou Rot, en réponse de l'avis qui lui est donné de l'envoi de 50,000 lev par mois, et sur la nouvelle qu'il a reçue des dangers que S. M. a coutwo par in conjuration d'Amboue, 423. Il féliente le due de Gune sur Lissue de cette conjuration, 425. Prie le duc de pe pas rendre leurs compagnies aux sieurs de Tilladet et de Villambis, et de maintener les airurs de Ra belieu et de l'Ésle, qual a sommer a leur place d'aprés l'agrement du Rot, \$26. Feril au Roi sur les attentats et séditions des protest**on**s, et le supplie de pourvoir au rembuursement de ce que lui et ses anus ont fournt pour apauer la mutmerie des soldats, \$27. Autres remontrances sur les médies sujets adressem au Roc, à la Rein-mere et a MM, de Gume, \$20 Sa lettre au Rus avant de partir du l'te-mont, ou M. de Bourddion vient le remplacer, (3). Il arrive a Dam-pierre, ou MM de Guise l'avoient solver, §33. Se rend a l'ato, et supplie le Roi d'ordouner qu'il soit rembourse des 100,000 livi qu'il a empruntees, les rembourse lui-même avec la dut destiner à sa tile since, 431 Einge da marechal, 136. Lettres patentes envoyees an mater bal me la haution du territoire des cinq daous conservees en Ptemont, 485. l'ettres patentes da M. de l'avoie sur le mème objet, 188. Autres let-tres de dec de Mantone sur le bon

traitement qu'il promet faire à foisses sujets qui ont servi le Rvi, 490. Nome des capitaines qui out servi en Piémont sous le marechal, 494. (Mdm. de Du Villars )—Le more-chal fortile Santia, XXXI, 367. Force le château de Casal à capitie ler, 369. S'empare de S-balvador et Valence, qu'il fait raier, 370. I ait construire des forts autour de Vul pian; s'empore du château de Po mar, 371. Se rend maltre de Mont-calvo, 386. (Comm. de Robatia.) ---Renferme dans Rosen, il tient un conseil de ses principalis capitalues, et delibere avec eux d'envoyer en Roi des instructsons et meneures sur l'etat de la Normandie, offrant de remestre le commandement at on ne lui envoie des secours contre l'antiral Coligny et les Aughis, XXXIII, 265. Assiste su siege du Havre, 363. Sa mort, 319. ( Wéar de Custelnou.)

Baussac Charles de Cousé, comte de ), se declare contre les projets des Serse; etablit dans Paris la pu hos la plus sevère; de concert avec le presor L'Undher et les echevins Langhus et Neret, il ouvre les portes aux troupes royules, XX, 275. Percourt les rues en annonçant au peuple grâce et purdon; fait prender l'echarpe blanche; placard affiche au nom du lloi, 277. (Introd.)
- Defat. le comte de Montgonmery pres de Languau; preud son frere prisonnier, XXXIII, §39 Mon de Castelnau. - Batet defait les factions en Bretagne, XXXVI. 33). Accorde a la garmeon da chèteam de Digan une capitulation avantageme, 335 Mem de Cheverm: - Pille les reitres sur les bu mia de la l'erte, se poete sur Falame pour la defendre, XXXIX, 343. Y est fait prisonnier, XL, 2. Lat envoye par le duc de Mayenna aupres du duc de Parme pour le prier de revenir en France, n'eu oltient que de l'argent, 23 ; Remplace le comte de Belin dons le gouver-nement de Paris, XIAI, 119 Trair. avec photomes de part, des patiti

ques, des moyens de remettre Paris au Roi, 190. Ruse qu'il emploie pour faire sortir de la ville le capitaine Ferrarois, du parti de l'Espagne, et quelques compagnies de son régiment, 192. Regoit le Roi à la porte Neuve, et lui présente une belle echarpe en broderie, 195. Le Roi l'honore du titre de marechal, 196. Il se rend maître de S.-Malo par composition, XLIII, 406. (Méin. de Cayet.) — Est fait maréchal par le duc de Mayenne, XLVI, 520. Va au parlement annoncer que M. de Mayenne l'a nommé gouverneur de l'aris, et demande à la cour pourquoi ce choix lui est si peu agréable, 577. Fait serment à la cour en qualité de gouverneur, 589. Défend aux Seize de se rassembler, 615. A leur requête, les portes de la ville sont terrassees et condamnées, 619. Sort de Paris sous prétexte de parler à son beau-frère S.-Luc pour affaires particulières; alarme parmi les Seize; il revient demander au légat l'absolution pour avoir parlé à un hérétique; cette démarche ôte les défiances, 624. Fait publier des défenses de parler de paix et du roi de Navarre, 628. Rassure les Espagnols et les Seize', avertis d'une intelligence et d'un remucment qui se pratique dans la ville a leur préjudice, 631. Assiste à une assemblée tenue à l'Arsenal ; envoie le capitaine Ferrarois enlever un convoi d'argent pour le Roi, 636. Quelle part il a à la réduction de Paris, XLVII, 19. Présente au Roi une belle écharpe en broderie; en recoit une blanche avec le titre de maréchal, 21. Dissipe les attroupemens du quartier de l'Université, 24. Prête serment au parlement comme officier de la couronne et comme conseiller, 38. Attaque et preud la ville et château de Dinau sur le duc de Mercœur, 221. (Mem. de L'Estoile.) — Est fait maréchal de France, L, 467. Est charge de commander l'armée réunie dans le Poitou, 507. Sa mort, 524. (.Mcm. de Font.-Mareuil)

Baissac (madem. de) épouse S.-

Luc; vers sur sa difformité, XLV, 163.

BRISSAC (Timoléon, counte de), fils du maréchal, tente une brile entreprise contre l'amiral, XXXIV, 246. Pourquoi elle échoue, 248. (Mém. de La Noue.) – Est uné devant Mussidan, XXXV, 292. (Mém. de Tavannes.) XLV, 68.

Baissac (le comte de), capitaine normand, se sauve des premiers du combat livré aux Espagnols devant

les Açores, XLV, 238.

Baisson, président du parlement de Paris, entraîne la majorité de ce corps dans la Ligue, XX, 219. Est nommé premier président; prête serment de poursuivre la mort de MM. de Guise, 220. Revenu de ses erreurs, rend des services secrets su Roi, 252. Est arrêté par ordre des Seize, conduit au Châtelet et penda à une poutre, 253. (Introd.) XXXVI, 201; XL, 374 et suiv. Eloge du président par Scévole de Ste.-Marthe, 393. (Mem. de Cayet.)—Fait par-devant notaires une protestation contre tout ce qu'il a fait ou fera en qualité de président de la Ligue, XLV, 386. Néglige l'avis que lui donne M. Molé sur une entreprise mal conduite des principeux habitans de Paris, XLVI, 75. Obtient, à la faveur d'un scize, de n'ètre pas proscrit, 134. Averti par une lettre de se défier des Seize, il répond qu'après Dieu il a mis sa confiance à l'un d'eux, 177. Est averti de nouveau de prendre garde à lui, 182. Sa réponse à ceux qui l'avertissent des dangers qu'il court, 189. Sa conversation sur ce sujet avec le curé de S.-Severin, 190. Est arrêté et pendu dans la prison, 193 et 212. Quelques uns de ceux qui ont concouru à sa mort sont pendus en place de Grève; vers faits à cette occasion, XLVII, 78. (L'Estoile.)

Brisson, porte-enseigne de la compagnie du seign. de Sedan, repousse les Espagnols de devant Bologue, XVI, 210.

BRISSONNET, appelé le général. homme de sinances, acquiert de



# BRO

grande beste dans l'Eglus pour avoir etre cause avec Et. de Vers de l'expéditme d'Italie per Charles vin, XIII, 2. Est créé cardinal, 70. Cunduit tontes les affaires du Noi; son credit auprès de ce prince, 186. Ses mo-tels pour continuer l'entreprise d'italic, 207.

Baimorner, évêque de Lodève, fait ther 45 protestant qu'il a fait enfermer, XXXIV, 370.

Band (Bon), commiller-clere au nelement, ménage avec habileté les interés de Cath. de Médicis à Rome et à Florence; sa connoissance dans le droit civil et canonique; ses manières agreables, XXXVII, 273.

Boomons (P.) se crosse à Citenux, I, 138. Manque aux promoises qu'il avoit fattes out chefs des Croises,

13u

Baon (Cl. de Villeblanche, seign. de), fait donation de ses biens au conactable de Montmorency, XXVI, 98. Cametère de ce seigneur ; gluire qu'il acquiert dans les armes, (p).

Baon (Gull. de), heraut du Roi, est assoilli par les Turcs et attenst

du feu grégeras, II, 250.

Въофикановт (le seign, de), capit. du l'alan de Rouen : soupçonne de vouker hveer la ville aux Bretons. cat arrête par la veuve de P. de Bee-ac, XIII, 317.

Baussant (Ist), presiden et inquiateur de la Poi, prononce des sen-tences contre les Vandous, XI, 20

Bansez (le seign, de) est tué à la bataille de Dreis, XXIV, 379.

Brosse (le seign, de la) fait une sortie our les ennouns devant Meta, XXII, 329. Les repouse dans une encurrence he outlifeur the beaucoup de munde, et a sou cheval blessé d'un coup de paque, 3ffi.

Bansact (for sieure des), capitanes de la fague, sont tues dans un combat kyre prés de Chartres,

XXXIX, 166

Beessen (Marthe) est déclares pensédes du démon ; details à cu su-jet, XLVII, n§G. Défense du Roi en sejet dus manufalies dont elle est

BUC

l'occasion, 249. Le perlement la fait mettre en prison pour être examinec, 250. Ordonue essuite qu'elle et sa famille seront renvoyees à Romorautin, 253.

Baurène (La ) , licuten, particulier ca la prevôte de Paris, un des plus factieux des Seize , occupe la place de heutenant general et civil,

XXXVIII , 360.

Bauurga, écayer, dispute un pas d'armos près de Dipos, JX, 344.

Baununse met e la tête des paysans d'Autriche, qui se soulévent coutre la noblesse, XLIII, 441. Progrés de cette sedition ; comment elle est ejouffée; Brunner se tae lui-méme, 443

Bausquin, fameux sessesiu du parțe protestant, est fait presonmer è la

Roche-Chalan, et tue par les soldats de 200 coups d'epec, XXII, 306. Bucass (le comte de) vient au se-cours du Dauphin, à la tête d'unu troupe d'Ecusiais, VI, 358. Obtient un avantage sur le duc de Clarence, tue prés de Beugé, 359. (Tabl. du régni, de Ch. r. ) — Est fait prisonnier à la hotaille de Crevant, VIII, 94. Est tue à celle de Verneuil , 106. (Mém. conc. le Puc-d'Orl)

Berumanam (le duc de) débarque à Calais avec une armée anglaise,

IV, 162

Bucamonau (le duc de) met en mer une grande armee, et la conduit devous la rade de l'île de Ré, Ll., 35. Contre l'avus des François refugees, se dispose a attaquer la citadelle de Re., 33. Defaite d'une partie de ses troupes à S.-Blanceau, 36. Il public un magifeste, 38. Attaque la place de S -Martin , 39. Propine d'intrer en accummodement, ce que le Roi ne vent pas accorder, 46. Pait donner un samut general au fort de la Peee, 53. Son troupes sont betteen et defutes en essayant de as reticer a l'île d'Oye, 57 Se retire ave- sa flutte, malgre les tamaners que lut font les Buchellois de rester, 59. Ket tué au moment où il vu s'embarquer de nouveau, 105, dem espectére, 106 Bece (le seign, de) est blesse et

a son cheval the rous liu au siege de Padoue, XV, 285.

Buode (Guill /, un des plus suvans de son siecle, est envoyé auprès du pape Leon x; honneurs qu'il in recoit, XVII, 16 Est dupe de la politique italienne, 15.

Burres (le capit,, est blessé au combat livre par le gouverneur de Tarente a la flotte venttenne, ma)gre sa blessure, se rend pendant la nuit a la ville de Mesague pour y chercher du secours, qu'il amene à Tatente, XIV, 283.

Booker, jeune cordeher, quine le froe et l'habit en trompant ses supérieurs; son livre intitulé Antipéristase, XLVII, 427.

Buguznun (leseigu, de) est blossé à la tête au siege de Mets, et trepaue, XXXII, 3{1.

Bern (de), gouverneur pour le Roi de la ville de Pontoise, est contraint de rendre cette place au duc de Mayenne, AL, 1.

Buisson ( de), dit Sarrus, nunvona protestant, est appele à Annonay pour y commander; il maltraite les gentilshommes et veze les catholiques, XXXIV, 306.

Bulay et Dynois ( les capitaines), magnes voleurs, sont roues à Tours, XLŸIII, 40.

Bozzion (Claude de) , marquia de Gallardon, vient annoncer au par**lement** de la part de la Reme qu'elle se rendra le lendemain au Palais avec le Roi son his pour tenir son la de justice, XLIX, 254. (Relat. de Gellot - Est nomme commissaire du Itoi à l'assemblee des protestans de Sauniur, L. 149. Sa conduite conciliante et ferme y calme les esprits, 153 (Font.-Marcuel.)

Broca (Ou), commandant l'ar-rière-garde de l'armée royale, est tue an combat d'Esparon de Palitéres, XL, 203.

Bunke de La Rivière, officier de Charles v, charge de face les honneurs aux etratigers qui venoient voir le Roi, VI, 63. (Chrest. de Prten.) — Est nommé du conseil du Roi, 216. Est arrêté, accusé; obtient sa grace, 231. (Tabl. du rega de Charles #1.)

Boxes (le seign, de), lieutenes de l'Empereur, vient assièger la pla ce de S.-Paul, XIX, 227. Fast non nier le seigneur de Vallebon de la rendre, 231. Reponse qu'il en reçoi. fact battre la place, 232. Detailemlitaires ar les operations de cessege. 233. Se rend maître de S.-Paul, 236. hait brûler la ville et raser le chiteau, 237. Se porte sur Montreul. qu'il se dispose a assieger, 239. Lecoit la place par capitulation, sie Se porte sur Hesdin **pour en fair**cle siege, 242.

Buscau (le marq. de), devemgéogral de l'armee impériale en Hougrie par la mort du comte de Masfeld , de concert avec J. de Médica, livre un assaut à la ville de Gran, et o'cu rend majure, XLIII, 166.

Buagos. Comment les habita de cette ville delibéront entre est pour savoir ce qu'ils doivent faires l'approche de Beuri de Transismare, IV, 351. Résolution qu'ils prennent de se soumettre à ce prince, 351.

Bungas (l'orchev. de ) conscilie aux babitans de cette ville de reconnoitre Henri de Transtamere pour roi, et de renoucer a Pieriele-Cruel; motife qu'il fast veloir, 1\, 35 a Presente a Henri les bommages et la soumt-non de cette ville, 355.

Buniz (le seign, de) remplace le seign, d'Annebaut dans le comman dement de la ville de Turin, XIX, 192. Forme une entreprise aug la ville de Casal, 199. Est fait prisonnier dans cette vide, 200. Fores le château de Suze à se rendre à discrétion, 279. (Mém. de Du Belley) - Est adjoint à Montluc pour empêcher les troubles dans cette province, XXII, ro. Sa conduite incertaine, 24. Il empêche Montluc de tuer les commissaires Compain et Girard, 35. Fait ve**nir de Bor**denux deux conseillers du parletaeut, pour les opposer à ces com-missaires, 37. Se rend à Bordeaux avec quatre compagnies de gendar-

mes, §1. Assute au siège du château de l'eue, 101. Sa prudence fait suspecter ses intentions, 105. It fait perdre a Montine l'occasion de battre les cunemis, 100. Va sourger Montauban , 113. Se retire à Mon-trels , 115 Se joint à Montine, et consent a livrer baudle a l'enneur, 13- (Comm. de Montler.)

Buarr ele capit. La ) sue à la batwile de Cermolles na gentalhomme qui se trouve sans armure dans les premiera ranga (ranquia, XXI, 28.

Hearnvan est envoye par le Roi pour travailler à la paix cutre le roi d Espagne et les Provinces-Umes,

NIVIII, 57.
Busant (le seign, de) assiste au sege de larg au, VIII, 181.

Brase (Hali de Germont d'Am-

bo se, seign de ', est tue un siege d Yasoire, XLV, 152. Busse o'Anno se de seign, de ) est tue a la hitalle de Marignan, XVI, 207 (Mon. de Fleurange)
— Lit fait prisonner a la bitable de Guinegude, XVII, 241. Est tue à la batulle de Mariguan, 265. , Wein. Du Bellay

ffrisse is Amnoise, le seign, de S rend la ville d'Alexandro, et revieut en France, XVII, §53

Brissen Amnoise, Linux de Clerm my de 's'attache au doc d'Alene in , eloge qu'en foit la penicesse de Navarre : NNAVII ; qu'Est, attaque par une foule de géntiblion nes pendant la neut, echappe sain et saufan digsers 🐒 Par le cinseil da due d'Alene ar al s'eloigne de la cour, 🔫 Est problec i for list delle re, et par ordre du Roi fait sa part avec Quelus, nuguon du Rot, Cri. Marg. de Filos - XIV, 262,

463. Est the par le seigneur de Montserenu, details a ce sojet, tot, et sur lui, 1931. Vers faits e mire sa memore, 198 Mem de L. l'itode ?

Brand Lastane, un des chefe les plus griens des Seige, entre dans le grand'chembre à la tête d'une

troupe armee, et conduit à la Base tille les magnitrats qu'il croit 1030listes, XX, 220. (Introd ) - Se rend a la tête de cavaliera armés au pay lement, et y fait prisonmers le prem presid de Harlay et 22 conseillers, XXXVI, 127. (Mém. de Cheverny.) — Presente a l'assemblee des Seize un grand papier blanc, invitant tous les membres à signer après lus les articles du serment de la Ligne . qu'on redigera après les signatures, M., 367. Remet so due de Mayenne la Bastille, moyennant -a vie sauve, tous ses biens et meubles sont pilles; il se retne a Bruvelles, on il vit miserablement, 385. (Mém. de Cover . - Conduit a la Bastille le presidade Haclay et iui grand nombre de conscillers, VLV, 383, Noms de ceny qui l'accompagne**nt, armes** comme la de pistolets ; leurs extorsions dans les maisons hourgeones, 38]. S'empurte contre le pres. Brieson, qu'il accuse d'être favorable a la paix ; il loc dit qu'il mangera plutôt son propee enfant que de se rendre jamais, XIAT, 80 Lott arguer dans une assembler des Seize un grand papier blane qu'il doit conplir d'après la formide adoptée d'un nonveau serment d'amon, 186. Exiorte en van le people au meustre et au pillage , 196. Remet la Bastille au due de Mayenne moyennant la vie sauve, 215 Sa manon est pillee, on y trouve 6 so,000 francs, 236 (Mem de L'Estede

Birther Phil. Chahot, comte de , aqual de France, est nomme hentenant general du Roccu Italie , nome des chets et capitames qui l'accompagnent, NVIII, 305, Campe devaut l'urur, 310. Passe la grande Doire, 311. Marche sur Verced, Ing Sex operations minumes après la dépêche que lui envoie le cardinal de Louissne, 376. Bevient en France, apres avoir pourvo a la defense des places du Piemont , noms des capitantes qu'il y lame, 455

CABOCHE, un des chefs de la milice royale, investit la Bastille, et somme des Essarts de se rendre, VI, 305. Est pris à Bapaume, et pant de mort, 314.

CABOCHE, secrétaire du prince de Condé, homme facétieux, échappe à la S.-Barthelemy, et fait des vers sur cette journée, XLV, 79.

CADAMOSTO (Ch.), capit. italien, est fait prisonnier à Villefranche avec Prosper Colonne, XVI, 97.

CADART (J.), physicien de la cour de Charles vii, se retire riche de 20 à 30,000 écus, VIII, 111.

CADENET (le maréch. de), frère de M. de Luynes, voulant épouser madame de Pecquigny, et ne le pouvant que par le moyen des Espagnols, décide son frère à les favoriser contre l'électeur palatin, elu roi de Bohème, L, 456. Comment ce mariage a lieu, 457.

CADEMET, secrétaire du comte de La Rochefoucauld, ayant entendu la conversation de ce comte avec ses deux frères touchant les bons et mauvais serviteurs, demande son congé et l'obtient, XXXIV, 80.

CADEROBBE (le seign. de), gouverneur de Thionville, remet par capitulation cette place aux ducs de Guise et de Nevers, XXXII, 188.

CADET (Le), soldat basque, portant des dépêches des assiègés de S.-Damian au maréchal de Brissac, est enveloppé par les ennemis; comment il dérobe ces dépêches à leur connoissance, XXIX, 240.

CAETAR (Henri), légat du Pape voudu à l'Espagne, fait une entrée solennelle à Paris, loge au Louvre, confirme le decret de la Sorbonne qui défend de negocier avec un roi hérétique et relaps; fermentation alarmante que sa présence exerte à Paris, XX, >36. (Introd.) — Est envoyé par Sixte v en qualite de egat auprès de la Ligue, XXXIX, 113. Propose un traité d'accord pour

gagner du temps, XL, 54. Fate aumônes, vend sa vaisselle etbijoux pour payer les soldats & . Ligue, 100. **Il va trouver les du**o a l'arme et de Mayenne; retourne Italie par la Lorraine, 126. (Ma de Cuyet.) — Embrasse et favorouvertement le parti des turbue XLIV, 149. (*Mem. de Ville*m. - Fait son entree dans Paris; il co conduit dans la maison de l'evequ magnifiquement préparée pour le XLV, 26. Se rend au parlement, c il fait une grande harangue sur 🖟 puissance du Pape, 27. Travaille de toutes ses forces pour empéch qu'on ne s'accommode avec le re de Navarre, 30. Un arrêt du park ment de Tours, rendu contre a légat, est cassé par cului de Par-31. Se rend à Nowy, où il s'aboude avec le maréch. de Biro**n ; cette c**ole férence est sans resultat, 33. V. trouver M. de Mayenue à S.-Denpour le consoler et l'encourager. écrit une circulaire aux évêques. pour leur défendre d'aller à Tous travailler à la conversion d'Henrin. 34. Fait faire aux Augustins une precession à laquelle il assiste avec un grand nombre d'évêques, desambasadeurs et les co**urs souveraines, et**c., 35. Un grand conseil est tenu ches lui; il y est convenu que les predicateurs emploierent toute leur elequence pour prévenir les mauvais effets que pourroit causer la nonvelle de la bataille d'Ivry, 38. Retourne à Noisy pour traiter de la paix, et revient sans avoir rien fait, 39. Donne 50,000 ecus, et vend on engage son argenteric pour acheter du pain aux pauvres, 55. Adresse aux théologiens et prélats de Parula question de savoir si, dans la necessité où est la ville, on peut la rendre à un roi herctique sans encontir les censures portees par la bulle de Sixte v; la réponse est qu'on peut le faire saus les encou-

10, 71. Quitte Para pour retourner Home, où heureusenieut pour lui i trouve le Pape mort, 97. Avant le partir, il public dei pardoni que out remplir les troucs des calises, copuels most voles; vers faits à cette ecnaton, 125. (Mem. de L'Estode.)

Carray (Pierre), neveu du card. le ce nom, et heuten, du duc de Aonte-Marciano, se prend de paoles avec lui , quette l'armee, passe sur la Sousse, ou il est arrête; a purlle condition il est remis cu liserte, XL, 307.

Cause on ren de la hauteur d'un romore, dans lesquelles Lonts &r enternia phinicues personnages de fistmetione inventées par l'évêgan le Verdone leur construction , XII,

Cousen (Fast, de), frère d'Aneau de Caluen, est envoye avec ni en Natolie coutre Throd. Laswii, 1, (12.

Carasse (le courte de), fils ainé le Robert de S. Severin, est envoye n amb wade aupres du roi de France par Ludovic Sforce, XIII., 😁 Communde un corps d'armée a a hataille de Formone, 13a Donne ou l'avant-garde tranquise, 135

Catationor (le pere Bonavenure", patriari be de Constantinople t general des cordehers, est envoye par le pape Clement voi en Espaene pour travailler a la paix entre e roi de l'année et celiu il Espagne, KAXVI, 338 Retourne a Rome aire part des honnes dispositions le Philippe ir, est envoye en l'saure wour connuître cellet de Heuri st, No. Pais en Flandre aupres de archiduc d'Autriche, 34 i. ( Vem. he ( heres a .) — Est charge par le Pape d'accommoder le roi de France s le dur de Savose, (foi, ¿ Wem. de Ponticery ) - betensoye in Espeque, en l'eauce, en Allemagne , etc., power penetree la disposition des rinces eatholiques pour la puix, XLVII. 228. Mem de L'Estode )

Cytavra in, pape, fait expedier les lettres apostoloques, et nomme

des juges pour reviser le proces de Jegmue d Arc., VIII., 313.

Catantas suceede a son -Jean Asan dans le royaume de Bal garte, I., (1991). Laisse ett mourant our successeur Michel encore dans l'enfance, 502.

Garvière, seigneur de S.-Cesari , de la ville de Nusines, est fait prisommer par les cathologues en reve nant d'Allemagne, où il etoit alle ne goeier pour le parti, XXXIV, 380

Carvin (Jean). Sa naissance son caractere; mome violent que Luther en apparence, il pousse l'andace plus form que for; il compose un commentaire aur le traite de la clemence; averti que sa súrete est menacce, il se retire en Bearn, on la retne Margnerite ha assigne pom séjour la ville de Nerse , XVII., 113 Il vient a l'acis, oit sa presence ra nime l'enthousissme de ses secta teurs , 194. Prend la finte et se re-fugi : a Bale, 195. Entretiest des relations avec la duchesse de Ferrare . public son Institution christicine . qu'il dedie a François I. Effet pro-digieux que prodoit ce hvre , 128 Se rend à Geneve, on il prend la direction spirituelle et temporelle de l'Eglise reformée , ouvre an asyle à tous les 1 rangers protestant per secutes, 131. L'ait chauter dans les eglises protestantes le psautier tra doit en vers français par Marot et Theod. de Beze, i (7 (Introd )-Fait serte a port, et est suou par des femmes et des gens de nictier, XXIV, 131 Grie contre les feux al lumes en France pour brûler ses partisans, et fait brûler a Genese le trinitaire Servet, 113. La peric cution migmente sa secte, 114 Mem de Tavannes

Camaçian, potrințile de Constantinople, declare dans la chaire de Samte-Sophie qu'il reconnoît Innovent ur, et qu'il un recevoir de las le pullium, 1, 3; Alque deux mois après les principes qu'il a profeser, 45. Il se refugie a Didy motique, a présuroir reconnu Theori

Laseacu pour empereur, 64

Cambrar (Jérôme de ), enfaut de Paris, attaché au duc de Bourgogne, emporte l'honneur de la joûte faite à Bruges en Flandre, XIII, 375.

CAMBRAY (Jean, seign. de), guidon du grand sénéchal de Normandie, est fait prisonnier dans la retraite du comte de S.-Pol, XV III, 85.

CAMBRAY (lique de), formée contre les Vénitiens. Causes qui donnérent lieu à cette lique; motifs qui y déterminérent les différens souverains; détails sur les négociations dont elle fut le résultat, XV, 78. Partage arrête entre les quatre puissances confedérées, 80. Terreur que la publication du traité répand dans Venise, 81 et 260.

Cambronne (Regn. de ) se ditingue au combat naval levié près de

Modon, VII. 79.

CAMERAN (le comte de), seign. espagnol, est fait prisonnier par le sieur de Carces, XXIX, 26.

Camican, gentilh. français, est tué à la prise de Montsellas, XV, 333.

CAMPAGNAC, moine apo tat, assiège l'abbaye de S.-Michel en Poitou, et s'eu rend maître, XXXIII, 438.

CAMPAGNOLE (le sieur de), gouvern, de Boulogne, envoye au secours du château de Calais, est fait prisonnier par le cardinal Albert d'Autriche, NLIII, 262.

CAMPINENS (l'art des): préceptes donnes sur cet art, XXIV, 116 et

suiv , et XXV, p. 151.

Camponasse (le comte de) amêne au service du duc de Bourgogne des Lombards et des Italiens, X, 291. Outte le duc devant Nancy, 420. (Mem. de La Marche.)—Le trompe en faveur du duc de Lorraine, XI, 175. Ses menées secrétes, 223. Propose au Roi de lui livrer toutes les places qu'il tenoit du duc, ou de le tuer, 227. Quitte l'écharpe rouge, et passe du côté du duc de Lorraine le jour de la bataille de Nancy, 234. Repoussé par les Allemands comme traitre, se retire à Conde, 236 (Mém. de Comines.)—Après la

désaite de Granson va auprés du de Bretague, auquel il représente duc de Bourgogue comme un prise très-cruel, XIV, 35. A la journe de Nancy, abandonne l'armee de duc, 48. ¿ J. de Troyes.)

CAMPS (Notices manusc. de l'abbe de ). Ce qu'il faut peuser de co notices, et des recherches de l'ateur. Ne pouvoient entrer dans le plan d'une collection de Mémoire

IV, 4.

CAMPS. Comment se lèvent le camps; précautions nécessaires; fattes qu'on peut commettre a calegard, XXV, 126 et suiv.

CAMES ( le capit. ) est tue au ser

de Dun, XLI, 139.

Canus (Le), seigneur de Lambeville, président au grand conseil. succède à P. Seguier, président en la grand'chambie, XIVII, 330.

CANABLE (Nicolas, met sur sa tête la couronne de Constantin, le perd nussitôt et est jeté en prison, I, 55

CANAIE, avocat en la cour du parlement, chargé de travailler à la reforme de la coutume de Paris, meurt à l'âge de 80 ans, XLVI, 339

CANAPLES (le seign. de), commandant la place de Montreuil, de l'avis de la garnison, la rend sa comte de Bures par capitulation, XIX, 240.

Canarlis (M. de.), à la tête du régiment des Gardes, chasse les Anglais de leurs retranchemens dans

Tile de Ré, II, 57.

Canare (le sieur de Fresne-), conseiller d'Etat, un des plus beaux esprits de son siècle, meurt de chagrin de ce que le lloi ne !ui a pas tenu toutes ses promesses; XLVIII.

3-7

CANDALE (le comte de), fait presonnier par les protestans, est envoyé à le reine de Navarre, qui lui rend la liberté à condition qu'il servira la nouvelle religion; il va se joindre à Mentlue, XXII, 68. Est nonuné lieutenant général dans le Bordelais à la place de Montlue, 210.

CARDALE (le comte de ), fils aiuc du duc d'Epernon, conçoit un tel



### CAN

de p'avoir pas la survivance onel de l'infanterie, qu'il ne tre apasse par la charge de ir gentilh, de la chambre, la e declare contre le Roi, et de traverser son voyage a Bor-. 314. Se retire en Guyenne L. de Rohan, et s'y fait hu-., 315. Appelle en duel M. de therg, 55%.

BALES (le seign, de) est blesse t Naples, et meurt de ses bles-

XVIII, 70; XX, 377. Bik (Tile de) est ravagee en ur noe grande peste, XLI, , menecee par les Turcs, 199. BR ( Du ', editror des Mede Vale-Hardouin et de **le,** 1, 6, 11, 3.

mac de marq. de), du parti ague, est tue dans un come pres d'Amboise, XXMX,

retare (Eust. de) prend la

I, to i Lat nomme pour con- troisième corps de bataille Temper Alexa, 198 Memit matmople fort regrette, 3:6 rkine ( Andre i est envoye s Espagnols avec on point sour jeter da secours dans la le Banvilliers, LT, 280. racor : le capit à forçe 3on ands a se retiror avec perte ant Metr. XXXII, 321, trrends locapit reprend our les protestans a l'aule trata géore, XXXX, 244 ruris, Guyon de \, gentifh , chets de la gar 1800 de la trompe par un espi or, donne me emba-cade que los ten l Grott XV, 336 Comment ipe est enverment delate, néme ter, 3 fo

, un des capi r lessagn de de la garasson de l'eronentie, en poces do a 8o cunenas cure tranchers, NIN 246. rac(Angel, sogn dufinat, fut ger et dedie au Roi un livie na des plandeurs, XIVII, \$81. parene, bourrens de la ville us, devenu chef de la popuCAP

gż

lace, obtient du duc de Bourgogue que les prisonniers de Vincenues acrout transferes au Châtel-t; dans la route ils sout tous massacres , attuation de Paris apres ce massacre, VI, 343. Capelache perat penaprès sur l'ech daud, 344.

Capitaines. Comment on pourrost former de grands capitaines et des депствих ехретивнотек, Scipton et Cyrus ettes poor exemples, XXV, 136.

CAPPER (In femme d'Ysouard ' obtient du Roi que son mari chasse de Paris y rentre; a quo. M. d'O a'oppose, NLVII, 83. Garron, P., envoye à Lyon par

P. de Medicis, travalle sons main contre ce duc. XIII, 33. Carakores de frere), condelier,

est стримоние росс ехсек commis

sur la personne du taverner Ro-ques, XLAT, 599. Carrat no Bet (le), general au-glas, occupe une des places anneca sur la Seme, 1V, 233. Se vante de troubler la ceremonie du comon**ne**ment du roi Charles v, 25º Artive avec ses troujos pri « de Coche rel, 259. Sa repou e a Dugue chu, qui la lat prier de chessi un champ de bataute, our Porce de combattre, exhorte les siens à Joen Jaire 203. Essate de retordes le combat. 264. Se defend var famment å la ba t affe de Cocherel, afig. Se crad en fin a Duguescho, aga, Racouvre la bberte en rendant que bjues châteaus au Rei, 304. Menage un accommo le ment au rot de Suvarie , 365, Com namde Parmee anglasse a la bataille de Navarette, fro Ouvre estange des Espagnols, et en lonne à sa troipe de ge sattacher qua cux, 146. list charge de la jande de Dugnes. consist antre pur moors français, for Declare an premier qu'il aura la liberte d'aller et venir au indica des Anglais, vol vent lai domner sa parele de ne point « evader, 423,

CAPTIONA OR HANGEOUR, Leville bitant de Rome appelèrent ainsi le temps on les papes segourmérent a Avignon, IV, 67

Carucins (les) sont chasses de Reims, XLVII, 199.

Carados des Quennes, partisan du Dauphin, prend la ville de Roye en Vermandois, VII, 316. Est force de la rendre par capitulation; est fait prisonnier par les Auglais, malgre le sauf-conduit qu'il tenoit de J. de Luxembourg, 317.

CARAFFA (le frère Thomaso) public à Rome 500 thèses sur la grandeur et la primauté du l'ape, XLVIII, 150 et 185.

CARAFFE (le card. Ch.), neveu du pape Paul IV, propose à Henri II la conquête du royaume de Naples, XX, 69. (Introd.) — Entre dans Sienne avec le seign. de Strozzi; sa destinée, XXI, 206. (Comm. de Montluc.) XXIV, 185. — Ses perfidies euvers M. le duc de Guise, XXVII, 317. (Mcm. de Vieilleville.) XXX, 22; et XXXI, 426.

Carbon (le capit.) marche sur les Espanols à S.-Jean-de-Luz; détails sur cette affaire, XX, 339. Est tué auprés de Lunei par un habitant de Montpellier, partisan du connet. de

Bourlon, 360.

Carbon (M. de) est tué au siège

de S.-Jean-d'Angely, L, 512.

Carces (le sieur de), commandant les galères du Roi, piend 14 navires espagnols qui sont conduits à Antibes, XXIX, 25.

Cardonne, secrét. interpr. du Roi pour les langues étrangères, a traduit en français cinq extraits des manuscrite arabes joints aux Memoires de Joinville, 1, 8.

CARDONNE (Rayin.), vice-roi de Naples, commande en chef l'armée rcunie de Naples et d'Espagne qui vient à la rencontre de Gaston de Foix, XVI, 14. S'enfuit pendant la bataille de Ravennes, 49.

Carbonne (don Raym. de), grandmaître de l'artillerie de l'Empereur, est tué avec 300 des siens au siège

de Santia, XXIX, 514.

CARENCY (P. de Bourbon, comte de, est pris au combat d'Arras, XII, 115.

CARREDUCT, compagnon d'ar-

mes de Duguescliu, fend d'un cor de hache le principal conseiler is Pierre-le Cruel, V, 9. Surpris de une embuscade par le grand-maitr de S.-Jacques, engage le premut k combat, tue le grand-maitre, and est forcé de se retirer dans un bob. 13. Se distingue à la bataille de Mosticl, 38; au siège de Bressières, 106.

CARILLO (le capit.), espagnol, gouvern. de Boncouvent, est fat prisonnier par le capit. Serres, XXI,

**3**76.

CARLOIX (Vinc.), secrét. du mréch. de Vicilleville, est l'auteur de Mémoires de ce seigneur; il n'y unvaille qu'après sa mort; qualites qu distinguent son ouvrage; est nomme secrétaire du Roi, XXVI, 18. Se Mémoires ont été découverts au milieu du dix-huitième siècle par k pere Griffet, 19. (Notice.) — Il est envoyé au Roi par Vieilleville pour lui faire part du projet d'assièger Thionville; comment il remplit a mission, XXVII, 335. (Mem. de Vicilleville.)

CARMAIN (le vicomte de) est nommé un des conscillers du dauphm Louis, fils de Charles VII, XI, 160.

Carondelet (J.) est chargé par le comte de Charolais de visiter les titres à l'aris, pour savoir si le Roi pouvoit distraire de la couronne les comtes de Brie et de Champagne. A , 248.

CAROUGES (le sieur de ), gouvern. de Rouen, est chassé de cette ville, qui se range du parti de l'Union.

XXXIX, 50.

CARRACIOLE (le seign. Hector de), gentilh, napolitain, est tué au siège de Génes, XIX, 187.

CARRAVAL (le comte de ), lieut nant du duc de Savoie, est battu et fait prisonnier par le sieur de Créqui, XLIII, 350.

CARREL, avocat au parlement, refuse de se faire partie contre deux de ses domestiques qui ont tué sa servante et voulu le voler, XLVIII, 62

CARREL, file d'un usurier, est constitue prisonnier chez la reine Marguerite, XLVIII, 204.



zatva, doct. en droit, public **uge sur la** puissance da Pape le cardinal Bellacmin ; édée DESTAGE, XLVII, 425.

HEUR (le capit.), espagnol, se à mort devant Boncouvent,

177.

ioi (Dn) père et his, et P., sont mis hors de prison, où été détenus pour avoir impri-Confession du roi d'Angle XLVII, 398.

nouse Quand lusage des en s'est introduct à l'aris,

7f, 3gg.

spaz est envoyé chez mok**oye, rœ**ur de l'amiral, pour mi papiers et la mener pri-ga daint-German-en-Laye,

lf. 112

n (le sieur de) fait declarer les ales villes de Provence pour de la Lague, XXXIX, 97. tue par son or putable le pe-le M. Brone, XLIX, 221. naon (Isaac) ecrit au synode

gone pour detruire le bruit mru qu'il a abjure la religion fe; reponse de synode a cette

XIAM, 311. ter 'Ch', premier consulmeile, exorce pendant les a de Pennec une autorite jgge pur cette vule avec le Loury d Acy, MLIR, 206. mt il la perd avec la vic par nine du capit. Laberta, 208

PLT Falso , fils du precereture au fort de Notre-Danse i**erde, a**pres la reductio**n** de le, XI.III, 215 Se muteen 'MR Valmenu, 216.

ara (le coute de), seign nin , se jount avec ses troupes

d'Anjou, VI, 501

was (le due , second fils de ne poletin, paroit en Lorrame a accoura que les protestans niems depois long-temps, XX, mired.) - Vient an secours garnois a la ifte de 7,000 et de 6,000 hasquenets,

XXXIII, 399. Son caractère, 402. ( Móm. de Castolnau.)

CASIN CHOLLEY, sergent & verge du Chktelet de Paris, pendent que les Bourguiguons attacquent cette ville y répand l'effroi, en criant: Fermes vos portes! XIII, 278. Est condamné à être hattu de verges per

les entrefours de Paris, 293. Cassiner (Geoffroy) defait avec Chason 1100 Auglais prêts à s'emhorquer, V, 109. Commande l'aile druite à la batuille de Cisay, 130.

Castoni (Marc), provéditeur de Venue, conduit dans le port de Constantinople une flotte qui défait

celle de Vatace, 1, (91. Castez (Gervais de) prend la croix, I, 102 Est envoyé asprés du marquis de Montferrat pour le réconcilier avec l'emper. Bandouin, 312. Est repousé par les Greca devant le château Pentace, 350.

Castur (Hervé de ), frère de Ger-

vais, preud la croix, I, 2. Carrez (Heuri de), neveu de Regn. de Montmirail, ve avec lut

en Syrie, 1, :64.

Castes (Et. Du ), né en Picardie, epouse Chrut, de Pisan, et obtient une charge de notaire et «crétaire du Boi. V. roff. Apres la mort de son beau-père, se trouve le seul soutien de la famille, et est bientôt emporte lut-même por une maladie contagteure, 209 Eclarcimement sur l'epoque de sa mort, necessire pour fixer le date où Christine compula ses premiera ouvrages, 210.

CASTRETAD Ses Memoires comtiennent un espace de « i ans depuis la mort de Henri III, son caractère genereux; ses grands talens politiques, XX.15 Jourt de la confinue e de Catherine de Mediets: aprés l'accident de Yassy, pretod jes armes pour les enthologies; est chargé de plu-aieurs ambassades; donne seis de la conjucation d'Amboise; deconyre le complet d'enlever la famille reyale a Monceeux, 16. Delivre la France des troupes étrangères; est qualques jours leur prisonnier ; ses grandes vaes politiques; legans à

son fils, 17. Il negocie la paix avec l'Angleterre; propose, pour la rendre plus durable, de marier Elisabeth avec Charles ix; réponse de la Reine à cette proposition, 116. Il revieut de Bruxelles avertir la cour du complot que les protestans meditent; comment cet avis est reçu, 124. Il reconduit sur la frontière l'armee du duc Casimir; danger qu'il court dans cette mission, qu'il parvient cependant à remplir, 131. (Introd.) — So naissance, son education, ses voyages, XXXIII, 3. Il sert en Piémont sous le marechal de Brissac; s'attache à François de Lorraine; est présenté à la cour; gagne la faveur du cardinal de Lorraine, 4. Commande que galère; est chargé de porter les ordres de Heuri 11 au duc de Nevers, campe sous les murs da Laon, 5. Est envoye en Ecosse, puis en Angleterre, où il gagne la confiance de la reine Elisabeth; est charge d'une mission aupres du duc de Savoie, 6. Contribue à l'election de Pie 1v; découvre les premiers indices de la conjuration d'Amboise; accompagne Marie Stuart en Ecosse, 7. Se déclare pour les catholiques; est fait prisounier, et conduit au Havie; prend part au siège de Rouen, 8. S'empare de Tancarville par ruse; est envoyé de nouveau eu Angleterie, 9, puis dans les Pays-Bas auprés du duc d'Albe; découvre le complot forme par le prince de Conde et l'amiral d'eulever la famille royale à Mouccaux; vient en avertir la cour, 10. Est reuvoye à Bruzelles; revient en France avec une troupe de 2,000 cavalurs llamands; part pour l'illemagne, afin d'obtenir des secours du duc de Saxe, 11. Emploie tout son crédit pour engager ce duc à retourner en Allemague; comment il y parvient; est nommé gouverneur de S.-Dizier, et obtient une compagnie d'ordonnance; prend part à la victoire de Jarnac, 12. Est envoyé auprés du marq. de Bade et du duc d'Albe. dont il obti ut une armee; assiste a la lataille de Montcontour; remplit

diverses missions importantes e Augleterre, en Allemagne et a Suisse, 13. Accompagne le ducd'Anjou en Pologne; est chargé de leve 6,000 reitres pour soutenir Han III; est nommé ambassadeur prés de la reine Elisabeth, 14. Compose se Memoires en Angleterre ; revientes France presque ruine; se déclare os vertement contre la Ligue, 15. Hesri 1v lui donne des missions de cosfiance; il meurt à l'âge de 74 au. idée d**e ses Mémoires, compars** : ceux de Phil. de Comines; époque à laquelle ils parurent; diverses édtions qui en ont été faites, 16. Ce qu'on doit penser de celles de la Laboureur et de J. Godefroy; ples suivi par les nouveaux éditeurs, 17. (Notice.)

suivi par les nouveaux éditeurs, 17. (Notice.) Il accompa ne Franç. de Lorraine dans son expédition mavale, 87. Est envoyé par ce prince auprès du Roi

pour recevoir ses ordres, 89. Jugement qu'il porte sur la protection accordée par les rois de France aux protestans ctrangers, 91. Est envoye par le Roi vers les ducs d'Etampes et de Martig**ues pour leur de** mander d'envoyer leurs forces en Normandie, 200. Sc tend à Caea. où il s'entretient avec le duc de Bouillon, 202. Est altaqué dans une embuscade et fait pri-onnier; est conduit au Havre, 203. Comment il est envoye de la pour négocier auprès du Roi et du connétable, 201. Est renvoyé au Havre avec des conditions raisonnables pour les habitans, 205. Se trouve prisonnier des Anglais, qui se rendent maîtres de la ville, 206. Est de nouveau dépêche à la cour par Warwick, et resvoyé au comte par le Roi, 207. Se fait liberer de sa foi, en faisant rendre quelques prisonnices, 210. Est envoyé par le duc de Guise vers le Roi et la Reine mère pour leur dire que la ville de Rouen seroit prae, s'ils le vouloient, en moins de deux on trois heures, 211. Accompagne le comte de Rhi**ugrave an** siège du llavre, 214. Empêche en

Augleterro deux levées de reitres et



par cette reme de demander au Boi et à la Reine mère feur avis et leur consentement ou mariage qui lui est proposé en faveur du fils du comte de Lenox, 359. Revient en France, 351. Est renvoye auprès de la reine d'Angleterre pour proposer de nouvenn le marsage du Rôi ou relui da due d'Anjou, ou favoriser celus du comte de Leicester, 35a. Repoisse de la reine Elisabeth à ces propositions , 353. Il page en Ecose , où il trouve la Reine mariee avec milord Darnley, 354. Est encore envoyé en Angleterre et en Ecouse pour entnger les deux Reines à vivre e**n bonn**e intelligence, 355. Set efforts pour défendre l'honneur et la vie de la reine d'Ecoate, 357. Est envoyé na-prés du due de Savoie, 360; auprès de Margnerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Pass, 361. Est envoye de nauveau en Flandre pour visiter fe due d'Albe, et dire adies à la ducheuse de Parose de la part de LL. MM , 374 A son retour est instruit du projet des protestans d'en-lever le Roi et la famille royale s Moureaux, et de recommencer la merre, 375 En informe la cour, le connetable résuque ce projet en doute, 356. Le chancel, de L'Hôpttal blâme Castelpau de «on rapport, 3;7. Sur de gouvreux avis, un de ses fréres est envoye a la découverte de la verite, 378. Il part avec ses fréres et quelques hommes d'armes pour Laguy; conpe le pont de Teil-lebardon, 380. Se rend « Paris pour y faire prender les semes et peopte rer l'entree du Roi, 38: Est envoye aupres du duc d'Athe pour lui de-mander des secours, 3%. Sort par la porte 5-Antoine, est repons done Paris per les protestant; sort por celle de S. German-des-Pres , sagne Personne, 389. Arrive à Beunelles, ne peut obtent: du duc d'Albe le secours qu'il les demande, 388. Protestations de ce duc; motifs de sa conduite, 389. Obtient rafin # rompagnies de la gradarmerie des Pays-Bas, conduites par le courte d'Aremberg, 331 Entre ou Pressor

avec elles, 392. Refus du comte d'Aremberg de suivre le chemin que Casteluau doit tenir; ils marchent vers Beauvais, 393. Est envoyé auprès des Guise pour les engager à combattre les reitres, conduits par le duc Casimir; ce qu'ils refusent de faire, 405. Part en diligence pour alter en Allemagne demander du secours au duc J. Guill. de Saxe, 400. Amène à Rhetel 5,000 reitres, 410. Se rend à Paris, 411. Est renvoyé auprès du duc de Saxe pour le prier de retirer ses troupes, 412. Mécontentement que le duc lui témoigne, 413. Il parvient à l'apaiser, et l'amène à Paris, 414. Est envoyé auprès du duc d'Albe pour le remercier de ses secours, 417. Est dépêché vers le duc Casimir; disficultés qu'il éprouve pour le faire consentir à se retirer avec ses troupes, 418. Comment il parvient à obtenir la retraite des reitres, 422. En récompense de ce service, il est nommé gouverneur de S.-Dizier, 423. Est envoyé par le duc d'Anjou après la bataille de Jarnac pour faire avancer les reitres que le marq. de Bade amène au secours du Roi, 449. Arrive à Metz avec lui ; est dépêché vers le duc d'Albe pour lui demander un prompt secours, et trouve ce prince micux disposé qu'avant la bataille de S.-Denis; pourquoi, 450. Joint avec le secours que lui donne le duc l'armée des ducs de Nemours et d'Aumaie en Bourgogne, 452. Est envoyé par le duc d'Aumale auprès de LL. MM., puis auprès du duc d'Anjou par le Roi; but de ces deux missions, 456. Est envoyé auprès de la reine de Navaire pour l'engager à traiter de la paix, 490. Répouse qu'il rapporte au Roi, 491. Autres emplois et négociations dont il est chargé, 503. (Mcm. de Castelnau.)

Castelnau (Titus), frère de Castelnau-Mauvissière, arrive en diligence à la cour pour faire part du projet des protestans d'enlever le Roi et la famille royale à Mouceaux, XXXIII, 379. CASTELPERS (Raym. de), baren de Paunac, accompagne Montiur : son entreprise d'Auriole, XX, 393

CASTILLE (royaume de). Comment son union avec le royaume de France a été continuellement rompue depuis le mariage d'Elisab. de Castille avec Ferdin. d'Arragon, LI, 204 et suiv

CASTRAIN (M.) fait imprimer un livre qui prouve que la famille des Courtenay de cend par mâles de Louis-le-Gros, XLVIII, 126. Est vertement réprimandé par le Roi pour des vers faits contre le Pape, 212.

Castres (Ferrand de ) assiste Henri de Transtamare au siège de Tolède, IV, 445.

CANTRES, sergent-major, blesse et fait prisonnier le commandant de la ville d'Albe, XXIX. 150.

CASTRES (le seign. de), capit espagnol, est fait prisquaier à la bataille de Renti, XXXI, 203.

Castro (Fern. de), intime ami de Pierre-le-Cruel, essaie de remettre l'esprit de ce prince et de relever son courage, IV, 346. Le plaint en voyant ses affaires déserpérées, 360. Lui conseille de s'accommoder avec Henri, 366. Se voyant mis en jeu, quitte secrètement la cour de l'ierre, 368. Revient à son secours à la tête de 1500 hommes, V, 11. L'abandonne tont-àfait, 14.

CATEAU - CAMBRESIS. Toute du traité de paix qui y est conclu le 3 avril 1559, XXX, 440 et suiv.; XXXII, 231 et suiv.

CATELINETTE, porteur de sablon, est fouetté à la porte de Paris pour avoir chassé son àne aux Etats et s'en être moqué; un vulet de mennier est également fouetté pour le même sujet; quatrain fait à cette occasion, XLVI, 328.

CATEVILLE et L'ADEBEUF forment une entreprise sur Dieppe qui est découverte; ils sont condamnés par arrêt du parlement de Ronen, et ont la tête tranchée, XXXIII, 440.

CATHERINE SPORCE, mère des Riario, attaquée dans Imola, ouvre les portes de cette ville et va se ren-



fermer dans Porli; après un siège lung et meurtrier, elle tombe au pouvoir de Cesar Borgia, qui l'en-vo e à Rome, Ives d'Alègre obtient sa liberte et l'epouse, XV, 35.

CATHERINE DV BOURDON, SCHUT GU ros de Navarre, tient sa cour à Nerac, ses qualites aimable», XX, 182.

CATHERINE DE CLÉVES, duchesse de touse, public une requête adres-see au parlement de l'aris pour demander vengenuce de la mort de son mari, XXXIX, §6.

CATHERINE DE MÉDICO est maries au jeune duc d'Orleans Henri, secoud fils de François ;; caractère de cette princesar; elle est longtemps sons influence et sans credit, XVII, 120 (Introd.) - Mantfrate ### humeur contre Diane de Poittera por des discours qui repundent beancoup de troubles a la cour; elle tient compte à Tavannes du devois-ment qu'il loi moutre, XX, 68. Sa conduite ferme après la bataille de S. Quentin , la démarche qu'elle fait s l'hôtel-de ville de l'acts lu concike l'espeit du peuple, et lui prepare le chemin au falte de la puissoure, 74. Elle parole s'associée franchement à ceux qui possedent la confiance de son fils, 86. Elle fait donner a L'Hôpital la charge de hanceker, dans l'espoir de l'oppoare aux Guise, 8g Soutient secretement les princes mecontens; he correspondance avec l'amiral, qu. Lavore toutes les monte Vieilleville conferer avec le roi de Savarre, qui est garde a vue, ga. Devenue cegente, elle paroit accor ler a ce Nos une portion considerable du penasor, mais et reserve reellement toute l'autorite, 93. Manege dont elle se sert pour attirer à elle les princes et seigneurs dont elle craint Lopposition, lause aux Guise une grande influence a la cour, renvoie en Leuise Maise Stuart, 91 Sa minique ; laxe et fêtes voluptuemes de 14 cuar, 95. Ses enfais, leut enractere, gft. Elle panche autorement vers les protestans, et rap-pells le prince de Coude a Peix,

102. Agit presque ouvertement pour eux; ressure la Roi son fils sur les intentions da prince de Conde, 103. Ecrità ses affides qu'elle est prisonnière à l'aris, ses lettres secrétes soulévent plusieurs villes, 104. Forcce par le vœu des habitans de Parls, elle feint un grand zele pour la cause des catholiques, 105. Obtient que des conferences auront lieu » Toury, à Tolsy et à Beau-gency; son deur violent de gouverner seule, 106. Consultee par le connétable pour sevoir s'il doit liveer bataille aux protestans, elle interroge la nourrice du Kor, et sur se reponse cent au connetable de faire ce qu'il jugera à propos, 199. Oldigee de consentir à ce que le dude Gune soit fait heutenant genéral da royaume, elle fait dire ca secret a l'amiral de ne pas se decourager, 114. Parolt momee du desir de procurer la paix à la France ; acrangement conclu a Amboise; numistic génerale; le culte protestant obtient plus de liberte qu'apparavont , vente de 3,000,000 de biens du clerge catholique, 113 Comment Cathetine devient momentaneount maltresse absolue des affaires : 114. Fait declarer Charles ix mojeui par la parlement de Houeu; jette les pre-miers tondemens du palais des Tuiferies, forme le projet d'élèvee un vaste hospice où seroicht reçus et soignes les auklais invalides. Fêtes données a Fontamebleou; fatt voyager le Bot dans les pro-vinces, 216, Contre l'avis de 1.186putal, elle fot rendre on edit **qu**i diminue les avantages accordes oux protestaus (17. Donne dans tout son voyage des preuves qu'elle a change de système, 148 Fait tous ses afforts pour que la veuse du due de Guise se reconcilio avec Laurital. 120 Neume Cheverny chancelier du duc d'Alencon; fait des levres de tenupes, appelle tiono Suises, pretexte de ces leveer, 121. Sa accurite au nulieu des dangers que menacent la cour, 123 Se retire à Meaux avec la cour,

appelle les Suisses auprès d'elle; envoie Franç. de Montmorency négocier avec le prince de Conde, afin de gagner du temps; son discours plein d'énergie aux Suisses, 125. Nomme le duc d'Aujou lieutenant général, 128. Profite de la lassitude des protestans pour ammer un accord; conclut le traité de Longiumeau; conditions de ce traité, 130. Elle fait surveiller les chefs du parti protestant; donne ordre à Tavannes d'arrêter le prince de Condé, 131. Parvient à brouiller su fille Marguerite avec le Roi et le duc d'Anjou, 135. Prend les mesures les plus rigoureuses contre les protestans, et continue de négocier secrètement avec l'amiral, 138. Paix de S.-Germain; avantages qu'elle donne aux protestans, 139. Laisse entrevoir le projet de distraire les Français de leurs querelles religieuses par une guerre étrangère, 142. Tente inutilement, dans des conférences segrètes avec Jeanne d'Albret, de pénétrer les intentions du parti protestant; propose à cette princesse de marier le prince de Navarre avec Marguerite de Valois, 143. Son esfroi en voyant le duc d'Anjou presque disgracié, le duc de Guise éloigné, le cardinal de Lorraine obligé de partir pour Rome, et Tavannes repoussé, 144. Ses alarmes redoublent; son entretien avec le Roi; reproches qu'elle lui fait de la confiance qu'il accorde à Coligny, 147. S'enferme à Mouceaux; s'entoure du duc de Guise et de ses partisans; échausse leur haine contre l'amiral, 148. Accompagne le Roi chez Coligny blessé; empêche une explication entre eux; fait tenir au Roi un conseil secret, où assistent le duc d'Anjou, le comte de Nevers, le garde des sceaux Birague, et les maréchaux de Retz et de Tavannes; discours qu'elle y tient contre les protestaus; avone qu'elle a autorisé la maison de Guise a se defaire de l'amiral; avis des principaux conseillers, 152. Lève une armée destinée à s'emparer de La Rochelle,

162. Relève le parti protestant, et embrasse d'autres projets; veut mettre le duc d'Anjou sur le trône de Pologne, 164. Charge l'évêque de Valence de la négociation, 165. Se hate de faire la paix pour envoyer le duc d'Anjou en Pologne, où il vient d'être élu roi, 166. Jugemt mieux de l'état de Charles 1x que les médecins, elle écrit aux principales villes du roy sume pour les exhorter, en cas de vacance du trône, à se déclarer pour le duc d'Anjou, 172 A la mort de Charles 1x, elle se fait déclarer régente; cherche à ménager tous les partis; refuse d'ouvrir la prison de Vincennes, 175. Fait trancher la tête à Montgommery, 176. Effrayce de l'enthousissme qu'excite la victoire du duc de Guise, elle lie une négociation dont elle charge les maréchaux de Montmorency et de Cossé, remis en liberté; obtient une trève de six mois, 180. Remet en liberté Marguerite de Valois; la conduit à Sens vers le doc d'Alençon, et par leur moyen obtient une pacification apparente, 182. Revient avec le Roi au système de bascule, 183. Se rend à Nérac avec Marguerite dans l'espoir de réconcilier le Roi avec Henri de Navarre, toujours maître de la Guienne; conclut la convention de Nerac, qui rend aux protestans les avantages qu'ils ont perdus, 189. Veut qu'on oppose le roi de Navarre aux Guise, et offre de se charger de cette négociation, 199. Se rend auprès duroi de Navarre avec Christ. de Lorraine, sa petite-fille, dans l'espoir de lui faire rompre son mariage, et de le faire consentir à quitter sa religion pour épouser cette jeune princesse, 201. Maigré son àge, elle brave les dangers qu'elle court pour aller négocier avec le duc de Guise; amuse ce prince pour donner au Roi le temps de sortir de Paris, 210. Donne en vain à Henri un des conseils fermes et prudens après l'assassinat du duc de Guise; meurt de maladie à l'âge de 70 ans; sa mort ne cause aucune



princesse , 219. (Introd.) dun caractere; repruches qu'elle adresse su connetable, XXIV, 25% Motorstente de l'antorité des Gube, elle favorise en secret les mecontens, 262. Fait donner be account an sieur de L'Hôpital, et tentr une assemblee des principuit arigueurs du royau-me, dans l'espuir que le roi de An-varre et le connétable reprendent l'autome, 283. Après la mort de Prançois 11, elle s'accorde avec le due de Guise pour empêcher que le roi de Navarre m'ait la regence, 3 d. Sa politique envers ce prince; elle fait accorder aux haguemota la permission de précher, 316. Fait teur **le rolloque de Poissy yn faveur des** hagaenate; se lie publiquement et um secret aven eux, 317 L'erlit de jamvier 1562 est son ouvrage, quel en est le but, 318. Encourage le prince de Conde et les Châtilion; fortilie les haguesots, les favorus au dedaus et au debors; appelle les chefs a Fontamebleau, 326. Ses craintes et ses douleurs, 327 Se retire des mains des Guise et du rut de Navarre per le moyen de Rostain, gouverneur de Melon, fait on accommodement avec eux, 358 Par ses lettres secrètes, pluseurs villes se jettent dans le parti des huguenote, par d'autres lettres envoyees aux princes d'Allemagne, et enregistrees dann leans channelleries, des secours etrangers sout demandés es obtenus contre les Conse, 13 a Apres la hataille de Dreus, contieme le duc de Gouse d'au la charge de bentenant general, renone ses into fligences avec l'amiral, l'invite à ne pas perdre conraga. 380. Fatt la paix avec les chefs du parts protestant, 301 Poune Letat. de grand-mattre et de gouvreneue de Champagne an his do din de Guise, 505. Fait declarer le Roi ma jeur par le parlement de Rouen , et royager ses enfans dans le 1915 aunie, \$12. Pait construce une chadelle a fgon; ordonne le décontellement d'Oridans et de Montouben, fif. Décide avec la reme d'Espagne et le duc d'Albe la ruige des bérétiques en Franco et en Flandro, 415. Assemble les grands à Moulist pour les reconcilier, 449. l'ait faire une levée de 9,000 Souses, 450. Se rend à Meaux avec ses enfans; cevicut à Paris su milien des Suisses, 459. Après la mort du connetable, elle donne le commandement des ar-mees à M. le doc d'Anjon, XXV, 16. Fatt la pain avec les hugnemots, 35. La fait de nouveau pour gagner du temps, 181. Avertie par MM. de Souve et de Rets des conseils secrets tamas entre le flor et l'amiral, elle se rend a Montjupenu, et dons une conference werete essue pur ses discours de regagner la confiance de son fire, agr. Resont aven le due d'Anjou la mort de l'amiral, 292. Men de Tavennes.) - ha conduite à Paris après la batoille de S.-Quenting elle assemble le peuple à l'hôtef-de ville, XXXII, 481. Obtient 3numou trazen paur la solde de reçous hommes de pied , 48a ( *Mem. de La Chaster* ) — A la mort de Franças it, elle est reconnne regente, et reconcilie le sui de Navarre avec les Gauce, XXXIII, erra Ben efforta pour regagner le prince de Conde, 156. Sci veritables demenus, 177. Engage ce prince a venir a la cour, 184 Non entrevas avec lui au village de Talsy, (89. Autre entrevne a Beaugency, 193. Comment elle devient mutile, 1911 La Reine est suspecte aux protestano, 195. Propose de fonder un lifigural peur les soldats estropuss. 3 i Tombe malide d'une chute. Left. Se fortific contro les haquemas des princes voisins ; gagne les cours des cathologues en allant a legra grandes assembles som associant agaprocessions generales, 365. Poit supprioce la charge de connetable à la mort d'Anne de Montmurency, et nommer le duc d'Aujon benienant ceneral, juo Va voir l'armee du dur d'Angon dans le Lancoux, (6).

Mein. de Castelann.) - Itans un roussel tenn a blouceurs, alle en-

pose que les protestans, en faisant secrètement des levées d'hommes et d'armes, n'en veulent pas seulement a la maison des Guise, mais au Roi et à l'Etat, XXXV, 56. Sa politique à l'égard de ses enfans, 68. Veut chasser La Mole d'auprès du duc d'Alençon, 97. Mêne au roi de Navarre Marguerite sa fille; leur entrevue à La Réole, 169; puis à Nérac, 170. Ce lieu est choisi pour une assemblée des députés protestaus, 17). La Reine se rend à Auch pour conférer avec le roi de Navarre, 174. Sa prévoyance lors de l'expédition du duc d'Alençon dans les Pays-Bas, 200. (Meim. de Bouillon.) — Se rend à Epernay auprès des Guise; y règle avec eux les articles de l'édit de réunion, XXXVI, 91. Est envoyce en Poitou pour conférer avec le roi de Navarre, 91. Sa mort, 125. (Mem. de Cheverny.) — Mêne le Roi à Tours pour voir le duc d'Aujou; sa joie en entendant le discours que ce prince adresse à Sa Majeste, XXXVII, 36. Avertissemens secrets qu'elle reçoit des événemens heureux ou malheureux qui arrivent à ses enfans, 61. Défend Marguerite de Valois auprès de Henri III, coutre les rapports de Duguast au sujet de Bussy-d'Amboise, 73. Travaille à réconcilier le Roi avec son frère le duc d'Alençon; va trouver ce dernier en Champagne, 90. Revientauprès du Roi; obtient la liberté de Marguerite; son entretien avec cette princesse, 91. (.Mém. de Marg. de Valois.) — Meurt à Blois, XXXIX, 15. Ses funérailles; son éloge par Bertaut et par Cayet, 16. Elle sauve quatre fois l'Etat et le Roi contre les cutreprises de quelques grands, soit huguenots, soit catholiques, 17. Elle est justifice de la calomnie qui lui attribue la mort de la reine de Navarre, 24. Ses dernières paroles, 20. Batimens qu'elle a fait construire, 30. Anciens livres manuscrits dout elle a augmenté la bibliothéque du Roi, 31. Mem. de Cayet) - Elle fait savoir à Henri un que le duc de Giuse se contentera d'un pouvoit

général sur les armées, XLIV, 58. (Mem. de Villeroy.) - Fait étragler Loménie, secrétaire du Roi. pour donner sa terre à son mignes de Retz, XLV, 78. Vers où on h compare à Jézabel, 80. Accepte la régence qui lui est offerte par le perlement après la mort de Charles 11, 91. Dépêche en Pologne pour apprendre au Roi la mort de son frere, sait murer toutes les portes et entrees du Louvre, 92. Va jusqu'i Lyon au devant du Roi, 100. Ses paroles au sujet de sa vie imprime qu'on lui fait lire, 103. Paroles de cardinal de Lorraine sur cet ouvrage, 104. Paroles de Catli. de Médicis en apprenant la mort du cardiual de Lorraine; ses apprehensions, 109. Pourquoi elle approuve le meriage du Roi avec Louise de Lorraine, 113. Est accusée d'avoir fait voler la vraie croix dans la Ste.-Chapelle du Palais, 115. Sur les fanses nouvelles de la mort du maréchal Damville, elle fait resserrer plus étroitement le maréchal de Montmorency; s'en repent ensuite, 117. Mange taut au repas de noces du marquis de Nomeny avec la demoiselle de Martigues, qu'elle manque en mourir, 118. Est effiayée de l'apparition d'une comète; vers contre elle à cette occasion, 158. Va trouver le duc d'Alençon à Angers; comment elle en est reçue, 165. Va trouver le duc de Guise en Champagne pour savoir de lui la cause des remuemens qu'il y fait, 280. Est soupçonnée d'être d'intelligence avec les Gui-e pour priver ceux de la maison de Bourbon de la conroune, 297. Va trouver le Roi à Mantes pour le prier au nom du duc de Guise de reveuir à l'aris; elle retourne fort mécontente du resus du Roi; va le trouver a Chartres avec le duc de Guise, le cardinal de Bourbou, etc., pour le **même su**jet; mêine refus, 369. Meiirt à l'âge de 71 aus, endettee de 800,000 écus, 380. Son dermer avis au Rocaprès la mort des Guise, 381. Vers faits contre sa incinoire, 382. (L'Estoile.)



#### CAU

Catuanist-Hannierra, fillo de Henri IV et de la marquise de Moucuaux, est baptime à 8.-Ouen avec de grandes coremonies, XUX, 342.

Catherine de Navabre, somt de Meuri IV, est marior su duc de Bar ; difficultes qui s'elèvent sur la mamiere dont le mariage sera criebré; comment le Roi les leve de sou sutoerte , XXXVI, 372. La princissa se rend en Lorraine avan son mari , 376 (Mán. de Chaverny.) — Ditails sur son voyage de l'au à Saumor, XLI, 249 et suiv. ( Mem. de Capet ) — Son martige avec le duc de Bar est celebre dans le cabinet du Roi, princes pretendans a na aunin, XLVII, aga. Refuse de changer de religion ; va en Lorraine avec aun mari le duc de Ber, 356. Vient a Parts, ou elle fait publiquement le prêche en son hôtel, 397 Amista an sermon du pere Cotton, qu'elle fast réfuter par le maistre Domou-

im, 398. Sa mort, \$29. (L'Estrele.) Cavillion, genulhomme, chef de liqueurs, est batta avec sa troupe près de Neufchètel, XIAV, 549

GATAGER (le rapit.) est tue d'un coup d'acquebuse au siège d'Ostende; sa valeur et sou habilete, XLVII, **13**6

Caracaganoga (Berthold, comte de), se rend a Venise, 1. 146.

Carness (de capita) est înc dans une surtie su mege de Metz, XXXII., និកជុំ

Carcuna, P. , evêque de Brauvaia, presendaroir le droit de juger Jeanne d'Arc, fait au duc de Bourgogne une requisition a cet egard ; obtient de J. de Laxembourg, moyentant rooms tures, que la Pacelle las suit hyene, VIII, 28g. Eat nomme pour la juger de concert avec le vice-inqualteur, 191. L'interroge pour la première fois dans la chapelle du château de Rouen , Lacca-ble d'injuées , 292 Sa conducte un que dans ce proces, 295. Let la sentenor promunere contre la Pucelle, agéne sudagente pendant cette loc-ture, 3-5 Se rand a la prison de Jeanne d'Are pour constater qu'elle

CAU

LOŚ

a reprie les habits d'homms, 305. S'approche du bâcher au moment un il commençuit à s'enflammer, 309. Se met en garde contre ceux qu'il a servis; public de prétendum declarations fastes pur la Pucelle nvant de mour r; adresse à tous les progres chretiens une relation mensongère du procès; solheite et ob-tient du ros d'Angleterre des lettres de garantie; cherche a justifier la condemnation de la Pucelle auprés de tous les évêques du royanne, 310.

CAUMANTIN LOUIS Lefebyre, sei-gueur de), est nomme garda des scenar par le credit de MM de Puiateux et de Bassompterre, qui l'essportent sur M. le prince et M. de

Schomberg, L., 538.

CAUMOR (Jacquin). Predictions que la fait un astrologue de Carpi. KV, 341. Aventure plaisante qui lui acrive pour avoir voula compre une lance à 9 heures de nuis en hiver, 382. Deuger qu'il y court, 384. Est pendu par ordre du seign, de La Paluse, XVI,5\$.

CAUREAT (Hugues de), gouverneur de la dernière forteresse de Normandie, dont Dugueseliu au rendit in dire over tant d'adresse, IV, alla A la tête de 500 lances, vient attaquer les Français par der-riere, et decule la victoire d'Auray, 207. Accorde un pa se port pour Die gueschin, le reçoit prie de Châlone; l'assure qu'il le suivra partaut, 323. Gagne tous les chefs pascons, auglais, bretona, mavarina, qui lui promettent de marcher su premier ordie sous les enseignes de Bertrand, 3af. So rend avec onca Pierie, 326. Conduct ses gens à l'assaut de Maselon, 33g. Entame les murs de Bervesque a coups de martena, 352. Dúclare a fleuri qu'etant ne sujet du prince de Galles, il ne pourça plus le servir si ce prince seconde Pierre de Cruel, 367. Prend conqu de Hanri, et fort ses adreux a Liu panelin, 403. Noconde le duc de Lancastre dans le premier corps d'armer, à la hataille de Nevertte, \$10. Demande su prince de Gallas

la liberte de Duguesclin, 428. Offre 20,000 doubles d'or à Bertraud pour payer sa rançon, 454. Conseille au lieutenant Grandson de réunir les garnisons voisines, et de demander au connétable Duguesclin un jour pour livrer combat, V, 75. Est envoyé secrètement pour tirer des soldats des garnisons; envoie un trompette demander bataille, 76.

CAVAIGUE et BRIGUENAUD sont pendus après le massacre de la S.-Barthelemy, comme complices de l'amiral Coligny, XLIII, 459.

CAVALCANTI, d'une ancienue maison de Florence, seconde Monduc dans la découverte d'une ruse pratiquée dans Sienne par le marquis de Musicaux YVI

de Marignau, XXI, 271.

CAVALERIE. Avantages de la cavalerie; comment les compagnies doivent être formées, XXIII, 243 et suiv. Comment une armée qui est forte en infanterie doit couvrir sa cavalerie; exemple du duc de Parme, qui fait lever le siége de Paris à Henri IV, XXIV, 229.

CAVERRI, assistant à la procession de la chàsse de sainte Geneviève, prie tout haut Dieu et les saints qu'ils lui fassent la grâce, avant de mourir, de voir pendre les Seize,

XLVI, 629.

CAYET. Ses Mémoires porteut ordinairement le nom de Chronologie novenaire; il est élevé dans la religion protestante, et devient minustre; il embrasse la religion catholique apics l'abjuration d'Henri iv, XX, 26. Fut un des précepteurs de ce roi; résiste avec fermeté au comte de Soissons, 27. Le travail sait ses plus douces occupations; pourquoi os Mémo:res sont extrêmement précieux, 28. (Introd. aux Mém. de la deux. moitié du seiz, siècle.) — Livu de sa naissance; il fait ses études à Paris sous le célèbre Ramus, qui l'entraine dans la réforme; va à Genève saire ses ctudes de théolozie: obtient en France les fonctions de pasteur; devient sous-précepteur du prince de Navarre, XXXVIII, 2.7. Fait de grands progrès dans les

langues orientales; est mommé predicateur de Catherine de Bourbon; refuse de bénir le mariage de celu princesse avec le comte de Soissous, 228. Rentre dans la religion catholique; se consucre au célibat; reçoit le titre de chronologue de France, 229. S'occupe à écrire l'histoire de son temps, et à réfuter les libelles des protestans contre lui; sa mort; sa Chronologie septenaire, 230. li cerit le récit de la guerre civile, et le publie en 1608. Sa réponse sux objections qu'il prévoit qu'on va les faire, 231. Idée de sa Chronologie novenaire; jugement qu'en out porte Lenglet-Dufresnoy et l'abbé d'Artigny, 232. Sa dédicace à Heuri iv, 233. Il développe dans son avantpropos les raisons qui l'ont porte à écrire l'histoire des guerres civiles, les causes qui les ont amenées, les intérêts et les passions qui les unt fait naître, en se couvrant tomjours du prétexte de la religion et de l'interet public, 237 et suiv. (IVotice.) - Il est calomnie à cause de sa conversion à la religion catholique, XLIII, 132. (Mém. de Cayet.) XI.VII, 149. Il publie un écrit intitulé la Fournaise ardente, 394. Détails sur sa mort, XLVIII, 385. (.Mem. de L'Estoile.)

CATRUX (Jean des) est tué à la ba-

taille de Cocherel, IV, 268.

CATLUS (le seigneur de), genuilhomme de la chambre du Roi, vient en Languedoc faire publier la paix conclue à Amboise, XXXIV, 362. Se rend à Montpellier, où il fait lire des lettres du Roi, 364.

CAZE - DIEU (le sieur de La; opine dans le conseil du Roi sur les propositions faites par les ambassadeurs des princes d'Allemagne comme M. de La Vieilleville; offre 10,000 livres pour subvenir aux frais de l'armée, XXVI, 381.

CARIORIERY, grand kan des Tartares, vient à la tête de 100,000 hommes sur les frontières de la Moldavie pour y etablir un vaivode au nom du Grand Ture; après quelques combats, il confirme celui que



# CES

nky ont mir, XLIH, 176. su (Andre), architecto du mee à ses biens et à ses eslutôt que d'aller à la pintöt e E.V., 304.

sy (Jacq. Androuet Du), fahitecte, commence la condu Pont-Neuf de Paris en

LV, 170. su (l'abbaye de), hen des sos où se traste la paix de ambreau; nome des plénires français, espagnols et n qui s'y rendent, sous la n de la duchesse douarrière ine et de son file, XXXII., rquis le Leu des confereu-

unge, 221. 44.20 (batalle de ). Nome murs tués, blance ou facts es, taux du côte des Impée du côté des Français, 3. (Mém. de Du Rellay ) – on de cette bataille, NXIII, silo sur les fautes commises sistes batailles, 330; compout les criter, 336. Man. mes ) — Noins des capi-is à Cernolles, XXVI, (3). , les François tirent peu de leur victoire, 135. ( Mem. aville.)

inns (Michaud de), ecuyer non, dispute le pas d'armes hillous-sur-Saftee par Jacq. , X., 22. Est blesse dans le

24. D'Est, fils naturel de l'unphonse, duc de Ferrure, jestioù de ce duche a la lis Alphouse, leve des gens e et se fortifie, XXXXI, inne diables a Nome rendre ee nu Sajut-Siege, est enië; livre bataille a l'armee ; est vames, 3tio. Code son

ne Napaes, pouverneur de tente de se rendre makre de de Turis, XIX, 261. K il echone dous son entre-63. Essais de surprendre , on ant repumos avec perte, aque inutilement Casallar, CHA

197

et se retire avec perte, 388 ( Mém. de Du Bolley.) — Reprend S.-Mer-tin, XXI, 114. Est d'avis, dans le conseil de Ferdin, de Gonzague, qu'on assiège Casal, > 15. (Cosus de-Montine.) — Echoue dans son projet de autprendre Turin , XXIX , 285. (Mem. de Du Villars)

Crain on Tourds, neveu du duc d'Albe, est tué na mége de Vulpinu.

XXI, 335.

Creek (le duc de), scobessadeus d'Espagne à Rome, sollicite l'éloignement de cette ville de M. le duc de Luxembourg, ambassadeur de Henri IV, XL, 90.

CRABARRES (Aut. de.) conseille au connetable de sa retirer de de-vant Avranches, VIII, 5:3. Empéche les princes mecontens de l'arrè-

ter, 5:4.

CHARABERS (Joeq de), grandmaître d'hôtel du Roi, amiége Chalam en Bordelais, et prend la place

d'assect, XI, 39.

CHAROY, avocat de Niames, requiert à l'avarmbles des Etats de Languedoc qu'on faue tomber les charges de la province sur les reclesiastiques, il s'elève contre l'ignorance et la corruption des moses des prêtres, XXXIV, 304.

CRALAIS (de), maître de la garderobe du Roi, en grand crédit auprès de Monsieur, fait offer ses services au cardinal de Richelieu pour le mariage du prince, et autres choses qu'on voudra, ses services sont acceptes, 11, 13. Gagne per madame de Chevreuse, il manque de parole au cardinal, fait chauger de reinfation à Monsieur, et le porte a quitter la cour, 19 hat garde à vae par ordre du llot, ar. On lat fait aim procés 33. Il est condamhe a mort et exceute; sum caracteer, 23.

CHALART (le comte de l'est fait prisonnier a la prise de Verceil, XXIX, 257. Ses mences pour re-cuuvrer m liberté, 3.6. Propositions qu'il fait faire en Rui per le socratoire Maney, du mariage de Madame avec le duc de Saveie; raisons politiques sur lesquelles il

• appuic, 392.

CHALIGHT (le seign. de) est fait prisonnier près de Château-Chinon, XIV, 7.

CHALLANT (Jacq. de), seign. de Manille, défend un pas d'armes près de Dijon contre Jacq. de Montagu, IX, 349.

Chalon (Perrette de), bourgeoise de Paris, maltr. de Louis xi,

XIII, 356.

CHAMAN (le seigneur de) est blessé devant le château de Tuchan

en Roussilion, XX, 415.

CHAMBAULT (le sieur de) contribue à la défaite du duc de Joyeuse devant Villemur, XLI, 125 et suiv.

CHAMBRELAN (Guill.) prend la place d'Orville, emmène madame d'Orville et quatre de ses femmes, la met à rançon, et ne veut plus la rendre, VIII, 504.

Сиаме (de La), ministre prédicant de Geneve, est appele à Montpellier, où il enseigne sa doctrine et fait un grand nombre de prosélytes; il est obligé de se retirer,

XXXIV, 341.

Chamois (le sieur de), capit. de la Ligue, est tue au combat de Sen-

lis, XXXIX, 178.

CHAMPDENIER (le seign. de) est técompensé par le Roi pour avoir bien gardé la tour de Bouche-de-Rhône, XIX, 128.

CHAMPHIVERS (le seign. de) deiend Arras coutre les troupes du

Roi, VII, 264.

CHAMPEAUX (Guill. de), évêque de Laon, est nommé un des conseillers du dauphin Louis, fils de Charles vii, XI, 160.

CHAMPEROULX (J. de Grassay, reigneur de), rend par composition un des châteaux de Brindes,

XIV, 276.

CHAMPION, procureur au parlem. de Rouen, accuse par le sergent Lafontaine d'avoir forme avec Haillier, huissier de la chambre des comptes, le projet de livrer la ville à Henri IV, est pendu par arrêt du parlement, XXXVI, 206.

CHAMPLITE (Guilloume de), cre prince d'Achaie, I, 63. Accepte le services de Geoffroy de Ville-Hadouin, neveu du maréchal; ses estreprises et ses succès , 73. (Notice.) - Se croise à Clteaux, 128. Repousse les Grecs dans une premiere rencontre, 190. Est blesse devant h palais de Blaquernes, 210. Accompagne le jeune Alexis, parti de Contentinople pour soumettre le roie de l'Empire, 238. Est de l'expedition faite contre la ville de Philes. 256. Accompagne le marquis de Montferrat allant au devant des de putés envoyes de Constantinople, 302. S'associe au neveu de Vilk-Hardouin; défait les troupes de Michel, 334. S'empare de Coron et du château de Chalemate, 336 (Mém. de Ville-Hard.)

CHAMPLITE (Eudes Le Champenois de) se montre contraire au retablissement d'Alexis, I, 174. Repousse les Grecs dans une première rencontre, 190. Est nommé du ciaquième corps de bataille contre l'empereur Alexis, 198. Est de l'expédition faite contre la ville de l'hilée, 256. Meurt, et est enterre dans l'eglise des Saints-Apôtres, 286.

CHAMPVALLON, abbé de S.-Victor, a une conférence sur la religion au Pre-uux-Clercs avec le ministre

Dumoulin, XLVIII, 315.

CHANCELLERIES (les) sont dounées à ferme : ce qui rend ce**s compa**gnies méprisables, XLVIII. 143.

Chanderier (J. de), commandeur de Strasbourg, envoyé en ambassade auprès de Frédéric III. peint le caractère de cet **empereur** dans une lettre adressee au Dauphiu, XI, 221.

Chandios (P. de), écnyer, a'offre pour disputer le pas d'armes, soutenu par Jacq. de Lalain, à Chàlons sur-Saone, X, 6. Détails sur le

combat, 10.

CHANDOS, un des meilleurs capitaines d'Edouard, est tué, IV, 154. ( Précis des guerres entre la Fr. et l'Angl.) — Accompagne le duc de Lancastre en Bretagne, 184. Promet

reschu de fatte reputer sur le tort qu'il a reçu, 113 me son médieur cheval pour tre contre Thomas de Can-215. Assute au combat en clos qui a lieu entre Ongues-Thomas de Cantorbie, 218 , en Bretagne avec no grand # troupes, 225. Fait serment point quitter cette province ne soit soumse fout entiere fort, 288. Relève le courage prince, 296. Fait avancer in monde contre Bertrand, renverse par terre, 298. Le prisonnier, et la traite avec rté, 3or. Le conduit a Niort, spoit a Angostlème Pierre-le-39) Le console, le presente ce de Galles, 395. Commanrière-garde a la bataille de tte; se fast recevour chevalier et avant le condat par le coi dre, in that an grand carts Espagnols, mais est repor Henri et par le marechal me, 417. Grie instilement a clin de se rendre, 421. Ofpayer 10,000 liv pour la de Dugueschn, §5a.(.dnc. over resourchy ne Duguese,

ratar J., seign de l'amest tue par les lleurgingnons ne ait que pres de l'aris,

rrau de biron de l'est tué à l'de 5.-Blanceau, Li, 35. rraiot ac , Millest charge de 2 voyages de Bloss a Meta, repairer la delivrance de la nère, L, §31

retent normand, est compucar envoye an sequent de l d'Allegre une foite artitosent composee, qui devoit en at las donner la mort, X°V,

arenine le sagu de s'endans S-Omer, resiste aut e de Louis vi; fait battie une és de plomb pour soutenir à de Marie de Bourgogne, X,

PELLE (P. de la ) est bleme à

mort à la sant du boulevard d'Orléans, VIII, 142.

Chartter-Biana (Jacq. de La Charboundres, seign. de La), est nomme par le Roi pour aller commander à Metz en l'absence de Vicilleville, XXVII, 238. Comment il y est reçu, 24s. Il fait executer les Observantins qui out voulu livrer la ville de Metz au comte de Mes-

gues, 259.
CHAPPER (Guy de) preud la croix, l, 102. Se montre contraire au retablissement d'Alexis, 174. Est nomine du cinquième corps de bataille contre l'emp. Alexis, 198.

CRAPTES (le sieur de) fait les fonctions de marechal de camp dans l'armée royale, à la bataille d'Essaoire, XI, 47

CHARDONNIÈRE (le steur de), du parti du Roi, est blesse à l'attaque de Pontoise, et meurt de ses blessures, XXXIX, (86

Cuantes or Bross, neveu de Phil. de Valois, morié avec Jeaune-lalloiteuse sa mièce, solliente à Paris l'investiture du duche de Bretague, IV., 103. Assirge la comtesso de Montfort dans Hennebon, 105. Est fait prisanmer par elle, 116 Est tue a in bataulle d'Auray, 157. Prec i des guerres ent la Fr. et Pangl ) — Remercie Dugneschin des efforts qu'il a faits pour sa querelle, et lui donne le château appele la Roche d'Arten, 207 L'envote evec 600 combattans defendre la ville de Dinan, camasse des troupes pour alier au secours de la citadelle de Becherel, 536. Signe un traite et donne des orages, aux licophit belement les conditions do traite, appelle a son se ours tout ce qu'il a d'amis en France, et les ret-mi à Gungamp, 284. Est tente de somertire was propositions due lai fait faire le courte de Montfort, mais en est detourne par Diquesclin, et surtout par la cointesse su fremme, 286. Fait part a son con seil d'un songe qu'il a eu, et chent il n'attendoit rien que de funeste. iffe. Namure sur ce souge, rejette toutes les propositions de Montfort, 288. Moyen qu'il emploie pour faire savoir au gouverneur du chàteau d'Auray qu'il va recevoir du secours, 289. Se met en marche avec son armée, et arrive devant le château, 290. Franchit le gué qui le sépare des Anglais, 293. Attaque le parent que Montfort avoit revêtu de sa cotte d'armes, croyant que c'étoit le comte lui-même, le renverse, 296. Est cusuite attaqué par Montfort lui-même, 297. Fait des efforts incroyables, 299. Est mortellement blesse; prend Dieu à témoin de son innocence; est perce de coups, 300. Est retrouve parmi les morts, le corps couvert d'un cilice, 302. (Anc. Mcm. de Duguesc.)

CHARLES, card. de Lorraine, fils du duc Cl. de Guise, succède au titre de son oncle ; son crédit suprès de Henri 11, XX, 47. Est chargé de toute l'administration civile du royaume, 75. Conseils qu'il donne au Roi contre les partisans de la religion nouvelle, 82. Il réfute au colloque de l'oissy le discours de Théodore de Beze, 99. Demande avec chaleur qu'on poursuive tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir pris part à l'assassinat de son frère; veut entrer dans Paris avec des gardes; est attaqué dans la rue S.-Denis, et forcé de se réfugier presque seul dans son hôtel, 118. Meurt subitement a Avignou, 178. (Introd.) — Est chargé du maniement des affaires après la batzille de S.-Quentin, XXXII, 480.

Mém. de La Chastre.) — Après la mort de Henri 11, il dispose des affaires avec le duc de Guise son frère, XXXIII, 20. Son éloge, 21. Pour quoi il devient la cause que le prince de Condé se met à la tête du parti protestant, 52. Repousse la requête de l'amiral présentée dans l'assemblée des notables, et demande la convocation des Etats, 103. (Mém. de Castelnau.) — Ses paroles en apprenant la nouvelle de la victoire de Dreux, XI.V. 57. Il fait casser l'édit de 1563 en faveur des protestants; reproches adressés par lui au

chancelier de L'Hôpital au sujet on cet édit, 61. Son entretien avec la Reine à l'occasion des lettres dans d'Espagne remises par l'ambandeur de ce prince, 63. Sa mon, 107. Opinions contradictoires se ses derniers momens, 108. Se grandes qualités; usuge qu'il en fait, 109. Vers faits sur lui; il es accusé d'avoir eu commerce avec la Reine mère, 110. (L'Éstoils.)

CHARLES-LE-BEL, comte de Li Marche, puis roi de France, frem de Philippe-le-Long, se réunit d'abord aux seigneurs qui prétendoies faire valoir les droits de Jeagne, fille de Louis-le-Hutin, à la conroune de France, IV, 75. Moste sur le trône en vertu de la loi mlque; fait de grands préparatifs pour secourir les chrétiens d'Armene. calme les Flamands; envoie son cacle Ch. de Valuis combattre les Anglais en Guyenne, 78. Consent à œ que le fils du roi d'Angleterre la fasse hommage de cette province; ferme les yeux sur la conduite de sa sœur labelle, reine d'Angleterre, 79. Tente inutilement de mettre sur sa tête la couronne impériale; déclare avant de mourir Ph. de Valois régent du royaume, 81.

CHARLES V., duc de Normandie. se laisse tromper par le roi de Navarre, IV, 124. Est déclaré licutenant général du royaume après la déroute de Poitiers, 132. Dissont les Etats généraux qu'il a convoqués, 133. Essaie en vain d'obtenir des villes les secours qu'ils n'avoient voulu lui accorder qu'à des conditions humiliantes; assemble de nonveau les Etats, 134. Est obligé de leur ceder; intimide Marcel par sa fermete; quitte imprudemment Paris, et y revient plus imprudemment, 135. Est force de r**ecevoir** Charles-le-Mauvais, et de rendre la liberté aux malfaiteurs, 136. Parvient à s'échapper de Paris, 137. Y rentre après la mort de Marcel, et convoque de nouveaux Etats, 138. Gouverne après le départ de son père pour l'Angleterre; lui suc-



### CHA

CHA

211

cede a sa mort, 145. Envote des traupes en Normandie contre Charles-le-Mauvair, 146. Report l'horsmage de Montfort pour la Bretague ; acquitte la rançon de Duguesclim, qu'il envoir a la tête des grandes compagnies en Espagne, 148. Accuede les deputes de la Guyanne; morer Philippe-le-Hardt à Marguerite, venve de Philippe de Rouvres, duc de Boargogue, 159. Fait sommer le prince de Galles de vemir se justifier devant la cour des ora; envote declarer la guerre a Edmard, 150. S'empare du comte de Ponthieu; sans quitter Paris, dirige le commandement de ses armees, (5). Oppose le duc de Brabent aux comtes de Gueldre et de Juliery, 15a. Rappelle a Paris les ducs de Berri et d'Anjou; couvoque de mouveaux Eints; rappelle Duguesciui, le fait connetable de France, et l'envoie en Normandie contre les Auglan, 153. Attire à son service presque toute la noblesse de Bretame, (54, Conclut une treve aver le sord Angleicere, 156 Offre de sacrifier une partie de ses conquêtes pour établir une para durable , commence les hostilites ; se decide a punir entin Charles-le-Maysats a lift. Se declare pour le pape Clement vir, 150 Veut enlever la Bertagne a Montfort; rente de la combute des seigneues bectons, les chasse de ses armees, 160 Soup-conne la tolchie de Dagueschu, etis Nesmmonts fait transporterion corps d'ins le tombas i des cois ; protes habitoment des depuistogs monyolles des sesguents bretons, 🖦 conduite entreis l'armee anglaise, rtes. Combi malade, et meuri sant av or på engedider sectravaux, sec talens' a cpolitique, son remonie, etel. Beit contenir l'ambition et l'asubte d'a d'ica d'Anjou, de Berri et de thenegogne ; lene adjoignit pour la 12 gence le duc de Beurhon um brou feere, 166 (foureres en-Easue de relever la France de enu accohiement, 533. Part de Puets

pour aiter assieger Melun, 234. Fait faire des ouvertures a Branche, fenime de Ch. de Navarre, qui etait daua cetto villo, les voyant mai ceç rest, se decide a attaquer le chiteam, 235 Fait publier un manut, 236. Veut en partager les perils; res tristes reflexious en voyant jout ce qui se prissoit autour de lui; encourage par Le Benjue de Vilaines. il commande qu'on retourne e la charge, 237 Envoie au recours de Dogueschu, 2 ig. Reçoit enfin la ville a composition, 240. Devient rot apres la mort de sou pere, 251. Ordonae qu'on resserre etroitement les prisonniers faits a la bataille de Gocherel; fait décapiter Squanville, donne a Dugurachu le comte de Laugueville, et graufie tous les of ficters qui ai sout distingues dans cette journee, 273. Apprend avec peute la mort de Ch. de Blois et la prise de Dagueschin, reguit l'hom-mage du nomite de Montfort, 303. Euvoie sou grand chambellau Hurean de La Rivière au devant de Dugues los peur los faire honneur, V, 68. Le numme connetable de Françe, 71. (Ano. Mem. sur Dugueschn.)

Ne de Jehan on Jean, rin de France, et de la reme Boane, tille du roi de Boheme, a Vincennes en 1336, est teca avec pe acuab de late co**toma** premier 24, 253. Fut instruit de honne henre dans les lettres, 254. Fat couronne en 1364, a l'ige de 27 aus, 257. Les malbeurs du tempe lui donnarent de l'experience, 25% Pert des habits et un maintien graves, ciniqua de sa cone les flatteurs et les gran dinapes, 173. Rechetcha les lemmes sages et prudens, las homora, et les pomisus largement, 373. Appela a sea conscile les peslate les plus soges et les plus sentes , ent dans par parlement, les perietes les plus renomment comità et honora les theologiems les plus instructs, consulta pour lus-mémo les medecun les plus habiles, 176 l'et rechrecher les myans et les philoso-phes, entre autres le pére de Chris-tine, 175. Comment el partagrant en journée, 277. Ses occupations et ses loisirs, 279. Son portrait physique, 280. Temps de l'année où il residoit dans ses châteaux, 281. Ordre qui s'observoit dans sa marche lorsqu'il alloit à cheval, 282. Sage distribution des revenus de son-royaume, 283. Comment ils étoient employés, 284. Ordre qu'il établit duns la maison de la Reine; habits, joyaux et parure des princesses de sa maison, 285. Table et ameublement de la Reine; par qui elle étoit servie; lecture qui se faisoit pendant les repas, 286. Le Roi lui envoyoit tout ce qu'il jugeoit pouvoir lui plaire, et aimoit à s'entretenir souvent avec elle; etat dis enfans de Charles; soin qu'il prit pour l'éducation du Dauphin, 287. Choix de maîtres prudens et habiles; nul prince ne fut plus instituit dans les lettres , 288. Exemples de **son** amour pour la justice, 289. Tint souvent lit de justice en sou palais, 200. S'opposa aux combats judiciaires, 201. Evemples de sa clemence, surtout envers les rebelles, 203. Evita de charger d'impôts ses sujets, 205. Reprenoit doucement et ramenoit au bien ceux qui s'en écartoient par une vie deréglée, 200 Pordonna trois fois a son barbier qui l'avoit volé, 297. Sa douceur, sa libéralité envers ses officiers, 305. Sa décence dans ses habits et dans ses discours; il l'exigeoit musi dans les antres, 306. Sa compassion; il ne permit jamais à un mari offense de renfermer sa femme pour le 105te de ses jours : défendit à sa cour tout livre licencieux;-chassa un chevalier qui avoit parlé d'amour au Dauphin , 307. Sa sobriété dans le manger, 308. Son amour pour la verite, 300. Exemple cité de sa fidelité à garder sa parole, 310. Sa charite envers les pauvres, les eglises et les monastères; fondations pieuses, 312. Sa devotion; dons qu'il lit à des eglises, 316. Consulta des theologiens et des savans pour savoje si J.-C. pouvoit avoir laisse de son sang sur la terre, 31º Avoit

le projet, s'il eût vécu plus lorgtemps, de faire couronner son M et d'embrasser l'état ecclésiastique. 319. Sa discrétion dans ses largews. n'aidia personne sans lui avoir reconnu quelque grand**e qualité, 3**21 Fut en son temps le seul digne détre nommé vrai chevalier, 334. Est les quatre vertus qui conviennent 🌬 chevalier, 337. Preuves historique, 338. Pour quoi le Roi ne put faire 🜬 même la guerre en personne, 345 Ce qui le décida à faire Duguesch connétable de France, 381. L'assour de la paix, la compassion pour le peuple l'engagérent, quoique vetorieux, à consentir à traiter de la paix avec le roi d'Angleterre, 402. Supériorité de ses forces sur celles de ses ennemis, 403. Noms des principaux barons qui étoient à la tête des troupes en différens endroits du royaume, 405. Autres barons em se rendirent, eux et leurs places fortes, au roi Charles, 408. Le duc de Bourbon, les comtes d'Alenços et du Perche, le connétable et plusieurs antres, envoyés pour soumettre la Bretagne, 412. Régles sur la manière de combattre. 411 Comment le Roi recouvra le duche de Guyenne, 415. Comment on peut se rendre maître des places fortes. 416. Le duché de Bretagne soumis, et à ce sujet comment les châteaux peuvent être réduits, 417. Le duc de Bourgogne et le sire de Clissun, envoyes pour faire le siège de Calais. se rendent maitres de plusieurs places; comment des assièges penvent se defendre, 419. Le Rui garda toutra ses conquêtes; aucune ne tenta de se soustraire à son obei**sance.** 427. Comment les forte**resses se** doivent garder et defendre contre les cuneaus, 423. Flotte cutretenue sur mer par le lici; dommages qu'elle causa aux vauscaux anglais, 425. Comment les troupes de mer doivent être micux armées que celles de terre, 426, læror Charle**s mérita** le titre de vrai chevalier par son bonlieur, son lon sens, sa diligence et sa force, 428. Fut vrai pluk sophe

CHA ou amateur de in atgesse, com-ment il merita ce nom, VI, 6. Put babile dans l'astrologie; en quoi consiste cette sesence, S. Eut is nobleve d'entendement; ce qu'il fant gutendre par la , 10. Les fois qu'il fit ou changes prouvent qu'il eut aussi de la prudeuce, 11. Fut sime de ses sujeta, et les consulta toutours our feurs besoins, 18 Put puste, diligent et constant dans ses res dutioni, 21; habile dans les sciences et aris, 20 Egirses, chitenux et autres editiees qu'il construsst ou repara, ou agrandit, 25. Fot am de l'étude, livres qu'il fix traduire, Inbhothéque qu'il forma, 26 Proteges et consulta l'univeratte; comment cette école a'etablit a Paria, 29. Mos de Charles sur la science, la Sa reponse a des consteans qui le pressuent de donner des ordres, 33. Accorde l'office de notaire a un clere qui avoit use de fineme et de diligence pour l'obteme, 35 Mot de Charles en sujet de la mort de Budes, 38. Sa reponse à deshatons de Bretagni, a l'ora iston de Lancien, Iron du doche de ce none, by Anne ment donner la charge de tresorier a un homaie panver, non-sage et district, qua un roche saus combute, for Motode Charles a Lorramon d'un bahile (ge छन भीनारि युवद केंद्र किस किताब कर र ५ सन्छ। font, 41, et sot la formote d'ame dana de ses valors de elcantice, 43. Sa lettre a un marbe name en pour l'engager a se reu be a qu'ec de lorg 45. Past venu a Paris one da ce qui ponsont dante grande reputation. Le samtete, 17 Succionse au miss sager du comié de l'ancarville oblige el contor a somir a Paris, 18 Jas gement remarq coblequid genebit en trough see the overtunichangeur di Paris (g. Cegurd peusoa de la disamed elem. 34 Appropriation la polite de vivo contaire, & Comment il decouvrit la manyane for d'un de ses officiers, et la point, 55. Sa rep mas à un mos du duc de Lancastre, 58. Ce qu'il pensont de la felierte des princes, 5g. Les rois

rechercherent som alliance, Go. Lesoudan du Caire las envoie des present, et lui fait offeir ses provances et terres a gouverner, 61 Comment if recesoit les princes ctrangers out venotent a sa cour, richesse et somptuosite de 👀 table et de ses appartemens, 62. Officiers charges de faire les homneurs, (i3) Comment il reçoit en France l'emp-Charles 1v. qui destroit le voir, 64. Details sur le voyage de ce prince, 67. Sa vuite à Saint-Denis, 69 Comment il est rech a Paris, 70. Le Roi va au devant de l'Empereur; comment il etoit vêto; seigneurs qui l'accompagnoient, 71. Desails sur sa marche et son cortege, 73. Ordre qu'il fit observer dons l'aris a cette occasion, 73. Magnifique entrée des deux princes, 74 Details sur la reception que le Roi fait a l'Empereur dans son poleis, 76. Pre-sens de la ville de Paris a l'Empereur, 78. Souper doone, par le Roi la veille de l'Emphanie, 79 Accompagne l'Empereur a la Samte-Chaselle , 4 a Ceremonie qui s'y lit, 8 : Details sur le diner qui suivit, 85 Le Boi mene i Empereur au Louvre, 8) L'université de Paris vient l'y basanguer, 85 Le Rorti ut as Louver, en presence de l'Empereur et dans un grand conseil, un long become done lequel il expose tous l's aujets de plantes qu'il a contre l'Angleteire, Mi Offres que lui fait l'Empereur go La Bemerec at l'Empercur a Chôtel de 8 - Faul Juji. Preenvigaj de Jarfut, gr. 1 - Rouve site l'Encorreur à 5. Main et à l'eautessar-Marne, e.3. Brans et redies present qu'il foi foit autoi qu'an roi des Borna no son 165, 155. Ú aco compagne a son depart of the fair accompligner per ser barona jusquis la frontiere ogé Denleng du Roj a Louis and lamortificia Bringwin como e cereaj me funebre, quo Reg at axis qu'on veut l'emposion ner, 103, pais des lettres qui lui anoment que Bartheleny, archevé que de Bari, a etc elu papa, un'i Les cardinaux les convent qu'il n »

cté elu que par violence et par peur, 106. Le Roi convoque une assemblée de prélats et de docteurs, et refuse de reconnoître le Pape, 107. Reconnoit Clement vii, 111. Lettres qu'il écrit à ce sujet aux princes chrétiens, 112. Reçoit dans la grande chambre du Louvre le cardinal de Limoges, légat à le tere, qui donne des éclaircissemens sur la nomination du prétendu pape Urbain, 115. Projette d'assembler un coucile général pour décider entre les deux Papes, 117. Chagrin du Roi à la mort de Duguesclin; honneurs qu'il rend à sa mémoire; cette mort fut comme le presage de la sienne, 137. Tombe malade; ses picuses dispositions avant de mourir, 138. Sa fermeté, 139. Détails édifians sur sa mort, 141. Ses dernières paroles, 142. Donne sa bénédiction à sou fils, 143, et à tous ceux qui étoient présens; meurt dans les bras de La Rivière, 144. (Christ. de Pisan.)

Il ne permit jamais à ses généraux de compromettre la surete du 10 yaume en livrant une bataille générale, 148. Rétablit la sureté dans les provinces, et se trouve en état de deelarer la guerre à l'Angleterie, 150. Assure le palement des troupes; son ordonnance sur la police militaire, 151. Rétablit la discipline, 152; la marine ; pourvoit à la conservation des forêts; réduit le nombre des procureurs an Châtelet; protege specialement le commerce, 153. rixe le prix du marc d'or et du marc d'argent; rend aux domaines royaux la valeur qu'ils devoient avoir, 154. Règle l'apanage de ses enfans, 155. Ses soins pour la conservati n de la bibliothèque du Louvre, 156. Augmente le nombre des officiers de la couronne, 157. Uncourage et cultive lui-même les le**ttr**es; recompense genereusement les services rendus à l'Etat, 198 l'onde des couvens, des hôpitaux et des collèges; laisse à sa mort un tresor de plus de 17 millions, 159. Son économie degénéra quelquefois en avarice, (6). Augmente les priviléges des hourgeois de Paris, 161 Fixe la majorité des rois à 14 sm, nomme un conseil de régence, laux les instructions les plus sages au du d'Anjou, 164. (Observ. sur l'Hat de Ch. r.)

Charles vi, fils de Charles v. Be en 1368. Sa naissance est celche avec grande pompe à Paris , V. 363. et aussi à Rome; soius donnés à sor education, 364. Remporte à 14 ass une grande victoire sur les Flamand, 366. Ses belles qualités , sa mauvais santé, 367. Etat du royaume au conmencement de son régne, 368. Sa enfans, 369. (Christ. de Pisan. -Parvient au trône au même âge que saint Louis; comparaison entre : 4 régne et celui de ce roi, VI, 171 Première cause des desastres de son règne, 172. L'ambition, la cupidit et la conduite déréglée des grands, secondes causes, 173. Le jeune Charles annonce des qualités brillantes, et devient cher aux soldats ; son goët pour les armes, 177. Son peu d'application à l'etude; son penchant pour les femmes, 178. Nomme Okvier Clisson connétable de France. 182. Est arme chevalier par le regent; est courchué à Reims, 183 Troubles de Paris, 184. Convoque les Ltats géneraux à Compièg**ne**, paroit dans cette assemblée, mais n'en obtient pas ce qu'il demande. 189 Va, malgré l'avis de son conscit, faice la guerre en Flandre ; penetre dans l'interieur de ce pays; 👪 conduite à la bataille de Robesc ; emic par le moine de S.-Denis, 192. S'avance à la tête de son armée vers ia capitale, pour la punir de sa rebellion; est conduit par sessoldats à l'h& teld S.-Paul; mesures violences que son consolly prend, 194. Paroit sut un trônc entouré de ses mini-tre-ci de sa c m , a l'air de se laisser flechir par les prieres des princes et prince ses, 156 Re olutions qui sont prises à la suite de cette scène the# ttale ; clies augmentent le mecontentement, 197. Retourne faire la guerre en Flandre ; fait lever le siege et defait les Anglais, 199. Epouse Isabelle de Baviere; se dutanque dans la guerre de Flandre, 204. Fait une expedition beareuse contre le duc de Gueldre, convoque à Reims une assemblee de princes et de seigueurs, y accuse l'administration de ses one les, et annonce l'intention de prendre lui-même les rênes de l'Enal, 213, Son portrait d'apres le moine de S.-Denis, au moment on it d'empara du pouvoir, 21 (. Sa ce-neconte; son habilete dans les exercices midtaires; son mot an yient duc de Barr, qui et at sar le point d'epouver la jeune co utesse de floulogue, 2+5. Le munistère qu'il forme obtient l'assentiment general, systême de ce ministère trace par le mome de Si-Denis, arti-francelebeer on service solemel a la memore de Dagueschu, 215. Se mile deguise dans la forde, on ses liberties avec de jeunes bourgeons s lui attrrent des mantes graves, combit une treve de 3 ans avec le r a d'Angleterre, 223. Se rend a Avignon, parcourt le Languedos, sy hyte sans retenue aux planates. Oto le gouver nement de cette province au duc de Berg son anche, tait brûler yn Betrac, un de sexagens, con bait une gage treaver son hiere a qui airivera le premier des deux à l'ire ; pord la gageore, api l'inquis de guerre qual forme, torshe dangereasement indade, devient meadecollegue, cour d'amour i tiddle pour le distraire, 27 p. Vole au seconta de Clason assosting with Aixe nopues tude quid transigne sor savie quou optaver volence les complicis de 4º de Coron, evge du doi de la come qual le lactorie, prosent P de Craon, 127, Donne une partie le ses bacas a zon frere firms, des elore la guerre au duct, se veul. Mans, est arrête au outour d'une. rêt, 228. Perd la casen, 🚁 trad oorte a Coulcil, 25g. Est point de es peuples, 230, l'ai maique on il court le plus grand danger; retombe dans un eint deplorable, 53a, Sea alternatives de langueur et d'abattement, 234 Sa lettre aux cardinaux

d'Avignon pour empécher l'election d'un pape, 236. Ses lettres patentes qui soustraient la France a l'obedience de Benuit xiii, 239. Après avon entendo le sermon du moine Legrand, rappelle le duc de Bourgogue, 200. Au unheu des profusions de son epouse et de son frere, manque souvent du necessaire, afir. Obtient des ducs de Berri et de Bourbon qu'ils entineent une negociation avec la Reme, 160 Parcit avec la Reme dans la cathedrale, de Chortres sar un trône magnibane; pardonne au duc de Bourgogne ; presse les princes d'Orleans d'executer le traife conclus ectourne a Paris gver la Reine et le duc de Bourgogne, 282. Est arrête par la populace, et oblige de pren fre les baper**o**n bla**nc,** 3-17 Let force d'aller en grande prepe faire enregistrer ou parleto at 1 - ordonnances eabochtenner, 3 % Reveta de l'echarpe des armagnas, suit l'armée en Flandre, regrend Compregne et Soissones, a cli pare de Bapanne; assiege Arras, veut qu'on entaine une negociation, sa fermete dons cette erre operani e, 31 f. Com lucum traités conditions described 5.5.5 Scrend a Vincennes; surprojet Borchon. sortant de la chambre de la Reme, 330 Confermele tracte d'Arris, 355 Va or oper l'hôtel de 8.-Paul, 358. Sa mort, Ge Lable du rea, de Ch. ra" — Gouverne par le due de from give, a cint le toegood hommos permader a Bouczes, se cend a La Gloria son-Louve, y kaj de grand woods noncess a asige Donfolk at searcead monte, VII. 25 a A so to be negre, notable un ce siege, Al K. Ber entire a Parti apres l'arranpromotional conformation solemplement par a litterre, 25; Bas enit be a compress assurge Comper necession. Sen rend matter, sa attique 5 awas, 2011. L'enquite dia sud, etc. Se cent maître de Ro pauloc, ta mettre le siège détant Arras, 263. Détails surce-soue, 264. Fait la paix avec le dur de liouigo ene, a la sollicuation de la duchesse

de Hollande; retourne à Paris, 267. Confirme la paix projetée entre lui, Henri v et le duc de Bourgogne, 327. Entre avec le roi d'Angleterre à Paris, 337. Meurt deux mois après ce prince, 367. Commencement de la maladie dont il fut atteint, et qui troubla son règne, 368. (Mém. de

Fenin.)

Charles vii, troisième fils de Charles vi, et connu d'abord sous le nom de Ponthieu, épouse à 12 ans Marie, fille du roi de Naples, VI, 312. Reçoit le duché de Touraine et le gouvernement de Paris, 324. Sa réponse noble et ferme au héraut que le duc de Bourgogne lui envoie, 332. Est sauvé par Tanneguy-Duchatel, 338. Se retire à Bourges; compose un parlement; piend le titre de régent; est reconnu par tout le midi de la France, 345. Rejette avec indignation le projet de paix proposé par le duc de Bretagne, 346. Ouvre des négociations avec Henri v, 348. Se rend à une entrevue avec le duc de Bourgogne, 349. Montre quelque inquiétude sur celle qui a été indiquée à Montereau, 350. S'y rend le premier, 351. Tombe évanoui en voyant le duc massacré, 352. A la sollicitation de sa mère, est condamné par le parlement comme assassin du duc de Bourgogne, déclaré privé de toute succession; ses vassaux sont delies à son égard du serment de fidélité, 357. Appelle de cet arrêt à Dicu et à son épée; fait un traité avantageux avec l'Ecosse; en reçoit un secours de 7,000 hommes ; situation de Paris; les malheurs y raménent la religion; fondations d'hôpitaux, 358. Le Dauphin envoie le comte de Buc- d'Arc des pages, des écuyers, des kam, écossais, contre le duc de Cla-armes et une hannière, 45. N'ose rence; se lie momentanément ave le duc de Bretagne; se décide à all taquer les Etats du duc de Bourgogne; entre dans le Nivernois; prend Cosne, 359. Après la mort de son pere, prend le titre de roi et le nom de Charles vii, 361. (Tabl. du règ. de Ch. 71.) - Situation de ses afsaires au moment où il prit le titre

de roi, VIII, 7. Caractère de a prince, 8. Caractère de ses favoris: quelles chances de succès s'offruits à lui, 9. Il se fait sacrer à Poitien. 11. Evénement d'où l'on tire un se gure savorable pour le rétablisément de ses affaires, 12. Voit d'u œil indifférent les succès et les revers des guerriers qui se sacrificat pour sa cause, 13. Comble de biesfaits les étrangers qui s'attachents son service; confie la garde de s personne à une compagnie d'élée de soldats écossais, 16. Retiré » Bourges, ne fait aucun effort por améliorer sa situation, 18. Est oblgé de composer pour une somme de 40 liv.; ne peut être accusé d'avoir détourné pour ses plaisirs l'argest destiné à l'entretien de ses troupes 19. Est appelé par dérision le roide Bourges; ne sait résister à ses minitres, ni braver la présence du cosnétable de Richemont, 22. Sa réponse à ce connétable lorsqu'il lui propose pour ministre le sire de La Trémouille, 26. Récompense avec grandeur la garnison et les habitans de Montargis, 28. Dans l'extremite où il se trouve réduit, s'engage à donner le duché de Berri au roi d'Ecosse, s'il parvient à recouvrer son royaume; a l'intention d'aller chercher un asyle en Espagne ou en Ecosse; un lui propose de se retirer seulement en Dauphine, 41. Témoignage de I homassin à ce sujet; il est décide qu'on disputera le terrain pied à pied à l'ennemi; à qui les historiens attribuent cette resolution, 42. Le témoignage de Brantôme sur ce fait ne peut être soutenu, 43. Fait donner à Jeanne i refuser entièrement que le conable de Richemont rentre en grace; et sacre à Reims, 47. Ordonne à Jeanne d'Arc de rester à l'armée: semble sortir de son apathie, 48. Parcourt les rangs de son armée dans les plaines de Montpilloy; harangue ses soldats et montre un vif désir de signaler sa valeur,



## CHA

CHA

117

49. Retombe dans la mullasse et retourne è Bourges, 5a. Etst de la France à cette époque, 53. Accords une omnistie générale aux Parisieus, qui offrent de tout tenter pour lui romettre leur ville, 60. Confirme le parloment, auquel il réunit celus qu'il avoit etable à Poitiers; acrète la mariage du dasphia Louis avec Marguer, d'Econse, 61. Léve des subaides dans le Lyounese, le Deuphiné et le Langurdoc; annège et preud Monteresu; fast non entree dans la enpitale; y ost roçu ou milieu de l'en-thomisseur des habitans , dirige luimeterese affaires, 63. Rend pluseurs ordonnances sur l'administration de In pastice; retablit fordre dans les **finances, reforma le luse; desordres causes** done le royaume par les gens de guerre, 63. La peste se joint à la famme, depopulation de Paris ; pour In permière fois, une prime est accordee a ceux qui apporteront au magatest la tête d'un loup, le Roi soutient le concile de Bâle, conso-**Que une amemblee à Bourges** pour examiner les docreta de ce concile, 6\$ Arrête le regloment connu sous le nom de pragmat que asaction, dans lequel les libertes de l'Église gullicane aunt definies d'une manière plus claire, 65. Sa angerse et sa fermete en cette occasion lui concubent l'amour de pas peuples, 66. Part ap promet reglement pour repriner la orace effrénce des suidats et capstaines, 67 Surprus par la conspira-tion dont La Tremoulle ctort l'ame, Je Roi appelle le counct, de Richemont, marche sur Niort, force les rebilles à implorer an clemence; a'empace de la Charite-sur-laure , fait rentrer dans le devote le comte de S.-Paul , marge Poutoise, lève le nege , reparolt tout-à-coup devant cette place, 6% L'emporte d'assaut; amemble des troupes en Guyenne pour souver la ville de l'artas, apprend que les princes mecontens deivest se reuser à Nevers, 69. Dis-sumle; enterise exterionnes; affre un sud-conduit en due de Brotogne pour s'y roudre; négocie arec les

seigneurs les plus paisants de la La-gue, et parvieut à la distiper; dé-livre la ville de Tartes, et soumet plasieurs satros places, 70. Signe une trève de 18 mois avec l'Angleterre, 71. Pour se débarrasser des compaguirs qui désolent le royanme, envoic 12,000 hommes su service du duc d'Antriche; va lei-refuie à la tête du reste des aventuriers mettre le siège devant Meis, 72. Capitule avec les habitans de cette ville, et lêvr le aiege; prolonge la treve avec l'Angleterre, 73. Porme le projet d'établir une armée permaneute; assemble les grands van-saux, 75 Obtient par des libérali-tés ou par des promesses leur assentiment; établit la taille appelés la taille des gens d'armes ; l'acmés prend le nom de gendermerie française; au compusition, réglemens auxquela elle est soumuse, 75. Le Roi public une abolition génerale, prend des mesures pour la abrete des routes, cree les trancs-archers; utilite de cette institution, 76. Preserst les indemnites dues oux habitans obliges de fournir des vivres aux troupes; l'ordonnance rendue a ce sojet fait conneltre la valeur qu'avoient alors in plupert des objets nécessures à la vie, par d'autres ordonnances, retablit l'ordre dans les differentes parties de l'administrauon, 77 Son gont pour les fêtes et les plaisirs, ses amourvavec Agués Secel, 78. Se conduite prudente en-vers l'erguse et le duc d'Orleons; demande à l'Angleterre reperation de l'outrage fait a son affer le duc de Bretagne, 79 Son entree dans la ville de Ronen , description de cette entece, fin. Dirige ses troupes dans La Guyenne, delivre cette province de la domination des Anglais, 81. Report one armee qu'il reconduit en Guyenne, menacer d'une nouvelle invassou, defait les Anglers à Castillon, soumet et punit les villes rebelles, \$3. Foit construtes qua deux extrémités de Bordenez les chiteses de Es et Trompetie, re-çoit les ambassadeurs que differenprinces d'Orient lui envoient après la prise de Constantinople, mais ne leur donne aucune espérance, 83. Fait arrêter le duc d'Alençon, qui est condamné à mort; lui fait grace de la vie, et ne retient qu'une partie de ses biens confisqués; etablit un ordre rigoureux dans les linances, 81. Fait rediger par cerit les usages, styles et coutumes de chaque province, et les fait servir de règles pour les jugemeus; met un frein à l'avidité des gens de loi; se met luimême en garde contre les faveuis injustes qu'on pourroit obtenir de lui; confirme les privilèges de l'université, mais en corrige les abus; son traité d'alliance avec les Suisses, 85. Son administration est universellement bénic; sa générosité et sa reconnoissance envers ceux qui l'avoient servi; réhabilite la mémoire de Jeanne d'Arc; anoblit sa famille, 86. On a peme à expliquer sa rigueur envers Jacques Cour, 87. Sa maladie, sa mort; fut surnommé le Victorieux, 88. (Tabl. du règ. de Charles v11.) — En 1425, envoie demander du secours au duc de Bretagne; cherche à négocier auprès du duc de Bourgogne, 110. Recoit de ces deux princes la promesse de secours, à condition qu'il cloignera de lui ceux qui avoient pris part à la captivité du premier, et au meurtre du père du second, 111. Offre à Richemont qui desiroit le servir, et pour la sureté qu'il demandoit, de remettre en ses mains Imsignan, Chinon et Loches; se rend à Angers, 113. Y donne l'epée de connétable au comte, 114. Se rend à Sanmur, où le duc de Bretagne vient lui faire scrment, et promet de faire la guerre aux Anglais, 117. Assemble les trois États à Mehun-sur-Yévre : leur demande de l'argent, 118. Se décide à voir Jeanne d'Arc; la fait examiner et interroger, 153 Est tout clonné d'une chose qu'elle lui dit en secret, 154. La fait conduire avec lui à Poitiers , 155. Lui donne un écuyer, un page, des armes, etc., 157. La fait

conduire à Blois par plusieurs capitaines, 158. A la nouvelle de la prade Jargeau, appelle de toutes per des gens de guerre pour venir x joindre au duc d'Alençon et a le Pucelle, 183. Se rend à Suily, 184. puis à Gien, d'où il envoie l'amus Culant sommer la place Bonny de se soumettre à son obéissance, 191 S'arrête au conseil de la Pucelle, a se décide à aller à Reims, 192. Somet S.-Florentin; livre un comba devant Troyes; disctte que l'arma y éprouve, 195. Consulte son «» seil pour savoir s'il assiég**era ou zo**c cette ville, 196. S'arrête à l'avis de Jeanne d'Arc, 199. Recoit Troyes composition; y fait con entrée. 200 Est recu dans Chalons, 201. Arm à Reims, où se rendent les ducs de Bar et de Lorraine, et le seigneu de Commercy; envoie chercher & sainte ampoule à l'abbaye de S. Remy, 202. Est fait chevalier pur le duc d'Alençon, et couronné par l'archevèque de Reims, 203. Se resd au prieure de S.-Marcoul; reçoit le soumission de la petite ville de Wally, de Laon, de Soissons, et de plesieurs autres places, 204 Se prepare à combattre le duc de Bedfort, 205. Retourne à Château-Thierry, 206. Attend à Dammartin le duc de Bedfort pour le combattre, 207 Envoie Lahire faire des escarmonches; se retire vers Crespy; se porte sur Senlis, 208. Envoie Ambrouse de Lore et Naintrailles à la découverte des mouvemens du duc de Bedfort; se dispose à combattre. 209. Ordre de ses batailles; quels en etment les chefs, 210. Escarmonches entre les deux armées, 211. Le Roi entre dans Compiègne, y recort le soumission des habitans de Beauvais et de Senlis; vient à S.-Denis, 213. Recoit la soumission de la ville de Lagny, où Ambr. de Løre est envoye pour commander; se retire vers la 1 oire, laissant à S.-Denis le comte de Vendôme, 218. (.*Me*m concern, la Puc. d Orl.

Il fait prendre des informations sur Jeanne d'Arc dans son pays, 259.

Vent la voir avant le retour de ses envoyes à Domremy; est sur le point de la renyoyer; se determine à la recevote, 260 Pour l'eprouver, se cache dans la fonde de ses courtisons, est reconnu par elle, 261. Prend continue en ses discours, 264 La contre a la gardo du gouverneur de Chajon, 265. Lai doupe l'état de maison d'un chef d'armee, lui fait faire une armure, 268. Ne peut se resouler à se priver des seconts de la Puccile; exige qu'elle suive l'armee, 280. Ne fait iten pour la saitver des mains des Anglais, 289. Songe a reliabiliter si memoire, 313 Ordonar une première enquêre; fait agir les pareux de Joune en leur propre nom , 313. Retablit sa memoure, mais ue cherche prout a venger vs mort, 3/4. Supplier au.) Mem sued d'Arg >-- Vient a Bray. sur-Scare, 499 Assiste au juze de Montereau, fact son entree à l'aris, Sor. Assute un service celebre en memoire du conte d'Atmagnac, 502 Aa a Postiers; marche contre le duc d'Alencon et I, de La Roche, qui se sout cuipares de S. Maixant par trabis at, recort le chatem de ceste ville a discretion , fait tranchec la têre aux genyde I a li o beg-Ace orde le pard, n'au haiprel d'Orleans, fait la piex ayec les autres princes na condrus, 516 Asont au lage de Pontois , 546 Nouis des princes et so anours que l'incompagneut, dispersons regist yould no, San Assiste ous cae de Caris, 75 Hot de Roben - I table des compagnes, d'or toutaite es, desc ane table ser le fovacure pour les entercor, IX, i u Cas compo- Herresches contributes, § 8 Mon. de La Marche - Let somme par sex and as obnus John Cd Angleterre de reparer l'actoris que les Anglais font dans le responde a ci-gre les terros, et sur le refos du Roi rassemble des troupes avec le duc de Bretagne pour marcher con-tre ent. XI, 11 Refuse ou duc de

Sommerset, à Talhot et autres Au-

CHA

glais la liberté de s'en aller, 16. Met le siege devant le Palais de Rouen, 15. Proite avec le duc de Sommerset, combinans misquelles il lui donne la liberte de se retirer avac sa Jennije , ses enfañs et autres Auglas, retient Talbot en otage, 18 Lait son entree dans la ville de Ronen, 19. Envoie des troupes dans la Guyenne, 20. Exige, durant, la conquête de la Normandie, qu'on prenne les places et châteaux par composition, et non par assait, 22 Va mettre le siege devant Bordenux, traite avec les Anglais; reçoit le seiment des Bordelais, (1. Baunit ceux qui ciolent alles chercher les Anglas, soumet toute la Guyenne, 42 Favore secretement en Dauphine Aut. de Chabannes, conste de Dam martin, pour prendre et amener son fils Louis le dauphin; opinious di verses sur la cause de cette musion, 17 Meia de Da Clercy) — Fair publier dans toute la Normandie des feitres patentes portant ordre de laisser descender paisiblement tous les Anglas da parti da roi Henri, meart au château de Meliun-sur Yesre, XIII - 256 Grande et belle comete vac a Patis le lendemant de sa paart, 255. Petal<u>s</u> au des func railles, 158 J. de Troyes

Currents var, for de France, en trepren i le soyage d'Italie en r**igi**, MD, a E Califerent dons Lide que le covan de de Naples litroppic t ni d dis t. 7. renvoie l'all du ratales Banadisacte pouse est e da duc de Pretagio , 19 1 itame parado (ana aveclarendo d'Am iro lo , és Demande aux Vemueus arborico o diporeso e utripia d bate, repende a tip 'g god den Venus no. 13 Se renda Lyon, 14 Bassemole no. 21ste e armi e a Gé ne 👝 🖈 Passes u Italies, emprunts qual y tait, 28 Solliere par l'udo tie, s. decide a poursuitre, se rend a by a the proced Payor or cally to Jean Galeas, due de Milan, et sa femme, 36. De la a Plaisance, 37. Entre sur le territaire de Florence, dont plu sients places le donneut a lui, jo

Assiège et prend le château de Sesane, 41. Entre dans Pise, 42. Ensuite dans Florence, 46. Fait un traité avec les Florentins, qui lui donnent 120,000 ducats, 51. Marche vers Rome par les terres des Ursins, qui lui sont renducs, 52. Envoie à Ostic le cardinal S.-Pierreaux-Liens et Perron de La Basche, maître d'hôtel du Roi, 54. Entre dans Rome, 57. Noms des cardinaux qui se réunissent à lui, et veulent déposer le pape Alexandre v1; négocie avec le pontife, et conclut un traité avec lui, 69. Part de Rome, prend d'assaut Chastel-Fortin, 70; Valmouton, et arrive à S.-Germain, 71. Entre dans Capoue; est reçu dans Naples, 72. Tout le royaume, excepté quelques places, se soumet au Roi, 73. Noms des seigneurs napolitains qui le reconnoissent pour leur souverain, 74. Fait à Ferdinand et son oncle Fréderic des offres qu'ils refusent, 75. Est couronné roi de Naples; fautes qu'il commet, 76. Se rend maître du château de l'Œuf, 77. Informé de la ligue conclue contre lui, decide de s'en retourner en France, 100. Noms des commandans de place qu'il laisse dans le royaume de Naples, 101. Traite favorablement les partisans des Colonne, qui se tournent contre lui, 102. Reprend le chemin de Rome, 103. Laisse à Sienne le seign, de Ligny, qui en est bientôt cha-se; se rend à Pisc, 106. Retient cette ville, à la priere des habitans; y laisse pour commandant le seign. d'I utragues, 109. Vient à Sienne, 111; à Sesaue, 113. Se rend maître de Pontremoli, 114. S'engage dans une petite vallee, où il éprouve une grande famine, 116. Comment les Allemands pa-sent sa grosse artillerie à travers les Apennins, 119. I e Roi orrive à Fornoue, 125. S'y trouve dans une situation critique, 128. Pourparlers inutiles avec les chefs de l'armée italienne, 131. Détails sur la bataille de Fornoue, 134. Les ennemis sont mis en fuite, 141. Le Roi se retire

sain et sauf ju**sque dans la v**ik d'Ast; détails sur cette retraite, 152 Conclut la paix avec le duc de Mlan; à quelles conditions, 177. Sere tire aussitot à Trin, 179. Revienten France; se mêle peu de ses affaires, se reposant sur des serviteurs per expérimentés; apprend la nouvelle de la mort du Dauphin; son deul de cette mort dure peu; pour consoler la reine Anne de Bretagne, fait danser devant elle plusieur jeunes seigneurs, 188. Reçoit la sovelle de la reddition des château de Naples, 192. Restitue aux Florentins 30,000 ducats qu'ils lu avoient prétés, et pour lesquels il devoit leur remettre la citadelle de Pise, que d'Entragues, contre la foi des traités, rend aux Pisaus, 193. Manque deux entreprises sur Génes, formées, l'une par Bapt. Fregose, l'autre par Trivulce, 203. Ne s'occupe que de tournois et joûtes, 207. Conclut une trève avce le roi de Castille, 215. Ses constructions au château d'Amboise, 221. Projette une nouvelle expédition mieux combinée en Italie, 222. Ses projets de réforme dans les finances et dans l'Eglise, 223. Détails sur sa mort, 224. Sur ses funérailles, 229. (Mém. de Comines.) — Sait à peine lire et écrire quand son père va le voir à Amboise; rougit de son ignorance; s'applique avec ardeur à l'étude; fait traduire pour son usage les Commentaires de César et l'histoire de Charlen agne, XIV, 128. Conçoit de l'attachement pour le duc d'Orléans; temoigne un vil desir de se soustraire à l'autorité de sa sœur, 150. Touché du discours de la duchesse d'Orléans, lui accorde la liberté de son mari, 191. Prend la résolution de régner enfin par lui-même; part du Plessis-lès-Tours sous pretexte d'une partie de chasse; se rend au pont de Baragnon; envoir d'Aubigny délivrer le duc d'Orleans, 192 Comble ce prince de bontés, lui confie son projet d'épouser Anne de Bretagne; cent à sa sœur pour la rassurer sur

## CHA

la crainte d'une dogrâce, 193. Continne les négociations entamecs en Bretagne, 194. Furme le projet de conquerir ce pays, pour laisser en-suite la ducheme libre de donner sa man à qui elle l'en jugeront digne; va assieger Rennes; entre dans cette ville dans un moment de trève, voit la princesse, et cherche à la disposer en sa faveur; accorde un souf-conduit à Anne, et tremble qu'elle ne passe en Angleterre, 195. Se rend auprés d'elle, celèbre son mariage, clauses supulees dans le contrat, fait couronner la Reine à S Denis, 196 Change le couseil forme par madame de Besujeu; donne toute sa confiance à Guill. Beusoumet et à Et. de Vers, 197. Songe à entreprendre les conquêtres qui out eté l'objet des rêves de sou enfance; projette de s'emparer du royaume de Naples, 198. Favorise Perkin, qui se fait passer pour le due d'Yorck, 200. Conclut la paix avec l'Augleterre, moyennant de grands sacrifices; rend le Roussillon a l'Espagne, 201. Par le truité de Seniu restatue l'Artois et la Franche-Conte à Maximilia, 303, État de l'Italie au moment ou le Roi se prepare à y entrer, 203. l'ait un traite avec Endovic Sforce, qui promet des secours d'hommes et d'argent, 308 Confie la regence à la Reine et au sice de Beaujen, devenu duc de Bourbon; preud la route de Grenoble, 210. Noma des seigneurs françain et etrangers qui l'accompagnent, 211. Traverse les Alpes, regut des secours d'argent de la duchesse de Savoie et de la mar juice de Montferrat, arrive a Asia, ou il a une entrevue avec laid vie, y tombe malade, bis Dilference entre l'aimee française et

les largières italiennes, laquelle explique l'étoquante fordite qui troire

t harles von a traverser l'Italie, 213

Le Rouse rend a l'avie, y voit le jeune duc Goless, touche des prie-

res d'inheite son épouse, les donné des espérances qu'il ne peut resisser ; entre dons l'inimate, aus. Me CHA

121

nace de l'excommunication per un nonce du Pape s'il entre sur les terres de l'Eglise, répond qu'il s ment Pierre, et qu'il faut qu'il l'accomplisse, 219. Engage le domaine de la couronne, fait au clerge de France un emprunt pour payer son armee, exige de Medieis la remise de toutes les places fortes de la Torcane, 220. Est reçu à Pue avec des transports de jose, 221. Entre dans l'horence en conquerant, veut qu'on y rappelle les Médicie; est obligé de se relacher de ses prétentions; obtient une contribution de 100,000 ecus, 222 Entre dans Rome à la lucur des flambraux; négocie avec le Pape; etablit quatre tribunaux qui rendent la justice en son nom, 223. Conditions du traité conclu avec le l'ape, 224 Details sur son sejour à Rome, il quitte cette ville, emmenant avec lui Zizim, frère du sultan Bajaset, que le Pape lui remet, 225. Apprend a Veletri qu'Alexandre vi a conclu un traite avec Ferdinand et feabrile, et les principales puissan-ces de l'Italie, 226. S'empare du château de Mont-S.-Jean et de S.-Germain, 227. Entre dans Aversa, nicon la presente les clefs de Naplen; est reçu dans certe villa sus acclamationa du pruple, y arjourne trois mois, 229 Rejette les propo-attons que la fait Frederic, oncle de l'ordina**nd , en favour de la ta**mille de ce prince, devient muitre de Gaere et de la Calabre, que le senechal de Beaucaire et d'Aubigny la: connettent, ne -e niet point en garde contre les ilclices de Naples; fait son sejont habituel a Pouge-Reale, 330 Description de cette maison de Plansance, 331. Il y ou-blie les dangers que le mencent, fan de riches presens a une churmante amazone, vent se foice rede Naples et de Jerumlem, fait une entrée minumelle dans Naples, y ost entrée solounelle dans Naples, y ost consonné; fait chevalers les jeunes fils des dames papolitaires, «3»

Nouvelles alarmantes que lui envoie Comines, son ambassadeur à Venise; elles le déterminent à reveuir en France; il laisse une partie de ses forces à Naples; desordre ou se trouve ce royaume, 233. Prend la route de l'Etat romain, 234. Emporte de vive force la ville de Toscanella; sa conduite générouse envers une jeune fille de la plus grande beauté qui vient se jeter a ses pieds, 235. Malgre les conseils de Comines, il laisse des garnisons à Sienne et à Pise, 236. Arrive à Pictra-Santa, où il apprend que l'armée vénitienne l'attend au-delà des Apennins, 237. Vient devant Fornoue, se décide à livrer bataille; noms de sept chevaliers qui se chargent de veiller spécialement sur la personne du Roi, et prennent les mémes vêtemens que lui pour recevoir les coups qui lui seront destinés, 238. Discours du Roi à ses généraux, 239. Fait des prodiges de valeur; gagne la victoire, mais perd son bagage; arrive à Asti à travers mille dangers, 240. Négocie avec Ludovic; conditions du traité conclu avec ce prince, 241. Repasse les Alpes et s'arrête à Lyon; les tristes nouvelles qu'il reçoit de Naples lui inspirent le désir de reconquérir ce royaume, mais il est retenu par les parlemens, 242. Conclut une trève avec Ferdinand d'Espagne; confirme les derniers traités faits avec Maximilien et Henri vii; s'occupe uniquement des soins du gouvernement; ordonne la reduction des coutumes des diverses provinces, 243. Rend le grand conseil sedentaire à Paris; se livre à des exercices violens; projette de faire rebâtir le château d'Amboise, 244. Relègne le duc d'Orleans à Blois; son état de langueur et de foibles-e ; quelle fut la cause de sa mort , 245. Tubl. au *régn, de Ch. v 111.*`—Arrive à Rome, d'où le duc de Calabre veaoit de sortir avec sou armée, a56. Assiège Mont-S.-Jean, qu'il met à feu et à sang, 259. Se porte sur Naples, d'où le duc de Calabre et on oncle Fre-

déric se retirent pour passer en 5:cile; y est couronné en grande & lennité; restitue les terres, ville, scigneuries, rentes et revenus an princes, ducs, comtes et barons qu en avoient eté privés; décharge k peuple d'une somme de 200,000 de cats, 260. Fait de grands biens et oblations aux égliacs; est avert, après un long séjour dans Naples, de la ligue formée contre la par le Pape, le roi d'Espagne, k duc de Milan et la seigneurie de Ve nise, 261. Prend le parti de retouruer en France; repasse par Rome. rencontre ses ennemis en grand nombre, feur livre combat, 262. Y court de grands dangers; en seit victoricux, 263. (*Mem. de Fil*leneuve.) — Du règne et des explose de ce prince; son caractère, pa l'auteur des Mém. de Bayard, XV. 196 et suiv.

CHARLES IX MONTE SUR le trône à dix ans, XX, 93. Préte à Lyon sernient d'exécuter les conditions de la paix faite avec l'Angleterre; y fait bàtir une citadelle, 117. Yeu: s'clancer contre les troupes du prince de Condé; est retenu par le connétable; se dirige au grand ga lop vers Paris avec une foible excorte, et y est reçu aux applaudissemens du peuple, 126. Va joindre à S.-Jean-d'Angely le duc d'Anjeu. dont il envie la gloire, 137. Est marie avec Isabelle, seconde fille de Maximilien 11, 140. Ses defauts et ses qualités, 141. Il semble prendie du goût pour les entretiens de l'a miral, et prêter l'orcille à ses ducours séduisans, 143. Tient un con sed où sont admis le duc d'Anjou , Tavanues et Coli, nv, 145. La guerre à faire en Flandre en est l'objet; le Roi balance à se décider, 146. Se livre aux plus horrobles emporte mens en apprenant l'assassinat de Coligny; se rend chez lui avec toute sa cour, 151. Déclare dans un conseil secret qual consent à la mort de Coligny, mais qu'il vent que tous les protestans soient massacrés; le conseil décide que le rou



## CHA

CHA

123

de Novarre et le prince de Conde recont epargues, 153. Diminulation profonde du Roi; mesures prises pour reu-tre le nimmere plus facile et plas sår, 154. Ses remords apres la Šaort Barthelemy; il neg scie avec La Nome, l'un des chefs les plus re-tionnnes du parti protestant; lui donne la gouvernement de La Roche le, 164. Assiste au siege de cette vule, 163. Signe un tante de paix avec les protestans, 164 Presse le depart du duc d'Anjon pour la Pologoes motifs qui l'au ments son existence triste et languissante depunctor S.-Bartheleov, il tombe setieusement malade à Vitry, 162; Va s'etabler a St.-Germant, ou il espere est voin trouver le rep « qui le fait, 168. Ordonne au duc de Guise d'etrangler Li Mole, amant de Marguerise de Valois, (6). Se retire a faris, protege nor les Sousses, the list transporte a Vincenties, on il moutre le dear de soulager aes peuples, 179. Près de montir, il appelle aupres de lui le roi de Navarre, lui recommunde sa femme et sa fille, et meurt dass ses bras, 173 Introd ) — Visar les provin-ces : XXIV, fro Ordonne aux Guiscer aux Chatillon de sortie de Paris, §14 Epouse I lis, d'Autra he, fête de Maximilien , XXV , 185 Avone ou perbouent le cassi de de LeS diarthelemy, 30 s., Mem de l'amanter 1- Son discours a Fouverture des offoque de Poissy, XXXPT, (47) Public des lettrés parentes peac declerer qu'il est libre à Paris, et que les protestans ne duevent se revolur in primite les armes, soms protexte que birat ses frere court présenners du duc de Guise et du connecté le , 180 Circos and princes d'Alemagne one declaration pour long for earrendre qu'il est libre, autorque sa more et ses freres, et pour les engager a retirer du royanne les tronpes qu'ils y out a la solde des protestans ; remplace Vicilieville dans le commandement de liteura par Brimar, 258 Accorde ous ende-

sinstujues de racheter les terres et mmetales par eus vendus, 319. Se rend à Fontamebleau, où il reçoit les ambassideurs du Pape, de l'Empercar, du roi d'Espagne, du duc de Savoie et autres princes catho liques, qui le prient de fiare ob-server les decrets du concile de Trente, et l'exhortent à demenrer ferme dans la religion catholique, 3ao. Reponse qual leur fait, 321. Fêtes et divertissemens qui out heu a Fontameldeau, 324 Il fait son entrée à Sens, va a Troyes, on la paix avec l'Angleterre est conclus et publice, 3ati. Prend sous sa protection la retire de Navatre Jeanne d'Albret, et prie le Pape de mettre au neant la sentence qu'il a renduc contre elle, 334. Se rend à Nancy, ou it repond aux ambassadeurs des proces cathologues qu'il ne pent casact l'e lit de pacification nouvelle-ment fait, 33%. Continue la visite de ses provinces, 336. Vn a Lyon, où la Reme mese ordonne de construtre une bonne enadelle, 338. Se rend en Rousallon, y public un edit coneermant Lexerènce du culte protestint, 34a. Ordres qu'il envoie aux gouverneurs des provinces relatives ment aux huon nots, 34r. Tent a Monlais une assemblee des grands du royaume, dans laquelle il ceroitcilie la venve da duc de Guise et le cardinal de Lorraine avec l'amiral et avec le matech de Montmorency, 365 firstruit du complot des protestaus, fait veur les Suisses à Meaux. 341 Se rend avec out a Parin. 38). Mande de touvedtes ses servitruss, et se met en état de detenses 384. Se decide a sortir di Paris pour aller a S. Douis, apres aroir impulsionant tente tous les movens de profestion, 593. Apres la barolle de S. Denis, effre au prince de Conde de faire publier l'édit de pardication par tous les parlemens. e'd veut deposer les armes, 405 Fait la paix avec lui, \$15. Motif-qui determinent les deux pactis a la faire, \$16. Névoque les edits en fa veur des protestans, suspend d

leurs charges tous ceux qui font profession de la religion nouvelle, 433. Entre dans S.-Jean-d'Augely, 490. (Mem. de Castelnau.) — Fait son entrée à Montpellier, y assiste à une procession générale, XXXIV, 266. (Mem. de Philippi.) — Se marie avec la fille de l'Empercur; passe l'hiver à Villers - Coterets; jeux auxquels il se livre, XXXV, 71. Détails sur le cérémonial suivi lors de ce mariage, XXXVI, 45 (note). Défend au duc d'Alcnçon et au roi de Navarre de sortir du château de Vincennes, dont il fait garder les portes; fait arrêter les maréchaux de Montmorency et de Cossé, 59. Détails sur sa mort, 60. (Mém. de Bouillon.) — N'assiste point au conseil tenu pour la S.-Barthelemy; a beaucoup de peine à y consentir; XXXVII, 49. Vent faire arrêter le duc de Guise, pour l'assassinat commis sur l'amiral, 50. En est détourné par le maréchal de Retz, 51. Se réunit à sa mère et se conforme à sa volonté, 52. Tombe malade à S.-Germain, 58. Vient à Vincennes, où il fait garder à vue le roi de Navarre et le duc d'Alençon; fait mourir La Mole et Coconas, 59. (Marguer. de Valois.) — Comble de caresses la reiue de Navarre; flatte les huguenots, XLV, 72. Propos tenu à l'amiral sur la guerre de Flandre et sur le caractère de la Reine mère, 73. A Teligny, sur sa cour et son conseil, 74. Va voir avec sa mère le corps de l'amiral pendu au gibet de Montfaucon; ses paroles sur la S.-Barthelemy et sur le mariage de sa sœur, 7. Donne ordre à son frère de faire étrangler La Mole; veut le tuire etiangler au Louvre, 82. Témoignage qu'il rend à la mémoire de Coconas; détails sur sa mort, 85. Ses regrets d'avoir tant fait répandre de sang, 86. Vers sur lui, 87. Ses funérailles, 99. Dispute entre messieurs du parlement et des evêques et seigneurs sur le rang qu'ils y doivent tenir, 100 (Mem. de 1. Estoile.)

Charles-Le - Téméraire, come de Charolais, depuis duc de Bougogne, fils de Philippe-le-Boz, z distingue des son enfance dans les joûtes et les tournois; expose ple sieurs fuis sa vie contre les révolts de Gand; aime la danse, la musque; sa galanterie; sa pitié pour les pauvres; se remplit l'esprit d'iden héroïques et de projets gigantesque. Louis xi aigrit son caractère par su contradictions, IX, 52. Entre dans la ligue du Bien public; se met à la tête de l'armée; accueille avec hateur le prélat que lui envoie Louis xi, 55. Fait des prodiges de valeur à la hataille de Montluery; assiege la ville de Dinant et la prend d'ssaut, 56. Va se jeter aux pieds de son père mourant, et lui demande sa bénédiction; son impétuosité d son ambition détruisent l'ouvrage de Philippe, 57. Epouse en troisièmes noces Marguerite d'Yorck, seur d'Edouard IV; fêtes brillantes à l'occasion de ce mariage, 58. Fait des préparatifs contre le roi de France; entrevue de Peronne, 59. Force ce prince à marcher avec lui contre les Liégeois; achète de Sigismond, duc d'Autriche, l'Alsace, le Brisgaw et le comté de Ferette, 60. Reçoit avec de grandes démonstrations d'amitié et de zèle le roi Edonard. réfugié en Flandre; le met en eux de reconquerir son royaume, 61. Fait une invasion en France; se soumet à des conditions désavantageuses; se lie avec Ferdin. d'Arragon; entre en Picardie; est force de lever le siège de Beauvais ; pense à obtenir le titre de roi, 62. Force le duc de Gueldre à mettre son père en liberté; achète son duché, 64. Va à Trèves en faire hommage à l'Empereur; sollicite de lui le titre de roi; refuse de rendre aux Suisses le comté de Ferette; se ligue avec le roi d'Augleterre, avec la duchesse de Savoie, 65. Ne remplit pas ses engagemens avec Edonard; court au secours de l'électeur de Cologne, chassé de ses Etats; reste dix mois au siège de Nuitz; fait enlever Re-



#### CHA

ne 11, duc de Lorraine, et ne le relàche qu'a condition qu'il se licra avec lui contre le Roi; fait une trere de 9 ans avec ce prince, auuel il absodonne le connetable de S.-Paul, 66. S'empare de la Lortatue, marche coutre les Suisses, prend d'as aut la ville de Granson, est defait devant cette ville; se retire en Franche-Comte, livie au plus sombre desespoir, 67. Ses terreura, aca debauces; fait artêter la duchesse de Savoie; reparolt en Sume; est battu a Morst, et se sauve avec peine, 68. Marche contre Nancy, est abandonne par le comie Campobasso, hyre bataille, y est tue par un chevalier lorrain, 69 Let enterre dans l'eglise de S.-Georges de Nancy, ro. (Précusur la deux. maison de Bourg ) — Son portrait, son caractere, 179. Accompagne con pere dans les guerres de Flandre, se lie avec le duc de Berri, 180. Perd la bataille de Montfliciy, y est blesse, et en dauger d'être pris, fait la paix avec le Roi, et regigne toutes les terres que Louis at avoit rachetees de Philippe, 181. Fast up accommodement avec les Largeins, resourne en Brahant, ou di streçu avec joie par son pere, rita Assiege Dinant, prend et brûle cette ville, devieut le couseil de son pere, et lui porte toujours houneur et respect, apres sa mort, soumet les rebelles de Gand : leur ôte quelques-uns de leurs privileges ; mar- he contre les l'argeotaq austège S ». From, 183 Defait les rebeller, et reçoit emunte la ville a compusinon, prend Tongres, entre dams Liege, en fait abattre les portes et les nours, punit quelques rehelles, retablit son ousin germain famis de Baysere , tient une cour brillante, dunne nudience aux riches et aux pauvres, 184 Fêtea a l'occasion de som tromierne mariage avec Marguer d'Angletecre, marche de nouveau contre les largeons, fait la poix avec le roi de France a Peronne; assiège le ville de Leige, 185. Le prend d'assent, le pille et la brêle, hors les

CHA

125

eglises; ravage tout le pays, donne des secutifation d'Angleterre chasse de ses Etats, retourne en France. met le siège devant Amiens, 186 Fuit de nouveau la paix avec le Roi, tient ses pays en crainte et en paix , les fait prosperer; etablit un parlement a Malmes, 187. La paix etant rompue, Charles prend de force Hoye et Nesle, met le siège devant Beauvair, s'en pare de ville et du comte d'Eu; marche sur Rooen, revient contre la cite d'Amiens; prend plus curs places, 188. Conclui une treve de 9 nue, vient à Valenciennes, change les robes et mantraux des chevaliers de la Toison d'Or, 18q. Se rend dans le duche de Gueldre; assiege et prend Numegoe, et gagne tout le duche et le comte de Zutphen; se rend à Treves pour y traiter avec l'Empereur du mariage du duc Maximilien avec sa fille Marie, mêre de Philippele-Beau, 190 hait transporter lea corps de son père et de sa suère aux Chartrean de Dijon, porte da secours à Bernard de Bavière, archevêque de Cologne , fait le siège de Naitz; detonine le conce des rivieres, 191. Traverse le Rhura cheval , se hat avec l'empereur frederie, venu au secours de la ville, 192 Conclut la paix avec lui, fait ravi tailler la ville de Lanta, recost dans agu camp le 101 de Danemarck et plusicură princes d'Altemagne, 193 Entre en Lorraine ; porte du secours à la duchesse de Savote contre les Sumes, amige et prend Granson, est battu devant cette ville, 195 Repusse les montagnes, assiege Morat, est de nouveachattu, se retire a Jayes , 195. Assemble les Etata de Bonryogne en la ville de Salma, reunit de nouvelles troupes , more be etr Lorranie, met le aiege dérant Dancy, 196. Est tue au con but livre sous les mus de cette ville, 197. Quel fut le loit de toutes ses entrepaises, surant l'auteur des Memoires, 199 See true mariagra, 200. (Introd.)

A l'àga de 17 ans joûte à Bruxelles contre Jacques de Lalam, X, 60. llompt plusieurs lances; reçoit le prix des mains de deux princesses, 61. Son caractère; ses exercices et passe-temps durant son enlance, 62. Jure d'accompagner son pere pour le venger de ses sujets rebelles, 68. Commande avec son pere l'arrière-garde à la bataille de Gavre, 144. Est blesse dans le combat, 149. Ses occupations pendant son sejour à Lille; se fait une grande reputation dans les exercices militaires, 156. Prie le Dauphin de temr sur les sonts de baptème sa fille Marie; setes à l'occasion de ce bapteme, 220. Se brouille avec les seigneurs de Croy; à quelle occasion, 222; ct avec son pere, 223. Se retire à Termonde, 225. Reutre en grace auprès du duc en cédant à sa volouté, 226. Revient à Bruxelles, 227. Accompagne Louis xi à Reims, à Paris, 229. Y célèbre des joûtes et des tournois; se rend à Tours aupres du Roi, 230. Retourne en Flandre auprès de son père, 231. Se lie avec le comte de S.-l'aul, le duc de Bretagne, le duc de Bourbon, contre Louis XI, 234. Commencement de la ligue dite du Bien public; avertit son pere de cette alliance; lève des troupes de toutes parts, 235. Rencontre l'armée du Roi a Montlhery; livic combat, 236. Est en danger d'être pris ; est blessé, 237. Pa-se la nu t sar le champ de bataille, 238. Tient conseil le lendemain sur une pièce de bois abattue, 239. Se loge a Montlhery, 240. Se joint avec le duc de Berri pour aller au deva**nt** d**u** duc de Calabre ; est d'avis de retourner sur Paris, 243. Part jeter un pont sur la Seine du côte de Conflans, 245. Se retire au pays de Liege après la paix ; puis revient a Bruxelles, où se continuent entre lui et le Roi les negociations relatives à son mariage avec Anne de Bourbon, 25 v. Lait le siège de Dinant, 257. Entre dans cette ville, qui est pillee et brûlee; exemple de ustice envers trois archers, 258. Arrive devant Liege; y jette une telle epouvante que les habitans lui

ouvreut leurs portes en demandant grace, 200. Marche contre les Liegeois révoltés, 273. Leur livre betaille près de S.-Tron, dont ils s'etoient emparés, et les met en deroute, 274. Marche sur Liege; s'es fait ouvrir les portes, 276. Euvoie une grosse armée par mer au secours du roi d'Augleterre, 277. Vient a la tête de ses troupes devant Anicas, plusieurs entreprises d'armes s'executent pendant le siège de cette ville. noms des champions, 278. Trève conclue, 279. Son mariage aver Marguer. d'Yorck arrêté, 281. Se rend maître de Roye et de Neolle. vient attaquer Beauvais, 282. Entre en Normandie, y prend plusieurs petites villes, 283. Revient devant Beauvais; se retire à Peronne, 284. Forme un camp appelé le camp d'honneur; présente en vain la betaille au Roi, 285. Tient à Peronne un parlement; annonce à tous in chevaliers que Louis xi lui a promede l'accompagner pour delivrer le seign, d'Imberco**urt et l'evéque de** Liege, 286. Se presente devant Louis XI; lui fait jurer la paix, et la jure avec lui ; tous deux marchent sur Liege, 287. Le duclivre assaut à cette ville; s'en rend maitre, 288. Fait faire justice des plus mutius ; accorde au Roi la liberté de se retirer danson royaume, 289. Va au secours de l'achevêque de Cologne son cousin ; met le siège devant Nuitz , 200. Se rend maître d'une île vois ne en comb ant de terre un bras du Rhin, 29 : Apaise un debat cleve entr**e les** Anglais et les l'aniens, 295. Details sur le siège de Nuitz, 200. Le duc attaque le camp de l'Empereur, et y met le desordre, 297. Arrangement conclu entre lui et l'Empereur; tous deux se retirent, 298 Lètes a l'occasion de son mariage avec Marguer, d'Yorck, 200 Iongs et curieux details sur ces fetes, 300 Joutes qui curent hen, 317. Il joute lui-nième contre Adolphe de Clèves. 380. Tournoi; noms des chevaliers qui le fournment, 385. Le duc v paroit, et met fin aux jeux, 384 Fait

miréter le jeune duc de Goelder, et le force à rendre la liberte à sou pere Arnoul, tart montre publiquement, de concert avec louis ai. le connetable 5 «Paul, 391. Celebre a Valenciennes la fête de la Tosson d'Or, no sa decens qui y furent faita chevaliers, 392 Devient duc de Gueldre, se rend mattre du comte de Zutplien, 393. L'ait prendre le co he or Wittenberg, gagne took le pays de Lorraine, 3g j. Va au secours du comte de Bonsont, fait procumers, plusieurs Sousces, qu'il lait pendre ; est force de se retiter avecises troupes, 395 Ford to batadle de Grau on , 596. Va metire le sage devant Morat, est battudes vant of the place, we retire our robe de Liege, 357. Marche en Lairaine au ser in vide son læntenant J. de Bubompro, 398. Fait une rieve de quans avec le ror de l'isme, texte de cetti treye, 199 Ord inne a Oliv. de La Minche de prou locaca bene de Savue et sevent us, 417, M. Ge stege devant Nancy , hyre ha a ke es la perdavor la vic, 420 - « la vi DE LA MAISON DE CE PRINCE DOUBstastiques qui desservent sa cleapede, 359. Unictions de secutivale meet, So Mendace de son conseil de prince, leurs fonctions , ¡Se Auatiencia données par le princ ; de la salle ou d'Icy donne, (5). Du provôt des marchaux, jôj. Da con-sed de gueja, jôj. Pes huance . e in bent elles som admiret res, p 5 De l'état de la mais si civile ; of operational effects compared pay Da premier clat de cette consecuand empreud to paractices, (7). Details introduce of earth, proof. sure Discounts at give outgroud Leclarwoon are decoled special 10 գեռանա շատ զահ աշտան Le diverse, 513. Peruser Gassleint parte togens dans les facales le jour a des numer du prince, por r ira e 3.4 Sesanti storat discittà Descripces de egrant, femal que tions, Sig. Her answers, S.C. Des frontiero, 524. Du quatriene etas, qui comprend l'ecure, des esques

d course, 545. Des qualites requises pour être premier ecover d'écutie 558. De l'étendard du prince qu'il dort porter, 529 Sa juridiction sor les autres cenvers, 530. Du paltremer du prince ; des valets d'écurie . 53 a. Des marechaux, des hottelears, des chevaucheurs, 5-3. Des rous d'armes, des le rauts d'armes, des poursur aus, 53 j. Du roi d'ur-mes de la l'oison, 536. Des trompettes de guerre, 537. Des mechera gar les du corps, 53 s. De la garde du prince, du capitaine de la garde, 539. Dans quel ordre la marson do prince l'accompagne a la guerre, 371 Du marcellal do logis guerre, 341 Du marechal du loger de l'hétel , 542 Du tourrer du logis, 543. Des portiers et il s'aidesportiors, des sergeus d'armes 545. Do nombre des ho cmes d'armes du due en ses ordonnances, 547. Des court eteurs de ses oudonnances. \$48 Desgens de pred, 55). Du muitre de cartic erre, son antorité, 553, **D**u marech I de Bourgegoe, il est egal a or marcelal de France. Da maree a lide Carrace, da 19 qui Ecas e**n en** nomine on , 555. A quale somme and out se monteut les depenses de Latat de la maxon do doc', 556 Of a de La Marcha - Il varion ver lead of a viva Fours, XE, 95 Armed challen prout, vegore a la chase, us from Long do Bor, houseurs quan bu rend partont on il pa sc., 100. Ordonne des prières palmones dans toutes les eglises pour le retilemen ent de la sance de son percesos soms perchaspin dont sensalely, its So defend a La vie 12 ie des trois I tats, tenne a Erigos, de censopo out gulsposi compare compatible and femous fical state all observants a Gand negatia i contopelsont montre. Digues bar priere, le comb vactionios y acpere, La presenti հացուհեն 🕝 🗷 🗀 🕻 11314 14. 18 se t com are two bid, 135. Assiste a sedermers moment, obtains a hour diction, 148 - Mém. de Du Ciercy i - Louroque tous les vas-aux du due de Hourgogne, chasse les sergneurs de Croy, et devient tout puissant à la cour de son père, 272. Fait partir Jacques de Luxembourg avec 300 gentilsh. pour assister au mariage du roi d'Angleterre avec Elisabeth de Grey, 273. Entre en Picardie avec une armee; prometau nom du duc de Berri l'abolition des tailles et la réforme de tous les desordres de l'Etal, 285. (Introd.) — Sa réponse au chancelier de Morvillier sur son alliance avec le duc de Bretagne, 339. Ses paroles à l'archevêque de Narbonne, rapportées au Roi, font naître la haine entre cux; son mécontentement a l'occasion du rachat des villes de la Somme, 340. Tient une grande assemblée, où il déclare les seigneurs de Croy ennemis mortels de son père et de lui, 343. Lève des troupes; noms des seigneurs qui commandent sous ses ordres, 344. Nombre de ces troupes, 345. Prospérité des Etats de Bourgogne à l'époque de la guerre du Bien public, 346. Le comte de Charolais assiege et prend le château de Nesle; arrive à S.-Denis, 347. Se présente devant Paris, 348. Revient à Saint-Denis; tient un conseil, où il est décidé qu'on passera la Seine, 349. Marche au devant du Roi, 353. Est blessé à Monthéry; danger qu'il y court, 365. Passe la nuit sur le champ de bataille, 370. Tient conseil sur ce qu'il doit faire ; se décide pour l'avis du seigneur de Contay, qu'il faut demeurer et attaquer le Roi, 371. Reste tout le jour suivant sur le champ de bataille, se regardant comme victorieux, 372. Sa patience a supporter les fatignes de la guerre; sa hardiesse ; il marche du côté d'Etampes pour se joindre aux Bretons, 373. Rencontre les princes ligues, renouvelle avec cux leur traité, 374. On décide de se porter sur Paris, 377. Le comte fait jeter un pont de bateaux sur la Seine pour le passage de l'armée, 381. Va loger au château de Conflans, 385. Assiste, armé de toutes pièces, aux conférences tenues entre l'évêque de Paris et le comte de Dunois, 39. rait jeter un nouveau pont de bateaux, 398. Sa seconde entrevae avec le Roi; entre dans Paris san s'en apercevoir, 420. Joie dans tou son camp à son retour, 422. Après la paix conclue, se retire en Picardie, 425; puis au pays de Liège. 426. Met le siege devant Dinant, revoltée contre son père; s'en enpare, la brûle et la rase, 435. Va su devant des Liégeois, traite avec eux, et en obtient des olages, 437. Annonce au Roi la mort de son père, 438. Marche contre les Liegeois, qui ont rompu le traite malgre les instances du comte de S-Paul, 441. Assiège la ville de S.-Tron, 442. Détails sur le combat livré aux Liégeois, qui sont défaits, 445. Ecrit au comte de S.-Paul pour lui annoncer cette victoire, et lui demander qu'on n'entreprenne rien contre la Bretague, 448. Reçoit S.-Tron et Tongres à composition, 449. Marche sur Liège, reçoit cette ville à discretion, et envoie le seign. d'Imbercourten prendre possession, 151. Y fait cosuite lui-même son entree. 457. Accorde de force aux Gantuis des bannières et des privilèges qu'il revoque ensuite, 459. Sollicite en vain Louis xo de cesser la guerre en Bretagne; marche sur Peronne avec ses troupes, 463. Y recoit le cardinal La Ballue de la part du Roi, et la nouvelle que les ducs de Normandie et de Bretagne ont fait la paix avec Louis XI, 464. Va au devant de ce prince et le mêne à Peronne, 468. Nom- des princes du parti du duc qui se trouvent alors dans cette ville, 469. Colère du duc en apprenant ce qui vient de se passer à l'iége; fait fermer les portes de l'eronne; tieut le Roi .prisonnier au château, 476. Réflexious de Comines sur ce que les entrevues de deux grands princes sont plus souvent dommageables que profitables; plusieurs exemples cités, 477. Le duc tient plusieurs conseils; opinions qui y sont émises pour ou contre le Roi, 485. Trouble et agi-



CHA CHA 120

o; il se rend aupies de 86; lui propose de teutr paix, et de venir avec l'évêque de large; se joie i Roi consentir à ces deux a, 487. Tous deux jute sur la croix de saint ne, 488, et partent pour . Le duc se loge dans un e cette ville, 498 Details sy passe, 500 Danger a, munor que le Ror, de la bitans du pays de Franio3. Se rend meitre de est pillee, 510. Consent ur le Rot, 511. Fait brûhora les eglises; se reud Franchemont, qu'il raet retourne en Brahant, ourne au parlement de 7 Passe la mer et se Im. 8 Fait saisir les teie de 5 -Paul, q. Se rend une avec une armee, et envirous d'Acmeus, 16. ea Etats pour en obtenir en, 20 Qualites qui liu pome être un prime pora negorations avec plutes relatives, au mariage \$5. Signe tipe treve avec dans le même temps un le duc de Calidare con-... Rassemble une armee 6) Conclut une part quelles e aducins, uleur en apprenant la e de Gavenue , manifeste il accuse le Roi de cette Marche sur Nesle en Ver-24. Prend cette place, althy exerce, by Sucpoera le Roi cu traitant de en instructions secretes ie de Bretagne, politiait musais, details auc ce retembre a se distruguent slie detense i 74. Na kur pier la place, 77. Leve le e vers la Normandie, 78. titre des places d'ho, de ravage tout le pays de presente devant Rours, t une trève d'on un avec

le Rot, 83. Fait le siège de Naitz, 101. Signe un traité avec le roi d'Angleterre contre la France; dispositions de ce traité, 102. Difficultes qu'il eprouve devant Nuitz, 107. S'obstine à prendre cette place, 109. Resiste aux sollicitations des ambassadeurs de l'Empereur et du roi de Danemarck, qui l'engagent à faire la puix, 110. Refuse de prolonger sa trève avec le Roi, 113. Fait la paix avec l'Empereur, et remet la ville de Nuitz dans les mains du legat du Pape, 123. Envoie des bateaux plats au roi d'Angleterre pour faire passer am armée à Ca-lass, 125. Se rend lui-même vers cette wile, 129. Revient avec le roi d'Angleterre a l'eronne, 130. Prend conge de lui, et se reure en Brabant, 133. Informe des negociations entre le roi de Prauce et le roi d'Angleterro, se cend auprés de celui-ci; details son cette entrevue, 145. Accorde une lettre de săreté au connetable de Si-Poul, 172. Eu-vois l'ordre au settreur d'Auneries d empécher ledit connétable de soi « ur de Mons, 193. Le fait arrêter et conduire a Peronne, 174 Jeigt a son chanceher et au seign, d'Imbercomit de le livrer au Rot, 195. Rellevions de Commes aux la conduite de Charles dans cette occasion, 170li reloce de auivre le conseil que le Ros las donne d'abandonnes son projet contre les Suosca, rejette eg dem**ent les oftres qu**e ces derniers fut font par leurs andses deurs, iga. Va mettre le siège devant Gramon, 191 Int the lighe of fensive et defensive avec le duc de Milan , reçoit la place de Granion a composition, et fat pendre toute la garmson, 195. Morelte au de sant des Suuses, perd tent son camp et rou ait llerie, 146 Cause de cette guerre si finneste an dui , 197. Luvine le seign, de Cont. v. aupres du Bui pour lui porter des pas roles humbles et gracieuses, 199 l'es depondes de seg armée enciclassent les Susses, 204 bes pierrecies vegelaes à très-has pris , 205

Il rassemble ses troupes, 206. Va mettre le siège devant Morat, 208. Est battu et mis en fuite, 209. So retire en Bourgogne, 211. Fait conduire de force la duchesse de Savoie au château de Rouvre près de Dijon, 212. Reste solitaire pendant six semaines, et perd durant ce temps plusieurs places, entre autres la ville de Nancy, qui se rend au duc de Lorraine, 218. Vient mettre le siège devant cette place, 221. Refuse d'entendre les déclarations de Cifron, qu'il fait pendre, 223. S'obstine, contre les sages conseils qu'on lui donne, à livrer bataille, 236. Y est tué et dépouillé; digression de Ph. de Comines sur ce prince, et sur la grandeur et la décadence de sa maison, 237. (Mém. de Conunes.) - Villes et pays qu'il obtient par le traité de Conslans, XIII, 319. Assiège, prend et brûle la ville de Dinant, 346. Rassemble des troupes et se dispose à marcher vers S.-Quentin, 369. Se plaint, par lettres adressées au parlement, de ce que le Roi favorise et accueille Warwick et ceux de son parti, 397. Equipe une flotte qui va sur les côtes de Normandie pour surprendre Warwick, et revient sans avoir rien fait, 399. Eutre dans la ville de Nesle, qu'il fait ru-er et brûler; se rend maître de Roye, 417. Va assiéger Beauvais, 418. Après 26 jours d'assaut Nelvigne de cette ville, 424. Se rend maître de S .- Vulery - le-Crotoy, de la ville d'Eu, et de Neufchastel de Nicourt; brûle plusieurs villages du pays de Caux, 425. Se porte sur Rouen, d'où il est repoussé; retourne vers Abbeville, 426. Sa défaite à Granson, XIV, 32. Resolu de poursuivre les Allemands, envoie demander en Flaudre des secours d'hommes et d'argent qui lui sont refusés, 35. Est defait à Morat par le duc de Lorraine et les Suisses, 38. Va assieger Nancy, 42. I)étails sur la bataille de Nancy, où le duc est tue, 49 et suiv. (J. de Trayes.)

Cuartes 1v, empereur d'Allema-

gne, désire voir Charles v ; voyage de ce prince en France; comment il y est reçu, VI, 64 et saiv. Nonme le Dauphiu son lieutenant et vicaire général au royaume d'Arles,

97. Sa mort, 114.

CHARLES-QUINT, archiduc d'Atriche, puis roi d'Espagne, est che empercur d'Allemagne, XVI, 343. Se rend en Angleterre; comment i est accueilli par le Roi; leur entre vue à Calais; passe en Flaudre, et arrive à Aix-la-Chapelle, 354. Il y est couronné, 355. Envoie contre les seigneurs de La Marck le come de Nassau, 359. (Mém. de Flexrunge.) — Caractère de ce prince dans sa jeunesse; à la mort de Ferdinand resserre par un trailé les liens qui l'unissent à la France. XVII, 23. Est élu empereur, et prend le nom de Charles-Quint; ferme les yeux sur les troubles religieux de la Saxe, 42. Va en Angleterre, et met dans ses intéréu k cardinal Volsey, 44. Entame use négociation avec le connétable de Bourbon, 59. Offres séduisantes qu'il lui fait faire; quel prix il y met, 60. Se décide à visiter enfin le roi de France son pri-ounier; sa corduite dément les paroles consolantes qu'il lui adresse, 82. La crainte, plus que les réclamations qu'un lu fait, le décide à proposer des conditions moins dures que celles qu'il a mises en avant, 88; mais il les execute avec plus de rigueur que n'es a le traité même, 89. Convoque une diéte à Spire, où il est défende de recevoir et d'enseigner les dogmes de Luther; remet des pleins pouvoirs à Marguer, d'Autriche sa tante pour traiter avec la duch, d'Angoulême, 103. Reprime Barberousse, amiral de Solman, 130. Amuse Francois 1 par des negociations. 131. Fait une entrée triomphante à Rome; paroit en plein consistoire avec tout l'appareil de sa puissance; y prononce une diatribe sangiante contre le roi de France, 133. Envalut la Provence, 134. Reconnoit son imprudence, et ordonne à son



armee de sa retirer; s'embarque pour l'Espagne, où il ve cacher re bonte, 136. Se rend a Villefranche pour traiter de la past avec Francois i. Danger qu'il ouart en re-voyant sa sœur Eleonore; conclut une trève de dix ans, 141. Son eutrevne avec le Roi à Atgues-Mort-s, 14a. Ohiient du Roi de passer en I rance; vient a Paris; crainter qu'il v eprouve, 154. Cherche a se conretier la duchesse d'Etampes, 156. Arcive dans les Pays-Bas, revoque toutes les promesses qu'il a faites ; essaie de brouiller le Rot avec les Ventuens et Soltman, 157 Fait avsassiner ses ambavadeurs près de Cantalone , 158. Se rapproche de Heart viit; accable le duc de Cleves, le force a renoncer a l'alliance de la France, 166. Assuge Landreciev, 167. Se rend malire de S «lhmer per une perfidie, 171 Prend Epernay et Château-Thierry, se determine a entrez en négocialism, com clut le traite de Crepy, 173 (Introd.)

Après l'entrevue des rois de Franee et d'Angleterre, Charles va trouver Benri viti a Cantorbert, comment if v est recu, 285. Se rend avec son armee a Valenciennes, more attaquer l'arrice francaise, 356 Se reure en Flandre, 355, befuse de signer le truite de paix con lu par la mediation du roi d'Angleterre, 328. Essue de rompre la li-gue eutre le Roi, les Venitiets et les Sunses, recherche Udhance de Leon 8, 333. Envoie a François 1, prisonnier a Pissequeton, le seigueur Du Itu son grand - maltre . pour la proposer des articles deraisoum diles, XVIII, 7. Visite le Rio a Madrid, le fait conduite jusqu'à Bayonne, 15. Envire des ambassadeurs aupres du llor pour savoir la reponse que les Frats de Bourgogne out faite a sa propusition de les avoir sous sou obeusance, i 🕆 Quelle est cette reponse, 18 Fait accèter les ambassadeurs des puissances liguers contre las, 32 Recherche l'allisper du Pape; se trad a Gilais, 98 Est couragne empereur a ficio-

gue, remet François Sforce dans ses Etats, 199 Fait marcher son armée sur l'Iurence; fait faire le siège de cette ville, 100. Reponse de Charles au defi de François I, 109. Prie François i de s'unir à lai pour fage la guerre aux Turcs, 121. Cherche donner que conteur odiense a la reponse que le Roi loi fait a cet egard , 130. Son entrevne à Bologne avec le Pape ; objet de cette entrevue, 143 Ses pretentions à l'egard. de Genes, 1 if. Details mir ce aujet, 145. Comment l'entrevue se termine, 155. Interpretation que donne l'Empereur à la reponse que lui fait François ran aujet de la convocation d'un concile general, 165. Ses instances auptes du l'ape pour qu'il se prononce contre la dissolution du ingruge du roi d'Angleterre, 178. Ses efforts pour empécher l'entievue propuece entre le l'ape et le co. de l'rance, 179. Solheite le Pape de faire rendre justice a Catherine a Arragon, 18). Comment il recoit les plaintes de François i au sujet de la mort de son ambassadeur Merveilles, decapite a Milan, 199. Temorgne a l'ambas-adeur du Roi le dont de foire une adiquée plus strotte avec hat pour faire la guerre aux Turca, 20% Ventable motif de Hampereur en famant cette demande, 155. Propositions de mariage laites pour amuser le Roi, 276. M condu e equivoque et dissi**mu**lee dans revuezos minuus, 315. Sea preparatifs de goerre en Espagne et en Allemagne, 146. Il entre a Rome, 350. Nesa inferences avec l'ambasseleur Velly, 3a5. Son discours dans le conslave contre le rot de brance, 34a. Refuse d'entendre la replique des ambassadeurs fr**ançais**, 35 c Donne le lendeman des explicatours sur son ducours de la vente. 354. Sa repouse ambarrassee a l'ansbassade it Velly, 359, Comment il leve l'audience pour éviter de nou velles repliques, 361. 54 lettre au tot d'Angleterre communiques au voi de France; objet de ceite letter. tipe Reponse obseure and fait a

'ambassadeur Velly, 405. Projette de passer en Provence, 502. Les raisons sur lesquelles il appuie ce projet, 508. I) iscours à son armée, 514. Est accuse par quelques-uns de la mort du Dauphin, 518. Partage son armée en trois corps, et marche vers Nice, XIX, 3. Arrive à S.-Laurent, ville de France, 6. Harangue son armée, 7. Envoie au Pape et à tous les princes d'Italie le seigueur Ascagne Colonne avec des instructions pour les engager à se lier avec lui contre la France, 97. Pertes que lui font éprouver les paysans des environs d'Aix, 103. Sevérité qu'il exerce envers eux, 104. Fait demander aux habitans d'Anvers une prolongation d'un an pour le remboursement des deniers qu'ils lui ont avancés, 105. Projette de livrer bataille, 106. Se rend avec une troupe choisie devant Marseille, 107. Se retire hors de la portée du canon; donne ordre au marquis Du Guast et au capitaine Paul Saxe d'aller reconnoître la ville d'Arles, rog. Comment une partie de son armée est défaite et battue, 112. Il lève son camp, et se retire d'Aix à Fréjus, en laissant sur les routes près de 2,000 morts, 157. Vient à Nice pour traiter avec le Pape et le roi de France d'une paix générale, 292. Conclut une trève de dix ans, 293. Demande au Roi un passage sur à travers ses Etats, 295. Persuade au Roi d'envoyer de concert avec lui des ambassadeurs à Venise pour empêcher cette république de traiter avec Soliman; quel est en cela le but de l'Empereur, 297. Comment il est accueilli en France et par le Noi, 298. Son entrée à Paris, 299. Arrive en sûreté dans les Pays-Bas, soumet les rebelles, 300. Sommé de tenir la parole qu'il a donnée au Roi, déclare qu'il u'a rien promis, 301. Son entreprise contre Alger; son entrevue avec le Pape à Lucques, 319. Réponse frivole qu'il fait au roi de France sur l'assassinat de Fregose et Rincon, 320. Ses motifs secrets en annonçant une entreprise

contre les Turcs, 362. Fait la par avec le duc de Clèves, qui se son met à lui et abandonne l'alliance de la France, 454. Rejoint ses troupes réunies devant Landrecies, 45, Commence le siège de cette place. 461. Essaie de l'affamer, 464. Se retire à Cambray, où il fait construire une citadelle; enlève à cette ville sa liberté, 476 Médite une nouvelle invasion en France; comment il gagne tous les Etats d'Alkmagne, même les protestans et k roi d'Angleterre, 521. Vient assicger Ligny en Barrois, 524. S'es rend maitre par capitulation; attaque S.-Dizier, 526. Essaie de deleger la cavalerie française de Vitry. 532. Ce qu'il exécute , 535. Details sur le siège de S.-Dizier, 537. Comment la ville est rendue à l'Empereur d'après l'agrément du Roi. 540. L'Empereur entre en négocutions de paix, 545. Vient camper pres de Chalons, 546. Puis à Chateau-Thierry, où il trouve des vivres en abondance, 548. Se replie ser Soissons, 549. Conclut la paix, et se retire à Bruxelles, emmenant avec lui des otages; leurs noms, 552. (Mém. de Du Bellay.)

Charles rassemble une armée de 100,000 hommes pour assieger Metz, XX, 53. Fait investir cette place, 54. Vient lui-même au siège, quoique dans un état de santé déplorable. 55. Cherche à ranimer le zèle de son armée ; se retire au château de Horgue; ses fanfaronnades; pourquoi il est force à lever le siège ; son dépit, 56. Fait attaquer Térouenne, qui est prise d'assaut et rasée; s'empere de Hesdin, 59. Laisse les Français ravager le territoire de Cambray, dans le dessein de leur livrer ensuite une bataille; est vaincu par Henri n. et se retire vers S.-Omer, 61. Abdique en saveur de son sils Philippe. au milieu des Etats des Pay-Bas; fait donner à son frère Ferdinand le titre de roi des Romains, 62. (Introd.) - Fait la guerre aux Luthériens, XXIV, 8. S'empare de Donawert, o. Fait prisonnier le



### CHA

landgrave; tiest une diéte à Aushours, to. Sa faume politique après an victoire, 15. Apane la révolte du Perou, 43. Assiege Metz contre l'a-vis de ses capitaines, 87. Est force de se retirer avec brancoup de perte, 88. Fait assiéger Térmienne, que est emportee d'assant, 109. Vient au serours de Rents natiegé ; son armee y est battae , 138. Abdique à lleuvelles en faveur de son tils Philippe, laisse l'Empire à son frère, 163. Cette abilication est louce p les uns, blâmes par les antres, 163, fielle vons morales à cette occasion, 168. Sa mort, 224. Sim caractère, ary belles actions, 233, (Mem. de Tovernos ) — Il consulte a Rome en quant bone stant an amuciè je rot de France dans une bataille, XXVI. 150. Mem de Freillevelle.) - Charge le vice roi de Naples et son ambassadeur pres du l'ape d'attirer a non parti Sa Smittele et ses neveux, instructions qu'il leur don-ne a cet effet, XXVIII, 368 battetient Henri ii de belles promuses, et ne cesse d'agir secretement contre lait, 3% ben projeta pour tenir en sujetion l'Italie, la France et l'Alla-magne, XXIX, 27. Essate de de-empuer les Susses de l'allance de la France, 31. Abdopte l'Euptre; acte de la ceision et demission que tait ce prince en fayeur de son blo. 778 ( Hem. de Du Fillars ) -Pendant qu'il assure a l'audamadeur de France qu'il veut perseverer dans l'auntie du Itor, il ordonne partout et secretement des prepa-ratife de guerre contre lui, XXXI, 23. Sea efforts pour detourner les Survey et Grisons de leur alliance are, la France, comment il veut empécher le ret sur en ce pays de S -Andre, qui vent de concluce un tratte avec l'Angleterre, 25, l'ait trancher la tête a Selastien de Volpliera pour avoir servi le roi de France, veut ar maar de la Lorra ne par le moyen de la duche se dount-estre en suice, zi; et des villes nautro de Mets, Toul et Verdon, er Fait mair tous les basts atroCHA

133

bles et immenbles des Français qui sont dans ses Etats, et leur ordos d'en sortir dess un court delai, s8. Renvoie l'ambassadour Mardine ; rappelle et recherche tous ceux des Allemands qu'il avoit déclares ses ennemis, 29. Ses efforts pour faire élire son fils Philippe suspereur, et anéantir la buile d'or; il force les princes d'Allemagne à recourie a la protection da roi de France, So. Comment il les apuse et se récoucilie avec eux; son projet de re-prendre Meta, 126. Forces qu'il reunit autour de cette place, 127. Contre les aves de ses capitaines, il se ducide à en faire le siege, 140. Vaine efforte qu'il fait pour le prendre, 168. S'elogne, lassent au duc d'Albe le som de departir son arunco et d'ordonner la retraite, 195. Lève des impôts vesatuires pour re-commencer la guerre, 186. Fait assieger Terouenne, 188. Details and ce siege, 190. Fait reser et demola cette place, 199. Fait aussi raser le château de Hesditt, 206. Se dispose a livrer bataille aux Françaia devant le châtenu de Neutr, noms des susgneurs des commundent son armee, 286. Deimis sur cette bataille, 288. Numbre des Imperious qui y sont tues, aga. L'Empereur se retire à S.-Umer, 296 Comment il est frustré des secures qu'il attendent des Anglass, 3x3. Ses pretentions et ses en treprises empishent la conclusion de la paix, 319. Raisona qui uni pu le porter a abdoquer, \$07. Cunseds qu'il doune a son ble Pfulippe, co Ceremonie de son abdication.

Le Sea lettres aux electrites et princes d'Allemagne, 404 Details or son depart pour l'Espape, 433 Comm. de Rubutin - Arrive a win comp derant Metz; page son armon en revue, etat de ses forces, NNXII , 334 Ne retire a Thiografie, 385 But deplorable dam leggel (I lar-pe win comp. 388.(Stage de Wets.)

CHARLES II, file de Charles-le-Maurais, no ressemble point à son pere; il renouce, moyennant une indomnite, à ses desite ser les comtés de Champagne et d'Evreux, VI, 208.

CHARLES, frère de Louis 1x, épouse Béatrix, héritière de Raymond-Bérenger, et devient comte de Provence, d'Anjou et du Maine, II, 88. Est arrêté avec le Roi, et conduit à la Massoure, 111. Prend parti pour les Dampierre, 119. Refuse d'abord la couronne de Sicile, 120. Est nommé sénateur de Rome; envoie dans cette ville un lieutenant pour le représenter, 137. Accepte les conditions auxquelles la couronne de Sicile lui est offerte; quelles étoient ces conditions, 138. Part de Marseille avec son épouse; arrive à Rome; est couronné dans l'église de S.-Pierre; marche sur Naples, 139. Bat les Sarrasius près de San-Germano; prend Capoue; livre bataille à Mainfroy dans les plaines de Benévent; met son armée en déroute; soumet tout le royanme de Naples, mais se livre à des vengeances qui lui font beaucoup d'ennemis, 140. Prend la croix, 144. Raisons qui le décident à appuyer le plan de Louis ix, qui étoit de se diriger sur Tunis, 149. En arrivant au port de Carthage apprend la mort de son frère; sa douleur, 152. Obtient que le roi de Tunis lui paie un tribut, 153. (Tabl. du règ. de saint Louis.) — Se croise avec le Roi, 203. Est chargé de la garde du camp du côté du Caire; va au devant des Sarrasin«, qui veulent le surprendre ; court les plus grands dangers, et met en fuite les ennemis, 234. Est délivré et reçu avec le Roi sur un vaisseau génois. 304. Vir faire le siège de Bélinas, 363. (Mém. de Joinville.)

CHARLES, duc de Berri, frère de Louis XI, entre dans la ligue dite du Bien public, X, 235. Se met en marche pour aller joindre à S.-Denis le comte de Charolais, 236. Se retire en Normandie après la paix, 249; puis en Bretague, 251. Refuse le comté de Champagne et de Brie; demandé le duché de Guyenne et l'obtient, 290. (Mém. de La Marche.)
— Se declare le chef de la ligue du

Bien public, XI, 278. Promesses qui Py déterminent; quitte secrétement le Roiet va joindre les ambassadeur du duc de Bretague, 279. Se retin à Bourges; écrit **au duc de Bourg**gne, dont il réclame l'intervention, publie un manife**ste contre le go**vernement du Roi, 280. Est condui en Bretagne; son hésitation; signe une sommation à tous les Franças de prendre les armes contre le Roi. 285. (Introd.)— Noms des seignem qui l'accompagnent, 353. S'avance avec le duc de Bretagne contre la troupes du Roi, 354. Regrets qu'il témoigne au conseil tenu à Etampe sur ce que les choses avoient été portées si loin, 377. Préside aux cosférences tenues entre l'évêque de Paris et le comte de Dunois, 390 Par le traité de Conflans reçoit le duché de Normandie, 418. Le perd bientôt après, et veut se retirer en Flandre, 428. Se reconcilie avec le duc de Bretagne, et se rend auprés de lui ; ambassades de ces deux princes au Roi, et du Roi à ces deux princes, 430. Réflexions de Comines à cette occasion, 431. Le duc consent à accepter le duché de Guvenne, 518. Son entrevue avec le Rui, 520. Recherche en mariage la fille du dec de Bourgogne, XII, 12. Tombe malade, 60. Sa mort fait rompre la paix conclue avec le Roi et le duc de Bourgogne, 63. (Mem. de Comines.) — Est emmené en grande bâte en Bretagne par les ambassadeurs du duc, XIII, 266. Envoie à Paris des hérauts d'armes chargés de lettres par lesquelles il demande qu'on lu envoie six notables pour conférer avec cux; noms des personnes qui furent choisies à cet effet, 298. Est introduit dans la ville de Rouen per le seigneur J. de Lorraine, 333. Promet aux habitans de cette ville de garder leurs franchises et libertés; reçoit de leur part la promesse de lui être fidéles, 335. Sort de cette ville avec plusieurs de ses gens, et se retire à Caen, 338. Se réconcilie avec le Roi, qui lui donne le duché de Guyenne pour apanage, 301. Se

Troyes )
CHARLES, duc d'Angoulème, troisidene lels de François :; son conrage bouilant, se figure douce, XVII, 117. Marche à la tête d'une armar sur le Luxembourg; y obtient des succes; se rend en flousillon pour partager la gloire de son frere alse, 163. Sa mort, 176. (Introd.) -Se cend maltre de Damvilhers, au pays de Laxambourg, race et brûle cette place, XIX, 371, Assirge la ville d'Yvoi et la requit a composition, 372. Compe devent Arlan, 374. Entre dans Lattendourg; vo trosver le Ros a Montpellier, 375. Vient comper devant Luxembonig , attuation de certe place, 448. Elle se rend per composition, \$50. Le prin-ce propose d'aller asseger Thionville, delibération des capitaines à ce sujet, \$51. Il nicuet a Forest-Moutior, 586. (Mem. de Du Rellay.)

CHARLES, tile alor do due d'Orleans, epouse Essbelle, tille de Charles va, et veuve de Richard ai, roi d'Angleterre, VI, 263. Embra-se le porti du duc de Bretigne, 1919. Se iarie en secondes noces a Bonne, fille du comité d'Armagnar, 290. Occupe Gentally avec ses troupes, 201. Public un cartel injurieux contre le duc de Bourgogne, 293 S'oppose a ce qu'i o negucie avec les Anglass, Jac hat fast prisonner à in bataille d'Azineouri , pause une grande partie de sa vie dans la captevite, 355. Charme ses lunies forcés pr Letyde, 323 a Tabl du reg. de Ch. rr) — Attare a son parti plumeues aeigneurs de livance pour l'aider a venger la mort de son pêrg, VII. 255. Met garmoon dans la ville de Ham-sur-Simme, 257, Lavine défer le duc de Bourgogne, 258, Passe le past de S.-Claud, et se pand dans le Berri, 251, Pardonne au duc de Bourgogne la mort de sun père, 254. Envoie chercher du secours en Angleterre, et le comte d'Anqualème son freie pour otage, Fait avec beauconp de pri serment d'entretenir la pass, 269 Mem de Penin ) — Obtient so stberte; se réconcilie avec le duc de Boorgagne; se ligue avec les princes mecontens, VIII, 69. (Tabl du ré-gue de Ch. est ) — Léve en Bourgo-gue une armée à la bâte, et l'envoir en Piemont, IX , 453 Prend le titte et les armes de duc de Milou , 454. Revient en France saus auccès, A, 26. (Mén. de La Marche.)

CHARLES D'ANIOU, comte du Maine, i ntre dans la ligue dite du Bien public, X, 235 l'réside les conferences qui se tiennent prés de Conflans entre Lanns x1 et les princes ligues, 245. (Mém. de La Marche) Luvuie signifier au Dauphin la mort de son père Charles vii , XI ,

94. (Mem de Du Clercq )

CHARLES - LE - MAUVAIS, SIS de Jeanne d'Evreux, et petit-tils de Lema-le-Harin, est concouné roi de Navarre après la mort de sa mère , epouse la fille du Roi ; fait sansetner Charles de La Cerdo, connetable de France, IV, 122. Se fact un parti dans le royaume ; obtient une ammistre et la cession de plusieurs aegneurica ; forme de nouvelles ligues avec les grands et l'Augleterre, remplit le royaume de troubles et de confusion, 123. Trompe le danplum Charles, qu'il fast entrer dans aes complota, 125. Est fait prison-nier par le Rio, 130. Est delivre par les factieux, 135. Occupe 8.-Denia aver une ormee d'Anglais et de Navarroja, 137 Love des troupes; traite aver les chefs des compagnies, 146. Eutre en pegaciation avec le Moi, et obtient la paix, 150. (Précis des guerr entre la Fr. et l'Anglet) — Mort terrible de ce prince, VI, 207. Il meurt dans de grands sentument de religion , suivent une lettre de l'evêque de Daz, 208. (Tabl du rég. de Ch. se.)

Cuausas on Vanous, feère de

Philippe-le-Bel, dirige avec sagesse Louis-le-Hutin dans la conduite des allaires, IV, 72. Fait la guerre en Guienne, et soumet cette province,

78.

CHARLES DE VALOIS, duc d'Angoulème, fils naturel de Charles ix. Ses Mémoires sont intéressans par les faits importans qu'ils présentent, et par le style, qui se ressent des progrès que fait la langue à l'époque où ils sont écrits, XX, 36.

CHARLES DE DURAS, adopté par Jeanne de Naples pour héritier, se révolte contre elle, VI, 176. Se fait couronner par Urbain vii; marche sur Naples, s'en empare; fait dépouiller la Reine de ses habits royaux; l'enferme daus le château d'Aversa; puis la fait étrangler, 200. Conduite habile qu'il tient à l'égard du duc d'Anjou, 201. Lui livre bataille à Barletta, 202. Est massacré à la cour de Hongrie, 221.

Charles de La Ramée, se disant fils de Charles Ix, est convaincu d'imposture et condamné à être pen-

du, XLIII, 298.

CHARLES, cardinal de Lorraine et évêque de Metz, est élu évêque de Strasbourg par les chanoines catholiques; lève une armée pour sontenir cette election; détails à ce sujet, XLI, 185 et suiv.

CHARLES DE BOURBON, frère du prince de Condé et archevêque de Rouen, est fait cardinal, XLV, 270.

CHARLES III, duc de Savoie, garde la neutralité entre François 1 et les Suisses; par sa mediation il est conclu entre eux un traité dont le cardinal de Sion empêche l'exécution, XVI, 299. (Mém. de Fleurange.) - Refuse au Roi le passage de ses troupes a travers ses Etats, XVIII, 272. Les Suisses du cantou de Berne lui enlèvent Genève et une partie de son duché, 273. (Du Bellay)

CHARLES-EMMANUEL, duc de Savoie, vient à Paris dans l'intention de tromper le Roi par ses artifices, XXXVI, 428. Ses intrigues et ses menées à Paris, 435. Demande au Roi et obtient la grace d'une femme

condamnée à mort pour adultere 437. Difficultés qu'il élève sur la retitution du marquisat de Saluces, 438. Accord qu'il conclut avec k Roi à cet égard; il s'en retourne ca Piémont, 441. Il recherche l'appu d'Espagne, 455. Ses menées sont découvertes, 457. (Mém. de Pontlevoy.) — Il s'empare par surprise du marquisat de Saluces, XXXVIII. 445. Réponse hautaine qu'il fait : M. de Poigny, charge par le Roi de réclamer la restitution du marquisat, 446. Comment il colore son usurpation auprès du Pape, du re d'Espagne et des princes d'Italie, 447. Récit de ses dém**élés avec l**a Suisses et de ses tentatives sur Genève, XXXIX, 303. Envoie des ambassideurs au parlement de Grenoble pour demander la couronne de France, 306. Veut rétablir pour lui le royaume d'Arles, 308. Entre en Provence, d'où il est repouse par les sieurs de La Valette et Les diguières, XL, 159. Recoit des députés d'Aix qui vienneut réclamer sa protection; il fait son entrée à Draguignan, 160. Arrive a Aix. honneurs qui lui sont rendus, 161. Entre dans Marseille, où on lui jure obeissance et lidélité; se décide à aller en Espagne demander des secours d'hommes et d'argent, 200. Arrive à Madrid, 201. Rentre en Provence, XLI, 101. Investit Antibes, se saisit du château de Cannes; bat la ville, d'où il est repouse, 102. Revient à la charge, s'empare de la place par composition, et la livre au pillage, 103. Retourne en toute hàte dans son pays; réunit des forces à Saluces, 108. Va loger ù Villefranche avec son armée, 100. Assiege et prend le château d'Eschilles, le fort de Mirebouc; batit le fort Saint-Benoît; s'empare de la ville de Cavours; accepte la trève genérale, et congedie ses troupes italiennes, XI.II, 16. Assiège et se rend maitre de la ville de Briqueras. 306. Livre assaut à la citadelle; la recuit à composition, 397. Reprend le fort de S.-Benoît, 398. S'avance

evec une armos près de Montrae-lant, livre bataille aux Prançais, est buttu, XLIII, 346. Apres un nouveau combet où il est encore defait, va se loger aux Berrenux, 347. (Mem. de Cayet.) - Vient à Fonimpebleau tronver le Bot, XLVII, a58. Details for son voyage, a59. don sejour à Pontainebless et l'aris, 560. Grands presens qu'il fact a la cour, 26r. En recort du Ros, alia Conférences tenues nu sujet de marqui at de Saluces que le Roi reclame de lut, 264 Traite conclu sur ce sujet, 266. Le duc quitte le Hos et se rend dans ses Etats, 267. Refere de restituer le marquisat de Salures, 285. Son entreprise sur Genera achoue, 367. (Mem. de I. Letode.) - Entre a main armee dans le Montferrat, opres la mort du duc de Mantoue, la 211. Ses pretentions sur ce pays, 213. Sur les ordres donnes par l'Espagne, il fait un tracte et rentre dans ses Etate, 218 Essue en vain d'arrêter le floi, que va au accoura de Casal, Ed., 129. Nobbige par un traite a las livres passage, et à fourme des ervees a on dimee, 136. Va voir le Boi à Suo , 143 Sa conduite equivoque, . 44 Recott et traite à Veillane plusienii s. igneurs français qui vont a l'urin violter le salut suaire, 153. Fostener-Marcul 1

CHARLES, prince de Golles, vient incognito a Paris, accompagne du duc de Backinghom, L., 55 i Motif de son voyage, 55 î. Vii a Madrid, 555. Comment il y est rech par le Bor, 556. Peu de succès de son voyage dons ce pays; il retourne en

Angleterre , 557.

Chantas ut, due de forrame, envoie le comte de Vandem int son id-avec le due de Mayenne pour entendre les propositions dont le toi d'Espagne à charge le due de Parme, XLIV, 23g.

CHARLES IV, prince de Lorraine, envoie par tonte la Lorraine exciter la mblasse et le peuple à faire un auditement général contre les Français, Ll., 2:3. Retourne en Al-

sace après la defaite de ses troupes prés de Monthellierd, 214. Est forcé de se retirer de la Bourgogne, où il ne peut rien faire, 271.

CHARLOTTE de Savoie, épouse de Louis xe, fait son entree à Paris; détails sur cette entree, XIII, 354 Acconche d'un fils qui est nommé Charles, et haptisé par l'archevêque

de Lyon, 398.

Charracz (le baron de) revient d'Allemagne, et annonce su Roi et au cardinal les bonnes dispositions où il a trauve le roi de Suède en faveur de la France, 1.1,76. Est envoyé en Hollande pour disposer les Etats et le prince d'Orange à la rupture de la France avec l'Espagne, 202. Revient avec la reponse qu'on desere, 203.

Channy (le sire de) décharge un coup de bache aur la tête de Marcel, et le renversemourant, IV, 13g.

CHARRY (P de Bauffremont, seigueur de), publie une entreprise
d'armes où il doit, lui treszième
chevalier, garder un pas contre tous
gratishommes qui s'y rendront,
IX, 317 Conditions proposées pour
cette entreprise, 318. Johns celébrees à Dipon pendant les preparatifs du pas d'armes; mons des chevaliers qui y lignrérent, 319. Détaits sur les preparatifs du pas d'armen execute près de 11 jon, au lieu
monmé l'Arbre l'harlemagne, 323.
Ceremonies preliminaires, 328 Le
seigneur de Charny combat contre
un chevalur espagnol, 331. Epouse
la fille namirelle du duc de Bourgogne, 452

Cuanny 'le comte de' est tuc a la batadle de Dreux, XXIV, 379.

Caparistica, avocat, porteur de paqueta d'Espagne pour le duc de Merceur, est pendu avec un jeune avocat de Beauvas son complice, XLIII, 135

Unanciaries Jacq ', lecteur et modern dans l'université de Paris, est mu sur la roucen place de Gréve avec na courrier nommé des Lages; leurs crimes, XLVII, 199 Non beaupère en mourt de chagen, 202

CHARRI (Jucq. Prevost, sieur de), porte-enseigne de Montluc, fait entrer par son ordre un convoi de munitions dans la place de S.-Damiau; détails sur ce sujet, XXI, 123. Son eloge, 128. En fait entrer un second, 130. Est blessé et fait prisonnier après la levée du siège de S.-Damian, 134. Se distingue dans la défense de Sienne, 222. Contribue à la prise de Montségur, XXII, 92. Est blessé à la prise du château de l'éue, 100. (Comm. de Montluc.) — Ature dans une embuscade un parti d'Allemands, le défait, et blesse à mort le capitaine, XXIX, 143. Est commis à la garde de la citadelle de Casal, 368. (Mém. de Du Villars.)

CHARRON (Jean), prevôt des marchands de la ville de Paris, et Marcel qui en avoit exercé les fonctions, sont mandés au Louvre la veille de la S.-Barthelemy, XX, 154. Ordre qu'ils y recoivent; comment ils l'exé-

cutent, 155.

Charron, homme d'Eglise et savant, meurt d'une apoplexie dans la rue, XLVII, 416.

CHARTIER (Guill.), évêque de Paris, est envoyé de la part de cette ville pour conférer avec les princes

ligués, XI, 300.

CHARTIER (Mathurin) s'entretient avec Jacq. de Thou des dépositions de Salcède, XXXVIII, 328. Aventure qui lui arrive sur la route de Pezenas, 329. Fait lui-même son histoire, 330.

CHARTIER, doyen de la cour du parlement, obtient, à la faveur de M. Molé son gendre, de n'être point proscrit, XLVI, 134. Est nommé président, 155

CHARTRES (Guillaume, vidame de', se rend en Syrie avec Regnaud de

Montmirail, 1, 164.

CHARTRES (le vidame de) occasione une mutinerie des soldats dans l'armée du Piémont, XXX, 123. Il fait manquer un assaut à Coni, 127. Il se retire de l'armée, 129. Rentre en grâce, 134. Prend le château de Carail; ravage la campagne de Coni, 135. Brûle les deux moulins de cette

ville, et fait plusieurs prisonnien, 137. Livre aux Impériaux, devat le château de Liscars, un combs qui dure tout un jour, et d'où il son vainqueur, 236. ( Mem. de Du Villurs.)—Forme une entreprise sur S. Omer, laquelle reussit mal, XXXII, 214. (Comm. de Rabutin.) — Execute une belle sortie devant Metz, 375. Comment il dépouille et sait prisonniers un grand nombre de soldats du duc d'Albe, 393. (Siege de Metz.) — Est arrêté et conduit : la Bastille pour une lettre qu'il écrit au prince de Condé, à qui il prome de prendre son parti envers et contre tous; meurt en prison, XXXIII, 98. (Mem. de Castelnau.) XLV, 54

CHASSA (Jeau de) soutient une entreprise d'armes contre un écuyer gascon au service du seigneur d'Escalles, X, 266 Joûte au mariage du duc de Bourgogne, 346. (Mém. de La Marche.) — Pour se justifier d'evoir quitté le service de Charles de Bourgogne, publie contre lui une lettre injurieuse, XI, 128. (Notice.

CHASSAIGNE (Odart de La) se distingue au combat naval livre prés

de Modon, VII, 79-

CHASTEAUGUYON (le seign. de), frère du prince d'Orange, joûte sa mariage du duc de Bourgogne, X, 331. Est tué à la hataille de Granson, 395; XII, 196. Selon les Chroniques de J. de Troyes (XIV, 61', le seign. de Chasteauguyon est batta par le seign. de Craon deux ans après la bataille de Granson.

CHASTEIGHERAYE (La), gentilhomme de la Reine, la sauve du danger d'être noyée, XLVII, 535. (Mém. de L'Estoile.) — Est nommé commandant de ses gardes après la mort du Roi; comment il compose ce corps, L., 105. (Mém. de Fontenay-

Mareuil.)

CHASTÉL (Jean), fils d'un marchand drapier de Paris, tente d'assassiner le Roi et le blesse à la lèvre, XXXVI, 287. Son procès, son supplice, 289. Le parlement condamne son père au bannissement, à de grandes amendes, et sa maison à



# CHI

Atrecane, 291. (Mém. de Chaverny.) X.I.I., 377 et suiv. Le père de Jean Chastel est baunt pour neuf aus de France, et à perpetuite de Paris; sa maison est démolie, 387. (Mém. de Court.) XII.VII.

Corret.) XLVII, 101 et cir.

CHARTELET (Paul Hay Da), gentilhom ne breton, avocat general au
parlement de flennes, auteur d'une
lustoire de Dugueschn où il a mélé
indistinctement le vrac et le faux,
IV, 17. Jugement sur cet ouvrage,
18. Comment il fut accueille du public, jugement qu'en a portele Journal des avaus, 20. Critique qu'en
a faste la genealogiste d'Itoxier, 21.
Parti que Lefebvre en a ure pour
composer ses Memoires, 22.

Caustraura (Jacq. Du) est tué à la bataille de Montibery, X. 250.

Catarizzon le seign, de ), frère du marechal de Lobenc, est nomme grand-maltie des eaux et forèts, XIII, 343, puis commandant de la

Champagne, 348

Caastas (La). Sur quoi rouleuten particulier ara Memoirea, XX, 33. (Introd.) — II es distingue en siège de l'inonville et a la bataille de Dreux, est nomme gouverneur du Berri, est charge de faire le nege de Sancerre, XXXII, 471. Se montre un des plus ardens ligueurs, est nomme marechal de France por le duc de Mayenne ; foit la guerre à Heart iv ; se sommet a lui et e inserve ara guavernemena, 475. Represad la ville de Juliere; meurt en ibij; a quelle epo que ses Memoires turent publics, 173. Autres ouvrages fatts par lut, 474. Votece) — Rest batta en Berri par Chaullon, XXXVI, 193 (Mem de Cheverny) - Perd un grand proces contre undame de Senueserre, par le cerdit de Mangiron et de S. Leon , mignons de Hener in, NXXVIII, 145. Est mene à la Bastille comme atta he au service du duc d'Alesgon, 150. Est mis en liberte, 154 (Marg de Valois) — Trompe Henri III sur ses sentimeus de fidales, XXXIX, 43 Son ducours aux habitans de Bourges pour les sugages dans le parti de la Lique, CHA

139

75. Entreprend le siege d'Aubigny, Ma 181. Est force de le lever ; s'em pare de Sangoing; lève le siège du château de Chastelet, 183. Se retire à Bourges, après avoir separe son armee, 181. Se rend à Orleans pour secourir Chartres, 188. Deux cents hommes qu'il y envoie sont taillés en pièces ou faits prisonniers, 189. Prend Chateauneuf-sur-Loure; mario son fils avec la tille du comte de Montafier, NLI, 168, Est force par les royalistes des villes voisines de Châteaudun de se retirer à Orléaus, 169 Obtient du Roi une treve de trou mois, XLII, 126 Se déclare contre les ligueurs, 137 Discours qu'il tient sus principaux habitans de la ville, 198. Il reprend le collier du S.-Espeit, et assiste au *Te Deum* chaque poor la reduction de la ville. a l'autorite du Roi , acticles accordes por S. M. aux Orléanaus, táts Atticles particuliers accordes au Berri, 112. ( Main de Cayet.) - Vient n Paris; fait serment au parlement; nege auprès des président l'épée au chie, XIVI, 216 Prete serment au saclement en qualite de macechal do France nomme par le doc de Mayenne, fra Ecrit a un de ses amis o l'aris que s'étant enrôlé le premier dans la Ligne, il sera le dernier qui en sortica, 534. Rend la ville d'Or-leans su Ros, tou. Est reçu bailli de Berri, au parlement, XLVII, 27. Conduit 10,000 hommes dans le du che de Clèves, malgré les remontrances que loi font les jesutes. XLIX., 58. Mem. de l'Estade ) -Il conduit son armee à Juliers, et contribue ponsamment a la pense de cette place, I., 122 Saure Aubigny et quelques natres places du Bern. on M. le prince a des intelligences, 304 Fontenay - Marcuel )

Courte Clande de La), apres la mort du duc de Guyenne se retire dans ses terres; est arrêté par ordre du Roi, amene desant lui, promet de le servir; lève une compagnie de 100 gentificammes pour la parde du prince; e'ait la press.compagnie fron cuise des gardes du corps, XII, fin

CHASTRE (le baron de La), his du maréchal de ce nom, est fait prisonnier à Yvetot, XXXVI, 210.

XLVI, 252.

CHATEAUBRIANT (la comtesse de), maîtresse de François 1, prend une grande part aux alfaires, XVII, 24. Fait rappeler de Milan le connétable de Bourbon pour y envoyer son trêre Lautrec; est flattée des vœux que le connétable lui adresse, 25. Obtient pour son frère Thomas de Lescun le hâton de maréchal laissé par Trivulce, "8. Se joint à Louise de Savoie pour pousser le Roi à la guerre, 43. Perd la faveur de ce prince; comment elle supporte sa disgrace; sa fermeté en lui renvoyant des bijoux qu'il lui redemande, 91. Ses longs chagrins; sa mort; son epitaphe par Marot, 92.

CHATEAUGAILLARD (le capitaine), du parti de la Ligue, est fait prisonnier dans une rencontre, XLIII,

31ı.

CHATEAUMORANT est envoye avec le seign, de Vergy auprès de Bajazet pour lui faire de riches présens, et payer la rançon du comte de Nevers et de ses compagnons d'armes, VI, 475. Est charge par Boucicaut de la garde de Constantinople, 497. Préserve cette ville de la famine, 498. Attaque des troupes de Bajazet, 503. Entre de force dans le port de Lescandelour, et coutribue à la prise de cette place, VII, 42. Commande un corps de bataille contre les Sarrasins de Tripoli, 54. Se rend maître d'un vaisseau sarrasin, 58. Se distingue au combat naval livre pres de Modon, 79. Est fait prisonnier, 82. Conduit a Venise avec les autres prisonniers, console ses compagnons d'infortune, 83.

CHATEAUNEUP (le seign. de) accepte un combat de 20 contre 20, propose par Boucicaut; le refuse en-

suite , VI , 418.

CHATEAUNEUF (Michel de Rieux, seign, de), tue son oncle et sou tuteur à raison d'un procès pour sa tutele, XLV, 186.

CHATEAUEUF (mademoiselle de)

est donnée pour maîtresse au jeux vicomte de Turenne par le marechal d'Amville; note historique re cette demoiselle, XXXV, 64. (Men. de Bouillon.) — Elle tue son man Antinotti, qu'elle a surpris infidèle. XLV, 157. (L'Estoile.)

CHATEAU-PERS (Franc. Hurault. sieur de), est blessé dans une rescontre près d'Orléans; meurt de ses blessures, XXXVI, 151.

CHATEIGNERATE (de La), jeune gentilhomme comblé des faveurs de Henri II, se bat en duel contre Jarnac, beau-frère de la duchese d'Etampes; est vaineu, et meut dans des accès de rage et de désespoir, XX, 41; XXVI, 198.

CHATEL (Pierre Du), savant celèbre, est donné pour précepteurs

François 1, XVII, 13.

CHATELAND (le seign. de) est une à la prise de Verceil, XXIX, 257.

CHATILLON (Gaucher de), l'un des plus braves chevaliers, est tue a Casal en défendant presque seul la rue où étoit logé Louis 1x, II, 111.

CHATILLON ( J. de ) demande et reçoit le commandement de l'arrie-

re-garde, II., 251.

CHATILLON (le seign. de), prevôt de Paris, chargé de veiller à la 🖦reté du concile de Pise, est blesse dans une émeute, en voulant retablir l'ordre dans cette ville, XV, 110. (Tabl. du règn. de Louis XII.) - Est blessé au premier assaut livré à la ville de Ravennes, XVI, 27. (Mém. de Bayard.)

CHATILLON (Henri, comte de), fils de François de Coligny, est tue à la fleur de l'âge au siège d'Osten-

de, XLVII, 320.

CHATILLON, fils de l'amiral de Coligny, contribue principalement à la prise de la ville de Chartres par Henri IV, XXXVI, 190. (Mem. de Cheverny ) — Refuse de traiter avec le roi Henri 111, après la déroute des reitres qu'il a accompagnés en France ; opère courageusement sa retraite à Aubenas, où il se rafraichit après avoir fait en quatre mois une partie du circuit de la France, XXXVIII.

345. But le aieur de Saveuse près de Chartres, et le fait prisoumer, XXXIX, 165. Satisfaction qu'éprouve Henri in en apprenant se victotre, 166. Se distingue au siege de Chartres por un pont couvert de son tuvention, XL, 189. Meurt de maladie, sou cloge, 191. ( Mám. de Cayet.) — Sur les promesses que loi font les hebitans de Milhaud, il entreprend le siège de Compeyre, XLIII, 459. Details aur ce aicge, 500. Est oblige de le lever, 466. Va au accours de Marvejols, 467. Son voyage en France, 472 et suiv. (Mén. de S.-Auban.) — Il termina la bataille d'Arques par une action d'evlat, XLIV, 576. (Hêm. du due d'Angouléme., - Sa reputte aux troupes du duc de Mayenne devent l'ours, XLV, for. Defait les troupes de Saveuse et de Forceville, 403. Combat valliamment à In journee d'Arques, XLVI, 12. Chanc les lansquencts d'un fau-bourg de Dieppe , 13 Meurt peu apres la reduction de Chartres, où if a etc blesse; regretș que le Rot donne a sa mort, 224 , Mem. de L'Estode.)

CHATILLIST (M. de) cot fast marechal de France pour être toujours demeure dans le devoir, L., 536. Entre dans le lauxembourg, assiege ct prend Damydhers, Lly 279.

CHAT DIRECK (Godl, de) defend un pas d'armes pres de Dijon con-tre I soe de S.-Jore, IX, 343.

Custover de seign, dej est fait pruonnier pies de Gravelines, XXXII, 202

CHALLERS (M. de) est euroye en ambasade en Angleterre pour einpécher le roi de ce pays de presidre part dans tout ce qu'un a a demeler eu Ezauce avec les huguenots, L.,

GRADUS J. de la', celebre mimatre de Geneve, vient a Montpellier, ou son chequence fougueuse et entramante iui attire un grand

combre de partisans, XX. 100. Canturagia (J. de) defend un pas d'armes près de Déjun contre un chevalier du Dauphine, IX, 347, et contre Martin Ballard, 351.

CHAUMONT (Hugues de) manque aux promesses qu'il avoit faites sux chef- crosses, I, 135.

CHAUVEAU, ancien cure de S.-Gervau, preche publiquement que le Pape est l'antechrist, XLVI, 444. Le cardinal de Bourbon vent l'empêcher de précher; il lait des excuses au legat, 445. Abus contre lequel 11 prêche, 446.

CHAUVEAU ( le peut ), caré de S.-Gervais, meurt aux Cordeliers de Senlus d'une tievre chaude cousée par un bouillon que lui ont donne les cordetters. Pourquoi cens-ci le housemet, XLVII., 79.

CHARVET, avocat, meuet victime de son avarice, laissant 310,000 le-vres, XLVIII, 37 ( Снасмісят , le seign, de) se rend

a Sully supres du Roc, VIII, 183. Caara (le capit, est blesse et fait prisonitier a l'attaque d'un fort dans la terre d'Oye, XXI, 73.

CHAVAGRAC, cure de S.-Sulpice a l'urus, préche librement contre les faux cathologues; if traite d'heretiques ceux qui refuseut l'instruée tion a qui becetique qui veut bien se convertic, XLAT, 141.

CHATIGHT , le se git dejest envoye à Meta pour commander pendant la maladie de M. de Vieilleville, et bientôt rappele pour an mauvaise conduite, XXVII, 305. La porte de la chambre du Noi lui est refuser. 3ag.

CHAVIGHT (le sieur de) est nomme tuteur du jeune vicomte de l'urenne, XXXV, 55

CHAVIGHT le seign, de fait iniprimer un livre autitule les Pleinder, dans leguel il promet au Roi la monarchie du nonde, XLVII, 388

Chazinos de sieur de) commande l'avant-garde de l'armee royale a la bitalle d'issure, XL, 47

CHAPLER et Denovas, centilehommes fromners, sout accuses, dans un bület seme dans les appartemens du lloc, de vouloir attenter aux jours de S. M. Le Roi leur témoigne une pleine confiance dans leur fidélité, XLVII, 297.

CHEGERET-EDDUR, sultane, esclave savorite de Nedjm - Eddin, tient secrète la mort de son mari, et envoie des courriers à son fils Touran-Chah, III, 21, 40, 51, 57. A l'arrivée de son his se dépouille de l'autorité, 26. Implore la protection des esclaves baharites contre l'ingratitude de Touran-Chah, 32. Est déclarée souveraine de l'Egypte après l'assassinat de ce prince, 33, 49, 54, 58. Après trois mois de règne abdique en faveur d'Aibegh, qu'elle avoit épouse; le fait ensuite étrangler par vengeance et par jalousie, 55. Est elle-même assommee par ses propres esclaves, corrompus à force d'argent par Noureddin, fils d'Aibegh, 56.

CHÉMÉRAUT, gentilhomme du Poitou, est dépêché en Pologue pour annoncer au Roi la mort de Charles 1x, XX, 175. Arrivé à Cracovie, il salue Henri roi de France, 176. (Introd.) — Engage M. de Villeroy à voir les sieurs d'Antragues et de Dunes pour les gagner au Roi, XLIV, 59. (Mém. de Villeroy.) — Fait raser les forts et la tour de Lusignan, par ordre du duc de Montpensier, XLV, 112. (Mém. de

L'Estoile.)

CHENU (Guill.), après la prise de Pontoise, est nommé capitaine de

cette ville, VIII, 524.

CHEPT, enseigne de Montluc, est fait prisonnier lors de la retraite des Espagnols du siège de S.-Damian, XXIX, 242.

CHESNE (Le), enseigne du capit. Lalande, est blessé au siège de Vireton, et meurt de ses blessures, XXXI, 144.

CHESSÉ (Robert', cordelier, prédicateur de la Lique, est pendu lors de la prise de Vendôme, XXXVII,

456.

CHEVALFRIE (l'ordre de): quelle a été son origine, V, 328. Pourquoi il fut établi, 330. Quatre vertus ne-cessaires au titre de chevalier, 333. A quoi l'ordre de chevalerie peut

être comparé, 334. Pourquoi le non d'ordre a été donné à la chevalene, 335. Honneurs et respects dus sa chevalier, 336.

CHEVALIER (Et.) est chargé d'instructions relatives au rachat de villes de la rivière de Somme; texte de ces instructions rapporté per l'abbé Legrand, XI, 302.

CHEVALIER (le présid.) achète la charge de premier président de la cour des aides 60,000 écus, sus compter 10,000 écus d'épingles.

XL\ III, 379.

CHEVALIERS (les), second degre de la noblesse en France, étoient aussi appelés bacheliers; en Bearn cavers, en Aragon cavalleros, Ill. 177. Par les auteurs, mulites secunde ordinis, ou minores, ou media nobilitatis, 178. Quelle étoit l'ensei-

gne du chevalier, 186.

CHEVERNY (le chanc. de); pourquoi ses Mémoires ne sont pas auni instructifs qu'ils devroient l'être; comment Cheverny devient chancelier, XX, 18, et le confident des secrets de Henri nr et de Cather. de Medicis; dans sa disgrace il continue d'entretenir des intelligences avec les deux partis; mérite la confiance d'Henri IV ; idée de son caractère et de ses Mémoires, 19. N'élant encore que simple maître des requêtes, il est chargé de négocier le rapprochement entre les deux maisons de Guise et de Montmorency, 118. Est nommé chancelier du duc d'Anjou, 121. Par l'avis qu'il donne à ce prince, le décide à livrer bataille. 133. Joue un rôle important lors du mariage du Roi, 140. Est renvoye du ministère, 213. Prévoit la conduite que Henri in tiendra à l'egard du duc de Guise, 215. Reçoit indifféremment les royalistes et les protestans dans son château d'Esclimont; vient trouver Henri 1v a Aubervilliers, 242. Recoit les scesux des mains du Roi; obtient que le service divin, suivant le rit catholique, soit célébré au quartier du monarque, 243. Réhabilite solennellement le parlement de Paris;

E 241

fast proter un nouveau serment nuz nagetrats que le compuerat, et leur dresse les admonitions et commundomens du Ros, 278. (Introd.) — Su famille; il fait nes etudes a Poitiers, les perfectionne à l'adoue, XXXVI, 3. Accompagne ffenti is dans sa campagne d'Allemagne, achéte une charge de conseiller au juriemeut, parvieut à la graud's bambre, . Est nommé moltre des requétes de l'hôtel du Roi, est charge par Cuth. de Medicis de plusieurs musions delicates; occumpagne cette princesse dans le vierte qu'elle fait faire su Roi des provinces du royaume, 5. Reussit dans toutes les regionstions dont il est charge; est abminé chanceher du duc d'Anjou; epouse le blie du premier president de Thou; accompagne et dirige le duc d'Anjou dans se compagne contre les protestans; reçoit un brevet de conseiler d'Etat, 6. Est charge de veiller nas jajerêje da dae d'Anjoa pendant son sejour en Pologue; parvient a dissiper d'avance les ohstacles dut a objessement aux dients de on prince, 7. In le joudre a Turm lorsqu'il revient en France, est nomme chanceher de l'urdre de S - Michel, charge de la garde des oceaus, puis fait chancelier, 8. As-oure on Roi une retraite a Chartres; reçoit or lire de se rettrer dans serterres, 9. Fine an residence au châtean d'Eschmont, comment il y vit. 10. hat tappele aux affaires par Henri rv, it. hat nomme lieutenant general du pass Chartrain, 15. Satia be a la giae quoe de Sourdis, 13. Sa mort, Lerit lui même ses Memoirea 15. Die qu'on dott en avoic, 16 Hs ont ere requelles pur son bis, abbe de Pontlevoy; jugement qu'en ont parte l'abbe Legendre et le conseiller Salos, 17. Editions qu'ils ont rurs, 18. Notice ;

Ancienne famille des Harault, den unit descendues les trus matsons de Cheverny, Vibray et Henroel; lignée des Cheverny, 26 Hant l'archevique de Tours son couven, qui accompagne Henri is en Alle-

magne; achéte de Michel de L'Hô pital sa charge de conseiller clere na parlement, 27. Entre dans la grand'chambre, 28. Obtient un etat de maltre des requêtes ordinaire de l'hôtel du Roi ; est introduit auprés de Catherine de Mediem par la cardinal de Lorrame, est employe pour redute les habitans de Paris à l'obcissance du Roi, relativement aux cdits de pactication, succès qu'il obtient dans cette pegociation, 31. Accompagne Charles ix dans les benainces? à beciție er combine nue induite de querelles et differends, prende les Eints du Dauphine à Monteliniert, 32. Est pourve de l'état de chanceber du doc d'Orléans; travaille dans l'assemblee de Moulins à regler les apanages de Monzieur et du duc d'Alençon son frère, 34. Est marié à Anne de Thou, fille du premier president, 35 Instruit la Heme mere et le Roi du projet forme par les huguenots de se sat-air de teurs personnes, 36 Reçuit l'ordre d'expedier au duc d'An jou, nomme heutenant general, de plems pouvoirs qu'il fait verifier et pubker dans tous les parlem os du royaume, 38. Sur ce qu'il rapporte a ce prince de la part de la Reina mère, et de l'opanion que l'on prend qu'il veut tralact la guerre en longueur pour se continuer dans le commandement, le duc d'Appoulivre aux protestans la hataille de Jaruse, 39. Apres la bataille, Cheverny ac trouve acul avec le prince dans son rabuert, ou il est temom de is devotion et de ion humilite, for Recorde la partido Roi la proviana de consciller d'Eta. It Obtiont de l'evégue elout ur gui **amène** en trance la princese blanbeth, lille de l'Empereur, pour la marier au Ros, on il codera la maja droite an due d'Anjos, envoye au devant d'elle, ji fe due d'Anjon, le roi de Navarre et modame la duchesse de Lorraine tienpent aux les lonts de haptéme le premier ne de Cheverny, 49. Il est charge par le due d'Anysa de tranter avoc les ambussdeurs de Pologne relativement à son élection au trône de ce pays; leur répond en son nom, 50. Est laisse en France pour veiller aux intérêts de ce prince, 52. Accompagne le Roi jusqu'à Saverne, 55. Vient à bout de rompre plusieurs mauvais desseins formés coutre ses intérêts, 58. Son entretieu avec la Reine mère sur la maladie de Charles ix, et sur les précautions à prendre pour assurer le trône au duc d'Anjon, 60. Autre entretien avec le duc d'Alençon et le roi de Navarre sur le droit de succession du duc d'Anjou; il leur fait promettre d'y rester sidéles, 62. Depêche au roi de Pologne le sieur de La Roche-Chemerault pour lui aunoncer la nouvelle de la mort du Roi et hâter son départ; lui fait expédier des lettres de change pour Vienne, Ausbourg et Venise, 63. Va au devant de lui a Turin, 64. Temoignage que rend la Reine mère à Henri in de la diligence que Cheverny a apportee a son service pendant son absence, 65. Est admis au conseil secret du Roi et de sa mère à Lyon, et chargé d'y amener le cardinal de Bourbon et le duc de Montpensier, 66. Est nommé chancelier de l'ordre de S.-Michel, 67. Reçoit du Roi la confidence de son inclination pour madem. de Vaudemont; est charge de faire agréer a la Reine mère le mariage qu'il veut contracter avec elle, 69. Est envoyé pour négocier ce mariage, 70. Est dépêche vers la Reine mère à Châtellerault pour l'assurer du respect et de la parfaite amitie du Roi pour elle; echappe aux soldats envoyes par le duc d'Alençon pour l'arrêter ou le tu-r en chemin, 72. Est un des principaux auteurs de l'acte d'association qui proscrit la religion protestante, 74. Est nomme garde des sceaux, 77. et chancelier de l'ordre du S.-Lsprit, 79. Recoit le gouvernement d Orleans, pays Chartrain, Blaisois, Danois, Amboise et Loudanois, 82. Fait nommer le president de Harlay premier président, en remplace-

ment de son beau-père de Thou, décédé, 83. Hérite des terres et segneuries d'Esclimont, Bertancourt Le Tremblay et Chaufreau, 84. Est revêtu de la charge de chanceller, qu'il garde avec les sceaux, 86. Mort de sa femme, 88. Sa fille, la marquise de Nesle, est déclarée de me d'honneur des deux Reines, 89. Il fait au parlement un discourdans lequel il justifie l'édit de réunion, 93. Fait mettre en état de defense la ville de Chartres, 100, ei conduire dans cette ville plusieur. pièces d'artillerie cachées par le Allemands dans leur retraite, 101 Part de Paris avec le Roi, et par son ordre se rend à Chartres pour lui assurer cette ville, 110. D'apres l'ordre du Roi, lui renvoie les scesus. 115, et se retire dans sa terre d'Eclimont, 116. Plusieurs fois sollicite par Henri iv de se rendre aupres de lui, va le trouver à Aubervilliers. 171. Comment il en est accueilli, 172. Le Roi lui remet les sceaux, et s'entretient long-temps avec lu. 173. Il fait rappeler auprès du koi presque tous ceux que l'enri m avoit éloignes, 174. Remet tout sur l'ancien pied, et rend à l'antorile royale toute sa dignité, 175. Fait tous les frais du siege de Chartres, en est récompensé par Henri 1v. 191. Fait accorder par le iloi des lettres patentes portant rétablissement des officiers de la Ligue qui veulent rentrer sous l'obéissance du Roi, 200. Marie sa seconde fiile Anne avec le marquis de Royan, 217 ; et sa hile aînce avec le sieur de Givry, 226. Fait enibrasser l'etat ecclestastique à con sécond fils Philippe Hurault, baron d Uriel, 246. l'ast avec M. de Rhodes tous les preparatifs necessaires au couronnement et au sacre du Roi dans l'eglise de Chartres, 262. Est charge de faire enregistrer dans toutes les cours la déclaration du Roi sur la réduction de Paris, 275. Comment il pourvoit son second fils de quatre abbayes, 312. Son discours à l'assemblée des notables convoquée à

Rosen, 320, Autre discours qu'il proponce dans un consed tenu a l'occasion de la prise d'Amieus par les Espagnals, 326. Comment il obtieut l'évêche de Chartres pour son fils, 368. Est nomme par le Boi pour regler les conditions de mariage de Untier, de Navarre avec le duc de Bor, 57). Se rend à Orleans d'après Cordin du Rai; projette de remetu e Legar le des secaux, Tetico demode Chroreng : - Desolution dans so reason au moment de la mort, ing Details our less membies tunetices faites en son homo su a Chesverny eta Paris, (58 etaniv.: Pont-Icony. - Il fant lire au Palais f'ed't et declaration du lioi sur la reduction de l'aris, et les lettres de retablissement de la cour du parlement, regat le serment de falchte de tous les conseillers et efficiers. Men de Caret : X131, 209 Osvre aŭ Palus la chaudu er gale table pour faire le processess tresaiers, XIA, 277. Let appear a re-sect de Benri (v. qui lui reneri les secons, MAI), 101, Samort XIAII, Gi. M. n. de l'Entoile? Carvactsa M. de . gran lel equ

Converted Model graphs by the best of a particular design of the base of the contract of the against at the contract of the co

res comagaçõe legita.

Consequence mentables, and a amoral avoragous citos maris, fore tros presidens, XIIX, 117

Contextory Leane de Comemandent de Montmeisant pour le cue de Savoir , renderette place par capitulation , et parec au service du roude France, XVIII, 3 (2)

Character, or possile per an addative, and the transport of a fix three, III, my the close is possely the metin readomet incoopie, prode lapport me, is transmosticion, post fixerone de me in advangation que Character en fait, that the on atoit dangerous, may ill mape, activit dangerous, may ill mape, activit quere qu'aux granda sermenre, apo. Plusieura princes grees y furent blemes, apa. Il remembloit a l'accouragila des accients, un l'un amoit en troupes, apa. A quelque raq port au jeu de la close, encore en usage parmi les poysans de certaites à provences de France, 173. Paroit urer son origine du jeu de mail, encore usité dans le Langue-doc; les Français fasoient à pied et avec de petals maillets ce q e les Grees fasoient à cheval avec des raquettes, 174. Le terme de chreane, employe pour expriner les detonts des plaideurs, paroit derive du jeu de la chicane des Grees, 176.

Curcox, fou de la cour, ramure le cardinal de Guise sur la sante du Bor, NLV, 307. Lait prisonnier au suge de Boucu le comte de Chaligoy, est blesse par lut et meurt de sa blessure, NLVI, 238. Quelques-

ones de ses folies, 2 ju

Can county, heatenant du prince de Transylvanie, ussige Tippe, place forte sur les confins de la Hongue; s'en rend maère, et y paise tont au fil de l'epec, XLIII, 178.

Carlonia de seign, de , donne pour corateur de Charles d'Autriche par Louis XII, nu tre prince so contant de fontes les allamis, mot de la Genlia, de Genlia,

XVIII, con-

Convey le right de cet bleme en craint de Engalmende, N., 105. I cont les Comtos provid blost, et enjoie un grand nombre, 133, Communade ravants, aid a la but alle de Gress, 144. Conclut une treve de nom as en recle rece de Lance et le mus de Bonogogne, deb. Est fan per onwer a la la dail e de Narey, 127.

Commers repond, on nom de la chambre imperiale de Spire, au disones de M. de Vieilloydie, et lus fait connoître la résolution de la chambre, XXVI, 432.

Choesne, licutenant général de Chartres, fait obtenir par sa diligence la survivance de président à mortier pour J.-A. de Thou,

**XXXVII**, 367.

Choisnin, secrétaire de l'ambassade qui cut pour but de faire obtenir le trône de Pologne au duc d'Anjou; ses Mémoires contiennent le récit des négociations qui eurent lieu à ce sujet, XX, 24. Ils font connoitre le caractère et les talens de J. de Montluc, évêque de Valence, 25. Renferment des apercus politiques trés-justes, et une peinture vraie des mœurs et du pays de la Pologne, 26. (Introd.) — Sa naissauce, sou excellente éducation; il vient à la cour de Cath. de Médicis, et devient le principal secrétaire de J. de Montluc, XXXVIII, 3. Il est choisi pour aller en Pologne disposer les esprits en faveur du duc d'Anjou, 4. Lie des relations avec plusieurs seigneurs de ce pays, 8. Est charge de faire imprimer le discours de l'évêque de Valence en faveur de l'élection de ce prince, 10. A son retour en France, il rédige la relation de cette célébre ambassade; il y peint les mœurs et le caractère des Polonais du seizième siècle, 15. Epoque où parut cette relation; incertitude sur la mort de Choisnin, 16. Il expose dans sa dédicace à la reine Cath. de Medicis les raisons qui ont donne lieu à la publication de sa relation, 17. (Notice.)

CHOIST (Jean de) est hattu et tué

par les Comans, I, 390.

Choisy (le comte de). Sa brave repartie à la reine Marguerite, XLVIII, 104.

CHOUGHT, avocat au parlement, sort de Paris à cause d'une peur qu'on lui fait, ainsi que plusieurs autres bourgeois, XLVI, 552.

CHOULUR, un des Seize, dit que ce sont les Seize qui ont fait le duc de Mayenne et qu'il est, et qu'ils sauront bien le défaire quand ils voudront, XLVI, 205. Donne un coup d'épée à un marchand nommé

Danés, l'appelant politique; est me en prison avec un de ses confrères nommé Dupont, 497. Est délivre, contre les formes de la justice, par arrêt du conseil d'Etat, 501.

CHRÉTIEN (Florent) est nomme précepteur du prince de Navarre, depuis Henri IV, et l'instruit dans la réforme, XXXIX, 249. (Mem. de Cayet.)—Sa mort, XLVII, 189.

(L'Estoile.)

CHRISTIAN, prince d'Anhalt, est élu par les princes allemands pour conduire l'armée qui doit aller as secours d'Henri IV, XL, 232. Rennit à Francfort-sur-le-Mein 6,800 reitres et 10,000 lansquenets, 233. (Mém. de Cayet.) — Est depute vers le Roi par l'électeur palatin et le duc de Wirtemberg; accueil qu'il en reçoit, XLVIII, 365. (L'Estoile.

CHRISTINE DE LORRAINE, promise au grand duc de Toscane, s'embarque à Marseille, XXXIX, 61. Détails sur son voyage, 62, et sur son

mariage, 64.

CHRISTINE DE PISAN D'est guere connuc que par ce qu'elle a dit d'elle même; la notice que l'abbé Boivina donnee sur cette femme celebre d'aprésses écrits a servi à tous ceuz qui ont parlé d'elle depuis 1717, V, 203; mais l'abbé l'oivin a trop souvent partagé l'enthousiasme qui anime Christine lorsqu'elle parle de sa famille; à quel age Christine fut amence en France, 204. Education qu'elle y reçut, 205. Demandée en mariage per deriches partis, épouse Et. Du Castel, 206. Après la mort de son père se crée des ressources par ses talens, pour suppleer aux gages de l'emploi de son mari; ses succes dans les ballades et les rondeaux la décident à entreprendre des ouvrages plus importans , 212. Se cousecre plusieurs années à l'étude des meilleurs auteurs anciens et modernes; idee sur ses études, 213. L'openion de l'abbé Sallier sur l'époque où elle composa son épitre d'Other à *Hector* ne peut se soutenir, 214 La mort d'Et. Du Castel augmente ses embarras en diminuant ses res-

CHR anarces, 215. Dédie tour-a-tour ses ouvrages aux princes qui se dispatoseut alors le pouvoir; est chargee par le doc de Bourgogne d'écrire la vie de Charles v. 216. Division de cet ouvrage; jugement qu'on doit en parter; il n'avoit éte public juqu'ici que d'une mamère tres-imparfeite, 217. Comparé aux nutres ouvrages du temps, il leur est supérieur par le atyle, qui convient a l'histoire; la mort du duc de Hour-gogue enleve à Christine un protectour, et la plouge dans la detreme, ano. Elle vent conserver les dehors du l'amnor, 221. Reçuit quelques secours, mais no trouve guére de consolutions que dans la philosoplue, et de distraction à ses chagrits que dans le travail; le roi d'Angleterre l'engage inutslement à venir s se cour, 22 a. Le duc de Milan essain ouan de l'attirer en Italie, 223 Ses hallades amoureuses firent ottoquer in reputation, mais sa vertu fut irréprochable; son portrut d'apres elle-même, 224. Que deviurent 200 trois enfans, 225. Osvrages de Christine, ses poémes sont en vers de 10, de 8, de 7 et même de 5 syllabes, país la rune etoit slora une richese, mais non une entrare; liberte que president les poêtes de er temps; anjets des ballades de Christine, leur caractère, régles de ce genre de composition, pay, figemple des ballades de Chemine, 258. Ses condes et soften es **conden** ex inferieurs a nes bullades, 1995. Ses lais et vitelais ne sont pas medicurs, caractère de orgence de puesse Ses Jenz a cendie ne meritorest par d'étre conserves, son Débat des deux am me office de la grace et da oouvement, von Epftre au dien d'Amour, apologie din tommer, le livre des teux Jugemens reproduit les mêmes olers, «30. Le Dit de la pastoure, eglogie qui manque de verste, defaut general de Laus res pormes, le Dire des veus amans, roman ou nouvelle en vers, où plu-meurs genros sont méles; les Duts morans, ouvrage en quarenns dont la morale est excellente, et deut le

sty le a de la torce et de la précision, 231. L'Eptire d'Other, mélange de prime et de vers; la morale en est honne, les allegories en sont obseures, 232. Le livre de la Mutation de fortune, tableau général des revol'auteur une immensité de councissances, 233. La Chemin de longue estude, plein d'imagination et de descriptions brillantes; quel en est le plan et le but, 235. Le fore des Faits et bonnes mariers du sage roi Charles v; il y a des lougueurs et trop de digressions; pourquoi on les a conservees dans cette rdition, 236. La Citt des dames, à quelle occasion if fat compose, moins interessent que les précèdens, 237. Le Liere des trois Vertus : on y trouve des conseils sux fempers de toutes les conditions, et des détails sur les mours et usages des différentes classes de la societe; le *Corps de policie,* cours de morale pour les hommes, devise en 3 parties, 238. La Laure de la Venon : plan et but de cet ouvrage, où la philosophia apprend à supporter les malheurs avec constauce, a ig., et a chercher des consolutions dans l'étude, afui Le faire des Faits d'armes et de chevalerie, douse en § parties, traite complet sur le droit et sur la manière de faire la guerre ; quosque sans saterét aujourd'hut, il prouve l'eleudne et la variete des commonances de l'auteur : le Traite de la paix; on y parle des bienfaits de la paix, de la nes conte de la maintenir, pfr. Le lore de Prodence et l'enzeignement de bien tueve se copproche beaucoup de l'e plice d'Othea, la morale y est méfee avec une rectaphy tiqué obscure. Eptires des di bate sur le roman de la More; querelle littéraire a l'oc casons de ce roman, que est on munument precieus pour la litterature et les mieurs des treixième et que torneme mecles, 252. Christin mointeent, data ann epitrus les critt ques qu'alla avait faites de ce coman, a qualle occasion elles forest com posées, 263. A qui elles sont dédires. 244. (Notice.)-Christine prie Dieu d'eclairer son esprit pour racouler les faits qu'elle va dire à l'édification des bonnes mœurs, 245. C'est pour satisfaire au commandement du duc de Bourgogne, et pour l'honneur de la couronne de France, qu'elle écrit, 246. Division de son ouvrage; à quelle occasion il fut compose, 247. Comment Christine fut présentée au duc de Lourgogne, qui lui expliqua la manière dont il désiroit qu'elle y travaillat, 248. Pourquoi elle divise son ouvrage en 3 parties, 249. (Mem. de Christ. de Pisan.)

CHRONIQUE du regne de Philippele-Hardi, fils de saint Louis, etc., ouvrage anonyme dont la sécheresse et l'aprete de style n'officht aucuns détails pour une collection de Mé-

moires, IV, 6.

CHRONIQUE du roi Jehan, ouvrage anonyme, précieux pour les dates. mais stérile pour les détails; preuves qu'on en donne; insuffisant par consequent pour tenir lieu de Me-

moires, IV. 7.

CHRONIQUES DE J. DE TROYES: différentes éditions de ces chroniques, XIII, 239. Opinions diverses aur l'anteur, 240, et sur le titre de Chronique scandaleuse qu'on a donné à cet ouvrage, 243. Titre mal à propos imaginė, 244. En quoi les Chroniques de J. de Troyes disserent des Mémoires de Comines; en quoi elles sont préciouses, 2 (5. Impossibilité de donner une notice sur cet auteur; quelle édition on a suivie pour la Collect, des Memoires, 246.

Chuppin, implimeur de Genève, rapporte à P. de L'Estoile un propos offensant tenu par un archer du Roi sur madame de Fiancourt, et en sa présence, XLVII, 100.

Cicata He bacha', avec 160 vaisscaux, médite sur Saragoza en Sicile une entreprise qui ne reassit point, XLII, 402. Se porte sur Reggio, qu'il ruine, 404. Met le feu à plusieurs petites villes d'Italie, 405.

Cicco ou Crcco, secrétaire de la duchesse Bonne, fille de Savore, bannit tous les frères du duc Galess. XIII, 9. Est enlevé et conduit à Pavie, où il meurt en prison, 10.

CIFRON-VACHIÈRE, maitre d'hôtel du duc de Lorraine, ayant essaye d'entrer dans Nancy, est arrêté per les gens du duc de Bourgogne, et pendu par son ordre, XII, 224.

Cimier, favori du duc d'Alençon. fait tuer le chevalier de Malte son irère, à cause du commerce qu'il : eu avec sa femme, XLV, 172.

CINTREY, gentilh. hourguiguen. emprisonné à Moulins par ordre de Roi, est delivié par quelques gentilshommes, XLV, 185.

Cipienne (le sieur de), enseign. est tué au siège de Thiom ille, XXI.

435.

Civille, gentilli. normand, fat imprimer un livre où il pretent prouver qu'il a été mort et est resuscité, XLVI!I, 1. Opinion de Sca-

liger sur ce livre, 6.

Clarence (le duc de) ravage L Normandie, l'Anjou, le Maine et l'Orléanais; se retire en Guyenne . force d'argent, VI, 303. Fait une invasion en Anjou; est tué prés de Beauge par le comte de Bucham, 359. (*Tabl. du règ*n. de Ch. v1.\— Est nommé pour gouverner la Normandie pendant l'absence de Henri v son frère, VII, 338. Marche contre les troupes du Dauphin en Anjou; leur livre combat, 339. Est tué sur la place , 340. (Mem. de Fenin.) — Est aba**ttu d'un coup de** hache à la bataille d'Azincourt, et sauve par le Roi son frère, qui reçoit lui-même un coup sur sa conronne, VIII, 417. (Hist. de Richemont.,

CLABLE (Pierre), maltre d'hôtel de Louis XI, est envoyé auprés du chancelier d'Angleterre, XII. 325 Lui presente 2 000 cens en or de la part du Roi; en réclanie quittance et ne peut l'obtenir, ce dout le Roi

est fort courroucé, 326.

Gavais, jurisconsulte, fait imprimer quatre livres intitules *Phelipp*iques contre les bulles et autres factions d'Espagne; conseil qu'il donne dans sa troisième, XL, 262.



# CLÉ

CLAUDE de France, fille de Louis Au et femme de François I, meurt à l'àge de 25 aus ; son cloge, XVII, 67.

Charmar, femme d'Antoine Piat, devenue folle de la misère qui règne à l'aris, court les rues, chantant des possumes et faisant les plus ardentes prières à Dieu; crie après les monues et le legat, revient a son hon sens un peu avant de mourir, XLVI, arr.

GLAUSEL (Du) est envoyé en Espagne par le duc de Robau pour en obtenit des secours qui lui sont pro-

mw, LI, 162.

CLAVEL (le capit.), chef de protestans, s'empare par surprue de Presols et de Saint-Jure, dont il pille les eglises et tue ou blesse presque tous les habitans, XXXIV, 318.

CLAVIÈRES, soldat de la compague du capitaine Balnex, est arrête comme coupable d'intelligences avec

l'Empereur, XXXII, 213

CLAYPETE (le capit ) surprend avec le chevalter llayard le capitaine Mallevéche, disperse sa troupe et fait grand nombre de prisonniers, XV, 293.

CLIMINCEAU, ministre protestant, public un livre sur la question si ou peut faire son salut en l'Egloc to-

maine, XLVIII. 33q.

Carumans (Neolas de), docteur de l'université, fait un nom de cette compagnie des représentations au floi pour qu'il prenie des mesures propres a faite réser le salasme de

Eglise, VI, 236.

Californ is succede an pape Urbam is, alsoute one Charles d'Anjouaccepte l'investitute du royaume de Sicile, arrive en Italie degune en mendant, est consonne a Perone e, 11, 13c, Delegue a Borne cinquardinaux pour consonner Charles d'Anjou, 13q, Consente mutilement a ce perioce de pardonner aux partinaux de Maintroy, 13a, Blame en vaiu les executions sanglantes qu'il ordonne, 143.

Cadment vii, pape, traverse l'election de Boniface in, et prie le Roi de face un armement en faveur de Louis d'Anjon, VI, 221 Reçoit CLÉ

149

le Roi à Avignon, et couvonne Louis d'Aujou ini de Naptes, 222. Sa mort n'éteint pas le schisme, 235. (Tabl. du règn. de Ch. rs.) — Dans quelle situation il se tronve à l'égard des rois de France et d'Angleterre, et de l'empereur Charles-Quint, XVII, 118. Comment il se conduit envera cux, 119. Conduit lui-même sa mece en France, vient a Marseille, où le mariage de Catherine de Medicis avec le jeune Henri est celebre, 120. Declare dans un conaistoire que le premier mariage de Henri visi ne pouvoit être dissous, 124. (Introd ) — Après avoir fuit un tratte avec la maison des Colonne, il est funt-à-coup attaque par le cardinal Colonne et le seign. Assagne Colonne, XVIII, 22. Se retire au château S-Auge, est contraint de capituler, 23. Averti que le duc de bourbon marche sur Rome, ne fait rien pour detendre cette ville; se retire au cluteau S.-Auge, 27. Ca-Intule avec le prince d'Orange, et reste prisonnier avec ceux de son parti dans ce chateau, 29, 5e sugre ou châteou d'Orviette, du Ses objections a la proposition facte par l l'anperent de convoquer un concile general, 157. Ses ranons pour proceder contre le roi d'Angleterro an sujet de la dissolution de son matiage, 178 Fait part en committee secret de la requête que luta faite le rot de brance de se reusir ensemble pour traiter des choses concernant la religion et la giorre contre les Eures, 139. Designe la vide de Nice pour hen de l'entrevne, pourquoi la ville de Maiseille est, preterer, (8). Prononce les censures contre le ria d'Angleterre à Loccastout de son it orrage avec Appe de boolen, lettre du cardinal de Tourpon sur l'embarras ou se trouve le Paper, 18 r. Preparatify pour l'entrevue aunoueve, 185. Arrivee du Son-veraus Poutife à Marseille; details a re sujet, 205. Son enters dans cette ville, 206. Marie en mêce ducheme d'Urbin avec le second fils du Ros. tient un consistoire, où il eprequatre

cardinaux français; leurs noms, 208. (Mém. de Du Bellay.)

CLÉMENT VIII, pape, accorde l'absolution de Henri IV aux conditions promises au nom de S. M. par les sieurs Du Perron et d'Ossat, XXXVI, 300. Travaille à rétablir la paix entre les rois de France et d'Espagne, 337. Somme César d'Est de lui rendre hommage pour le duché de Ferrare; sur son refus, l'excommunie; remporte sur lui une victoire pres de Bologne, 360. Accorde à César des conditions avantageuses; est mis en possession du duché de Ferrare, 361. Entre dans la ville de ce nom; y reçoit la princesse Marguerite d'Autriche et l'archiduc Albert, 362. Détails sur cette réception, 363. Célébre leur mariage avec le Roi et l'infante d'Espagne, 365. (Mém. de Cheverny.) — Prononce la dis olution du mariage du Roi, 433. (Pontlevoy.) — Embrasse la cause de la Ligue, à laquelle il envoie l'évêque de Viterbe, XII, 5. Cerémonies observées à Rome pour l'alsolution du roi de France, XLIII, 112 et suiv. Le Pape détache les Transylvains, les Moldaves et les Valaques de l'alliance des Turcs, et les fait allier avec l'Empereur, 142. Son discours au collège des cardinaux sur l'ambassade du duc de Nevers, XLVI, 313. Refuse de recevoir le duc de Nevers comme ambassadeur du Roi, 568. Lui donne audience comme duc; ses conferences avec lui, 569. Se plaint de ce que les prelats de sa suite ne veulent aller trouver le cardinal chef de l'inquisition, 594. Déclare, par un long discours qu'il fait dans un consistoire, qu'il ne peut recevoir le duc de Nevers pour ambas-adeur, niadmettre le Navarrois dans l'Eglise, 595. Sa mort, sa tolérance pour les huguenots, XLVII, 187. I. Estode.)

CLEMENT (Jacques), jacobin, assassing Henri III, XXXVI, 139;

XXXIX, 194, 204 et 206.

Crerco (Jacques Du) Date de sa tharsance; incertitude sur celle de sa mort; fut conseiller du duc de Bourgogne; sa famille illustre dans la magistrature, XI, 3. Extrait de la préface de ses Mémoires, on los voit dans quel esprit il les a composes, 7.

CLEREMBAUD prend la croix, I. 102. Se montre contraire au relablissement d'Alexis, 174. Est nomme du cinquième corps de bataille contre l'empereur Alexis, 1981.

Clérieux (Guillaume de Poitien. scign. de), gouverneur de Paris, es envoyé en ambassade auprés du ru de Castille pour traiter de la paix. AllI, 212 Le peu de succès qu'il y obtient oblige le Roi de lui adjourdre le seign. Dubouchage, 214.

CLERMONT (Charles, comte de, accusé de la défaite de la journée des harengs, quitte Orléans avec un corps de 2,000 hommes, VIII. 38. (Tabl. du règn. de Ch. ru.;— Part de Blois avec une grande trospe, et va au devant d'un convoi que le duc de Bedfort envoyoit a Orléans, 146. Reuni au baterd d'Orleans et aux barons de l'Arvergne et du Bourbonnais, il auxque les Anglais près de Rouvray-S.-Denis, 147. En tue un grand nombre, ainsi que des marchands de Paris, 148. Se retire à Orleans: promet en partant de secourir cette ville d'hommes et de vivres, 149. (Mem. conc. la Puc. d'Orl.) - Fait echouer l'entreprise formée sur Soissons, 285. (Suppl. aux Mém. sur Je, nne d'Arc.) — Joint ses troupes à celles du connétable de Richemont, et defait les Anglais à S.-L.A. 5'16. (Hist. de Richemont.) — Assiste au siege de Caen, 551. Est nomme capitaine de la ville de Bordeaux. XI, 26. (Jacq. Du Clercy.)

CLERMONT d'Anjou (le seign. de) est fait prisonnier à la bataille de

Guinegaste, XVII, 241.

CLERMONT (le baron de) contribue à la prise de Montrégur, XXII, 92. Se distingue a la prise du **château** de Péne, 99. y

CLERMONT (le seign, de) est blesse dans one escarmonche devant Metz.

XXXII, 348.

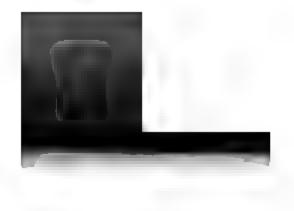

CLI

Galves (duché de). Pretendans à ce duché vacant par le mort du duc Guilleume, XI.VIII, 365. Hostilités des princes allemands prétendans ;

leur manifeste, 366.

Curca (le comte de), lieutenant général pour le duc de Saze, différe d'accepter la combat que le duc de Bourgogue les fait offrir, IX., 387. Lors de la prize de Luxembourg, se retire au château de cette ville, 392. Se mure la muit pendant une sortie qu'il fait faire, et se rend à Thionville, 396 Pait direaux Laxembourgenes de rendre ce château, 397.

Curont (Thomas de) est vaince ru champ clos per Bouctout, VI, 415.

Cussaron (Thomas), chevalier angleis, est fait prisonnier à la ba taille de la Brominière, \ III, 98. (*Mém. cone. la Pus. d'Orl.*)— L'est encore au siege de l'ontoine, 524.

( Hist. de Richemont.)

Cusson (Ohvier de) modère l'ardeur du comte de Montfort, IV, 291. Léve l'etendard de Bretagne, **e**t se met à la tête des plus braves de l'armee, 293. S'avance, la bache à la man , au milieu des ranss fran-Vole au secours du çais, 205. Note au accours du pa-rent de Montfort que Ch, de Bjois vient de reuverser, 296. Fait tomber aous la vivience de acs coups tous coux qui lui resistent, 298. Parle au prince de Galles en faveur de Duguescim, 447. Se rend à Coen auprés du connetable, 1, 72 Appelé par les Anglau le Boucher de Cluaon, 🤧 - \ttarper et taille eu pieces 1100 Anglass que veulent repemer la mer, 109 Regott des mains de Daguescha mourant son epée de connétable, que Charles y lui cun-serve, 139. (*Mém sur Duguescha* ) Part construire pers du port de L'Ecluse une ville de bois destiner a être transportee en Angleterre, VI. 205 Comment dechoue dans le sege de Brest, 206. Est plonge dons un enchet per Montfort, duc de Brete-gue, 109. Comment il est souvé de la mort que ce duc trait ardannée, 214. A quelles conditions le Roi abtient so liberte; delle Mantfort; «

reconcile momentanement avec lui, 211. Let mis à la tôte des affaires, 216. Est assassmé par Pierre de Croon, 226. Se retire en Bretagne, et tient tête à Montfort; est prive de la charge de connétable, 230 Sa noble conduite a la mort du duc de Bretague ; est accuse de plusiours orimes dans une assemblee tenus à Ploermel, et décrété de prise de corps, 250. S'enferme dens le chàteau de Josselin ; y est amiégé , avant de mourir, charge Robert de Basumanuir de remettre au Roi l'épi de connétable qu'il tenoit de Dugueschin, 251. (Tabl. du rign. de Ch. +1.)

CLOCHE (Henri de Le), procureur du Roi au Châtelet de Paris, est charge par le Roi de conduire à Roye et Montdidier une troupe d'ouvriers pour y faire des fortifications,

XIII, 407.

Croviror, fille de Childérie, roi de Bourgogne, et mice de Gondeboud, est mariée à Cluvis; fait déclarer la guerre à son oncle, IX, 123. Convertit son mari à la foi

chretienne, 124. CLOUSEL (le sieur de) se rend. maltre du premier retranchement de dec de Joyeuse devant Villemor.

XLI, 128.

Ctovis, roi de France, épunse Clotilde, méce de Gondebau, roi de Bourgugne; fait le guerre à ce prince, lui ôte le titre de roi, IX, 123. Comment il se convertit à la fui chretienne , 124. Change ses armoiries, qui étoient trois crapaude, en trois fleurs de lis, 136.

Capaner de Brahant, amirel de France, su t le duc de Bourgagne

pour l'arrêter, VII, 239. Cavataux (François Blanchard, steur des), est tue à la prise de Hom, XLVII, 136.

Coculust, l'un des predicateurs des Seins, declates en chaire contre la duc de Mayonne, qui a refeni la nomination d'un rei par les Espaprofe, XLI, 451.

Cocunia, es Cocurate, conseiller d'Egh la cour da parlament, et cha de Notre-Dame de Paris, est député de la part du chapitre pour aller se plaindre au légat de ce qu'il excommunic avant de remoutrer, et de ce que les chanoines avoient moins de priviléges que les cardinaux pour leurs mains-levées, XLVI, 540.

Cocoxas, seigneur italien, est un des agens les plus actifs des princes mécontens; son caractère, XX, 169. Est mis en prison, puis décapité, 171. (Introd.) — Est exécuté en place de Grève pour conspiration contre l'Etat, XLV, 83. Témoignage rendu par le Roi à sa mémoire, 85. (Mém. de L'Estoile.)

Cortivi (le seign. de) est tué au

siége de Beuvron, VIII, 433.

COETIVY (Olivier de) est blessé à l'assaut de l'île du marché de Meaux, VIII, 511.

COETIVY (l'amiral de) est tué d'un coup de canon au siège de Cher-

bourg, VIII, 553.

COETQUENT (le seign. de) se déclare pour Blanche de Castille, II, 45.

Coguitar (Jacques), cure de S.-Germ.-l'Auxerrois, gagné par argent, sauve un huguenot nomme Sponde, in déclarant faussement qu'il l'a confessé et communié, XLVI, 21. Dans un de ses sermons il abandonne les crocheteurs au sac et au pillage des maisons des politiques de Paris, 269. Les crocheteurs offenses lui répondent par une affiche placardée à toutes les portes de son église, 270. Prêche qu'il y a des gens de bien qui recoivent de l'argent du roi d'Espagne, et qu'on espere que les colonels et capitaines de Paris en prendront aussi, 356. Prèche sur la conférence et sur les placards affichés contre, 371.

Coeur (Jacques) prête 200,000 écus d'or au Roi pour la conquête de la Normandie; ses immenses richesses, VIII, 78. Est accusé d'avoir empoisonné Agnès Sorel; se justilie de cette accusation; est jugé pour d'autres crimes, et condamné, le Roi commue sa peine en un bannissement perpétuel et en une amende, 87. (Tabl. du règn. de Ch.

quise par le commerce; sa devie. XI, 43. Est arrêté, se sauve de a prison, va à Rome, 44. (Du Clerce.

COEUVRES (le marquis de), envoye par le Roi à Bruxelles pour prer l'archiduc de ne point donner retraite à M. le prince de Conde, imagine un moyen de voir la princesse, et flatte le Roi de l'espoir qu'il la lui raménera, L, 21. Pourqui ce moyen ne peut s'exécuter, 22.

Coimbre (le duc de), oncle de roi de Portugal, gouverne le royame pendant la minorité de ce prince. IX, 470. Est accusé au près du Roi de partialité et d'ambition, 471. Lève des troupes contre ses ennemis; s'avance vers le Roi, qui de son côté lui oppose des forces; est tué d'un coup d'arbalète, 472.

Coiseaux (Pierre) se montre contraire au rétablissement d'Alexis, I.

174.

COITTIER (Jacques), médecin de Louis XI, gagne en cinq mois 54,000 écus; obtient l'évêché d'Amiens pour son neveu; traite fort durement le Roi, qui n'ose l'éloigner de lui, XII, 401.

Colas (la vache à). Origine de c

dicton, XLVII, 499.

Colas, vice-sénechal de Montelimart, est accusé par J. A. de Thou, et défendu par la famille de ce magistrat, XXXVII, 337. (Mém. de J. A. de Thou.) — Se donne tout à l'Espagnol; se saisit par trahison de La Fère, et massacre inhumainement le marquis de Maignelay qui y commandoit, XLIX, 313. (Mém. de Groulard.)

Côteaux, I, 128. Accompagne le jeune Alexis, parti de Constantinople pour soumettre le reste de l'Empire, 238. Accompagne le marquis de Montferrat allant au devant des députés envoyes de Constantinople, 302. Est tué dans la

ville de Serres, 378.

Colema (François de) prend la croix, I, 101.

Colichart (Jean), capitaine,

gonverneur du château de Valanmont, est fait prisonnier par le duc de Nevers, XXXI, 248.

Coulent (Gaspard de), seign, de Chatillon, est envoye avec 200 hourmes d'armes pour prendre passes-sion de la ville de Tournay, XVII, 282. Comment il y est recu, 283. Est blesse a un asseut lière a la ville de Bans, MX, 434. Min. de Du Belloy.) - Entreprend le siege de Heiding est fait amiral, XX, 55, Fortifie Saint-Quentin, retarde la prose de cette ville ; est contraint à se rendre personnier, 71. Devient, avec set deux frères d'Antielot et le cardinal de Chàtillon, un desprinerpany chetada parti mecantent, 85. Il suit la cour à Amboise dans l'espoir d'aider les connues, 88, Demande, a l'assemblee des notables tenue a Fontamebleau, la liberte paur les protestans d'avoir des tensjdes publics, et que la garde du lt a sont licenciee , gr. Est force de prendre la finte a la bataille de Drent, 110. Apres la bataille de Jarme se retire a Gognae, et devient chef unique des protestans, 15 j. Pere Jeanue d Albret de lucamence le jeune prins ce de Nisotre, 137 Assoge Potters, ratio Livre malgre lucha la ande de Monteoutour, le perd, et se retire en Gasong in, ally. Est doclare er mond de le sem geste par le park « ment de Pars, (33 Se fait gonter du Roi, i (3). Le presse vivement de faire la gaerre en Handre, coneau la haine la pluvisolente contre Lavaumes, qui soppo e a re projet, sa reneoutre avec but, 176. Parout face chaque pour des progres dans Tuntimpo da Raccije Selogne plem de contance de la cour, y revient avec la nome se mite, 178, Comeille au Roi de lever les obotacles que la cont de lisme apporte au mariage du tot de Navarre avec Magnerite de Valors, a jos Ses par des dans l'eguse et Notre Dane, rapporte a par de Thou, se lie en-tièrement a la ancerite du Roi, i So Est assessue en soriant du Louvre, 15). Est assaulle da le sa mens in lan-

milieu de la mut ; son courage tranquille ctonne ses assessme; sa mort, 157. (Introd) — Il manque de prendre Douay; pille Laux en Artons, XXIV, 200 So met a la tête des mecontens, et s'appore des ministres lingueno s. 161. Seconde de la Reme mère, il presente a l'assemblee des notables la requête des huguenots, 284 Est ela chuf de l'armee protestante après la bataille de Dreux, se retire vers Orleans, 379. Essue d'enlever le Roi a Menux, Çig. Est defan a la bataille de Jarnac XXV, § i. Ve it aller an devent du duc de Deux-Ponts, en est empêche par M. d. Meneou, 95. Assiege Portices, roy Fantes qu'il commet à la bataille de Montcontine, 153. Y est blesse, 145. Va prindre Moutgommery en Gascagne, 148. Destre la pax, et l'obuent; se reure a La Rochelle avec les princes, 150. Vient a la cour, on il decide le Roi a fore la guerre à l'Espagne; fait foire un contar prenent de Good bonusco. 199. Se rapproche des Montmorenev. 100. Veut tuer Gaspard de Tavannes, 25º Soutent dans le con-5:d- a projestion de la guerreja l I spagner con a ille an Roi de limiter le pouvoir de la Benier, propose «Cenvoyer le due d'Aujou en Polo» gue, 200 Est assissing par Morver on Manievel (sqli, et tar au massacre de In S. Barthefeniy, 207, Son corps est pendu a Montforcon 350. Mon de Farance [ - 1.st nonne amiral a Li place du saue d'Annebout, et charge d'aller reprendre Hesdur, XXXI, 150. I neomage ics soldats a Calsion de Discont, et monte le pres nuce a la breche, (53) Est envoye a Bruxetles aupres de Philippe ir ét **de** l la apareur (on pere, 130 Ponrquo) il mangae de se aparer de Donas, j ka katre dans kens, qu'il pille et siona e<sub>spl</sub>ja. Dapres legardres da connetable value jeter dana Saint-Quentin, VVIII, 18 See disposttions pour la défense de cette place, aj. Details sur le siège qu'il y sou-tient, 3 r. Difficultes qu'il eprouve après la bataille de S. Queutin, 7 j.

Pourquoi les secours qu'il demande a messicurs de Nevers et de Bourdillon ne peuvent entrer dans la place, 79. Moyens qu'il emploie pour forcer les habitans à travailler aux fortifications, 82. Noms des capitaines qui défendent les brèches de S.-Quentin, 91. Comment la ville est prise et l'amiral fait prisonnier, 94. Noms des capitaines qui sont lués ou prisonniers, 97. (Comment. de Rabutin.) — Naissance de Coligny; ses deux frères, 409. A 22 ans il quitte les études serieuses, et paroit à la cour de François 1; se lie avec le duc de Gui-e; est blessé au siège de Montmédy et à celui de Bains; est armé chevalier par le comte d'Enghien sur le champ de bataille de Cerisolles; seit en Champagne sous le Dauphin; introduit la discipline parmi l'infanterie, 410. En est nonimé colonel genéral; est fait amiral, 411. Dispute au duc de Guise l'honneur de la victoire de Renti; embrasse la réforme, 412. Défend la ville de S.-Quentin, 413. Est fait prisonnier, et renfermé au château de L'Ecluse; essaie de former des colonies de protestans dans le Nouveau-Monde; se met avec ses frères à la tête des sectaires, 414. Périt à 55 ans dans la matinée de la S.-Barthelemy; la relation du siège de S.-Quentin est la seule production qui nous reste de lui; qualités qu'on y remarque; époque où elle parut, 415. Il composa des Mémoires qui furent brûlés, \$16. ( Vouce.) — Motifs qui ont porté l'amiral à écrire la relation du siège de S.-Quentin, 417. Il part de Pierrepont, et d'aprés l'ordre du connétable se met en chemin pour se rendre dans cette ville, 419. Noms des capitaines qui l'accompagnent, 420. Détails sur sa marche, 421. Il entre à une heure du matin dans la place, 424. Prend des mesures pour la défense du faubonrg d'Isle, 425; pour celle de la ville, pour l'approvisionnement et les munitions, 427. Fait couper une gran le quantité d'arbres qui bordent les fossés, 429. Fait faire en

grande diligence une tranchee a faubourg d'Isle, 431. Fait fan dans la ville une recherche exact des vivres, et en trouve pour tro mois, 435. Comment il fait remp rer une bréche causée par le feuds poudres, 437. Soins qu'il donne set travaux, au bou ordre et à la prepreté de la ville, 439. Moyens se vères qu'il emploie pour faire tra vailler aux réparations les gens de villages qui se sont retirés dans h ville, 440. Peines et difficultés qu'il éprouve pour y faire entrer de se cours et pour la garantir des ausques de l'ennemi, 443. Il recoitefin des secours, et surtout son frère d'Andelot, 446. De couragement dans la ville à la nouvelle de la perte de la bataille de S.-Quentin, 447. Comment l'amiral est seconde par son frère, 448. Ses efforts pour souteur le courage de la garnison, 455. Fat arrêter le feu qui s'est mis à plusieur maisons, 457. Son entretien avecase frère d'Andelot et le seigneur de S. Remy, sur sa resolution à défendre la place, 460. Nombre des compagnies qui la défendent, 462. Nome des capitaines présens, 463. Enveloppé d'ennemis, l'amiral se read à un Espagnol, 465. Est conduit dans la tente du duc de Savoie, 166. (Siege de S.-Quentin.) — Conseil que donne l'amiral à Catherine de Médicis, après la découverte de la conjuration d'Amboise, XXXIII. 58. Présente une requêt**e au nom de**s protestans dans le grand conseil des princes, 100. Se rend à Orléans, 172 Est force à la retraite à la bataille de Dreux, 247. Veut retourner au combat le lendemain, mais les reltres s'y opposent et se retirent à Gallardon, 250. Est elu chef de l'armée des linguenots, en l'absence du prince de Condé ; se porte dans le Berri, on il prend plusicurs villes, 253 Revient dans l'Orleanais; se rend maître de Jargeau et de Sully; prend la resolution de passer en Normandie, 256. Ecrit a l'empereur Ferdinand et aux princes d'Allemagne pour détourner l'effet des lettres que

COL le lius leur a adrenées, 258. (.onsent a truiter de la paix ; assiège Cuen et s'en rend maltre, 259. Fait occuper pluseurs autres places per ses capitaines, reçoit de l'argent de l'Angleterre, 260. S'est tonjours vouls purger de l'assessmet du duc de Gune, 277. Diverses apologies publices par las, 281. Il se rend a Orleans pour s'opposer au traite de paix, 203. Gagus par les raisons du prince de Condé et crités de la Beine n'ère, il le signe, 29 j. Conseille an Rot de faire une leves de ara mille Sames et de quelques reltres et lassaquencts, et de renturoer les compagnies françaises pour se mettre en garde contre le duc d'Albe; envoie en Allemagne, aux Pays-Bas, et vers ses amus et con-federes, pour se fortiller dans le bu-soin, 366. Echoue dans son projet d'enlever le Roi à Moncenux, 382. Se loge à Saint-Denis, d'on il fait la guerre autour de Parts., 383. Va porndre le prince de Conde à la Rochelle; danger qu'il court près de Saumur; s'empare de l'housis, 43s. Après la bataille de Joune, se retire a Coignac, 417 Joint l'armer du duc de Deux-Ponta, qu'il trouve mort à Escars, \$58. Distribue aux principaire de l'armée des chalues d'or et des medailles au nom de la reme de Navarre, envoie au Rocune requête pour demander le libre exeresce du culte protestant, offeant à cette condition de deposer les armer, 150 Reponse qu'il recoit du marechal de Montmorency, eccit une nouvelle lettre dans laquelle il deplore la desolation de la brance, et proteste de ses intentions pour la nedication des troubles, (60 Fait des dispositions pour asseger Postiers, apres s'être rendu maltre de plureurs petitra places, \$6\$ De-tada aur ce airge, \$66. Essate eu sain d'attirce le duc d'aujou à une lastable generale, \$76. Se retire vers Montcontour, \$77. Dispuse son armos pour le combat, \$46. Y cot blessé, \$81. Est forcé de se reterer, \$82. Se roud à Ninet; envoie de-

mander des seconts d'honames et d'argent à la reine d'Augleterre, 484. Ses motifs pour faire voyager son armee à travers différentes provinces, (gti. Il rejette les proposi-tions de paix qui lui sont fintes de la part du Bos, 500. Evite le combat que lui presente le marechal de Coase, 501. Reçuit avec juie le traite de país conclu a Saint-Germain-en-Laye, 503. (Mem de Custelnan.) - Est blesse d'une arquebusade e sortant du Louvre, AXXIV, 65. Est tue dans sa chambre, 70. ( Ham. de Mergey. ) — Après la bataille de Dreux, fait sa retratte sur Jargesu et se porte un Normandie, 180, Se rend mobre de la ville et du chi-teau de Caru , 185. Force a la retraite le capitaine La Volette, qui i st renu attaquer le camp protestant, 216. Concent a regert à la paix de Longjumeau, 218. Tente une entreprise contre le corps de bataille du due d'Anjou; pourquoi elle echone, 244. Est blesse a la botaille de Montcontour, 273. Son armee fast pres de Jou heuer en trance, 283. Il tombe malade a S. Ettenne-en-Forex, 286. Soutient a Arney-le-Duc le choc du marechal de Coixe, 287. Son choge, 288. ( Mem. de La Aone. — Est assasine par Maurevel , XXXV, 77. (Mem. de Houdion.) — Luc paysaune de Châulion veut l'empécher d'ailer à l'are, en lui predicant qu'il y moures, lui et 10,000 autres, NLV, 70 Arre fotte sur lucujires su mort, 77. (Mem. de L'Estoile

Caricar Odet de , frere de l'annual de ce nom, entre malgré lui dans l'Eglise, NNMI, **(og. De**-vie**nt** evéque de Beauvaig **et card**ipal; embrasse avec ardeur la réforme, chouse pendant la guerre civile l'insheth d'Hauteville, §18. havoye en Angleterre, pour négocier au nom de son parti, il meurt emposionne a Hampion, 415. ( No-tios. ) — Vient en habit lac avec plunieurs origineurs protestans à Mont-pellier, où en beur fast une réception magnifique, X N N , afra ' l'heleppe Collent (Louise de), princesse d'Orange, ne veut pas se trouver avec la duchesse de Montpensier, qu'elle regarde comme la cause de la mort du feu Roi, XLVII, 83.

COLINE, imprimeur célébre, réimprime en petit format, et au nombre de 24,000 exemplaires, les Dialo-

gues d'Erasme, XVII, 96.

Collignon, imprimeur du Roi et juré de la ville de Metz, publie en 1665 une seconde édition du Siege de Metz, par Salignac de Fenélon, et la fait précéder d'une épitre aux échevins de la ville, XXXII, 245 et 247.

Colomnières (de) lève des troupes, fortilie Saint-Lô pour le parti protestant, XXXV, 113. Est tué sur

la brèche, 114; XLV, 91.

COLONELS (les) de la ville de Paris refusent les récompenses pecuniaires qui leur sont offertes par le duc de Mavenne au nom du roi

d'Espagne, XLVI, 354.

Colonne (le cardinal), légat du Pape, accompagne Pierre de Courtenai au siège de Durazzo, I, 463. Ouvre une négociation avec Theodore Lascaris, 464. Est arrêté par ce prince; est reciamé inutilement par le Pape, 465. Rendu entin a la liberté, va à Constantinople, 466. Fait valoir sons la régence les droits de l'Eglise, 469.

Colonne (Ascagne), est fait prisonnier dans un combat naval listé

près de Naples, XVIII, 64.

COLONNE (Tabrice de Case), seigneur romain, est blessé dans une embuscade à Pont-à-Mousson, XXVII, 51, et envoyé prisonnier à Toul, 52.

Colonne (Fabrice), gouverneur de Capone, defend cette place avec courage, et se voit enfin réduit à

capituler, XV, 46.

COLONNE (Marc-Antoine) soutient vaillamment le siège de Ravennes contre l'armée française, XVI, 28. Se retire dans la citadelle de cette ville, 54. (Mem. de Bayard.) — Defend Vérone contre Lautrec, 365. Mem. de Fleurange.

- Est blessé par un boulet de anon, et meurt peu de jours apra. XVII, 368. (Mém. de Du Belley.

Colonne (Prosper), surprisper les seigueurs d'Imbercourt et de La Palice, est fait prisonuier et conde en France, XIV, 494. (Paneg. & Chev. sans repr.) - Est nomas chef de la ligue entre Léon 1 a Charles-Quint, XVII, 345. Ausiege Parme, 3 17. Passe le 1'6, 349; pas l'Adda, 352. S'approche de Milm. 353. Entre dans Alexandrie à la seveur des gibelins, 358. Licencie les Suisses à sa solde, 360. Fortifie k château de Milan , 366. Fait ses dipositions pour se mettre en é.at de défence contre l'armée française, 367. Marche sur l'avie pour empécher les Français d'en faire le siege, 375. Part pour Gênes, 387. Se porte sur le Tesin pour empécher l'armée francaise de le passer ; fait conduire le maréchal de Foix , avec toute sur artillerie, jusqu'en decà du l'as de Suse, 300. Se ligue contre la France avec les Vénitiens et toutes les pubsances de l'Italie; fortifie tous les passages du Tesin, 407. Se fait poiter malade sur les bords de cette rivière , 426. Se retire à Milan , puis à Laudes; abandonne tout le duche, excepte Milan, Ciémone et Pavie, 427. Donne la conduite de la guerre au seigneur Alarcon, 439. Conclut avec le duc de Ferrare un traite pour tendre Modene, lequel traite est rompu par le vice-roi de Naples, 440. (Du Bellay.)

COMARS (Jacqueline Le Voyer, dite de), accuse le duc d'Epernon et la marquise de Verneuil d'avoir fait assassiner Henri IV; details sur son procès, XLIX, 170 et suiv. Le jugement est remis à un autre temps, 181. Est condamnée à tenir prison perpetuelle entre quatre murailles.

218.

Comba et l'aubonnit, soldats de la garmson de Metz, forment le projet de livier cette place au comte de Mesgue, XXVII, 282 et suiv. Ils sont tires à quatre chevaux avec 15 de leurs complices, 301. Couract n , premier oaitred hôtel du Ror, vend sa charge a Adjacet; se marie avec la demonelle La Rouet; vers sur ce manage, NIV , 135.

Cosme (la genullomme servant du rot de Navarre, avertit ce pri ce du danger qu'it court de tomber dans les mains du duc de Mavenne, et se souve avec loi de Caumout pendant la unit, XXXVIII, 298

Countrige (Hugnes), evéque, s'eleve dans l'assemblee des Litais tenus à Meliumani-Yevre coutre les pilleries, et demande qu'on n'accorde de l'argent au Hor qu'a la condition qu'on les fera cesser, VIII, 118

Communicate cheval en de brest fant procunner pres de Vignend par le don de Bourgogne, VIII, 400, Est toe a la bataille d'Azoneourt, 447

Conserves prend la coord, Ling. Se retur de l'arme qui matchert contre Johanne, pro-

Conting apparition, en 1607; d'une Var longue et large queue, NIATH, 78

- Միսեթյա ժա gacke Courses clost in familie, invertitude sur la date precise de sa naissance, M. (a) Quel fut son tot ur, son partrait, son goôt pour les byres, sa memoire, ses regiets de ne pas savou le laum, rati. Est présente à Charles, conste de Chardars, qui le рвенії в онглеттись, восниродне ce prince dans la guerre dite du Been բանցից, թատագայում (թ. չաշ. n mine Title Is it e. 177 Sattache a Leane XII, sa e enhañe diversam ut jugor par les horarens, 128. Facts que pervent actor o tivot i genran arrivend, the let but consider et chambel in du lor, lettes per tentes qui l'ir accordent la principierte la Lalisson et autros barros, Go. Antres dens que lut sectetads en organt, (3) In Box but takes timer 6,000 livres, le dus Charles de Bourgogne, apres son traite avec Louis ti en 1475, mantient la conbacation des biens de Comines, ce

bu-ci devieut seigneur d'Argenson par son marage avec la fille ou sergnese de Montspreau, 134. Gratifi cations considerables qu'il regult de Louis XI, est mitte a fons les secrets de sa politique, 135. Ne peut être considere comme charger aux m postices commises par ce prince, conserve son credit paqu'apres sa mort, est envoye ambassadeur me-prés du duc de licetagne, s'attache au parti du duc d'Orleans; est elorgne des allaires, 100. Est detenu prisonnier peudant tromans au cháteau de las hes, est juge et condamne par le parlement à perdre le quart de ses biens, 139, lest chirae plus tard de missions importantes; Logis xir loi conserve ses pensions, mais ne l'emplore par, 1 8 Survit onne aus a sa nouvelle distrace : sa mort ; i lij. Son aptitude acx allaires; activite de son esprit, aucun historien do quinzo me ex même du serrième asi cle ne peut lut être compace, 140. Netreto et maivete de son recit; ses Memories ent un carbet qui n'appartient qualities problems divers ene les les oriens en out porte, a 😉 Expris hes group pent faire a conju nos, e 🕃 Sex falctis superients com me la torren de peuvent écre conteste a 14 Devia atony (tiverse) de ses Menacie, la medleure et la plus complete est acibe de las gletelme fresnoy, cip. II sofete traduits dans Contex les langues, 149 - Volter -Philippe de Couames e trouve a la bataide de Montlhery, aucodote au s melo var, 3-1. Accompagno le due de Begrangne a tenarevoc de Pecompliants on it dimension been a fine sixt. iste l'el envoye a l'a us auprissin see program Van der ee sumentalien. est from NII, 42 Proposition service du Bergio A la tela d'intrevue de Prospingus, 134. Est presente au roc d'Anglete regione. Les envoye par le Barance samont du duc de bong goe, poor raiger soos was obensance les villes de la Picardie . 315 I mae de lane replie Arros, vij". Est envoye en l'ortou, affo, pour en linke, l'in Cause et but de

cette mission, 351. Recoit pour le Roi l'hommage de la commune de Génes, 354. Revient auprès da Roi; comment il en est traité, 355. Est envoyé en Savoie contre les seigneurs de Miolans et de Bresse, 370. Va à Grenoble recevoir le duc de Savoic, 371. Se rend auprès du duc de Lorraine; accueil qu'il en reçoit, XIII, 7. Est envoyé en ambassade à Venise, 35. Description de cette ville; quelques détails sur son gouvernement, 80. But de cette ambassade ; comment il se conduit avec la seigneurie de Venise; politique des Vénitiens, 86. Instruit le Roi et le duc d'Orléans de la ligue qui se torme contre lui, 93. Est mandé au palais du doge, où il apprend quel est le but de cette ligue, 94. Fête à cette occasion, 96. Quitte Venise, 98. Va trouver le Roi à Sienne; s'informe des intentions des Veuitiens et du duc de Milan, 104. Lui conseille de rendre leurs places aux Florentins, 105. Va parlementer seul avec les ennemis, 146. Est envoyé à Casal pour traiter de la paix, 164. Difficultés qu'il éprouve dans cette mission, 166. Details sur les négociations qui ont lieu; noms de ceux qui sont chargés de négocier de part et d'autre, 170. Après la paix conclue, Comines est envoyé à Venise pour la faire accepter, 181. Retourne vers le Roi avec le refus des Vénitions, et charge de propositions differentes, 182. Passe à Milan, où il est honorablement traité par le duc, 183. Dissicultés qu'il éprouve de la part de ce prince pour l'exécution du traité de paix, 184. Fausse promesse qu'il reçoit en le quittant, 185. Arrive à Lyon auprès du Rot, auquel il rend compte de samission, 186. (Mem. de Comines.) — Est arrêté et mis dans une cage de fer, XIV, 165 Le parlement confisque le quart de ses biens, et le relègue pour dix ans dans une de ses terres, 179. (Tabl. du règ. de Ch. F 111. }

COMMENDON (le cardinal), nonce du Pape en Pologne, prononce à la diète générale un discours en îme de l'elect on de l'archiduc Erns XXXVIII, 107 et 125.

Communica (le damoiseau de) se prend les troupes bretonnes as mandées par de Malatroit, Gel de Couvran, Geoff. Morillon, Alaz Giron et P. d'Augy; les bat, et a tue plusicurs, VIII, 505. ( Hist. 4: Richem.) — Tient les places de Vily et de Chavaney pour le duc à Saxe contre la duchesse de Laure bourg, IX, 374. Se porte sur tente de Philebert de Vaudrey, mitre de l'artillerie du duc de Bougogne; y éprouve une forte redtance; perd beaucoup de mosde et est obligé de s'enfuir, 383. (.Mes. de La Marche.)

Communge (M. de), commandate du fort Louis, essaie de rameuer le Rochellois à l'obéissance qu'ils dovent au Roi; est autorisé par le commandant de l'armée française à assister à une assemblée de la ville, cu il renouvelle ses exhortations, Il. 43. Est fait capitaine au régiment des Gardes 164

des Gardes, 164.

Commoner, prédicateur de la Lgue, trépigne de j**oie en chaire su** la fausse nouvelle d'un secours estré dans Chartres, XLVI, 135. Préche qu'il faut encore une fois emprisonner les politiques de la cour. 178; et contre les partisans de Bearnais, 326 Crie en chaire qui faut un Ahod, un Jéhu, fût-il baguen it , 338. Se rétracte de ce qu'il a dit en chaire en faveur du Bearnais, 365. Dit qu'il est Français, qu'il voudroit un bon roi français. mais qu'on n'aura qu'un roi étranger, vu la division qui règ**ne en**tre les grands, 459. Prêche avec furew contre les religieuses que les gentibhommes promènent tous les jours a Paris sous le bras , 536. Dit en chaure que si on lui donne l'assurance que le Roi maintiendra la religion catholique, il montrera qu'il n'est point Espagnol, 514. Recommande en chaire la personne du Roi, dont il fnit l'éloge, XLVII, 43.

Commène / le sieur Dragues de ...

gouverneur pour la ligue de La Ferte-Bernard, defend vaillamment cette place, XL, 67. Obtient one capitulation honorable du prince de Conu, 71. Est mu eu deroute prés d'Orleuns par les meurs d'Entragues et de Montigny, 294. Par sa conduite envera les politiques et ceux de la Ligue, il maintient la tranquillité publique dans Orléans, XLI, 166. Son exemple est imité par les gouverneurs des places de la Ligue, 167.

Compagniz Blanche, nom douné oux bandes que Duguescliu conduit en Espagne; d'où leur vieut ce nom, IV, 336.

COMPAIR of GIRARD, l'un comeillet au parlement, l'autre prevôt de l'hôtel, sont adjoints pour commusaires à Montluc, envoye en Guyenne pour empêcher les troublei, XXII, ro, Favorisent le parti des protestans, 27 Leue conduite à Cahors dans l'attoire de l'archidiocre de Viole ou Bicule; comment Montluc s'oppose a leur projet, 33. Menaces por las, prennent la forte, for

Couran, echerm de la fague, meurt fort regrette de ceux de son

parti, XIAL 91

Courars Desn de Jarent de In Savore disputer un pas d'armes prés de Dijon, IX, 348. Joite une seconde ton contre Aut. de Vandrey, 15g. Guerre qu'd soutiente ontre plusienraseigneurs de Savoie, A. 64.

Coutes paratins de Fiance, Som la première et desixiente race, les comtes faisment d'aix les provinces la fonction de gouverneurs et de juger, pour les affaires d'i oport mée, fes con avoient dans leurs palars des comtes qui en avoient la connoissauce, et qu'un nommed contes du palagrou pilatins, III., 26 a. Cer. comtex jugeoient soit par appel, soit en première austance, les alfaces qu'ils jugement s'appelment causes palatines, et leurs audiences de orbine, 264. Les affaires civiles et criminelles etitent de bar resort, mata 806 les affaires ecclesiaatiques . de jugeowat eneverainement dans rellas qui satéregovent le Roi ou le

hien de son htat, 266. Attribution du comte polatin du Rhin et du fondees sur celles des comies palatina de France, 267. Le comte da palais avoit des conscillers ou echevina chomu par le Ror, 268. Il y a eu quelquefois en même temps plusieurs comtes du palais, atig. Sonvent les rou assistatent en personne anz assises des comtes du p-lais, et jugeorent cux - memes ou confirmoient ce qu'ils avoient juge, 270. Pourquoi les rois augmenterent le nombre des comtes du palais, 271. Les empereurs en envoyment en Italie pour exercer la justice en leur nom, 272 Ces conites unt en par la suite le titre de vicaires de l'Empire, 273. Les comtes du palaja commettoient quelquefois des heutenans aux beux où ils etoient envos es, leiquels s'appeloient esconter du pulaces, quelquefois muse els chargeorent les cointes des lieux mêmes pour juger en leur place, 274. Il y a eu des comtes du pulais qui reunt-roient a cette dignité celle de leurs comtes on gouvernemenparticuliers, pour juger en dernier ressort dans l'étendue de ces gouvernendus, 275 Les deux dishaes de conte du polara et de comite provincial netwent par tellement attachers l'une a l'autre que le Roi ne pût les separer , 276. Usage des empercurs d'Allemagne a cer egnod ; les rois de Bourgogne ont ca Jeacs comtes palatine, 277. Denombrement des comtes palatres sons les differens rois de France, 278 Les comtes de Toulouse ont pris cette qualite, 280. Ceux de Guyenne paramacht l'avoir cue amei, mais non ceux de Pottiers, 581 - Les comtes de Champagne Lout poucedes proprie la reunion de ce comte i Incontonne, 243. Ceux de Flan dre out etc egalement qualifies com tes palatins, olig

Consta de baron de ), da parti de belague, est fart prisonnier par les royalistes dans une sortie qu'il fait de la ville de Soimons, XXIII, 15.

Concurs (le seign de ), du parti du duc de Bourgogne, est tue pres de Chatean-Chinon, XIV, 6.

Concile actional provoque par l'oniversite de Paris, ou d'est decide que la France sera sonstraite a l'obedience de Benoît viii, et se gouvernera selon ses fois et usagea ceclesoastiques jusqu'à l'eximetion

du schisme, VI, 23%.

Concur va nu I nins, où il est assulle par les clercs, M.LVIII, 440. Est reçu consender d'Etat, et prête erment au Louvre en vette qualite, M.I.X., 105. Brust public sur su ge-neslogie et sur celle de sa femu e, 177. Perd au jeu 120,000 pistoles, 219 (*Mém. de L'Estode.*) — Son differend avec don Juan de Medicis; le Roi le fait maître d'hôtel ordinaire de la Reine, pais son preuner couyer, L, 104 Achète le mar-quiat d'Ancre, 134 Excessives li-beralités de la Reine envris lui; son differend avec le grand conyet Bellegarde, v35. La lie me parvient a l'apaiser, (36. Il en peché que le president Seguer soit nomine preoner president du parlement; raisun de sau opposition , 1 (5. Obtient la citadelle d'Antiens et la licutenance de roi de Picardas, 210, Ja-lousie qu'il excite contre liu, 213, Cherche a s'appayre de M. de Vil-leroy, accorde sa fille su pent-fils de re seigneur, 205, list fact marcchal, nouveau motif de jaleusie, 23). Appuie forten ent M. de Laynes, ջնց, Obucut le rogunadement de l'armée de l'autilie, 191. Magne Gashe et poud Clermont. 322. Vient'à Pare, douil est oblige de sortic à cause de la hame qu'on y a pour ling 3/3. Londer aver sa fem ng le de sem de charact le coue sell du nor tentr de Larestaty yer Surveterre, ant chasser le frère du chapceller, Joh, Lai le tra e de Loughir, il obtient la heuten nec de rot de Normandie, 334. Par les conseils de M. de Montmorency, il traveille a faire rendre la liberte au comte d'Auvergne et y 1190611, 337. Représente à la Reine la nécessite

d'arrêter la trop grande faveur de M. de Luynes, et de l'éloigner de liter, 339. Il s'attache M. de Blasville par les services qu'il lui res à la cour, 343. Fait nommer M. Mer got accretaire du Roi; fait entre au consoi l'evêque de Luçon, 34 Son hôtel est pille par la popular apres la detention de M. le pende Conde, 353. Fait divers voyagen Normandie; obtient le gouvenement du château de Caen, 35: Est tue en entrant au Louvre, 35: Il est enterre pendant la nuit; es corps est caliumé par la popular trainé dans les rues de Paris et jet dans la rivière, 380. (Fontrag-Mareul.)

Corné (le prince), frère d'Astoine de Bourbon, roi de Navarre, suit la cour à Amboise dans l'espot d'aider les conpurés, XX, 88. Charge par quelques uns, il ose rester a a cour ; sa declaration dans le come l du Rot, 89. Il quitte Ambone son (tre arrête, 90. Refuse de se resdre a l'assemblee des notables, 91 Est arrête à Orleans; congedie derement un prétre qu'on lui envoe pour dire la messe dans ser chambre. 9) Traduit devant une comma-aou, il declare qu'il ne repondre que devant la cour des pana, 93. Sort de prison; veut que sa came sort plandee devant le parlement. obtient une justification complète. feut de se reconcilier avec le des de Ginse , 94 Se cantonne au faul. 8 Jacques, d'on d'part bientôt pour enlever le bot, qui est à Fontainebicau, 203 Public un manifeste cotre les trans virs, 105. Offre de quitter le royaure si les trumvirs me! eraties des affaires, 106. Marche sor Paris ave. Pennial, ros. Est oblige de se retace vers la Normande. rog. Est fait pr*so*mmer**ă la hata**il*e* de Dreux, 110 Lattie dans la Bin a la tête d'ure armée, 124. Esan deux tors ou vain d'enfoncee avesa cavalerie les Smiscs qui condusent le lior a Paris, 126. Se décide à faue le siège de cette c**apitale ; est** vaince dans les plaines de S. Denis,





CON

CON

161

127. Se retire en Lorraine, 128. Se 2 tete deux les plus grands perils, rag. Hevieut avec les secours que lui amene le duc Cammir; essais de s'emparer de Chartres; est obligé de ceder au veru de ses troupes, qui veolent la paix, 130. Prevenu qu'il va être arrête, al part pour La Rochelle avec l'amiral, 152. Est mansur apres la hagalla de Jarnac, i 33. Son close, 134. ( Voter.) - Se met a la tête des mercustens, et a'appuis des ministres beguenote, XXIV, atit. Reste à la cour apres le monvais aucrés de la conjuration d'Amboue, adr. Perut enaute d'aller en l'acardie, et se retire en Bearn, 282. Laureprend avec le roi de Navarre, l'amiral de Châtillon et la Reina user, de se rendre apière de Lyon; pourquot cette entreprise échoue, 183 Fet mande par le Bot pour veun se justdier, allg. Se rend a Orleans, ou d'est retenu pruonnier ; les Etals instrument sen proces , icutence portee contre la par le couseil des Gause, 2011. La mort du Roi en empéche l'execution, 292. Let elargi, et declaré muocent, 315. Vicut a l'aris, appelle les hugaenots pour l'aider a s'en rendre maître, est contra nt d'ea sorter, J.di. S'eloigne de la cour, reunit ses forces a Orleans, 347. Public un manifeste contre les Guise et le connetable, 13) Se met aut la défensive en attendant les etrangers, et renrois les mecontens taire la guerre pres de ches cus, 364 Report des tent etet marche sur Paris, se dicade a aller en Normandie, 350 hat fait prisonner a la batadie de Dreux, 379. Devient houtenant general da roysume apres l'assassinat du duc de Guue, days hot the a la bataille de Jargac , detask our cette hataille , XXV, 4x et surv., Mem. de Tavannes , - Defait les hoperoux dans nue rencontre aux environs de Dourlens, XXXI, 209 (Comm. de Relation) — Paurquot al n'attire la home des Gaure, XXXIII, 55. Ac-cuse d'être le chef de la computation d'Amboise, il donne en pless conseil

un dementi sur crite accusation, 56. Averti que le Roi a le projet de l'arreser prisonnier, il se retire en Bearn, 9). Ecrit a tous ses amis pour les rier de ne pis l'abandonner, 97. Malgre les avia qu'on lui douve, il se rend à la cour, 100; puis à Orleaus, ou il est constitué priminuer, 112. Refuse de repondre à la commission chargee de le jugert en appelle a la cour des pairs, 115. Est condamis à asurt par un conseil compose de chevahers de l'ordre, de quelques pairs de France, et de plusieurs conscillers du conseil privé, 116. Incompetence des jugas prouvee par les lois et un ges du royaume, 117. Est remis en liberté à la mort de François se . 132. Obtient du nouveau roi Charles 12 des lettres adresses au parlement pour être purge du crime dont il cluit accuse, et un arrêt d'innucence, 133. Sort de Paru par ordre da Ros, se rend a Orlesas; y est elo chif des protestans; cetit au connetable pour le prier de faire executer les celits ren lus en leur laveur, 173. Envoie a la cour une pretestation dans laquelle ceux de son para declarent lex monto qui leur tint proudie ka aemes, 176. So plaint à la lleine mere du maissere de Sens, 178 Tem ague son mecut tentement des etces commun par cenx de son parti, 179. Lat invite par le parlement and remittre avec le flor, 18a. Fait une nouvelle declaration remplie de doleances, eçux a l'enspercur berdin ind., au dae de Savoie et au courte palatin pour les priet de a'interporer dans les allais ten descathologischet des protestants 184 Dispositions de ces princes. 185 Est summe por le Boi de puice les armes, conditions qu'il propose, 1901. S'un cuttessue avec la Reme more a Beaugency, 193 Pourquoe elle devant mutile, 195. Reprend cette vale sur les troupes du Roc. 195. Pau publier une tep inse a l'orrét du parlement de l'aris, par lequel il est excepté du nombre des buguenots que cette com a declarés rebelles, anti. Marche our Paris avec son

armée, 230. Négociations entamées avec lui; ses propositions, 231. Il se retire vers la Normandie, 233. Sa marche, 234. Il veut retourner à Paris, l'amiral l'en empêche, 235. Il se dirige vers Dreux; prend Gallardon, 236. Est blessé, et remet son épée à M. d'Anville, à la bataille de Dreux, 246. Est conduit à M. de Guise, avec lequel il passe la nuit, 250. Est mené au château d'Ouzin, d'où il tente de se sauver, 254. Se rend utile au siège du Havre, 305. Echoue dans son projet d'enlever le Roi à Mouceaux, 382. Se loge à Suint-Denis avec l'amiral, d'où ils font la guerre autour de Paris, 383. Demande au Roi l'éloignement des Guise, 304. Fait sortir son armée de Saint-Denis; son ordre de bataille; noms des capitaines qui la commandent, 306. Part de Noyers pour se rendre à La Rochelle, où les chefs protestans viennent le joindre, 430. Est blessé à la bataille de Jarnac, puis tué par Montesquiou, 446. (Mém. de Castelnau.) — Détails sur son entrée à Orléans, XXXIV, 46. (Mem. de Mergey.) — A la nouvelle du massacre de Vassy, il avertit les églises protestantes de France de se tenir sur leurs gardes, 122. Se retire à Meaux; appelle auprès de lui l'amiral et d'Andelot; dans quel dessein il quitte Mcaux, 123. S'achemine vers S.-Cloud; marche sur Orléans, où il entre, 124. Efforts du prince pour introduire dans Paris la religion nouvelle, 127. Obstacles qui se rencontrent dans ce dessein, 128. Le prince fit-il une faute de ne pas se rendre maître d'abord dela capitale, 129. Il va avec l'amiral à la conférence de Toury; dispositions des troupes qui de part et d'autre sont présentes pendant cette conférence, 135. Lettre du prince à Catherine de Médicis après son retour a Orléans, 137. D'après le conseil de l'evêque de Valence, il offre à la Reine de sortir lui - même de France, comme un moyen d'y rétablir la paix, 140. Pourquoi cette offre n'a pes de suite, 143. Le prince

tente de surprendre les catholique comment l'entreprise échoue, i Bonne discipline de ses troupes per dant deux mois, 150. Premier deordre de ces troupes à la prise de Beaugency, 152. Le prince se met a marche pour Paris après avoir pri Etampes, 166. Fait d'inutiles tenttives sur les faubourgs de cette ville. 169. Se porte en Normandie, 171. Est fait prisonnier à la bataille de Dreux, 176. Truite de la paix avec le counétable, 184. Vient se loger à S.-Denis, 196. Ce qu'il se propose d'y faire, 198. Après la bataille de S.-Denis se retire vers Monteres, 203; puis en Lorraine, 205. Comment il pourvoit à la solde des reltres, 208. Comment il pourvoit a l'entretien et au logement de l'armée protestante, 210. Ses dispositions pour attaquer Chartres, 214. Consent à la paix de Longjumeau, 215. Se retire à La Rochelle avec l'amiral pour éviter d'être enveloppé des sa maison, 221. Se rend maltre de plusieurs villes du Poitou et de la Saintonge, 228. S'approche de Lasignan, où se trouve aussi l'armée du duc d'Anjou, 231. Escarmouche entre les deux partis, 233. Est tec à Jarnac ; éloge de ce prince, 253. (Mém. de La Noue.) XLV, 65. Vers faits sur sa mort et sur ceile de ses frères, 66. La veille de la bataille de Dreux, il fait un reve prophetique dont il fait part à Théodore de Beze, 67. (L'Estoile.)

Condé (Henri de Bourbon, prisce de), paroit à l'armée de l'amiral de Coligny avec le prince de Navarre. XX, 136. Est force de changer de religion, 160. Est arrêté; réussit à s'echapper, et prend la route d'Allemagne, 170. Rentre en France à la tête d'une armée de reitres; pénetre dans le Bourbonnais, 182 Nommé gouverneur de Picardie, il ne peuts'y faire recevoir, 183. Meurt à la sleur de l'age à S.-Jean-d'Argely, 204. (Introd.) - Rassemble des troupes; manque d'être enleve dans un parlement, XXXIV, 76 (Mem. de Merger.) - S'empare de



CON

La Pére, XXXV, 185. S'en excuse aupres du Roi; enaig de détourner le roi de Navarce de prendre les armes, 186. Est mecontest des ar-ticles de la conference de Fleix, 197. Amenible des forces dans le Poston et la Natatoune, assego le Brounge, 214. Quitte ce siege pour aller faire celui du châtemi d'Augers; passe est Angleterre, 215. (Mém. de Bouddon.)—Sun upinion contre les duels, XXXVII, 332. (J.-A. de Thou.) - Kat pris par une garnison du duc de Serote, et seure per un soldat; honoré et bien reçu par le seigneur de Lesdiguières; se reud a Numes, XXXVIII., 221. (Mém. de Merle.) Chane le duc de Mercerer du Puitou; assege la ville de Brousge, passe dans l'Aujou, 261. Se auve vers la Normandie; passe en Augleterre, d'ou il revient à La Rochelle, 270, Eponse a Taillebourg mademourlle de La Trémouille, 299-(Man. de Cayet.) — Revirat de La Rochelle a Paris, malgre l'avis qu'on lui donne que le Rus veut la faire mourie, XLV, 82. Se retire en Allemagne, triate clut on il y est redail, 103. Met la ville de Dijon a contribution, auna que la Chartreuse, 126. Refuse d'entrer a Bourges avec le duc d'Alençon, de peur d'y èse tor, a 3 : Charge pres de Samtes le regi-ment du capitaine Tiercelin, et eprouve une grande perte, 311. Meurt a S-Jean-d'Angely empuisoone, selon le brut commun, 35; ( Ván. de L'Estado )

Coant (le prince de) épouse à Chantilly modem, de Montmorency, Xi.VIII, 257. Demande ou Roi la permission des cloigner, loquelle lui est refuser, 267. Se retire à volery, 283. Enlève lui-même sa femme, et la partie en croupe, Joj. Se retire evec elle on Plandre, 343. Ecrit au Roi pour lui exprimer le regret qu'il a d'avoir eté oblige de quitier la France, et protoste de sa tédelite et de son devoucement, 359. Ecrit a la princisse sa mere, après avoir appris la mort du Roi; lui envoie dons lettres, l'une pour le journe Roi, l'autre

pour la Resne mère, XIJX, 50. Devient à l'aris; va à S.-Denu jeter de l'eau bémits au feu Rot, 86. Comment il est reçu au Louvre, 87. Va au coucher du jeune Roi, 88. Fait faire sestinelle et corps-de-garde es son logis; causes de ses méliances, 04. Son opinion sur l'autorité du l'ape, 113. Se retire à Valery, sons prendre conge de la Reine, 163. Revient à la cour, 166. (Mém. de L'Estode) — Emmene sa femme en Picardie pour l'elougner du Roi, qui en est amoureux, L. 15. Se reure avec elle en l'iandre, is. Envois prier l'archiduc da la recevoir, ca que lui est refuse; se rend à Cologne, et fait partir la princes-e pour leuxelles, so. Obtient ensuite de renir lui-même dans cette ville ; refuse de rentrer en France, 21. Y revient après la mort du Roi , sur 🐯 ordre de la Rrine, 108. Comment il est reçu a Pario, 109. S'eluigne du parti de la Rema ; pourquoi, 227. Tieut des marcables secrétes; premi conge du Rot et de la Reine, 208. On lucentuie pour le ramener deux députes, qu'il evite de recevoir; se rend a Mesières, 232. Fait des levées d'hommes, publie un manifeste, 236. Demande le rappel du chevalier de Ven-bluer, 235. Trate avec les commissures du Noi; ses demandes, 251. Se rend a Ste-Menchould, qui îni ouvre ses portes, 2/3 Traite de cet endroit avec la cour, conditema du traite, 211 Obtient le gouvernement d'Ambrase, affi. Essaie de faira nommer a l'outers un maire a sa devotion, 219 Se presente devent ortie sille, qui kii refuse ses pocies, 250. Recent levelement les assurances que lui fact faire la Reine de sa bo**nne vo**lonte, 251. Le deport du Rospour la Bretagne las fast changer de langage; il se rettre du Poitou, 252. Resonvelle sus metters, et se met en état de recommencer la guerre, 166. Donne um ballet qui est danse devant la Reme, 266. Romet le château d'Ambosse sus mains du Rut, 268. Se reture à Clermont sons prendre congr du Rui, 384. Refuse d'accompagner

le Roi à Bordeaux, avant qu'on ait donné satisfaction au parlement sur ses remontrances, 285. Se retire à Coucy, d'où il renouvelle ses plaintes, 286. Publie un maniseste, 289. Fait des levées à la hâte ; se porte sur Clermont; passe ensuite à Noyon, puis à Soissons, 293. Prend Epernay, 295; Meri, 300. Eutre en Poitou; reçoit un secours de 500 reitres; y fait un traité avec La Trémouille, 320. Conclut une trève avec les commissaires du Roi, 325. Assiste aux conférences de Loudau; discours qu'il y tient, 332. Avantages qu'il retire du traité, 333. Tombe dangercusement malade; se rend trèspuissant dans le conseil du Roi, 336. Se retire quelque temps à S.-Valery, 348. Revient à Paris contre l'avis des siens, 349. Est arrêté au Louvre, 351. Est transféré de la Bastille au bois de Vincennes, où la princesse obtient de s'enfermer avec lui, 403. Est remis en liberté par le crédit de Luynes, qui le mêne lui-même au Roi, 453. Conseille au ministère de faire suivre M. du Maine dans son gouvernement, et de le contraindre à en sortir, 466. Fait rejeter les pro-

positions offertes par la Reine mère,

478. Doune le conseil d'aller atta-

quer le pont de Cé, et d'en forcer

les retranchemens si la réponse de

la Reine n'est pas telle qu'on se le promet, 480. Approuve que Luynes

soit nomme connétable; pourquoi, 503. Prend Sancerre et quelques

autres villes du Berri, 522. Service

important qu'il rend au Roi en cau-

sant la ruine de l'infanterie de M. de

Soubise, 533. Motif qui le porte à

poursuivre les protestans avec chaleur, 531. Mécontent du traité qui

se negocie à Montpellier, il va voya-

ger en Italie, 546. (Fontenay-Ma-

Conférences pour la paix tenues entre le président Jeannin, le sieur de Villerey et le sieur de Bellosane, recrétaire du cardinal de Bourbon; à quelles conditions le duc de Mayenne consent de traiter, XLV1, 232. Les conférences reprenuent entre

MM. de Villeroy, Du Plessis, le pesident Jeannin et Fleury, 259. Artecles proposés, 260 et 262.

Conflans (Guy de) se croise a Citeaux, I, 128. Se montre contrain au retablissement d'Alexis, 174. La tué par les Comans, 300.

Conflans (Eustache de) presd la croix, I, 102. Va delivrer 20,000 prisonniers, 418. Revient de Squse à Constantinople, 428. Monte une des galères qui vont au seconts de cette ville, 440. Est battu dans les défilés du mont Hémus, 450. (Ville-Hardouin.) — Sa mort, 458. (Vecad de l'Emp. latin.)

Conforcien (le baron de) est blesse au combat livré aux protestans près du bourg d'Issurulle, XXXV, 342. (Mém. de Tavannes.) — Va au secours des Genevois; leur fait remporter une victoire sur les Savoyards, XL, 154. (Mém. de Cayet.)

Conon de Béthune est en voyé avec Ville-Hardouin auprès des emper. Isaac et Alexis pour les sommer d'executer le traité conclu avec les princes croisés; son discours énergique en cette occasion, 1, 42. Commande la ville de Constantinople lorsqu'on v apprend la nouvelle de la captivite de l'emp. Baudouiu. Ses efforts pour calmer les esprits, 81. (Notice.) -Prend la croix, 102. Est nommé par le comte Baudouin pour aller à Venise, 106. Réponse qu'il fait à l'ambassadeur d'Alexis, 194. Est envoyé auprès du jeune Alexis pour le sommer de tenir ses engagemens envers les princes croises, 244. Dicours qu'il lui tient à cette occasion, 246. Garde Constantinople pendant l'expédition de l'empereur Baudonin, 200. Recoit à Constantnople la triste nouvelle de la bataille d'Andrinople, 360. Conduit le second corps de bataille contre Johannice, 406. Est envoyé **au secours de** Renier de Triht, 410. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 4 jo. Est nommé regent de l'Empire à la mort de Henri, 458. (Velle-Hardouin.) — Son administration,



Conoraccii (Sylvimo), poloque, vient demander au Roi de l'argent qui est dà à cruz de sa menou, KLVIII, iSt.

Couran, fils siné de l'emp. Préderic ii, s'empresse de recueillir le succession de sun père, rempurte de grande avantages sur Innocent tv. s'empere de Naples, et meurt subitement, II, 120. Consann, fils de Courad, suc-cida à un mica à l'àm de deux ans

cède à sun père à l'âge de deux ons, use acus la tutéle du marquis d'Hombronck, puis sons celle de Mainfroy, frère naturel de son pére, II, 120. Malgre les conseils de so mère, debarque en Italie avec Prederie, dac d'Autriche; marche contre Charles d'Anjou, se fait couconner emperent a Home, rencontre Charles prés du lac Celano, lui livre combat, se crost un moment vanqueur, mais botto, se auve dans un château vouin de la mer; est arrêse avec Frederic et condust à Charles, 141 Lat condamne a mort; aon courage en mourant; il n'avoit que 16 aus, 142,

Constita (Consilia) Espèce de jugement qui accordoit des delsi aux porties pour instruire leurs offaires, d'un vient la forme de prononcer les appointes au conseil,

etc., III, 65

Constain (Jean), valet de clienbre du duc de lleurgagne, accuse d'avoir fait acheter du pouem pour faire mourir le coute de Charolau, et derapite, details sur cette affaire, XI, 105.

Constantia, cumque, grand tresorier, trabit l'asorpateur Alexie, L. 33. Trabit de nouvrag le jeune Alexu, tils d'Issae l'Ange, et le livre a Murtsuphle , 👬 .

CONSTANTIBURER description de cette ville, 1, 230. Est prise par les Laune, 272.

Courages (Rinaldo), capitaine

venitien, est fait prisonnier par Bayard, XV, 295. Courar (le seign. de), premier

mattre d'hôtel du courte de Charolaus, est d'avis que le comte garde le champ de hataille de Montibery, X , 23g. Joûte ou maringo du duc d Bourgogue, 372. (Mém. de La Mar-che.) — Sage conseil qu'il donne au comite de Charoline, XI, §15. (Mém. de Comunes.)

CORTAT (le seign, de), filada premier maltre d'hôtel du duc de Bourgogue, est pris au combat d'Arras, XII, 115. Est témoin de l'audience que Louis de Creville, envoyé du connetable de S-Paul, obtient de Roi, et va sur-le-champ la rapporter au duc de Bourgogne, 151.

Courts (Louis de) est nummé page de Jeanne d'Arc, VIII, 268. Court (le prince de) est nomme

er le Rui, après la baisille d'Ivry, lieutenant general des pays d'Anjou, Tournine, Poitou, etc., XI., 61. Asserge La Ferté-Bernard, 67. Fait battre deux fuis la place, 70. Accorde su gonverneur et sex behitens une capitulation, 21. Past investir Châteaudun, embrasement de cette ville, 72 La reprend par ca-pitulation, 73. Attaque Savigny et s'en reud maître; investit la ville et le château de Lavardin, 163. Leo recoit à composition, ainsi que les chateaux de Montoire et de Sari-guy, 163 Assiége et preud Mauléon et Chemille, 184. Ve au secours de Beloe, 185 Investit Montmorillon, s'en empere d'assaut; fait pendre quelques soldats, par représables des cruantes exercées par le vicomte de La Guierche, 186. Se rend maître de plusieurs places, 187. Fait le siege de Mirelieau, qu'il emporte de force, maiege le château, qui se rend par composition, 298. Tente une entreprise sur l'ospers, à laquelle il renonce; va auseger Selles en Berri, Joo Bot crite place, et la force a capituler, 347 Se rend mol-tre de la ville et du château de Meger Croup, 350 Est acthou; va anic force de lever le siege, XII, 68.

-Il se retire à Château-Gontier, puis à Augers, 69. Assiège en vain le fort de Rochefort près d'Angers, 183. (Mém. de Cayet.)— Se marie au Louvre avec la comtesse de Montalie, XLV, 223. Revient à la cour, moyennant la somme de 50 mille écus que lui promet la Reine régente, XLIX, 104. (L'Estoile.)

Contr (le seign. de), capitaine de cent hommes d'armes, est blessé dans une excursion coutre les Suisses, et meurt à Milan, XV, 376.

CONVENTIONS faites entre le Roi et les chevaliers qui devoient aller outre mer avec lui, II, 435. Liste des noms desdits chevaliers, 438.

Convensau (le comte de), frère de Jean de Luxembourg, continue le siège du château d'Alibaudière; le reçoit à composition, VII, 324.

CONZAZE (le seign. de) est blessé à l'assaut du boulevart d'Orléans, VIII, 142.

Correnolle (Jenn), chaussetier de Gand, reçoit du roi de France 600 francs de pension pour entre-tenir le trouble dans cette ville, X, 444. S'enfuit en France, 447. Revient à Bruges soutenir la révolte de cette ville, 453. Est tué par un artisan dans la ville de Gand, 464.

Coquener, général des monnoies, publie un discours sur le changement qu'on se propose d'y faire; toutes les copies en sont saisies, XIVIII, 203.

Coquevitus fait des levées en Normandie pour le compte de l'amiral: il est arrêté et supplicié; l'amiral le désavoue, XXV, 35; XXXIII,

Cooriette (La), gouverneur de Steuwick pour le roi d'Espagne, se voyant as-iégé par le comte Maurice, harangue les capitaines de sa garnison, XLI, 85. S'assure de leur fidélité, 86. Soutient courageusement l'attaque, 87. Est forcé de rendre la place après avoir été blessé, 90.

Corre (Guill. de), conseiller au parlement de Paris, est nommé par Louis xi premier président du Dauphiné, KIII, 263.

CORBIE et LA CAPELLE. Ces des villes sont prises par les Espegnob. détails à ce sujet, LI, 241 et suiv. I quelles conditions Corbie est rendu par les Espagnols, 267.

CORDIEN (Regnaut), principal a collège de Chaumont en Bassign, public quatre bons discours de divotion, XLVIII, 410.

CORDIGNAC (le sieur) se range de parti du roi d'Espagne, per depi de ce que le roi de France l'a voik priver de la charge de son agent à la Porte Ottomane, XXX, 241.

Connon, jeune et belle femme. mordue par une petite chienne, de vient enragée; elle meurt d'une me decine empoisonnée que lui donne son mari, ne voulant pas être étouffée, XLVII, 437.

Convent (Hugues et Geoffroy de prennent la croix, 1, 102.

Coanar (le capit.) est blessé se siége de Metz, et meurt de ses bles sures, XXXII, 328.

Conne (Ascagne de La), never du Pape, est envoyé auprès du roi de France pour le détourner de la protection qu'il a déclaré accorder au duc de Parme et au comte de La Mirandole, XXVIII, 401. Réponse qui lui est faite de la part du Roi, 402. Est envoyé avec les forces de l'Eglise pour assiéger La Mirandol: comment il est forcé de se retirer, 405.

Connerso (le seign.) se distingue à la désense de Sienne, XXI, 219.

Connet (le capit.) est tué dens une escarmouche devant Cambray. XXXI, 222.

CORNILLE, bàtard de Bourgogne, se distingue à une joûte exécutée a Dijon, IX, 320. Déploie l'étendard de guerre; assemble 100 laures, 366. Est nommé gouverneur de Luxembourg pour le duc de Bourgogne, 400. Est tué par un Gantois après avoir abattu plusieurs rehelles, X, 106.

CORNILLE, ministre de Nismes, vient voir P. de L'Estoile; son zèle pour la réunion des deux communions, XLVIII, 134. Il fait un livre sur ce sujet, 137.

Countsson (le capit.) defait la troupe du baron de Vatau, du parti de Mayenne, et le fait pruounier, XVXV, 332.

Coust (le capit. Philippe) est toé au s'ege de Boulogne, XIX, 553.

Conc. Gornos (le marechal de) livre prés d'Arnny-le-Duc une bataille aux protestans, dont le succès est sudecis, XX, 138. Est arrêté comme so iponue d'intelligences avec les mecontens, 17:. (Introd.) - Est nomme gouverneur de Meix par le credit du connétable de Montmorency, XXVI (1) Mein, de Vieilleville) — Il fait entrer heureuo ment na convoi de manitions dans Sentia, 5:6 Defait dins la plaine de Cerisolles une petite armes volante, XXX, 213. Du Fillars.) -Defait à Valrey les troupes de Coqueville, et fait trancher la tête a ce chef, XXXIII, \$29. Présente la batadie a l'amiral pres du Mont-S.-Jean, 500, Prend la route de Sens pour assurer Paris, 502 Mem. de Castelnau, XXXIV, 286. — Est arrête pour cause d'intelligence avec les protestans, XXXV, 116 ( Mém. de Boudlon ) — Menet au château de Gonnor, XIA , 225. (L'Estode ) Costano, seign, d'In, traduit en

Costann, seign, d'Ifa, traduit en vera les paesses launes renfermees dan-les Memorres de Jacq de Thon,

XXXVII, 212.

Corangar (Robert), fils du médecia du comte de Charolais, delitre ce pouce du danger qu'il court à la bataille de Montibery, est fait chevalier par lui, et positiva de l'office de bent-mant des lufs en Brabant, N., 239.

Carror le pere', jesute, prêche devant le Roi, MAVII, 301, \$17. Let filesse d'un comp d'épée, le Roi envoir le sugner, \$19. Quatrant fait contre les, a quelle messons, \$20. Poursuit et obtient la demolition de la pyramide elever contre la memoire de Jean Châtel, \$95. Lublie un pout livre mutulé Jaieneure occupation d'une Amo dévoie.

XLVIII, 551. Après d'être échnolie

en chare, il ya demander une chem'se à l'hérétique Casaubon, 194. Public un nouveau livret de devotion, 281. Va voir Ravaillac eu prison, XLIX, 18. Dispute entre lui et M. de Loménie en pleiu couseil, 37. Druisn-le au procureur géneral la permusion de faire imprimer une apologie de sa societé, 64. Louanges outrees qu'il donne su jeune duo d'Orleans; à quelle occasion, 75. Pait publier une lettre declaratoire de la doctrine des jésuites, 82. Plassante conference avec l'ablié Dubout, ordannée par la Reine pour les accorder, 96. Presente à M. de Bouillon our Instruction catholique, 193. Va à Troyes pour y faire ses menées en faveur de ceux de sa compagnie, 213 (Mém. de L'Estode.) — Détexmine le roi Henri iv à publier son culit contre les duels, L, 35. ( Fontenay-Marcul)

Concurs (le baron de) est tue à la bataille du Moustier, et enterre dans l'e<sub>s</sub>lue de Naucy, XXXI, (5).

Coucy (Raoul, sire de), est tue avec le coute d'Artou dans les rues de la Massoure, II, 241.

Cuter (le seign, de) va en Hongrie coutre Superet, VI, j.j. Son courage a la bataille de Nicopolas, 460 Y est tar, j63

Cocnen (Denne', femme de Jacq Charpentier, maître pêcheur, accouche de deux lilles junciles jointes ensemble depuis le autres de la postrine jusqu'au nombril, MATI, 183.

Covernes (Cl. de Montago, seig. de , vient de Bourgogue au secours du duc de Bourlon avec d'autres

seigneurs, M., Fio

t ou non , remment de met, s'empare de So navires llamands chargés de seule et de basenes, XIV, m.

de sende et de hareogs, XIV, pri.

Cora (tableau de la) anus Marie de Medicii et Loans xm, XXIV, 230.

Cut a n'Augusteure, etat present de la' Memoire adresse a M. de Chavigny, secretaire d'Etat, par le marq. de Fontenay-Marcul, I.I., 358 etany

Cova nes Pains; d'où elle puroit tirer son origine, ill, 67. Courant de Belle-Val, chevalier allemand, dispute un pas d'armes près de Dijon, IX, 341.

Courbanon (le seign. de), un des gentilshommes de la chambre de l'Empereur, vient en France et travaille avec la Reine à ménager une entrevue entre le Roi et Charles-Quint, XVIII, 119.

Courcelles, lieutenant du capit. Fort, est fait prisonnier dans une escarmouche qui a lieu devant le château de Renti, XXXI, 286.

Courcillon (Guill.), grand fauconnier du dauphin Louis, est chargé de remettre au Roi la lettre de soumission de ce prince, XI, 196. Est appelé au conseil pour entendre la réponse que lui fait le chancelier; reçoit l'ordre de se retirer, 197.

Cours et fêtes solennelles des rois de France. Aux principales fêtes de l'année, les rois de France se faisoient voir aux peuples et aux étrangers avec pompe et magnificence, III, 89. Richesse de leurs vêtemens dans ces occasions, 90. Forme qu'ils avoient, 91. S. Louis, quoique modeste dans ses habits, se montroit à ces fêtes avec toute la pompe royale, 93. Les rois y montroient encore leur magnificence par le nombre des seigneurs et des prélats qui se rendoient à leur cour, par les festins splendides, par les largesses et liberalités , par les grandes cérémonies, surtout celles des chevaleries; d'où vint à ces assemblees le nom de *cours plé*nières, solennelles, publiques, genérales, ouvertes, 95. Les rois y faisoient distribuer des habits qu'on appeloit kereer, 96. Cette contume paroit avoir été emprontée aux empereurs d'Orient, 98. Dans ces grandes fêtes, les rois mangeolent en presence de toute leur suite, et étoient servis par les grands officiers de la couronne et de l'hdtel: il v avoit aussi des divertissemens de menestrels ou menestriers, des farceurs, des jongleurs, des plaisantins, 99. Ces fêtes tiroient principalement leur éclat des la -

gesses ou libéralités que les renfaisoient à leurs grands officier 100. En quoi consistoient ces lagesses, et comment elles se publioient, 101. L'usage de ces fête royales s'introduisit en Angletene sous les rois normands, 103. Autrités qui le confirment, 105. À l'exemple du souversin, les grandseigneurs tinrent leurs cours solenelles aux grandes fêtes de l'anner, 106. Ils obligeoient leurs vassan à s'y trouver, et ceux-ci y étaiest tenus à quelques devoirs particuliers, 108.

Courteneuse (Guill. de), un des assassins du duc d'Orléans, recoit de grandes rentes du duc de Bourgogne, VII, 240.

Courtenay (messire Pierre de'. chevalier anglais, est vaincu en champ clos par Boucicaut, VI, 414.

COURTENAT (Gabriel de Boulanvilliers de), gentilhomme protetant, viole une fille, tombe dans lemains des Parisiens; est puni de mort peur d'autres crimes, XXXIV. 146.

Courtois (Simon), procureur général du Roi pour la province d'Artois, est décapité pour aver prêté serment à Marie de Bourgogne, XIV, 91.

COURVILLE (le seign. de) est tue à la bataille de Cerisoltes, XIX, 509

Cousinot, avocat général, requiert dans un grand couseil que Jean-sans-Peur soit tenu de demander pardon à Valentine; que ses hitels soient rasés, et qu'il aille passer 20 ans dans la Terre Sainte, VI, 279.

Courras (bataille de), livrée en 1587 et gagnée par le 101 de Navarre sur l'armée commandée par le duc de Joycuse, qui y est tue avec son frère et près de 400 gentilshommes, XXXVI, 97.

Correien (le général) est envoyé au Roi par le maréchal de Brissac pour lui porter la nouvelle de la prise de Casal, et diverses demandes et remontrances sur les affances du l'emont, XXIX, 368. Est ren-



#### CRE

CRE 169

maréchal avec les ordres 308.

I (Pietre de ), seign. angenege pur le duc d'Aujou n France sollieiter des se-'argent, les dissipe tous à VI, 201, Ose reparoitre à ; est protégé par le joune Rot, 202. Est chause de la nt une imprudence; medite iger, 525. Poit assas-iner le ble de Cluson, 226. Se re-. Bretagne, 227 Obtient sa nst rappele, ajo. Plem de de son crime, fait elever **Mion une c**roix de pierre à t où d'auroit dù perir our ad, obtient que par la suite obles offaut au supplice auw confesseur, 241.

s (Georges de La Tremoudm de), est charge de ré-Bourgogne, XII, 320. Aide nes d'Orange Jean de Châne rend maître de Dijon et né de Bourgogne, ne veut teane des promesses faites à ce, 321. Assege la ville de t perit une partie de son aret de ses gens, ses pilleties, emporte quelques avantages

Afteniands of les Bungatfait pre-onner le seigneur isteaugny as, file du prince ge, perd le gorvernement rgogne, 144 , Mein de Co-- Let envoye en Lorraine dite de bentenant general, 137 Part la guerre en Bourna prince d'Orange Jean de c; detait en bataille cancee neur de Chasteaugovon son MN, to J. de Touver ). wasto Jean , gentilli polomobile de la situato par Carth tions, retomine dans son paya Lenthorousene pour le due u. XXXVIII, 21

then become a la trancher unp de poerce a la trancher pun, XXI, 315, XXXI, 183 ev. village de Picardie on se ne foneme bataille entre Phode Valois et Edouard, rin

d'Angleterre, IV, 210 Details sur cette bataille, 212. Ce fut la première fois, selon quelques historieus, qu'on fit usage de l'artiflerie, 212.

Canad (Bertrand de Foissy, seign, de ), part de l'abhaye de Bouhourie pour aller au secours du capit. Bedaugne surpris à Bouhaus, XIX,

Créqui (lement de), gentilhomme de Picardie, se hat deux tois en duclavec don Philippin, bâtard de Savoie, et le blesse a mort, XXXVI.

391. (Cheverns.) — Bat et fait prisonmer le comte de Carraval, heutenant du duc de Savoie, XLIII,

350. (Mém. de Caret.) — Est fait prisonmer par le duc de Savoie,

XLVII, 221. Tue en duc l'éon Philippin, bâtard de Savoie, 253 Surprend la ville de Montmehant, 288 (L'Ésteile.)

Carour (M. de) arrive au Mans avec les troupes du Roi, et les loge dans les villages voisus, L. 175. Est fait marechal de France à la mort du marechal de Brosac, 521 Let envoye auprès de M. de Lesdigueres pour l'engager à se faire cathallaine, 518.

thologne, 538. Carack de comte de troe en duch le baron de S «George», XIA II, 335

Causer de seur de) est fait prisonnier par les protestins au comhat livre près du hourg d'Esurtille, XXXV, 342

Carmonyar, du parti auglais, est detache pur l'homas Granson pour aller tirer des sold its des garmisons voisines de l'outvallous, v. e. Relice de rendre v.-Main sur faire a Dagoiselor, s'ai entresse avec loi, g. Met le tou a la ville, après en avoir lait soiter tous les hafutais et le gernison, qu'

Crivary to ill de est nomme erseur public du butin taita lavent bourg, et le ven l'our un et il, 1%, 30% Devenu gouverneur de ce du che, il parvient a ramener a l'obcce amore du due de llourgogne plu sieurs habitans qui s'etoient revoltes, X, 132

Caurgeone a. Ph. de t. seign des

170

Cordes, joute au mariage du duc de Bourgogue, X, 369. Tient pour le parti de Ph. de Clèves; assiége Nieuport; est blessé, 461. Est forcé de lever le siège, 462. (Mem. de La Marche.) — Après la mort de Charles-le-Téméraire, passe au service de Louis xi; sa réponse à ce prince qui lui demande des comptes, XI, 358. Livre un assaut à la ville de Beauvais, XII, 74. Livre Arras au Roi, et lui prête serment de fidelité, 270. Est battu à Guinegaste, 357. Reçoit à Hesdin Marguerite, fille de l'archiduc, destinée au Dauphin, 386. (Comines) — Défait l'avantgarde du duc devant la ville d'Aire, XIV, 89. Assiège cette ville, et la reçoit à composition, 105. (J. de Troyes ) — Remporte une victoire complète sur Maximilien près de Béthune, 183. Opine dans le conseil du Roi pour qu'on attaque le Milanais, et meurt quelques jours après, 210. ( Tabl. du règ. de Ch. r.111.)

Creville (Louis de), gentilh. au service du connétable de S.-Paul, est envoyé par lui auprès du Roi, XII, 141. Détails singuliers sur l'audience que le Roi lui donne, 142.

Cri d'armes (le ) appartenoit à l'ainé des familles, III, 213. N'est autre chose qu'une clameur conçue en deux ou trois mots, et prononcée au commencement ou au fort du combat; est diversement désigné par les auteurs latins, 214. Imaginé pour augmenter l'effici des eunemis, 215. Etoit quelquesois mèlé d'exhortations, 216. D'autres fois de chants à l'honneur de rois ou de guerriers, 217. Les chrétiens le changérent en invocations à Dieu, 218. Exemples qui le prouvent, 219. Les rois et princes inventérent des cris d'armes qui leur étoient particuliers, 222. Quels étoient les cris d'aimes des croses, 223. Quels furent ceux des paladins français après la conquête de Jérusalem, 224. Les papes curent aussi le leur, 226. D'où vient le cri de Montjoie S.-Denis, 227. Dissiculté à ce sujet, 229. Solution qu'on en donne, 233. Différens cris d'armes des rois chréties. 234. Des seigneurs ou princes, 236 Il y en avoit qui étoient tires à quelque épithète d'honneur attr buce aux familles, 241. Les non de capitales furent aussi des ca d'armes, 243. Le plus souvent le c. d'armes étoit le nom de la misa ou samille, 244. Tous les nobles l'avoient pas ; il n'appartenoit qu'an chefs de troupes qui avoient banière à l'armée, 245. Outre les ca d'armes particuliers, il y en avoitu général; quel il étoit d'ordinaire. 246. C'étoit quelquefois celui de prince, quoique absent, 247. Parqu et quand le cri général étoit prononcé, 248. Servoit aux soldati, ainsi que le cri particulier, à se reconnoître dans la mélée, 250. Quand le cri particulie**r étoit prononc**é, 251. Servoit aux chefs pour appeler du secours, 252. S'appeloit alors en à la recousse, 254. Quand chaque soldat crioit le cri de son capitains et chaque cavalier celui de son besneret, 255. Dans les tournois, ce crioit le cri des chevaliers, 256. La pulnes ne pouvoient prendre le cu de la famille qu'en y ajoutant ou en Stant quelque mot, 257. Le cri d'acmes différent du mot d'ordre des Grees et des Latins, et du mot de guet des Français, 261.

CRITTON (G.) fait l'oraison funchre de Henri IV à Chambery,

XI.IV, 26.

Caitton fait imprimer des the ses qui sont censurées, et sur lesquelles le premier président refase de l'entendre, XLVIII, 93.

Croisades (les): réflexions sur ces entreprises, contre lesquelles on a tant déclamé dans nos temps mo-

dernes, II, 92.

CROMÉ, l'un des Seize, auteur du livre intitulé le Manant et le Maheustre, XXXVIII, 272. Il s'élève dans une assemblée des Seize contre l'arrêt du parlement qui absout Brigard, XL, 363. Fait insprimer, malgré le procureur général, un ouvrage aur son proces, 364. Se sauve en Flandre après le meurtre du préisson, nuquel il a participe, issu. de Cayet.) — Int à n, oncle de Pierro de L'Estune S.-Barthelemy seroit tennire par le temps qui LVI, 185. Est juge du pre-isson, de Larcher et Tartisat pendre; conduit ense corps à la Grève, 196. is.)

(le capit. Du) est cuvoyé i de ses 400 arquebusiers Hagnes de Monteade,

ans (les), on les tardlom donne à un soulèvesèral des peuples du lau Perigord, de l'Agenou, cy et pays etreonvoisins, a. Quel en est l'objet, 223, assemblees qui ont heu; as qui y sont prises, 225, on envoyee au Hor, 228, the soulèvement est apane, VII, 68.

le seign des) est tué à la le Cernolles, XXI, 31. le sieur de), qui a livre le & Anglais, est pendu après de Rouen par le duc de XXIII, 213.

(le capit. La) surprend med le capit. Multeréche, t grand nombre de prison-V, 293. Est nomme comde lagrago; tombe dangeit malade, 135. l'ense mouuleur en apprenant coms portie de sa garnise na etc sune embuscade, 342.

(Jean, seign de , est ena pour oute des Gantous seK, 83. En tre un grand
, 64 Attaque on boulevart
l, 91 litepen se les Gantous
ans la valle, 92 Reprend
1 places du Jaixembourg,
une treve aux balutans de
le, 155. Remet cette ville
sinonce du dut, 156. Mala Jean à la fille du comte
tal; bains entre les deux fal'occasion de ce marage,
auche au Douphin et se sé-

pare du comte de Charolais, 222, XI, 342.

CRU

Croux (Phil. de), fils du comte de Cinay, est blessé au siège d'Amiens, X, 279.

Caut r (le seign, de), membre du conseil du îlor, est arrêté par le parti des armagnacs comme complice de l'assassmat du duc d'Orleans, VI, 293

Caoty (le seign de) conduit la cavalerie du duc de Bourgogne contre les Liègeois et le comte de Peruvez, VII, 243. Est fait présonuer par les gens du duc d'Orienns; comment il est delivré, 251. Comment il délivre lui-même son fils pruonnier a Montibery, 259.

Chousever (Jean de Nadal, seign, de La), guidon des gendarmes de d'Amville, est reçu à Montpellier pour gouverneur, et y retablit la messe, XXXIV, 373.

Carce, prorureur su Châtelet de Paris, l'un des Seize, et auteur d'une première emeute, fait armer le quartier de l'Université, et devient la cause de la journée des Barricades, XXXVIII, 352. Il fait retirer les gardes du Roi, et s'empare du petit Châtelet, 35 j. (Mém. de Carcel.) — Se joint à une troupe de liqueurs pour s'opposer à l'entree du Roi, XLVII, 23. (L'Estocle.) Carvaou (le seign, de) va au se-

Causson (le seign, de) va au secours de la ville de Beauvais aveplusieurs autres seigneurs; leurs nons, XIII, (18

Cat sont (le comte de l' Comme chef de reglises protestantes du Languedoc, il envoir son hentenant S. Martin prendre la ville d'Announy et la mettre en etit de delense, XXXIV, 308. Mén de Gamon.) — Nommé par le llot pour pacher le Pauphine, la l'envence et le Languedoc, signific aux principaux des villes de Nismes, Usos et Montpellier, que le Roi ne veut pas que les ministres préchent dans les eglises, 347. Assemble à Montpellier les principaux des deux religions, et les fait convenir de vivre en pais et de retablir la messe.

348. Cet accord est mal tenu par les protestans, 349. Est nommé, par les états des villes et diocèses protestans tenus à Ni-mes, chef et protecteur du pays jusqu'à la majorité du Roi; fait arrêter le baron des Adrets, qui est mené au château de Nismes, 360. Prend Orange et Serignan, 361. (Mém. de Philippi.)

Crussor (Jacques de), duc d Uzes.

Voyez l'art. Baron d'Acier.

Cueur (Barthelemy de) vient à Paris de la part de l'empereur Mahomet; objet de son ambassade, XLVII, 310.

Culas (Jacq.) meurt à Bourges

en 1590, XLVI, 102.

Culan (Louis de) désend avec valeur et succès le passage qui conduisoit à la ville de Lescandelour, VII, 41. Attaque les Sarrasins de Tripoli à la tête de l'avantgarde, 56. Se distingue au combat naval livré près de Modon, 79.

Culan (Louis de), amiral de France, se fait jour à travers l'armée anglaise et entre dans Orléans, VIII, 36. (Tabl. du règ. de Ch. r11.) - Assiste au siège de Jargeau, 181.

(Mem. conc. la Pucelle.)

CULANT (Philippe de), seign. de Jallagnes, marcchal de France, met le siège devant Castillon avec le sieur de Loheac; noms des seigneurs présens à ce siège, XI, 40. (Mem. de Du Clercq.) — Est arrêté et mis dans une cage de fer, XIV, 165. (Tabl, du règn, de Ch. r111.)

CULDOE (Jean), prevôt des mechands, parvient à apaiser les trules de Paris causés par l'établise ment de nouveaux impôts, VI, 181

CUMBERLAND (le comte de be deux navires espagnols près de Tecère; en brûle un , et emmène la tre en Angleterre, XL, 424.

Curé (Jean), tisserand, apper l'Aveugle de Charenton, se rein en Saintonge par nécessité, les protestans lui ayunt retiré la penau qu'ils lui saisoient, XLVIII, 231.

CURIAL (le capit. Damian), m. politain, offre de livrer au seige. & Burie une des portes de la ville de Casal, XIX, 199. Comment cette

entreprise échoue, 200.

Curton (le marq. de), general de l'armée royale à la bataille d'Isoire gagnée sur les ligueurs, XL.

47.

CUSANT (Marc-Aut., seign. de'. prend d'assaut un château voisin de Savillan, dans le Piémout, XIX. 88. Pille les faubourgs de cette ville, 89. Bat et met en déroute la troupe du capitaine Scalenge, 90 Est blesse en se retirant avec le batin qu'il a fait, 92. Meurt à Pigne rol, 93.

CTRE (l'abbé), envoyé par l'Empereur en Pologne, est désavour par ce prince; arrête prisonnier a Mariembourg, il est réclame pa lui, puis conduit à Varsovie apres l'élection du Roi, XXXVIII, 144

D

de l'université, est pendu et brûlé pour cause de sodomie, XLV, 309.

Dadronus (Jean), docteur en théologie et penitencier de Rouen, à la suite d'une procession générale faite dans cette ville, préche le peuple, et lui fait jurer de mourir plutôt que de reconnoitre Henri de Bourbon roi de Navarre, XLVI, 231.

DAIRE (Jean), cousin d'Eustache de S.-Pierre, se sacrifie généreuse-

Danon (Nicolas), ancien recteur ment avec lui pour ses concitoyens. IV, 115.

Daisné, gentilh, du Bourbounas. abjure publiquement la religion pretendue réformée, XLVII, 429.

Daliboust, premier medecia de Roi, meurt pour une parole trop libre qu'il a dite à Sa Majesté, XLVII. 72

DALLINCOURT, sils du secrétaire Villeroy, fait le scrment de prevôt de Paris, XLVI, 257.



## DAM

Dament, exoclient graveur, meurt de la peute avec pluneurs autres personnes, XLVII, 536.

Dawierre (le capit ) charge à l'improviste les pronniers et mineurs altemands près de la grosse tour du · bateau de l'eronne, en tueun grand n sistire, et fat quelques prisonniers,

XIV, 171.

DAMILTE, ville d'Egypte. Description de cette ville; combien de ties elle fut amegee par les chre-tieus, III, 16. Les Français offreut de la rendre au sultan Touran-Chab, observations historiques a ceoujet, 28. Tenvant que fait faire Bibarsa la nouvelle Dannette, lorsqu'il appren I que Louis en projette une nouvelle expedition en Layate, 35. Danuaria (Autoine de Chalian-

nes, comte de , depose devant le chato cher de l'année contre le Dauphin, XI, 183. Soutient and accusation devant les-méme en presence du lion, 184. Reçoit ordre d'entrer en Dissphisse et de se saiste de ce prince; no peut l'attendire, 202. tat poursuivi par le Dauplun, devenu rot, 229 Est introduit devant for et las demande justice, est banni da royaume, y rentre, et se remet lor-même dans les martes de bailte de Màron, est enferme au louvre, de-· Lice une secondo fixa crimiael de lesc-majeste, extle dans l'ile de Rhodes , trate de l'arrêt qui le concerne, alo, Est mu a la Bastille; parviont a se sauver, comment il rentra depuis en grace, derait maître de l'hôtel et heutenaut general du Boi en Champagne, tableau des trastemena et pensione dont il jouet, 25s. Se tan hyrer la ville d'Amiens, as reponse au dus de Bourgogue, XII., Intrody - Est mis a la Butille, d'un il je chappe, et se rend aupres des dans de l'ourbou et de Berre, XIII, 265. Preud sur Geof-troy Geur, bla de Jacq Greur, les places de N.-kargens et S.-Morser, et le fait lui-actus procuuer, 208. Par le traite de Conllans, obtient de grands dons et la restaution de toutes ses terres, 319. (J. de Troves.)

DAN

173

Danmartin (le comte) seconde le sergu, de Pontdormy attaque prés de l'erouenne, et tous deux defont les Espagnols etles Allemands, XV(1), 472. Est tue au siege de l'eronne, XIX, 173.

Danovas (le ministre) est maudé au couscil du Roi a Chartres pour avoir osé précher pendant l'absence du Rot, parole de M. de Nevers à ce sujet; comment il l'explique su Roi, qui en est offense, XLVI, 329. Menace le Roi, present au prêche, du jugement de Dicu s'il se convertit, 3gr.

Dampiranz (Eudez de) se croise à Citeaux, I, 148. Se montre contraire on retablissement d'Alexia, 174.

Danzienne (Renaud de) prend la croix, I, 105. Se rend dans la Ponille, 134. Est fait prisonnier par les Tures pres d'Antioche, 260.

Danviran (Richard de) se croiseà Citenux, I, 148. Se montre contraire au retablusement d'Alexis, 17\$.

Danvienne (le comte de) assiste Henri de Transtamare au siege de Tolede, IV, \$55.

Dannieux le bâtard de) est tué sous le château de Luxembourg par

une coulerrine, 1 🗙, 3gfi.

Dangerant closeign des lieutenaut du Bora Ardres, est tue dans que entreprise tentre contre la garmion de Colair, NIX, 587.

DAMPORT (le bâtard est tue dame une affaire qui a lieu pres de Dont-

lans, XVII, 365.

Dinunia, doge de Venue Son caractere, sa prudence, sa valeur ; il offre de prendre part a la crona le, et d'equiper 50 galeres , L. 15. Propose aux krancais de se ponidre aux y emitiens pour reconvier la ville de Zara en Dalmate, eo l'Aborte dans Leghie de 20-Marc le peuple de Veune a prendre la croixes à le suivre, 22. Parvicat par eon autorite a mettre ha au combat que se hvreat les Français et les Veuttens dans les mura de Zara , 23. Premunit les chels croues contre les parges que leur tendent les Grecs, 31. Empéche que l'armée allieu ne saive tout 174 entière Alexis en Asie, 38. Pense à faire la conquête de l'Empire grec, 48. Entre en conférence avec Murt. zuphle, 49. Issue de cette couférence, 50. Est dispense du serment que fout les seigneurs latins de prèter foi et hommage au prince qui seroit nommé empereur, 57. Déclare qu'il ne veut point de l'empire, 58. Comhat en Asie contre Theodore Lascaris, 75. Meurt à la suite de cette expédition; son courage et sa fermeté, 82. (Notice.) -Son caractère, 106. Réponse qu'il fait aux députés des seigneurs français, 108. Autre réponse qu'il leur fait en plein conseil, 110. Son discours dans l'église de S.-Marc; il notific aux députés la résolution du sénat et du peuple, 116. Propose aux Vénitiens de prendre Zara afin de subvenir aux dépenses des croisés, 138. Fait la même proposition aux croisés eux-mêmes, 139. Consulte les seigneurs croises sur la capitulation offerte par la ville de Zara, 150. Leur propose de passer l'hiver dans cette ville, et de se la partager. 154. Débarque à l'abbaye de S.-Euenue à 3 lieues de Constantinople avec les comtes et barons, 182. Son discours au conseil, 184. Monte sur une galère avec le jeune Alexis, et vogue le long des murs de Constantinople pour le faire voir aux habitans, 194. Attaque cette ville par nier; son courage et ses exploits, 214. Se rend maitre de 25 tours, 216. Quitte ces tours et va au secours du camp, 220. Envoie dans la ville savoir ce qui s'y passe, et requiert l'empereur Isanc de ratilier les traités faits par son tils, 224. Assemble les princes croisés pour del bérer sur la conduite du jeune Alexis, 244. Garde Constantinople pendant l'expédition de l'empereur Baudouin , 290. Ville-Hardonin d'aller à Audrinople apaiser le differend survenu entre le marquis de Montferrat et l'empereur Baudouin, 302. Réconcilie ces deux princes, 310. Se reud auprès de l'empereur Baudouin devant Andrinople, 350. Se joint à Ville-Har-

douin après la bataille livrée après de cette ville, et se retire à L dosto, 360. Meurt à Constanting et est enterré à Ste.-Sophie, 3,6 (Ville-Hardouin.)

DARÈS (P.) est nommé par Fraçois 1 professeur de grec, XVII, 55

DARIEL (le père), prieur des Agu-tius de Montargia, reçoit en itc une lettre qui l'avertit qu'un nome Ravaillac doit tuer le Roi dans tre

ans, XLIX, 106 et suiv.

DARIOT et TURQUART, juils, coseillers intimes de Pierre-le-Crud auteurs de la mort de la reix Blanche, IV, 367. Bannis de la cor de ce prince, prennent le chem de Lisbonne, 369. Arrêtés per Mathieu de Gournay, Ini donnest is moyens de faire entrer Henri & Transtamare dans Séville, 37c. Turquant entre secrètement dans la ville, et décide les juifs à seconder Henri, 371. Daniot et Turquest reçoivent, pour récompense du service qu'ils ont rendu à Henri, une autorité presque souveraine sur les bourgeois de Séville, 388. Tradeit ensuite devant ce prince com auteurs du meurtre de la reise Blanche, ils rejettent ce crime l'us sur l'autre, 389. Out ordre de se battre en champ clos; Turquest perce le bras à Daniot, 300. Perdant qu'ils sont aux prises, la fosdre du ciel tombe sur eux et les brule, 391. Effet que cet événement produit sur les spectateurs, 392.

Dantham, un des Seize, est afrêté à Melun; tout le parti s'interesse à lui; il est condamné à la roue, XLVI, 350. Est exécuté, 599.

Dasserac (le marquis) et le bit du capitaine Marchant s'entre-tuest en duel pour une légère querelle, XLVII, 130.

Daurat présente à Kenri 11, à son entrée à Paris, des odes en grecet en latin, XX, 46.

David, avocat, est envoye a Rome par les chefs de la Ligue pour en faire approuver les articles per le Pape, et tué en chemin, XXXVIII. vin, batard de Bourgogne, est vêque d'Utrecht, N. 218. vin (Jean). Ses Memoires, qui ent à prouver que la mason de une a de justes pretentions à aronne de France, sont inés par les protestans après sa , XLY, 114.

vib, bachelier en théologie, supplier la Beine de lui foire so de l'evêque de Paris, XUIX,

tagnar, secretaire du Roi, deun des principaux confidens L de Laynes, L., 363.

man, du perti boargniguou, i Juvenai des Ursma et su fa-, VI, 338.

n pour la Ligue, fait sa souon su Roi, et loi remet cette , XLII, 328.

tenérales; ce que c'etoit; sur s principes elles reprisoient, o. L'etat où se trouvoit l'Eules rendit en quelque sorte nestres; elles sauvèrent in société, pinion de llume et de M. An-

n à ce aujet, fin BEROSE, gentilhomme protes-, est pendu à Rourn après la t de cette ville, XNXIV, 162. BE-Canz (le seign Stephe), fade don bernand de Gonzagne, ué pres de Brignoles en Pro-

e, XIX. 6) rts: (Guili', cheralier croise, lans une sortie, l, 210

tuernica, second life de Theod'Epire, succede a son frere, smort pen de temps apres son ; se plonge dans la debauche; vre a Vaince par le people de malonique, et relegue dans une vesse, 1, 503.

indrates, tils du marquis de tierrat et de Marquerite de Hon-, est mis par le Pape sous la le de Guill de Moniferrat son a nine, i., 462 Gouverne avre tère le reyoume de Themaloni; reçoit des secours du Pape tre le despote d'Epire, 471. Part : son feère Guill, de Moniferrat

pour secourir l'emper. Robert; me peut suivre les projets de Guillaume, qui meurt en chemin, et revient presque seul suprès de sa mère; sa mort, 576.

Démérairs, grand due de Moscovie, est cruellement tué par ses sujets, XLV III, 15.

Devisere, femme de manvoise vie d'Arras, est arrêtee comme vandotse, XI, Ga. E. t mise à la torture, dénance un nomme Jean Levitte, vandots comme elle, faviste désigne un grand nombre de complices, Gi. Details sur la vanderte et sur la procès des vandois, Gi. Les accusés avouent les crimes qu'on leur impute; tous sont condamnes à être bibles, 71. Au moment de l'execution, tous protestent de leur innocence, et disent que c'est la torture qui leur a arrache leurs declarations, tous meurent en bons chrétiens, 72.

Dans on (le comte de), beaufrère du duc de Buckingham, conduit une flotte auglaise devant La Rochelle, LI, 96. S'en retourne sans avoir rien pa faire pour les Rochellois, 98.

Deriver, de Chaumont, condoit avec Cabuche les baudes de Paris aux ordres du duc de l'ourgogue, VII, 257

Desar 'le comte de remporte de grands avantages sur les troupes françaises dans la Guyenne, IV,

Draur (le comte de), depuis roi d'Augleterre sons le nom de Henri, joûte avec Boucheaut entre Boulogue et Calais, VI, §30.

DERMINORVILLE P. L'Orfèvre, seign), livie pour argent la place de Pont-Saint Maxance aux Bourguignons, XIII, 273

DESAVERELES, bourgeois de Blois, depositaire du secret de La Renaudie, va le confier a un secretaire du cardinal de Lorraine, XX, 88; XXVII, 48.

Dunganance (le sieur), tretorier de France, est envoyé à Orléans auprés du sieue d'Antragues pour le

gagner au parti du Roi; mauvais succès de sa mission, XLIV, 61.

DESBORIES (le chevalier) est tué à la bataille de Ravennes, XVI, 45.

DESCHAMPS, gentilli. de la maison du Roi, est tue sur le môle du port à Naples, XIV, 266.

Deschapelles, gouverneur de Sirk, est condamne à avoir la tête tranchée pour s'être rendu mal à propos, LI, 211.

DESCONTRANS (le seign.), nommé Cohem par Commes, livre la ville d'Aire aux gens du Roi, et reçoit pour récompense la charge de 100 lances et 30,000 écus d'or, XIV, 105.

Descurans, gentilh, est tué en duel après avoir prié Dieu pendant deux heures, XLVIII, 24.

Desessarts (le chev.) se met à la poursuite de Marcel et de ses

complices, IV, 139.

Desessarts (P.) remplace Tignonville dans la charge de prevôt de Paris , VI, 276. Arrête Montagu, et préside la commission qui le condamne, 285. Ose contrarier le duc de Bourgogne; menace terrible qu'il en reçoit; est nommé surintendant des finances ; son portrait par le moine de S.-Denis, 286. Perd sa charge, et suit en Flandre le duc de Bourgogne, 293. Revient à Paris; y excite un soulévement, et redevient prevot, 294. Avertit le duc d'Orleans du danger qu'il couroit de la part du duc de Bonrgogne, 302. Traite avec le Dauphin retiré à Melun, 303. Fait avertir les princes qu'ils seront égorgés s'ils se rendent aux Etats, 304. Accuse, prend la fuite, et devient un des plus zéles partisans du Dauphin, auquel il conscille de rentrer dans Paris; y rentre lui-même, et s'empare de la Bastille, 305. Trompé par les promesses du duc de Bourgogne, rend ce château; est arrêté, jugé et execute, 307.

Desgais ou n'Escrein, gentilh. huguen du pays Chartrain, compose des vers contre le Roi, dont il s'avoue auteur au Roi lui-même; il est pendu en Grève, et son corps, ainsi que ses écrits, sont brile. XIV, 284.

Deslagues (le baron) tue ca de un écuyer du duc d'Epernon, a meurt lui-même d'une blasse. XLVIII, 36.

Destances, jacobin, fait, à l'eccasion de la mort d'Henri et le plus édifiant de tous les sermons faits sur le mise sujet, XLIX, 63.

DESMARAIS (le chev.) se bet a duel avec M. de Dunes, et est mavec un de ses frères, XLIX, ik

Desmarets, avocat général, des une grande assemblée de prélav. scigneurs et magistrats, fait valu les dernières volontés de Charles 1, proclame le résultat des délibertions des quatre erbitres nomme pour accorder les prétentions des princes, VI, 180. Est chargé d'use mediation qui le perd, 187. Vient. à la tête des principaux bourgeus de Paris, solliciter du Roi le pardon de la ville; comment il est rece par le duc d'Anjou, 188. Parvient à contenir une seconde fois les bourgeois de Paris, mais ne peut obtenir qu'ils déposent leurs armes, 190 Arrangement qu'il parvient à conclure entre le gouvernement et les habitans de la capitale, 191. Reste à l'aris pour réprimer l'impétuoile du peuple et prévenir la guerre civile, 194. Est arreté, jugé, condamné à mort ; ses paroles avant de mourir, 195.

DESNITRE (Roger) se rend à Ve-

nise, I, 146.

Despesse (le présid.) meurt à Senlis de déplaisir de savoir le siege de Paris leve, XLVI, 97.

Despeuille, gouvern. de S.-Jeande-Losne, est tue en voulant entret dans la ville de Seurre, XXXV, 3,3.

Desportes (Phil.), poëte, sert d'intermédiaire entre Villars-Brancas, gouverneur de Rouen pour la Ligue, et le cardinal de Bourbon, du conseil du Roi, XL, 352. (Mém. de Caret.) — Prêche les frères hieronimites, XLV, 302. (L'Estoile.)

DESPORTES (l'abbé) est envoye



### DIA

par Villers, gouverneur de Roues, pour traster avec le Roi de la sou-XLII, resion de la Normandie, 331. Reçuit plumeurs bienfaits du Roi pour avoir travaillé à cet acosed, 232.

DEAPORTES - BRUVILLIERS, and spi d'un passe-port du Roi, enlève tout on que le duc de Mayenne a à Pa-

XLVI, 629. Draviouss (Pierre), chancel, de l'emper. Frederic 11 , est envoyé auprès de roi de France pour lui de-mander se médiation, II, 86. Est acousé d'avoir corrom pu le medecia de l'Empereur pour servir les projets de Mainfroy, son supplice, il se duque la mort en prison, 95.

DESTYSTADE (St nomme per le Ros gouverneur du Dauphin malgré

In Reine, XLVIII, 229.

Dura-Posts (Wolfgand de Bavidre, duc de), estre en Presco pour acconder les protestaux; traverse la Bourgogne, se roud maltre de La Charite-aur-Loire, XXXIII, 553. Meurt à Escara de maladia, 458. ( Mem. de Custebran.) XXXIV. 256 — Vers à sa louange, XIA, 68. (L' Fatorle )

Dryunn (Jean), genulb an servier du conte d'Armagnac, ret reartele comme traitre envera le Roi,

XIII, \$19.

DERMAL-ERNEN - BEN - TAGMULE. gouverneur de Daniss, envoie au holtan deux, sera en reponse a la lettre que ce prince las avestadressee aur sa victoire contre les Françarı, III., Ş3.

DIACETTE (le comit-) set tur par Pierre Choesel de La Meuse, à la suite d'une querelle, son derousment a la cause du Roi, XXXVII.,

455.

Diago on Vallign, chevalier espagnol , johic avec le seign. Thibaut de Rougemont su pas d'armes exè-eute pres de Dijon, IX, 336. Johts time accoude fou contre Jacq. de Challent, 361.

Diane d'Angoulème, fille mete-relle de Henri II, entante evec le duc d'Eperada une négociation enDIS

177

tre Henri su et le rui de Navarre,

XX, 225.

Diann de Poitiers, fille du comte de S.-Vallier, et mariée au seign. de Brezé, vient à la cour solliciter la grace deson père, XVII, 63. Après la mort de son mart reparoit à la cour : sure de l'ascendant qu'elle a prix sur l'esprit du jeune duc d'Orléans, vent lui faire jouer un rôle important dans la politique; se déclare zélés catholique, 117. (Introd.) - Fait esiler la duchesse d'Etampes, sa rivale d'ambition, XX, 38. Est faite duchesse de Valentinos, 40. Fait don-ner le gouvernement de Piessont au duc de Bristac, 48. Prodigue les soins les plus empressés à la Reine, dan-gereusement malade, 52. (Introd.) -Se retire de la cour à l'avenement de François (1; send les pierreries de la couronne, XXIV, 256. ( Tavannes )—Engage le priure de Melpho à se demettre du gouvernement de Piessont, XXVIII, 38 (. Fait nomier le duc de Brissoc à sa place, 385. ( Du Villiers. )

Ditto planta (don) est ensoye de la part du roi d'Espagne our résider auprès du duc de Mayenne, XLIV, 234. Cherche à excuser le meurtre du president Ben-on et des trois antres conseil-

lers du parlement, 241. Union (don) de Castille est fait prisonner prés de Fecson par l'armée du Roi, XLVI, 252.

Direct (Thierry de l'ec rend à Venue, I, 156. Direct (Ch. de) aide Dugueschn, renverse a la bataille d'Auray, à a remettre sur pied, IV, 298 Se rend prisunnier à Chandos, Jus.

Dinne (Janus , ecuyer, maître d'bêtel du romte d'Etampes, est

tue par les Gantois, X, 96. Districte command de), envoyé à Rome par le duc de Mayenne et les ligueura, trompe le l'ape par de faux capports contre Henri in et Henri iv, XXXIX, 313.

Destron de Paris product le siès foit par Henri 17, XXXVI, 156. L légat de Pope et l'ambannieur d'Es ndeur d'Es-

pagne veudent jusqu'à leur vauselle pour nourrir les Parisiens; le dernier fait battra des demi-sols sus armes d'Espagne, qu'il fait jeter au pruple, 158. (Mem. de Cheverny.) XL, 103; XLVI, 55 et suiv. Une vicite est ordonnes dans toutes les manons des eccléssastiques, sécu-lières et régulières, 57. Le couseil des Seize ordonne que les ecclésiastiques donneront à manger une four le jour aux pauvres qui leur seront desigués; les chiens et les chats sout tous tues pour servir de nourriture; on a recours au tresor de S.-Denis, 58. La ville de Paris feit un van à Notre-Dame-de-Loreite pour la délivrance du siége; en quoi consiste ce vœu, 59. On ctale au coin des rues des marmitérs de chair de cheval, and et mulet, qui est le manger ordinaire du peuple; le pauvre mange du pain d'avoine et de son, des chiens, des herbes crues. 62. Les predicateurs l'entretiennent de mensonger, 63. Un grand nombre de pauvres se nourrissent d'oing; les hourgeois de Paris, pressos per la faim, vont couper la moisson, an risque d'avoir les jambes ou les bras mutiles, 65. Du pain blanc se vend un ecu la livre, un minot de bled buit écus, 65. Les principaux predicateurs préchent le matin et le aute pour exhorter les pauvres à le patience, leur promettent le pa-radis s'ils viennent à mourir pendant la fautne; nome de ces prédicateurs, 66. Plusieurs habitans se jettent prudant la nuit dans les fosu, et vont demander du pain au Roi ; une dame riche de 30,000 cent, ne trouvant pas de quoi vivre avec son argent, se nouvrit, elle et sa servante, de la chair salée de ses petita entena morta de faim, 67. Grand nombre de panvres, sortis pour aller couper des bles, sont persone tous blesses on tues par les royalistes; attroupement de hour-geois armes su l'alus pour domander du pain ou la paix , 69. Pris du haurre salé et du beurre frais , 72. Placard affiché coutre l'amba-sac

d'Espegue, 73. Vers facts contre le liqueurs, qui se monrement d'une et de chevaux ; attroupement arm d'un grand nombre des medien bourgeoisde Paris, que deurest ve le itoi dans la ville ; il est dinspepe M. de Nemours, 74. Planeuri ant orrêtes, queiques-uns racbetes, é Une pauvre ferame mange la par d'un chien, 78. On public qu'il se permis à toutes personnes de mre de la ville; la disette augmenus on mange du pain fat d'or paverisés; orux qué en mangent a meurent, 79. Le actier de ble a vend cent écus, le beurre six et set francs le livre, 82. Le pouvre paple mange les chiens morts tout av dans les rues, les tripes, les rau les souris, les puntax et cuers, le lansquencis vont à la chame de enfant, et en mangent trou ; ests le aiége de Paris est leve, 84 () a rou vre la bouchezie de charr de cheval ett. Grande mortalité dans Pars. coupée par suite de la Jamine, la m-

ladic emporte au plus grand nombre de liqueurs, 1:3. (L'Associe.)

Distance, gentille, du Douphite, commandant de Vienne et du chitean de l'ippet pour la Ligne, matemat au Roi, et rend con places me connétable de Montmorency, XLIR. 34. Appelé en ducl. il est blesse d'un coup d'épée et d'un coup de pognaril, guerit de ses blesseurs, 56.

Donouv (Martin), parent de polatiu de Lubellin, va trouver à Connull'evéque de Valence; l'entretint de l'election du roi de Pologne, si se rend en France pour voir le dar d'Anjou, XNXVIII, 89. Revissi en Pologne faire su aénat un rest fidée de l'état de la France, 166.

Dot vontogit de Socious (la mouvelle): écrit contre les préchain et ducteurs de la Ligue; propositions seditieuses et régicides qui y sont contenues et combattures, XLVI, \$11.

Done, avocat, plaide su parlement contre les jesutes en seven des curés de Paris, XXXVI, 286.

Dozon (Jean) est donné peur écuyer à Jenne d'Are, VIII, 157. Downes (Henri de Bourbon, prince de), vient à la cour; de Thou lui presente en traduction en vers latins de l'Ecclestaste de Salomon; le prince l'honore de son auntié, XXXVII, 41 j. (J.-A. de Thou.) — li va assièger Geson avec le prince de Conti, XLI, 63. Est force de se retirer, 68. Retourne à Vitré, 70. (Mém. de Cavet.)

Doser (J.) se distingue au combat naval livré prés de Modon, VII,

79.

Dona (André) part de Marscille uvec a j gulères, et fait la guerre sus Genois, pourquot il est force de se retirera savone, XVIII, §6. Rettent à Génes le marquis Du Guast primanter, qui deroit être mene en France, 64. Est envoye en Sicile à la tête d'une armer navale; force de prendre terre en Sardaigne, emporte d'assaut la ville de Sussari ; rentre dans Génes, 65. Comment il quitte le service da Roi pour celui de l'Empereur, et env ae des rafraichissemensa Naples, 66 et 68. Pouraut sur mer les galères communidées par Barbezieux; souléve Génez contre les Français, et s'en lait le seigueur, 80. Espape une armie de met pour le service de l'Empereur, 3or. Arrive en Provence au camp de l'Empereur avec des vivres et de Pargent, MN, Go.

Donis Vnt., consul d'André Doria, prése au service de l'Emperenc, emmenant les galères qu'il commande au nom du Kor, XVIII, 69

Datis Janet no prend quatre gas feros françaises qu'il emmoné au port de Villefeanche, NIX, juij

Done Parappar , neveu d'Andre Dona, gagne une lattelle navale pres de l'aped operant llugger de Moncade et l'anar pus Du Guast, generaux de l'ampereur, envoie ses prisonners a toines, NA, 369 (Comm de Montlus —Renvoie suis sancier a M de Vieilleville les prisonners faits devant Nece, XXVI, 118. (Viailleville)

Donosz (P.), chanceliez de France après la mort de Guill. Juvénal des Urans, est envoyé auprès du duc de Bourgogne pour traiter de la paix avec lui, XII, 63. Conseille au duc de ne point dissondre son armée, pour obtenir plustôt la confirmation de la paix, 63. (Mem. de Commer.) ---Est long-temps retenu à Mouline, puis delivré, XIII, 267. (J. de Troyes.)

Donne (Henri) se rend à Venise.

I, 146.

Donne (Cl.), evêque de Boulogne, est une a la Bastille avec deux dames pour charmes et sorcelleries, puinrelache faute de preuves, XLVII, 470.

Donara (Jacq.), maître de l'artillerte du duc de Bourgogue, est toé au siège de Beauvais, X, 282.

Doubles, ville de Prordie, prise en 1595 par les Espagnols, qui y font no horrible caro qu'; nous des capitomes qui y sont mes, XLIII, 58.

Dougrain (Gasp. de), conver bearguiguon, offre de disputer le pas d'armes tenu a Chélons-sur-Saône par Jucq. de Lalain, X., 20.

Dorac, gouvern de la province d'Auvergne, recoit du Roi une certaine quantité de harbais venant de Milan pour le duc de Bretagne, et sai la par les gens et commis de co gouvernour, XIV, 98.

finten brance, amural auglais, est cuvoye a S. Domingue pour se rendre maitre de la petite lle S. Jean, et y attendre la flotte espaguole a son retour du Perou; peu de souves de cette entreprise, XLIII, 190.

Dracer-Bry, e communicant une flutte turque, assege S-Bondace dans l'de de Corse, partage avec le capit Termes l'irid ene et les mumisons de la place, XXIX, 2 jq.

Derex 101. Bravasia prend la cross. I. 104. Se retire de l'armée quemarch at contre Johannice, \$08.

Dates P. de', comte de Bretache, se cropse en faveur du jeune Bandonin, I. Sal

Baudonia, I. 593
Dazuz de Caratourseau presida
la eroix, I. 202. Se cond asprés du
toi de Hongrie avec Simon de Montfort, 170. Dreux (de), archidiacre de Paris, harangue Henri IV à la cathédrale le jour de son entrée à Paris, XX, 176; XLII, 198.

DREUX DE STRUEN, tué au siège

de Corinthe, I, 336.

DREUX (le comte de), neveu du comte d'Essex, est tué devant Rouen, XL, 353.

Dazux (la ville de) est assiégée et prise par Henri IV; détails à ce sujet; reproches que se font les ducs de Mayenne et de Féria sur cet évé-

nement, XLVI, 487.

DREUX (bataille de), livrée en 1562 entre les catholiques et les protestans; le connetable de Montmerency y est fait prisonnier, ainsi que le prince de Condé; le duc de Guisc reste vainqueur, XXVIII, 61. (Mém. de Vicilleville.) XXXIII, 240 et suiv. Noms des seigneurs qui y furent blessés ou tués; nombre des morts, 249. (Castelnau.) XXXIV, 49 et suiv., 172 et suiv.

Daos (le capit. Ch. de), piémontais, forcé de rendre Montdevi au marquis Du Guast, se retire à Roque-de-Bau, qu'il répare et fortifie, XIX, 479. (Mém. de Du Bellay.) XX, 436. — Est tué à la batalle de Cerisolles, 437. (Mém. de Mont-

luc.)

Dunois (Jean), jeune chevalier, fait serment de porter l'étendard de Duguesclin sur la tour de Bressière, V, 104. Tient sa promesse, 105.

Donois (J.), seign. de Hannequin, est blessé au siège de Schendelbeke,

X, 136.

Dubois (Jacq.), docteur en théologie et doyen de Notre-Dame d'Arras, interroge les vaudois, X, 63. Est d'avis qu'ils soient brûlés, 67. Tombe malade, et perd la raison; sa maladie est regardée par quelquesuns comme une punition de Dien; sa mort, 91.

Dunois (l'abbé), de l'ordre de Clteaux, prêche à S.-Eustache avec besucoup de violence contre les jesuites; le jacobin Anselme Cochu prêche de même à S.-Gervais, XLIX, 42. L'abbé Dubois traite les jésuies plus doucement que de couture; es l'accuse d'avoir chanté la polinodir: ce dont il se défend, 62.

Dusois (le capit.), du parti de la Ligue, surprend Selles en Berri, « l'enlève au parti du Roi, XL, 35

DUBOUCHAGE (le seign.) est esvoyé en Roussillon avec des instrations doubles, les unes publiques, les autres secrètes, XII, 183 et suiv. Correspondance entre lui et le Boi, 186. Est envoyé auprès du roi de Castille pour traiter de la paix; conclut une trève de deux mois, XIII. 214.

Dubouag (Anne), conseiller aparlement de Paris, poussant jusqu'au fanatisme son enthoussame pour les nouvelles doctrines, est arrêté par ordre du Roi, XX, 83. Quelques détails sur son procès; il périt sur l'échafaud avec intrépidie.

87. XXXIII, 27.

DUROURG, gentilhomme du duc de Mayenne, reçoit le gouvernement de la Bastille, XLVI, 215. Rend la Bastille, et en sort avec l'écharpe noire; refuse de reconnoître le Boi, et menace M. de Brissac, XLVII, 15 et 28.

Dubourg (Ant.) succède à Deprat dans la charge de chancelier. est plus connu par son neveu Anne Dubourg, XVII, 130.

Dunneul, peintie du Roi, meuri en moins de 24 heures de la conque appelée miserere, XLVII, 362.

DUCAURROI (Eustache), maître de musique de Charles ix, Henri in et Henri iv, est cuterre dans l'exlise des Augustins; son épitaphe faite par M. Formé son successeur, XLVIII. 304.

DUCHATEL (Jacq.), évêque de Soissons, se precipite seul au milieu des Turcs, et est tué par euz, II.

30d.

Duchés, contés; ce qu'ils étoient au commencement de la monarchie; comment ils ont été multipliés par l'autorite des rois, XXIV, 301 et suiv.

Duchesne est rompu en place de



#### DUG

Green pour un meurire commu 20 aus supererunt, XLVII, 170.

Dunicount, conseiller au parlesent, perd tout son bien au jeu, XLVIII , 241.

Deuta: moyena proposos pour les prevenir et las acrèter, XXIV, 29. Bayard, le déborranse de la foule des cancesis qui l'enveloppent, XV,

Devova, conseiller en la grand'chambre, meurt a l'âge de 80 ans et plus; son caractère, XLVII, 405.

Deales (Jacq.), frère du comte de or nom, seigneur ecussais, sontient une entreprise d'ormes contre Jacq. de Lalain, 1X, \$46 et sur. Descracus Bertrand) prend

parta pour Charles de Bloss, IV, 146 Soumet les places de Charles le-Manyaurrat fait prisoumer a Auray, 147. Est envoye en kapagne avec les grandes compagnies, 158. Est cappele en France, reçoit lepre de connetable, vendars meubles La sa vaisse lie pour lever des gens de querre; duperse partout les Anglass, 153. Poursuit are conquetes dans le Poston, 154 Delivre l'Auna et la Saintinge, auditet la Bretagne, 155 Estenvoye en Guyenne, meurt de maladie devent Chateaus uf-de-Bandon, dont le commandant anglass vient deposer les clefs aur son cercueil, cette reddition de Chiteauneuf-de-Randon autrement racontre par une chrouique,

Pres e des guerr, ent la l'e et l'Angl' - I it voir dans son enfance le quit qu'il avoit pour le guerre, 166. Sa naissance, an famille, sun exterieur de agreable la fait reliuter par ses parens, 107. Il en est maltracte, et devient plus sombre et plus melaucolique, ne peut supporter la preference qu'on donne a ses freres, comment il en tennigne up jour oun indignation, 168. Une juive l'apane et las predit une haute fortune, 169. Se recommunement enters elle fest en pou revenir sa mère de la mou-vaise opinion qu'elle evoit de les, DUG

aus wates avec tout le monde; il n'asme qu'à se colleter et à se battre avec les enfant de son âge, 171 Fast son apprentissage de la guerre avec les petits villageois, est renferme quatre mois dans une chambre, 172. Manidee dont il en sort; comment il va 🛊 Rennes se refugier chez une de ses tantra, et comment il y est reçu, 173. Temoigne un plaisir incroyable pour tous les exercices que son oncle lui fait faite; se derobé secrétement pour aller disputer la prix du la lutte, 174. Le remporte, est grid-venient blesse, 175. Paitsa paix aves son père, court tous les tournois; fatt pressentir qu'il se distinguera un jour dans la profession des armes, 176. Aucienne continue en Prance de courre la lance; ce qu'elle avois d'avantageus, 177. Degesselm se reproche interieurement sa mauvaise nime, et se plaint de la negligence de son pere pour lui, comment il lance à un tournoir qui à lieu à Reunea, 178. Comment il y triumpliet et quelle surprise il y cause, 179. Jute de son pere et de sa mêre; il prend parti pour le comte Charles de Bluts, 180. Surprend et enlere le château de Fongeray, 181. Danger qu'il court dans cette occasion, 183. La reputation de sa bravouce se répand partout, 183. Il spie tons les montemens des canemis ; leux domas toutes his muitade nouvelles alarmes, 185. Met le feu aux teutes des Anglain, 185. Les surpreud endormu, et en fan une cruelle how berin; comment d'fait entrer dans Rennes ron charrettes chargers de vivres destroes pour le comp ennemi, 191, So generoute enverales charretters, ign. Les renvoie au duc **de Lanc**a tre, 193. Comment il reçoit le hiraut que ce duc lui adresso, 194. Su trud au camp des Auglais, son entrevue avec le duc de Lancastre, 196. Refuse de prendre parti dons son armie, 197. Accepte le deli de Brambron, 198. Requit en prisent un beau consuist du duc de Leman-170 Sun humour bouillante le met tre, et retaurne à lieunes, 193 le entendre la messe, et se recommande à Dieu avant de partir pour le combat, 200. Résiste aux instances de sa tante, qui veut l'en détourner, 201. Triomphe de Brambroc, lui laisse la vie; sa galanterie en cette occasion, 202. Rentre dans Rennes au milieu des applaudissemens, 203. Fait une sortie contre les Anglais; brûle une de leurs machines, 204. Propose au duc de Lancastre un moyen de lever le siège sans paroître trahir le serment que ce prince avoit fait, 205. Lui verse à boirc, et lui demande où se doit continuer la guerre, 206. Court à la défense de Dinan, 208. Description d'un combat qu'il soutint contre un chevalier anglais avant d'aller défendre Dinan, 209. Instruit que son Irere Olivier a été fait prisonnier pendant la trève, va trouver le duc de Lancastre dans sa tente, 212. Lui demande justice et l'obtient, 213. Ramasse le gant que lui jette Thomas de Cantorbie, 214. Se hat dans Dinan en champ clos avec lui, après avoir résisté à toutes les instances qu'on lui a faites de renoncer à ce combat, 219. Le renverse, en triomphe completement, 221. Benedictions qu'il reçoit de sa tante, 222. Félicitations des habitans de Dinan et des seigneurs auglais, 223. Après la levée du siège de Dinan, prend soin des interèts et commande les troupes de Ch. de Blois, 224. Vole avec plusieurs seigneurs auprès de lui, 226. Est livré comme otage du traite qui se couclut; conjure son Lardien Felleton delui dire pourquoi le comte de Montfort le fait garder plus etroitement que les autres, 227. Instruit de la cause inju-te de cette rigueur, médite son évasion, l'exécute, et se rend à Guingamp, 229. Comment il se voit force de rester dans cette ville pour en secourir les habitans, 230. Donne la chasse à tous les coureurs anglais; se rend maître de trois places; debarrasse tout le pays; va trouver Charles de Blois, qui le **marie à une h**éritière fort riche, la demoiselle Tiphaine; faveur que lui

fait la comtesse de Blois, 231. Se rend auprès de Charles, det de Normandie; lui offre son brasets : épée contre les Anglais et les Navarrois, 232. Situation de la France. embarras du duc de Normande : cette époque, 233. Duguescha ac ce prince à Melun, 234. Se tross à l'attaque du château; encourage les assiégeans par son exemple d par ses conseils, 236. Monte lumême à l'assaut, 238. Est reniera dans un fossé plein d'eau; rappei à la vie, relourne au combal, d force les assiégés à se renfermer dans la place, 239. Reçoit en recompense de sa bravoure le gouvernement de Pontorson, 240. Auque Roulehoise, 241. Entre dans Mantes, dont il force les habitans a se soumettre au duc de Normandie. 2/1. Attaque de nouveau Rouleboise, 245. Effraie le gouverneur par ses préparatifs, et l'oblige à capituler, 246. Se porte aussitot sur Meulan, 247. Attaque cette place, en ensonce les portes, y pénêtre, 249 Fait miner la tour, 250, qui se rend par composition, 251. Recuit du duc de Normandie, devant le Roi, le commandement de toutes en troupes, 252. Tient à Rouen un conseil composé des officiers de son armée; noms des principaux officiers, 253. Va droit au pont de l'Arche, 254. Y fait la revue de ses troupes et les exhorte à bieu saire, 255. Se rend à Cocherel, 257. Se met en état de combattre, 259. Envoie inviter le captal de Buc à choisir un terrain égal pour en venir aux mains, 261. Moyen qu'il coploie pour l'attirer a un combat. 262. Ses dispositions, 263. Sa réponse au héraut que le captal de Buc lui envoie, 265. Se distingue à la bataille de Cocherel, 266. Relève le courage des siens par sa présence et ses discours, 267. Abat à ses pieds le baron de Marcuil, 268. Stratageme qui lui procure la viotoire, 270. Taille en pièces les recrues qui arrivent aux Anglais, 271. Fait rendre les derniers devoirs

DUG aux ufficiere français tues dans le combat, 273. Envoie à Vernon, puis à Rouen , les prisonniers auglais , et rend compte au Roi du succes de la bataille; en reçuit pour recompense le comte de Longueville, 253. Part de Roueu avec ses troupes, 274. Investit le château de Valognes; mvite le gouverneur à se rendre, 275 Lavre des assauts fautales, 276. Persate, contre l'avis de son conseil, a battre la place, 277. Refuse de l'acheter pour de l'argent, et la recost par capitulation, 278. Oblige de la prendre de force parce que des chevaliera nuglais y croieut rentres apres la capitulation, il lenr fait abuttir la tête a tous, 280. Comment il se rend maltre de la derniere place de la Normandie, traite avec donceur la commun anclose, et comme rebelles tons les Notmanda qui a y tronvent, 282. Promet a Charles de Hiots d'alter a sou recours, 283 Se rend aupres de lui à Gunganop, ∞8 j. Le detourne de souscure and propositions do comte de Montfort, 586 Annt at placer pres des ennelots devant Autay, nos hait un cirnage horrible de to as on our property source man, marche droit a Clisson, agis Rest to a Cameray, qui est some fattaquer pur der occe, laggi Ne detend avecum com comacepide, 209 Appremant la mort de Charles de Blook, se ten i prisonmer a Chan-dos, 361 Est (ondorca Niget, 363) Let remove a liberty, value Paris of s feir ses services au Roi, buj Coms pure le ror de Navarre d'être a l'aveur plus o ligieux ob a trateur des teates, 365. Desire se crossor pour combattee les Infideles, 305 Propose au Roi de le delivrer des lumdes qui desidorent la France, un les envoyant en Espagne, pour venger la mort, de la reine Blanche, effre de se mottre los-même a leur tête , 332. Est envoye auprès des chefs de ses bandes, comment il en est roçu, 3x3. Leur fast part de son projet, qui est goûte de tous, 3.5. Re-tourne à Paris foire part au Rot du

aucces de m musion, 326. Assemble a Châluna les chefs de bandes, se met à leur tête, et se dirige vers Avignon, 327. Accuril qu'il fait en cordinal que le Pape envoie au devant de lui, 358. Lai declare nettement qu'il lui faut l'argent demande, 319. Apprenant que le Pape o fait sur les habitans d'Avignon une levee de deuters pour satisfaire à cette demande, refuse l'argent, exige qu'il leur soit tendu, et que le Pape pare de son propre tresor, 335. Promet au duc d'Anjou de tout faire pour enlever la couronne à Pierre-le-Cruel et la mettre sur la tête de Henri; fait la même pro-messe à Henri lui même, 333. Va camper devant Magnelon, 337. Assiege cette place, 338. S'en empore, et partage le butus a ses troupes, 319 Attaque la ville de Borgues. 310. Y entre de force, 311. Investit la forteresse de Bervesque, 352 S'auvre l'entree de cette place a granda coups de bache, 353. En foit brûler les portes, 355. Conseille à Henri de s'emparer de Burgos, 358. Yeondust Farciere-gorde, 349, Entre avec Heart dans Borgos, Va au dévant de la femme de ce prance, 375. Entretien entreux des autora de cette princesse sur la personne de Duqueschin, 358. Pense a tompper ses aruses contre les Sarraauts de Grenade, 361. Se laisse entrafoes a l'avis du Besque de Villatnes, qui propose de nurcher sur To-lede . Wa il ntre avec sa compa, nic dans Seville, 1-7, qui n'est princ qu'apres un siège opinistre, 3-6. Conseille a Bonti de dépêcher en Portugal quelque chevalter pour savoir quelles is its les dispositio**ns du** Box a Legard de Pierre-le-Gruel, 358. Propose de faire combattre ca ehamp clos les deux juifs Daniot et Turquant, est prepose pour veiller a re que tout se puse dans l'ordre en er combatsingulier, 390 Rassure Heart, et dissipe ses craintes au sojet du prince de Golfes, joir. En-voie des espisons à l'armée de ce prince, foi Sa définace et son opinion à

l'egard des troupes espagnoles, 405. Se met en embuscade, 406. Tombe sur l'avant-garde anglaise et la taille en pièces; retourne à Navarrette avec ses prisonniers et son butin; conseille à Henri de ne rien hasarder, la famine pouvant elle seule faire périr l'armée ennemie, 408. l'ique du reproche que le comte d'Aine lui fait d'avoir peur, se décide à livrer combat, 409. Comment il recoit le héraut que le prince de Galles lui envoic, 413. Fait ses dispositions; témoigne de nouveau sa défiance à l'égard des Espagnols, 414. Donne le signal du combat, 415. Vole pour dégager Henri de Transtamare, et l'exhorte à ne pas hasarder sa vie comme un simple soldat; vole au secours des Espagnols, dont les rangs s'ouvroient déjà, abattant tout ce qui se trouve aur son passage, 4:6. Voyant l'armée espagnole dissipée, fend la presse à grands coups d'épée, et tire de la mèlée Henri de Transtamare, 419. Admire le courage et la valeur de ce prince, qui se sauve à travers un escadron d'Anglais, 420. Dispute le terrain pied à pied, refuse de se rendre et se bat toujours, 421. Décharge un grand coup de sabre sur le casque de don l'édre; est saisi au cou par un cavalier, et se rend entin au prince de Galles. 422. Comment il est traité par ce prince, 423. Reçuit dans sa pri ou à Bordeaux la visite de Henri de Transtamare, 439. Sa conduite envers son geolier, qui veut aller le dénoncer au prince de Galles, après avoir reçu cent florins pour lui garder le secret, 440. Reçuit des députés envoyés auprès de lui par le prince de Galles; les régale; sa conversation avec eux; se rend aupres du prince, 448. Details sur cetteentrevue; se taxe lui-même à 100,000 flor., puis à 60,000, 451. Reçoit 30,000 flurins de la princesse de Galles pour sa rançon, et les emploie à payer celle de plusieurs Bretons qui out été pris avec lui, 453. Fait donner 200 livres à un pauvre soldat qui re-

tournoit à Bordeaux en prison, se pouvant se racheter, 455. Va trusver le duc d'Aujou auprès de Tarascon; en reçoit 30,000 livres, 450. L'aide au siège de cette ville, 458. Harangue les assiègés, les engage i se rendre, 459. S'intéresse en les faveur auprès du prince, qui le libe maitre de la capitu**jation , 400**. Vi planter l'étendard du duc sur k donjon de la ville, et en fait ouvrir les portes au vainqueur, 461. Presé congé du duc, retourne à Bordesus. 462. Dépense sur sa route l'argent qu'il a reçu pour sa rançon, en sequittant celle de tous les soldats qu'il rencontre, 463. Su générosite envers dix prisou**niers qu'il trouv**e dans une hôtellerie, et envers l'bôtellier lui-même, 465. Incident asquel elle donne lieu, 466. Va ca Bretagne, revient avec sa rançon, qu'il donne tout entière à de pasvres chevaliers mal vētus et prisenniers, V, 1. Se présente les mains vides au prince de Galles, qui lui fait des reproches; sort enfin de Bordeaux sans y laisser la moindre dette, 2. Se rend devant Tolède avec ses compagnons d'armes, qu'il appelle auprès de lui, 3. Se met ca embuscade pour couper Pierre-le-Cruel dans son chemin, 7. Vole an secours des troupes de Henri, resverse celles de Pierre-le-Crucl, 8. Met ce prince en fuite, et l'oblige n se sauver dans les bois, 14. Détruit une armée de Sarrasina, 26. Conseil qu'il donne à Henri pour faire tête aux troupes de Pierre et du roi de Belmarin, 28. Envoie des courcurs au devant de ces troupes, 29. Combat singulier qu'un d'eux livre à trois Serrasins, 30. Vient en secours du Besque de Vilaines, 35. Conscille à Henri de proposer un accommodement à Pierre-le-Cruel, 42. Detourne ce prince d'abandonner le sièce de Montiel, 44. Vient dégager Henri aux prises avec Pierrele-Cruel, 49. Conscille à ce prince d'assièger Tolède; reçoit ordre du roi de France de se reudre au plus tht asa cour, 51. Conseil qu'il donne

Bleurt pour se rendre moitre e Tolède, 53. Ce conseil n'ayant as renest, Dugueschu imagine un etre expedient qui a plus de succés, 4. Prend congé de Henri, 56. Renit des ordres plus pressons du roi France, 57. Se rend maître de L'octereme de Soria; congedie les apaguols qu'il svoit dans ses troues, et les comble de presens, 59. rette magnifiquement le marechal 'Andreghem, envoye auprès de lui ur le Roi; est comble de careses **ur le comte de Fory; disculpe sou** rère Olivier auprès de lui, 61. Lui Tre sa mediation pour l'accommoer avec le comte d'Armaguec; empare de la ritadelle de Breuonne, de la ville de 5.-Yves et du bâteau de Munwmay, 6a. Ajaiege ne abbaye, monte liu-même à l'asint; tranche la tête au gouverneur, t se rend maltre de la place, 66. on entree dans Paris, 68. Va dessudre à l'hôtel de S.-Paul, où le Roi attenduit, sa reponse pleme de ras à Charles V, qui lui presente épée de connetable, 69. Comment reçoit cette epée au milieu d'une menddes illustre, 71. Se rend a laen, rendex-vous des troupes; end toute sa vanselle et ses lop ut our fourair a leur solde , 72. Come aupres de Vire, 74. Commentil raite le berout qui vient de la part es Anglau demander batadie, : 'est ou unheu de la muit et de l'oige pour aller au devant d'eux , 79. letails sur cette marche, So Surrend les Anglair, les tue et les diserac, 86 Les poursuit saus relahe, 86. Abat le general Grandson, ), fut accorde genereusement la vie, p. Après la victoire de Pontvalan, va asneger flaux, go, hyborte remmandant de cette place a se endre, gr. S'en rend maître, 93 recent S-Mour-anr-Loure, 94 Inite a un repui le communicat de ette ville, 95. Emile de l'engager lus remettre la place, 96 Est vespé par lui, gg. Su porte sur remière; co qui arrive devent crite luce, con Tombe per les Anglais

qui vouloient y entrer, 1911 læ manacre tous, 102 En jage le com-mandant de Bremière à se rendre, 103. Fait monter a l'assaut, 105. S'empare de la ville, 107. Reçoit la citadelle à composition; va se reposer à Soumur, où il fait celebrer de pompeuses funérailles au macrchal d'Andreghem, 108. Reçoit du roi d Espugae Henri deux mulete charges d'or, d'argent et de pierreries, au moment ou le roi de France, ne pouvent paver ses trospes, latenvoyort l'ordre de les beencier, rit. Distribue tous ces dons sus copitaines qui avoient servi sous lut, 113 Sevenda Paris, 115 Est pre-sente au ling accued qu'il en requit; conseils qu'il lus doone pour se procurer de l'argent, 117. Se reud maltre de Si-Jean-d'Angely, de Saintes, de Montreud-Monny, 124 Serre de prés Lasignan , amiege Cisay. 125-Rassure ses gens effrayes de la pré-seuce des Auglais, 129. Blesse à l'œit l'Anglais Jaconnel, ordonne de passer au fil de l'epee tous les prisoumers faits à la batoille de Cisay, 13; Entre dans Noort a l'aule d'un stratagème, enleve aux Angleis plumeurs places, qui rentrent sous l'obersance du duc d'Aujon, 135. Betourne a l'oris, e t senvoye en Auvergue asseger le châtesa de Raudan, muite le gouverneur à se rendre, 136. Est repoune par les as-neges, tumbe malade de chagrin, details par ses derniers momens, (37) Envote sommer le gouverneur de Randan de se rendre, seus peine d'être penda, 138. Reçon les clefs de la place et meurt, a lig. Est infinme a S. Denis par order de Charles v. 140. (Hem. sur Duguese.)

Les chromopies de sout par d'accord sur l'ocizine ni sur le veritable nom de Duguesche; diverses opinione a ce sujet, på i . Detaila sur sa femille, 153 Incertitude sur l'epoque de la naissance, 143 Quel ctost son exteriour, à 21 ans il se distingue au niégo de Van-nes, 144. Réponse qu'il fait se coi Edonned, 145. Est arms chevalies en 1342, au combat de Montauran; vend les joyaux de sa mère, à son inau, pour lever des troupes; noms des principaux seigneurs bretons qui s'attachérent à lui et le suivirent dans toutes ses expéditions, 146 Difficulté de classer les événcmens de la vie de Duguesclin, et de fixer l'époque de son entrée au service de France, 147. Conjecture à cet égard, 148. Même incertitude sur la date de son mariage avec Tiphaine Raguenel, 149. Comment l'affaire de son duel avec Felton, chevalier anglai, fut jugée par le parlement, 151. Lettre de Duguesclin à ce sujet, 177. Variété de récits sur la bataille de Cocherel, 151. Acte du captal de Buc, qui reconnoît avoir été fait prisonnier par Rollan Bodin; lois auxquelles étoient soumis les prisonniers de guerre, 179. Lettres patentes de Charles v. qui donnent à Dugneselin le comte de Longueville, 152. Condition qui est portée; Dagueselin y est qualifié de chambellan, 153. Discussion et faits qui prouvent que ce fut le roi Charles qui jeta les yeux sur lui pour faire sortir de France les grandes compagnies qui la desoloient, 154. Conjectures sur le prétexte dont on se servit pour les faire partir, 157. Cantiques latins qu'on chantoit en France sur leurs ravages, 181. Preuve qui démontre que **l'entrevu**e de Henri de Transtamare avec Duguesclin, à Bordeaux, ne peut avoir eu lieu, 160. Duguesclin nommé duc de Transtamare, renonce ensuite à ce duché; lettres du roi de Castille, où sout rapportees les terres qui lui furent données, 161. Traité de frateinite d'armes entre Dugueschn et Olivier de Clisson, 162 et 182. Est nommé deuxième patrain de Louis, duc d'Orléans, second fils du Roi; paroles qu'il adresse à l'enfant en nicttant l'épée de connétable dans ses mains, 162 Beaucoup de fables ont été ajoutées aux faits d'armes du connétable, 163. Lettres du Roi qui lui accordent la vicomté de Pontorson; vers qui prouvent qui étoit son opinion sur les affaires de Bretagne, 164. Sa disgrâce, 14 de mission de la charge de conserble, et son départ pour la Castile. démontrés faux par le testames: et le codicile de Dugueschin, 16. 185 et 190. Service magnifique que la ville du Puy fait au corps de connétable, 167. Céremonies ordonnees par le Roi dons toutes le villes par où devoient passer so restes mortels, 168. Pompe de obseques qui eurent lieu à S.-De nis, 169 et 193. Vers faits à l'ocasion des nouveaux honneurs qui la furent rendus neuf ans apres a mort, 169. Comment Charles v recompensa les importans services que Duguesclin avoit rendus à l'Etat , 171. Acte par lequel le coustable donna au duc d'Anjon le chéteau et les terres de Cachamp, qu'il avoit reçus du duc de Berri, 1-3 et 197. Fils naturels de Duguesclis. ses biens devinrent par la suite lapanage de Louis, fils de Charles v. 173. On lui donnoit quelquefois le titre de prince; comment les hete riens l'ont peint lorsqu'il étoit pleavancé en âge, 174. l'ortrait qu'en a fait d'Argentie, 175. Lettre qu'il écrivit au duc d'Anjou, 198. / (141 sur [ Hist. de Duguesc. ] - S'exerce malgré ses parens au métier des armes, 38g. Fait connetable, il bit les Anglais; fat prisonnier Thomas Grandson, 390. Butailles qu'il leur livre en plusieurs parties de la France, 392. Prend de force le château de Soubise, et envoie k captal de Buc priso**nnier à Paris.** 307. (Christ. de Pisan.)

Dugueschen, (Olivier), frère de Bertrand, va avec lui defendre Innan, IV, 208. Rencontré par un chevalier anglais, en est rudement traité, 210. Est forcé de le suivre prisonnier à sa tente, 211. Est renda à son frère, 221. Se rend à Caen auprès de lai, V, 72. (Anc. Mem. sur Dugueschen.) — Hérite de ses biens, qu'il vend ensuite au Roi, en s'en réservant l'usufruit; succède à sun



# DUN

fréce dans in dignite de connetable de Castille, 173. (Obs. sur l'hist. de Duguesclin.)

Docurscan (Julienne), sœur de Bertrand, abbesse de S.-Georges à Rennes, V. 143. Arrête Felton, prisonnier de son frère, et fait manquer son projet d'evasion, 150. De Las, nom donne aux cultos

De Las, nom donne ma callos do pere de Jenne d'Arc, il existe encore a Nuncy et à Strashourg des personnes de ce nom, qui prouvent être tesses des frères de la Pucelle, VIII, 315.

Denevet, gentille gascon, accompagne de deux sol lata, coupe la gorge a un conreter allant en Italie, et a son postillou; lut enieve Jo,000 ecus. XI.V., 266. Est e indomne à ètre rone; le Roy, après l'avoir entendu, l'envoir a la Bastille, avec ordre de las faire hon trattement, 267. Il esque de se sauver, est repris, et garde plus etroitement, 269.

Deniras a.-Bastar, avocat, public les Mémoires de Villeroy; il les dedic au premier president du parlement de Bormandie, XLIV, 1 j. et 15.

Di wort (Claude), orfevre et protestont, manque o'être tae pour m'avoir pas voulu se decouvrir en voyant passer le saint-sacrement,

NINII, 7;

Di ves Ch de Balzac de', communication de la cundelle d'Orieans, se plaint à J.-A de Thou des intergues du duc de tionse pour se rendre neutre de cette citadelle, et du peu de secours qu'on las donne pour la defendre, NNNVII, ju (J-A de Thou') — Sa repouse aux propositions que le flot lui a fait faire par M. de Schomberg, NIIV, 65 Sa lettre de remerchiens a M. de Villeroy, 82 / Mém. de Villeroy.

Drugs/M debse hat en duel avec le cheralier Desmaraus, et est tue, XUIX, 130.

Devo (le capit ' est bleue à l'attoque de Vulpum, et meurt deux jours après, XXIX, 533

Dunon, bitard de Louis, duc d'Orléans, se dutingus pour le première fois se siège de Montargie, où DUN

187

les Angleis sont mis en pleine dé-route, VIII, 28. Entre dans Orléans avec un secours de 800 hommes, 34. Parviegt à ranimer les esprits abattus, et repous-e les atlaques des Auglais, 38. Reunt sux princes mécontens, se repent de sa faute, et rentre dans les honnes grâces du Roi, 68. Force avec le Dauplun les Auglais à lever le siège de Dieppe, 71. Entre dans la ville de Rouen, qui se aoumet au Roi, et chasse les Anglais, 80. (Tabl. du règn de Charles vis.) - Attaque les troupes de Salisbury, qui viennent mettre le siège devant Orléans, 140. Est grévement blesse a l'attaque du parc des Anglais, 148. Fait redemander à Tallot ses béganta faita prisonmers, le menaçant de faire, pendre les siens et les Auglan qu'il a en son pouvoir s'il leur arrive mal, 166 (Mem cone. fa  $Pue_{-}d'(nI)$  — Assiste au siège de Carn, 551. (Richemont)

Denois, fils du fameux Danois, entre dans la lique dite du Bien public, X, 235. 'La Marche' - Entre dans la ville de Houen, qui se remet sous l'obe sance du Roi, M., 13. Est reen dans Bordeaux comme heutenant du rot de haance, n3 Fait pendre les trois frères de Guill de Flany, 24 Met le sière devant Payonne, fait plusieurs chevoliers; ville, 28 (J. Du Clerry) - Se rend aupres du duc de Bretane, XIII., 266 Par le traite de Camans, cetient tout ce qui lai avoit cle Mê, 319 Preside un conseil nomme par le Ro-soge la reforme de l'adminise tration : 344 Querelle qui s'elève entre les pages du palais et ceux des membres de ce conseil, 345. (J. de Teores - lat nomme gouverneur du Douphine, XIV, 13; Quitte se-cretement le Dauphine; vient à l'arthenay pour soutenir les droits de la princesse Anne de Bretague; cherche a s'y fortifier, 164. Se tetire à Nautes, 267, Lat déclare par le parlement criminel de lése-mojesié, 179. Derient principal minis-tre d'Asse de Bretagne, 184 Promet au marechal de Rieux que la princesse se rendra volontairement a Nantes, et donne pour otage de sa promesse Jean de Louhaus, serviteur dévoué du duc d'Orléans; conduit Anne à Vaunes, puis à Redon, 185. L'engage à céder aux vœux de Charles viii, 195. Meurt subitement quelques jours après le mariage du Roi, 196. (Tabl. du règ. de Ch. r111.)

DUPESCHER (le cheval.) défait la garnison de Cambray, XLVII, 208.

Duplessis (Guill. de) présente requête contre Bouiface vin dans une as emblée de barons et de prélats; l'accuse des plus grands crimes, et demande qu'il : oit nis en prison, IV, 65.

Durlessis (le seign.) charge les Anglais prés de Boulogne; est blessé à mort d'un coup de slèche, XVI, 252.

Duplessis - Greffier (le sieur) est envoyé au Roi par M. de Vicilleville pour informer S. M. de la journce des embuscades entre Metz et Thionville, XXVII, 227. Est présente au Roi; comment il s'acquitte de sa commission, 237. Est fait echanson, 230 Retourne a Metz. 240.

Duplessis-Mornat est chargé d'entamer une négociation avec Villeroy; pourquoi ils ne peuvent s'entendre, XX, 239. (Introd.) — Publie un livre intitulé [Institution de la sainte Eucharistie, pour la réfutation duquel le Roi ordonne une contence à Fontainebleau, XXXVI, 443. Il vient à la conference, où il est convaincu de fausseté dans ses citations; n'ose plus reparoître à une seconde ; prétexte une maladie et retourne à Saumur. 145. (Pontlevoy.) -- Est batta en pleine rue à Angers par un gentilhomme ; se plaint au Roi de cet ontrage, NLVII, 217. Ecrits publiés contre son livre de la sainte Institution de l'Eucharistie, 261. Défie ceux qui ont accusé ce livre de faux, et supplie le Roi de nommer des commissaires pour en vérifier les passages, 269. Détails sur la conférence ordonnée par le Roi à ce

sujet, 274 et suiv. ( Mem. de L'Estoile.) - Est elu président de l'a semblée des protestans de Saume, et contraint par sa bonne condac les séditieux à se soumettre, L, :45

(Fontenay-Mareuil.)

DUPONT (Thibaut), chevila français, se distingue à la batait de ocherel par les coups terribe qu'il porte aux Anglais, IV, 36 S'attache au captal de Buc, et à force à se rendre, 270.

Duront, un des Seize, dénoma un soldat napolitain comme herrique et politique; pourquoi, XLVI. 159. Attaque avec ses compagnos un royaliste, et ne pouvant le ten, le recommande aux garnisons de faubourgs, qui abattent et ruinest

ses maisons, 553.

Duprat (Antoine), avocat cdebre, est nommé chancelier, XVII, 15. Comment il introduit la venalne de tous les offices, 17. Quelles farent les suites de cette introduction, reste à Bologne après l'entrevue de pape Léon x et François 1, pour y terminer l'affaire du concorda, 18. Refute victorieusement les remontrances du parlement an sujei de cette affaire, 31. Détermme le parlement à ordonner le séquestre sur tous les biens du connétable de Bourbon, 59. Est décrété d'ajournement persound par le parlement, 79. Son zèle contre les protestans le fait hair de la duchesse d'Etampes. qui le dessert auprès du Roi; sa mort, 129.

Dupart (le cheval.) est envoyé en Allemagne par Charles-Quint pour faire une levee de lansquenets contre le roi de France, XVIII., 301.

DUPRAT (la dame), semme du prevot de Paris, est assassinée dans sa maison; opinion sur cet assesinat, XLV, 374.

DURAND (Marie), compositeur des ballets du Roi, est condamne à mort avec les deux frères Siti de Florence, pour une diatribe contre M. de Luynes, L, 418.

DURANT, ministre protestant. préchant à Charenton, fait l'éloge du feu Rot, et exhorte le peuple a l'union; son exemple est imité par un capucin préchant dans l'église de S.-Andre-des-Arcs, XLIV, 27.

DUBARTI, premier président du parlement de Toulome, est assasiné avec Michel d'Affis, avocat genéral, par les partisans de la Lague, XXXVI, 129; XXXIX, 65; et XLV, 397.

DURAs (la seign, de), chef des protestans, tente da se rendre maltre du château Trompette; échoue dans son entreprise, XXII, 67. Est battu au combat de Targon, 81; et se retire vers la Dordogne, 88; XXXIV, 163.

Draar, medecin du Roi, est disgrâcie, et regoit defense de rentrer au Louvre, XLIX, 76.

Duart, avocat, plade au parlement en faveur des jesuites, XLVII,

Dunnet, couver du baron de Luz, est charge par le fils de ce seigneur de porter un cartel au chevalier de Guise, sert de second dans le combat, où d'hlouse le chevalier de Grignan, second du chevalier de Guisé, l., 207 et 208

DUROLET (le sieur) tente une entreprise sur Rousu, dans laquelle if est trabi et fait prisonnier, XI.IX,

Duvat (P.), fameux medecia, traite le president Christ, de Thou dans sa dernière meladie; fait l'eloge de ce magistrat et de son éponse, XXXVII, 345. Parle d'une procession qui se faisoit la nuit, et qui avoit plutôt l'air d'une réjouisance publique que d'un acte de piète, 352.

Duvat, grand prevôt, meart après avoir fait un grand diner, XLVII, \$10.

Duvaz, ministre protestant, est entevé par des archers du prevôt de l'hôtel en sortant de faire son préche. XLVII. 421.

che, XLVII, \$71.

Duvat, docteur de Sorbonne, dispute avec plusieurs autres docteur contre l'ilène et autres minutres de la religion reformee, à l'occasion du mutrage de Madame, sour du Roi, promise au prince de Lorrame, XLVII, 2\$1. Est assigné au parlement pour predications séditeuses, 250. Publie un livre insitule feu d'Helie, 39\$.

E

Factionastiques; quels de sont, XXIII, \$19. Leurs functions diverses, \$30. Necessite d'introduire une reforme parmi les religieux, \$31, et parmi les ordres mendiane, \$13. Projet d'un nouvel ordre dans le-quel ces ordres pour roient se reformer, \$34.

Ecugaia, emper da Mogol, se convertit au chromanume, XLI, ant.

Ecuasars le seign d' fait une sortie sur l'armée du haron de Pollev-lle qui menare flourg-en-Bresse, et la duperse, XXXII, (35,

Equary-Hage, dermer sultan des esclaves Baharites, est chassi par una tuteur; requise sur le trône, et abdique ensuste volontairement ; III , 56.

Economeras. Nom donne aux compagnies qui desoloient la France avant et deputs la paix d'Arras, IX, 289 No. s des principaus chefs de ces compagnies, 200

Ecarra anticiques publica en 1387; leura differens titres, N.V. 356 et aux Autres ecrits et libelles diffematoires publica après le mort du Roi par les liquents, suprimes arec privilège de la sainte Union, aignes benaue, et approuves par les docteurs en theologie, XI.VI, 4. Titres de ces ecrits, 5. Autres libelles pour et contre les deux partis, 301. Ecrits publiés sur la fin de 1598 pour soutenir le parti de la Ligne, 561.

met au maréchal de Rieux que la princesse se rendra volontairement à Nantes, et donne pour otage de sa promesse Jean de Louhaus, serviteur dévoué du duc d'Orléans; conduit Anne à Vannes, puis à Redon, 185. L'engage à céder aux vœux de Charles viii, 195. Meurt subitement quelques jours après le mariage du Roi, 196. (Tabl. du règ. de Ch. Fiii.)

DUPESCHER (le cheval.) défait la garnison de Cambray, XLVII, 208.

Duplessis (Guill. de) présente requête contre Boniface vin dans une assemblée de barons et de prélats; l'accuse des plus grands crimes, et demande qu'il soit mis en prison, IV, 65.

Durizsis (le seign.) charge les Anglais prés de Boulogne; est blessé à mort d'un coup de slèche, XVI, 252.

Duplessis - Greffier (le sieur) est envoyé au Roi par M. de Vieille-ville pour informer S. M. de la journée des embuscades entre Metz et Thionville, XXVII, 227. Est présenté au Roi; comment il s'acquitte de sa commission, 237. Est fait échanson, 239. Retournéa Metz, 240.

Duplessis-Mornat est chargé d'entamer une négociation avec Villeroy; pourquoi ils ne peuvent s'entendre, XX, 239. (Introd.) — Publie un livre intitulé [Institution de la sainte Eucharistie, pour la résutation duquel le Roi ordonne une con ence à Fontainebleau. XXXVI, 443. Il vient à la conférence, où il est convaincu de faussete dans ses citations; n'ose plus reparoitre à une seconde ; prétexte une maladie et retourne à Saumur, 145. (Pontlevoy.) - Est battu en picine rue à Augers par un gentilhomme; se plaint au Roi de cet ontrage, XLVII, 217. Ecrits publiés contre son livre de la sainte Institution de l'Eucharistie, 261. Défie ceux qui ont accusé ce livre de faux, ct supplie le Roi de nommer des commissaires pour en vérisier les passages, 269. Détails sur la conférence ordonnée par le Roi à ce

sujet, 274 et suiv. (Mém. de L'Estoile.) — Est elu président de l'asemblée des protestans de Soumer, et contraint par sa bonne condain les séditieux à se soumettre, L, 148. (Fontenay-Mareuil.)

DUPONT (Thibaut), chevalier français, se distingue à la betaille de l'ocherel par les coups terrible qu'il porte aux Anglais, IV, 266. S'attache au captal de Buc, et k

force à se rendre, 270.

DUPONT, un des Seize, dénouce un soldat napolitain comme hérétique et politique; pourquoi, XLVI, 159. Attaque avec ses compagnous un royaliste, et ne pouvant le tuer, le recommande aux garnisons des faubourgs, qui abattent et ruinest ses maisons, 553.

I)uprat (Antoine), avocat celebre, est nommé chancelier, XVII, 15. Comment il introduit la vénalité de tous les offices, 17. Quelles farent les suites de cette introduction; reste à Bologne après l'entrevue de pape Léon x et François 1, pour y terminer l'affaire du concordat, 18. Refute victorieusement les remontrances du parlement au sujet de cette affaire, 31. Détermine le parlement à ordonner le séquestre sur tous les biens du connétable de Bourbon, 59. Est décrété d'ajournement personnel par le parlement, 79. Son zele contre les protestans le fait hair de la duchesse d'Etampes, qui le dessert auprès du Roi; sa mort, 129.

DUPAT (le cheval.) est envoyé en Allemagne par Charles-Quint poer faire une levée de lansquemets contre le roi de France, XVIII, 301.

DUPRAT (la dame), femme da prevôt de Paris, est assassinée dans sa maison; opinion sur cet assassinat, XLV, 374.

DURAND (Marie), compositeur des ballets du Roi, est condamné à mort avec les deux frères Siti de Florence, pour une distribe contre M. de Luynes, L. 418.

DURANT, ministre protestant, préchant à Charenton, fait l'éloge

da feu Ros, et exhorte le peuple à l'union, son exemple est imité par un capacin préchant dans l'église de S.-Andre-des-Arcs, XLIV, 27.

Dunanti, premier président du parlement de Toulouse, est assassiné avec Michel d'Affia, avocat geneval, par les partisans de la Lague, XXXVI, 129; XXXIX, 65; et XLV, 397.

Duras (le seign, de), chef des protestant, teute de se rendre maltre du château Trompette, echoue dans son entreprise, XXII, 67. Est battu au combat de Targon, 84; et se retire vers la Dordogne, 88; XXXIV, 163.

DURLT, medecin du Roi, est dus gràcie, et reçoit defense de rentrer au Lauvre, XLIX, 76.

Duner, avocat, plade au perlement en faveur des pesuites, XLVII,

Dunon, ecuver du baron de Lux, est charge par le fils de ce seigneur de porter un cartel au chevalter de Guse; sert de second dans le combat, où il blesse le chevalter de Griguan, second du chevalter de Guse, le, 207 et 208.

Dunorat (le sieur) tente une entreprise sur Roueu, dans laquelle ét est trabi et fait prisonnier, XI.IX,

Duvan (P.), fameux médecia, traite le president Christ, de Thou dans sa dermère maladie, fait l'eloge de ce magistrat et de son épouse, XXXVII, 345. Parle d'une procession qui se fanoit la muit, et qui avoit plutôt l'air d'une réjouseance publique que d'un acte de piéte, 352.

Devat, grand prevot, meurt après avoir fait un grand diner, XLVII, 410.

Devaz, ministre protestant, est enleve par des archers du prevôt de l'hôtel en sortant de faire son préche, XLVII, \$71.

Duvat, docteur de Sorbonne, dispute avec plusieurs autres docteurs contre l'ilène et autres minutres de la religion reformee, à l'occasion du mariage de Madame, sour du Rot, promise au prince de Lortaine, XLVII, 242. Est assigné au parlement pour predications séditeures, 250. Publie un livre intitule Feu d'Hélie, 394.

E

Ecclesiastiques, il y a trois sortes d'ecclesiastiques, quels di sont, XXIII, 449. Leurs tonctions divertes, 430. Necessite d'introduire une reforme parint les religieux, 431, et parmi les ordres mendans, 433. Projet d'un nouvel ordre dans lequel ces ordres pomiroient se reformer, 434.

ECREAR, emper du Mogol, se convertit au christianisme, XIII,

Ecunsers le seign d' fait une sortie sur l'armée du baron de l'obteville qui menare llourg-en-Bresse, et la disperse, XXVII, 133

Ecuary-Hage, desurer suitan des asclavos Baharites, est chase par una tuteur; remonte sur le trône, et abdique comute volontairement. III., 56.

Economeurs. Nom donne aux compagnes qui desoluient la France avant et depuis la paix d'Arras, IX, 289. No. a des principais chefs de ces compagnies, ago.

leurs differens titres, NLV, 356 et aux Autres cerits et libelles diffamatoires publies après la mort du Roi par les ligueurs, imprimes avec privilège de la sainte Union, signes Senant, et approuves par les docteurs en théologie, XLVI, 4 Titres de ces cerits, 5 Autres libelles pour et contre les deux partis, 301. Écrits publies sur la fin de 1598 pour soutenir le parti de la Légue, 561.

ECUYER BATELEUR. Un Italien se disant avoir été esclave des Turcs, vient à Paris, où, pendant quelques mois, il gagne beaucoup d'argent par les tours de force et d'adresse qu'il fait sur son cheval, XLV, 238. Vers faits sur lui, 240.

Ecurers (les), troisième degré de la noblesse en France, appelés doumangers ou damoiseaux en Béarn, infançons en Arragon, III, 177.

EDER (Guillanme) est tué au siège

de Beuvron, VIII, 433.

EDMOND, l'un des fils d'Henri III, roi d'Angleterre, reçoit l'investiture du royaume de Sicile, mais ne passe point en Italie, II, 120. Renonce à ce royaume, 136. Arrive avec son frère Richard au port de Carthage, après la conclusion du traité de paix, 153.

EDMOND, duc de Lancastre, frère du roi Edouard, envoyé à Paris pour offrir satisfaction au sujet de vaisseaux pillés pendant la paix, se laisse tromper, et signe un traite par lequel la Guyenne est cédée à la France, IV, 57. Meurt de maladie en faisant la guerre dans la Guyenne, 58.

EDMOND, comte de Kent, frère d'Edouard II, roi d'Angleterre, fait la guerre en Guyenne, et est forcé d'implorer la genérosité du comte Charles de Valois son vainqueur, IV, 78. Est condamné par Mortimer, favori de la reine Isabelle, qui avoit le pouvoir en main, 80.

Enouard, fils ainé de Henri m, roi d'Angleterre, lève des troupes, gagne la bataille d'Evesham, et délivie son père, II, 135. Prend la croix, 144. Artive à Carthage après la conclusion du traité de paix ; refuse d'v adhérer, et se retire à Acre, 153. (Tabl. du règ. de S. Iouis.) — Succède à son père sur le trône d'Angleterre: vient à Paris rendre hommage à Philippe; se soumet, pour un démèlé avec un de ses vassaux, au jugement des pairs de France, IV, 54. **Vient à Paris rendre hommage à Phi**lippe-le-Bel; se rend mediateur entre la couroune de France et celle

d'Arragon; abuse de la confime des Ecossais pour s'emparer de les pays, 56. Envoie son frère Edmond à Paris pour offrir satisfaction as sujet de vuisseaux pillés pendant la paix, 57. Fait déclarer à Philippe qu'il ne le reconnoit plus pour son seigneur; se ménage des alliances sur le continent; fait faire la guerre en Guyenne, 58. Soumet les Gailois; porte des secours au comitée Flandre; entre en négociation; gne une paix définitive, 59. Restre en possession de la Guyenne; va combattre les Ecossais; rémuit le pays de Galles à sa couronne, et par sa politique assure à l'Angleterre des avantages durables, 60.

EDOUARD II, roi d'Angleterre, n'eut pas les grandes qualités de son père; mandé en France, se rend à Poissy auprès du Roi, IV. 69. Renouvelle les anciens trates, 70. Incapable de soutenir la guerre, envoie sa femme Isabelle en France pour négocier la paix; la rappelle inutilement, 79. Abandonné par ses soldats, s'enferme dans Bristol avec son favori; y est arrêté, puis assesiné en prison, 80. (Précis des guerres entre la Fr. et l'Angl.)

EDOUARD III, 10i d'Angleterre. fils d'Edouard 11, devient roi ! l'âge de 15 ans; à 1**8 enlève le fa**vori Mortimer, et le fait condenner au supplice; relègue re mère dans une prison, IV, 80. Pretend a la régence du royaume de France. 81. Envoie à Paris des ambassadeurs pour faire valoir ses prétentions; elles sont rejetées par les pairs et les barons, 82. En élève de nouvelles sur la Navarre, 85. Refuse de venir rendr**e hommage au Roi poar** la Guvenne, 86. S'y décide e**nsuite**; comparoit devant le Roi dans le glise cathédrale d'Amiens; prétend ne devoir que l'hommage simple, et non l'hommage lige; retourne en Angleterre; cherche de nouveau a éluder le serment qu'on lui demande, 87. Quelle étoit la formule de ce seiment, 88. Le remet enfin dans les mains du Roi, 89: mes

EDO obtient des modifications avantagenees; demande une fille de France puar sus tils le prince de Galles; fast la guerre aux Ecossais; forme une ligue contre la France; engage sa couronne et celle de la Reine pour payer ses confédérés, 90. Meude l'appui de Jacques d'Artevelle; obtient du parlement un don de 20,000 sans de laine pour ce chef de revoltés, et se decido a rompre ouvertenent avec Philippe, gr. Cetta détermination est attribaés, selou quelquas historiens, à un hanni français, ga. Edouard public un manifeste, satelt tous les bions appartenant aux Français; la guerra est suspendue par imtervention du pape Bentit zu, 93. Pait prolonger la treve et rezone la confederation, 94 Va trouver Louis de Baviere à Colugne; est nommé vicare general de l'Esopire; s'imbine de la proposition que lui fait l'Empereur de lui basser les pieds, Echoue d'abord dans ses entreprines contre la France, alondonne la mege de Cambray; penetre en Picardie, 96. Fast demander a Phihppe une batalle decuive, et se retire tout-a-comp our la Flandre, dépenses qu'il avoit fates pour ceste guerre, 97. Promet aux Flamanda da leur en voyer des préties qui leur chanterment la messe malgre le Pape; passe en Angleterre, s'y prepare a une nouvelle invasion, défait la flotte française pres de L'Ecluse; debacque en Flandre, assege Tourcay, 98. Envoie un cariel a l'hilippe, 99. Se sert de Jeanne de Va-lou, se belle-mère, pour obtenie une suspension d'armes; s'oppose à ce qu'elle soit convertie en une paix debustive, 100. Retourne fur**tivemen**t dans ses Etats , sa conducte habile ever le parlement d'Angleterre, 102. Conclut un troite secret avec Jean de Montfort, quatrieme fils du duc de Bretagne Jean III. 103. Envois une armée en Bretigne, s'y cend lucinéme, fait le nega de Vonnes, 105. Negucie, obtient des conditions honorables, et une pro-

longation de trève de trois ens, 106. l'rouve des pretextes de renouveler la guerre, la commence en Guyenne; equipe une flutte, deberque vince, 107, Marche sir Rouen, puis sur Possy; trompe Philippe per une fausse marche, rob. Arrive sur la Somme, essate de forcer quelques passages, traverse cette rivière a gue, 109. Va a'etablir dans un terrain avantageus prés du village de Crecy, 110. Ne se laisse point chlouir pur la victoire qu'il y lemporte; investit le ville de Cahat general; exige que tous les Ca-laisteus se rendent à d'acrétion; se borne emuite a demander que sen des principust biorgeous viennent, la corde au cou et la tête nue, lui apporter les clefs de la ville, etá. Ordonne qu'on les condune au sup plice; flécht par les prièces de la fteine, lui remet les prisonniers, Calais, qu'il peuple d'Anglais; à la sollientation du Pape, suspend les hostilites pour un so, 116. Institue l'or les de la Jargetière ; ancedote à ce anjet, 120. Consent au renouvellement de la trève, s'empare ne mmonts de la ville de Guines, 121. Proate des desordres qui regnoient en France, tall Se rend a Calain, cavage l'Artois, refuse la hataille, et retourne en Angleterre, charge d'an minense buim, 125 Envoie des se-cours à Philippe de Navarre, 129. Consent a une trève, 134 Impose de daresconditions su Roi, 139. Dese-nd a Cabe-avec 100,000 homines; assège Berns, pille la Champagne; se presente devant Paris, ravage la Beauce et le Maine, 1 jo. Retourne en Angleterre et signe le traite de Bretigne, qui est approuve par les États; e inditions de ce traite, 141. Son peu de homie fora les executer, 2 (2. Se donne le vain titre de roi de France, fait debarquer une armee a Calair, exerte les conites de Gueldre et de Juliers à déclarer la guerre à la France, (S). Part avec one nonvelle flotte, et est force de rentrer dans ses ports, 155. Survit peu a son fils le prince de Galles; ses derniers revers l'avoient abattu; carac-

tere de ce prince, 157.

EDOUARD IV, roi d'Angleterre, se réfugie en Hollande, XII, 36. Se rend auprès du duc de Bourgogne, 45. En obtient des secours; repasse en Angleterre, 46. Est reçu à Londres, 47. Livre bataille au comte de Warwick, 49. Demeure victorieux, 50. S'oppo-e au mariage de la fille du duc de Bourgogne avec le duc de Guyenne; engage ce duc à se réunir aux autres princes pour demembrer la France, 58. Conclut un traité avec le duc de Bourgogne dans le même dessein, 102. Leve des subsides et des troupes; lenteur dans ses préparatifs, 103. Sollicite le duc de Bourgogne d'abandonner le siège de Nuitz, 109. Se rend à Douvres, où se trouve réunie une brillante armée, 122. Envoie défier le roi de France par un heraut, et le sonime de lui rendre le royaume, 126. Débarque à Calais, 129. Trompé par une lettre du counétable de S.-l'aul, il se présente avec le duc de Bourgogue devant S.-Quentin, dans l'espoir d'y être reçu; est oblige de se retirer, 132. Arrête une trève de 7 ans avec le Roi, 139. Entrevue des deux princes à Pequigny, 150. Jure la trève, 156. Repasse la mer; comment il parvint à remplir ses intentions, 164. L'espoir qu'il nourrit sans cesse de marier sa fille avec le dauphin de France l'empêche de s'opposer a la prise de possession des places de la Bourgogne par Louis XI, 329. Averti par ce rei que le duc de Clarence son frere recherche l'alliance de Marie de Bourgogne, il le fait arrêter, 33o. (note.) La douleur que lui cause la conclusion du mariage du l'auphin avec la fille de l'archidue abrège ses jours, 387. Mem. de Comines. - Fait mourir son frère le duc de Clarence dans un tenneau de Malvei ie, XIV, 68. J de Troyes

EFLE (d'), Allemand, cheval. de l'ordre, est pendu pour avoir fat des levées en Allemagne pour le protestaus, XLV, 205.

EGENBERG (Robert d'), lieuten du marquis de Burgaw, avec 6,000 hommes defait 30,000 Tures cormandés par le bacha de Bomir. XLII, 97. Met le siège devant le château de Pétrine; est force de k

lever, 99.

Egnort ou Aigu**rmort (le cou**k d') passe en Angleterre, où il cosclut le mariage de la reine Manavec Philippe, fils de Charles-Quint, XXIX, 279. (Mém. de De Villars.) — Est chargé d'aller faire le siège de Toul, qu'il somme de se rendre, XXXI, 170. (Comment de Rabutin.) - Se retire sans executer une scule de ses menaces, 175. XXXII, 345.

Eisembeisse (Jean), du bourg de Wortland en Danemarck, tue a femme enceinte, six enfans, et m chambrière; son supplice, XLVII,

528.

Elbene (le sieur d'), lieutenant de la compagnie de chevau-légera de Monsieur, est chargé de cooperer à l'emprisonnement du prince de Condé, L, 350. Exécute cet ordre, 352.

ELBOEUP (M. d') assiège Tonneins, et reçoit cette place à composition, quand il sait que M. le prince de Conde est euvoyé pour la réduire,

Electur (René de Lorraine, marquis d'), repousse un grand corps d'ennemis devant Metz, XXXII, 313. (Siege de Metz.) — Rend le château de Caen à l'amiral Coligny, XXXIV, 55. (Mem. de Mergey.)

Elborte (le duc d') enlève de Paris le partisan Zamet, pour quelque argent qui lui est dù; arrêt de la Sorbonne à cette occasion, XLVI, 405.

Election du duc d'Aujou au trane de Pologue. (Vou l'art. de Bl. de Montluc.)

Eleners de Seningaun, venant du royaume de Norone, va trouver

Louis su à Cimeie; potions qu'il-

me sur le pays de Morogre, II, 539. Latesons, amur de l'empereur Charles-Quint, montre son aversion pour le connétable de Bourbon qu'on vout lui foire éponser, XVII, 63. Est destinée empuite à François 1, 89. Tient lieu de mère aux deux file de ce roi retenns en otage en Lopagna, go. Se reunit è son époux; son caractère, 105. Ne pouvant mapirer en Roi les sentiiana qu'il liui dost, ella cherche dans la pratique des devoirs d'epouse et de sceur les consolettons qui convietewest è se situation, 105. Accompagne le fior a Villeneuve; danger qu'elle court en revoyant Charles - Quint, 141. Après la mort de François i se retire à Talavera , 182. (Introd.) - Pait tous ses efforts auprès da Roi pour l'entreteur en paix avec l'Empereur, XVIII, 118. Ménage une entrevue entre ces deux prin-cus, sag. (Mém. de Du Bellay.) — Se montre disposée à saivre son frère dans sa retraite, XX, 67. (In-

ELISABETH, veuve de Conred et mère de Couradin, vent detourner een file d'alter en l'ube. En appreant en detention, court precipi-**Limment** solliester in grace et en ra qua; apprend sa mort en route, 11, sin. Obtient pour toute forcar qu'il cara enterre dans une église, (43. Essangra, reine d'Angleterre,

ac lique avec tous les hagornots d'Alfonague, de France et de Flandre; fait procumiere la reine d'Ecome, fast condamner le duc de Norfolch, XXV, 150. Cherche les moyens de faire mourir le reine d'Écus-e; dons qual but , 151. (Mein. de Tareneral) — See droite e la couronne d'Angloterre, XXXIII, 65 et suiv. Elle refuse de se marier avec l'hihppe u, 75 Retablit la religion protante, 77. Fournie les troubles d'Ecome, dr. Se declare pour les protestant economis, et commence in guerre à la Prance, So. Pert foire des plaintes à la cour de Fran-gois m., 63. Comdut un traité oyon

les Econois, 85. Envole compli-menter Marie Staart sur son arrivée en Econe, 126. Eloge de son admi-nistration, 127. Elle est disculpre du repruche d'avarier, 128, et d'amour, 139. Son application and sciences et aux langues etrangéres, 130. Ne veut durant sa vie declarer MOCHE AUCCOMENT À 64 COUFORME, 231. (Mém. de Castelneu.) — Accepte la protection des Pays-Bas, ob elle envoie le comte de Lescestre, XXXIX, 155. Par quels evenemens elle est forces de renoncer casuite à cette protection, 155 et suiv. Léve une armée contre le roi d'Espagne, XLIII, 285. Redemande suz Eints de Hollande partie des sommes dont elle les a accourus depuis dix aus, 202. (Mém. de Cayet) — Sa ré-pouse à l'embassadeur Bellièvre, qui vient au nom du roi de France la prier de surseoir à l'exécution de l'arret rendu contre la reme d'Ecosse, XLV, 321. Details sur la mort d'Elisabeth, XLVII, 379 (L'Estode)
ELMADETE de France, some de

Menei 11, est marice au roi d'Espagar ; ere regreta de quitter la France , XXXIX, 251. (Mdm. de Cayat.)— Se mort seri de pretexte pour re-nouveler la guerre en Flandre, XLV,

69. (Mein. de L'Estoile.)

Ecoauta , vouve de Charles (2 , fonde a Vicane en Autriche le convent de Ste-Claire; na pieté, an charite; sa mort, XLI, 1.

Euz, du parti anglass, assiste à la hataille de Pontvallain, V, 74.

Emparks ' le seign ) est fait prisonnier apres la bataille de Montlhéry,

X, 237.

Emugerez Puitierer de Savoie, gouverneur des Pays-Bas, fait une tames attaque sur Roccoy; amiège S-Quentin, N., 70. (Introd.) — Gagne la bataille de ce nom; me-prinche conseil d'altera Paris, VXIV, 202. (Mem. de Tavanaes) XXXII. eff et surv. -- Se morse avec Margueeste, acur de Beuri es, et est rem on see Eiste, XXXIII, 20 ( Vein. de Castelaga) — Le lendeman de la prise de S.-Quentin, donne à diner aux seigneurs français prisonniers; affecte de ne faire aucune attention à l'amiral Coligny, XXXIV, 32. (Mém. de Mergey.)

Emmonor, procureur au parlement, tue un bon catholique sous prétexte qu'il est politique, et lui vole 400 écus; autres meurtres semblables commis par des Scize, et laissés impunis, XLVI, 25. Il est pendu au Louvre comme coupable du meurtre du président Brisson, 216. Il n'en est cependant pas complice; pourquoi il est exécuté, 219.

Enguien (François de Bourbon, comte d'), à la tête d'une flotte française s'empare de Nice avec l'amiral Barberousse, XVII, 167. Se rend dans les Pays-Bas; est chargé du commandement de l'armée d'Italie; gagne la bataille de Cerisolles; s'empare de presque tout le Montferrat, 168. Est rappele en France, 169. Sa mort répand la désolation à la cour, 180. (Introd.) — Assiège la petite ville d'Arlon, et la force à se rendre, XIX, 374. Trompé par trois soldats savoisieus, entreprend de se rendre maitre du château de Nice, 428. Sa prudence dans cette entreprise; il échappe à Janetin Doria et se reure à Toulon, 429. Se rend maître de la ville de Nice avec Barberousse, et revient trouver le Roi à Cateau-Cambresis, 478. Est envoyé en Piémont à la place du seigneur de Boutières, 485. Se porte sur Carignan et fait ses dispositions pour l'assumer, 486. Comment il empèche les ennemis de rafraichir cette place, 487. Vient camper à Carmagnole, 488. Envoie demanderau Roi des secours et de l'argent, 489 Noms des jeunes seigneurs franais qui se rendent auprès de lui dans l'espoir d'assister à une bataille, 490. Moyen dont il se sert pour cacher aux soldats la pénurie d'argent où il se trouve, et les engager cependant à livrer combat, 493. Ses dispositions pour la bataille ; nouis des seigneurs qui y commandent, 496. Délibérations qui précèdent cette bataille, 500. Détails sur la journée de Ce-

risolles, 504. Comment le conte avec un petit nombre vient à box d'enfoncer les Espagnois, et gage la victoire, 508. Retourne à Cerngnole, 513. Reçoit ordre du Roi de se borner à affamer Carignan, et de garder ses forces pour la défense de royaume, 515. Accorde une capitalation à la garnison de Carigna, qui lui remet la place, 517. Entreprend de surprendre Albe et de secourir le seigneur Pierre Strozzi, qui vient se joindre à lui, 528. Con ment il vient à bout de cette dosble entreprise, malgré les obstacles qu'il rencontre de la part des Suises, 530. Accident qui cause sa mort, 605. (Mém. de Du Bellay.)

Excure (François de Bourbos, duc d'), est tué à La Roche-Guyon par le seign. Bentivoglio, XLV, 51

Enguira (J. de Bourbon, comte d'), est tué à la bataille de S.-Questin, XX, 71. (Introd.) — Reçoit avec grande joie la permission de Roi de livrer combat ; investit Carignan, XXI, 15. Fait ses dispositions pour livrer bataille dans la plaine de Cerisolles, 16. Retourne à Carmagnole sans avoir combattu. 18. Prend la ferme résolution de combattre le lendemain, malgré l'avis de quelques opposans, 20. Son désespoir en voyant la défaite de ses gens de pied, 31. Gagne la bataille, et poursuit les ennemis dans leur fuite, 34. A quoi servit **le gain** de crite bataille, 40. (Comment. de Montluc.) — Est tué à la bataille de S .- Quentin, XXIV, 201. (Tevennes.) — Est envoyé en Provence; comment il y est reçu, XXVI, 108. Il tente sur le château de Nice une entreprise qui ne reussit pas, 123. Pardonne à M. de Grignen de la lui avoir proposée, 117. Assiège la ville de Nice avec Barberousse, et s'en rend maltre, 118. Rentre dons le port de Marseille, et va rejoindre le Roi à Cateau-Cambresis, 130. Envoyé en Piémont, il écrit à M. de Vieilleville de venir le joindre, 122. Arrive à Chivas; son entrevue avec M. de Boutières, 123. Prend pla-



de Rubatan) XLV, 52. ENGUERAND D'EUDIN PARC IN Seine à la nege pour joindre l'ar-mée de Dugueselta, IV, 250. Se dis-tiegne à la bataille de Cocherel, 268. Se dutingur à la bataille de Pontvallain, V, 86.

Enguenation, préside de Nautes; il parolt sous son nom une letten ecrite au prince de Conde retire

A Bruxelles, Xi.VIII, 357.

Engurante, cure de Lorgeries près de Guors, suparavant ministre protestant, fait de nouvenu profeson de sa for à Charceton , XUV III , 355.

ENTRACHE (Ganthier d') court eral coutre les Serrastus, est renretsé de cheval, 11, 223. Assommé de coups de maque par les ennemu, mourt des suites de ses blessures,

B24. Entaccuana (le seign, d') est envoys per le prince de Conde pour demander aux quatre diverses de Viviers, Unes, Nismes et Montpellers, So,000 litres destinees a centuyet lurs du royaume les soldats etrangora , XXXIV. 373

Entreprises à la guerre Commont elles disvent être faites; ce qui les fait manquer, comment elles parcent reussir, NXV, 16 s et saiv. Ernanos (le dur d') est fait ami-

ral, et reçuit le gouvernement de Normandie, XX, 301 Entame une négociation entre lieuri i i et le roi de Navarre, 255 (Introd.) — Deng qu'il court d'être tue à Angou-00, XXXVI, 144, (Mem. do Chararny.) — Chasse les buguenots de la Provence; en fait pendre qualques ent après le près de Se-rennes, XXXVIII, 301. Il est fait

amiral de France et gouverneur de Normandie, 355. Est auvoyé en Guyenne, 380. Public une apologie en reponse à la roquête des princes de la Ligue, 385. Defait la envalorie qui fait partie de la garasson de Montread ; assiége le châtean de Pierrefons, où il est blessé, XL, 245 Rastemble une armee en Provence; assiège et reprend Antibes, XLI, 119. Asnege Aix; est renversé par terre et cru mort; retourse es Guyenne; revient à Brignoles, XLIII, 203. Pailtit y être assassine, 204. Quitte la Provence, qu'il lauss au duc de Guise, 218 (Mem de Cayet.) — Il ajuppose au mariage de mad moiselle de Maure avec le fils de Villeroy, XLIV, 43. Rivalite entre lin et la duc de Juyeuse, 44. Son inimitié contre M. de Villeroy, 45; et contre les ducs de Guise et de Mayenne, \$6. Il injurie et menace en présence du Roi M. de Villeroy, So Il va trouver le Roi a Chartres, et avant d'eu partir le dissuade tant qu'il peut de la pain, blâmant ceux qui la lui conscillent, 54. Sou mécontentement envers M. dr Villeroy depuis qu'il a negocié la paix avec le duc du Guise , 75. (Mém. de Villeroy ) — Il remet su Roi un don de 20,000 ecus qu'il en a recu, provemant des etats des procureurs de la chambre des comptes, XIA, 198. Est blesse au siege de l'a Fère, 202. Vieut au parlement faire entériner les lettres d'ercetion, de la châtellenied Epernon en duche-porre, 229. Est envoye par le Bot avec plus de cent gentilabommes aupres du roi de Navarre pour le prier de venir à la cour, 275. Prête serment au parlement en qualite de colonel ge ral de l'infanterie française, 386. Se marie à petit bruit au château de Vincennes, 336 Donne un festin magnifique où le Roi, les Reines et la cour assistent, 337. Reçoit du Rin Ano,min ceus, 338. l'ait un rude of-front a M. de Villeroy, accretaire du Ros, 33p. Est reçu aquetal an parle-ment, 353. Vers faits à cette occamon , 856. Il tère des troujes pour Henri IV, et lui envoie offrit ses services en lui demandant de l'argent, XLVI, 43. Se rend au parlement après la mort du Roi, et demande que la Reine soit sur-le-champ déclarée régente, XLVIII, 452. Se porte pour défenseur des jésuites, XLIX, 44. Va à Complègne chercher le corps de Henri III, et le conduit à S.-Denis, 54. Enterrement de ce prince fait sans pompe ni solennité, 56. Appuyé de l'autorité du comte de Soissons, le duc contrecarre les desseins du prince de Conti, 68. Va au devant du prince de Condé avec cent chevaux, 86. Affecte de se montrer aux devotions populaires, 91. Outrage un archer des gardes; pourquoi, 162. (Mém. de L'Estoile.) — Prétend avoir l'entrée en carro-se et à cheval dans le logis du Roi; comment il l'obtient, L, 127. Fait donner des coups de bâton au capitaine de la porte qui lui a refusé l'entrée; comment cette affaire est étoulice, 128. Revient à Paris quelque temps apres la mort du maréchal d'Ancre, 404. Descend chez le Roi à la tête de 500 chevaux, puis va chez M. de Luynes, 405. Sa mésintelligence avec lui, 426. Il se retire à Metz sans prendre congé du Roi, 427. Reçoit de la Reine mère une lettre qui le prie de la servir dans le recouvrement de sa liberté; sa réponse, 429. Sur les assurances qu'on lui donne, consent à y travailler; reçoit chez lui l'abbé Ruccelai, 430. Ils conviennent ensemble des moyens d'exécution, 431. Part de Metz pour se rendre à Loches; details sur ce voyage, 433. Reçoit la Reine mère, 436. Ecrit au Roi pour excuser sa conduite, 438. Sa mésintelligence avec Ruccelai, 440. Fait de grandes excuses au Roi de ce qu'il a fait, et proteste de n'y retourner jamais, 491. Chasse M. de La Force du Béarn , 503. Obtient le gouvernement de Guyenne pour dédommagement de la charge de connétable à laquelle il avoit toujours aspiré, 542. Refuse de se met-

tre du parti de Monsieur et de M.k comte de Soissons, LI, 276. (Fost-Marcuil.)

Eri (le seign. d') est blessé se premier assaut livré à la ville de Ravennes, XVI, 27.

Edinai (le marquis d'), marié à la fille de M. de Vicilleville, se bet devant Boulogne contre le fils de lord Dudlay, le renverse à terre et le fait prisonnier, XXVI, 315. Il est fait chevalier par le Roi, 316. Il rend la liberté à son prisonnier sans voloir de rançon, 319. Reçoit de son beau-père la commission de capitaine d'une compagnie de chevau-légen que le Roi lui a envoyée, XXVII, 166. Reçuit le brevet de commandant de Metz pour succèder à son beaupère en cus de mort, 308. Est blesse au siège de Thionville, 362. Sa conduite à Rouen lors de la guerelle entre M. de Villebon et le maréchal de Vieilleville, XXVIII, 115. Il remporte le prix et l'honneur aux joûtes célébrées dans cette ville, 127.

EPINE (Pierre de L') est tué à la bataille de Cocherel, IV, 268.

Epuisac (le seign. d') surpresd les Italiens dans une embuscade, en tue un grand nombre, fait plusieurs prisonniers, XIV, 285.

ERARD (Guillaume) prêche la Pucelle sur la place du cimetière de l'abbaye de S.-Ouen, VIII, 301. La presse de signer la formule de rétractation qu'on lui présente, 303.

ERARD, jeune homme du pays de Vernoux, se jette dans les tours de Munas et d'Oriol; fait des courses dans les environs, et met tout à contribution, XXXIV, 3:5. Se jette dans la ville de Tence, qu'il fortifie; est assiégé et fait prisonnier, puis relàché; laisse mourir de faim plusieurs prisonniers, pour savoir combien de jours un homme peut vivre sans nourriture, 3:7. Est fait prisonnier et pendu, 329.

Exasse, de Roterdam, étudie à Paris au collège de Montaigu; passe en Angloterre; dirige les études du prince de Galles, depuis Henri vui;

acessil qu'il reçoit dans on pays; eloge qu'il en fait à ses aesse des Pays-Das, XVII, 36. Reppelé par Morgaerite d'Autriche, est revêtu d'une charge de conseiller honorai-re; refuse la direction du collège royal de France, 37. Ose écrire à Charles-Quint une lettre éloquente en faveur de François 1, son pruonmier, 87. Sa mort, son eloge, 142. Il fut loué et recherché des princes; son indecision à l'égard de certains

points de doctrine, 143. Enner, archidac d'Autriche, marche avec une armée contre le bacha de Bosnie; atrête les progrès des Teres, XIII, 197, bat nomme gouverneur des Pays-Bas par le roi d'Espagne; foit our entree à Brusellini, tous les soigneurs et Etats Inc jurent bdokté et obemance, XI.II, 220. Peu de succès qu'il obtient dons ce pays, 221. Publie deux dechentions de guerre contre la Franee, en reponse à celle du Roi, KLHI, 12. Sa mort, 16. Diverses couses auxquelles elle est attribuée, Il est fausement sousse d'avoir vonla faire attenter ouz jours du prime Meurice, 18 Essant on Vaccar, pris per les

Turce, est ausetôt delivré par son frère Jean de Valery, II, 272.

ERRART D'ESBERAY reçuit plunioure blemures au vuoge; a le nex tranché, II, 243; et court deus ret état demander au courte d'Aujou da secours pour debarramer Juin-

wile et ses compagnons, 255. Escatate (le seign d'), frère de In reine d'Angleterre, defend une entreprise d'armes en presence du Boi, contre Antoine, batard de Bourgigne, V. 361 Juûte au mabètard de re du duc de Bourgogne, 363.

ESCAPCILLE et Bounnois (de l'). Ilo out toupeurs etc la marque partionhère des pelerius; ceus qui partesent pour la Terre Sainte alloient las recevoir des maissa d'a prétres dom l'Eglue, III, 289 Les rou us-ustures out pranque cet mage, go, L'escarrelle et le lemrdus etiment benis par las peltres, 292.

Les hérétiques albigeois se rastloient des croisés en les appelont bourdonniers; d'où vient le num de bourdon, 293. Les péleries de la Terre Sainte, en revenant de leur voyage, rapportoient une bran-che de palmier pour preuve de l'ac-complissement de leur voia, 294, et la présentoient aux prêtres, qui la dépossuret sur l'autel, 295.

Escare (la seign. d'), impliqué dans la conspiration du connétable de Bourbou, est condamne à deux aux d'exil, XVII, 63.

Escaurous (le capit.) est tué su siège de Mont-de-Maram, XXII, **368**.

Esconnat (Gauthier d') conduit l'arrière-garde de l'armés contre Johannice, I, 406. Est hettu dans les délites du mont l'emus, 450.

Escousé (Hugues d') reçuit trois grandes blessures au visage en se défendant près de la Massoure, II,

Escusios, amiral de Théodore Lasceria, monte le canel, et ve e-eieger la ville de Squise per mer, I, 438. Se retice à l'approche des vais-sesux français et a enfuit, 440.

Estagre (cour d'), usages et coutumes de cette cour ; olliciers de la maison royale, L, 170. Compagnies des gardes; dames du polois, 171. Gouvernement, 172. Sa politique, 173. Des consultes, 175 Des ordres de cheralesse, avantages que le Roi en retire, 177. Des gouvernemens et autres charges, 178. De l'autorité des Casullans, 179 De l'averaion des Portuguis pour les Casullans, 181. Avis de Charles-Quint à ami fils Pinisppe, concernant la manière de traster les lamands, 182. Con-duite de l'Estigne a l'ogard de l'I-talie, 181 Les rois d'Espagne catholopus pluidt par interet que par sele de religion, 189. De la ferti-lite des deux Casulles, 191. Des villes; da peuple d'Espagne, l'Escurul, 192. Des femines, des tapades , 193.

Estinon on Parishers (bateille d'), hyrée ann Savoyards, et ga-

guée par les sieurs de Lesdiguières et La Valette en 1591, XL, 201 et suiv.

Espanne (le sieur de L') passe avec plusieurs bourgeois de Bordeaux en Augleterre, où ils traitent avec le Roi des moyens de remettre cette ville sous son obéissance,

XI, 37.

Espenciau (le seigneur d') est chargé par le roi de France de porter à son ambassadeur auprès de Charles-Quint la réponse définitive aux propositions faites par cet empereur, XVIII, 292. Termes de cette réponse, 293.

Espesses (d'), avocat général, est nommé provisoirement premier président du parlement formé à Tours par Henri III, XX, 225.

Espinac (le sieur d'), archevêque de Lyon, député pour la Ligue aux conferences de Suresne, y tient un discours sur la nécessité de la paix et sur les moyens d'y parvenir, XLI, 315. Autres discours contre la soumission qu'on demande à un roi hérétique, 323. Réplique au discours de l'archevêque de Bourges sur l'obéissance due aux rois, 343. Voit avec regret la ville de Lyon rentrer sous l'obéissance du Roi, XLII, 125. (Mém. de Cayet.) — Demande aux Etats de Blois que le Roi ne permette d'autre religion que la catholique, XLV, 147. Est arrêté par ordre de Henri in avec le cardinal de Guise, 378. Va trouver les officiers de police pour leur remontrer la nécessité de pourvoir aux besoins du peuple, XLVI, 56. Fait rapport aux Etats des entrevues de Suresne, 4:3. Retourne dans son diocèse, 519. Sa mort ces qualités, XLVII, 2/2. (L'Est.)

Espinar (le marquis d'), du parti du Roi, est tué au siège de Rouen,

XII, 50.

Espirette (les jeux de l'), usités a Lille en Flandre, étoient des espéces de tournois ou joûtes, où les grands seigneurs ne faisoient pas dissiculté de se trouver, III, 156.

Espinor (le comte d'), seign. des

Pays-Bas, est tué dans une rescontre aux environs de Dourles, XXXI, 209.

ESSARIB-GIÉMAL-EDDEN-BEN-MA-TROUR, poête arabe, fait des ven à l'occasion du départ du roi de France se rendant d'Egypte à Acre, III, 34.

Essants (Philippe des) passe sa service de Louis x1 après la mort du duc de Guyenne, devient beili de Meaux, maitre des caux et forêts, etc., XII, 83; XIII, 445.

Essé (d') est fait gentilhouse de la chambre en récompense de m génereuse résistance dans la ville de Landrecies, XVII, 167. (Introd) - Est blessé au siège de cette ville, XIX, 463. (Mein. de Du Belley.)

Essex (le comte d'), gouverneur d'Irlande, est jugé et condamné à mort; cause de sa condamnation, XXXVI, 489. (Pontlevoy.) - Amine à Henri IV un secours de 4,000 Anglais; magnificence de ce seigneur, XL, 284. Sa lettre de défi au gouverneur de Rouen Villars-Brancas, 356. Fait une déclaration des causes qui ont porté la reine d'Angleterre à lever une armée contre le roi d'Espegne, XLIII, 284. Fait voile vers l'Es pagne avec l'amiral Haward; assiège Cadix, 286. S'en rend maître par force; reçoit le château à composition, 287. Retourne, coutre son avis, en Angleterre, 288. Essaie inutilement de brûler la flotte espagnole stationnée au Férol, 440. (Mein. de Cayet.) - Amene à Henri sy un secours de 3,000 hommes, XLVI, 179. Son jugement et son exécution, XINII, 308. (L'Estoile.)

Est (Franç. d'), frère du duc de Ferrare, est fait prisounier près de

Landrecies, XIX, 457.

Est (Hippolyte d'), cardinal de Ferrare, légat du Pape en France, détermine le roi de Navarre à quitter le parti protestant et à se récoucilier avec les Guise, XXXIII, 160.

ESTAMPES (le sieur d'), capit. du parti du lloi, est surpris et tué dans une curbuscade par le comte de Caraca, XXXIX, 347.

Estances, jours gentille, out too clean une estarmouche devent Montmedy, XXXI, 106.

ESTERRAY (le seign. d'), du parti du duc de Berri, set arrêté en sortent de Rouen, déguisé en cordelier, XIII, 335. Est noyé dess la rivière d'Eure, 336.

Estusac (Ameuri d') est nominé gouverneur du dauphin Louis, fils de Charles vii, XI, 151. Pour devient un de ses conseillers, 160.

Estoses (le vicomte d') se distingue an siège de Ravennes, XVI, all.

Estoria (Pierre de L') seste fidéle aux deux rois dont il cerit l'histoire; rend justice ouz grands hommes des deux partu, XX, 31. Deux parties dutractes de son Journal on de ses Memorres; en quoi elles différent et interessent, 32. (Introd. aux Mdu, de la sec moitel du seix. secole.) — Su fimille, XLV, 3. Sa naimance; les dernieres parules de **son p**åre mourant freppent vive ent son smagmetion, il etadio à l'aniversité de Hourges sous le sevant Arhuthuot, 4. Ses préventions contre l'Eglise romaine fortiliees par une foule de circonstances, 5, Son mariage; il devient audiencier de la chancellerie de Paris, il reste otranger a tous les partis, et se con-tente de consigner dans sen Registres gon indignation, ses craintes on ses esperances; portrait qu'il fait de lui-même, 6. Il ar voit comme forcé de face porter son ble aine pour l'armée de la Lague, 7. Se liberte cot plusieurs fois mettos er., S. Pourquoi il denigre dans son Journal le parlement de Tours et releve celus de Paris, p. Sous quel rapport son Journal est plus instructif que beauecop de Memoires, 10. Ami de la htterature, il est lie ovec besucutip d'hommes que la cultivent, son dades, ce goët derange ees affaires, un long proces qu'il soutient les cume et trouble se tranquilité , 21. De graves informites eigeneent con humour; al finite men come co-

tre le enthulicisme et les sectes nouvelies, 13. Son second marings, 13. Ses enfanc; son peu de senubilite pour en femme et ses enfans, 14. Caracters particulier de ses Mémores; rapport qu'ils ont avec les Chroniques de Joan de Troyes, 15. Style de L'Estoile ; défaut qu'on lui reproche, 16. Sas idéas independantes en politique et en motière de religion, 17. Ses exagerations tiennent à son caractère frondeur; neanmoins il point fidèlement les opinings d'une claue d'hommes ouanderables de son temps ; il est diversement jugé par les critiques, 18. Editions de la première partie de ses Memoires, 19. Différences entre la premiere édition et les sutres, 20. Préference donnée à la dermière, 22 Différentes pièces relativas aux affaires du temps placées à la surte du Journal de Henri III; chos qu'on a dà faire parmi ces préces, 23. Journal de Henri IV; editions de ca Journal; lacemes qu'elles presentent, 24. Opinions des journaux litteraires aur ous éditions, 25. Examen des manuscrits acquir par la bibliothèque du Roi , lesquels ont servi à compléter le Journal de Henri IV., 30 et mir. Comment on est parvenu à former une houne edition des Mémoires de 1. Estude sur Henri IV, (o. (Notice.) - Pendant la duette de Paris, il donne un pein à un pouvre homme mourant de faim, qui tient un enfaut de cinq ans entre ses brus, le-quel expire de besoin, XLVI, 78. Donne da pain a un homme savant et aue qui mouroit de fom, et to-çoit de lui des sonnets qu'il a cumpoors our le femine, 79. Perd plumeurs personnes de sa famille et un de ses amis, 107, tog et suiv Autres pertes semblables, 114. Accidens qui lui arrivent dans as a son [304]. Autro accident, [3 Quelle part il prend à la reduction de l'arm, details au cette reduction, 63a. Son jugement our l'Hutoire letine de president de Then, XLVII, Laf. Liste des lieres qu'il emporte

avec lui dans son voyage à Gland, XLVIII, 10. Revient à Paris; tempete qu'il essuie en route, 16. Son opinion sur l'ouvrage des jésuites intitulé Amphiteatrum Honoris, et sur un autre d'une demoiselle, intitule le Petit Nain combattant le monde, 21. Consigne aux mains de M. Despinelle son gros Registrejournal in-folio, 22. Reçoit de sa taute Du Thil une obligation de feu son fils qu'elle lui abandonne, 37. Sa visite chez messieurs Dupui; ce qu'il y remarque de curieux, 61. Visite la bibliothèque du Roi; manuscrits curieux; reçoit le modèle en papier d'une piece d'or battue en Angleterre lors de la réunion des deux royaumes d'Ecosse et d'Angleterre, 80. Prête à M. Dupui son Registre-journal de ce qui s'est passé de plus mémorable depuis la mort du feu Roi jusqu'à la réduction de Paris, 83. On lui donne avis d'un emblême sur le traité de paix des Pays-Bas, 85. Reçoit une visite du neveu du docteur Arbuthnot, 87. Donne à un marchand orfèvre la tête antique d'une Faustine de marbre, 97. Fait faire l'inventaire de tous ses papiers-nouvelles, qui montent à deux mille deux cent dix, 100. Quatre seigneurs allemands vont par curiosité voir son étude et son cabinet, 101. Reçoit de M. Peirese la médaille en cuivre de madame la duchesse de Valentinois, 111. Sa depense pour la transcription de ses papiers journaux et mémoires, 126. Remet a M. Courtin tous ses jetons d'argent pour en trier les devises et les nnnées, 139. Prête au même quelques pièces rares et curieuses, 148. Est vole par un de ses amis, 149. Va saluer l'ambassadeur d'Angleterre; assiste à un prèche; ce qu'il v remarque, 153. Achète diverses nouveautés, 156; entre autres une drolerie contre le Pape, 159. Il raconte plusieurs actes execrables commis à Paris au mois d'août 1608, 160. Achète un portrait en taille-douce d'Ignace Loyola, et autres fadaises semblables, 164. Recoit la visite de l'ambassadeur d'Asgleterre et celle de M. Turquet, ateur de l'Histoire d'Espagne, 167. Il fait l'épitaphe de son tombese, 173. Veut vendre son cabinet et m Dibliothèque, 174. Ecrit en leta sa dernière volonté et sa confession de foi , 175.Achète quelques œ vrages de dévotion dont il se moque, 178. Prend connoissance d'un manuscrit intitulé de la Tradition et croyance des Chrétiens & Ame, d'Europe et d'Afrique, etc.; son opinion, 179. Achète quelques livres de disputes théologiques, 183. Un livre nouvrau intitulé l'Injutice terrassée aux pieds du Roi, 103. Vend un grand nombre de ses jetons d'argent, 196. Achète deux figures de monstres nés l'un en Bohême, l'autre en Pi**émont , 210. Sor**t d'une allaire épincuse qu'il svoit avec un des plus grands trompeurs de Paris, 233. Est accusé de perfidie par un nommé Lécuyer; pourquoi, 236. Va voir un prétendu antiquaire, 237. Fait marché avec Lécuyer de son registre manuscrit, 245. Possède un pistolet du pape Jules 14, pièce rare et curieuse, 246. Prête à un marchand épicier trente livres tournois sur une gondole de nacre de perle, 254. Reçoit la visite de sa tante Du Thil; espérances qu'elle lui fait concevoir pour son fils, 261. Sa maladie; prière particulière qu'il adresse à Dieu, 263. Visite son cousin La Guierche; à quelle occasion, 268. Ses plaintes et ses consolations à la (in de l'année 1609, **350. Reçoit** la visite de M. de Bérule , **avec lequel** il dispute sur la religion, 362. Emharras pécuniaire, 373. Somme reçue après dix ans de poursuite, 383. Sa maladic, sa picté et résignation, 410. Il se confesse à un jacobin, XLIX, 139. Conseille à un de ses amis de la religion reformée de se point publier un livre sur lequel il l'a consulté, 147. Son petit Claude se brûle le visage, 165. Il vend la plupart de ses petites médailles d'or, 201. (Mem. de L'Estoile.)

Egroria (Claude do L'), un des fils de Pierre de L'Estoile, est mem-bre de l'Académie française à sa premetre formation; est employé par le cerdinal de Richelieu e composer

des pièces de theâtre, XLV, 14. Estoitt (Louis de L'), fils de P. de L'Estotle, part de Paris pour al-ler à l'armée de la Ligue, XLVI, 37. Est tué devant la ville de Dour-

lens, XL\ II, 139.

Estones ( Pierre de L'), fils almé de l'auteur des Mémoires ou Jourmal, plaide sa première cause à la Tournelle à l'àge de 24 ann, et la gne, XLVIII, 210. Devient agent du cardinal de La Rochefoucauld, 2Š1.

Espouanti (le seign. Jean d') vient dans Peronne avec sa femme et ses enfans, apportant tous les blés de vousmage et de l'argent pour payer la garmioun, et empéche amai la ville de se rendre au comta de Nassa, XIX., 163. Comment le Roi recompense son dévouement, 164.

Estouteville (le card. d') redige par ordre du Roi les réglemens auxvels l'université de Paris est sou-

mise , V111, 85.

Estouteville (Jean d'), seign. de Torcy, reçuit pour le Roi la ville d'Abbeville après la mort du duc de

Bourgugne, XII, 156.

ESTOUTEVILLE (Robert d'), prewôt de Paris, est mis à la Bastille, puis au Louvre, pour injustices et abas dans l'exercice de son autorite, XIII, 253 Est remis dans son office de prevôt de l'arus, 338. Defend vaillemment la ville de Bennvais contre le duc de Bourgogne, 420. Sort de cette ville, va reprendre les villes d'Eu, de S - Valery, et le chiteen de Rambures, 427.

Estoutuvicus (Jerg. d'), fils de Robert d'Estouterille, succède à on père dans l'office de prevôt de

Paris, XIV, 86.

Estoutaville (Jean d'), seign. de Vernon-aut-Seine. (Foyes l'art-Menerd.)

Estantors (les) defunt (o cavaluge de l'armée de maréchal de Ger ; ceructère et manière de vivre de ce pouple; leur origine, XIII, 121.

Estatus (le seign. d'), commusdant de Dourless, attaque les lans-quenets et les defait, XVII, 363. Repousse les ennemis qui viennent

méger cette ville , 363.

Estatus (Gabrielle d'), duchesse de Besufort, maîtresse de Henri IV. meurt substement na moment on le Roi pense à l'epouser; détails sui cette mort, XXXVI, 382 et suiv.; XLVII, 248; XLIX, 380.

Estains (Antoine d') est envoyé

er le duc d'Alençon amprès du roi de Pologne pour le féliciter, et le prier de revenir promptement en

France, XLV, 93.

Evamens (Richard, comte d'), de concert avec le bâtard de Bour gogne, décide de faire une attaque ant Lazembourg, IX, 388. Entre dans cette ville avec plusieurs seigneurs, 391. Se porte à Waterloo avec ses troupes contre les Gantois rebelles, X, 76. Les tue et les disperse, 77. Est fait chevalier per le seigneur de Haubourdin, et fait à son tour plusieurs chevaliers; leurs oms, 78. Achève la defaite des Gantois, leur fait lever le moge d'Oudenarde, St. Entre dans cette ville, 82. Emporte le village de Nevele, 94 Y met le feu; retourne à Oudeuarde, 95. Empêche les Gen-tous de rompre une digue, en tur et fait pluneurs prisonniers, 101. Details our un banquet donne à Lille par le comte, 162. Vers adressés au duc de Bourgogne en cette occaaion, 163. Le comte est envoyé à Louvain au devant du dauphin de France, 219

Erar de la France en 15g1 (diecours sur l'): passages remarquables

sur ect ouvrage, XL, 268. Exars et Opricus L'ambition de les posseder cause de grands maux; l'Angleterre en offre beaucoup d'exemples, XI, 386.

Exam statuers. Anciennete de ces assemblees en France, XXIV, 396. Charlemagne les comulta toujours, 297. Danger qu'il y autuit à

les rendre permanens ou périodi-

ques, 298.

ETATS GÉNÉRAUX tenus sous Jean 11: en quoi ils dissèrent de ceux assemblés par Philippe-le-Bel, IV, 125. Position respective des trois ordres entre eux, 126. Décisions des Etats relatives à l'administration publique, 127. Réformes utiles qu'ils auroient pu faire; maux qu'ils causèrent, 128.

rent, 128. Etats généraux assemblés par le duc de Mayenne : ouverture de cette assemblee, XLVI, 333. Leur résolution au sujet des conférences proposées par les catholiques royaux, 349 et 360. Ecrivent au duc de Mayenne pour le prier d'envoyer de prompts secours à la ville d'Orleans, 350. Se plaignent à lui des impositions qu'on lève aux passages des villes, ponts, rivières, etc., et le prient de les faire cesser; écrivent à tous les députés nommés et non présens, entre autres au duc de Guise, de se rendre à l'assemblée, 361. Exhortent les Orléanais à la constance, leur promettant des secours, et pressent leurs députés de venir aux Etats, 362. Les Etats recoivent la réponse des catholiques royalistes relative aux conférences. 363. Décident que le duc de Mayenne sera invité à revenir, 364. Requierent qu'on fasse justice des placards affichés contre la tenue des conférences pour la paix, menaçant de se retirer si elle n'est faite, 370. Félicitent le duc de Mayenne sur la prise de Neyon; le supplient de revenir au plus tôt pour l'élection d'un roi, 375. Nomment des députés pour la conférence de Suresne, 382. Décident qu'on fera défense aux politiques de s'assembler, 428. Sur la proposition du duc de Féria pour l'Infante, les Etats déclarent qu'ils ne peuvent renverser la loi fondamentale du royaume; quant au prince Ernest, ils ne penvent élire un étranger, 432. Débats au aujet de la declaration faite par les députes nommes pour assister aux conférences de Sureane, 450, et sur

la trève qui a été proposée, 451. Reçoivent purement et simplement le concile de Trente, 509.

ETATS GÉNÉRAUX de 1614 : principales matières qui y somt traites,

L, 258.

ETIENNE DU PERCNE, frère de comte Geoffroy, se croise, I, 104. Arrive à Constantinople venant de la Terre Sainte, et reçoit de l'espereur Baudouin le duché de Philodelphie, 324. Est repoussé par les Grecs devant le château Pentace, 350. Est tué à la bataille d'Andrinople, 356.

Érizibiz, roi d'Angleterre, petitfils de Guillaume-le-Conquérant, se rend maître de la couronne au détriment de sa cousine Mathilde, fille de Henri 1, et femme du couste d'Anjou; est fait prisonnier, puis replacé sur le trône, IV, 34.

ETIENNE (frère), minime, confesseur de la demoiselle Auvillet, appelée la dévote, fait une oraison funèbre de cette demoiselle, avec plusieurs épîtres, révélations, illuminations, extases, etc., pour l'édification de ceux de la Ligue, XLVI, 05.

ETIENNE (Henri), venu de Genève à Paris, reçoit du Roi un brevet de mille écus pour son livre de la Préexcellence du language françois; refuse 600 écus comptant qu'un trésorier lui offre sur son brevet, et finit par perdre tout, étant forcé de retourner à Genève, XLV, 296.

ETREMES, présens annuels que les rois de France recevoient dans leurs assemblées générales; d'où vient ce nom, III, 79.

Eu (le comte d') vient trouver le Roi à Jassa, et est fait chevalier. II, 347. Amusemens de ce seigneur,

Ev (le comte d'), connétable de France, est envoyé à Caen, où il se laisse forcer et se rend prisonnier, IV, 108. Vient à Paris traiter de sa rançon, y est arrêté et décapité pour cause de trahison, 119.

Er (Philippe d'Artois, comte d'),

cet nommé connétable à la place de Clisson, VI, 230. Est chargé de di-riger le comte de Nevers dans l'expedition de Hongrie, 246. Est fait prisonnier à la betaule de Nicopo-les; meurt en prison, 247, 445, 450,

45a et 474. Ev (Charles d'Artois, comte d'), rince du seng, est fort simé de Louis XI; lui reste fidèle; menage un traité entre ce roi et le duc de Bretagne; meurt sans enfans, XI, 336. ( Mém. de Comines.) — Est nommé lieutenant du Roi pour la ville de Paris, XIII, 294. Envoie aux princes ligués le seigneur de Rambures pour négocier un socord, 256. (J. de Troyes.) Eurus 17, duc de Bourgogne,

épouse l'atgés des tilles de Philippele-Long et de Jeunne, comtesse de Bourgogue, et reunit ainsi le duché et le comté de ce nom, IX, 23.

Eupocia, tille de Théodore Losceris, promise à Robert de Courtemay, 1, 470, épouse Auscau de Ca-

hieu, regent de l'Empire, 483 EUPHROSINE, femme de l'asurpatour Alexis l'Auge, cassie en vain e retenir son époux, qui s'enfuit à Zegora; ses efforts pour conserver le pouvoir; offre à ses parens et amis une de ses filles avec le trône; est arrêtée et jetée en prison, I, 34 Reperoit un moment à la cour de l'usurpateur Murtzuphle, 45. S'enfuit evec lui, 52. Va retrouver son mari à Messinople, 68.

EDSTACHE DE SAINT-PIRER, MAIFE de Calais, se sacrifie générousement

pour ses concitoyens, 1V, 115. Evanux (Jean d') un des chefs de bandes qui désoloient la France sous Charles-le-Sage, IV, \$23. Seconde le duc de Lancastre, dans le premier corpe d'armée, à la bataille de Navarette, 410. S'oppose à ce que les Anglais attaquent Duguesclin de nuit, pour avoir la gloire de le défaire au grand jour, V, 128. Est fait pruonnier à la betaille de Cissy , 134.

Evagua (le builli d') traite avec la Pucelle d'Orléans pour la remise

du château de Boaugency, VIII, 186. Exestra (le duc d') est nommé gouverneur de Paris, VI, 358.(Tabl. du reg. de Ch. rr.) - Fait arrêter L'Isle-Adam de la part du roi d'Angioterre ; sa conduite ferme et adroite dans cette occasion, VII, 341. ( Mém. de Fenin.)

F

FARIAN (le greed), capitaine, tue à la bataille de Ravennes, XVI, 215.

Pacazona, général expérimenté, reçoit le commandement de l'arie des Sarrasus après la mort du seltan Meleck-Sala, II, 106. Veut mettre ses troupes en bataille; est taé, 107. (Tabl. du rég. de saint Louis.) — Past chevalier par l'em-pareur Frederic, est els chef des Barrasins après la mort du Sondan, 939 Quelles etoient ses bannières; se vante de manger bientôt dans in tente de mint Louis, 233. (Joinrells )- Nomme Fakreddin par les Arabes; prend sur les France Tebériade et Ascalon, III, 12. Repoit

ordre de s'opposer à la descente des Français devant Damiette, 13, 39, 47. Décampe avec son armée, et passe sur la rive orientale du Nil, 15, 39, 47. Arrête les émirs qui vouloient massacrer le Sultan, 18. Ecrit aux hibitans du Caire pour leur annoncer l'approche des Français, et les exhorter à la dé-feuse de la patrie, 22. Tombe perce de coups dans le combat qui suivit le passage de l'Achmonn, 15, 48 (Extr des Aut ar.)

PACULTÉ DE PARIS, SA réponse à la requête presentée au nom des bourgeou de Paria sur la question de savoir si l'on dost abéissance à un roi bárétique, XI., 80 Cette réponse est imprimée et répandue par les ligueurs, 82.

FARREDIN. (Voy. l'art. Facardin.)
FALERANS (Jacques de) monte
le premier à l'assaut de la tour de
Schendelbeke, X, 134.

FALLOT (Jean), capitaine anglais au service des Gantois révoltés, engage sa compagnie à passer du côte du duc de Bourgogne; comment il exécute ce dessein, X, 124.

Falstol, général anglais, escorte un convoi et défait les troupes du Roi à la journée des harengs; différens avis sur les causes de cette défaite, VIII, 37. Est battu à Rouvray, 47. (Tabl du règ. de Charles vII.) — Assiège Taunie dans le Maine, et s'en rend maître par composition, 107. Il attaque et prend le château de Saint-Ouen appartenant au seigneur de Laval, 129. Assiège le château de La Gravelle, le met à composition; est force de l'abandonner malgre l'arrivée du duc de Bedfort, 130. Escorte un convoi pour l'armée anglaise devant Orléans; l'y amène à la vue des Français, après le combat de Rouvray, 149. Part de Paris avec des vivres et des provisions qu'il laisse à Etampes, et se rend à Yenville auprès de Talbot, 184. ( Mém. conc. la Pucelle.)

FAMA (le seigneur de), gouverneur espagnol de la citadelle de Cambray, est fait prisonnier par le prince de La Roche-sur-Yon, XXXI,

264.

FAMAS (le sieur de), général de l'artillerie des Etats de Hollande, est tué au siège de Dotmarson,

XII, 92.

FARACATAIR, un des officiers du soudan Almoadan, lui fend le ventre après sa mort, et lui arrache le cœur, II, 295. Vient trouver le Roi, et lui demande le prix de son crime, 296.

Fargis (Phil. d'Angennes de), envoyé par le maréchal d'Aumont contre la milice qui vient de Paris pour secourir la ville d'Orléans et en assiéger la citadelle, la met en fuite près de Nemours, et lui enlère sa poudre et ses bagages, XXXVII, 403. (J. A. de Thou.) — Envoye pour investir le Mans, il sauve des flammes une grande partie du fabourg de la Couture, XXXIX, 334. Est nommé gouverneur de cette ville après la soumission qu'elle fait su Roi, 340. Va au secours de Sablé, XL, 59. Est blessé, et se retire su Mans, 60. Est blessé, et se retire su Mans, 60. Est blessé de nouveau su siège de Lavardin, et meurt su Mans des suites de sa blessure, 162. (Mém. de Cayet.)

FARGUES (Jacq. de), marchend apothicaire de Montpellier, est me en prison comme protestant; m maison est pillée par le peuple, qu exige des consuls qu'il soit mis à

mort, XXXIV, 375.

FARINZS (la journée des): poerquoi ainsi appelée; on en fait une sête solennelle à Paris, XLVI, 120. Détails sur cette journée, 122.

Fariscour en Egypte, où se livre un combat dans lequel les Français sont défaits et mis en fuite, III, 29. 41, 49, 52.

FARRÈSE (Alex.), doyen du sacré collége, est élu pape, et prend le nom de Paul 111, XVIII, 291.

(Voyez ce nom.)

FARNÈSE (Horace), duc de Castres, se jette dans le château de Hesdin pour le désendre, XXXI. 201. Y est tué d'un boulet de canon avec plusieurs seigneurs, 205. Leurs noms, 206.

FARNÈSE (Octave) essaie de recouvrer le duché de Parme, occape
par les troupes de l'Empereur, XX,
48. (Introd.)—Traite avec Henriss,
qui le prend sous sa protection,
XXI, 78. (Comm. de Montlue.)
XXIV, 25. Se réconcilie avec le roi
d'Espagne; reçoit Plaisance et le revenu de Novarre, 184. (Mém. de
Tavannes.) — Abandonné par le
pape Jules III, il implore et obtient
la protection du roi de France,
XXXI, 20. (Rabutin.)

FARNÈSE (Pierre-Louis de), duc de Parme, favorise Jean-Louis de Fiesque à l'entreprise de Gênes;

est toe par Augustia, Palvoisia, et le comie de Popoli, XXIV, 26. (Mem. de Tavannes.) — Se forti-fie dans ses duches, XXXI, 17. Pait construire un châtean à Plaisance, dans lequel il est toć, 18. (Robetta.)

PAUCONNEAUS du roi de France. Voyes les Mém. de Fleurange,

XVI. (59.)

FAUDOAS (Antoine de Rochechouert, seign, de), sénéchal de Toulouse, reçoit le commandement d'une legion de mille hommes, XX, 385.

l'avaitant (le baron de) est pris et tue par les catholiques; sa tête est poftee à Lodeve, XXXIV, 300.

Faus (Pierre Du), president à mortier au parlement de Toulouse, reçoit à Saint-Jorry Jacq. de Thou et Prihou; publie des commentaires sue les régles du droit, qu'il dous á Cujar, XXXVII, 32∮.

Pausta (la signora Livis), dame de Sienne, commande les jeunes dames qui travaillent aux fortificsm de cette ville, XX, 64.

Paustus, seign. d'Autum et de mixieu, tige des seigneurs de Seulzken, Saulz de Tavannes, fast baptiser son file l'increm et sa scour Leonine par coint Benigne, XXIII, 137.

Paustus, seigneur de Langres et de Saulakeu, successeur du procodent, fortifie et retranche des rochers contre les Vandèles, et se rifugio evec ses parens et amo dans un lion appele depuis Saulz-le-Duc, XXIII., 139. Meurt dans une beullo livros entre les Français et les Bourguignous; ses enfans trai-tent avec les rois de France et d'Austrusie, et erigent le château de Soulz en duché, 141. Une fille de Souls, epouse sous Charlemagna un roi de Bohéme nomme Leopold, aprés la mort duquel ceux de Sault. pomédent quelque temps la con-roune de Bobême, 142.

Fava (Franc ), sot-desant mode-n et merchend de domans, enrmé pour voi, impostures et au-us erimes, se donne la mort par

le poison; son corps est trainé à la voierie, XLVIII, 114. Histoire de ses friponneries, 115.

FAYARS (le capit.), mestre de camp, meurt des blesseres qu'il a reçues sur le rempart de Metz, XXXII, 360.

Favas (M. de) sort de Castel-Jaloux evec une troupe pour empécher le passage de la jeune Reine, qui se rend d'Espagne à Bordesux ; mais M. de Guue le force à rentrer dans la ville, L. 318. Député genéral des protestans suprés du Roi, fait de frequens voyages à La Rochelle. soi-chant pour porter les esprits à l'accommodement; mon il travalle plutôt à les aigrir qu'à les ramener, 500.

FAT (Michel Hurault, sieur de), teur de l'Excellent Discours, suleur de l'Excellent meurt à Quillebouf; il ordonne qu'on l'expose sprés sa mort trois jours sur les rempurts de la ville, XLVI, 310.

FATE (Ermite de La) est envoyé auprés du roi de Chypre de la part du gouverneur de Génes, VII, 27.

FATE ( le capit. La) repous rand corps d'ennemis devant Meta, XXXII, 327. Eat fast presonance dans une sortie, 363.

Para (Jocq.), avocat au parle-ment de l'aris, remontre au Roi le tort qu'il fera à son royaume s'il y reçuit les decrets du concile de Trente, division dans le clergé à

or sujet, XLV, 306.

FATE (La), ministre protestant, exprime au Roi les crainles des proterinas sur l'intention où il est de e faire instruire dans la religion catholique, XX, 266. Reponse que la Ros las fart, 267. (Introd) - Sa ré-ponse à M. d'O, que se plaint qu'on fast des préches à Paris, XLVII,

PATOLES (le capit.) est bleses dans une sortie ou siege de Mets ; et meurt de ses blemers ; XXXII ;

333

Fittix (ie comte), commandant de Interpreteta seus les ordres de comte de Massau, acciógo Messen

court appartenant au seigneur de Fleurange, XVI, 366. Fait mettre le feu dans la ville de Bouillon, 377.

FELLETON (Guill.), assidé du comte de Montsort, est chargé de garder étroitement Duguesclin, IV, 227. Cédant aux instances de son prisonnier, il lui dit la cause de cette rigueur, 228. Se rend avec ses frères Aimery et Jean auprès du prince de Galles pour marcher contre Henri de Transtamare, 400. Fait de grands ravages en Navarre à la tête de l'avant-garde anglaise, 404. Livre combat à un corps espagnol, 407. Est tué par la troupe de Duguesclin, 408.

FERESTRANGES (le seign. de), maréchal de Lorraine, est choisi aux conférences tenues à Florehenges pour servir d'interprête entre les Français et les Saxons, IX, 378.

FERIX, auteur de Mémoires, n'a pas toute l'impartialité qu'on exige d'un historien, VI, 168. Fut d'abord artificier, prevôt de la ville d'Arras, puis écuyer et pannetier de Charles v1; en quoi ses Mémoires sont curieux, 170.

FÉRAT (le bacha) est envoyé général en Hongrie, XLIII, 147. Y est peu respecté des gens de guerre, et n'obtient aucun succès, 152. Instruit du dessein formé par Mahomet m de se défaire de lui, il essaie d'échapper à la mort, 157. Est pris et etranglé, 159.

FERBOURG, capit. breton, chasse les Anglais de la place de Bonsmolins, et en reçoit la cap:tainerie du duc d'Alençon, VIII, 217.

FERDINAND-LE-CATROLIQUE, roi de Castille, conclut une trève avec le roi de France, XIII, 214. Deud général dans toute l'Espagne à la mort de son fils, prince de Castille, 216. Reçoit du Pape le titre de Très-Catholique pour avoir chasse les Maures de Grenade, 217. Malheurs arrivés au Roi et à la Reine lorsqu'ils etoient au plus haut degré de prospérité, 218. Reflexions de l'auteur à ce sujet, tirées des infortunes arrivées aux autres rois de

son temps, 220. (Ph. de Cominu' – Conclut avec Louis zu uz urangement pour le partage de royaume de Naples, et traite secrétement avec Frédéric, XV, 45 Piège qu'il tend au roi de France. 55. Olire à Frédéric de Ini rendre la partie de son **royaume qui lui** et échue, si Louis xii veut en faire autant; nouvelle intrigue qui aa pas de suite, 68. Il se rapproche de Louis x11 , promet de réparerse anciens torts; conclut son marage avec Germaine de Foiz, aœur 🗖 roi de France, 70. Ne peut empicher l'archiduc Philippe de predre possession de la Castille; trouve moyen de faire revenir Gonnite en Arragon; part pour Naples avec sa jeune épouse, 71. Cherche à detacher Maximilien de son alliance avec les Français; lui propose d'uvrir à Mantoue un congrès où tostes les puissances enverroient leus ministres, 106. (Tabl. du règn. de Louis XII.)

FERDINAND, cardinal, frère de duc de Mantoue, se met en possession du Montferrat après la mort

de son frère, L, 212.

FERDINAND, duc de Calabre, ab d'Alphonse roi de Naples, commande en Romanie l'armée levet coutre le roi Charles vin, XIII, 29. Sort de Rome pendant la mit, et se retire à Naples, 57. Est couronne rois par son pere, et reunit des forces pour résister aux Français, 67. Abandonne à Charles viu la ville de Saint-Germain, et retourne à Naples, 71. Voyant cette ville révoltée, se retire dans l'île d'Ischia, 72. Rentre dans Naples, 159. Conclutavec les généraux frasçais le truité d'Atelle, 196. Meurt peu après sou mariage avec sa tante, 198. (*Mein. de Comines.*)— S'avance au devant des Français; s'enferme dans S.-Germain; en sort pendant la mnit, et se rend à Copone; ne pouvant ranimer les courages abattus, il abandonne cette ville au vainqueur, et vole à Naples, XIV, 227. Réunit les princigistrats de cette ville; abdis leurs mains une couronne a possédée que vingt-six a discours en cette occasion, erti qu'on veut le vendre au nr, il se sauve duns l'île d'is-9. (Tubl. du règ. de Charles Entretient des intelligences s; debarque à Reggio avec e de Cordoue; lantu prés nara, repasse en Sicile pour ie nouvelles troupes, 250. vec une flotte pres de l'île ; effectue un debarquement ; ans Naples au milieu des tions, 251. Marche contre s de Montpensier, à qui il une capitulation qu'il ne **5.** 252. (Nouce.) — Entre spies, où tous les Fransont rencontrés sont mis , 265. Danger qu'il court s combat près de Semerant d'être maître de Na-66. Sauve la garnison du de Loue de la futeur des iins, 309. Donne trois villes es de la Pouille aux Veni-ME gage des sommes qu'ils mt; epouse l'infante d'Ari toute, 311. Prend la ville 1-Severin par composition, iteau d'assaut, 317. Contre ositions du traité d'Atelle, i terre le seigneur Virgile, nor le comte de Montpenmeurent tous deux de chale mauvais traitemens, 318. de Villoneuve.)

ppe 11, tient un discours semblee des Etats tenue à les liqueurs, XX, 263. Il ne par une lettre flatteuse maltre; son discours n'est i que par les Seize, 264. de marier l'infante Claire-à l'archidue Albert d'Aupai deviendroit roi de Fransection; cette proposition à tous les partis, 267. Ruse sique qui excite la joie des mis qui est repoussée par la des Etats, 268. (Introd.)

— XXXVI, 230. Il fait entrer dans l'aris quelques compagnics d'Espagnols, Wallons, Italiens, etc., 257. (Cheverny.) - Entre dans Paris; son discours dans l'assemblée des Etats de la Ligue, XII, 267. Il y fait lire les lettres du roi d'Espagne dont il est porteur, 272. Ecrit à ce roi contre le duc de Mayenne, XLII, 345. (*Mém. de Cayet.*) — Entre à l'arts; comment il est vu par le peuple, XLVI, 252. Répond au prevôt des marchands, qui vient se plaindre de l'insolence de ses gens aux environs de Paris, qu'il fera faire justice, 353. Vient aux Etats présenter ses lettres de créance; offre trois pains bénits à S.-Germain - l'Auxerrois, 363. Va aux Etats; y prononce un discours dans lequel il rappelle les services que son maltre n'a cessé de rendre à la France depuis le commencement de l'hérésie; invite l'assemblée à élire un roi zele pour la religion, 377. Travaille auprès des députés de son parti à empêcher la conférence de Suresne, 379. Propose nu conseil de faire l'infante d'Espagne reine de France, 392. Dans une amemblée tenue chez le légat, il renouvelle cette proposition, 414. Le peuplo le voyant passer, lui tire la langue et se moque de lui, 427. Est repris publiquement par le cure de S.-Eustache a une procession, parce qu'il parie trop avec le due de Mayenne, 428. Propose aux Etats que le Roi son maltre nomme dans deux mois un prince catholique francata pour roi, auquel il donnera sa fille l'Infante en mariage, 433. Propose le mariage du duc de Guise avec l'Infante en l'elisant roi, 457. Du consentement du duc de Mayenne, il fait entrer dans Paris quelques compagnies espagnoles avec une grande quantite de doublons. 591. Son optuion sur le duc de Bris sac, 625. Fait arrêter le capitaine Wallon de S.-Quentin, our le rapport qu'on lui a fait qu'il ne parloit que de paix, 626. Sort de l'aris per ordre du Roi, XLVII, 6 (L'Esmile.) FÉRIA (le duc de), fils du précédent, vient à Paris en qualité d'ambassadeur du roi d'Espagne, pour faire ses complimens de condoléance sur la mort du feu Roi, XLIX, 134.

Férier (Jean), avocat et ancien capit. de la rue S.-Antoine, grand massacreur de huguenots, est envoyé prisonnier à Loches par ordre du Roi, XLV, 178.

FERRAND, comte de Flandre, fait prisonnier par Philippe-Auguste, est renferme à Peronne, II, 25.

FERRAND, conseiller au Châtelet, effrayé des bruits qui courent dans Paris, se retire à S.-Denis auprès du Roi, XLVI, 552.

FERRARE (le marq. de) joûte au maringe du duc de Bourgogne, X, 373.

Fennières (le seign. de ) est tué dans un combat livré près du Quesnoy, XXXI, 233.

FERTÉ-IMBAUT (le sieur de La) cet tué dans la ville d'Avalon, XXXV, 386.

Fervaques (le seign. de) est blessé à la bataille de Cerisolles, XIX, 509.

FERVAQUES (le maréch. de), soutenu par la Reine, dispute au comte de Soissons le gouvernement de Quillebœuf, L, 143.

Fesson, habile au jeu de paume, valet de chambre du cardinal de Guise, fait sauver J. A. de Thou de Paris, XXXVII, 408.

FETANDIA (Henri), capitaine anglais, est fait prisonnier au siège

de Pontoise, VIII, 524.

FEU-ARDENT, cordelier, prêche publiquement que le monstre né à la sœur du curé de S.-Jacques est le Béarnais, qui n'a ni bras ni jambes, ni force ni puissance, XLVI, 338. Autres injures grossières vomies par lui contre le Roi, 418.

Feu grégeois: par qui il sut inventé; manières dont ou s'en servoit, II, 235. Ravages que les Sarrasins causoient dans l'armée des croisés à l'aide de ce seu, 236.

FEUX S.-Siméon (les), bluettes de seu qui paroissent dans la chanelle de Saulx-le-Duc à la mort de ceux du nom de Saulz, XXIII, 1/o FIERRE (le seign. de), neves de comte de S.-Paul, joûte au maringe du duc de Bourgogne, X, 333.

FIGURIOA, général des Impérims en Italie, après le départ de Fernand Gonzagues est battu et repousé près de Villefranche, XXIX, 26;. Se jette en chemise dans la forteresse de Casal, lors de la prise de cette ville, 353. Se sauve ensuite pendant la nuit, 354.

Filipia (Franç.) essaie en Alemagne de faire renaltre les erreus de Pelage; il fait imprimer un livre

à cet effet, XLI, 193.

FILLES REPERTIES. Anecdote ser une maison de ces filles, XLVIII, 382.

Carmes, appelle dans un sermon le Roi coquin; traite le duc de Mayenne de fainéant, XLVI, 357. Dit que les filles de Genève peuvent se marier à 18 ans à qui bon leur semble, sans consentement de personne; prêche contre le premier président de Harlay, qu'il accuse d'être hérétique et de n'avoir jamais rien valu, 358. Se déchaine contre les conférences qui doivent avoir lieu, et contre le Béarnais, 367.

FILVASTRE, seign. anglais, débarque dans le Hainaut avec 3,000 combattans, VIII, 121. Après un rude combat que lui livre le duc de Bourgogne, il est forcé de se retirer avec une grande perte, 122.

FINANCES (état général des): recettes et dépenses, XLVIII; 132. Taxes sur les diocèses; pensions que fait le Roi, 133.

Fioubrat se but en duel avec un nommé Billart, pour l'hommeur de la marquise de Verneuil; suites de ce duel, XLVIII, 192.

FLANY (Guill. de) est tué per l'instigation de sa femme; sa tyran-

nie et ses excès, XI, 25.

FLAVY (Guill. de), gentilh. de Picardie, est nommé par le Roi gouverneur de Compiègne, VIII, 213. (Mem. concern. la Pucelle.)— Est soupçonné d'avoir vendu Jenne d'Areaux Bourguignons, 287. (Supp. uns Meim. sur J. d'Arc.)

Fatta, religieux dominicam, préche a Arras l'orasson funébre de Jenn-sous-l'eur, et fait tous ses efforts pour culmer le resentiment de l'hitoppe son fils, IX, 36.

FERURANGE (Robert in de La Marck, segu. de), fils de Robert II, dit le grand sangher des Ardennes, est accueilli per François i, et devient son serviteur le plus devoué, XVI. (i) Fat deaberite pur son père pour n'avoir pas voulu trabir ers sermens ; est chargé de gagner les · lecteurs d'Allemagne pour procuter la coucogne impersale au roi de France; repouse toutes les avances de Charles-Quint, 152. kat retabli dans sa fortune par son pere; soutient avec courage la guerre coutre l'Empereur; s'attache plus fortemeut que jamais a François i; est fait praionuier avec ce prince a la bataille de l'avie; compose ses Memoires dans as prison, 143. Après le traite de Madrid, reçoit les recompenses dura a sa valcur et a sa fidólite, defend et auve la ville de Peronne, assiegee par le peutre de Names , meart a Longmucon d'une Cérre violente, son arrivre-pente-**Elle e**pouse Heuri de La Tour-d'Auvergue, dus de Boudlon, se couns aous les regnes de Henri iv et da Lemin zere, 144. Conduite genereine de Fleurange envers sa consine, 1 [5. ( Notice ) — Motify gordus out fait ectire ses Memoires, sa natisation; origino de sa famille, 147. A l'age de 9 ans, il va la cour du roi de France, 158, Lat presente au flor, qui lui fait bon accueil et l'euroie vers M. d'Angoulème, c'es Lat hien reça par ce prince, qui s'attache a lut, (for Jeux auxquels d'alexerce avec M. d'Angouléme, 1531 list marie avec la miece du cardinal d'Amhome, 185 Se read on Italie, 194. Arrive & Milan, de la a Verone, poor voervar l'Emperour, 1921 Prise du château de Montcelle et de la petire ville de lugnare, 193. Il va a l'arme ou d'est tem un de deux com-

bate singuliers entre douz chevalings tenant le parti de l'ape, et deux au-tres tenant le parti de la France , 196; et d'un tournoi à pelottes de neuge, ou le grand-maître Cheumont d'Ambouse est bleuse au nez. 197. Suit l'armee a La Mirandole. 199. Prise de cette place par le papa Jules, 200. Va sa siege de la place de La Concorde, qui est emportée d'amant, 201. Part prisonnier Jame-Paul de Maufron, 202. Assiege nue constructor cupies par un commandeur de Rhodes, et sen rend maître, 203. Passe a pied une peute rivière en poursuivant les Vemuens, 206. Defait grand nombre d'ennemis à la journer des Asners, 207. Bologue et son château pris par les Francan sont geadus aux Bentreogho, 208. Apres la bisulle de Ravennes et la retraite de l'armee françane, Flencange se rend dans le pays de Gueldre où il retseut pour le service du Roi 5,000 lanajurneta, 226. Les congedie ensuite par ordre du Roi, 228 km reppelle 2,000 par un nonvel ordre, 239. Accompagne en Itahe le seigneur de la Tremoudle, avec son frère Jamets, 534. Est euvoye avec ses lansquencts pour prendre Alexandere, s'en empure, 330. Arrête le pillage de cette ville. 237. Passe trois pairs et trois nuits nu siese du châtean de Novarre, sous le fea de l'artillerse de cette place, a jo. Details our ce siege, a ja. Comment if oblige la troupe des aventamens a monter la montagne de Trecas, 242 Danger qu'il court sur cette montagne, v 13. Ri cost 46 blemures a la hataille de Trecas, 256. Ramone en Parardie le reste des lansepieneta, 5 (8. Amene du secoura aux Français à la batulle de Guine-gaste, 555. Soppe se à ce que l'acmore se retire pendant la mutt, 256. Recent non les nues d'armes du Ros, a Sg. Est appele aupres de la Rome, atir. Assiste aux nores du comte d Angoodéme, velebrees a 8-Gee main-en Laye, 264 Preud part aux polites et tourmore lacte à l'uris à l'ore eston du mariage du Rou, ape. Res-

çoit de François : la ville de Chiteau-Thierry, 276. Conduit 200 hommes d'armes dans l'expedition d'Italio, 280. Est envoyé sur Turin, qui se rend; pous à Chivas pour le defendre, 285. Poursuit les Suuses dans la plaine, 286 Va rejoindre le Ros, 287. Euvoye à Milau, revient dire au floi qu'il n'y a point d'espoir de traiter avec les Suisses, 200. Est renvoyé pour observer les eunemis, 201. Commence à atta-quer les Suisses, a sou cheval tué sous lai , 293. Rallie les lansqueuets supres da Roi, 295. Est renverse de son cheval, 297. Est fuit chevaher par le Roi après la bataille, 298. Est envoye à Crémone et autres villes pour les reprendre au nom du Roi, 300. Fait les tranchées autour de la ville, et du château de Crémone, qui se rendent au Roi, 301. Est renvoyé en France, 308. Marche sur Meta à la tête de 6,000 lansquenets; a quelle occasion, 309. Obtient des magnitrats de la ville ce qu'it leur demande; recoit d'eux des chevaux en présens, 310. Bâtit une maison nommen blessencourt, qu'il fortille, 3:4. Est clargé de gagner les electeurs d'Allemagne nour donner l'empire à François 1, 315. Accepte l'alliance du seigneur de Sikingen , 316. Assiege avec son père la place de Vireton, appartenant a l'Empereur, 358 Leve de siege, Dresse une embiocade a la garnion d'Ivoy, et tue nu geand nomlire de Namurois, 361. Entre dans Jamets, qu'il répare et fortille, 363, Comment it parvient à ravitadler Jameis et Sedan, malgré l'armée du comte de Naisau, 369. Ne veut puint être compris dans la tiève conclue entre son père et l'Empereur, 379. (Fleuranga.) XVII., 298 et suiv. — Marcha à la defense de S.-Quentin, XIX., 93. Entre dans Perompe avant l'acrisée de l'ennemi, 94 Vient trouver le Rei à Amboise, qui lui fait un grand accueil pour m deleuse de Peronne; tombe molade et meurt à Longumeau, 198. Du Rellay.)

## FOG

Parent, conseiller de la gradchambre et doyen du parlement, meurt à l'âge de 80 ans pans, MLVIII, 340. Exemple de son au-

rice , 347.

Fittus (le sieur de) est charp par le Roi de voir le duc de Mayesas au sujet des lettres de coavontion d'une assemblée générale de parti expédiées par co due, XLIV. 215. Détails à cet égard ; propos-tions faites au duc de la part de Roi , 216.

Futvents (le seign, de) est bins

au siège de Réadin , XIX, 211. Fuico (Breto de) commande se les ordres du prince Frédéric l'a-

mes navale de Naples, XIII, 29. Froquet (Jacq. de), haili d'E-vreux, est tué à la bataille de Monlbery, XI, 369; XII, 284. FLORAT (le sieue de), cepita

du parti du Roi, se distingue à la bataille d'Iscoire, XI., 57 et sur. Frontnet : ce qui s'y passe a l'occasion des Médicis et des Pars,

XII, 351.

Frommonn de Chailly (le capit) est tué à l'assaut de Pavie, XVIII,

Fronon (P.) et La Réour, polerins venant de Jérusalem , matru sent la gouvernante de la citadelle de Montfussin des préparatifs qui se fout à Belmarin coutre Heuri, V, 21.

FLUXAS (med. de) fait comm sauce, étant demoiselle, du chevalier Bayard Jorsqu'il est à la cour du des de Savoie; conçoit pour lai de l'amour et lui en impire; épouse en-suite le seigneur de Fluxas, XV, 203 Retrouve le bon chevaher; doux accueil qu'elle lui fait; hi propose d'annoncer un tournet. 204. Loi fait present d'un manchon qu'il lui demande, 205. Est pries par lui de distribuer le prix de tour-noi , 207. Comment elle le distrhor; als s'envoient tous les ans l'un a l'autre des presens, 208.

kuetos (le seign, de) est bla dans une escarmouche devent Me rt meurt de sas blesmens, XXXII.,

Foisnous (Jean de) prend la croix, I, 102. Est nomme da ciaqu'é.ne corps de bataille contre

l'empereur Alexis, 198.

Foix (le comte de) met le siège devant Bayonne avec le comte de Dunois, XI, 26. Conditions auxquelles il recoit cette ville à composition; noms des seigneurs avec lesquels il y fait son entree an nom

du Roi, 27.

Foix (Paul de), de l'ancienne maison de Foix, est destiné à l'Eglise; son aptitude pour les sciencet; il recherche les savans, a attache aux negociations; sa manière d'étudier, XXXVII, 235. Ses vertus, ses qualites, 236. Est presque toujours employédans les ambassades, 237. Se fait expliquer Platon par Arnau I d'Ossat; explique luimême les sommaires de Cujas sur le Digeste, 238. S'entretieut à Ferrare avec François Patrici de Dalmatic, interprete d'Aristote, 242. **Va saluer à Florence le grand duc** Cosme de Médicis; état dans lequel il le trouve, 246. Visite Alexaudre Piccolomini, qui retouche ses commentaires sur Aristote, 250. Entre à Rome, ou il est reçu du Pape en andience secrète; comment il devient dans cette ville danc de sa bonue foi ; avis salutaire que lui donne le cardinal Prosper de Sainte-Croix, 251. Quitte Rome, et va au devant de Henri ni revenant de Pologne, 260. Retourne à Rome, 262. Revient en France; exprime son chagrin de ce que la guerre est résolue contre les protestans, 263.

Forx (l'abbé de) est conduit à la

Bastille; pourquoi, IA, 183.

Folisser ! Thomelin', redoutable par sa manière de combattre, se iette aux genoux de Clusion, et se

rend prisonnier, V, 89.

Posseca (Antoine), a nbassadeur d'Espagae prés Alexandre vi, vient déclarer à Charles viir que son maître n'entend pas qu'il s'etablisse près de la Sicile; dechire insolemment le traite de Barcelonne que le Roi lui presente, XIV, 226.

FORTAIRE, geatilb., et fils du prevot de Bouillon, est donné pour gouverneur au jeune Fleurange allant à la cour du roi de France,

XVI, 148.

FORTAINE - FRANÇLISE (bataille de), gaguce en 1595 par Henri iv sur l'armée espagnole et le duc de Mayenne, XLIII, 39 et suiv. Noma des seigneurs qui s'y trouvent, 44, et de ceux qui sont auprés du Roi pendant tout le combat, 45.

FORTAINE (Franc.). Histoire merveilleuse et incroyable de cette lille,

XI., 320 à 342.

PONTAINES (Charlot de) se distingue au combat naval livré près

de Modon, VII, 79.

FORTAIRES (le sieur de) défait les Anglais près de Neuville-la-Ilaiz dans le Maine, VIII, 93. Est tue à la bataille de Crevant, 91.

Fontangus (le batard de), soidat de la compagnie du capit. Bahuz, est mis à mort pour cause dintelligences avec l'Empercur,

XXXII., 213.

Fostivov, un des avocats des Seize, meurt d'une fièvre chaude; c'etoit un des grands ennemis de P. de L'Estoile, qui ne le connoissoit pas meine de visage, XLVI, 83.

FONTENAY (le baron de), colo**nci** allemand, est fait prisonnier a la batuille de Renti, XXXI, 293.

Pontenay - Marevil (Francois Du \ al. marquis de\; sa naissance, sa famille: il est admis auprès du Dauphin, et clevé à la cour comme enfant d'honneur; affection que lui porte le maréchal de Souvre, L. 3. II previe**nt ce** marech**a**l d'une intrigue dir gee par M. de V try pour capter la faveur du Roi; accompagne le duc de Mavenue en Espagne ; se rend en Italie ; accompagne le duc de Nevers à Rati-bonne, 🐔 Passe en Holland et en Angleterre; fait ses premières armes sous le maréchal de Bors-Dauphin; vend la copitamerie du Louvre à M. de Luynes; commence la linisón de ce dernier avec M. de Vitry; traite avec M. de Richehen de la charge de mestre de

camp du régiment de Piémont, 5. Assiste à l'affaire du Pont-de-Cé; contribue à la prise de S.-Jean-d'Angely; se trouve au siège de La Rochelle; va porter la nouvelle de la prise de cette ville aux ducs de Savoie et de Mantoue; est chargé de conduire à la cour mademoiselle de Moutpensier, puis de négocier avec le duc de Rohan; devenu lieutenant général et conseiller d'Etat. il remplit plusieurs missions diplomatiques importantes, 6. Est envoyé à Rome par le cardinal Mazarin pour solliciter le chapeau en faveur de son frère, 7. Ses connoissances; son admiration pour le cardinal de Richelien; son expérience ct son bon sens, 8. Ses Mémoires, jusqu'à présent inédits, se divisent en deux partics; quel en est le sujet; la seconde partie se compose de morceaux détachés, 9. Autres Mémoires relatifs à des pégociations, 10. (Notice.) — Avertit le fils ainé et le neveu de M. de Souvré du projet conçu par M. de Vitry et La Curée de faire nommer un fauconuier du Roi, 138. Obtient la permission d'aller en Italie, 218. Se rend a Mantouc; bonheur dont le prince et ses sujets jouissent dans ce pays, 219. Va à Venise, puis à Inspruck, 220. Assiste à la diéte de Ratisbonne, 221. Va à Heidelberg. 223. Est visité par l'électeur palatin; détails sur Heidelberg, 224. Tente une attaque sur S.-Jean-d'Angely, où il court grand danger, 505. Cette tentative devient une déclaration de guerre entre le Roi et les protestans, 506. Fait l'attaque du faubourg de Taillebourg; emporte le portail et les barricades, 508. Est blessé au siège de Royan, 536. Est envoyé à Paris pour amener à Blois mademoiselle de Montpensier, LI, 15. Comment il exécute cette commission, 17. Est envoye à Montpellier pour écouter les propositions de M. de Rohan, 161. Chasse des Forrains de Radouvilliers, 227. Met le feu au village de Bray pour empécher les ennem's d'y loger, 248. Est

envoyé par le Roi pour défende S.-Quentin, menacé par les casemis, 257; puis à Beauvais, 258. Es laissé devant Corbie pour empêcher qu'il n'y entre du secours; travair qu'il y fait, 261. Envoie à M. le maréchal de Châtillon un tambour qui lui est adressé de la part du coumandant de Corbie pour demander une capitulation, 264. Il apprend des otages restés dans Corbie pourquoi les Espagnola out sitôt rende cette place, 269. Avertit le cardinal Barberin du projet formé par l'anbassadeur d'Espagne à Rome d'eslever l'évêque de Lamego, ambasadeur du Portugal, 282. Presd lumême des précautions pour garantir la personne de l'évêque qui est vens chez lui, 285. Le fait escorter par ses gens, 286. Combat livré entre eux et la suite de l'ambassadeur d'Epagne, 287. Fait auprès du cardinal Antoine, camerlingue, d'inutika instances pour qu'on laisse l'ambsadeur portugais retourner librement chez lui, 289. Demande invtilement audience à Sa Sainteté pour lui faire connoître ce qui s'est pase. 290. Déclare au cardinal Barberia que si l'on fait quelque chose au deavantage de l'ambassadeur de Portugal dans la congrégation extraordinaire qui doit s'assembler, il se conduira comme il convient à un ministre d'un roi puissant et victorieux, 292. Est reçu en audience par le Pape; y déclare qu'il n'abandonnera point l'ambassadeur de Portugal si les Espagnols l'attaquent, 206. Est envoyé à Rome afin d'apaiser le différend élevé entre le duc de Parme et le cardinal Barberia: fait au Pape plusieurs propositions à cet égard, lesquelles ne sont point écoutres, 299. Propose une trève de quelques années, 300. Ses efforts pour amener un traité de paix entre les puissances liguées d'Italie et le Pape, 304. Succes qu'ils obtiennent. 307. Est envoyé à Rome par le cardinal Mazarin pour demander le chapeau de cardinal pour le frère de ce ministre ; difficultés qu'il éprouve

dons ortis négociation, 353 et miv. Formeté de se conduite envers le cardmai Savelli, 354. Se lettre se cardinal Mazeria en lui envoyant des observations sur les priviléges attribués aux princes qui ne sont pas du sang royal, 365. Mémoireses rang des princes, 367. (Mém.

de Font-Marenil.)
Fortunatera (le baron de) est
rompu en place de Gréve pour être
convens avec l'Espagool de lui livrer quelques places en Bretagne; ses autres crimes, XLVII, 350.

Fourtage fast imprimer pour la reine Marguerite des anagrammes

de -a façon, XLVIII, 25.

FORTERILES (le srigu de) se dis-tingue à la bataille de Ver, XXII, 137. Met en fuite à Miremont les protestans commundés par le seign. de Pilles, 287.

Postenantes, sénéchal et gouverneur du château de Lectoure, remet avec peine ce châteeu à Mout luc; son entretien aver lus, XXII, 193 Est à la tête d'un complot forme par les protestans contre la ville de Lectoure et contre Montine, 20 :.

Fon TRAILLES (le seign, de), copit-géneral des Albanaus, ravitaille l'éroneune par le moyen que la indique le sergu. de Piennes, XVII, 239.

Ponce (M. de Le) mande en Béarg à tous ses smit de s'opposer à Penécution de l'arrêt du conseil portant rétablissement de la religion cutholique et des seclémastiques dang tous leurs beens, L., 396 en Bearn dans l'intention de meinteair la resolution des États de ce pays contre l'arrêt du conseil, 399. Porte tous les protestans de ca pays à tout ce qu'il veut, et leur fait résoudre de sausembler a Costel-Jaioux, \$16. Erreur dans lequelle il tombe en se rondui-ant avec manvaise for avec M. de Luyune et les minutres, 404. Refuse de se cendre à l'ordre de desarmer que for a envoye le Ror, perd son gouvernement, 503 Remet au Roi fa vále de Saute-Poy, aux conditions qu'il sera fait maréchal de France . etc., 536. Entre à Montbelliard. dont il fortifie la garnison, LI, 214. Porce la château de Montjoye à capituler, amai que la ville et le chi-tenu de l'orentra , 216. Obtient des habitans de Luxeol et entres petites villes du comte des provisions, 218. Arrive en Lorraine; se loge è Lunéville, 233.

l'onont, sieur de Presse, secrétaire d'Etat, me art riche de 300,000 reus, malgre se grande dépense,

XLVIII, (13. Fount (Cl.), natif de Montpallier, fait le premier préche dans l'église Notre-Dame-des-Tables de

cette ville, XXXIV, 344.

Ponzan (Bapt.), capit. génois, ouverneur de la ville d'Albe, est blessé et fait prisonnier à la prise de cette place, XXIX, 150. Entre au service du Roi, et est sociemé gouverneur de Castres, 192.

Ponsavanza (le aieur de), capet. de la Ligue, est fait prisonnier dans un combat livre pele de Charteur,

XXXIX, 166.
Foat (le rapit.) est fait pruou-nier par les Impérious dans une apcormouche qui a beu devent le chitenu de Renu, XXXI, 286.

Розтвована (la signora), dame de Sienne, commande la troupe des dames ageco qui travaillent aux fortilications de cette ville, XX, 64.

FORTIFICATIONS (des). principes et régles sur l'art de forulier les places, XXIV, 434 et suiv.

Pouvenu , le capitaine Lat, groud volent et meurtrier, est roue à l'u-

rio XLVIII, §§.
Fusato (M. de), charge de summer le gouverneur de Sainte-Mene bould de rendre cette place aux geus da Roi , execute cette commusion, I , 36: En obtient je gouvernement, 365.

Posset se (Franç, de Montmoren ey-) est aimee du rot de Navaere, XXXVII., 168. Devenue grose. elle rend toutes sortes de mauvat-

offices à la Reme, 179 Fosses (Jean de), portuon du due de Bourgagne, occupe avec ses

gens le pays de Vimeu et de Santerre, VII, 282. Est reçu dans Beauvais, 283. Pénètre dans le faubourg de Saint-Marcel de Paris, où se livrent plusieurs combats, 285. Force le roi Charles à lever le siège de Sen-Lis, 202.

Forcaun (les filles de Jacques), procureur en parlement, sont pendues et brûlées comme huguenotes

obstinces, XLV, 367.

FOUCAUT D'ARICART OU D'ARCHIAC seconde le captal de Luc à la ba-

taille de Navarette, IV, 410.

Forez (le comte de) vient à Paris, où il s'éprend d'Etiennette de Besançon, femme d'un marchand de cette ville, et la séduit, au point qu'elle abandonne son mari, ses enfans, etc., pour le suivre, XIII, 385.

Forgères (Raoul de) se déclare pour la régente Blanche de Castille,

11, 45.

Fougères, ville de Bretagne, prise par les Anglais pendant la trève qui existoit entre Charles vii

et Henri vi, X, 9.

Forzon (Joseph), abbé de Ste.-Geneviève, se retire par ordre du duc de Mayanue dans sa maison d'Anteuil pour remettre sa santé affoiblie par les persecutions qu'il a soussertes de la part des Scize, du légat et de ses propres religieux, XLVI, 519. Va à Melun auprès du Roi, 552.

FortQues, curé de Neuilly. Son éloquence, ses prédications, ses succes, I, 10. Se rend à la cour du comte de Flandre, et détermine ce prince et sa femme à tout quitter pour la guerre sainte, 14. (A otice.) - Foulques annonce la parole de Dieu dans la France et les pays voisius, 98. Préche la croisade à C1teaux, 128. Sa mort, 146. (Ville-Hardouin.)

FOUQUARMONT (Gaston de Brezé, prince de), est envoyé au secom s da roi de Danemarck avec 2,000 hommes de pied, XVII, 279.

Fot QUESSOLES (le seign, de) est tué à Boulogne, dont il creyoit se rendre maltre, X!X, 557.

Fourelaville, gentilh. normad. est décapité en place de Grère avec sa sœur pour cause d'increte commis eusemble, XLVII, 416.

Fourar (le sieur Du), mestre de camp du parti du Roi, est tue ze

siége de Noyon, XL, 283.

Fourquevaux (le baron de) ou blessé et fait pris**onnier à la bat**eille de Marciano, XXI, 201. (Comm. ee Montluc.) XXIX, 298. — Chef ce catholiques, il vient se retrancher devant Montpellier, qu'il veut asiéger, XXXIV, 355. (*Além. i*e Philippi.)

Fandix (Ant.), de l'ordre des cordeliers, est banni du royaume a cause de ses prédications et des se semblées qu'elles occasionent, XIV

75.

Franc (Du), lieuten. au siege de Condom, donne avis à Montluc de la conspiration des protestans, XXII. 18. Meurt empoisonne par eux, 19

Francia, fils d'Hector, fils de Priam, sonde la cité de Cicambre: ses descendans résistent aux Ro-

mains, V, 252.

François i succède à Louis 311. il entreprend de r**ecouvrer le duc**la de Milan, occupé par Maximilien. fils de Ludovic Sforce; passe avec son armée et son artillerie par un chemin difficile, dont les enneme ne se doutent point, XIV, 493. Entre dans Novarre; traite avec ks Suisses, qui, à l'instigntion du cerdinal de Sion, viennent l'attaquer. 494. Bataille de Marignan; le Roi passe la nuit sur le limon d'une charrette, 495. Le lendemain, exhorte ses troupes au combat, 496. Défait les Sui-ses et les met en déroute, 198. Apprend lui-même à Loui- de La Tremoudle la mort de son fils Charles, prince de Talmont, 500. S'approche de Milan ; en regut les clefs des principaux habitaus; discours qu'ils lui adressent en le Ini remettant, 502. Reponse qu'il leur fait, 504. Entre en trionsphe dans la ville, 505. Bat les Allemands et les Anglais en l'icardie, 529 l'ait assieger Fontaralie, dont Guillauns



Gouffier se rend maître, 530. Léve une grande armée pour aller recou-veer Milans, apprenant les projets de connetable de Bourbon, envoie des gens pour le prendre, 532. Charge Gas l'anné Gouffier du commandement de l'armes d'Italie, 533. Entrepreud d'aller faite lever le siege de Mameille au connetable de Bouchon, 538. Se rend a Aix et se decide a entrer en Italie, 539. Ar-rive a Bugran, il apprend que l'ar-mee du roi d'Espagne et le counetable sont a Milan; y envoie le mar-qu's de Saluces, qui s'empare de cette ville, va assieger Pavie, 5 jo. Veille à tout, pourvoit à tout pendant le siège, 542. Ses enhortations à ses troupes, 545. Bataille de Pavie, 550. Le llot est fait prisonuer, 552. (Puneg. du Cheval. sans repr.) -N'etant que comte d'Augoulème, il est charge par Louis xie de defendre les frontières du nord de la France ; preserve la Picardie de la (Tabl. ruige et du pillage , NV, 136. ( du regn. de Louis xii., - Est, envoye en Goyenne contre les Espagnola, XVI, 250. Reprend S. Jean-Pred de-Port, renvoie en France une partie de son armée, 251. Est васте и Вения съ сонгоние и S-Denis, 256. Son entree a Paris; fêtes et tournois qui s y fant, 277 l'ave nue belle armee pour l'Italie, 278. Denembrement de cette armée; noms des principaus chefs, agg Part de la on lusiant sa mere regente, du froyanne, alto, de rend maître de Novarre et de son château, sarcète a Mintanan, 1984, finisore des ambassadeurs aux Suoses pour trater asce one, 208 Neat differemes bevalor par lesnornede Bayard avant 1 det elle de Morguat, egra Pare as a bee Mem the Invalid, quedacut que el contitue resta hatano, ragino are v.4. Charge Lennem avec 5 homites darmes, et volle continuellement sig son actillet e, sof Payer la nucleur in e charretti, aqili 📝 erransor, mëne voti, le Journal de Louise de Navoie, 398 Proud Reprint, Meta-same-Con-

ture; defait les equemis pics de Valencicunes, (06.) Envoie preudre Milan et asseger le châte in , 300 Rend Bresse aux Vénitiens, 301 Fait son entrée dans Milau; létes et tourn as qui s'y font, 304. Se rend à Bologne pour conferer avec le Puge, 306 Betails sur cette entrevue, 307. Retourne en France, 310 Fêtes données à Amboise à l'occa non du baptême de son lils aiuê 356. Ville en hois contre laquelle on fait un siege; noms des seigneurs qui y ligurent, plusieurs personnes y sont tuces on blessees, 328 A la nouvelle de la mort de l'empereur Maximilien , le Roi envoie les seign de Bonnwet, d'Orval et de Fleurange en Allemagne pour gegner les ricciours, 330. Details correux sur cette au basade, 331. Comment le Bui reço t les ambas-adeurs du roi d'Angleterre, 340. Entrevue artêtée entre les deux princes dons la ville d'Ardres , 341. Retour des ambas sadeurs français après l'élection de l'empereur Churles-Quant, 37 i Destalls sor l'entre vue du rei de l'inne et du ros d'Angleterce : 345 Joûtes, tournous et Jestius : 351 / Foir le Journal de Louise de Succie, (03) Le mariage entre le Dough n'et la tille du roi d'Angleserre y est concla, 373. Le Roi envoie l'anural de Connect days la Guernne pour recouque or la Navarre, Mio : Weat. de Flewange ; - Louis xii le fait etober au college de Bavarre, XXII, a k. k. t., inverse par ea nie te Louise de Savoir ; se plait dons la sucu te de sa so ar Margo rite, duches e d'Alercou , compara si fi de ces don't process and futr guescerete de l'una oix rover. Anne de Prubin, et le sie de detarber Che d'Autra Cese Leon y de la ligne forrive rights to Leance, 16. Pense a fure la cosquère du du lie de Milan, in Iraçe en laveur de samere le cooke d'Angontôme en duclor, հումեցութ եւ բւլարում է բուն բառև Halie, 18 Extemple d'a Susses i Marignan , 19 Sa lettre a sa mere sur cette bataille, 18; Son cutterce

avec Leon x; revient triomphant en France, laissant le gouvernement du Milanais au connétable de Bourbon, 20. Donne une face nouvelle à sa cour; y appelle toutes les femmes aimables, 21. Remarque la comiesse de Châteaubriant, sœur de Lautrec, 22. Signe une paix perpetuelle avec les Suisses, 23. S'occupe du soin d'embellir et de policer son royaume, 24. Les préventions que la comtesse de Châteaubriant lui a fait concevoir contre le connetable de Bourbon augmentent quand il voit l'interêt qu'elle prend ensuite au counétable, 25. Sa conduite ferme dans l'affaire du concordat, 31. Il en ordonne l'enregistrement au parlement, 32. Appelle auprés de lui Léonard de Vinci et les plus célèbres architectes d Italie, 34. Sa concention facile, son gout exquis; comment il traite un charlatan nomme Jules Camille, 35. Essaie d'attirer en France le célébre Erasme, et Ini offre la direction du college royal, 36. Se met sur les rangs pour obtenir la couronne imperiale, 39. Jette les premiers fondemens du Louvre, 43. Son entrevue à Ardres avec Henri vili n'a aucun résultat, 44. Fait fuir devant lui Charles-Quint an-dela de l'Escaut; irrite le counétable de Bourbon, 47. Crée vingt nonvelles charges de conseiller au parlement; convertit en monnoie la grille d'argent de S.-Martin de Tours : ouvre un emprunt de 200,000 livres sur la ville de Paris, innovation qui réussit mieux qu'on ne l'espercit, 51. Origine des rentes sur l'hotel-de-ville, 52. l'onde deux chaires d'hébreu et deux de grec; appointemens qu'il y affecte, 55. Envoie à Venise Jean de l'ascaris pour faire venir de la Gréce un certata nombre de jeunes gens destinés à être eleves avec la jeunesse françuse, et à repandre parmi leurs camarades le goût du gree; charge Clement Marot, son valet de chambre, de retoucher le roman de la Rose et autres productions, 56. Prêt a passer en Italie, il forme le pro-

jet de réconcilier le connétable avec sa mère, et de le nommer lieutenan général du royaume, 60. Convauce de sa trahison, il essaie de le ranner; va le trouver à Moulins; per de succès de cette démarche, 61 Charge Bonnivet du commandement de l'Italie, 62. Traduit devast le parlement les complices du connétable, 63. Court au secours de Marseille; repousse les ennemis: passe en Italie, 65. Entre dans Mr lan; fait le siège de Pavie; divbe imprudemment son armée, 66. Livre bataille, est bleame, et se rend à Lannoy, vice-roi de Naples; est conduit au château de Pazighitor. son billet à sa mère, 68. Reçoit la visite de l'escuire et du connetabir; quel accueil il fait à l'un et à l'autre, 6g. Comment on le décide » 📧 laisser conduire en Espague, 70. Sa lettre aux différens ordres de l'htat, 71. Est conduit à Génes, pus a Barcelone, 72. Ensuite à Valence, d'où Lamnoy le mêne dans une maison de campagne où il peut jouir du plaisir de la chasse; cat enfin conduit scion ses désirs à Madrid , 73. Comment les femmes du plus haut rang s'empressent d'adoucir sa prison; ordre de Charles-Quint pour lui interdue toute distraction, 7\$. François, ne pouvant obteuir de l'Empereur des conditions raisonnables, dresse un acte d'abdication en faveur du Dauphin son fils, et l'envoie à Charles-Quint, 84. Signe un traité, contre lequel il proteste en secret, 89. Est échangé coutre ses deux fils aines, go. Sa conduite envers madame de Châte**au**briant ; il s'attache à mademoiselle d'Heilly. or. Offic aux ambassadeurs de Charles-Quint 2,000,000 pour la rançon de ses fils, 93. Marie la duchesse d'Alencon au jeune Henri d'Albret. roi de Navarre, 95. Convoque à Paris une grande assemblee, on al demande des secours, soit pour continuer la guerre, soit pour lacheter ses fils. 98. Va sur les frontières d'Espagne recevoir son epouse et ses enfans, 101 Ses egards



Pra. pone Eléonore, 195. Ser vers à ma-demoische d'Heilly; il la fait duchame d'Etsenpes, 106. La confor-unté de guêta qu'il trouve en elle avec les aires augmente son penchant pour la culture des lettres, 107. Il contribue a donner une bonne direction a l'étude de l'histoire maturelle, 108. Met sou grand ou-mônier à la tête du collège royal de France; accorde des sommes considerables à plusieurs homeses inatresta pour arbeter des manuscrits en lishe, en Gréce et en Asie, rog. Encourage les travaux de Robert Etienne, qu'il place à la tête de l'imprimerie royale, 110. La politique le determine a marier aun secoud file licurs evant ses deux autres file, 117. Il entreticnt des relations avec les protestans d'Allemagne, s off. Consent a morrer Henry a Cathorme de Medica, niece de Cle-ment vii; se rend à Marseille; son entrevue avec le l'ape; conseils qu'il les donne, 130 Entrettent des agens secrets auprès de plusieurs princes d'Italie, 121. Menace Fransis Siurce d'entrer dons le Mulanote a il n'obtient pas reporation du mipplice de son agent Merveille; tablit une chaire d'éloqueuce latine, 122. Charge Guillaume Du Bolley d'ouveir une neguciation avec Melonchion, fun des duciples de Luther, suite de cette demarche, 193 Pourquut il derient ennemi implacable des novateurs, 124 Ausista an supplice qu'on fait subir a quelquos-uns d'entre eux, 125. Su renie au due de Montmorency, qui acque la reine de Nevarre d'avoir adopté les doctrines nouvelles, 156. l'abbe un citt qui projerit les sectores; contradictions dans la rondeste du Ror, à quoi il faut les attrihoer, 117 Pavorne Limorrections de Genére, 131 Pait envahir les Liste du dec de Suvuie, 132 Ruppelle I amiral Brion; adopte un syté ue de defense pour son royaume, a 15. Ordonne la derastation de la l'rovence envalue par Charles-Quint, i 35. Se doubter et sa resignation à

la mort de Pouphin, 137. Il tient un lit de justice a l'arie, et s'y fait déclarer superain de la Flandre et de l'Artois; se met à la tôte de son armee; obtient des succes divers dans ce pays; signe une trève de dix mois; se decide à passer en Italia, r 38. Conclut une trève de trois esoi pour le Piémont, 139. Se rend à Villeneuve pour traiter de la paix avec Charles-Quint; signe une trève de dez una avec lui, ifi. Entrevag de ces deux princes a Aigues-Mortes, 152. Situation de la cour pendant la paix, rivolite entre la du-cheme d'Etampes et Diane de Pojtiers, 145. Lienou du Roi avec la belle Ferromere, suites terribles de cette baseon pour l'un et pour l'autre, i (g. Chang mentqui i opère dam l humeur du Rot, 151 Il etablic les foteries, read un edit pour qu'un re-dige tous les actes publice dans l'idiomenational; fait un reglement relatif aux registiva de baptême, 152. Avertit genérousement l'Empereur des des eins des rebelles de Gand, 153. Accuede à ce pernee le passage par la France; le comble d'atten-tions et de soms à Paris, 154. Reponne toutes les propositions qui lui sont faites contre l'Empereur, 155, lutrigues que lui font abandon-ner Anne de Montmorency et l'amiral Brion, 159 Se refroidit pour la maron de Lorraine, 161. Romet la directiva des affaires au marechal d'Annebaut et au cardinal de Tournon, 161. Part pour La Borbelle, que a est revoltee et se sonmet a son approche, 165 Envolut le Luxembourg, 166. Deliver Landrectes, et recompense magnificuement la garniuna de cette place, 167-54 douleur en apprenant la reddition de S Diagr, 171 Il calme l'elfon ge-neral, 172 Conclut le traite de Crepy, 173. Complète et perfoc-tionne le collège royal de France, 175 Protege les arts comme les lettres, noms des savans qui lleuris aent aous son régne, 178. Il tombe dangercooment malade, 181. 15 tada sur ses dermera momena, ses

conseils au Dauphin, 182. Réflexions sur son règne, 183. (Introd.)

Il maintient dans leurs Etats tous les serviteurs du feu Roi; se fait sacrer à Reims; fait son entrée à Paris, 253. Nomme Ant. Duprat son chancelier; fait le duc de Bourbon connétable, le comte de Vendôme gouverneur de l'Île de France, Lautree gouverneur de Guyenne, La Palice maréchal de France, M. de Boissy grand-maître d'artillerie et surintendant, Robertet secrétaire principal; a pour favoris Anne de Montmorency et Ph. Chabot, seigneur de Brion; renouvelle les alliances du feu Roi avec les princes voisins, 254. Se rend à Lyon pour passer en Italie; noms des seigneurs qui commandent les divers corps de son armée, 257. Laisse à Louise de Savoie l'administration de son royaume; suit le duc de Bourlion à Embrun, 258. Passe les Alpes, entre dans Coni, 260. Est reçu avec magnificence dans Turin; entre dans Novarre; se dirige vers Marignan; conclut un traité avec les Suisses par le moyen du duc de Savoie et du bâtard de Savoie, 261. Clauses de ce traité, qui ne fut point observé, 262. Bataille de Mariguan; François de Bourbon, le seigneur d'Imbercourt, le comte de Sancerre, y sont tués; le Roi passe la nuit sur l'affût d'un canon; le lendemain le combat recommence; noms de ceux qui y perirent ou furent blessés, 264. Le Roi envoie le duc de Bourbon assieger le château de Milan, et se rend a Pavic, qui lui ouvre ses portes, 268. Conclut un traité avec les Suis-es et avec Maximilien Sforce , qui lui abandonne le duché de Milan, 269. Entre dans Milan avec tous les princes de son sang; se retue à Visève; prend jour avec le Pape pour une entrevue à Bologne, 270. Traités conclus dans cette entievue, 271. Rend aux Milanais leur scuat; nomme le duc de Bourbon son lieutenant géneral pour tout le duché; revent en France, 272. I étes à l'occasion du l'aptême de sen

fils ainé, et du mariage de Laurest de Médicis avec l'héritière de Bologne, 278. Menées et pratique pour l'élection d'un empereur, 28, Entrevue des rois de France et d'Angleterre entre Ardres et Guine. 283. Fêtes et tourmois qui s'y cekbrent, 284. Accident qui arrive 27 Roi le jour de la fête des Rois, 266 Source et origine des guerres entre François 1 et Charles-Quint, 288 Le Roi commence à lever une arméc, 300. Noms des seigneurs qu'il charge de cette levee, 301. Partage son Etal en qualre gouvernemen. donne la Champagne au duc d'Alençon, la Picardie au duc de Vendôme, le duché de Milan à Lautrec. la Guyenne à Bonnivet, 303. Rassemble à Reims les princes de seu sang et autres capitaines, 304. Pourvoit à la sûreté de Mouison, menscée par les Impériaux; nomades capitaines chargés de défendre cette place, 307. Envoie des secours à la ville de Mézières, 315. Réunit sou armée à Fervaques; décore Bayard de son ordre de S.-Michel, 3 9. Jette un pont sur l'Escaut, au-dessous de Bouchain, 326. Comment l'armée française manque l'occasion de hattre l'Empereur, contre l'avis de La Trémouille et de Chabanne, 327. Le Roi envoie prendre Bouchain; par la médiation du res d'Angleterre, fait un traité avec l'Empereur; pourquoi ce traité est rompu, 328. Charge les dues de Bourhon et de Vendôme, et k comte de S.-Paul, d'attaquer l'esdin, qui est emporte d'assaut, 33a. Noms des autres places qui re soumettent; revenu à Amicus. le Roi licencie son armée; liste des seign. auxquels il donne charge d'homme d'armes, 331. Envoie à Champeanux, commandant de Tournay, la permission de capituler aux con :tions les plus hono: ables possible. 332. Envoie en Italie, au accours de Lautrec, le bâtard de Savoic. le marcchal de Chabannes, Galeas de S.-Severin et le seign, de Montmorency, 361. Pait de nouvelles

dispositions pour entrer lui-même ant été tués à Pavie, 16. Conclut. ou Italie, 406. Averti des projets une ligue avec le l'ape, le roi d'An-du connetable de Bourbou, pour-gleterre, les Vénitiens, les Suines voit nux affaires du royaums, 410. Va trouver le connétable à Moulina, 411. Envoia le bătard da Savoie et Chabannes pour l'arrêter, &13. Pourvoit à la sérete des frontières de Champagne, 421. Envoie en toute bâte à Puris le duc de Vendôme pour y commander, et pour-voir à tout contre les entreprises des Auglais et des Allemands, 437. Va an secours de Marseille, 454. Forme le projet de passer en l'alie ; noma des seigneurs qui le susvent, 455, et des gouverneurs de province qu'il laisse en France, §56. Marche sur Milan, §57. Se rend de-vant Patie; disposition de son arnice, 459. Siezu de cette ville, 460. Refuse une trève de 5 ans proposes par le l'ape; fatt alliance avec lui, et coment à former une entreprise sur Naples; nome des reigneurs charges de cetta entreprase, (63. Appelle aupres de lui La Tremonille, et se prepare au combat, 479. Reçuit avis du Pape de ne point liweer de combat, 483. Circonstanoes qui le determinent à aller attaquer l'ennemi, {8}. Comment ement de la lintaille de l'avic , §86. Le Roi a un cheval toe sous lest, il est blessé, 487 li se cend su vice-roi de Kaples, est conduit dans l'eglise des Chartreux, \$88. Nome de ceux qui mourarest on farest faits personniers dans cette bataille, §80. Le Bui refuse les actudes que l'Emperear las fait proposer à l'oas queton, XVIII, A. Consent a cire conduct en Espagne, 9. Comment il y arrive aprés pluseurs difficultes, su. Tom-be malade a Madri I, 11. Favuse en Prance son abdication en faveur de aon file, et les seigneurs de Montmoreney et de Brion pour le servir, 13. Conditions auxquelles il rouscrit, if Epouse la seor de l'Empercur, re ernd a Fontarable, est echouse contre ser doux his, 15. Comment il pourson aix charges yecuntes per la mart de ceux qui

et les Florentens, pour mettre l'Italie en liberte, 17. Fait arrêter les ambassadeurs de Churles-Quint, et l'euvoie defier, 32. Texte de ce dé-6, 101. Son discours au seigneur de Granvelle, 34. Service qu'il fait faire à Notre-Dame de Paris punt honorer la memoire de Lautrec , 75. Va au derant de ses enfans et de la reme Elconore, qui fait son entres à Paris, et est confronnée à S.-De-nis, 97. Le Roi fait rompre les ségociations entantes par la Reino pour owener une entrevue entre lui et l'Empereur, 120. Consent a s'uair avec ce prince pour faire la merce aux Turca; envoie cet eflet auprès du l'ape le duc d'Albanie avec de pleius pouvoirs, 131. Sa conduite envers les princes d'Allemagne qui réclament son appui, 12 . Accorde des secours d'argent au roi Jean de Hongrie, 128. Refuse Cenvoyer des troupes en Allemagne contre les Turcs, mais offie de defendre l'Italie de leur invasion, 139. Fait un nouveau traite avec la evi d'Angleterre ; articles de ce trajte, 131. Réunit pour toujours le dach : de Bretagne a la couconne, (3). Son entravae a Boulogne avec le roi d'Angleterre, 133. Lettre mr l'ordre et les e remouies observées dans cette entrevue, 277. Traté qui y est conclu, 134 llejo n e que Françon : fait a c roi d'Angleterre aur ses plaintes à l'égard de la cour de Rome, et sur les propositions que y sont relatives, s 16. Instructions données par les deux rois sux cardinaux de l'ournon et de Gramont, charges de se rendre suprés du l'ape a l'entrevue qu'il doit avoir avec l'Empereur, 13q. Le Bot obtientinia daide des prelatada royaume, 173. L'uvoir non cardenous de Tournon et de Gramoot posivoir de conclute le mariage du duc d'Or leaux avre Catherine de Medicia, mece du Paper, c'75. Sa reponzo aux chicerons factes par la Paper con-

cernant la convocation d'un concile général, 162. Sa réplique à l'Empereur sur le même sujet, 167. Ses efforts auprès du Pape pour qu'il use de modération envers le roi d'Angleterre à l'occasion de la dissolution de son mariage, 177. Essale inutilement de retenir auprés de lui le duc de Norfolck, ambassadeur du roi d'Angleterre, pour le mener avec lui à l'entrevue qu'il duit avoir avec le Pape, 185. Comment il accueille Bonacurse-Gryne. député vers lui par les ducs de Bavière, 186. Sa lettre au duc de Milan pour se plaindre de la mort de Alerveille, et en demander réparation, 195. Sa lettre à l'Empereur sur le même sujet, 196. Va à Marseille pour s'y entretenir avec le Pape, 200. Se rend au palais du poutife, 207. Objets traités dans cette entrevue, 208. Ordonne par chaque province la levée d'une légton de 6,000 hommes, 268. Fait la revue des légions de la Normandie ct de la Picardie; noms des capitaines de ces légions, 269. Fait marcher la légion de Champague contre une maison fortiliée du seign. de Burancy, qui s'est soustrait à son obeissance; retablit ce seigneur dans sa maison après sa soumission; demande passage au duc de Savoie, qui le lui refuse, 271. Reitère sa demande jusqu'à trois fois sans avoir de répouse, 274. Envoie au seign. de Velly, son ambassadeur auprès de Charles-Quint, une requête pour ce prince au sujet du duché de Milan, 297. Notifie cette même requête à Liquerques, ambassadeur de l'Empereur auprès de lai, 299. Instrut des menecs secrètes de Charles et de sa mauvai-e foi dans les negociation», se décide à pousser la guerre en Savoie, 305. Envoie ordre à l'amiral de Buzanges de marcher'sur Verceil, 318. Envoie le cardinal de Lorraine auprès de l'Enpereur, et le charge de donner en passant ordre à l'amiral de suspendre les operations de la guerre, 36 a. Sa repouse au discours tenu à Rome

par l'Empereur, 378. François en voie le double de cette réponse se roi d'Augleterre; pourquoi, 300 Refuse d'attaquer Charles - Quint avant qu'il se soit déclaré en eus de guerre, 397. Veut épuiser toutes les voies de négociation qu'il propose, 400. Envoie à ses lieutenmen Italie, Picardie et Champague, des ordres pour qu'ils se mettent en état de defense, 401. Donne au marquis de Saluces dix-sept places du Piemont, 402. Discours qu'il tient dans son conseil sur l'inntilite de ses tentatives auprès de l'Empereur pour conserver la paix, 419. Plan de défense qu'il y propose. 426. Ses dispositions pour la garde et la sûreté de ces provinces. 431 Mesures qu'il prend après la défection de François de Saluces, 474 Rappelle l'ambassadeur Velly, et renvoie celui de l'Empereur, 496. Pourvoit à la défense de la Provence, 400. Son entretion avec Anne de Montmorency sur la conduite à tenir envers l'ennemi, XIX, 19. Se rend à Valence qu'il fortifie, et d'on il pourvoit à tout, 75. Comment il reçoit la nouvelle de la mort du Dauphin, 80. Sa coustance; discours qu'il adresse au nouveau danphin Henri, duc d'Orléans, 82. Tient conseil sur les affaires de la guerre; envoie des ordres à tous ses lieutenans généraux, 84. Envoie Henri commander l'armée sous la conduite du connét. Montmorency: conseils qu'il lui donne en partant, 136. Investit du marquisat de Saluces Jean-Louis, frère de François de Saluces, 151. Maigré l'avis de son conseil, et celui du conseil de Montmorency établi à Avignou , le Roi part de Valence et se rend à son armee, 157. Veut suivre l'Empercur dans sa retraite; est détourne de ce dessein par les nouvelles qui lui arrivent de Peronne; envoie de grands secours vers cette ville, 160. Instruit de la retraite du comte de Nassau de devant **cette pla**ce, fait dans son camp une procession genérale pour en remercier Dicu.

tient conseil sur ce qu'il doit faire, 175. Va viniter et soulager le pays abandonné par l'ennemi; fait fortifier les principales places de la Provence et du Languedoc, 176. Visite la ville d'Arles, 177. Retourne à Lyon; est instruit du faux rapport fait au roi d'Angleterre sur la retraite de l'Empereur par les ambassadeurs de ce roi, 178. Convoque une grande assemblée où on lit les proces-verbaux, interrogatoires, confessions, etc., de celui qui est accusé d'avoir empoisonné le Dauphin, 193. Condamnation et exécution du coupable, 194. Part de Lyon; rencontre sur sa route le roi d'Ecosse; accueil qu'il lui fait, 195. Recoit divers messages, 196. Apprend que l'Empereur est retourné en Espagne, 197. Conclut à Blois le mariage de sa tille Madelaine avec le roi d'Ecosse, 198. Ecrit des lettres aux États de l'Empire et à Rome sur ses droits au duché de Milan, 199. Renforce les garnisons de la Picardie; noms des capitaines qu'il y envoir, 201. Convoque la cour des pairs et celle du parlement, et y fait assigner l'Empereur à compatoitre par procureur, comme coupable de rebellion et de félonie; confisque et réunit à la couronne les comtes de Flandre, d'Artois, de Charolaus, etc., 202. Delibère de lever une pui-sante armée pour exéculer cet arrêt, 203. Assiége la ville de Hesdin et s'en rend maltre, 207. Assiege le château; noms des capitames employes a ce stege, 208. Details sur les opérations, 2013. Le chateau se rend par capitulation, 212. Le Roi envoir le seigneur d'Annebaut soumettre la ville et le chatora de S.-Paul, qui se rendent, 213. Visite crite place, qu'il fait fortilier; noms des capitaines qu'il y met pour la garder, 222. Se rend à Dourlens, où il met aussi une garnison; noms des chefs, 223. Delibere de marcher en personne en Italie, 267. See dispositions a cet egard, 208. Fait rassembler toutes les bétes de somme des provinces voisines

des Alpes, pour transporter les vivres nécessaires à son armée; pourvoit à la sureté du royaume; envoie devant lui le Dauphin et Montmorency avec l'armée, 274. Se rend à Briançon; passe les monts sous l'escorte de Martin Du Bellay; arrive à Carignan, où il trouve le Dauphin et le connétable, 285. Conclut une trève générale avec l'Empereur, tant pour le Piemont que pour la Picardie, 287. Recott à Carmignolle le marquis Du Guast, 288. Nomme le seign, de Montejean gouverneur et lieutenant général du Piémont; licencie les Suisses; revient à Lyon; envoie à Leucate, pour traiter d'une paix génerale, le cardinal de lorraine et le grand-maître de Montmorency, 289. Termine la querelle qui existoit depuis long-temps entre quatre gen ilshommes du Berri : sujet de cette querelle, 290. Se rend a Nice, où se trouvent le pape Paul et l'Empereur, 292. Conclut une trève de dix ans; voit de nouveau l'Empereur à Aignes-Mortes, 293. Fait fortifier les places de Piémont. 291. Refuse de acconder les révoltes de Gaud, et fait averter l'Empereur de ce qui se passe dans les Pays-Bas, 295. Accorde à ce prince un passage sûr par la France; envoie ses deux fils au devant de lui jusqu'a Bayonne, 296. Celébre les noces du duc de Cléves avec la fille de sa sœur Marguerite, reine de Navarre; fetes à cette occasion, 301. Appelle auprés de lui Annebaut, et le charge des allaires, 302. Ne pouvant obtenir satisfaction da meurtre de ses ambassadeurs, se decide à recourir à la voie des armes; sa declaration a ce sujet, 353 Raisons qui le determinent a une guerre ouverte, et a la faire en même temps du côte de l'Espagne et dans le pays de Luxembourg. 364. Envoie de ce dernier côte son fils Charles, duc d'Orleans, à la tête d'une armee, sous la conduite du duc de Guise, 366; et en Roussillon le Dauphin, sous la condute du marechal d'Annebant, 365

Charge le seigneur de Longueval de faire une levée d'hommes dans le duché de Gueldre, 370. Marche contre les rebelles de La Rochelle, 398. Discours qu'il leur adresse, 400. I cur pardonne en faveur de leur repentir, 403. Réunit son armée à Catillon; noms des seigneurs qui s'y trouvent, 426. Fait fortifier Landrecies, 427. Pourvoit à la défense de la Picardie; se retire à Guise, 438. Rappelle les seigneurs français qui se sont jetés dans Landrecies, 439. Décide d'attaquer Luxembourg pour secourir le duc de Clèves; dispositions qu'il fait à cet égard, 440. Se décide à garder et a fortifier Luxembourg; raisons qui l'y déterminent; il se rend luimeme dans cette ville, 453. Délibére d'aller devant Landrecies pour y rencontrer l'Empereur, 454. Noms des capitaines qu'il laisse à la garde de Luxembourg , 455. Instruit de la disette de Landrecies, marche luimême au secours de cette place, 165. Résolutions prises dans son conseil pour faire entrer des vivres dans Landrecies, 466. Renouvelle la garnison de cette place, et accor le des récompenses à celle qu'il en fait sortir, 468. Lêve son camp, et opere sa retraite sur Guise, 472. l'ourvoit à la sûreté de ses places, et se retire à La Fére-sur-Oise, 476. Fait faire des levées pour aller au secours du Piémont, 481. Envoie le prince de Melphe au secou**rs** de Luxembourg, 482. Envoic Martin Du Bellay en Piemont porter de l'argent au comte d'Enghien, et le charge de sen procurer par tous les moyens possibles, 491. Mande au comte d'Enghien de lui envoyer 6.000 soldats français et 6.000 Itahens, pour resister à l'Empereur, 52). Donne le commandement de son armee en Picardie au Dauphin et au duc d'Orléans, sous la direction de l'amiral d'Annebaut, 525. Baisons qui le determinent à traiter de la paix, 550. Conditions auxquelles elie est conclue, 551. Le Roi envoie des secours en Ecosse, 550.

Lève une armée de terre et de me pour reprendre Boulogue, 551. & rend lui-même à Touques en Normandic, 562. Donne ordre au maréchal I)u Biez de marcher sur Boulogne, 563. Après la mort du duc d'Orléans son fils, se retire su vilage nommé L'Hôpital, et de la cavoie plusieurs seigneurs visiter k fort élevé devant Boulogne, 587. D'après leur rapport, se retire à S.-Fuscien, 588. Précautions prises pour empêcher une descente des Anglais au pays de Tiérache et cavirons, 591; et pour arrêter les Allemands sur les frontières de la Lorraine, 595. Le Roi envoie suprès de l'Empereur d'Annebautetk chancel. Olivier pour faire de nouveaux traités, 597. Sur leur rapport, prend des mesures pour la défense de ses frontières, 598. Ordonne de faire une place qui fit nommée Villefranche-sur-Meuse. 500. Fortifications ordonnées à Ste-Mencheuld, à S.-Dizier, à Chaumont, à Coissi et à Ligny, 600. Esvoie l'amiral d'Annebaut et le présid. Raymond pour traiter de la parx avec les députés du roi d'Angleterre; motifs qui l'y déterminent; conditions de cette paix, 604. Le Roi visite ses places fortes, 606. Meurt à Rambouillet, 608. Son eloge, 609. (Mem. de Du Bellay.) -Anecdote sur ce prince chez un charbonnier, XXII, 508, note. (Comm. de Montluc.)

Précis de ses opérations militaires; tableau de son règue, XXIII, 179 et suiv. Pourquoi ce prince a été appelé grand, 200. Comment il est fait prisonnier à Pavie; description de cette bataille, 202. Captivité du Roi; comme**nt il en est dé**livre, 20%. Faute que fait l'Empereur en cette occasion, 213. Etat de l'Europe après la délivrance du Roi; guerres en Italie, 214. Causes des pertes des Français dans ce pays, 223. Comment ils auroient pu y réussir, 224. La Roi soutient en 🖛 cret les luthériens d'Allemagne, et se lie avec le Ture, 230. Réflexions

aur les légionnaires créés per le Roi, 251. François 1 anuve Landrecies, 323. Rappelle ses troupes du Piémont en France; se defend, sans secours etrangers, contre l'Empereur, qui, au lieu d'assieger Paris, assiege S.-Dinier, 372. Force ce prince à se retirer par Somone; traite de la paix, 373. Las de la guerre, consent à être trompe, 374. Reflexions sur les fautes commisse par le Roi, par l'Empereur et les Anglais, dans cette derniers guerre, 378. La Roi prepare una granda armee navalo qui, sous la conduite d'Annelieut, ne fait rieu, 385. Après la mort du due d'Orleans conclut une paix honteuse, 391, Sa mort, son caractère,

(u7. (Mem. de Tavannes)
Conclut avec l'Empereur une
treve de dis ans, XXVI, 70. Se broudle evec le Dauphin, causes de cetta broudlerie, 71. Sa mort, 136. Son éloge, 137. Comparation de or prince avec Charlemagne, 141. En quot ces princes différent et se resaembleut, 143. Ce que Prançois t a fait pour les lettres, 143. Ses dernières paroles au Dauphin au sujet de M de Vicilleville, 156. (Mém. de Vicilleville.) — Est sacre à Reima, triomphe des Suuses à Marignan, conclut le concordat avec Leon x, XIA, 47 Ses paroles a co sujet ; apres de grandes menaces et jussions, il le fait enreguteer au par-lement. (8 Comporaigns de Louis air et de François (, 5) (L'Estode.) Faançois, dauplon, tils de Fran-

çois s, fast des vœux pour que la guerre se rallume; s'attache à mademoiselle de L'hatrange, XVII., 116. Came de sa mort prematures, 236. Craintes et experances que ertte mort fait conceroir a la cour,

François il monte sur le trône à l'àge de 16 ans , XX, 85 Il declare nux deputes du parlement qu'il a donne la charge de toutes choses au estdinal de l'arraine et au duc de Guar, 86 Sa mort, 93 ( In-trod ) - Met les Guise en credit; apponce au connetable la perte de on forcur, XXIV, a56. Sn mort imprévue change tout le gouvernement, 292. (Tavanner ) — Il commande qu'on fasse le procès aux conseillers du parlement de Paris arrètes par Henri II; public des edits contre las assemblecs secrétes das protestans, XXXIII, 27. Pait son entrée à Orleans, où doivent se tenir les Etats, 111. Sa mort, 130. La dessein des Guise échoue par cette mort, 121. (Men. de Castelnau.) — Meurt à Orleans d'un mai d'oreille, XI.V. 53. Vers faits sur lui, 54. (L'Estoile.)
François 1, duc de Bretagne,

contribue, avec le duc de Bourgogue, à la rançon de son frere Arthur de Richemont, VIII, 112. Details sur la querelle elevee entre lui et son frere Gilles, 536. Part mou-

rir ce seigneur, 550. François II, duc de Bretagne, entre dans la lique dita du Bien public, X. 535. Se met en marche pour aller, à S-Denis, joindre le comte de Charolan, 236. Se retire en Normaudie après la paix, 259; puis en Breingne, 251 (Mem. de L Marche ) — Se lie avec le comte da Chorolais, vient a la cour avec une brillante escorte, mass n'y trouve plus le comte, son caractère, XI, 238. Ses vucs en s'uniment avec la mation de Bourgogne, 239. Estate en tain de detourner Louis XI d'aller en Bretagne, 213 Fait manquer l'entreprise formee contre Françoise d'Ambouse, veuve de Pierre it, dua de Breingne, 273. Menace d'une invanon subite par Louis ni, le trompe par de fausses promesses; refuse ensuite de reconnoltre le comte du Maine comme juge de ses differends avec le flut, 260 Pait refuser l'entree de Nautes a ceux qui vieu**nent** lai notifier la sentence des commusaires du Roi , met tout en mage pour susener des ennemis su Roi, abt. Ne picie avec le comte de Charolais, et lui fait connolire la lique qui 🗠 prepare en France; nome des setgneurs qui condensent toutre ces intrigues, 262. Signe un traté avec le

comte de Charolais et le duc de Calabre, qui lui garantissent l'intégrité de ses Etats, 271. Après le traité de Conflans, se rend à Rouen avec le duc de Berri; la division s'étant mise entre eux, il est forcé de prendre le chemin de la Bretagne; son entrevue à Caen avec le Roi, 427. Traité qui y est conclu entre eux, 428. Signe à Angers un traité avec le Roi, et trois jours après un autre avec le duc de Bourgogne contre lui, 518. A quelles conditions avantageuses il fait sa paix avec le Roi, XII, 82. (Introd.) — Par le traité de Conflans, recouvre le comté de Montfort et autres, XIII, 325. (J. de Troyes.) — Est obligé de livrer son favori Landais à ses ennemis, XIV, 160. De concert avec le duc d'Orléans, forme une ligue avec Maximilien contre Madame, 162. Tombe dangereusement nialade, 164. Implore les secours des rois d'Angleterre, d'Espagne et des Romains; offre sa fille aince à ce dernier, 168. Envoie Lescun négocier auprès de Madame, 170. Demande la paix au Roi, et l'obtient malgre les représentations de Madame; conditions de cette paix; meurt quelques jours après de chagrin, laissant la tutele de ses filles au seigneur de Rieux, 178. (Tabl. du rêz. de Ch. 7 III. }

François de Lorraine, frère du duc de Guise, grand prieur de France, general des galères, commande l'aimée navale destince pour l'Ecosse; relàche en l'ortugal, XXXIII, 87. Danger que court sa flotte dans une tempète, 88. Il ramène ses galères à Nantes, 89.

François de Salles, evêque, pronouce l'oraison funchre du duc de Merceue, XLVII, 331. Mem. de L'Estode. — Accompagne le prince de l'iemont et madame à Lyon, et y meurt, L, 552. (Fentenay-Marcuil.)

FRANCS (les) de Syrie surprennent Napeulous; prennent possession de Jérusalem, Trheriade, Ascalon, que le sultan de Damas leur abandonne, III, 7. Sont défaits : Gaza, 10.

FRANGET OU FRAUGET (le capit est dégradé de noblesse sur un echafaud pour avoir rendu sans resttance la ville de Fontarable aux Epagnols, XVII, 426. (Du Beller.)
— Détails sur sa dégradation, XX.
352, note. (Mém. de Montlue.)

Françuet, capit. au service de Bourgogne, est fait prisonnier per Jeanne d'Arc, qui veut qu'il soit échangé contre un prisonnier français; il est jugé, et a la tête tranchée; les Bourguignons accusent la Pucelle de sa mort, VIII, 284.

FRA-PAOLO, moine venitien, est cité par les inquisiteurs de Rome pour avoir écrit pour les Vénitiens. XLVIII, 13. Manque d'être assessiné, 83.

Frénéric II, empereur d'Allemgne, fait un traite d'alliance avec la regente Blanche de Castille, II, 33. Son portrait, 62. Son ambition; protégé d'abord par la cour de Rome, parvient à l'Empire; prend la croix; ne ti**ent aucun de »es ca**gagemens; donne l**e trône de Na**ples à son-fils ; est couronné dans l'église de Saint-Pierre , 63. Distribue les évêches **et bénéfices eccle**siastiques dans le roya**ume de Na**ples, contre le droit des papes; épouse la fille de Je**an de Brieune.** roi de Jerusalem, qu'il déposible plus tard de so**n royaume ; se sou**met à l'excommunication, sil re part pas dans deux ans pour la Terre Sainte; se rend à Otrante; revient aussitüt aur ses pas ; est excommunic par Gregoire 1x, 64. Ecrit à ce Pape une lettre violente: soulève contre lui les seigneurs romains; part pour la Terre Sainte, malgré le Pape, qui vouloit qu'il se fit absorder auparavant, 65. Se couronne lui-même roi de Jérneslem; revient en Italie, 66. Demande la paix; va trouver Grégoire à Agnani, et se met à ses genoux; cherche à soulever les seig**neurs ro**mains; refuse d'entreprendre une nouvelle expedition dans la Terre

Samte; vout épouser en secondes noces la fille du roi de Bobbes, 67. Se declare roi de Sardaigne; est de austeau escommuné; irround au Pape, qu'il accuse d'êtee indigae du rang qu'il occape; oppose me profession de foi enthelique a l'accumion monstrueuse purter contre les par Grégoire, 69. Ne tient aucus compte des sunseils que Louis is lui fait donner par ses ambiens deux concile géneral qu'il avoit demande d'abord; ceritau roi de France mande d'abord; ceritau roi de France de F on qu'il ne données ancience déserté oux eveques françois qui traverserout aes Etata puer aller é Rome, 70. Torut les cardinaux prisonners; les empèche pendant dix-buit mus d'élire un enconseur au pape Ce-lestin 17, 77. Intémulé par les monaces du roi de France, met enfin les cardinaux en liberte; envois des deputes au nouveau Pape; porolt vonloir sincérement le paix; l'obtient, 78; mais, peu fidéle à ses promesers, refuse d'exécuter la tenite, et tend des preges su Souve-rain Pontife, 79. Sollicite l'alliance de Louis at, 81. Eat defendu ou concile de Lyon por Tadre de nesse , na de seu conseillers; y est declare prive de tout honneur et dignite, HS. So fureur va recevent le décret du concile; envoie sun chanceher Pierre des Vigues aupres du cos de France, poper lui demander in mediation, 80. Abattu par les revers, il implore de man**vena la mediatriu de Lonio (X) est** attoque d'une malaille grave, 94. Toutes les especes d'infoctance symblestic rensir pour l'acceller; sou caractere s'aigrit; il ai cable las peoples d'ampôts, també de nouscan malade, est ctoutle, dit-on, per Mainfroy, son his natural, est dr. 200 Sarraums, 95. Ses qualum, tes consourances, gu

Feintzic, duc d'Autriche, porent et ami de joune Cournéis, est es primes en Italia, II, (§1. Portage son maffioureux sort, (§2. Passetnic iv, duc d'Antriche, elu roi des Romains, vient à Bannçon, où il est reçu avec gran le pompe par le dur de Bourgogne; details sur cette reception; nouts des seigneurs qui se randirent dans cette ville, IX, 307 et suiv. Sou entree à Bannçon, 312. Affaires qui furent truitées entre les deux princes, 313. Prédérie va su devant de la ducheme de Bourgogne, qui fact sou entree dans la ville, 315 Pêtes et sestens à cette occasion; départ du Roi; présent qu'il sait et reçoit, 315. Marche en Flandre pour délivrer son sils Maximilien, X, 558. Nous des princes ellemands au l'orcommenent. 450

lemands que l'accompagnent, 459 Fatotaic, frère d'Alphouse, coi de Naples, comunado l'armée de mer levée contre Checles viii, XIII, 29. Il est repousé de Génes par la duc Louis d'Orleans , 30. ( Méin. de Commes ) — Eatre pour la roi Feedinand dags le château Neuf de Naples, lequel se rend par composi-tion, XIV, 305. Renvoie au comte de Montpenser les otages qu'il en e regus; nums de ces utages, 305. Vient à Naples renforcer l'armée de mer, 31 ( Villeneuer ) — Sucrede a son neveu Ferdmand, soi de Kaples, XV, 25. Refuse sa fille slace Charlotte a Crear Borgia, 29, Tombe dins le deserpoir en opprenant que le Pape a douad l'investiture de um royaume oux deux rois de Franre et d'Espagne, 56. Se renferme dans le chiteau Neuf, capitale, et obtieut de passer als mois dans l'He d'Ischin; vient en France, où il obtient le comte du Mane, 👣 (Tabl du rég. de Louis vir )

l'actione, prince de Tarente, fils de Ferrand d'Arragon, depuis ron de Naples, recherche l'alliance de la filte du duc de Bourgogne; fatigue des delais du duc, envoie prier Louis us de los accorder le passage dans ses Etats pour retourner aupres de son père, XII, 207

Fadodaic, dus de Seze, suruemmi le Sego, refuse la courenne superiale, et plaide en ferent de Charles, roi d'Espagne, XVII, 42. Frédéric - Guillaume de Saxe, élu tuteur de Christian, duc et électeur de Saxe, chasse les calvinistes,

XL, 425.

Frédéric, électeur et comte palatin après la mort de son oncle Jean-Casimir, se met en armes contre son grand oncle Richard, duc de Simmer; il obtient la remise du Palatinat, XLI, 3.

FRÉDEVILLE, commissaire d'artillerie, se distingue par sa diligence au château de Rabastens, XXII, 453.

FRÉDEVILLE (le sieur de), commandant d'Issoire pour le Roi, est forcé de rendre la tour de cette ville par composition, XXXIX, 351. Est tué à la bataille d'Issoire, XL, 51.

Frégose (César), seign. génois, envoyé en ambassade avec Antoine Rincon auprès des Vénitiens par François 1, est assassiné près de Cantaloue par une troupe d'hommes déguisés, XVII, 158. (Introd.) -Est envoyé par Lautrec pour faire la guerre aux Génois, XVIII, 46. Entre dans Gênes au nom du Roi, 47. Ses démêlés avec Gaguin de Gonzague, XIX, 250. Est envoyé par le Roi vers la seigneurie de Venisc, 308. Contre l'avis de Langey, s'obstine à s'y rendre par eau, 310. Est tué à la plage de Cantaloue, 311. ( Du Bellay.)

Frégosz (Jean), fils naturel du cardinal de Gênes, est fait prisonnier par les Français, XIII, 30. (Mém. de Comines.) — Est nommé doge, XV, 119. Est chassé de Gênes, 124. Y rentre, 125. (Tabl. du

règ. de Louis XII.)

Frégose (Octave), gouvern. de Gènes pour le roi de France, se rend prisonnier entre les mains du marquis de Pescaire, XVII, 389.

Frégose (Paul-Baptiste), lieutenant de M. Damville, est tué d'un
coup de canon dans une sortie de
la garnison de Fossan, XXX, 138.
( Mcm. du Du Villars.) — Défait
dans une embuscade près de Givet
le bailli d'Avesnes et le seigneur de
Trelon, XXXI, 403. (Comm. de Ra-

butin.) — Passe la Moselle à la nage à la tête de 15 ou 20 chevanz, pour aller attaquer les ennemis, XXXII, 262. Fait une sortie, et sauve le sei gneur de Navailles et ses coureurs enveloppés par les ennemis, 3:5. Tombe sur un parti de fourrageurs, et met le feu à leurs charrettes, 322. Fait une sortie sur la troupe da marquis d'Aremberg, brahanços, 329. (Siège de Metz.)

FREME (Julien) est tué en portant au parlement des mémoires et papiers concernant le procès de plasieurs protestans, XXXIII, 34. Edst rendu à cette occasion, 35.

FREMIOT (André), archevêque de Bourges, harangue le Roi au nom de l'assemblée du clergé; lui remontre les abus des pensions laiques, XLVIII, 164.

FREQUEILLE, homme de hien et lettré, se noie en passant l'esn à

Choisy, XLVII, 406.

FRESE (Charles de) est batta par les Comans, I, 390; et tue, 392.

FRESSE (Julien de), un des juges qui ont condamné Anne Dubourg, est assessiné au Palais même, XX, 87.

FRETEL (Robinet) se distingue au combat naval livré près de Mo-

don, VII, 79.

FRIAISE (Jean de) prend la croix, I, 102. Est nommé par le comfe de Blois pour aller à Venise, 106. Est envoyé à Rome après la prise de Zara, 166. A la bataille d'Andrinople, descend de son cheval, et place dessus le comte de Blois blessé, 354. Est tué à cette bataille, 356.

FROIEVILLE ( P. de ) prend la croix, I, 102. Se rend en Syrie avec Regnaud de Montmirail, 164.

Faoisville (Robert de ) presd

la croix, I, 102.

FROIEVILLE (Jean de ) se rend en Syrie avec Regnaud de Montmirail, I, 164.

FRONSBERG (Georges de) lève à ses frais 14,000 lansquenets, et va au secours de Milan occupé par les troupes de l'Empereur, XVIII, 23.

FRORTENAC (le sieur de) est charge

per Henri 17 de porter son portrait à Mario de Médicis; devient premier maître d'hôtel de la Reine,

XXXVI, 448.

Fuzyrès (le comte de), général espagnol, s'empare de plusieurs places importantes de la Picardie par la négligence des capitaines français, XXXVI, 295. (Mem. de Choverny.) — Est envoyé par le roi d'Espagne pour remplacer le duc de Parme, XLI, 174. Fait rechercher ceux qui ont manic les finances, et en punit plusieurs, 177. Surprend la ville de Huy, qu'il emporte d'assaut, XLIII, 20. Fait trancher la tête au sieur de Gommeron; prend le Castelet par composition, 50. Fait le siège de Dourleas, 56. S'empare de la ville et du chateau, où il fait un horrible carnage, 58. Investit Cambray, 68. Fait battre cette place; tient conseil pour savoir s'il continuera le siège, 95. Prend la ville par capitulation, 99. (Cayet.) - XLVII, 141 ct 146. Sa mort, XLIX, 109. (L'Estoile.)

Fulcence (le père), cordelier, est exécuté à Rome pour avoir écrit contre le Pape dans la cause des

Vénitiens, XLIX, 110.

Funds (Martin ), petit-fils d'Adam Fumée, médecin de Louis x: et maître des requêtes, rend un siugulier jugement au sujet de la disțance de Sainte-Marie à Ageu, XXXVII, 314.

Fuastemaras (le counte de ) vient à Paris de la part de l'Empereur demander du secours au Roi contre l'électeur palatin, élu roi de Bobé-

me, L, 454.

Fusik (Marie-Antoine), curé de S.-Barthelemy à Paris, est poursuivi en justice sur trois chefs d'accusation, XLVIII, 343. Exhorte sea paroissiens à la paix et à l'union, XLIX, 92. Preche hardiment con-

tre les jésuites, 175.

Frstendeag (Guill. de ) rétablit la ducipline parmi les lansquenets, XVIII, 319. Assiége la ville de Luxembourg, puis se retire en Allemagne, 482. Force Luxembourg à capituler, ainsi que la ville de Commercy, 524. Se rend maltre de Vitry, 535. Est fait prisonnier, et conduit à Paris à la Bastille, 548.

G

GARASTON, lieuten. du capit. du guet, est condamné à mort et exécuté, comme partisan des hugue-

now, XXXIII, 222.

GABRIEL, seigneur de Pise, vient demander du secours au maréchal Boucicaut contre ses sujets révoltes, VII, 119. Veut vendre Piee et tout son comié aux Florentius, 127. Traité qu'il conclut avec eax, d'après les conditions proposées par Honcicaut, 133. Les Pisans sont forces de se soumettre aux Florentins, 138. Gabriel va demeurer à Milan, où il se moutre traltre et parjure envers le duc son frère, 176. Projette avec Pacin-Kan il'enlever au Roi la seigneurie de Génes; vient dans la ville pour exécuter son projet, 177. Comment le complot est découvert, 178. Ses lettres à Pacin-Kan interceptées, 179. Il a la tête tranchée, 180.

GARTAN. Voy. Part. Castan.

GAGUIN (le seign.) de Gonzague se rend maître du château de Cariguan par composition, XIX, 191. Cette composition devient une occasion de différends entre lai et Gay de Rangun, 248. Le Roi lui permet de se retirer chez lui, 253.

GAIAS (le comte de) se distingue à la défense de Sienne, XXI, 219.

GAILLARD (le capitaine), eunemi jure d'un gentilh. de ses voisins, qu'il accuse d'avoir tue son frère, va l'attaquer la muit dans son chàteau avec une troupe de bandits, le tue, lui, sa semme et tous ses domestiques; comment ces bandits sont aussitôt punis; Gaillard est arrêté et conduit à Bordeaux, XXXVII, 309. Il avoue hardiment son crime devant ses juges; reçoit la mort avec fermeté, 310.

GAJASSE (le comte de) rend lâchement Cazelle aux Impériaux,

XXIX, 300.

GALAND (Pierre) est nommé par François 1 à la chaire d'éloquence latine fondée par ce roi, XVII, 122.

Galas (le comte de) force le cardinal de La Valette et le duc de Weimar à se retirer sur Metz, LI, 227. Prend Saverne, 228. Se loge à Marimont, où il se retranche et brave l'armée française, 230. Se retire en Alsace, puis en Allemagne, 234. Est forcé de se retirer de la Bourgogne, où il ne peut rien faire, 271.

GALATHA, château sur le port de Constautinople, enlevé et pris par

les princes croisés, I, 204.

GALÉAS de S.-Severin, frère du comte de Cajasse, lieuten. de Ludovic Sforce, se rend à Lyon auprès du Roi avec une belle escorte; comment il y est reçu. XIII, 25. Conseille aux Pisans de se révolter contre les Florentins, 43. Ce qu'ils font en effet, 45.

Galicai (Léonora). Sa naissance; par quel moyen elle devient femme de chambre de Marie de Médicis; crédit qu'elle obtient sur son esprit, L, 103. Devient dame d'atour de la Reine, 104. Est condamnée par arrêt du parlement à avoir la tête tranchée; feu son mari, le maréchal d'Ancre, est déclaré comme elle criminel de lèse-majesté, et teus leurs biens sont confisqués, 389. Elle souffre la mort avec constance, après avoir demandé pardon du mal qu'elle a fait à certaines personnes, 390.

Galigai (Et.), frère de la femme de Concini, est pourvu de l'abbaye de Marmoutier; pourquoi on l'appelle le magot de la cour, XLIX, 65.

GALLATY (le sieur de) sauve le Roi et l'Etat à la bataille d'Arques, par une action remarquable, XLIV, 573

GALLERAN, frère du comte de Perigord, va au devant de Dugnesclin, V, 63. Monte avec lui à l'asaut d'une abbave. 65

saut d'une abbaye, 65. GALLES (le prince de), consu sous le nom du prince Noir, fils de roi Edouard in, charge, à la tête du corps qu'il commandoit à Crecy, la cavalerie française, et rend l'action générale, IV, 111. Descend en Guyenne, ravage la Gascogne, 124. Penetre dans le Berri, 129. ()ffre d'abandonner ses conquêtes ; déclare que jamais l'Angleterre n'aura a payer sa rançon, et se prépare à la bataille, 130. Sa conduite genereuse envers le Roi et les seigneurs français prisonniers, 131. Somme de paroitre devant la cour des pairs, refuse avec fierté de s'y rendre, 150. Affoibli par une maladic cruelle, est obligé de quitter la Guyenne, 154. Succombe à sa maladie; son caractère, 157. (*Précis des guerres entre* la I'r. et l'Angl.) - Est touche du pitoyable sort de Pierre-le-Cruel; envoie au devant de lui Jean Chandos, 3c4. Le reçoit, l'écoute, lui promet des secours, 396. Sa joie ca recevant en présent la table d'er. 397. Son étonnement en apprenant que la princesse de Galles n'en est aucunement satisfaite, et desapprouve la protection qu'il accorde à Pierre-le-Cruel, 398. Fait ses préparatifs pour se mettre en campagne; sa jalousie contre Duguesclin entre pour beaucoup dans ses révolutions, 399. Ecrit à tous les seigneurs qui dépendoient de lui de venir le joindre; envoie un cartel à Henri, 400. Demande passage au roi de Navarre, qui n'ose le lui refuser, 404. Se décide à livrer betaille, 410. Commande le corps de réserve; court de rang en rang, exhortant les siens à ne faire aucun quartier aux Espagnols, 412. Envoie un héraut dénoncer le combat, 413. Se porte sur la cavalerie espagnole, la fait poursuivre la lance dans les reins, 418. Fait un dernier effort pour obliger Duguesclin à se rendre, 421. Resuse de le livier a

dua Pédre, qui vent se venger sur les prisonniers français; confis Duguerolia à la garde du captal de Buc, \$25. Fait apporter sa table su malica du champ de bataille, 423. Soupçouse le fidelité de don l'édre, 435. Les fast promettre qu'il n'aura aucun resentiment contre les bourgeum de Burgos, 426. Trompe per ce primos, se retire a reo son armes du côte de la Navarre, 428. Refuse de délivrer Dugueschn, 429. Vent aller puner la perfidie de don Pé-dre, 430. Accorde la liberté, moyen-mant rançon, su Besque de Vilaines et se maráchal d'Audreghem, \$45. ( Mam. sur Duguescien. )

GALLES (In princ. do) fait diner Duquesclin avec elle à Angoulème, et les donne 30,000 florins pour

payer sa rançon, 1V, 453. Garaior (Jecq.), commandant de l'armes royale sons les ordres de La Tremouille, est tué à la betaille de S. Aubin, XIV, 408.

Gamacaz (le sire de) fait lever le sugu de S.-Martin-le-Gaillard, attuque per les Anglais, VII, 308. (Mém. de Fenin.) — Defait les Bourguignons vers Blanquetaque en Picardir, VIII, go. Est fest prisonnier a la bataille de Grevant, 94. ( Mém. conc. la Puc. )

Ganacus (le marq. de) est tue dans une embuscade, après s'être rediamment defenda, LL, 219 Ganto, march de la rue S.-De-

mes , esserse sa fille au fils da prend. de Macques de ; les ecus font ce ma-ringe , XLVI , 293.

Gamon (Achille), avocat et con-sul d'Annonav. Ses Memoites ren-ferment des details sur les Etsis de Laguedoc de 1560, et sar las troubles qui les outreout, XX, \$4. (Inprod, aux Mém, de la sec. moitsé du pGe spácle.) -- lla remforment nuses des details sur les horreurs autquelles la ville d'Annonny fut en prote pendant les premieres guerres civiles. Le style de Gemon offen quelque-feis de la precision et de l'energie, XXXIV, Jun. (Notice.)

Gasponville (Gauter de) prend

la cruix, I, 102. Est nommé par le comte de Blois pour aller à Vagiss, 106.

Gazem (le haron de) est tué à Sumene avec 180 des siens par les protestans, XXXIV, 372.

protestans, XXXIV, 372.

GARRAT (le présid. de) est nommé chanceller du royanne de No-

ples, XIV, 234.

Gautois (les) pendent et étreslent le valet d'un hérant envoyé à Gand par les ambassadeurs du rei de France, XI, 33. Sous la nom de compagnons de la varde tente, pillent et brèlent le village de Hultz, 34.

Gancie (don), fils du vice-rei de Naples, essie instilement de reprendre Sienne, qui a seconé le joug de l'Empereur, XXIX, 210.

Ganoz (le baron de La), géneral des galéres du Roi, enlève 15 navi-res espagnola, XXVIII, 421. Attaque et prend deux mavires de la mėme nation, XXIX, 280. En prend trois outres devent S.-Floreut, 557.

GARDAS du ros de France. Voy las Mem. de Pleurange, XVI, 161 Gannes des rois : en quel nom-bre ils doiveut être, XXIV, 319.

Ganzer (Henri), provincial des junites en Angleterre, est exécute à mort comme complice de le con-juration des poudres, XLVII, 523. Gannin (Leurent), pendu es gibet de Peris pour cause de meur-

tre, reçoit au bout d'un un et deu les bouneurs de la sepulture, XIV. 83

Gannaons de ceus de la religion (rtat des ) pour l'annes 1606, XLV III, 139.

GARRIOUR (le capit. La) preud par escalade le fort La Pipva, XXIX, 118. Se retire ensuita avec

oun butin et sons perte, 119. Gannis (don), géneral de l'ac-mée espagnole, est blemé ou sirge d Ostende, XLVII, 320.

d Ostende , XLVII , 320. Ganoc (le capit ) , commendent de Cosme pour le Roi, defend cette place contro un seguere milagois nomes Mainfroy, XVII, 339 Le force à la retraite, 340. Le poursuit et le fait prisonnier, 341. Est tué

au siege de S.-Germain, XIX, 484. Gas (lo capit. Le) vend l'évéché d'Amiens à une dame galaute de la cour pour 30,000 livres, XLV, 107.

Gascon (Bernard), connu sous le nom du Petit Feuillant, se fait admirer par ses prédications, XLV, 314. Apostroplie dans un sermon madame de Nemours, mère du duc de Guise, après la mort de ce prince, 383.

Gassion (le capit.) range la ville de Nantes au parti de la Ligue et rous le commandement du duc de

Merceur, XXXIX, 71. Gast (Du), favori du Roi, est tué dans sa maious per des hommei

masques, XLV, 123. Gast (Du), beau-frère de L'Estoile et conseiller du Roi, requit, la reille de sa mort, des dépéches du chancelier pour les sceaux de la reme d'Econe; l'ambassadeur d'Espagne assiste à son convoi, XLV, 288.

GASTON DE FOIX, duc de Nomours, se rend secrétement à Milan, où il devient lieutenant génésal pour le Roi, après la mort du seign, de Chaulmont; enlève Bologne au Pape, Breme et Bergame aux Venitiens, XIV, 460. Resiste avec gloire aux armées ennemies; est tue à la batuille de Ravenuer, \$61. (Paneg. du Chev. sans repr.) -Est envoyé par le Roi pour feiro ses premières armes sous Jesu-Jacques Trivulce, XV, ro6 Est nomme lieutenant general en Italie; son caractère; projet formé par Louis xij de lui donner un trône; il force les Suuses à rentser dans leur pays, 111. Marche au fort de l'hiver au secours de Hologue; entre dans cette ville, et force Raymond de Cardonne à en lever le siège, 112. Part en neuf jours une route de 50 lienes à travers tous les obstacles imaginables; eutre dans le château de Bresse , 113. Ordonne le lendemoin d'attaques les Venitiens; non discours à ses

soldate; s'empare de la ville, qui est livrée au pillage, es 4. Court at-taquer Ravennes; triomphe, et tauhe frappé d'un coup moetel, 115. Ses funérailles ; tombesu qui lui fet élevé à Milan quelques années après es mort, 116. (Tubl. du règ. de Louis 211.) — Est envoyé en Italie avec Louis d'Avs., 327. Succède en seigneur de Longueville dans la charge de lientenant général pour le Roi dans le Milanais, 376. Il rassemble sou armée à Finel près de Ferrare; entre dans Carpi, où il interroge un astrologue oriebre, qui fait plusieurs predictions sur la bataille qui doit se irvrer cutre les Espagnols et les Prançais; pre-dictions qui ac vérifient bientét, 378. Marche au secours du chêteu de Bresse, où il fait son entree, 3ga. Assemble tous aes capitames, qui décident de livrer amout à le ville; dispositions prises, XVI, 2. Envoie un trompette sommer André Gritty de rendre la place, à Sur son refus, donne le signal de l'assaut, 5. Encourage les siens à veuger la mort de Bayard, qu'il eroit toé; foit foir les Vénitiens, 8. Fait cesser le pillage de la ville, et ramener dans leurs mausons les demes qui se sont enforce; fait truscher le tête su espitaine Avogure. qui a livre d'abord la ville aux Vépitiens, 12. Console le chevalier Bayard, et lui fait force present, 13. Assemble tous ses capitaines, et marche sur Bologue; rencontre l'armée ennemie su Castel Saint-Pedro ; description de cette armée : quel en est le nombre, 14. La veille de la batadle de Ravennes, de l'avis de Bayard, Gaston fait l'or-donnance de la bataille; nome des chefs des corps , 36. Conversation entre Gaston, le cheralier Bayurd. et le capitaine Pedro de Pas, chef des genetaires espagnols, 39. Dé-tails sur la hataille de Ravenus, que comment il y est tué, 47. Devil que an mort répand dans l'armée, 50. Est enterre à Milan avec de granda houseurs, 54 (Mem. de

- Marche aur Bresse, Bayard.) s'est empare ; dotails sur la prise de cette place et da son châtosu , acc. Va faire le siège de Ravenmes, 313. Decide qu'à faut livrer etaille aux Vénitiens, 214. Détails aur cette bataille; noms de ocus qui y furent ou tacs ou bles-

Sastur, troisième fils de Henri sv<sub>s</sub> nelt a Fontainebleau le s5 avril 1608; il est appelé duc d'Anjon, XLVIII, 127. (Mém. de L'Estoile.) Est inconsulable de la prison de M. d'Ornano; fait ses plaintes au chancelier d'Aligre, L.I., 9, et au cardinal de Recliebeu, 10. Tect moigne hautement son déplanie de la prison de M. de Chalais, consent à epouser madem, de Montpensier; avantages que le Roi lui fait par or mariage, il preud le nom de duc d'Orlenna, 21. Leremonies du ma-riage, 22. Va au siège de La Rochèle ; sa passou pour la princesse Marie, son mecontentracent contre la Reine mere a cette occasion, rag. Contredit dans sa pa sion pour la penicesse Marse, il ae plaint de Biebehru, 159. Ecoute les proposi-tions qui lui sont faites pour sortir de la cour, r6o. Se reud à Lyon, aupres du Roi qui est malade, 169. Va trouver le cardinal pour lui déclorer qu'il renouce à son amitié; a'en va a Orleana, 179. Refuse de revenir à la cour, 185. Se vetire en Bourgogne, puis en Franche-Comte, 186. Est envoyé pour commader l'armer qui est sons les ordres de M. le comte de Sossous; se esceumode svec lui, 260 Reçuit ordre de commencer le vega de Corbie, 26 s. Sei propos piquiti à M. le marquia de Fontensy ; à quelle occasion, 203 Prend la réaulution avec M. le comte de Soisions de tuer le cardinal de Richehen, change ensuite de desseur, 268, Se retire a Mois, 273 Rations qui le determinent à retourner à la ur, 275. (Fonten.-Marruel.)

Gancuna, soldat de fortage, forno une entreprise our Villefranche en Chempagne; échoue, et laisse 2 ou 300 des siens sur la place, XXXVI, 332; XLIII, 351.

GAUCHER-DINTEVILLE, seign. de Voulay, est ruyoyê en Italia pour faire une levee de 10 à 12,000 hommm de pied, et de 600 cheranlégers, opère cette levée en quinne jours, XIX, 163.

Gaucurrin (le sieur de La) est donné pour précepteur su prince de Navarre, depuis Renzi av.,

XXXIX, 246.

Gaucoen (le seign. de), fait pri sonnier par le courte de S.-Paul, est envoyé en Artois, pais délivre moyennant finances, VII, 255.

Gaucount (le seign. de), heute nant du Roi, est envoyé pour remettre le siège devant l'espignan, XIII, 435. Meurt à l'aris, d'une étuit lieutenant pour le Roi, d'une maladie qui enlève plusieurs personnes de distinction, XIV, 102

GAULTIER DE CEREL conseille aux croisés, pour éviter le feu grégeois, de se jetet à terre ser les condenet à genout, et de crier mer ci à Dieu, II, 235.

GATETIES DE LA HOUGHE, portehannière du comte d'Aspectment, fait preuve de grande bravours, 11,

261.
GATETIES DE CHATILLOS, EN-TOYO par le Roi pour défendre les machines que les Sarrasins vouloient enlever, H, 256. Reponene vigourement l'enteni, 261. Trat de sa bravoure; sa mort, 308

Gagaic (Luc), célebre mathematicien, fait une prediction sur le régne de Henri ir , XLV. 55.

Garar (les comtes de), d'une des grandes familles d'Ecouc, projettent d'assummer le roi de ce pays pour veuger leur père, décapite comme compable du crime de Rec-majeste, XXXVI, \$53 Comment th echouent dans leur projet, \$5 Leur punition, \$55; XLVII, 249 et mur.

GARTHIER DE S -Deuts manque sur promesses qu'il avoit faites sur ches croisse, 1, 132.

GAUTHIRA, archev. de Sens, est envoyé par la reine Blanche pour demander Marguer. de Provence en mariage pour Louis 12, II, 53.

GAUTIER (le chev.), du parti anglais, commandant la ville de Beaux, refuse de se rendre à Duguesclin,

٦, 92.

GAUTIER (le père), jésuite, publie un livre intitulé Table chronographique de l'état du christianisme,

XLVIII, 252.

GAUVAIN-QUERET, seigneur de Dreul, est chargé de porter des lettres de pacification aux habitans de Gand, X, 151. Comment ces lettres sont reçues, 152.

GAUVAIR-LE-ROY s'engage à remettre dans les mains du connetable Marcoussis, Chevreuse et Mont-

lhéry , VIII , 489.

GAUVAIN-MAUNIEL, lieut. général du bailli de Rouen, est fait prisonnier, et décapité au Pont-de-l'Arche pour crimes à lui imputés, XIII, 330.

GATHACHES (J. de), héraut du Roi, est assailli de grosses pierres

par les Turcs, II, 250.

GAZAL-UDDIN, cadi, voyant que la victoire se déclaroit pour les Français parce que le vent souffloit dans le visage des Musulmans, et élevoit contre eux la poussière, adressa la parole au vent et le fit changer; ce qui fut cause que le 10i de France fut fait prisonnier, 111, 58.

GEFFROT DE LA CHAPELLE porte à Thibaut de Champagne une lettre du Roi qui lui défend d'épouser la fille du comte de Bretagne, II, 194.

GELOSI (li), comédiens italiens, commencent à jouer leurs comédies dans la salle des Etats à Blois, XLV, 149. Puis à l'hôtel de Bourbou à Paris, 151. Ils reçoivent défense de jouer, 153. Obtiennent un ordre du Roi pour représenter leurs comédies, 154.

Gerus, archev. d'Embrun, se prononce en faveur de Jeanne d'Arc,

VIII, 267.

Geneleudin-Anoulmoasen-louser, historien arabe. Voir son Exqu'il fait de Louis 1x, 43.

GENERARD, préchant à Notre-Dame sur l'ouverture des Eustfait tous ses efforts pour prome que la loi salique peut être change et corrigée par la nation, XLVI,332

Général : qualités que doit avoir un général en guerre civile, XXIV.

347.

Gênes (la ville de ), déchirée par les factions, se donne librement à la France; discours des ambassadeurs génois au Roi, VI, 248. (Tabl. du règ. de Ch. ri.) — Sa puissance anéantie par l'effet de la haine beréditaire entre les guelses et les gibelins, VII, 5. La prospérité de ténes réveille l'ancienne jalousie de Venise, 30. (Boucicaut.)

Genié (M. de) est condamne à avoir la tête tranchée pour avoir faussement accusé M. de Vendôme de vouloir entreprendre sur la per-

sonne du Roi, L, 398.

GENISSAC (le sieur de ), attache au roi de Navarre, est tué dans une escarmouche près de Pons, XXXV, 162.

Genus, envoyé par Coligny avec 3,000 hommes pour secourir Mons, est hattu par les Espagnols, XXV. 283. (Mém. de Tavannes.) — Est tué dans un combat livré près du Quesnoy, XXXI, 232. (Comm. de Rabutin.)

Gentil, commis du surintendant Samblançay, est pendu pour avoir soustrait une somme de 400,000 écus qu'il a livrée à la duchesse d'Angoulême, XVII, 53.

GERTIL (le présid.) est pendu au gibet de Montfaucon, XLV, 51.

GENTILSHOMMES de nom et d'armes: diverses opinions sur les qualités qui constituoient ces gentilshommes, III, 200. La plus probable est qu'ils devoient justifier quatre lignes de noblesse, 203; ce qui se prouve par divers statuts d'ordre de chevalerie, 204. Il n'étoit pas permis aux gentilsh. de prendre alliance ailleurs que dans les familles nobles, à peine de dechoir des



et d'armes, 215. GROFFROY S'HARCOURT, feire d'un des seigneurs bretons décapites pour leurs lausons avec Edouard, et réfagié suprés de ce prince, lai conseille de déberquer en Norman-

lain, qui appur l'opuson qu'on avoit en France de la noblesse de nom

die, IV, 107.

Georraot, seige. de Preuilly, passe pour être l'inventeur des tour-nois, III, 112. Ducange pense qu'il fat soulement le premier qui en dresse les lois et les régles, 113.

Grorraor, comia da Perche, prend la cruix, î, toj. Sa mort;

on portrait, 138.

Gnosez, evêque de Waredin, est tué per ordre de Fordinand, rui de Mongre, sun elevation; cause de se mort, XXIV, 26.

Génano (le grand), capit, du fort de Jadone, est fest prisonnier par le due de Nevers, XXXI, 258.

Gdzano (Balthezer), de Dole, tos

à Delft le prince d'Orange; ses de-clarations, son supplier, XIV, 279. Grason (Jean Charlier, contu-depuis sons le nom de), commence an carrière dons une sesembles du clerge, où il fet decide que Be-moit ziti develt abdiquer, VI, 338. Cherche è rétablir la paux dans l'Eglue et dans l'Etat, 264. Sermun pathetique qu'il prononce à orte occasion, 265. Se refuge dans la voltes de Notre-Dame, 309. Tient dovant le Dusphin un discours fort

d'eloquence et de resson, 311. Devenu chancelier de l'université, refate la doctrine de Jean Le Petit, 314. Est exvoyé an concile de Constance, où il fait condemner ortte doctrine, 316. (Tabl. du règ. de Ch. vs.) — Sun livre de l'Autorité dus Conceles est saint par le nonce du Papa, XLVIII, 1. (L'Estoile.)

Guazá (le sicur de ), mestre de comp, est tué à la prise de foub. de Semt-Symphories près de Tours, XXXIX, 133.

Grasans ( le sieur de ) évente une mine que le Roi fait jouer sous le mont Samte-Catherine, au seige de

Rouen , XLV1, 232.

Grac ( P. de ) rat feit chencelier par le duc de Bourgogue; haranges les l'acuens sur la place de l'hôtel de S.-Paul, et leur annonce que l'andernation du Roi n'est pas cal-mes, VI, 196. Se distingue à la cour

d'Isabelle à Vincennes, 329. Giac (la dome de ) acquiert un grand pouvoir sur le duc de Bourpogne; parvient à lui persueder du traiter directement avec le Duu-phin, VI, 359. Ses artifices dimipent ses inquictudes au sujet de l'en-trevue de Monteress, 350. Giac, favori de Chorles vit, est

place auprés de ce prince par le minutre Louvet, VIII, 22. Effreyé des succès du comte de Rechemont, le met hors d'état de continuer ses opérations, 23. Est enlevé de la cour, jugé et exécuté, 24 (Toble du rig. du Ch. ru.) — Est min suprès du Roi per le president de Provence, 111. Conseille de jeter dans la rivière l'evèque Comberel pour avoir purlé contre une levée de icilies dans l'assembles des Etats, 118. See deméles avec La Tremouille; est enleve a Issoudun dons l'hôtel du Rot, conduit à Bourges, puts à Dun-le-Rie, où il est juge, 119 Confesse tout or don't il est accuse . est jeta dons la reviére, et remplace auprès du Roi per Le Cemus de Besu-lieu, 120. ( Mém. conc. la Puc.) — Ecarte du Roi tous les seigneurs, racepte eras de Clermont et de

Foix; fait empoisonner sa femme, 434. Comment il est enlevé à Issoudun, 435. Est conduit à Dun; confesse tous ses crimes; offre au connétable de Richemont 100,000 écus, sa seconde femme, ses enfans, ses places, pour garans de sa promesse de n'approcher du Roi de 20 lieues, 436. (Richemont.)

GIBERCOURT (le sire de), maire de la ville de S.-Quentin, seconde puissamment Coligny dans la défense de cette place, XXXII, 37. (Voir aussi, même tome, Siège de

S.-Quentin, 439.)

Gié (le maréchal de) est envoyé avec J.-J. Trivulce à Pontremoli, où il s'établit; ne peut empêcher la destruction de cette ville, XIII, 115. Mande au Roi qu'il a passé les Apennins, 121. Est envoyé à Novarre pour aider le duc d'Orléans à en sortir, 172. (Mém. de Comines.) — Accusé par Anne de Bretagne, épouse de Louis x11, il succombe; détails sur ce procès; il perd toutes ses places et ses dignités, XV, 63 et suiv. (Tabl. durèg. de Louis x11.)

GILGER (Nicolas), syndic de la ville de Nuremberg, est exécuté à mort pour inceste, XLVII, 513.

GILLES, frère du comte de Richemont, tient pour le parti du duc de Bourgogne, VIII, 411. Est arrêté par ordre du Roi, 536. Conduit au château de Dinant, 537. Sa mort racontée par Jean Chartier, 550.

GILLOT (Jacq.), conseiller d'Eglise à la grand'chambre du parlement de Paris. Sa naissance, sa famille; est admis conseiller-clere au parlement; assiste aux obséques de Charles 1x ; est emmené dans les cachots de la Bastille par Bussy-le-Clerc, XLIX, 241. Se réunit au parlement de Tours; son goût pour les lettres; sa lisison avec les beaux esprits de son temps, 242. Il travaille à la satire Ménippée; sa mort, 243. Ses ouvrages; il public une relation de ce qui s'est passé au parlement de Paris touchant la régence de Marie de Médicis, 214. (Notice.) - Publie le recueil des privilèges

de l'Eglise gallicane, XLVIII, 243 (Mém. de L'Estoile.)

Giresur (Nicole de) est blesse : l'assaut du boulevard d'Orless.

VIII, 142.

Givar (le sieur de) se signale dans l'attaque des faubourgs de Paris. XXXVI, 154. S'acquiert un grand honneur par la reprise de Corbeil, 183. Est forcé de rendre Neufchitel aux ducs de Parme et de Mayeux, 206. Est tué d'un coup de mousquet au siège de Laon, 281. (Mém. & Cheverny.) - Après la bataille d'Ivry, il laisse passer, moyennant une certaine somme, une grande quantité de vivres pour Paris, XL, 53 Reprend Corbeil par surprise, 134 Est force de remettre Neufchitel au duc de Parme, XLI, 41. Poursuit la cavalerie espagnole jusqu'aux portes de La Fère, 243. Est tué au siège de Laon, 244. (Mém. de Cayel) — Vient braver les Parisiens; est repoussé, XLVI, 54. Reprend Corbeil, 106. Est forcé de rendre per composition la ville de Neufchâtel, 239. Est tué au siège de Laon, et fort regretté de toute la moblesse, XLVII, 69.(*L'Estoile*.)

GLACIDAS, capitaine anglais, est chargé de la garde et de la défense des tournelles d'Orléans, VIII, 143. Menace de faire tuer tous les habitans quand il entrera dans la ville; invite le comte de Salisbury à venir voir la fermeture et l'enceinte du siège, 144. Est noyé dans la Loire avec les seign. de Ponvains et de Commus, en voulant se sauver par le pont-levis des tournelles, 175.

GLAIVE (le seign. de) est tué à la bataille de Cerisolles, XIX, 500.

GLARD, beau-frère de l'. de L'Estoile, est blessé d'un boulet tire de l'armée du Roi, XLVI, 63.

GLEMAT (le capit.). Le sergent de ce capitaine est tué sur les tranchées des ennemis; courage d'un des guajats valets, qui va au milieu de l'arquebuscrie chercher le corps de son maître, et l'apporte dans la ville de Metz pour lui faire donner la sépulture, XXXII, 358. Le capit. Glenay



est fait mestre de comp à la plaça da enjataine Favara, mort de ses blessures, 360.

GLESEL (le cardinal), favort de l'Empereur, cut arrêté à Vienne par le roi de Hongrie et l'archidac Ferdisand, L. 452.

Gencestes (le duc de) reçoit de Henri v mourant la régence d'An-gleterre, VI, 360. (Tobl. du rég. de Ch. rr.) — Epome Jacqueline de Homant, femme du duc de Brahaut, VIII, so. (Tabl. durég. de Ch. ru.)

Gonza Acacz, séduit par l'appăt de l'or, indeper à Edouard un endroit on la Somme etoit gueable pendant la marée have, IV, 100.

Gonzzaor (Denis), historiographe de France, public les Memoires concernant la l'occlle d'Orleans en 1661, VIII, 3. Sou opinion sur ces Memoires est difficile à adopter, \$. Il en a rajenus le style, 5. A fait reimprimer aussi les Memoires que le comte de Robemont , et en a de méme rajenni lestyle, qui presente trop souvent un melange desagresble des formes antiques et modermes, 408. Sa collection des histoires enatemporaines de Charles vii se-Port trés-precieuse si elle etoit complête; ce qu'on doit y regretter; l'article anquel il a doune le plus de developpement est celus qui concorne Florent d'Ilhers, cette considention a décide les editeurs à le conserver dans leur Collection, \$70.

Gobernut (Throdore) pathie en 1630 les Memoires sur Boueicaut , VI, 169. Public en 1612 les Memor res relatifs an comie de Richemont; de qui il les tenoit; pourquoi les mouveaux editeurs out prefere sa verma à celle de Denn Godefroy,

**\$ 111, 400.** 

Gontrany ( Dense', his de Theudure, public eu 1653 les Memoires

de Fenin, VI, 170.

Goograor, anteue d'un lerre intitale Maintenne des Souverains, XLVIII, 66.

Googrant, directour de la chem-lete des comptes de Talle n comptes de Lille, public en 1719 une première edition du

Journal de Henri sy per L'Estoile, XLV, 25. Reflexions critiques suc eou travail, 35.

Gonzman de Paten'oppose aucu-ne résultance à l'armée auglaise après son passage de la Somme, IV, 109.

Gunoman, roi de Bourgogne : la première mauon de Bourgogne est détruite sous son régne, 12, 21.

Gonox, gantier, un des Seise, appele le chapelain de Guarinus, sort de Paris, XLVII, 13.

Gots (le capit.), du parti de la Ligue, est blesse d'un coop d'épre par le peuple de Paris, et mourt de

sa blemure, XL, 105.

Gorz (Le), boucher de Paris, un des chefs de la milice royale, s'emure du château de Vicestre, et le brûle; perte irreparable camee par cet incendie, VI, 398. Est blesse dans une expedition, et meurt quelques jours après; magnifiques fumerailles qu'on lus fait, 300.

Gonza (Nuy), seign, espagnol, vient au camp du Rui à Amiens fac-re des propusitions de paix, XXVII,

Gonozazor, frère de Childerie, roi de Bourgogue, euferme son frère, fait mourir sa belle-sœur, et usurpe le trône, IV, 192. Marie an niece Clotikle à Clovis; comment il perd le titre de roi , 123.

Gonnenc, fils de Gondiceire. feunit plusicura provinces au royau-

me de llourgogne, 13, 21.

Guanicaine, preinier roi des Bourguguens, fonde un royaume dans la partie orientale des Caules, IX. 31.

Grania, marechal de camp, bloque la ville d'Espaguac, XXXVIII, por, et le château de Queme, 200. Treat celui de Bedouere marge ; la force à se rendre, aide de Matthieu Merle, 22 l.

The capit. The Mothe ) Gospais pelle les taubourgs de Basns et les vellages voucas, X1X, \$35. Let ren-verse et blance près de Vitry, \$33. ( Du Bolley.) — Defait improdus-ment a Valence co que le sieur de Tayunnas a fart; est pendu par le peuple à une fenêtre, XXIV, 283. ( Mém. de Tavannes.) — Assiége Passeran dans le Piémont et s'en rend maître, XXIX, 58. Est blâmé par le maréchal de Brissac d'avoir entrepris d'attirer les ennemis dans Villencuve d'Ast, dont il étoit gouverneur, 115. Se rend maître de Tone, 126, et de la ville d'Albe, 149. Est blessé dans un combat livre pres d'Ast, 344. Entre dans Cusal, 352. Repousse les Impériaux qui viennent recounoitre la place de Montcalve, XXX, 239. Promet au Roi de la défendre jusqu'à la mort, 240. Dresse une embuscade aux ennemis près de Casal, 260. (Du Villars.) — Poursuit les protestans révoltés du Dauphiné, commandés par Mouvaus et Montbrun, et les force à se retirer de France, XXXIII, 107. Est tué par les protestans, 181. (Méth. de Castelnau.)

Gond, seigneur du Peron, banquier florentin de Lyon, épouse une Italienne qui passe au service de Cath. de Médicis; élévation et fortune de sa famille, XLV, 95. Meurt à l'âge de 80 aus; est enterré aux Augustins de Paris, laissant

400,000 écus, 199.

Gondy (le cardinal de ), évêque de Paris, sort de cette ville avec ses grands vicaires, et va à Fontainebleau reconnoitre Henri IV, XX, 272. (Introduc.) — Est envoyé par les Parisiens pour traiter d'un accommodement avec le Roi, XXXVI, 161. (Mém. de Cheverny.) - Cherche tous les moyens de réconcilier les ligueurs et ses royalistes, XL, 102. Est envoyé vers le Roi avec l'archev. de Lyon, pour traiter de paix, 106. Détails sur leur conférence avec S. M., 107. Ils vont trouver à Meaux le duc de Mayenne, qui les trompe, 115. Le cardinal est envoyé à Rome par le Roi; avec quelle peine il fait ce voyage, XLI, 170. Comment il parvient à obtenir audience du Pape, 172. (Castelnau.) - Obtient de Henri III la permission de prendre pour coadjuteur le docteur Saint-Germain,

XLV, 258. Il revient de Boue spru avoir obtenu pour le Bei l'alesuon de 100,000 écus de rente; ren faits à cette occasion, 311. Est chagé avec l'archevêque de Lyon, pe une assemblée générale tenue es h salle S.-Louis, d'aller vers le roi de Navarre proposer quelques moyen d'accommodement, et vers le de de Mayenne pour le même objet. XLVI, 71. Demande an Roi m passe-port pour aller à S.-Dess communiquer avec lui, 88. Se read avec l'archev. de Lyon à S.-Annne-des-Champs, où cet le Rei; de tails sur leur entrevue, 89. Est depensé par un bref du l'ape de juse l'union pour le présent, 183. Son de Paris dans la crainte des Sent. qui se défient de lui, 184. Est de puté à Rome per le Roi, pour le témoigner l'intention où est S. M de so faire instruire, 272. Est bien reçu du duc de Toscane; il la est désendu par le Pape d'entres dans les terres de l'Eglise; pourquoi; réponse qu'il sait à cette defense, 286. Bruits à Paris sur l'accueil qui lui est fait, 308. (L'Estoile)

Gondy (le sieur de), chevaler d'honneur de Marie de Médicis, loge chez lui le Roi et la Reine s leur arrivée à Paris, XXXVI, 490

GONDY (Ch. de), seign. de la Tour, meurt de chagrin d'avoir éte privé des meubles et accoutremendu feu Roi, qu'il devoit avoir en me qualité de maître de la garde-rabe; origine et élevation de sa famille, XLV, 95.

GONSALÈS DE CORDODA (don), gouverneur de Milan, va, par ordre de sa cour, assièger Casal, LI, 91.

Gonsalve de Condoun (don Fernand de), à la tête d'une armée espaguole, débarque à Reggio avec le jeune roi Ferdinand; est batta par les Français, que commande d'Asbigny, XIV, 250. (Notice.) — Assiège Tarente, qui se rend par composition; fait partir contre la su donnée le sils alné du roi de Naples pour l'Espagne, XV, 47. Prosite des divisions élevées dans l'armée fran-

çaise pour s'emparer de la Capita-tiste; aurprend Melti et Troja, 53. Defait les Français à la bataille de Cerignoles, 57. (Tabl. du règne de Louis 211.) — S'avance vers Grusse en Provence, et se retire sans combet, XIX, 12. Vient à Brignoles après la défeite des seign, de Mon-tejean et de Boisy, 65. Vient mettre le siège devant Guise, qu'il shandonne pour se reurer devent Landrecies, 450. Epronte un échec dans sa retraite, 457. Essaie d'in-quieter l'armes du Roi dans sa retraite sur Guise; est repoume avec perto, 474. (Du Bellay.) — Fausement accuse devant l'Empereur, se pustdie et sa retire des affaires, XXIV, 157. (Wen. de Tavannes.) - Fait arrêter, tuer et massacrer tom les suldats des bandes italiennas qui se rendent d'us la Parme-an, XXVIII, 396. Vient a Alexandese, et fait demander au marcchal de Brisene la delivrance des prisus-Biers hongrous et du capitation Palvoisin, 135 Reponse qui lui est. faite, 156. Prend la resolution de rerager le l'iémont, 457. Attaque et prend Ville-de-Dia, 455. Comment il echoue dans ses autres entrepriers, XXIX, 70 Reprend le fort de Brn. 13a, Dromer, Versol, Salu-can et Garde, 133 Assiege) Saint-Martin et l'emporte d'assaut, 147. Attaque la ville d'Albe, et est force de v'eloguer, 180. Leve le oege de 3 - Damian le même pour que l'Em-pareur leve velui de Meta, 341. Sigue une capitalation avec le marechal de firm ac pour la liberte des prinonners de guerre, 25 a Texte de cette capitulation, 253, Prend la resolution de forteller Vallemeres, 252 Est revoque du commandement de l'armée d'Italie, 281. (Du l'ilters ) - Aussitit apres le meurtre de Louis Farneir , a empare ou nom de l'Empereur de la ville et du chàtenn de Plasauce, XXXI, 18 Ravage le territoire Parniesan avec J. B. del Monte, et amiège Parme et La Mirandole, 21. Est force de lever le siège pour rétourner accourie

le duché de Milan, 28. (Comm. de Rabuten.)

Gostus (le père), jésuite, blie un livre intitulé la trass Procédure pour terminer le différend en matiere de religion, XLVIII, 36.

Gontita (le pere), jesusta, apostrophe le Ros present dans un de ses sermons, XI.VII, 433. Prèche encore devant le Roi avec benucoup de bardiesse, XLVIII, 348. Préche au petit S-Antoine contre l'arrêt qui a condampe le livre de Mariana à être brule, XLIX, 47. Réponse hardie qu'il fait au Rot, 80. Past à S.-Euenne-du-Mont un sermon seditienx et scandeleux, 91. Autre sermon sediueux pour lequel il est réprimande par M. la premier président, 198.

Gunzague (Vincent de), duc de Mantous, se rend à Praçue auprès de l'Empereur, XIIII, 188. Fait porter devant loi, dans un vasc d'or, quelques gouttes du sang de J.C., conserve a Mantone; arrive au camp de l'archiduc Matthius, 189. Entre avec hi dans Visgrade, 191. Est temoin a Prague de la réception. faite pur l'Empereur oux ambonen-

deurs de Moscovie, 193.

Gunzauurs (le seign, f.h. de) est foit prisonuier à la bétaille de Ceri-

soller, XXI, 37.

Gunniares (Scipion de), cordelier de la rase mantonane, est nomine general de son unitre dans un chopitre general des cordeliers tenu a l'arm, XLV, 188.

Goanna (le capit.), charge d'attoquer Carar, se vont force de s'eloigner de cette place, XXVIII. Taille en pieces for chevaux et

Ĝo arquebusiera espaguola, 455 Gosanias, gardien de la libraine du llor, meurt a lâge de pres de cent aux, brûle aupres de son feu,

XLVII, 478.

Got ast, ex ambassadeur a Rome. demande une conference nece le legat pour traiter de la paix , rapporte au rus de Navarre la condition de si fatre cathologue, XLVI, 53. Govennaw (le capit ) a 11 jambe

emportée d'un coup de canon au siège de Calais, XXXII, 489.

Gounnes (le capit.) est tué dans une embuscade près de Maubert-Fontaine, XXXI, 42.

Gourdon (le vicomte de), gouverneur de Seviglan, fait pendre deux soldats qui sont d'intelligence avec La Trinité, XXIX, 86.

Gourgues (le capit.) est sait prisonnier par les Espagnols; sa destinée extraordinaire, XXI, 378.

GOURNAY (Matthieu de), un des chefs de bandes qui désoloient la France sous Charles-le-Sage, IV, 323. Arrête les juifs Daniot et Turquant qui se retiroient en Portugal, 369. Conduit le dernier à Henri, 370. Est envoyé à Lisbonne pour sonder le roi de Portugal, 378. Comment il est reçu par ce roi, 380. Son entrevue avec lui, 381. Détails sur une fête à laquelle il assiste; ce qu'il pense des musiciens qu'il entend, 382. Paroît dans un tournoi, 383. Y renverse plusieurs chevaliers, 384. Est lui-même renversé par un Breton nommé Labarre; a le bras cassé, 385. Reçoit le prix promis au vainqueur; retourne à Séville rendre compte de sa mission, 386.

Gourzeau, prevôt des maréchaux d'Angers, est pendu pour plusieurs assassinats et voleries, XLV, 198.

Gouvienon (Henri de), chevalier du Dauphiné, dispute un pas d'armes près de Dijon, IX, 347.

Goux (Pierre, seign. de), principal conseiller du duc de Bourgo-gne, rédige les lettres par lesquelles ce prince offre la paix aux rebelles de Gand, X, 151. Persuade au duc de Bourgogne de jurer la paix arrêtée entre lui et le roi de France, 286.

GRAIEL (P. de) se distingue en plusieurs occasions, I, 212.

GRAILLY (Archambault de). Voy.

l'urt. Captal de Buc.

GRAMMONT (Aut., comte de), offensé de ce que le curé de S.-Germain avoit dit en chaire contre lui pendant qu'il étoit dans Chartres, le fait venir, et considérant la form de sa tête, le renvoie sans voile entendre ses excuses, XLVI, if

GRAMMONT (Philibert, comts de ... cst blessé au siège de La Fère, a meurt des suites de sa blesses, XLV, 203.

GRAMMONT (Théophile-Roger de ...)
Paroles remarquables qu'il adrese au comte d'Auvergne la veille de l'assassinat de Henri III, XLIV, 511

GRAN (siège de la ville et chiten de) en 1595. Détails sur ce sien mémorable; les Turcs obtiennes une capitulation, et rendent la plce aux Impériaux et Italiens reuss, XLIII, 166 et suiv.

GRANDNONT (le baron de) resi le fort de Basque, et meurt prime nier à Naples, XVIII, 79.

GRAND-PIERRE (Le) projette une entreprise sur la ville de Roses. VIII, 221.

GRAND-PRÉ (Robert de Joyeus. comte de), remporte à Châlous une victoire à la suite de laquelle il est tué, XXXVII, 446.

GRANDRUE (Jean de) est rece conseiller par faveur, sons rien repondre; vers faits sur son sileser, XLV, 309.

GRANDSON (Thomas de), seign anglais, engage Duguesclin à resoncer au combat que lui a proposi Th. de Cantorbie, IV, 2:8. Nonmé licutenant du connétable d'Asgleterre, consulte les officiers de son armée pour savoir s'il doit livrer combat au connétable Duguesclin, V, 74.

GRANDSON (messire de), seign de l'esmes, est cité devant la com du duc de Bourgogne par Jacq. de Chabannes, pour avoir pillé une de ses maisons et fait prisonnier son fils depuis la paix d'Arras, IX, 295 Détails sur ce procès, 296. Comment et par qui il fut terminé, 295

GRAND-VILLIERS (le colonel), du comté de Ferette, commandant 10,000 lansquencts pour les bagarnots, est tué à la bataille de Montcontour, XXV, 145.

GRA

Gaanezas (le seign, de) est tud à l'amant de Pavie, XVIII, 73.

Gasnez (Jean de La), cardinal d'Amiens, munistre des finances sous Charles v., prend la fuite sous Charles vi., VI., 184.

GRANCORN, merchand françois etabli à Barges en Italie, lives cette velle aux Prançais; détails curient sur cette affaire, XX, 460 et suiv. GRANVELLE (Nicolas Perrenot,

seign, de), ambanadeur, de Charles-Quint auprès du roi de France, parolt devant le conseil du floi, demande son cougé, et se plaint de l'inexecution du traite de Madeid, XVIII, 33, Deux opinions contraires sur son origine, XX, 408.

Gras (le comte ) de Lomberdie reponse les Grees dans une pre-miere rencontre, I, 190. Se late de porter à Constantinople la triste nouvelle de la betaille d'Andrinople , 360.

GRASSAT (P. de) reçoit des mains du marechal Boucicaut la banaière

de Notre-Dame, VI, 485.
GRAVILEE (Guill, dr.), seign, mor-mand, du parti anglate, est fact precupater à la bataille de Cocherel, IV, 272.

GRAVILLE, portison de Cherles du accours au Roi, VIII, 12. N'en recevent point, s'engage avec sa garanon som les drapesus des Auglais, 13. (Tubl. du regn. de Ch. Pri.) — Accompagne La Hire dens son entreprise contre les Auglaus au siege de Moutargit, 126. Se comporte vaillamment, 128. Assiste au siege de Jargeau, 181. (Mein. anne La Pucelle.)

GRAVIERE (Louis Mallet, seign. de), chambelian de Charles viii, jonit d'un grand credit aupres du dur et de la duchesse de Bourhou, XIII, 5. Devient amiral, est oppose

à l'entreprise d'Italie , 207. Goavitan (le seign, de) est tue à le bataille de La Bicocque, XVII ,

379. Gast (lord), gouvern, de Guine, rend le chitan de cette ville par

capitulation, XXXII, 156. Eat retenu pravonier, 157.

Grece (les) : portrait de ce penple, I. 25. (Notice.) - Mettent le fen à la flotte des Latins, 248. Se preparent à défendre Constantinople, 260. (Ville-Hardoma.)

Gattoriat ix, pape, succède à Houerius iii; se montre zele pour l'Empire latin, 1, 480. Recort à Rome l'empereur Robert; lui donne des consolations et des conseils, 68a. Deploie un grand zele pour la defense de Constantinople, 490. Prend interet au jeune Baudouin . public ensa faveur une croisade, et negocie avec Vatace, 492. Sa mort, 500. (Décad. de l'Empire latin.)— S'interesse pour le comte Thibaut . Il ,55. S'efforce en vain de foire revenir Louis ix sur l'ordonnance qui réprimoit les prétentions exagéress du clergé; blame la persécution exerces contre les juits, 56. Son caractere austere et inflexible; excommunie Fredéric, 64. Las reproche d'avoir trompe les esperances des chretiens de la Palestine; sur la repouse de l'Empereur, l'excommunie de nouvenu, est forcé de quitter Rome, 65. Ecrit as cardinal Pelage, son legat, pour blamer les crueutes que les troupes de Jean de Brienne exerçoient en Sicile et dans le royaume de Naples: ses sentimens de douceur et d'ha-manité, 66. Donne le baiser de pain à l'Empereur dans la ville d'A-gaont; maintant la ligue des villes de Lombardie; presse Préderie d'entreprendre une nouvelle croisade ; empéche le mariage de ce prince avec la tille du roi de Bohême, 67. L'excommune de nouveau, en rappelant ses anciens griefs contre dit que le monde avoit éte trompé par tress imposteurs, Moise, Mahomet et J -C ; s'efforce de soulever tons les princes chretiens contre lui, envoie en France l'évêque de Palestrine publier l'excommuniention contre Fréderic et assembler un concile national, fig. Monet à

Rome, où il étoit bloqué par les troupes de Frédéric, 77. (Tabl. du

règn. de S. Louis.)

Gaégoiae xi, pape, fait des efforts pour ménager un accommodement entre Charles v et Edouard 11, IV, 156. (Précis des guerres ent. la Fr. et l'Angl.) — Meurt en 1377; 82 naissance, son nom; rétablit à Rome le Saint-Siège, VI, 102. (Christ. de Pisan.) - Devicut odieux aux Romains, 174. (Tabl. du règn. de Ch. r.}

Grégoire xii, pape de Rome, parolt faire quelques efforts pour éteindre le schisme, VI, 264.

GREGOIRE XIII, pape, refuse d'approuver l'acte de la Ligue,

XXXVIII, 261; XLV, 291.

Grégoire ziv, pape, partisan déclaré des Espagnols, leve des troupes contre Henri IV, et leur donne pour chef son neveu Hercule Sfondrate; envoic en France, comme nonce extraordinaire, un évêque milanais, sujet de Philippe XX, 247. (Introd.) — Renouvelle la bulle d'excommunication lancée par Sixte v contre Henri 1v et ses adhérens; envoie au secours de la Ligue des troupes suisses et italiennes, XXXVI, 188. (Cheverny.) —Détails sur son intronisation, XL, 151. Bannit son parent Alphonse Piccolomini, 213. Marie Hercule Sfondrate avec la fille du prince de Massa; se range du parti espagnol; envoie en France un nonce pour faire publier un monitoire contre les princes, seigneurs, etc., qui suivent le parti du Roi, 216. Promet des secours d'hommes et d'argeut à la Ligue, 217. Comment il est trompé par ses ministres, 218. Sa réponse a la lettre que lui ont adressée les ligueurs, 219. Il nomme son neveu général de l'armee qui doit aller en Frauce, 230. Met toute l'Italie en armes, 231. (Mém. de Cayet.) — Voir au-si pour plus de détails, XI.V, 148. Il place solennellement la couronne ducale sur la tête de son neveu Ssondrate, et lui remet le bàton de genéral de l'armée qu'il en-

voie contre le roi de Navarre, 166. Sa mort; il est grandement los par les prédicateurs de la Ligue, 184. (L'Estoile.)

GREMIAN (le capit.), des entirons de Montpellier, est tué au siege de cette ville, attaquée per les catholiques, XXXIV, 357.

GREMORVILLE-L'ARCHART ( Nicolas de), capit. des gardes du corps, est tué au siège de Rouen, XLVI. 241. Epitaphe sur son mansolice, dressé par sa femme, 268.

GRENEVELT (Richard), vice-amral anglais, soutient seul pendent quinze heures un combat coatre is flotte espagnole qui revient des Indes occidentales, XL, 423. Meurt des blessures qu'il y reçoit, 424.

GRIGHAH (M. de), gouvern. de Provence, reçoit le comte d'Esghien dans son gouvernement, XXVI, 108. Lui propose une cutreprise sur Nice, 110. Chagrin qu'il conçoit du mauvais succès de cette entreprise ; il appelle auprès de lui Vieilleville, et le prie de k faire excuser auprès de M. le come d'Enghien, 115.

GRIGNAN (le chev. de), servant de second dans le duel livré entre le chevalier de Guise et le fils du baron de Lux, est blessé, L, 207. Détails curieux sur ce duel , 208.

Gaille (le capit.) entre dans Térouenne avec cent arquebusiers à cheval, malgré les ennemis qui l'asiégent, XXXI, 193.

GRILLE (le capit.), protestant, bat les catholiques devant S.-Gilles; est défait par eux aux Arenas-

ses, XXXIV, 358.

GRILLON (Louis Breton de), aulonel du régiment des Gardes, s'excuse avec brutalité en présence du Roi sur la sortie meurtrière des assiegés de Neufchâtel, XXXVII. 469. Medération du Roi à son egard, 170. (J. A. de Thou.) - Est blessé à la prise du faubourg de Saint-Symphorien près de Tours. XXXIX, 132. Rend la place de Honfleur par capitulation au duc

de Montpensier, XL, 3. (Mém. de Capet.) — Conscille à Honri in de faire tuer Henri de Guise à l'entree de son cabinet, XLIX, 288. (Mém. de Groulard)

GRILLON, gouvern' de Boulognesur-mer, manque d'être the par un soldat de la Ligue, XLV, 336.

Gurre (Audre), géneral vénitica, fait une invasion en terre ferme, et a'empare presque auss resistance de Taevise et de Padoue, XV, 87. (Tabl. du reg. de Louis Est.) — Details sur les moyens qu'il emploie pour se rendre maître de cette ville, 273. Comment il direso une embuscade à mue partie de la garnison de Lignago, 330. Succès qu'i y obțient, 3 (o. Commentinge partie de sa troupe est repousses de cette place, 3 ju. Se rend maître de liceso par la trainson du comte Avogare, 388. Eurote demander à Venue des secours pour garder cette place, 391. Refuse d'en sortie , 392. Encourage les siens à se bien defendre, XVI, 6 Essaie de se souver, 8 Se jette dans une mauon, où il cat fait prisonner , la ville est hvree au pillage, y. (Momoires de **Ba**r and.)

Gaosson (le sieur de ) meurt à 25 ans, riche de Solono ecus, laussantau president Mole ses medailles

et antiques, MAVII, §11.

GROSE ou Crose (le capit.), sergent-major-general des handes franquies, conduit avec succès toutes les entreprises faites par la garnison de Metz., XXVII, 153.

Gaoszor, badi de la ville d'Orleses, chaud partien des protestans, est commune prisonnier,

XXXIII, 112

Gausseriène (...), gentille cherchant a emouvoir les esprits dans les provinces et a faire des soulevemens pour obliger le Roi a lever le souge de La Rochelle, est arrête, LI, 104.

Gnockens (Claude), seigneur de La Court, Sa naissance, sa famille, el etudie à Geneve, se he avec Joorph Scaliger; abjure le calvimisme. XLIX, 277. Est nomme preuner president du parlement de Rouen : retablit l'usage des mercuriales ; son devouement au Roi; il contesbae au resoblissement de l'autorité legitima, 278. Reguit ches lui Henti iv apres le combat d'Aumale; assiste a l'abjuration de ce prince, 279. Assiste à l'assemblée des 20tables tenue à Rouen, defend auprés du Roi les drotts des sujets , 280. Cultive et protege les lettres ; 281. Contribue a la reformation de la contume de Norquadie; est eiu prince de l'academie de l'Immecules Conception ; fonds le premier prix des atances, 282 l'onde l'hôpital-general de Roueu; ses moriages, as mort; mausolee en son honneur, 283 Ses bis et ses biles, 284. Ses Vorages en cour; quel en est le sujet, 285 Quel en est le style, asti. ( Youce ) — Est deputé par le parlement de Rosen avec d'autres conseillers aupres du Rot a Vernon, pour lui faire offic de services, 291. Conseille au floi de fure son entrec dans le jour à Rouen, 202. Engage le meur de la Verane, commandant de Cacu, à livrer au Roi toutes ses munitions, ce qui est execute, 294. Va trouver le Rue d'après son ordre, 295, lion accueil qu'il en reçoit, 206. Reçoit ordre d'aller aupres du ltos au camp de Docustal, 2013 Le chaucelier Cheverny lui fait proposer de traiter avec loi pour les aceaux, le lioi lui fait plusicurs fois instance pour le condure ous trauchers; comment il s'en excuse, Joo. Avertit le fioi des discours dangereux que tient le cardural de Bourhon, 301 - Retou**rne** r Caen avec une escorte du Roi . 303. Va saluer le Bot, qui s'e-t eetire cher lin a 5 -Aubin, 303, Est députe par le parlement pour ausa ter a l'econversion du Roi, 306, Sa conversation avec le cardinal de hourbon sur ce aujet, 307, Le Roi se plaint a lai de M. d'O., gouverneur de Paris, et du cardinal de Bourbon, 358. Est maude a Dieppe auprés du Rois, pour quel objes,

311. Est chargé, ainsi que plusieurs autres, d'aviser à ce que le Roi peut faire touchant le mariage de Madame avec M. le comte de Suissons, 312. Est appelé auprès du Roi, qui lui fait councitre que son intention est que M. de Bellegarde jouisse du gouvernement de Rouen, 315. Rapport que fait le président Groulard aux chambres du parlement sur la situation où se trouve le Roi, 316. Va saluer la marquise de Mouceaux à Saint-Ouen, et le connétable; assiste plusieurs fois au conseil du Roi, 317. Est chargé de conférer avec M. de Montpensier touchant la lieutenance générale du bailliage de Rouen, la destitution des capitaines de cette ville, et son mariage, 320. Se rend à S.-Ouen avec plusieurs membres du parlement; est admis dans la galerie; harangue le Roi. 322. Défend le droit de préscance du parlement de Rouen, 323. Donne au Roi son avis sur le mariage projeté de M. de Villars avec mademois. de Sancy, 335. Est consulté par le Roi sur le projet de bàtir la ville de S.-Sever, 344. Harangue le cardinal légat au nom de sa compagnie, 346. Reçoit plusieurs témoignages de la contiance du Roi dans sa fidelité, 352 ct 364. Est envoyé par sa compagnie auprès du Roi, pour la justilier de l'arrêt qu'elle a rendu contre certains commissaires de la cour des aides, 367. Son discours au Roi, 369. Rapport de sa mission au parlement, 370. Sa conversation avec M. de Bellièvre sur un projet d'érection de hautes justices, 373. Est appelé auprès du Roi; pour quel sujet; discours que lui tient S. M. sar le projet qu'elle a de faire dissondre son mariage, 374 et suiv. Témoignages de bonté qu'il en reçoit, 378. Il perd sa femme; éloge qu'il en fait, 379. Se rend auprès du Roi à S.-Germainen-Laye, 381. Cherche à le consoler sur la perte de la duchesse de Beaufort; lui conseille de se marier pour assurer le repos du royaume, 382. Entretien aur ce sujet, 383.

Tombe malade à som retour, 385. Est député par le parlement pour faire des remontrances au Roi se l'édit de Nantes, 389. Détails sur cette mission, 390. Ses entretiens avec le Roi, 392. Est appelé à Paru par le Roi pour obtenir du parkment des subsides, afin de faire h guerre en Savoie, 394. Son entretien avec S. M. sur ce sujet, 395. Est appelé de nouveau auprès de Roi pour délibérer des moyens de tirer raison des indignités commises par les Espagnols; est présenté per le Roi à la Reine; discours de bienveillance que lui tient S. M., 397. Il assiste à un conseil solennel ou le Rui préside, 398. Assiste à la coar du parlement de Paris et au conseil privé, où l'on statue sur le fait des Espagnols et des Anglais, 401. Acte de bienveillance du Roi en faveur de son fils de Torcy, 402. Vs féliciter le Roi sur la naixance de Dauphin; accueil gracieux que la fait S. M., 403. Le Roi le mêne dans son carrosse voir des manufactures qu'il a établies, 404. Se rend à Fontainebleau pour voir le Danphin, 405. Malheurs qui arrivest sur sa route; accueil gracieux que lui fait la Reine, 406. Assiste à un conseil où le Roi, après s'être plaist de la conduite des Espagnols, propose et dispose en même temps ce qui ini convient, 409. Son entretien avec le chancelier, qui se plaint que les parlemens donnent séance et voix à ceux qui ont servi vingt ans sans lettres du Roi, 410. Est envoyé à Caen pour la réparation de l'abbaye de Saint-Etienne. 411. Visite l'aniversité de cette ville, 412. Invite ceux du corps de ville à rendre leur rivière navigable, 413. Est appelé à S.-Germaia auprès du Roi, qui l'entretient d'abord de la conspiration de Biren, 414. Discussion au sujet de douil que porte la sœur de Biron, 416. Le Roi lui recommande de vivre en bonne intelligence avec mess. de Fervaques et de Ste.-Marie, lieutenans en Normandie, et de déférer

tom au duc de Montpensier, 4:8. Va trouver le Roi à Gaen, d'après son ordre, \$21. Se justifie des re-proches qu'il lui fait, \$2\$. Va à Paris pour voir le Roi, et ce que deviendra l'emprisonnament du comte d'Auvergue, 458. Details sur les canverde cet emprisonnement, \$19.

( Wém. de Groulard.)

Gaurt, auteur des Mémoires sur le route de Richemont, suit ce conmetable dans toutes ses expeditions; est charge de plusieurs missions de confinece, VIII, \$15. La position dans laquelle il se trouva rafina trop sur ses récite; il sacrille toujours les autres capitaines au connetable, et les aulifots frauquis aux guerriers bretons; peint Charles vii et ses giméroux comme jalous de Richemont et de ses troupes, \$06. La justice qu'il faut rendre à ce prince n'empêche pas de la rendre amai aux stres capitames qui contribuérent également à la delivrance du royanme; le troips où Gruel écrivit explique in partialité; il faut se mettre en garde contre ses récits, qui d'aiffeurs renferment des partieuderites curieuses et interessantes,

Gaues ( Rooul ) , autre gentilh, an attvice du connetable, arme chevalier en 1556, est charge de traiter du maringe de comte de Richemont avec l'une des amors de Philippe-

le-Bon , VIII , fu5. Gaunt Eustache) se distingue ou **nige** de Nemiurs en 1 (17, VIII, 505.

Gaceer le seign de ) prend le ville et le châteun de Vic dans le poys de Naples, et y fait un butin moneune, XVIII, 60

Graniers tient chez lui suz Cordeliers une assemblee de quelques **prêtres de la Ligue** , où il est resolu qu'on ne reconsultes pamais le fiui , relque profession de religiou qu'il faste, ortie ré-olution est appron-rée par le duc de Mayenne, XLVI, 294. Préche que la ville de Paris est vendue, qu'elle doit être livrée; exeste le peuple à la sédition, 35 ı Dichme contre les Etats, qu'il ap-

pelle la cour du roi Petaud, 366. Compare la maison de Bourbon à la maison d'Achab, disant qu'il la faut exterminer, 405. Préche contra la duc de Mayenna, le tratte de pourcenu, 434. Aconse ce duc de favo-riser les politiques; appelle le Roi pendard et coquin, 537 Excite le euple a tøer, pendre et no<del>yer tous</del> les politiques; crie surtout contre la justice, à laquelle il reproche de ne pas faire le procès à orisi qui a renda Meaux au Roi, 557. Dit dans un sermon qu'il faut pendre a Montfaucon tous ceux qui soutienneut tant soit peu le Bearnais, 573. Crie n la trabuon, et veut qu'on pende tous ceux de la justice, 574 Prêche trois beures et deute contre le Beurnais et les politiques, excitant le peuple à la sedition, 601. Préche coutre l'archev, de Lyon, contre mess, de Vitry et La Châtre, 604; contre le parlement, contre le Bearnais et l'archev. de Bourges, 605. Declame contre le mere du Roi; invective contre le Bearnais, 614. Arme tous les moines de Paru; anime le peuple à se défaire des politiques; est acconde par les rures de 8 -Cuome et de S -Andre, 616. Préche sur le péché contre le S.-Esprit, qu'il dit fire celui du Béarnais et des politiques, 617. Cese aux ar-mes, veut qu'on commence à se jeter sue les politiques; accuse la Béarmais d'avoir couché avec deux sœure, 619. Corrige un peu ses seemons touchant ceux de la pastice; se dechalas bius que jamen contre le Bearnaus; exhorte à le tuer, 623. L'accuse de manger tous les jours de la chest tout publiquement, 629 Bort de Paris apres l'entree du Roi; na frayeur le jour de la reduction de cette ville, XIAVII, 18.

Grant (le capit. + heistophe) out tué dons là velle de Casal par les Jan-

perioux, XIX, 200.

Guar (Louis Bérenger Du ), favort du Roi et taut devoue à le Beine mère, adresse ses veres à la resse de Navarre; reponse pur cette prin-casse, il conçoit contre elle la luite la plus violente; tente de faire assassiner Bussy d'Amboise son amant; rend publique leur intrigue, XX, 179. Est tué dans le palais; sa mort est attribuée sans iondement a Marguerite de Valois, 180. (Introd.) - Favori du duc d'Anjou, détourne ce prince de la confiance qu'il a accordée à sa sœur, XXXVII, 41. Ses efforts auprès de ce prince pour brouiller le Roi, la reine de Navarre et le roi de Navarre, avec le duc d'Alençon, 60. Se sert de madame de Sauve pour exciter de la jalousie entre eux, 70. Tache de persuader au roi de Navarre que Bussy d'Amboise est l'amant de la Reine sa femme, 72. Fait assassiner ce seign. par une troupe de gentilshommes, 74. Par ses artifices, il obtient du Roi de faire renvoyer une sille que la Reine simoit beaucoup, et mademoiselle de Torigny, attachée à Marguerite de Valois , 78. Sa mort , 95.

(Marg. de Valois.) Guast (Franc.-Ferdin. d'Avalon, marquis de Pescaire), est fait prisonnier à la bataille de Ravennes, et oblige dassister aux funérailles de Gaston, XV, 116. (Tabl. du regn. de Louis x11.) - Gouvern. du Milanais pour Charles-Quint, il fait assassiner par son ordre les ambassadeurs de François 1, XVII, 158. **Résiste à G**uillaume Du Bellay et au maréchal d'Annebaut, 164. (Introd.) — Entre dans Milan, 354. Se rend maitre de l'issequeton, 386. Somme la ville de Génes de se rendre, 388. Entre dans cette ville, qui est saccagée, 389. Attaque Bayard à Rebec, et le force à se retirer, 444. Assiege et prend Cassan, 464. Harangue les Espagnols pour les engager à combattie l'armée trancaise, 477. Essaie en vain de recouvrer la ville de Laudes, XVIII, 20. Est fait prisonnier dans un combat naval livré prés de Guaples, 64. Court danger d'être tué en voulant reconnoître la ville d'Arles, XIX, 125. Reprend le chemin de Marseille, 127. Entre de nonveau dans Casal, et se retire à Ast, 200. A siège le château de Carmignolles, 256; k reçoit par composition, 257. Coupe les communications de Turin en France, 267. Assiège, prend et pille la ville de Quiers; entre par composition dans Albe, 270. Asser-Quiers, s'en rend maître aussi par composition, 271. Essaie de prendre Pignerolle par famine, 271. Lève son camp et se retire à Rivole. 278; puis à Moncalier, 279. Repasse le Pô avec perte, 282. En on au seigneur de Langey temoigner ses regrets de l'assassinat des ambassadeurs Frégose et Rincon, promettant de faire rechercher et punir les auteurs de cet attentat, 313 Envoie auprès du roi de France k comte de Landriauz, pour lustruire de la diligence qu'il fait pour en connoître les auteurs et complices, 315. Envoie à la diéte de l'Espire des lettres pour se justifier. texte de ces lettres, 320. S'empare de Villeneuve-d'Ast, de Poirm et Cambiau, 384. Renonce à passer le Po, 385. Se rend maître du chiteau de Carignan, 386, lequel est bientot rendu aux Français; assica-Chivas et se retire à Casal, 387 Reprend Barges et rafraichit la plce, 389. Assiège Montdevi, 478 S'en rend maître par capitulation. 479. Entre dans Carignan, qua trouve abandonne; met cette ville en état de défeuse, 480. Pourvoit la sùreté de ces places et se retur à Ast, 481. Rassemble des forces pour secourir Carignan, 488. Se dispose à livier combat aux Français; noms des capitaines de son armée, 503. Voyant ses Allemands rompus pendant la bataille, se retire sans coup férir, 508. S**e rend** s Ast, où les portes lui sont refusers. pertes qu'il éprouve en hommes. argent et argenterie, 512. Es-aie en vain de secourir Albe, 530. Obuent une suspension d'armes de trois mois, 531. (Du Bellay.) — Gagne l'esprit d'Andre Doria , qui se rend à l'Empereur avec douze galères, XX, 369. (Comm. de Montluc.)

Guébriant (M. de) force les Es-



Guinous, avocat d'Angers, est pendu à Paris pour dessem de tuer le Bor, XLVII, (59.

Generale et Ginerale. La haine entre eux se perpétue comme un heritage dans les villes de l'Italie, VII. 2. Effets de cette baine, 3.

Grenaneca, homme qualibé en Bretagne, a la tête tranchée pour plusieurs crimes, L., 397.

bann a perpetute, comme compler de Jean Chastel, XLH, 386 (Mém de Cavet. — Est mis à la question, qu'il supporte avec constance, XLMI, 113. (L'Estode.)

Cerum, evêque de Senlis, vicechanceher de Philippe - Auguste, chanceher de Louis viii, report les scenux de Blam he de Castille, II, 28. Sa mort, on hu doit le première idee du tresse des chartres, 52.

Gerato : Augustine, affide du pape Jules o, est envoye supres du duc de herrare pour le gagner et le detacher des brançais, XV, 361. Se laisse cagner lus-nome par le duc pour empotsonner le Pape, 364

Contour 'P des est écartèle, comme espon des princes byues, NIB, 200

Corners civitas i par quoi elles sont camees en general; cause parmentere de celles de France, XXXIII, [3].

Or yangs in appoint matheurs arrives on France a Forcasion de ces guerres , XNAIII. ()

Girners receives, et droit de quere par continue liten de plus commun dans nos bistores que les guerres que les gratdelemmes, aus la participation du souverain. III, fit Ces guerres venount d'un usa ge recu parmi les Germains de tieres par la voie des armes, et d'y interesser toute une parente, jit l'onn les gentiels, avoient le droit de faire la guerre, quels etment cems a qui elle étoit interdite, fif.

Toute sorte d'injure ne pouvoit pas être vengee par la vois des armes; il failoit que ce fut un crime atro-ce, capital et publie, 445. Diverses manières de declarer les guerres privecs, \$47. Tous les parens de ca-lur qui déclaroit la guerre s'y trou-Voient engages souvi at malgre eux , (ig. Jusqu'à quel degre de parente cette obligation a'etendoit, 450. Délai dans lequel les parens devoient entrer dans la guerre, après qu'elle avent etc déclaree, 451. Ce delai, appele quarantaine, fut lixé par une ordonnance de saint Louis, 453. Les parens clorgues qui n'etosent pas tenus de faire la guerre pouvoient s'y engager de leur propre mouve-ment, 455. Les collematiques, religieny, femmes, cufum mineura, el bătards de la parenté, quorque exceptes , ponvoient aussi a y enga-ger, 456. Les vosseux on sujets des che fe de guerre y etotent compris, \$58. Les gentiblemmes ne pou-voient attaquer le seigneur de qui da relevoient, m le delicr, 459. B y avoit trois manueres, de Sinir les guerres privees; quelles etment ces mameres. Por L'assurement en ctost nne; ce que c'etait, 462. Il devoit être recognague, 460, blait une dependance de la liente patice, \$67. La valation de las arement etat un crime de trabison. 468, Efforts de nos roir pour abolir la contume des guerres privées, 173, Decreta des e medes à ce sujet, 476/8. Louis l'interdit catterement par une o rdonnauce, 178 Philippe le Bel remouvela plus d'une tois les defeuses à cet eand, \$50. Restriction qu'il for oldige d'y apporter, 180 Defenses plus rigonrenses do roi Jean, 48% Arrés e du parlement a ce aujet, 489

Greatin Vinc.), capit, mantonan, est fait prosumer dans Casal avec na garnison, XXIX, 355.

Grasia (Franc de La , archev. de Fores, president de l'assemblee do clerge, vient presenter au flot les doleances de cette assemblee, XIA II, 235.

Gurant the preside help, son file

et les conseillers de la cour, députés vers le Roi à Chartres pour recevoir ses commandemens, reviennent à Paris annoncer que son intention est que la cour et autres juridictions continuent l'exercice de la justice; entretien du Roi avec ces députés, XLV, 364.

Gueste (M. de La), procureur général du Roi au parlement, se rend dans une chaise, malade et incommodé, au parlement, après la nouvelle de la mort du Roi; discours

qu'il y tient, XLIX, 253.

Gunux (la révolte des) ; d'où leur

vient ce nom, XLV, 60.

Geevara ou Guibanne (don Juan de), capit. espagnol, est battu et mis en fuite près de Marennes par Montluc, XX, 483.

GUEVARA (don Francesco), capit. espagnol de chevau-légers, est tué devant Noyon, XL, 279.

GUICHART DE LA JAILLE combat vaillamment au siège du château de Rivedroiet; entre un des premiers dans la place, VI, 491.

GUICHART DE MAGE se distingue au combat naval levré près de Mo-

don, VII, 79.

GUICHAUMONT tire le premier coup de pistolet qui abat le maréchal d'Ancre sur le pont du Louvre, L. 375.

Guievne est nommé liéraut d'armes de Jeanne d'Arc, VIII, 268.

Guienne (mad. de), veuve du dauphin Louis, et femme en sec. noces du connétable de Richemont, refuse les offres que lui fait le Roi de rester à Chinon, et se rend auprès deson mari à Parthenay, VIII, 466.

Guiznenz de Recanat (le capit.), commandant de S.-Martin, est pris au siège de cette place, et pendu un

pain au cou, XXIX, 147.

Guierche (le vicomte de La), gouverneur pour la Ligue du haut Poitou et de la Marche, est battu par les royalistes, et se noie dans la Creuse avec une partie de son infanterie et de sa cavalerie, la plupart Espagnols, XI., 297.

Guirrans (Gilbert), chevalier anglais, est fait prisonnier à la betaik de Pontvallain, V, 89.

Guignand (Jean), jésuite, et condamné par arrêt du parlement à être pendu, comme ayant encegné le régicide, et comme complice de J. Chastel, XXXVI, 291; XLII, 383; XLVII, 109 et saiv.

Guignes, comte de Forest, se croise à Citcaux, I, 128. Manque aux promesses qu'il avoit faites aux

chefs croisés, 130.

Guillaure, duc de Hollande, substitué au landgrave de Thuringe pour remplacer Prédéric is dépoau concile de Lyon, se maintient long-temps contre Conrad et Fredéric, II, 88.

GUILLAUME, duc de Hollande, assemble des troupes pour accourir l'évêque de Liège, VII, 242. Livre combat au comte de Perurez, 243 Soumet le pays de l'iège, 244.

GUILLAUME, évêque de Paris, essaie de détourner le Roi de son projet de croisade; raisons qu'il fait va-

loir, H , 91.

GUILLAUME, comte de Flandre, se croise avec le Roi, II, 203. Repousse vigourensement les Turcs et en tue un grand nombre, 263. Est conduit dans une galère avec d'autres seigneurs prisonniers pour être conduit à Damiette, 292. Va par-ler aux émirs pour savoir d'eux les nouvelles conditions du traité, 297. Retourne en France, 305.

GUILLAUME, duc de Juliers, meurt le 31 mars 1609, sans laisser de successeur, XLVIII, 242.

Guilliume, duc de Saze, second fils de Jean-Frédéric, électeur, vient se jo ndre à l'armée da Roi avec 2,000 reltres, XXXII, 203.

Guillaume-le-Batand obtient l'investiture de la Normandie; son caractère; est désigné par Edonard, roi d'Angleterre, pour lui succèder; favorisé par le Pape et plusieurs seigneurs français, descend en Angleterre, IV. 27. Défait Harold, bestfrère d'Edonard, et devient maître absolu d'Angleterre; refuse de ce-

der, comme il l'avoit promis, le de-che de Normandie à son file siné Robert, 28. Est enfin obligé de remplir sa promesse ; meurt en faisant la guerre contra le roi da France, 29.

GUILLAUME-ER-ROUX, second Gla de Guillaums-le-Bàtard : son caractère; succède à son père; s'empare de la Normandie en l'absence de son frère Robert; veut envalur la Frenon, IV, 29. Est une à la chame, 30.

Guittenné (le capit.), du parti de la Ligue, est blemé lors de la reduction de Benane, et meurt de

an bleasure, XIIII, 24.

Guittant. Les fameux voleurs de ce nom sont pris per M. Para-balle, gouverneur de Niort, et rom-pus vila, XLVIII, 171.

Guillet, receveur pour le Roi on Bronage, est pendu par ordre de la reine de Navarre, XXII, 233.

Guillow, quatrôleur, meurt à l'ège de 80 ans, laimant de grands

biens, XLVIII, 172. Goiceon (le substitut), s'etant resente pour être reçu conseiller, est renvoye per mouffissner, XLVIII, 39. Est reçu quelque temps aprės, 15%.

Grittoriant (La), excellent cosmographe, meurt sans hiens; son talent pour les cartes, XIVII.95.

Guion s'Englin, connétable de Chypre, est ravoye de la part des **prison**niers chretie**ns aupres** du Ris our comoltre le traité qui venuit d'être coucin avec le Soulan, est conduit dans une galère avec d'ontres scigneurs pour être couduit s Demette, II., 28g. Se confesse a Jugville, 296.

frère de Guilloume, GLION, mie de Flandre, se crous avec

e Ros, II, 203. Se distingue à la intelle de la Massoure, 253. Griouveire (le meur), chef de protestans, s'empare de Verdun dans l'absence du commandant de **la place; defatt le couste de Cru**eille, XXXV, 366. ( Mem. de Tu-vannes.) — Enleve le mear de Brion ins se meisen, et y met leut ou Mage, XL, 311. (Méis. de Coyst.) Guisz (le comte de), plus comas sous le nom de duc de Nemours, est tué à Cerisolles, XIV, 444.

Guies (Claude de Lorraine, se de), contribue à la déroute des Seis ses à la bataille de Marignan, XVI, ino. (Mem. de Bayard.) — See richesses, sun ambitton, XVII, 161. Prédiction de Prançou : à son sujet , 162. (*Introd.*) — Épouse à Pagi Automette de Bourbon, actor de Charles, comte de Vendôme, 23s. Passe la rivière de Behaubie, et met les Espagnols en fuite, 322. Attaque les Anglais dans un jardin , et les defint tous, 397 Rassemble des troupes en Champagne, 431. Se met à la poursuite des lansquencts, 432. Taille en pièces leur arrière-garde, 433. Avec 6,000 hommes defeit et taille en pièces, prés de Savernes, 15,000 paysans soulevés par Mun-cer, XVIII, 6. Comment il fait entrer de la poudre dans la ville de Peronne, assiegee par le comte de Nat-au, XIX, 171. Reprend Montraédy, 376. (Du Bollay.) — Est reppele a la cour, XX, 38. Sacrific tout a l'elevation de son file alué , 39. (Introd.) — Obtient le gouvernement de Bourgugne; marie sa bille alnée au couste d'Aumale, XXIII, jog; son ble alne à la tille du duc de l'errere, ju-( Mém. de Tavannes.)

Griss (François, duc de \, est envoye en Guyenne avec Anne de Montmorency pour apaiser la ré-volte qui s'y est elever, XX, 45. Montre quelques sentimens d'hu-manite covers les rehelles qu'on punit criellement, 46. A la mort de son pere prend le titre de duc de Guar, son devokment à la duchesar de Valentinois; ses plans ambitioux; il fait ôter les sceaux au chancel. Olivier, et le fait reasplacer s Bertrands, (c. l'ot charge de defen-dre Metr. 53. Fortifie cette ville, y etablit une police admirable, 56. Sa reponar à don Louis d'Avila, genéral de l'armee imperiale, qui lui fait redemander un de ses encleves réfegée dans Mets, SS. Il harcelle l'armée de l'Empareur, qui se rettre

près de Thionville, et lui fait un grand nombre de prisonniers; soins généreux qu'il preud des ennemis malades ou mourans; il donne aux catholiques une preuve de l'ardeur qu'il mettra à défendre leur cause, 57. Part pour l'Italie, laissant au cardinal son frère le soin des intérêts de sa maison , 70. Se croyant trahi par le cardinal Carasse, il s'oublic jusqu'à le frapper; rappelé en France, il se hate d'y venir prendre la première place du royaume, 74. Propose dans le conseil du Roi de faire le siège de Calais, 75. S'empare de deux forts de cette place; se rend maître de la ville par capitulation, ct y établit une colonie toute francaise, 76. Fait conclure le mariage de sa nièce Marie Stuart avec le Dauphin; assiége Thionville, 77, qui se rend comme Calais, et d'où l'on fait sortir toute la population, 78. Il porte les desis les plus violens à l'amiral de Coligny dans l'assemblée des notables tenue à Fontainebleau, 9a. Retiré à Joinville, il est rappelé par le connétable et le roi de Navarre, 101. Est blessé à Vassy en se rendant à l'aris; le massacre qui a lieu dans cet endroit devient le signal de la guerre civile, 102. Le duc est reçu à Paris aux acclamations du peuple, 103. Ramène les catholiques au combat, et gagne la victoire à la bataille de Dreux; use noblement de la victoire; traite le prince de Conde son prisonnier comme un ami malbeurenx, 110. Propose de faire le siège d'Orleans; marche sur cette ville; s'empare des ouvrages exterieurs de la place; est assassine, 119. (Introd.) - Fait le siège de Thionville ; details sur ce siège et sur la conduite du duc, XXI, 128 et suiv. Fait assièger Arlon, qui est prise, 462. Demande au Roi de l'argent pour faire de la vaisselle à Montluc, 471. (Comm. de Montluc.) — Est envoyé en Italie par Henri u., XXIV, 186. Arrive à Turin, 188. Prend Palvoisi, marche vers Rome; n'ose s'engager dans le royaume de Naples;

frappe le marquis Antoine Carali avec un plat d'argent, 189. Offre le bataille au duc d'Albe, qui la nfuse; avertit le Roi des pourparkre de paix du Pape avec le roi d'Epagne, 190. Permet un duel ente un Français et un Italien, 191.5 coharque à Ostie avec une partie de ses forces pour revenir en France. 203. Obtient par la faveur de la dichesse de Valentinois la lieutenance générale, 212. Projette une entreprise contre Calais, 214. L'exécute après s'être rendu maître des forts de Nieulay et de Richeban, 215. Investit Thionville, qui se rend par capitulation, 222. Est mis en grand crédit par François 11, 256. Révoque le cardinal de Tournon; retablit le chancel. Olivier; gagne ka maréchaux S.-André et Brissac; fait éloigner les princes du sang en leur domant des commissions; érige des chambres ardentes contre les baguenots; fait sacrer le Roi à Reims, exécute les articles du traité de paix, 258. Reproches faits aux Guise, 259. Ils conseillent au Roi d'assembler les Etats, 288. Se proposent de faire faire le procès au prince de Conde; promettent au Pape et au roi d'Espagne de chasser les huguenous de royaume, 291. Tout le pouvoir tonhe dans les mains du duc; par politique il se retire de la cour, laissant en apparence le maniement des affaires au roi de Navarre et au connétable, 325. Instruit des projets du prince de Condé, revient à Paris, d'où il chasse les Chatillon; massacre de Vassy, 326. Fait un accord avec le prince de Condé près de Fontainchleau; amène le Roi à Paris, 327. Essaie de gogner la Reine mère; conference de Beaugency, 333. Fait le siège de Bourges, qui se rend par composition; et de Rouen. qu'il emporte d'assaut, 375. Gagne la bataille de Dreux, 379. Assiége Orleans ; est assassine per Poltrot, 393. ( Mem. de Tavannes.) — Il fait canonner le camp du marq. Albert de Prandebourg, et l'oblige à s'eloigner de Metz, XXVII, 98. Fait prétei

GUI serment de fidelite en Ros, aux chamotues et achevins de la ville, 100. Vient au siège de Thiogrille , 350. Après des attaques mutiles, il remet a Vacilieville da conduite du siège, 354. S'oppose a ce que la ville sont rasce, 307. Fast raser Arlon, 369. A la most de François II, se retire a Parts, ou il forme une ligue pour abattee le parti des huguenois, (ii). Gagne la bataille de Dreux, XXVIII, Gr. Sa lettre au Rorpour las demander a être sutorise à nominer un marechal de France à la place de S.-Andre, 84. Reponse du Roi, qui lui aunonce qu'il a nomme Vieilleville, 85. Lattre de felicitation qu'il ecrit su marech de Vicilleville, 91. Il est declare hestenant general du royaume, et se dispuse à faire le siége d'Orleans , 92- , Fieilleville. ) -Lat nomme par le marcelial de Brissac, n'etant encore que duc d'Aumale, pour commander a sa place, XXIV, 530. Assege Vulpian, qui capitule, 5 to. Assege Moutculve, qui se rend, 545. Son depart pour l'Italie, XXX, 75 Belles paroles au Rus sur le traite de paix de Cateau-Cambress, 207. Pouvoir donne a M. de Guise après la bataille de S.-Quentin, 477 et surv. Du Fillura.)

Il est envoye a Meta pour la defendie, XXVI, 125 Observe la marche de Charles-Quint, 171. Past fortcher Verdun, 1/2 Son humante cuvers les soldats de l'Emereur apres la levee du mege de Mets, 178. Il fait rembre a Dien de sotembelles actions de graces de la retraite de l'Empereur et de son acmec, 181. Nous des respieses qui emilent con exemple, if i bat envoye en Itabe, ou il prend d'assout Valence sur le l'emn, 430 Rivenu aupres du Bor. il forme le projet de reprendre Calais, mars le en Picardie, XXXII, (3) Comment il tronipe les embeuns, attaque et prend le petit fork de Nicolay', i jo Fait at-Loquez est même temps les di un torta de Nieulay et Ilishau, et s'en reud matre, i ja Assage et premi le chatean de Galan, 144 Regut la

ville a composition; articles de la capitulation , 147. Description de la place de Calais, 149. Investit la place de Gumes, 151. Emporte la ville d'avant, 155. Regnit le château par capitulation; articles de cette capitolation, 136. Part raser et demolir la place, 157. Prend le château de Hames, 158. Commande une partie de l'armee au siège de Thionville, 178. Se read maître d'Arlon, qui est ruinos et demanteles, 195. Eprouve une grande perte par le feu, 197. (Comm. de Rabutin.)

pour defendre Mets, il Egyoyé passe par Toul, on il etablit le meilleur ordre possible, 257. Comment il est reçu a Metz, 258. Fait laire des ouvrages pour la defeuse de la place, 259. Met lui-même la main à l'aggyre, anna que les seigneurs qui l'accompagnent, 260. Pourvoit par diverses ordonnances à l'approvistonnement, 261, Exerco les suldata de la garanson ; prend des moautra pour y maintenir le bon ordre et l'auma, details sur les trayaux qu'il ordonne, 26 | Fait transferer dans des eglises de la ville les reliques et cereaeils des princes ensevela dans l'abbaye de S.-Arnoul qual fait abatter, sug. Fait enlever toma les ides et abstire toma les moulina qui sont sor le chemin de l'Estepercur, 276. Fournit la ville de provisione pour un ant, 179. Fait réve-nir à Meix le capit. La l'aufe et la garmaon de Rodembach qu'il comnamele, 385. Envote plusients fors faire recomplitte l'armée de l'Empereur, qui s'apposche de Meta, a87. L'ait sortie de la ville toutes les personas anutiles a sa defense, 300, Prend des mesures pour la tranquillite et la propiete de la ville, Jui. Distribue les pomors et capitames dans les différens quartiers, 305. Daumages queprouvent chaque pour les canonits par les torties qualardonac, Joy Lie une envice le o gu-Thomas Delveche intorner le loir de l'état de la place, et liséfait donner le conseil d'attaquer la place de l'es-diu, 317. Se recure en dauget d'être

emporté d'un coup de canon, 319. Ordonne de nouvelles dispositions pour la défense de la ville, après l'arrivee de l'Empereur à son camp, 338. Son activité et ses soins à faire réparer les brêches faites par les batteries ennemies, 342. Il preud de nouvelles mesures pour assurer l'approvisionnement de la place tout le . **temps que** pourra durer le siége, 355. Fait battre de la monnoie au nom du Roi pour la solde des troupes, 357. Retient prisonnier un trompette envoyé par le marq. Albert, qui a retenu le premier un de ses trompettes, 367. Comment il pourvoit à la sûreté d'une tour de la ville appelee la tour d'Enfer, 373. Son humanité envers les soldats ennemis malades, et envers le seign. espagnol Roumero, 389. Fait faire une procession générale pour rendre grace à Dieu de la levee du siège; il y assiste avec tous les princes et seigneurs présens, 400. Fait brûler des livres contenant une doctrine reprouvée; fait rentrer les habitans qui ont eu ordre de sortir; rétablit l'ancienne police de la ville; fait faire la montre générale aux gens de guerre, 401. Etablit pour gouverneur le seign. de Gonnor, et s'en retourne auprès du Roi, 402. (Siège de Metz.) — Il est envoyé au secours du pape Paul IV; état des forces qu'il conduit, 475. Manquant de tout et ne pouvant faire la guerre, départ son armée dans les garnisons et dans les terres de l'Eglise; tombe malade, 177. Revenu aupres du Roi, il est charge de la conduite des affaires de la guerre, 488. Supplie S. M. de lui permettre de ten**ter une entr**eprise sur Calais ; preud de force le pont de Niculay , 489. Se rend maître du château de Calais, 490. Après la reddition de Calais, prend Guines, assiege Thionville, 491. Emporte une tour de la ville; recoit la place à composition, 492. (Mém. de La Chastre.) — Après la mort de Henri 11, il dispose des affaires avec son frère le cardinal, XXXIII, 20. Son éloge,

21. Est pourvu de l'état de grandmaître : ce qui déplait au councible, et devient la cause des inimities entre les Guise et les Montrerency, 23. Sa prudence pour prevenir le complot des conjures d'Amboise, 49. Il est nomme lieutenant général; lettres patentes publiées a cet effet par le Roi, 52. Envoie k comte Rhingrave en Allemagne pour entretenir les princes dans l'allunc du Roi, et saire des levées de lanquenets, 98. Répond au discours de l'amiral touchant le garde nouvelk du Roi, 103. Fait changer le lieu designé pour la tenue des Etats, et le fait lixer à Orléans, 110. Motifs de ce changement, 111. Vient à Paris. joie du peuple à son entrée, 168 Prend la ville de Rouen, qui, contr ses ordres et ceux du Roi, est mllée et saccagée, 211. Décide lui seul du succès de la bataille de Dreux. 215. Va trouver le Roi et la cour a Rambouillet; rend compte de la bataille, 251. Donne des éloges aux senéraux amis et ennemis; parle per de lui-même, 252. Est nomme hertenant général de l'armée en l'absence du connétable, 253. Presd Etampes et Pluviers, 254. Se dispose à faire le siège d'Orléans, 261. Se rend maitre du faubourg de Portercau, 267. Assemble un conseil pour déliberer sur les propositions envoyees par le maréch. de Brissar, 268. Discours qu'il y tient pour les combattre, 269. Envoie au Roi se resolution, 274. Est assassiné per Jean de Meré, dit Poltrot, 2-6 Meurt de ses blessures, 277. La ville de Paris lui fait des funérailles fort honorables, 279. ( *Castelnau.* ) — Se rend maitre de Rouen, XXXIV, 161. Après la bataille de Dreux, vient camper devant Orléans, 180. Est tuć par Poltrot, 184. (La None.) -Vers faits par les protestaus et par les catholiques à son occasion. XLV, 58. (L'Estoile.) - Voyes l'art. Aumale (Franç. de Lorreine. duc d'\.

Guisz (Henri, duc de), fils de François, se renferme dans Poitier,

GUI et défend cette ville contre l'amiral de Coligny, XX, 136. Irrite de ce que les conseils de l'amirel lui omt enleve sa maltreme, il aposte un meurtrier pour l'assassiner, 150. Exote les assesses de Coligny à con-ommer leur crime, 157. Remporte une victorie prés de Dormans our le duc d'Alençon, reçoit ou viange une blessure qui lui fait donner le uo u de Bulafre, 180. Se sert du mecontentement des peuples pour former une ligne formidable contre les protestaus, 183. Profite habilement des circonstances, ses qualitos, 196. Surprend les etrangers prés de Chartres, et les duperse ; est appelá le libérateur de la France, 503. Na rend a Novembre : e rend a Nancy, on se reunit toute la maison de Lorreine; resolutions violentes prises contre le Roi dans cette reunion, 204 Appele par les Sette, il s'avance junța's Somune, on il reçuit defense de parultre a l'oris; entre dons la espitale malgre cette defense, comment il y est reçu par les Sette et par le prople, 205. Descend then la Reine mere, que le conduit au Louvre , s'avance **birdim**ent veri le Roi, qui lui reprocho 🛰 desobrisante; comment d echappe in danger qu'il court, donne ses ordres aux Seine; prend des precauteurs pour sasúre te, demande u Nort'elor, nement de d'Espernon, que luc est refuse, poti. Se declara le protecteur des Sauses, et les renvoio organilleusement au Ros; va voir le president Achille de Harley, le prese d'assembler le parlement ; frappe dadmiration pour sa fermete, il n'ine attenter a sa liberte, 208. Eleve ses pretentions, demande la lieutemance generale du royanme, et la convocation des fitats genermus a Paris, 2013. Expresse dans les termes les plus offensant le regret et le depit d'avoir ete trompe por la Reine mere, 210 Est numt generalissime des armers, 313. Reçuit de toutes parts des avis siarmana, 316. Y teste sourd, amiste a no conseil extraordinatre, fatt pa-rettre qualque emotion, appele ches

le Itai, est essessus dens son entichambre, 217. (Introd.).-Est blessé a Dormani, XXV, 172. Est envoyé pour tuer l'amiral, 297. Poursuit en vana Montgommery au massacre de la S.-Barthelemy, 298. (Mem. de Tavannes ) — Est envoye à Poitiers pur le duc d'Aujou pour defendre cette ville contre les linguenots; repousar le capit. Piles, deja maltro d un faubourg, XXXIII, 465. Renima par sa bonne conduite la va-leur des assieges, 469. Après la lovie du sieze, va trouver le Roi à Tours, 474. (Castelnia ) - Sa condute dans la purner de la Saint-Bathelemy, XXXIV, 72. (Mdm. da Mergey.) — Defend la ville de Postiera avec beaucoup de glore, 267. Mein de La Noue.) — Frap-pe et renverse le jeune Vantabras. dans le palais du Ros; quelques detatic sur cet evenement, XXXV, 99. (Mem. de Bouillon.) - Demande au duc d'Anjou la permission d'aller à la guerre, ce que le priuce lut accorde a regret; ve se jeter dans Potters, qu'il defend, 299. Defait 2.000 reitres à Dormons, 3og. Prend les armes contre le Roi; a'empare de Chalons en Champagne, 316. Obtient du Roi la ville et le château d'Auxoune, 355. S'attribue tont. I honneur de la victoire de Chartres, et a'en fait un mérite aupres des Parinens, 35g. Di fait et bat les reitres, commandes par le bocom d'Aune, au bourg d'Ess ury près de Dourdan, XXXVI, qq. Pontantt les Sumes dans leur reinate, brûle et pille plusieurs villages de feurs frontières, inc. Vient à Paris tronver le llor, details curteux sur cetta arravee, 104. Lacite une grande fermentation dans la ville, 10%. Yeummande en maitre, est. Va rejoudre le Roco Chartres après la conclusion da nouvel edit de reunion; comment if an est room, 113. (Toronnes ) - Se conduste aux litets de Blots, XXXVII, 397 Il essate de se rendre maltre de la citadelle d'Orléans, fox. (J. A. de Thou ,---Fast la guerre à Sedon et à Jamets ,

puis une trève avec le duc de Bouil-Ion, XXXVIII, 317. Vient trouver le Rot à Meaux pour se platadre de plusieurs choses qu'il dit avoir été faites coutre l'édit et l'accord de Nemours, 318. De concert avec le dac de Mayenne , il attaque les reltres à Vanory, les bat, mais perd beaucoup de monde, 338. Tente contre eux une double entreprise qui ne réussit point, 33g. En teute une nouvelle qui reusait et relève son courage, 340. Il poursuit les reltres jusqu'aux montagnes de S.-Claude, 342. Vient a Paris malgre le Roi; comment il y est reçu par la Reine et par la prople, 35 î. Refuse d'apasser le trouble causé par les barricades; sa reponse à la Reine mère, 356. Après la surtie du Roi de Porto, il se rend au Palais, fait cesser le trouble ; est obes des Seize et du peuple. 357. Public des lettres dons lesquelles il se justifie de la journée des Barricades, 3611. En odresse une particulière au Itoi. 362. Jugemena portea dana le public aux ces lettres, 378. Il assemble des forces à Paris, 380. Signe avec les deux Rejues et la cardinal de Bourbon un traité eu 35 articles, conun sons le nom d'édit de réunion, 3g6. Favorise les pretentions de l'alagny sur la principaute du Cambresis, conclut un trate avec lui, \$20. Fait supprinier a l'impression un passage du docours du itor à l'ouverture des Etats de Bions, dans lequel los et les princes de la lague etotent accuses, 440. Detourne la Roi de faire la guerre au duc de Savoie, qui s'est empure du marquisat de Siluces, 448, Sa mort, divers recits a ce sujet, \$63. Ses qualites, \$76 (Vam. de Cavet) - Il remercie le Roi du pouvoir qu'il lui donne, ne lui demandant que l'aiaurance de sa honne grâce, XLIV, 3. Sa moderation a l'egerd du duc d'Epernon, 75. (Valleroy) — Est Idesse prés de l'ismes dans un comhat que lus livre Thoré de Montmorency, XLV, 122. Prend bautement la défense du jeune d'Entragues,

menace de la mort peur a avec Queles et Maugiron, 169. Demande à messiours de la Sorbo s'ils sont assez forts avec la ph sinou qu'il le faut être avec l'ej 285. S'empere de Chèlons-sur-le ne, 289. Sort de Paris pour als Chilors, où il s'occupe de re l'autorité du Roi, 311. Defat la reitres à Vimory et au bourg d'âsnesu; epitaphe sur cette viciose dans l'église de Suint-Cloude, 3/1 Fait un voyage à Ruine deguie. reçuit du l'ape une épée graves de flammes, et les armes du prace de Parice, 346. Vient à Paris contre l'ordre du Roi, 359. Traverse le russ sur cris de mus Guise! Ma Etablit pour gouverneur de la lu-tille J. Loclerc, procureur m palement; offre une sauve-garde s l'ambassadeur d'Angleterre; curins entretien du comte de Britge et de l'embassadeur à ce sujet, 36s. Vers faits sor le jeu de prime, at quel le duc jouoit souvent, 362. Est tué per ordre du Roi, 376. Ses curps est mis en prèces, pous brile et reduit en cendres, 378. Dessi donnée sur cette mort par Mires. medecin du Rui, 448 et surv. (Mon-de L'Estade.) — Vient à Porte migré la defeuse du Roi; comment d est recu par le peuple, par la lis-ne mère et par le Rui, XLIX, 26. Prend la residution de faire fare

des harricades, 200. (firenford.) Guise (Ch. de l'Arraine, duc de, file de Henri de Guise, garde sect soin dans le château de Tours depui la mort de sou père le Balafré, par ventas'echapper; par quel moyes. XX, 25). Se rend a l'armee de a Ligue, 252. (Introd.) - XXXVI. 196. Se soumet à Heuri av ; reduit b Provence; en est nommé gouver-neur, 283. Reçuit à Marseille Maguerite d'Autriche et l'archiduc Albert allant en Espagne, 366. (Che-verny) — Details sur son evalua du château de Tours, XL, 285 et suiv. Il est recu a Bourges par Le Chastre, 288. Poit sa assenimien an Roi, et lui remet la valla du Raina

XLII, 336. Bétablit la paix en Provence, MJH, son Commental devient maître de Maracille, et la range sous l'obcissance du Roi, 207 et surv. (Mem. de Cayet.) -S'echappe du chateau de l'ours, XLIV, 135. Filleroy., - XLVI, 175 Il certi aux Etats qu'il va se joindre a eux opres qu'il anna livre combat a M. de Nevers, 380, Los Espagnola, les predicateurs et les Serve tovorrsent son election on Irdne, \$50. Il menace de faire mountr te premjer que l'appellera rot, (63) Fait son accord avec Henri iv, et vient a Paris, XLVII, 115, Accueil que lui fait le list, 126. Reduit la ville de Marsed e sous Lobers-auce de S. M., (6) Vers futs control in a l'occasion de la prise de Calais par le cardinal d'Autor he, 167. Luc a coups d'arqueliuse une fronze qui a etrangle un de sex la piais, XIVIII, 212. Fait de solennelles protestations devant le parlement de son affection amière au lieu de l'Etat , XLIX, 5. Conseille a la Reine de donner ordre a la porte 5.-Antoine, afin qual o'v advience quelque to andre, o Paroles que los adresse que femme da peuple sur ses salutations, 60 hiprise madame de Montpenster, lille de Henri de Joyeuse, 164 L. Estoile - Vient no parlement, apres la mort du Roi, protester de s'us devouement au Gervice de l'Etat, 251 (Relat. de Gillot) — Se declare du parti da Roi, et conseive un gran l'ère lit, etant ande par M. et mad de Conta. L. 119 Epissemad de Montpensier, £ 19. Com neut les difficultes qui se pre-entent a ce morrige sont aplances, the 1st no me pour cosa a maler l'arrice que dont survice le Roi a Bordeaux, 189 Fromse au man da Ra Instante d'Expagne a torrgos, 315 Lamene en Liauce, 3cti Contraint M. le veince a se retiter dans les villes huguen des, 312 Danger qu'il court

par l'ecroulement d'un plancher, 319. Va joindre les persons retires

a Soissons après la détention de

M. le prince de Conde, 354. Revient a la cour avec le prince de Joinville, 358. Prend plusieurs places du Rethelois, et s'avance sur la Meuse pour s'opposer au passage de 1,200 reitres, 372. Bat l'armée navale des Rochellois, et riste maitre du champ de bataille, 548. Se declare ouvertoment contre le cardural de Biele hen, pourquoi, LL,

168 (Fontenas-Marcuit)

Gune (Jean), cardin îl de Izor raine, frère du duc Claude, est cloigne de la cour, il prépare l'élevation de sa fa cilie par ses libera-Lies excess es, ses nombreux beneaces, NVII, (b), (Introd. - Est. envoye en Italie aupres de l'Emperenr, XVIII, 36 a. Accord qual fast avec Ant. de Leve, commandant des troupes aliemandes, 307. Atrive aupres de l'Empereur, 370 Propositions qual fut fait an nomda Ror, co unicut elles sont regues par l'Empereur, 371. Seconde confereuse, comment elle se termin**e**, 374 Resouteauces du cardinal au Saint-Pere our la conduite de Charles-Quint, job. Nouvelle et iler mere conference avec Thaipereur, 416. Revient en France rendre compte au Roi de Lizatelite de sa negociation, \$18, list chora pour annopeer an Roy la pouvelle de la nort du Douphin, MX, 80. (Du Hellor

Gross (Alex.), fils positionie du duc Henri de Conse, est teau sur les fonts pur la vide de Pacis et par la dachesse d'Anniste, in ambijue ertemome a cytte cycastos. MA, Mem de l'Estade - Tue et 3 en duck le haran de Uay, la 2015 er son life dans on autre combat on destina a bet mot bloom one Distanles arrows are old rel, auth. La lo que las doune la oeutenonce de roj de Provence, a sa Mesart d'un relat de canon, ajst (Lontena) Marcul N

Geise madem de tombe malade d'une maladie de galanterse, vers faste out elle, XLVII, 124. Guist (madame de) dit au cure de S.-André que la plupart des prédicateurs ne sont que des séditieux, qui, au lieu de prêcher l'Evangile, prêchent le meurtre et le sang; se vante à lui d'avoir été à la messe du roi de Navarre, et de l'avoir baisé plusieurs fois, XLVI, 504.

Guise (Louis, cardinal de), meurt à l'âge de 48 ans; pourquoi on l'appela le cardinal des bouteilles,

XLV, 166.

Guisz (le cardin. de), frère de Henri et du duc de Mayenne: sou influence sur le clergé, son ambition, ses qualités, XX, 196. Est fait prisonnier après l'assassinat de son frère, 217. Périt lui-même le lendemain, 218. (Introd.) — Fait brûler en sa présence le château de Bréme, appartenant au duc de Bouillon, pour se venger du brûlement de Pabbaye de S.-Urbain, XLV, 340. Est assassiné par ordre du Roi; son corps est mis en pièces, puis brûlé et réduit en cendres, 378. Détails sur cette mort par Miron, médecin du Roi, 448 et suiv. (L'Estoile.)

Guiton, maire de La Rochelle, prend des mesures rigoureuses pour ménager les vivres à la garnison de cette place, II, 99. Détourne les Rochellois de se rendre, 106. Harangue mess. d'Angoulème et Schomberg, et leur remet les clefs de la

ville, 117.

Guitar (le seign. de) est blessé à l'assaut du boulevard d'Orléans,

VIII, 142.

Guitay-Bertichères, envoyé par La Noue aux protestans de dela la Loire pour prendre les armes, avance de dix jours l'époque fixée pour recommencer la guerre, XXXV, 101. Danger auquel il les expose par cette precipitation; détails sur ce sujet tirés des Mémoires de la femme de Duplessis-Mornay, 102. Se rend à Mantes, où il est engagé par ordre du Roi à mettre bas les armes, 107. Obtient par le moyen du vicointe de Turenne un saufconduit pour aller trouver le Roi, 110. Il paroit devant S. M., et cherche à justifier la prise d'armes des

protestans, 111. Est renvoyé, 113 (Mém. de Bouillon.) — Bet m parti de ligueurs devant Neufchitel; sonmet cette place, XXXIX, 265. (Mém. de Cayet.)

GUITAY, huguenot, se bat en duel contre M. Pleuri, catholique. tous deux sont blessés, XLVIII, 256.

GURON (le capit.), chef protetant, assiège et prend Lusigna.

XXXIII, 464.

Gunon (M. de) est envoyé par le Roi en Italie pour exhorter k Pape et les Vénitiens à empêcher que les Espagnols ne se rendest maltres de Casal, et gagner M. de Savoie; ses démarches devenant inutiles, il se jette dans Casal, LI, 3

Guy, comte de Forest, est renversé et a la jambe brisée dans le combat que le comte d'Anjou lans aux Sarrasius sur les bords du Tha-

pis, 11, 234.

Guy, patriarche de Jérusalem, couseille au Roi de retenir des Damiette tous les vivres, et de faire transporter tous les meubles chet

le légat, II, 220.

Guy, seign. de Saulz, prend les armes avec d'autres seigneurs de Bourgogne contre Eudes III, XXIII, 144. Se laisse gagner par ce dat, mais n'obtient rien de lui; averti qu'Eudes veut sa ruine, il a recom à saint Louis ; le château de Saulz est mis en dépôt dans les mains de Roi; Philippe-le-Bel le donne à Endes 1v, et l'enlève à la famille de Saulx, 145; ainsi que la moitié du bourg de même nom qui lui étoit restée ; lettres d'échanges qui pronvent que le château de Sauiz-le-Duc appartenoit à ceux de Soulz. 146. Armoiries de Guy de Saulz et de ses descendans, 149.

Gry, châtelain de Coucy, prend la croix, I, 102. Se montre contraire au rétablissement d'Alexis, 174. Meurt en mer à la vue d'Andros, 180.

Guy de Brimeur, seign. d'Imbercourt, lieutenant du duc de Bourgogne à Liége, est fait prisonnier par les Liégeois, X, 285. Assiste à l'assaut livré à cette ville, 288. (La

) — Consenile au duc de io de renvoyer les otages nois, XI, 443. Comment il à entrer dons Liége, 451. prisonnier dans cette ville, dus. de Commes.)

n-Boutzilla, un des chefs sson de Rouen , prête serfidelite à Henri; reçoit de ) La Roche-Guyon et autres ias; trabit le socret de quelrgeois de Rouen, VII., 304. sa Guivatine et son frère #, reunis à Gauthier de t, repossent rigonreuse-Turca, II, 261.

GUY MARVOIRIS est blassé en se défendant vaillemment contre les Turcs, II, 262. Au nom des barons conseille su Roi de retourner en France, 315.

GUYFRAT, chevalier du Dauphiué, remêne les Français au pont du Garillan, et delivré le chevalier Bayard, que les Espagnols emme-noient prisonnier, XV, 254. Guyrnar (Guigo), fils du seign.

de Boutières, agé de 17 ans, ren-verse l'enseigne des arbaletriers de Rinaldo Contarin, et le fait prisonnier, XV, 300.

Н

manac (P. de), maitre de a du duc de Bourgogne, le Dinant, X. 257. revieue (de), gentille de

i decapite aux halles pour i as femiue, et un gentilpa'il accusoit d'abuser d'elle.

80.

savites (d'), du parti du tué à la bataille d'Yvetot, , 211; XLVI, 252.

maritiz, commandant de demer, rend cette ville par don a M. de Villara, XLVI,

reviese ( le présid. de ) bae parlement à sa rentree, pour la continuation des are la guerre, XLVI, 293. Se an Roi apres son entrée à qual qu'ilen regoit, XLVII,

mace (P. de ), gouvern. du s Ferette pour le duc de 10, conventes de violences meussions, est mis à mort aisses, XII, 121 et 193 ESTAT (l'eveque d') se rend , **I**, 146.

ncovar, picard, bomme lo seign, d'Imbercourt, emi **de**utième les babitans de iche de fermet leurs portes,

et pénètre dans cette ville, XVII.

Hauzewin ( Aut. de ), chevalier flamand, joûte an mariage du duc de Bourgogne, X, 342.

HALLIER (M. Du), capit. des gardes , arrête par ordre du Roi le marechal d'Oruano, LI, 9, et mess.

de Vendôme, 12.

HALLOT (Franç. de Montmorency Du ] est massine traftremement of de sang froid par le marq. d'Alègre, XLV1, 274.

HALLUIR, sient de Piennes, est

declare due, XLV, 356. Hator (Michel Bourrouge Du) est roué à Angers pour svoir livré, d'apres l'ordre verbal du Ros, le château d'Angers nux huguenots, XLV, 301.

Hate ( Eucles de ) prend la croix,

I, 104.

Hau (Hugues de), seign du Vermandois, se hâte de porter à Cons-tantapople la trute nouvelle de la bataille d'Andrinople, I, 360.

Haura (le seign, de ) est tué à la

bataille de Montlhery, X. 240. Hansceaus, espion de M. de Vieilleville, est tué au nege de Thionville, entrepris d'après le rapport que lus-même a fait de l'etat de cette place, XXVII, 33o et 36o

HARAUCOURT, seign. de Lorraine, est blesse au siège de Hesdin, XIX, 210.

HARAUCOURT (Guill. de ), évêque de Verdun, invente des cages de fer de la hauteur d'un homme, et est cuferme pendant 1.4 ans dans la première qui int faite, XII, 402.

HARCHIES (Jacq., seign. de), est fuit chevalier banneret par le duc de Bourgogne, X, 105. Est charge du commandement d'Abbeville, 280. Joîte au mariage du duc de Bour-

go\_nc, 368.

HARCOURT (Jacq. de) rend par composition le Crotoy; désire se rendre maitre de la place de Parthenay, appartenant au sciencur de ce nom, dont il etoit neveu; comment il s'y prend pour executer son projet, VIII, 135. Comment if y echoue et trouve la mort, 136.

Hardy (Jean), accuse d'avoir tente de faire empoisonner le Roi à la sollicitation du duc de Fourgogne, est arrêté et conduit à Paris, XIII, 439. Est condamue à être

écartelé, 443.

Harecour (messire Jacq. d') fait prisonnier le comte de Harecour son parent, et le retient à Crotoy, VII, 302. Abandonne le parti du due de Bourgogne et embrasse celui

da Daophin, 338.

HARLAY ( Achille de ), premier president du parlement de Paus : sa résistance à rosque au duc de Cuise, XX, 208 Sort de la Bactific movenuant une rancon de 10,000 ceus; va présider le parlement de Tours, 230. (Introd.) — Revieut a Paris avec le parlement de Tours, XLVII, 58. Lait Fouverture du parlement de l'aris dans la manière accoutumée, 59. Sa réponse a 50 ou 60 femmes qui viennent se plaindre de ce qu'on fait des préches dans la maison de Madame, 209. Va faire ses complimens à M. le prince de Conde, et lui donne des conseils sur le maintien de l'Etat et de la religion, XLIX, 91. Ses reponses à la Reine et à M. d'Epernon sur les denouciations de la Coman.

170 et suiv. Se démet de sa charge 185. Prix qu'il en tire de son su-Cesseur, 190. [ L. Estode. ] L., 144

Hassan, bacha de Bosnie, i. des courses en Hongrie, XIII, 🗸 Assiege le château de Tseseq. g. Est tue dans un combat sur .n

bords de la Save, 98.

liastingues (le seign. d', gran. chambellan d'Augicterre, conspond avec le duc de Bourgogne, a recott en meme temps une penso de ce duc et du roi de France, XII, 106.

HATTE, notaire, impadest L gueur, accusé d'être l'auteur d'un sedition, évite d'être sait prison nier; menuce hantement de wer a lientenant Seguier, XLV, 336.

Haulequa (lus gens de la), 📭 lice des Sarrasins, prepuser a ... garde du Souden; comment el-

ctoit former, II, 267.

Hat litlour (le seigneur de), jouverneur d'Ivoy, se rend maitre de châteaux de Rossignol, Villemest et Chigny, dans le Luxemborg. XXXII, 196.

liaurebelle, capit. d'une barque italienne, est fait prisonnier per

de Masafra, XIV, 285.

liauterort (le seig**neur de**) es ble-se dans une escarmouche &-

vant Ivoy, XXXI, 109.

HAUTI FORT (le sieur d'), se disant lieutenant général pour la Lgue, fait lever le siège de Merysur-reine, XXXIX, 106. Sound plusieur, villes de la Champagne. 107. Est tué dans l'église de l'ontoise, 186.

HATTIPANNE (le seigneur de), de Liege, est tué à l'assaut de cette

ville, X, 288.

HAVART (le seign. de) est lais en otage à Louis xi par le roi d'Angleterre après le traite de l'ecque Luy, XIV, 12. Honneurs que le Roi lui fait rendre, 13. Est renvoye avec de riches préseus, 14. Revient en France pour le maintien de la trève, et reçoit du Roi de l'or et de la vaisselle d'argent, 91.

HAY (milord), depuis comte de

Carlide, ambassadeur d'Aughsterre en France, favorise secritoment les

prétentions de M. le prince, L. 338. Haves (le père Alexandre), jéanite, ochappe heuronement en gi-bet, pour propos michans et soli-tieux, M.VII, 113.

HEPERT (Jour), évêque de Coutancus, est constitué prisonnies à la Conciergerie; tous ses biens sont

mis dens le main de Roi, XIV, 92-HEREAT, secrétaire du marochal de Biron , obtient du Roi sa liberté, XLVII., 360.

liéneos (le colonel), maréchal de camp, charge si brusquement les Lorrains auprès de Montbelliard, qu'il les force à se retirer, I.I., 214.

Est tod au siège de Saverne, 239. Hacron nu Bounnou, frère biterd du duc de Bourbon , livre un assout à la ville de Compiègue; a son cheval tue sous lei ; force en-tie la valle à se repdre , VII , 261. Est bles-e à mort se mège de Sois-MAN, TÜR.

HERMSKERK ( Jacob ), commandant de la Butte hollandnise, defait dans le port de Gibrultar la flotte

capagnole, XLVIII, 50.
History (madem d'autre secrete
qui va à Bayonne pour secrete Primous i, prisonnier en Espagne; son caractère, sa heauté, son adresse, XVII, go. Elle captive le cieur du Ror; exige de los qu'il demande a madame de Châteaubrant des bijoux qu'il lui avort autrefou donnes, gu. A l'arriver en France de la princesse Eleanore, redouble de soins pour s'assurer du cœur de son. amant; son gout delicat, son esprit, ses charmes, inspirent or Rol des vers dignes de Marot, elle est faite ducheise d Etampes, 106. Est relébrée par les poêtes et flattee par les novateurs , dont elle adopte secrétement les opinions, 107 Pernde au Noi d'emmener avec lui en Italie Henri, devenu dauphin, 138. S'attache su due d'Orirana Charles, et l'oppose constamment à Hen-ri, 13g. Son indulgance pour les folblesses du Roi; soins qu'elle lui donne dans sa muladie , 150, Peéaide aux négociations du traité de Crepy, 172. Survit 30 aus au Roi son ament, et pratique sans con-

trainte la religion nouvelle, 183. Hánkus, frame de Mainfroy, mouet prisonnière dans le chitesu

de l'OEuf, II, 145.

HELLY (le seign, de) conduit la cavalerie du duc de Bourgogue contro les l'aégeois et le comte de Persures, VII, 263.
Hunny (le seign, de) est blossé au siège de Herdin, MIX, 207.

Haussas, ville ancienne de Sy-

rie; as situation . Ili, 9

lizzaver (le sénéchal de) on fuit prisonnier au nege de Teconenne, et échangé pour le seign, de Pienuar, XIX, 246.

HERNEQUIR, chevaler angleis, est fait prisonnier à la hataife de l'ontvallain, V, 89.

HERREQUIE (P.), sivieme président de la grand'chambre, crésture des Guise, prête à Charles su fin,non livren; pas qu'il fait à son occasion, XLV, 153.

Hennequin (Almor), eyéque de Rennes, un des plus seles ligueurs ; fait le service celebre à Paris pour le duc et le cardinal de Guise,

XI.V, 3go.

HENNEQUIN, sieur de Bermainville, meurt a l'àge de 30 ans de jennes et de macerations, XLVII, 134

Hann, landgrave de Thuringe. elo empereur a la place de Frede-rie ii , remporte d'abord une victoire sur Courad son file, cor des Romains; hientôt apres est vaince et menet de chageiu. II. 88.

Hraning Lusianes, on de Chypre, conseille a I mus ra de faire une invasion en Egypte. II. 100

Hann, prince de Castille, revolte contra son rui, sa relugie a Tunie, pou se rend à Naples auprés de Charles d'Anjou; se lie secréte ment avec la maison de Souabe, et par ses intrigues fait venir dans le royanne de Naples le jeune Conen-din, II., 150. Après la défaite de ce prince, est épargué, quarque le plus coupable, à cause de sa parenté avec le Roi, :42.

Hann, file de Henri, dit le Large on Généreux, comte de Chempe que, et de Marie, sour du roi de Prance et de Richard d'Angleterre, va à la Terre Sainte avec Philippe, roi de France, et ce même Richard ; autiège et prend avec eux la ville d'Acre, II, 192. Est merté per Ri-cherd à la reine de Jérusalem; en a deux filles, l'une qui devint reine de Chypre, l'autre qui éponse Ayrart de Brienne, 193. Fonde plesieurs églues, entre autres celle de S.-Etlenne de Troyes; y fait de grands done; oblige un riche bourgeois, nomme Arthaut, à venir au scoonts d'un pauvre chevalier, 198. C'est de lui que provencient les fiels que Thibeut iv vendit à Louis ax pour payer les 40,000 livres qu'il donna à la reine de Chypre,

199. Hzent, prieur de l'hôpital de Rounay, passe la rivière, et virnt dire au Roi avec quel courage te comte d'Artois a combatta, II, 252.

HENRI DE CORE vole au secours du seigneur de Brunçou, et le debarrasse des sousemis, II, 265. HENRI DE VILLIERS, archev. de

Henar de Villiens, archev. de Lyon, un des evêques qui levèrent le corps de saint Louis pour le porter à la Ste-Chapelle, où il devoit être canonne, II, 407.

HERRI, dit le Grand, frere de Hagure Capet, devient duc proprictaire de la Bourgogue, IX, 22.

Hount it, comte de Champagne, se lique vataement avec le comte de Plandre contre Philippe-Auguste, I, & Se rend en Palestine, ou il devieut roi de Jermalem, et meurt heutôt après, 9.

Henni, frère de Bandonia, comte de Flandre, prend la croix, [, + §. Commence avec son frère le siège de Constantinople, 32. Est regarde comme l'heriter presomptif du trâma grec, 66 Se rend a Andrimople pour combattre Martzuphle, 68. Passe le detroit, et macche contre Theodore Lascuria, 75. Revient au

accours de l'armée de se qui étoit pearmivie per les res, 80. La régrace de l'Em est confide; con cornecters, \$1. 🖸 de son administration , 83. Est : rouse empereur après la mort é son frère ; arrête les progrés de l'e nemi , délivre une maltitude imm brable de prisonniers, et é Agues, fille du morquis : ferrat, 87. Epouse em se om la sour de Phroriles, s celui qui avoit aspassimé B heureux résultat de cette m Protége le jeune roi de The que, et fait la paix avec le d d'Epire et avec Théodere I ris, 92. Son gouvernement d moderé ; ses réglemens plai gene; in conduite epvers les el tieni greci, 94. Sa mort; così res sur cette mort, 95. (Netice.) Prend le croix, 102. Envoie des s vires chargés de vivres à Jose Neelle, 130. Est nommé pour co re le accond corps d'armée e l'emp. Alexu, 196. Livre em es ville de Constantinople, 212. Se p pare e resister à Alexis, 218. Aco pagne le jeune Alexia, parti de Cartantinople pour soumetire le restre l'Empire, 238. Après le courent ment de Murtanphie, va s'empire de la ville de Philos, 256. Camp devant le palas Binquerne. S'en rend maltre, 276. Va d en ville sommettre las hal'obeissance, et se rend à Andres ple, 290. Prend in ville d'Abyde, fatt la guerre aux Grecs, Sze. I che vers Audrinople, et, appres en chemin la defaite de l'ace porte sur Rodosto, 370. Est déclare régent de l'Empire, 379. Retourse a Constantinople avec le doge de Venne et le maréchal Ville-Resdouin, 374. Sort de cette ville, va sonmettre plusieurs places ve net, 3-6. Assiege mutilement drinople, 382. Fortific Rusium, Vesor, Apre, et retourne à Consta nople, 386, Accorde à Bran villes d'Andrinople et de Didyi thique, \$10. Va au secours de e

HEN dermere, 505. Se dispose a livrer fiatalle a Johannice, 406. Arrive devant Andrinople; y est reçu, et poursuit le roi bulgare, 408. Envoie au secours de Renier de Tribt, 410, Revient a Constanticople, on il est couronne empereur dans l'eglue de Ste.-Sophie, 414. Marche au secours d'Andrinople, menacce par Johannice; se met a la poursuite de ce roi , cutrdans Veror, et fait faire des courses dana le paya, 416, Campe devant Blisne; envoye delivrer 20,000 captifs qui etotent conduits en Bulgarie, 418. Passe quelques jours a Andrinople, et va vanter les ruines de Didymorlique, regott une aulansaite du marquis de Montterrat; arrête son mariage avec la bile de ce prince, et se porte en lialgarie, 140. S'empare d'une ville apsclee La Ferme, et y fait un grand Initia, retourne a Constantinople, Laurant la garde d'Audraiople aux Greez et a un de ses chevasters, 422. Luvoie . Abyde Ville-Hardoum, macechal de Romanie, et Múcs de Brahaut, recevoir la fille du marq. de Montferrat, et si mar e avec else dans l'eglise de Sie «Sojdire, (36). Apprend que l'Empre est attaque de tous coles, \$18. Value seroum du chateau de Cavotas, le deburatse, 43a, et dopers, sur mer la flotte ennemb , pri Arme en toute bate rå galéres pour allerace nuir la ville de Squise, 440, havoie des forces pour defendre Niconic lie, et tictourne a Constantin of Lagrangian in capal, et valorena are, encles arausas a ses pouselles qual traject, au secours de la Natolie, 144. Lait levet le siège de Nicomedic, traite aver Los insc 446 Rend Spaise et St. Sciphie a prince, so porte vers Audianonte, an al acjonino carrier a a port to ment Princes, camps deviat be iiled taler q5, rat legers jit te rsame a Audemay'e, per Vouc entrevue avec le manques de Monte terrat presidium vide appeare Gapsilla, et regat l'horumage de ce

primer , 452

Hanar, trojs, his de Guillaume-le-Bâtard, s'empare de la couronne d'Angleterre, qui devoit apportenir Robert son frere; le fait prisonnier a la batulle de Tiuchebray, IV, 30. Obtient par le credit de Bertrade l'investiture de la Normandie; entertieut les troubles en France, 31. Decide Reger y a declarer la guerre a la Françe, 35. Donne sa fille Mathikle en mariage au comte d'Aujou; refus- ensuite de donner à ce prince la Normandie, qu'il lui asoit promi-

se; causes de sa mort. 33

Havatur, roi d'Augleterre, lils de Mathilde et de Plantagenet , devient duc de Normandie; est place aur le tidue d'Augleterre par le testament du roi Etienne, IV, 35. Demande la parv a Louis-le-Jeune , ilont il avoit epouse la temme après le divorce de cette princesse, maitre de plusieurs provinces de France, aspire a de nouvelles possessions; marie son tils que l'enri a la lille unique du conite de Bretagne, obtient d'Adrien in une bulle qui lai donne l'Irlande, dont le trône n'etott pas vacant, 36 km/t valur de préténdus droits sur le coute de l'ouloise, refuse de continuer le sa ge d'une ville ou se trouvoit le roi de l'rance; causes qui l'empecherent de faire de nouvelles conquetes, 3+. Prete hommage pour la Normandie, le last préter a son-tils oure Heuri pour la Bretagne, I August et le Maine, et a non second life for har I point I Aquitaine, that Lore will be ligner former contre lui votre acyllas at le ror de l'enres, 464 deux tas la parv. 38 (Let oblice dan sguerupe trotsono humbaute, cumo or into a liagran, avec quelspoli data il little guerre, Jap

Hexarin, rood Aughsterre, se la que avec les seguenes frauente contre bane he de Castille, II, so tamof it must be or dismostratives cattle proposos, via Honne de foibles se- and one contributes fig. Delarque
 Manager se rend a Nantes, jä de fait aucuit finnivement poets orcourse la ville d'Undon, et ne aorcupe que de fêtes et de festaus, (6

Traverse l'Anjou et le Poitou, et se rend en Guyenne auprès de son frére Richard; conclut une trève de trois ans avec la régente, et y sait comprendre Mauclerc, 47. Appelé en France par Isabelle, debarque à Royon avec une foible armée; trompe sur sa position, rejette les propositions pacifiques de Louis 1x, 73. Est sur le point d'être pris à Tuillebourg; se réfugie dan Saintes, 74. Eclate en reproches contre le conste et la comtesse de La Marche; est battu près de cette ville, et se retire précipitamment à Blaye, 25. Vient en Guyenne pour apaiser une révolte, 127. Est reçu à Paris au milieu des fêles; redemande la Normandie, 128. Obtient d'autres provinces en dédommagement ; revient en France rendre hommage-lige au R.i. 131. Le prend pour arbitre entre les seigneurs anglais et lui; revient encore en France, 134. Est délivré par son fils Edouard, 135. (Tobl. du règ. de S. Louis.) — Est reconnu par tous les Anglais après la mort de son père, IV, 50. Réclame vainement la restitution de la Normandie; équipe une flotte que commande son frère Richard; obtient le renouvellement de la trève de cinq ans, 52. ( Précis des guerres ent. la Fr. et l'Angl.)

HENRI VI, emper. d'Allemagne, schète de Léopold, duc d'Autriche, le roi Richard prisonnier, et le plonge dans un cachot, IV, 41. Consent a lui rendre la liberte moyennant rançon; se ligue avec lui contre la France, 42. Avant sa mort fait clire empereur Frédéric n son bls, qui

n'avoit que 4 ans, 47.

Henri de Transtamare, stète daturel de Pierre-le-Cruel, se fait aimer par ses manières; fait une haute profession de la religion catholique; cache de son mieux son ambition, IV, 308. Est prié par les seigneurs d'Espagne d'engager Pierre-le-Cruel à changer de conduite, 300. S'acquitte avec respect de cette commission, 310. Comment ses avis sont recus; perce de sa dague le cœur

du juis Jacob, 312 Prend la fuite. 312. Va chercher un asyle aupro du roi d'Arragon, 318. Se voit obbgé de quitter les Etats de ce prince, 320. Rassemble auprès de lui tout ce qu'il a d'amis et de créature; u trouver Dugue-cliu, à qui il coufe le soin de ses intérêts, 333. Le recoit dans son château, où il le traite magnifiquement, 334. Essee d'engger le gouverneur de Maguelon a Jui remettre cette pluce, 337. Fat la même tentative auprès du goaverneur de Borgues, 339. Acoude la vie sauve et la jouissance de leurs biens aux habitans de Borgues, encepté les juiss et Sarrasins, auxquels il ne fait aucun quartier; donne a Bertrand, pour récompense de ses services, le comté de Molina, 341. Fait sonder les dispositions de la sorteresse de Bervesque, 342 L'attaque en personne avec ses gens, 343. Marche sur Burgos avec Duguesclin, se promettant de grands succes sous les enseignes de ce géneral, 349. Fait assurer les habitans de Burgos de toute sa bienveillance, 354. Comment il est reçu dans cette ville, 355. Témoigne publiquement qu'il est redevable de ses succes à Dagasclin, 356. Fait venir sa semme à Burgos; comment elle y entre, 357. Tous deux sont couronnés le jour de Paques, 359. Henri conjure Dugnesclin et sa compagnie d'achever ce qu'ils ont si bien commencé, 361. Marche sur Tolède, 363. Fait sonder les dispositions de cette ville, 364. Y est reçu comme à Bargos; s'avence vers Cardonne, 365. Rejette les propositions de Pierre-le-Cracl: offre d'autres conditions, 367. Est reçu dans Cardonne, 368. Fait son entrée dans Séville, 375. Assemble son conseil, où assistent Duguesella et les autres chess; les consulte sur les moyens d'empêcher le roi de Portugal de secourir Pierre-le-Cruel, 378. Reçoit un deli du prince de Galles, 400. Son abattement en cette occasion, 401. Supporte le mieut qu'il pent le départ des chevaliers anglais, 402. Prend conseil de Da.



to-Cruel est pris, \$7 Vent puignorder or prince; est retem par le Boque de Valames, qui le lus livre mayennet la promeme d'une canque, 48. Tailade le viange de l'ivrre, et est renverei sons lui; est dégage; lut fact trancher la tête, 49. Ansiège l'olède, 53. Reantance qu'il aprouve de la part de commandant de cette piece, 53. Y fast enfin son entrée; an reconncissance envers Deguardan, 55. Obtient de lui que le l'esque de Valeines et son fils resterent apprès de lui, 56. Envere à Duguardin deux mulets chargés d'ur, d'argent et de pierreries, 111. Donne su Besque de Valeines, en reconneissance de ses servires, le counté de l'abedieu, fait equiper une flotte de 
23 voites, qu'il envoie au secoure de 
la France, 146.

Hanar v., roi d'Angletorro, Els de Henri 17, excite l'enthoniusme de quête en France, VI, 355 Traite secrétement avec le duc de Bourgogne, et publiquement avec les prin-ces; demende l'execution riguareme du trate de Bretigny, et la moin de la princeme Catherine, fille du Roi, 315 Envoie demander la courneme de France; se rédan à réclomer les provinces ordess per le traite de Bretigny, toutes propositions reju-tees avec hautour, 3:8. Descend en Normandie à la tête d'une ermée formdable; prend Harfleur, west conduire son armée à Calais; essais vancement de passer la Somme, 319. Deploie de granda talena; ao rend à Miremont, fait des propositions qui sont reprieve, Inc. En fait. de mouveller, qui le sout encore; rempirt ses soldats d'ardeur et d'aspérauce; met en liberte tous sus prisonniers, harangue ses truupes, 321. Attoque les Français; combat corps à corps le duc d'Alençon, triomphe; ordonne le massière des prisonniere, 322. Contenue se re-traite sur Calais, 323. Poit de nouvenus preparatifs; met sa couromas et ses pierreries en gage, 330. Denunde la moin de la princesse Ca-therine, et pour as det la couronne de France, 312. S'empare de a

Normandie; est arrêté sous les murs de Rouen, 335. Fait dresser des potences autour de cette ville, y fait attacher ses prisonniers de guerre; refuse de négocier; se rend maître de la ville, après en avoir fait pendre le maire, 347. Poursuit ses conquetes, s'approche de Paris; indique une plaine entre Meulan et Pontoise pour une entrevue avec le Dauphin et le duc de Bourgogne, 348. Ouvre un cougrés à Arras pour negocier avec la Reine et le nouveau duc de Bourgogne, 353. Y reçoit les deputés d'un grand nombre de villes; dicte un traité portant qu'il épousera la prince-se Catherine, que Charles vi continuera d'être roi, et que lui gouvernera sous le titre de régent; les partisans du Dauphin exclus du traité, 354. Epouse Catherine; se rend maître de Sens, Montereau et Melon; fait une entrée triomphante a Paris, 355. S'établit au Louvre, convoque les Etats; y parle en conquérant et agit en maître ; ne place auprès de Charles vi que des hommes sur lesquels il comptoit, 356. Fait arrêter le maréchal L'Isle-Adam, 357. Part pour l'Angleterre avec son epouse, laissant le gouvernement de Paris à son oncle le comte d'Exester, 358. Revient précipitamment en France, y fait revenir son epouse; vole au secours du duc de Bourgogue ; est obligé, pour cause de maladie, de s'arrêter à Melun, 359. Dicte ses demières volontés; meurt en déclarant qu'il avoit eu le projet d'aller délivrer la Terre Sainte ; qualités de ce prince ; son defant de justi**ce et** de moderation, 360.

Tabl. du règn. de Ch. 11.)—Assemble de grandes troupes, descend a Harfleur, dont il s'empare; se dirige vers Calais, VII, 273. Sa marche dans la Picardie, 274. l'ataille d'Azmourt, 275. Apres sa victoire, va se rafraichir a Calais; retourne en Angleterre, 276. Revient en Normandie, 301. S'avance jusqu'au Pontde-l'Arche, 302. Assiège Rouen, force cette ville a capituler, 303. Soumet toute la Normandie, 305.

Vient à Meulan; a une entrevue aver le duc de Bourgog**ne et le co**nci du Roi, 306. Vient à Troyes, où d épouse Catherine, fille du Roi. et confirme la paix projetée estre Charles v1, le duc de Bourgogne et lui, 327. Conditions de cette par. 328. Va mettre le siège devant Sens avec ces deux princes; entre dans cette ville par capitulation, 326 Assiége Moutereau, s'en rend maitre; les gens du duc de Bourgoure y déterrent le corps du feu duc Jean-sans-Peur, et lui font un service funèbre, 330. Henri envoie sommer le seign. de Guitery de rendre le château; sur son refus, fait p≥udre devant la place onze prisonnerfaits lors de la prisc de la ville, 331. Recoit le château à composition, assiège Melun avec le duc de Boutgogne, 332. Détails sur ce siège: s'en rend maître, 334. Fait arieter L'Isle-Adam, 335. Entre à Paris avec le roi Charles et le duc de Bourgogne; résolutions qui y sent prises contre le Dauphin; nouveaux offices crees, 337. Retourne en Augleterre, laissant le duc de Glocester à Paris, et le duc de Clarence en Normandie, 338. Repasse : 12 France; savance jusque dans k Perche, 340. Assiège la ville de Meaux, 352. Fait pendre des gens de la ville qui s'étoient moqués de lui; s'empare de la place, 353. Eccoit à discrétion les Dauphineb. qui defendicent long-temps le maiche de Meaux; fait pendre à un arbie le batard de Vauru pour le punir de ses insultes, 354. Se rend à Paris avec sa femme Catherne. 356. S'attache les habit**ans** d**e cette** ville par sa justice, 360. Tombe malade, ses dernières paroles, 363. Sa mort, son caractère, 364. (Mem. de Fenin.,

HEARI, duc d'Heresford, tils du duc de Lancastre, proscrit, se refugie en l'rance; est accueilli avec empressement à la cour; seduit par les promesses de l'archevêque de Cantorbéri, quitte Paris, se rend en Bretague; debarque sur les côtes



de l'Yorkshire; marche sui Londres et s'en empare, VI, a43. Pro-met à Richard de lai lauser la vie, et le fait conduire comme prisonuer à la tour; est declare roi par le parlement sous le nom de Henri 1v., fait seerétement mener Richard au chătrau de Pomfred, 254. Renonce a des expeditions lointaines, et confirme la trève de 28 aus faite avec la France, 245. Epouse la veuve du duc de Bretagne; essaie de s'emparer de cette province, 250. Trompe les deux factions de France, retire ses secours aux Bourgiugnons et les proinct aux Armaguacs, 300. Envoie le duc de Clarence en Normandie, 363.

HEN

Hean vo, fila de Renri v, rot d'Angleterre, s'approprie le royauun de France amaitôt apres la mort de Charles va, son uscul maternel , joint les armes de France a son secan, fait hatire des monnoies aux deux ecussous de l'innec et d'Aualeterie, fait defendre celles qui out etc fabriques sous Charles via douge cours à une nouvelle in nnote d'or nommer saluts, VII, 369.

Hexacom, rord Angleteric, donne des secours a Charles-Quant or u-tre Transcois 1, XVII, 168, Entre en Parardie, Sarrète devant Bou-legne, 169, Sen rend na ure, refuse d'être compris dans le trate de Crepy, stand la part d'Ardres et reinl Boologue, 173. Introd -Descrid en larade avec une se-mee de Josephommes, log. Il court resque d'éte fette utte en se readant devant Teremente -1 Res tire a S. Onner, in Competent Maximilien vient le pondre, sie Lat rasci la ville de l'eronenne, ajt. S'empare de Tournay , 243, Se 14tire on Aughterre, 144 Desirant avoir Papprobation des innecessies de France pour la dissolution de aon mariago, fait reinise au Rai des ommes que las out dues, XVIII. Sg. Se reid a l'enlegne concil a nui entre vue avec le rot de li rance , 134 Trane qu'il y conclut, plantes qu'il fait au Ros du Pape et de la cour de Rome , 134. Se aspate de l'Eglise romaine, et se déclare chef de l'Eglise gallicane, 268. Euvote des troupes à Charles-Quint; ses griefs contre François 1, XIX, 458. Descend à Calaut, envoie assteger Montreud, et lui-même assiege Boulogne, 522. S'enfrend maltre par capitulation, 554. Se retire a Colois, 555. Part la paix avec le rot de France , 604. Sa mort, 607. ( *Du* Bellay.) — Histoire de ses amours avec Anne de Roulen , et de son divorce d'avec Catherine d'Espagne, XXXIII, 68. Il fut montrie Arme de Boulen et Thomas Motus, ses differens mariages, 72. (Mém. de

Castelnau.)

Hism it, the d Orleans, second fils de 1 rançois 1, montre ilans ses gouls une tenaente et une constance tris-rares dans un jeune bonnue, devicut eperdument amoureux de Diane de Portiers, XVII, 196. Deyenu dauj lim par la mort, de son fréte, est euroye a ce des forces cymaderables en Italie, force le par de Suse, 139. Se dirige veri le Boussillon a la tête d'une semec. e koblige de lever le siège de Perpagnant, (63 Harcelle sans er se Farmee de l'Empereur repandue dans la Champagne, 172. Proteste serretement contre le traite de Crepy, 173 (Introd ) - Impatience ipad timogne deserradie supre du Rocpeur combattic contre 1750 percur, MA, 133. Estenvoye pent e annauder Larmer, rose la condinte du cognetable de Mentire reigy, and Malare le door quid a de combattre l'omeno, se cange a Lacis du contict d'he, qui est de temporiser, 145. Luvoic a Bounds mosadapuntes pe un traiter d'usic sus pension d'actions, 1755. Se rend a la tete dame amer devont Perpunan, 3ng. S'eleque en bonordre de cem ville : 381. Se rend montre du chatean d'Emery, pres de Marches 159 de laville de Manbruge (13) Live on a sont a la place de l'anna, \$54 S'eloigne par ordre du Bor, re tire la garnisen de Maubeuge, de

truit les sortifications et brûle les maisons de cette ville, 435. Fêtes à l'occasion de la naissance de son premier fils, que le Roi tient sur les fonts, 477. Pourvoit à la sureté de Paris, 549. Marche sur Boulogne, 556. Tentative malheurcuse qu'il fait sur cette place, 557. Licencie les Suisses et les Grisons; revient à S.-Germain auprès du Roi, 558. (Du Bellay.) — Parvenu au trône, il rappelle aussitot tous ceux que son père avoit disgraciés, XX, 37. Caractère de ce prince, 39. Se fait sacrer à Reims; somme Charles-Quint de se trouver à son sacre. comme comte de Flandre, 42. Pense à recouvrer le Boulonais, et à profiter des troubles d'Allemagne pour agrandir son royaume de ce côté; fait venir en France Marie Stuart d'Ecosse, et la fiance au dauphin François; liance également Antoine de Bomben avec Jeanne d'Aibret, 43. Visite la Champagne et la Bourgogne; entre en Savoic, arrive en Piémont; accorde des récompenses à ceux qui y sont encore en état de servir; permet à François de Guise de demander la main d'Anne d'Est, 44. Consie à Montmorency et à François de Guise le soin d'apaiser la révolte de Guyenne, en leur recommandant de n'employer que les rigueurs de la justice, 45. Affligé des maux qu'ont soufferts les provinces rebelles, il leur rend leurs priviléges; revient à Paris, où il fait une entrée triomphante, 46. Entre dans le Boulonais; est défié par l'Empereur; sa reponse au defi; est forcé de lever le siège de Boulogne, qui lui est rendue ensuite moyennant 100,000 ccus, 47. Tient un conseil pour delibérer sur les propositions qui lui sont saites par les princes d'Allemague; opinions émises dans ce conseil; Henri se décide pour la guerre, 49. Donne un festin magnifique aux ambas: adeurs des princes d'Allemagne; se met en marche avec une armee nombreuse; se rend faclement maitre des villes imperiales pe Mctz, Toul et Verdun, 50. Ren-

nit les Trois-Evêchés an royanne. 51. S'empere de la Lorraine, depouille la duchesse Christine de la régence, et emméne à sa cour su fils Charles 111; marche sur l'Alece, 52. Résistance qu'il y éprouve; pourquoi il est forcé de se retirer. force les troupes flamandes à emcuer la Champagne; conserve les Trois.Evêchés; sur un faux bruit de la mort de l'Empereur, disperse son armée dans les garnisons, 53. Essaie en vain d'occuper Cambray; emporte la petite ville de Catesa-Cambresis, 59. Pait dévaster k Hainaut, 60. Attaque le château de Renti; remporte sur l'Empereur une victoire qui n'a aucun résultet; donne son propre collier de l'ordie à Gaspard de Ta**vannes pour récon**penser son brillant courage, 61. Il se décide à envoyer le duc de Guise en Italie, 70. Aidé des conseils de cardinal de Lorraine, il prend d'excellentes mesures pour la defense du royaume, dont la sûreté est menacée après la bataille de S.-Quentin, 72. Rappelle le duc de Guise, qu'il fait lieutenant général des armées; sa conduite aussi sage qu'héroique inspire le plus vif enthousiasme, 73. Il convoque à Paris les Etats généraux, où la magistrature forma un quatrième ordre; aubsides qui y sont accordés, 76. Sa résolution d'augmenter son royaume du côté de l'Allemagne, et de recouvrer les places que les Anglais conservoient encore en France, 79. Il autorise Villars, homme de conliance du duc de Brissac, à assister aux conférences de Cateau-Cambresis, où la paix est signée malgre l'opposition de Villars; conditions de cette paix, 80. Mariages qui la cimentent, 81. Conventions secrétes entre les rois de France et d'Espaque au sujet de la religion; progrès de la réforme parmi les hautes classes de la société, 82. Hepri public un édit qui ordonne aux parlemens de condamner à mort toute personne convaincue d'avoir embrasse la religion nouvelle; se rend

na parlement, ou il fait nerêter six conveillers dénoncés comme chefs de l'opposition ; terreur que ce coup d'autorité repond paresi les protestous, 63. Il est blesse mortellement dans un tournoi célebré à l'occasion des noces de su fille Elisabeth avec Philippe ii, et de sa sœur Marguerite avec Emmanuel-Philibert de Savoie; meurt au bout de ro jours ; ses qualites, ses defauts; sa complaisance pour sa maîtresse et ses ministres, 84. Son indulgence pour les mœurs de ses courtisans; ses prodigalites, 85. (Introd.) — Rappelle en arrivant au trône le counétable de Montmorency ; renvoie mess. d'Annebaut et de Tournon, XXIII, 408. Son ré-gue est celui de deux mattons qui se partageut les emplois, les honneurs et les gouvernemens, \$10. S'altie au Ture et aux l'atheriens contre l'Empereur, \$22. Suites fumestes de cette allignee, 423 Envoie une armée en Écosse au secours de la Rosne; sa lettre à M. de Selves, son ambassadeur en Angleterre, sur la delivrance de Marte Stuart; visite son royaume, XXIV, 11. Marche dans le Boulonnes avec une armee; se fat rendreBadogne, 23. Pouse par le connetable et par le du de Guse, entrepten I de la re la guerre a l'Empireur, 24 Prend Damvilliera par composition , entre dans Verdou , pland le jure de vicarre de l'Empire, 67 Tombe mulade a Sector, compt son armee, 68 Force Carnice communitie par le due de havoir a repover la Sambre, brû e Bom, Morment, 135. Accepte la trere que Philippe ii hii propose, 183. Consent a secoure le pape Paul 1v., envoie le dut de Gouse en Italie, 1866 Rassure les Paristens après la batadle de Saint-Quentin , rappelle le due de Guise, 2001 Matte Litsabethile I rance avec Philippe of et Marginistic sa sesse avie le duc de Savoie, conditient de cra mariages, 237 l'at labore dans un tournoi par Montgammery. ment deux pours apres, 251. Voulant etouller l'héreise en l'rauce en

brûlent les hérétiques, il empécha qu'elle fits extirpee en Allemagne en donnant des secours au duc de Saxe, au laudgrave et au prince Maurice; cette faume politique cansa la ruine des Valois, 252, Carnetère de ce prince; ce qu'il fit pestdent son regne, 251. Les princes ne doivent point lutter avec leurs anjeta, pi len sujeta avec leur prince, 255. ( I*fém. de Tavannes* ) — Elot de la cour de Henri it au commencement de son régue, XXVI, 185. Il fait célebrer les obséques de François 1, du Dauphin et du duc d'Orfeans, 190 Consolations que lui donne M. de Vieilleville, 193. Anecdote concernant le feu duc d'Orlenns, 194. Entretien du Boi avec le premier president Livet et trois autres presidens sur le procés du marcelial Du hiez et de steur de Vervius, 202. Envoie sommer l'Empereur d'assister à 100 sacre en 10 qualité de comte de Flandre, 229. Est sacre à Reima, 230. Difficultés surrepues au sojet des bannieres des quatre barons otages de la sainte ampoule, pendant le sacre, 231. Comment eller sont levees par ordre du Ror, 236. Henri fait sa peuvaine à Saint-Marcoul, 237. Prend la resolution de viister ses provinees, v38. Se roud à Chambery, v{0. Entre à Saint-Jean-de-Maurienne, honneurs qu'on lui rend; compagare de cont la maior vétas co ouro, 381 Le Ros fact son entree a Turin. ses largemes à l'armée et aex. Piemejutais, p53. Sur la nouvelle de la and non de Goyenne, il revienten France, 56). Fait son cutere a Paris, details ant cette magnifique entree, Jos. Lorme le projet de rerendre Bonlogue, 305 Veut faire domier les étrivières au berant que lui envoir 11 mpercur, 307. Part pendre a des arbres douze soldata ilu bātard de La Mirandole, 310 Prend tous les forts desenvatons de Boulogne, 311 Est oblige de lever son camp, 318. Fait la paix avec l'Angleterre; à quelles conditions . 354. Recoit à Augers une audor-

sade du roi d'Angleterre; détails sur cette ambassade, 333. Envoie le rhingrave au devant des ambassadeurs des princes d'Allemagne, 351. Leur donne audience, 370. Tient conseil sur leurs propositions, 371. Remercie M. de Vieilleville de l'avis qu'il lui donne, 386. Déclare à son conseil qu'il est resolu à le suivre, et dispose de l'état de son armée, 387. Donne à diner aux ambassadeurs; détails sur ce diner, 396. Leur fait distribuer de riches présens à leur départ, 300. Assemble une grande armée, 400. Entre dans Metz, 405; puis en Alsace, 412. Se décide, d'après l'avis de M. de Vieilleville, de ne pas entrer dans Strasbourg, comme le lui a conscillé le connétable, 421. Campe devant Haguenau, 422. Y est reçu avec honneur, 423, ainsi qu'à Wissembourg, 424. Donne mille écus aux filles de cinq de ses capitaines livrés à l'Empereur, qui les a fait mourir à Ausbourg, 425. D'après la lettre du duc Maurice qui lui annonce qu'il s'est accommodé avec l'Empereur, le Roi repreud le chemin de la France, 438. Accorde à M. de Vicilleville la moitié des présens envoyés par la chambre de Spire, 442. Se rend maitre de Damvilliers, 454. Recoit la ville d'Ivoy a composition, 457. Apaise une mutinerie excitée à l'occasion du pillage exerce dans cette ville, 400. Tombe malade à Sedan; s'empare de plusieurs forts, 469. Licencie son armee, 472. Sur les instances du cardinal de Lorraine se rend au parlement, où il fait arrêter six conseillers connus par leur attachement à la doctrine de Luther, XXVII, 105. Entre en lice dans un tournoi, et rompt plusieurs lances, 411. Est blesse par Montgommery , 415. Fait celebrer le mariage de sa sœur, et signer à la Reine le brevet de maréchal de France de M. de Vieilleville, 416. Sa mort, 417. Denil à la cour, 418. (Vieilleville.)

Il prend sous sa protection le duc de Parme; à quelles conditions,

XXVIII, 382. Envoie le seugrer de Lansuc et le président Du Ferrier protester contre l'assemble: es concile de Trente, 425. Penetre la desseins de l'Empereur, et les sus échouer en les publiant, XXIX, 3a Obtient malgré tous ses efforts test ce qu'il demande des Suisses, 32. Fm publier en Angleterre, en Allengne et en Italie la justice de sa case, et l'injuste aggression de l'Espereur et du Pape, 35. Il coassa à faire la paix avec le Souvera:a Pontife; particularités sur cette paix, 123. Etat des forces qu'i réunit pour aller en Allemagne su recours des princes confederes, 213. Mauvais succès de cette entrepra causé par l'abandon des princes le Roi fait fortilier la ville de Netz. rentre en France, 225. Soumet plesieurs places du duché de Bouilles. 226. (Du Villars.) — Prend som sa protection Octave Farnese, XXXI, 20. Defend d'envoyer à Rome orac argent monnoye ou non monnois pour bulles, dispenses, etc., 21. Eavoie le sieur de Montiuc auprès de Pape; puis le duc Horace Farnée et les sieurs de Termes, d'Andekt et Cipierre avec des troupes pour secourir le duc Octave; commande au maréchal de Brissac de marcher contre Fernand de Gonzague pour le forcer à lever le siège de l'arme et de La Mirandle, 22. Ensue l'ordre à tous les gouverneurs et capitaines de ses forteresses de se rendre à leurs places, 29. Recoit le titre de protecteur du Saint-Frepire; et après avoir tout règle dans son royaume, il part pour aller au secouis des princes d'Allemagne. 53.Etat des forces qu'il réunit 🙉 Champagne, 54. Le Roi se rend a Joinville, où il reçoit la duchese douairière de Lorraine et son fil. 57. Fait son entree à Toul, accompagné d'une suite brillante et nonbreuse. 61. Y etablit pour gouverneur le chevalier d'Esclavolles, 62 Se rend à Nancy, où il est reçu par le jeune duc de Lorraine; ciablit le comte de Vaudemont gouverneur

da pays; fait conduire le jeune duc a Reima, 63 Arrive pres de Mets. un l'armee le reçuit en ordre de batmile; ordre de cette armee, 65. Fait son entres dans Mets; details sur cette entres, 69. Donne des ordres pour le reglement de cette ville et pour ses fortifications; en montme gouverneur M. de Coase-Gounor, 72. Son depart de Meta; marche de l'armee, 73. Details sur les divers campemens de cette arance, 75. Description des villes par on rile paor, 80. Sur la gouvelle que le due Maurice pe peut accomplir ses promeses, le Roi revient en France avec son armee, qu'il partage en trois corps., 88. De l'avis de son conseil, projette de resuir le duche de Luxembourg a la coutonne, gti, bait assieger le château de Rodembach, qui est pro-d'assaut, 97-En fait don au conite Rhingrave, colonel allemand , saccage et brûle la petite ville de Mont-Saint-Joan, ruo. Recort a discretion la place de Damvilliers, 103, Lasporte d'assayt le chateau de Treion, 121, et la ville et le chateau de Chimay, qui soux trôles, 122 havore le mue de Guice pour defendre Metz, twic Bassemble, lea principaux chefs de son arme pour reconstruct e chateau de Hesdin, 158, bait tendre a Dieu de solomadles actions de grásces de la levee du siège de Metz, 181. Sa douleur en apprenant la prue de Terocenne par les Imperant 200 Public l'arriere-lien dans tout le royaume, tassendée que armee a Amiens, 201, Paper on revue cette armée prés de Corlae, nome des seignems qui en sont les chels, ara. Fait sommer deux fon la ville de Cambray de se rendres rig. Estarmon hes livrees devant avite place, availbe Bot ya loget par a de Cateau-Cambrosis, dans une maron de planance appartenant a levêque de Candiray, 236. Ordre de lataile au-deasons du Quesnoy, 338. Details d'un combat qui s'y le-vre par-ordre du connetable, 339. Le Roi epunit de nouveau son ar-

mée en Picardie, où il la partage en trois corps, 251. Marche de ces trois corps d'armee, 252. Il les passe en revue pres de Givet, 254. Prend d'assaut la place de Bouvines, 255. Sauve les filles et les enfans de la foreur du soldat, 256. Assiège Dinunt, 257. Fait rendre les femmes de cette ville eulevers par les soldata allemanda, 260. Se decido à entrer dans le Hamaut, 266. Son armée passe la Sambre, 267. Ruine le pays, le Roi tient sur les fonts de baptème l'enfant d'une pauvre femme du village de Jametz, 268. Campe autour de la ville de Baius , stip. Detruit la magnifique balatation de Marimont et le château du Trageny , 270, S'empare de la ville de Baurs, fait mettre le fen au château de Reux, 251. Campe en deca du Quesnoy, 253. Passe la revue de son ormee cuter Crevecour et Cambroy, 258. Soite de la marche de l'armée, alto, Siege du château de henti, alta, Dupositions faites pour livrer bataille a l'armee de l'Émpereur, 285. Details sur cette bataille , poms des ser, neura et capitatues qui a y diafeirguent, on qui y sont tires ou feeses, oss Lavietoreresteaux Français de for 10 ompense les dues de Gune, de Nevers, de Foudkou, et le sieue de l'avanne , 202. Se retire pres de Montreud, 200, Part de nouveaux preparatifs de guerre, 33 f. S'avance avec toute as motion jusques a Vilfere-Cottereis, 367 Conclut une treve de canquana avec I fampereur et Plulippe ir ion filo, 419. Promet au cardinal Caraffe de porter des arcoura au Paper, 426. Extit ou tui Philippe ir an sa faveur, jury Sur les mouvelles qu'il reçoit d'Italie des cutreprairs des ducs d'Albe et de Florence, il leve une armee qu'il euvor a Rome sous le commandement de M. de Gauer, 429. Des priucipales cances de la ruptice de la trive, (30. Ordres envoyes par le Roi dans toutes les provinces après la bataille de S. Quentia, AXXII, 67. Convoque les Lists à l'ures, son discours a cette amemblee, deman-

des d'argent qu'il y fait, (Gi. Details a ce sujet, 167. Lo Roi se read a Calau ; en nomme gouverneur M. de Thermes, 171. Fast faire secretement en Allemagne une grande levec de pistoliera, 173, et de gena de guerre dans la Guyenne et autres provinces éloignees, 174. Celébre a Paris le maciage du Dauphin avec Marie Stuart d Ecosse, noms des prolats et seigneurs du royaume dui y assistent, 175 Passe la revue de son armee à Pierrepont, 205. Celèbre à Paris le mariage de Charlea, duc de Lorraine, avec madame Claude, sa seconde title, 225 Fêtes a cette occasion, 226. (Comm. de Rabutus.) - Mesures que prend le Roi, après la bataille de Saint-Queutiu, pour la surete du royaume, \$79. Tient un conseil, dans lequel se decide a rester a Paris, 486. Fait la paix avec le roi d'Espegne, meurt d'un coup reçu dans un tournot, 193 (La Chastre.) - Permet au commencement de son régne le duel outre Jarnac et La Chasteigneraye, ce qu'on interprete a sinutre presage, XLV, 5a. Il est tue en con-

rant en lice par Montgommery; vers faits sur lin, 53. (L'Estoile.) Hexar in, due d'Anjou, est nom-me hentenant general, XX, 128. Va camper près de Chartres avec l'armee royale, 130 Marche vers la Poitius, 132. Remporte la victoire de Jacuaci, 133. Fait lever le siege de Poitiers; gagne la bataille de Monteontour; au heu de poursuivre l'ennemi, s'arrête au nege de Saint-Jean-d'Angely, 137. Mit le siège devant La Rochelle, 163. Est elu rot de Pologne, 166. Son pe i d'empressement pour accepter cette couronne, se met en route, laus int la condute de ser affaires a Cheverny son chanceller, 165 Voit en Loriaine Louise de Vandemont, qui lui fait onblier la princesse de Conde, artive en Pologne, ou il ne doccupe que de ce qui se passe en France, 168. A la nouvelle de la mort de Charles 18 , il prend le nom de llenri in, quite son palais la mut, et se

rend à Venise, 176. Rend m à de Savoie les plaçes du Prément 10 tees à la France par le traite de Coteau-Cambreon, se réservant le sur quisat de Saluces; repouse le se diation de Montmorency-Dunrille, en conduite pour habile insper le plus vives inquietades; il estre o France, comble de boutes le de d Alencon et le roi de Navarre, 177 mus continue de les faire gades vue ; mêle la molleure et la plans aux pratiques de dévotion les plu minutieuses; déclare qu'il remejoser Louise de Vandomont, nièce à duc de Lorraine ; son maringe et su mere out het en même tempt, ift Sa conduite contribue max succide la Ligne maiamente; il s'estore de favoris, prodigue ses tréion, e lirre a des amusements puerls et scandaleux, 183. Joint Phypocrate a des Vices; entame suma su negociations avec le roi de Navane, pressé par les Etats rémis à M il signe l'acte de la Ligue ; desse ane somme énorme pour lever és armées, 184. Flatte le dac d'Aka-con de l'espoir d'éponser la rent d'Angleterre ; lui confie le come dement d'une armée destince à o battre le roi de Navarre; fait aut les protestans un truité moins svestageux pour oux que celui de l'anne precedente, 185. Fait embus têtes de ses trois favoris S.-Mesgrin. Caylus et Mangreon, nomenimes, le fait elever des monuments q ques. 188. Institue l'ordre du S.-E. rst pour remplacer celui de Sa Michel; rend la celébre ordoun de Blots, qui fixe principalement les doctrines reintivement à qualqu decrets du concile de Trente, 19 Fletrit de la manière la ples od la reputation de sa sour; acrit ( rai de Navarre qu'elle est semilie aux empressemens du vicomte de Turenne, 191. Forme le projet de donner le duc de Joyeuse pour che a la Ligue , 193. Prend la résolution de combattre in Lague sons je secon des protestates ; formation du a des Seise à Potiv; averti par le lico-



tenant du prevôt de l'Île de Prince, le Rot change de système, 199. Il charge as more de negueier avec la Lague; conclut la pambontion de Nomuura, declare la guerre au rui de Navarie; appelle an Louvre les magnitrate de l'aux, leur demaude des sommes considerables d'argent pour faire la guerre, 200 Fait vendre pour 2,000,000 de biens du cierge, entime nue negociation secrète avec le rot de Navarre, 201. Declare qu'il ne vent souffrir d'autre religion que la catholique; leve des troupes, fait venir des Suises, coulic une armee pombreme a son favori le duc de Jayenne; se reserve le commandement d'une armés d'observation, 202. Rentre dans 209 mactivite; revient a Puris, 203. Elève au rang d'umwal le jeune d'Eperson, lu donne le gouvernement e Normandie, 201 Preud des mesures pour reprimer la revolte du due de Guise et des Seize; fait occaper les postes les plus important de la capitale; fermentation et desordre dans Paris, 207. Le Roi me-nace se retire aux Tuderies, envoie so mere negocier avec le due de Guise, pendant la negociation se rend a S. Germaio, de la a Chartres, d'on il envoir des commissatrea dans les provinces, 210 Sa reponse ferme a une departation des Formers et du parlement, qui vient te supplier de se pondre a la Tagne et de reseme a l'arm, una Rensone dang leng paya, maligir les autances de l'ambassident d'Espaine, son melates turcs qui servoient comme forçata aur des vauscaux espagnole echoues à talant our le rapport des communica envoyes dans les provinces, le Boi renone malgre fui des negeriations, public l'edit de rémone; se déclare de nouveaurhet de la Ligne , nomme le duc de Guiae generalisame, convoque les hiais generaux a Blom, relegae d'Epernon en Provence, 212. Change de minutres, 213 Motif de ce changement nne par Cheverny; le Ros est abreuse d'honothamous por les États.

devoues au due de Gaue; principes de la souverantete du peuple proclames par quelques orateurs, a 14. Henri feint de se resigner, 215. Preud ses mesures avec benueuup d'adresse; est prés de s'ouveir à de Thou, 216. Pendant un conseil tenu extraordinatrement, fait appeler le duc de Guse dans son oppartement, où le duc est ausoitôt asensiné; sea paroles en le voyant etendu à terre; fait emmeuer prisonnier le cardinal de Gube et l'aichevêque de Lyon, 217. Fait perir le leudenam le cardinal, 318. de Paris a la nouvelle de ces deux atensinate; un decret de la Sorbonne declare le Rui déchu de la conronne, 219. Henri se trouve à Bloir presque abandonue , 224. D'aprés le conseil de ses serviteurs, il negucio avec le roi de Navarre; conclut une treve indelinie avec lui; entreyue de ces deux princes dans le pare du Pleasis-les-Tours, 225. Est assusame a S. Cloud, par Jacques Clement; se projure a la mort en chrétien, 227 Comble le roi de Navarre de mai ques de tendresse, le preme d'em-ficasser la religion catholique; caaare de justifier sa conduite aux Etats de Blom, 228. Meurt a l'age de 38 ane, 229. (Introd.) — Sa fause politique; son amitte pour les sieurs de Joyeuse et d'Epernon, XXV, 384. Fantes qu'il commet au siège de La Rochelle n'etent que duc d'Aujou, 3g3 Fant la part avec les Rochedois pour aller prendre possession du royaume de Pologue, 406. Haute destince à laquelle il pouvoit pre-tendre, \$13 (Mem. de Lacannes) ---A la mort du conto talde est nomme heutenant general, XXXIII, Soo. Park a la tête de l'armee pour se mettre a la poursuite des bugnenot-, for An separare a Vitry, 403 Se remot en Potton au due de Montpeteter et autres chefe royalutes, 134. Se retire a Chuson, 136. Frend Ruffee et Meles, se rend maltre de Choteauneuf, marche our Congrac , \$\$1. Strategeme qu'il empluse pour ôter aux hugarants la

des d'argent qu'il y fait, 164. Détails à ce sujet, 167. La Roi se rend à Calais; en nomme gouverneur M. de Thermes, 171. Fait faire secrètement en Allemagne une grande levée de pistoliers, 173, et de gens de guerre dans la Guyenne et autres provinces éloignées, 174. Célébre a Paris le mariage du Dauphin avec Marie Stuart d'Ecosse; noms des prélats et seigneurs du royaume qui y assistent, 175. Passe la revue de sou armée à Pierrepont, 205. Célèbre à Paris le mariage de Charles, duc de Lorraine, avec madame Claude, sa seconde lille, 225. Fètes à cette occasion, 226. (Comm. de Rabutin.) — Mesures que prend le Roi, après la bataille de Saint-Queuun, pour la sûreté du royaume, 479. Tient un conseil, dans lequel il se décide à rester à Paris, 486. Fait la paix avec le roi d'Espagne; meurt d'un coup reçu dans un tournoi, 493. (La Chastre.) — Permet au commencement de son régne le duel entre Jarnac et La Chasteigneraye; ce qu'on interprête à sinistre présage, XLV, 52. Il est tué en courant en lice par Montgommery; vers faits sur lui, 53. (L'Estoile.)

HENRI III, duc d'Anjou, est nomme licatement général, XX, 128. Va camper près de Chartres avec l'armée royale, 130. Marche vers le Poitou, 132. Remporte la victoire de Jarnac, 133. Fait lever le siége de Poitiers; gagne la bataille de Montcontour; an lieu de poursuivre l'ennemi, s'arrête au siège de Saint-Jean-d'Augely, 137. Met le siège devant La Rochelle, 163. Est élu roi de Pologne, 166. Son peu d'empressement pour accepter cette couronne; se met en route, laissant la conduite de ses affaires à Cheverny son chancelier, 167. Voit en Lorraine Louise de Vandemont, qui lui fait oublier la princesse de Condé; arrive en Pologne, où il ne s'occupe que de ce qui se passe en France, 168. A la nouvelle de la mort de Charles 1x, il prend le nom de Henri iii, quitte son palais la nuit, et se

rend à Venise, 176. Rend au dec de Savoie les places du Piément restées à la France par le traité de Cateau-Cambresis, se réservant le marquisat de Saluces; reponsse la médiation de Montmorency-Damville; sa conduite peu habile inspire les plus vives inquiétades; il entre ca France, comble de boutés le dec d'Alençon et le roi de Navarre, 177, mais continue de les faire garder à vue ; mèle la mollesse et les plaisirs aux pratiques de dévotion les plus minutieuses; déclare qu'il veut épouser Louise de Vaudemont, mièce de duc de Lorraine ; son mariage et son sacre ont lien en même temps, 178. Sa conduite contribue aux succès de la Ligue naissante; il s'entoure de favoris, prodigue ses trésors, se livre à des amusemens paérils et scandaleux , 183. Joint l'hypocrisie à ses vices; entame sans succés des négociations avec le roi de Navarre; pressé par les Etats réunis à Blois, il signe l'acte de la Ligue; demande une somme énorme pour lever des armées, 184. Flatte le duc d'Aleuçon de l'espoir d'éponser la reine d'Angleterre; lui confie le commandement d'une armée destinée à combaure le roi de Navarre; fait avec les protestans un traité moins avantageux pour eux que celui de l'année précédente, 185. Fait embaumer les têtes de ses trois favoris S.-Mesgris, Caylus et Maugiron, assassimés ; Icur fait élever des monumens magnifiques, 188. Institue l'ordre du S.-Esprit pour remplacer celui de Saint-Michel; rend la célébre ordonnance de Blois, qui fixe principalement les doctrines relativement à quelques décrets du concile de Trente, 190. Flétrit de la manière la plus odieuse la réputation de sa sœur; écrit au roi de Navarre qu'elle est sensible aux empressemens du vicomte de Tureune, 191. Forme le projet de donner le duc de Joyeuse pour chet à la Ligue, 193. Prend la résolution de combattre la Ligue sans le secours des protestans; formation du comite des Scize à Patis; averti par le lieu-

269

HEN 4 du presét de l'He de Prance n Roi change de système, 199. Il harge sa mère de negucier avec la er conclut la pacification de poets declare la guerre en rui s **Mavar**re; appella en Louvre les pistrats de Parus, leur demande sommes considerables d'argent ne faire la guerre, 200. Fait ven-e pour 2,000,000 de biens du mai; entama une négociation se-ita avec le coi de Navarre, 201. siare qu'il no vent soullitr d'auo religion que la cetholique; leve o tranças, fait ventr des Suisses, año uma armée monitratse à son urs le dec de Joyenne; su cauctre commandement, d'une, armée prystaus, 202. Restro dans sus Arvita; revient à l'aris, 203. Mes an rang d'amiral le jeune d'E-mann, les donne le gouvernement la Marmandia, 201. Prend des mepas paur réprimer la revolte du m de Gunt et des Seixe; fait oc-par les postes les plus important le capitale; fermentation et du-ules dans Paris, 207. Le Nos me-mi en retire aux Tuileries, envote mire négocier avec le duc de nise; pendont la regresation se mà à 8.-German, de la a Chard'où il envois des commissan dans les provinces, 200. Se re-mas ferme à une deputation des isions et du parlement, qui vient appher de se josadre a la l'agne e ceremir a l'aria, 211. Reproie rologe poys, molgre les instances Fombossodeur d'Espagne, 200 deven tares qui servient comme quie sur des vanscaux espaçauls nus à Calais; sur le rapport m communures envoyes dans les princes, le Roi renoue malgre lui mégociations, public l'estit de an; ar declare de nouveau chef e la Ligne ; nomma le duc de Guies géneralmeme, cuttoque les États raux a Blom; relegue d'Apernon Provence, 212 Change de minu-ga, 213 Motif de ce changement r Cheverny; le Roi est miliations par les Etats.

devoues au due de Guse; princi-pes de la souveraineté du peuple proclamés par quelques orateurs, 214. Henri foint de se resigner, 215. Presid ses masares avec besucoup d'adreme; est prés de s'ouveir à de Thou, 216. Pendant un couseil tenu extraordinairement, fait appeler le duc de Guise dans son apportement, où le duc est aussitôt pageand; ses paroles en le voyant etendu a terre; fait emmener prisonvier le cardinal de Guiag et l'aschevêque de Lyon, 217. Past perir le lendamain le cardinal, 218. Etat de Paris à la nouvelle de ces deux manamata, un decret de la Sorbon-ne declare le Roi décha de la conronne, 219. Henri se trouve à Blois presque abandonue , 224. D'après le conseil de ses serviteurs, il negocie avec le roi de Navarre; conclut une trèva indefinie avec lui; entrevue qu ces dens bances quas la Jore qu Plewit-les-Tours , 225. Est manune à 5.-Cloud par Jacques Clément; se prepure à la mort en chrétien , 227 Comble le roi de Navarre de marques de tendresse, le preme d'em-braner la religion cathologue; esanie de justilier so conduite aux Étata de Blom, 228. Meurt a l'âge de 38 one, 229. (Introd.) — Sa fause poli-tique ; son amitté pour les seurs de Joyense et d'Epernon, XXV, 385. Fantes qu'il commet au siege de La Rochelle n'etant que duc d'Anjou, 3g3. Part la part evec les Rochellois pour aller prendre poursson du royaume de Pologne, 406. Haute destince à laquelle il pouveit pre-tendre, 413 (Mem. de Favantica) —A la mort du connetable est nonme beutenant general, XXXIII, Jos. Part a la tête de l'armer pour ar mettre à la jourrante des hugues note, fin l'a sejournee à l'itry, 403 Se reunit en Poitou au duc de Montprusser et nutres chefs royalistes, 134 Se rettre à Chinon, 136. Prend Buller et Meles, se rend maltre de Châteauseuf; marche aux Congnec, 451. Strutegène qu'il eupluce pour éter aux huguenots la

270

connuissance de son passage sur la Charente, 442. Se prepare à livrer combat, 443. Premières approches, 444. Détails, 445. Après la victoire se retire à Jarnac, 448. Assiège Chàtellerault, 471. Apprenant que les huguenots ont levé le siège de Poitiers comme il l'a espéré, il fait entrer des secours dans cette ville, 474. Evite habilement d'en venir à une bataille avec l'amiral; repasse la Vienne avec de nouveaux renforts, et se rend pres de Montcontour, 476. Fait ses dispositions pour livrer combat, 479. Details sur cette bataille, 481. Le duc reste vainqueur, 483. Assiège S.-Jean-d'Angely, 486. (Castelnau.) — Après la bataille de Montcontour, il tieut conseil avec les principaux capitaines; avis divers qui y sont ouverts, XXXIV, 275. Se rend maitre par composition de S.-Jean-d'Angely, 277. (La Noue.) - En sa qualité de comte de Forez, il décharge la ville d'Annonay de la garnison du capitaine Praulx, et met à sa place le capitaine Lagarenne, 313. (Mein. de Gamon.)

Sa répuguance pour aller prendre possession du trône de Pologne, XXXV, 93. Revient en France; attrque Livron, 122. ( Mem. de Bouillon.) — Va commander l'armée catholique en Poitou, 250. Details sur ses opérations militaires jusqu'à la bataille de Jurnac, 252 et suiv. Après la victoire qu'il y remporte, se loge dans cette ville, 288. Assiege et prend Mussidan, 292. Traverse le l'amosin pour s'opposer au duc de Deux-Ponts, 294. ( Tavannes. ) - Declare qu'il ma point d'affection pour le mariage qui lui est proposé avec la reine d'Angleterre, et y fait renoucer le roi Charles ix , XXXVI, 47. Détails sur la cérémonie de son élection au trone de Pologne, 51. Fait son entree solenuelle à Paris; fêtes à cette occasion; part pour la Pologne, 53. Détail sur la réception que las fait l'electeur palitin, 56. Revient en France par l'Italie, 63 Son sejour à Lyon, 65. Son mariage avec mademoiselle de Vaudemont, 70. Treut sur les fonts de baptême avec la Reine sa mère le second fils de Cheverny, 71. Convoque les Etats à Blois: public l'acte d'association, 74. Institue l'ordre du S.-Esprit, 79. Fait des réglemens pour son conseil, 91. Lève cinq armées en France, 94. Part de Paris pour aller s'opposer aux troupes étrangères, 97. Pourvoit à la sûreté de la capitale, 98. Negocie et opère la retraite des reitres, 100. Revient à Paris, où il est reçu aux applaudissemens du peuple; licencie son armée, 102. Fait entrer dans la ville 4,000 Suisses et le régiment de ses gardes, pour assurer la tranquillité et se mettre en défense contre les projets du duc de Guise, 106. Sort de Paris pour se soustraire à la fureur populaire, 109-Se retire à S.-Germain-en-Laye; envoie Pinard vers la Reine mère pour l'engager à tout pacifier avec le duc de Guise, 110. Arrive à Chartres. où il est reçu avec alégresse, 111. S'assure de Melun, Corbeil, Mautes. et se rend à Rouen; publie un nouvel édit de réunion; retourne a Chartres, où le cardinal de Bourbou et le duc de Guise viennent le trouver, 112. Convoque les Etats generaux à Blois, et se rend dans cette ville, 113. Ecrit à tous ses ministres de se retirer chacun chez soi, 114. Est forcé par les Etats de renvoyer les sieurs d'O, de Chenailles et Miron, son premier medecin, 119. Fait tuer le duc de Guise, et arrêter le cardinal de Guise et l'archevêque de Lyon, le cardinal de Bourbon. madame de Nemours, les princes de Joinville, d'Elbœuf et de Nemours, 121. Fait tuer le cardinal de Guise, 123. Appelle anprès de lui le duc de Nevers pour l'opposer au duc de Mayenne, 134. Reuni au roi de Navarre, il prend la route de Paris, et vient camper à Saint-Cloud, 136 Est assassiné par Jacques Clement; reconnoit avant de mourir le roi de Navacre pour son succe-seur legitime et naturel ; recommande à tous

inces, seigneurs et officiers **i armée et de s**a maison de är, 139. Sa mort chrétienne, i **belle c**onduite pe**nd**ant qu'il stenant général pour sou fréi**ries ix, 141. Comment apres cour** de Pologne il se lausse peu conduire par denx mi-, 142. Portrait de ce prince, Cheverny. ) — Dans son enil ne peut éviter l'influence macauts; presse sa sæur de 🙀 de religion ( XXXVII ( 3). **imirer s**on éloquence dans le rs qu'il adresse au Roi au -les-Tours, 36. Son entretien iarguerite de Valois ; il la prie son appui auprés de la Reine e, 37. Sa colere en apprenant duc d'Alencon son trere est ie in cour; il commande sux set seigneurs d'aller à sa pourt de le ramener moit ou vif, **cuse Mar**guerite de Nalois du , **du duc** d'Alencon; veut lui **r des gardes; en** est détourne mère, 84. A la persuasion de **mst, il en**voie à la maison de **das des** gens charges d'euleidemoische Torigny et de la **, 85**. Rend la liberte à Marr de Valois, et lus demande **sitié , 92**. La prie d'accompa**s mere au**pres du duc d'Alen-**& de trav**ailler a remettre la Mre cux, 93. A son retour lut **etes** sortes de caresses améi m frère: la retient à la cour. se à ce qu'elle rejoigne son **26. Convoqu**e les Liats à Blois. r**son fré**re a «igne**r l**a lague mi; la acme le premier, 97. **je au r**oi de Navacre le hugae**miss**ac avec des paroles duces meantes; declare le due d 1chef d'une de ses armees, Tuse positivement a la teme warre d'aller expundre **gg. Lui** accor le la permission aux caux de Spa, 103 / 1/2 a loss. - It est trampe deax assemblant les East la Blois, mit trouver plus de deputes la para que pera la guerre,

XXXVIII, 261. Ses divers édits de pacification, 262. Il ordonne aux Parisiens de garder les portes de leur ville, 264. Public une declaration en réponse au manifeste de la Ligue, 265. Déclare malgré lui la guerre aux héretiques, 266. Concessions qu'il fait aux chefs de la Ligue, 26-. Commande à tous les huguenots de sortir du royaume dans quinze jours. 271. Obtient de l'assemblée du clerge que ect ordre continuera pendant to ans à paver les rentes dues à l'h& tel-de-ville de Paris, 302. Sa reponse aux ambassadeurs des princes d'Allemagne à l'occasion des serours que leur a demandes le roi de Navarre. 303. Il fait verifier au parlement 26 edits portant creation de nouveaux officiers; son discours à ce aujet, 304. Ecrits publiés pour et contre cette mesure, 305. Etablit la confrérie des penitens blaucs; costume de ces peniteus, 311. Le Roi se montre fort assidu à en observer les regles; les ligueurs lui en font un crime, et le tournent én ridicule, 312. Fait faire des oratoires et construire des monasteres, 318. Exhorte le duc de Guise a aviser aux moyens de faire la paix, 319. Ordonne a ses troupes de marcher coutre les Allemands qui vienueut en France, 320 Comment il les empéche de passer la Loire, 337. Detache 12,000 Suisses de leur armee, en leur permettant de retourner dans leur pays movennant de l'argent, 3 jo. Remmorte aus yeus des gens senses tout l honneur de la déroute des etrangers, 343. Part faire de magnifiques fancradles au duc de Joyense, 345 l'aute qu'il commet eu ne punissant pas les auteurs de l'emeute arm vie le peur de Saint-Severiu, 3 jû Il envoie M. de Bellievre au duc de Couve pour la dire de ne point ve me a Pause, 35r. Vent châtier quelages factions des Seize, 355, bait entrer des troupes à Paris, 353. Se voit foice de les foire sortir, 355 Soci lai-même de l'ais et se retire . Chartres, 356 Public des lettres a l'occasion de la journee des Birricades; il y fait voir quelle a été la conduite du duc de Guise, et comment il a lui-même été obligé de quitter la capitale, 365. Jugemens portes dans le public sur ces lettres, 371. Il envoic en Guyenne le duc d'Epernon, et donne le gouvernement de la Normandie au duc de Montpensier, 380. Reçoit les deputés des Seize et répond à leur requête, 382. Reçoit aussi les députés du parlement et répond à leur harangue, 388. Il signe l'édit de réunion; texte de ce traité, 397. Articles secrets, 399. Communique ses saveurs au cardinal de Bourbon, aux ducs de Guise et de Nemours, pour les engager à abandonner leurs ligues et associations; déclare par lettres patentes le cardinal de Bourbon le plus proche parent de son sang; les fait vérilier au parlement de Paris, 404. Par d'autres lettres patentes, donne au duc de Guise pouvoir de commander en son absence toutes les armees, 405. Cherche à gagner tous les chefs de la Ligue, 406. Nomme le duc de Nevers son licutenant général à l'armée du Poiton, 407. Nonobstant les prières de l'ambassadeur d'Espagne et l'opinion des partisans de la Ligue, il rend la liberté aux forçats d'une galère espagnole échouée sur la côte de Dieppe, 409. Malgré les avis qu'on lui donne des contraventions des princes de la Ligue à l'edit de reunion, il change tout son ministère d'après leurs remontrances, 424. Obtient du clergé 500,000 écus, dont il donne 200 au duc de Mayenne pour l'armée du Dauphine qu'il doit commander, et les 300 autres à M. de Nevers pour l'armée du Poitou, 426. Fait préparer au chàteau de Blois la salle où doivent se tenir les Etats; fait l'ouverture de ces Etats par une procession generale, 431. Détails sur la première seauce des trois ordres, 432. Discours du Roi, 435. Dans la seconde seance, il jure et fait jurer aux membres des États l'observation de l'édit d'union, 441. Envoie réclamer

la restitution du marquisat dont le duc de Savoie s'est emparé par surprise, 445. Répond par écrit aux prétentions des Etats, 454. Mouls qui l'animent contre le duc de Guse, 457. Sur un avis secret il se decide à s'assurer de lui, 458. Eutretien qu'il a avec lui à l'issue de vepres, 459. Il se décide à le faire mourir, 461. Divers récits sur l'exècution de ce dessein, 463. Il fak arrêter tous les princes de la Ligne qui sont logés au château, 470; les députés de la ville de Paris, et quelques seigneurs intimes du duc, 472. Fait tuer le cardinal son frère, 475. Rend la liberté à la duchesse de Nemours, et l'envoie à Paris, ainsi que les échevins Compan et Cotte-Blanche, pour y apaiser les troubles; publie une déclaration sur la mort du duc et du cardinal de Guise, XXXIX, 6. Fait rendre les derniers devoirs à sa mère Catherine de Médicia, 15. Congédie les Etats; contie à la garde du sieur Du Guast les prisonniers qu'il a faits à Blois, 32. Fait deux voyages à Amboise à leur occasion , 33. Publie deux déclarations, l'une contre le duc de Mayenne, l'autre contre la ville de Paris, 35. Reçoit à Blois plusieurs princes et seigneurs qui viennent se ranger auprès de lui, 40. Arrête avec son conseil d'aller à Bourges, et de la à Moulins, 41. Se rend à Tours, 66. Négocie avec le duc de Mayenne et le roi de Navarre, 91. Public l'édit qui transfère à Tours la cour du parlement de Paris et la chambre des comptes, 93. Presages observés à cette occasion par Euenne Pasquier, 94. Le Roi établit à Châlons une section du parlement de Paris transféré à Tours; veut être arbitre des différends élevés entre le duc de Lorraine et mademoiselle de Bouillon, 107. Envoie le légat Morosini auprès du duc de Mayenne, 108. Propositions dont il le charge pour arriver à un accommodement, 109. Accorde au roi de Navarre la ville et le pont de Saumur. 112. Public deux déclarations, l'une mortunt confiscation des biens du des de Mayenne, 115; l'autre sur la trève qu'il a concluc avec le roi le Mayarre, 116. Reçuit le roi de Navarre ou Plessus-lés-Tours; degalls aur cette entrevne, 198. Dande Tours par des cavaliers de la Liurs en Angleterre et en Allema-n, 137. Refuse de se meier des res des Pays-Bas, 153. Se rend à Postiers, dont les portes lui sont formées; transfère le siège présiduel à Miort, 168. Assign et prend Ger-gent, 183. Emporte Pluviers de force, 184. Pilla Etampes; est recu dans Dourdan, 185 Passe le pont de Poissy; force l'ontouse à se ren-dre , 185. Se rend maltre du pont de A.-Cloud; est seussine par un jonable, 194. Ecrit à tous les prinses etrangers et a tous les gouverre de cet assassinat, 195. De**telle eur ses** deraters momens, 196. Il recommande our seigneurs pré**se de reconnultre** le ros de Namere pour son anocesseur legitime. **a mort,**, 200. Opinjuna et dueuro de calvinutes et des liqueurs eur cotte mort, 201. Apologie de Honri en por les royalutes, 214. Omnons funébres prononcees dans o las églion cathedrales des villes royales, 218. Le corpe de Ros est dépose à Comprégne, 226. ( Meire. le Ceret.) — Il change l'uncienne nume des expeditions des dons et confeits; abus de ce changement, XLIV, 28. Motif qui le porte a avan-cer le conclusion de la part avec le tui de Novere, en 1577, estisfac-tum qu'il en eprouve, 31. Signe, et fait expédier à regret au duc de Gane, le pouvoir qu'il a resolu d'a-bord de lui donner, 75. Approuve m lan habstans d'Angoulème refuents leurs partes en duc d'Epernon, et les y exhorte même pour le bien de son service, 79. (Villeros) — Il recommande le counte d'Auvern marochal de Biron , Şaf. Sys **us en comte aprel**a qu'il in éte

blesse, 527. Prière qu'il adresse a Dieu pendant la messe qui se dit devant lui, 520. Ses peroles au roi de Navarre, 530. Il ordonne aux seigneurs presens de reconnoltre le roi de Navarre pour son successeur legitime, et leux fait prêter serment de fidelite, 531. Donne des ordres pour assurer son parti; ses derniers moment, 533 (Méss. du due d'An-

gouldme.)

Il part occrétement de Pologne, sou voyage jusqu'a Lyon, XLV, 100. Promotions qu'il y fait, 103 Conditions auxquelles il veut bien pardonner à ses sujets rebelles, nommement aux luguenots, 102 Il communie à Lyon le jour de la Toussaint, avec le roi de Navarre et le dec d'Alençon, qui lui protestent de leur fidelite; publie un edo pour la veute et l'alienation de 200,000 livres de rente sur le clerge; envoie dire au marechal de Montmorency, praounter à la Bas-talle, qu'il ait à cerue au morechal d'Amville, et à ses deux autres freres Thore et Meru, de poser les armes, 105. Se rend à Avignon; disette de la cour dans ce voyage, il eerit aux Rochellois de poser les ar-mes : conditions qu'il leur offre, sub. Se fait recevoir de la confrerie des penitens avec la Reine mère et la roi de Navarre, 107. Fait donner un annut a Laverint, est repousar , 111. Est sacre a Retina; éponar Louise de Lorraine, 112. Patre a S.-Marcoul, on il fait faire so neuvaine, i i 3. Arrive a Paris, a'y livre a toutes les prutepses de devotion, et cherche tous les moyens de faire de l'argent, 114 Recott les deputes du prince de Conde, du marechal d'Amville, de la protince de Guyenne et de La Rochelle, fait examiner leurs demandes, propontions qu'il leur fait, 115, highlit un nouvens cerrmontal qui donne lieu à un sonnet fait par derisson, 119 Tient un la de justice pour gratifier son beinfrere le duc de Louraine de quelques points concernant le duche de Bar, 130 Fait faire à Paris, le jour

de S.-Denis, une procession générale où il assiste, 122. Se promene par les rues de Paris, prenant les petits chiens damerets et se faisant lire la grammaire, 123. Vers faits à cette occasion, 124. Va aux environs de Paris avec la Reine visiter tous les lieux de plaisir, 125. Fait offrir au duc d'Alençon deux villes, au lieu de celle de Bourges, que les habitans ont refusé de lui livrer, 127. Fait faire une nouvelle croix pour la Sainte-Chapelle, et recommande qu'ou aille l'adorer la semaine sainte, comme de coutume; fait un emprunt au parlement pour renvoyer les gens de guerre étrangers, 132. Fait publier des lettres patentes qui déclarent l'innocence du maréchal de Montmoreucy; tire de grandes sommes des avocats et procureurs du parlement, des osticiers praticiens et notables bourgeois de Paris, 133. Fait chanter un Te Deum après la publication de la paix, pour laquelle le peuple ne témoigne aucune joie; augmente l'apinage du duc d'Alencou, 134. Reste sourd aux remontrances qui lui sont faites par les notables bourgeois de Paris pour réclamer des deniers pris sur les rentes de l'hôtelde-ville ; fait publier l'édit de création de la nouvelle chambre appelée mi-partie, 135. Fait publicr au Palais l'edit d'aliénation de 200,000 livres de reute accordées par le clergé, 136. Va à pied dans les églises de Paris pour gagner le jubile, tenant de grosses patenôtres, 139. Vers faits sur son hypocrisie; placard dans lequel on lui donne des titres ridicules, 140. Il court la bague, vêtu en amazone, pendant que les catholiques et les protestans s'insultent et s'attaquent à coups de pierres et d'épées, 142. Ouvre les Etats de Blois par un discours qui est approuvé, 145. Déclare qu'il ne veut dans le royaume d'exercice d'autre religion que de la catholique; révoque à cet egard le dernier édit de pacification, 146. Fait des ballets et tournois où il assiste en

femme, pendant que les rois de Danemarck, de Suede, les Alkmands et la reine d'Angleterre entrent dans la contre-ligue des huguenots; ferme les Etats de Blois, 150. Donne au Plessis-les-Tours un grand festin au duc d'Alençon et autres seigneurs qui ont assiste à la prise de La Charité, dans lequel les dames, en habit d'hommes et à moitié nues, font le service; ce festin est suivi du banquet de la Reine mère à Chenonceaux, 151. Le Roi décrie les monnoies par des lettres patentes; grande incommodité qu'en souffre le peuple, 152. Pour le soulager, il fait remettre dans les mains des dixainiers et des commissaires une certaine quantité de douzaim. vers faits à cette occasion, 158. Ren force sa garde, et entre en défiance des gens de sa suite; pourquoi, 159 Assiste aux noces de la fille de Claude Marcel, surintendant de finances, auxquelles il se commet de grands désordres, 160. Apaise la querelle élevée entre Bussy d'Amboise et Gramont, 161. Sassure de la personne du duc d'Alençon; se raccommode ensuite avec lui par l'intervention de M. de Lorraine, 163. Va souvent chez la présidente de Boullencourt, où il passe k temps arec mademoiselle d'Assy sa belle-fille, 165. Ses regrets de la perte de ses mignons. Quélus et Maugiron; il leur fait faire de superbes convois, 168. Passe à Rouen, ou il recoit 20,000 écus, qu'il donne a ses mignons, 170. Demande au clerge une décime et demie extraordinaire: va à toules les fêtes entendre la messe dans diverses paroisses de Paris, 173. Fait homologuer au pe lement plusieurs édits bursaux, 175 Au lieu de la décime extraordinaire qu'il a demandée au clergé, envoir aux abbés, prieurs et bénéficiers a: ses des lettres signées de sa main pour qu'ils lui prêtent certaine somme, chacun selon son revenu, 176. Etablit et solennise, en l'église des Augustins de Paris, le nouvel ordre de chevaliers du Saint-Esprit, 180



cette institution, 181. Noma tt-sept chevaliers creés, 182. Chartres prendre deux chele Notre-Dame, une pour lui pour la Reine, dans l'esport **un enfant,** 183. Reforme l'e**m maison; vers à cette occar le seigneur** de Biant ; perd dons à la prime et aux des , intituer prisonniers quelques **) qui se m**oquent de lui a la -Germain , 184. Fait faire et à le Sainte-Chapelle une clo-) morbre et d'airsin magnib-16. Suspend les géneraux de to des aides, pourquoi, 189 sits contre le parlement à seasion, 190. Eurone des lesiontes de lieutenant general d'Aleucon, 198. Demande pi deux decimes extraordi-503. Cree un nouveau preit un pouveau tresoriet ge-lous chaque bureau des 17 ités du royanme, 206 Sur noes du rot d'Espagne, man-🖿 ses gouverneurs de se sajous chefs et coudui teurs qui **mt ou inéneroient gens de** para non expres commandeseg. Fait publier neuf cality t portant ercation de non micro et turpositions sur le , 210. Fait publice, par un **ceit** de sa main, un cafit d'un İmp⊅taurle vin, ni3 Sia tés envers M. de Joycase, un ignores, ուց հետ հուն թատ rre de Lorions, erg. Coss **Pranc**ent d'O, seguint de iz rause de crite disquare, scort deux ambascolouis da **Turc,** 2000 Entsepteligva non ordre, acceptate il don **e écu**s a chasum, au i, lis cort madenre des tre care cantons, lnid feet de mitys passių rendre tradables, vard-Chartres a gord on voyage stre-l'hour de dessens trere, i**ire uu**e Notre-Duur (iau⊋iu) **me ay**on ligner, 194 Marje . **de** Fonte**n**ny an batard de **wille , august al** design 10,00 c

ccus et une abbaye, 226. Sa reponse aux plaintes de l'Empereur touchant la guerre que le due d'Alencon fait aux Pays-Bas, 227 Donne a Notre-Dame de Chartres une lampe d'argent, et 500 livres de rente pour la faire brûler muit et jour, declare qu'il ne yeut plus vendre les offices de judicature, mais peu apres cree de nouveaux conseillers dam chaque siege presidial, 235, Etend ses faveurs sur les frères du duc de Joyense, 245. Comment il fait traiter a Paris les deputes des cantons susses qui viennent jurer la ligue faite avec lui, 246. Pait payer une taxe extraordinaire a chicon des marchands de vin en gros de Paris, confirme la reformution du calendrier faite par le Pape, 247. Se fat donner par le receveur de la ville de Paris 200,000 france de taxe que l'hôtel-de ville refusoit de payer, a\$8. Fait tuer a comps d'arquebuse les hons, ours et taureunz qu'il faisoit nourrir pour combattre contre les dogues, et es la a Formanon d'un songe, 2 jg. Pouc favoriser le duc d'Epernon, il last quotier sa sieur àgre de 11 à 12 ans au comte de Brienne, de la mais-n. de l'axembourg, court en maique avec ses mignous par les rues de Paris, le jour de dirême-prenant, teproche a s'or predicateur Rose de l'avoir publiquement blaue de cet te action, 251 Quelquerjours après lai cuvore une assignation de jou con another the nouvelle codes tacido penitons, marche sans garder a la processon de cette confrere, ria. Quatram fut a cette occasion contre le Roi, 255 i la 1 caregotre i plane irs e lite barsain otorein, a i prolitales naço ao o Edes Gausci, que sous main animent le projekt, 254 Fait fourtt is dans la ralle lasse da lauvie, cont vingt pages et la quae qui ort contrefat la proces sicar des penateus, fait a qua appa do sour nuc monstelle processi in de pe untens avec ses mignous, dont quel questum se fouettent, vers contre luc, il va a prod a Chartres avec la

de S.-Denis, une procession générale où il assiste, 122. Se promene par les rues de Paris, prenant les petits chiens damerets et se faisant lire la grammaire, 123. Vers saits à cette occasion, 124. Va aux environs de Paris avec la Reine visiter tous les lieux de plaisir, 125. Fait offrir au duc d'Alençon deux villes, au lieu de celle de Bourges, que les habitans ont refusé de lui livrer, 127. Fait faire une nouvelle croix pour la Sainte-Chapelle, et recommande qu'on aille l'adorer la semaine sainte, comme de coutume ; fait un emprunt au parlement pour renvoyer les gens de guerre étrangers, 132. Fait publier des lettres patentes qui déclarent l'innocence du maréchal de Montmorency; tire de grandes sommes des avocats et procureurs du parlement, des officiers praticiens et notables hourgeois de Paris, 133. Fait chanter un Te Deum après la publication de la paix, pour laquelle le peuple ne témoigne aucune joie; augmente l'apanage du duc d'Alençon, 134. Reste sourd aux remontrances qui lui sont faites par les notables bourgeois de Paris pour réclamer des deniers pris sur les rentes de l'hôtelde-ville; fait publier l'édit de création de la nouvelle chambre appelée mi-partie, 135. Fait publicr au Palais l'édit d'aliénation de 200,000 livres de reute accordées par le clerge, 136. Va à pied dans les églises de Paris pour gagner le jubilé, tenant de grosses patenôtres, 139. Vers faits sur son hypocrisie; placard dans lequel on lui donne des titres ridicules, 140. Il court la bague, vêtu en amazone, pendant que les catholiques et les protestans s'insultent et s'attaquent à coups de pierres et d'épées, 142. Ouvre les Etats de Blois par un discours qui est approuvé, 145. Déclare qu'il ne veut dans le royaume d'exercice d'autre religion que de la catholique: révoque à cet égard le dernier édit de pacification, 146. Fait des ballets et tournois où il assiste en

temme, pendant que les rois de Danemarck, de Suede, les Allemands et la reine d'Angleterre entrent dans la contre-ligue des huguenots; ferme les Etats de Blois. 150. Donne au Plessis-les-Tours un grand festin au duc d'Alençon et autres seigneurs qui ont assisté à la prise de La Charité, dans lequel les dames, en habit d'hommes et à moitié nues, font le service; ce festin est suivi du banquet de la Reine mère à Chenonceaux, 151. Le Roi décrie les monnoies par des lettres patentes; grande incommodité qu'en souffre le peuple, 152. Pour le soulager, il fait remettre dans les meins des dixainiers et des commissiers une certaine quantité de douzains: vers faits à cette occasion, 158. Ren force sa garde, et entre en défiance des gens de sa suite; pourquoi, 159. Assiste aux noces de la fille de Claude Marcel, surintendant de finasces, auxquelles il se commet de grands désordres, 160. Apaise la querelle élevée entre Bussy d'Amboise et Gramont, 161. S'assure de la personne du duc d'Alençon; se raccommode ensuite avec lui par l'intervention de M. de Lorraine, 163. Va souvent chez la président de Boullencourt, où il passe k temps avec mademoiselle d'Assy 🛎 belle-fille, 165. Ses regrets de h perte de ses mignons. Quelus et Maugiron; il leur fait faire de superbes convois, 168. Passe à Rouen, on il recoit 20,000 écus, qu'il donne a ses niignons, 170. Demande au clerge une décime et demie extraordnaire; va à toutes les fêtes entendre la messe dans diverses paroisses de Paris, 173. Fait homologuer au pr lement plusicurs édits bursanx, 175 Au lieu de la décime extraordinaire qu'il a demandée au clergé, envoie aux abbés, prieurs et bénéficiers au sés des lettres signées de sa main pour qu'ils lui prétent certaine somme, chacun selon son revenu, 176. Etablit et solennise, en l'église des Augustins de Paris, le nouvel ordre de chevaliers du Saint-Esprit, 180



HEN

HEN

2-5

But de cește matitution, 181. Aonia n vingt-sept chevaliem créés, 182. Il va à Charires prendre deux che-mises de Notre-Dame, une pour lui et une pour la Reine, dans l'espoir d'avoir un enfant, 183. Reforme l'etot de sa maison, vers à cette occaon our le seigneur de Runt ; perd assoc écus à la prime et aux des , La constituer prisonniers quelques écoliers qui se moquent de lui à la foire S.-Germain, 184. Pait faire et amonir à la Sainte-Chapelle une clû**ture de m**arbre et d'airsin magnifique, 186. Suspend les généraux de justice des sides; ponrquoi, 189. Vers faits contre le parlement à estte occasion, 190. Envoie des leiteas patentes de hentenant general ne d'Alençon, 198. Demande **m clargé deux** decimes extraordiren, 202. Crée un nouveau preident et un nouveau tresorter griral dans chaque bureau des 17 nérolites du royaume, and Sur m menoces du roi d'Espagne , man**de à tout ses gouverneurs** de se sais **r de tous ch**efs et conducteurs qui liveroient on niènerment gene de poere sens non expens commande**nt , 209. Pait** publier neuf edits una portant erestion de nouple, 210. Fait publier, par un **de écrit de sa main , un edit d'un** orual ácup Atsur le vin, a i3 Sis bérolités envers M. de Joyeuse, un rines migrous, 207 li ada te pour d'In terre de Lagous, 209 (2019 die Prançou d'O, magnar de rustes; cause de cette disquare, gun. Recort deux ambass aleacs du Grand Ture, 222 Patt sept clava **legre de 200** o**rdre, a**uxquels al don **no millo écos a chacon : 233.** Recort les ambassadeurs des treixe cautous, maquels il fan de riches prosin r les rendre trastables, va di form a Chartren a pied on voyage vers Notre-Haure de dessous trace **and offer use Notre-Dame** d'argent **ny pour av**oir lignee, 224. Marie ur. de l'ontenny qu botard de **especially** , anguel il desine 30,00 :

ecus et une abbaye, 226. Sa reponse aux plaintes de l'Empereur touchant la guerre que le doc d'Alencon fait nux Pays-Bes, 227 Donne a Notre-Dame de Chartres une lampe d'argent, et 500 livres de rente pour la faire bruler nuit et jour, déclare qu'il ne veut plus vendre les offices de judicature, mais peu apres cree de nouveaux conseillers dam chique siège presidial, 235. Etend ses faveurs sur les frères du duc de Joyeuse, 245. Comment il fait tratter à Paris les deputes des cantona sunses qui viennent jurer la ligue faite avec lui, 246. Fait payer une taxe extraordinaire à chicun des marchands de vin en gros de Paru; contirme la reformatton du calendrier fatte par le Pape, 247. Se fait donner par le receveur de la ville de Paris 200, 1000 france de taxe que l'hôtel-de ville refusoit de payer, 258. Fait tuer a roups d'arquebuse les hous, ours et taureaux qu'il fanoit nourrir pour combattre contre les dogues, et rela a l'occasion d'un songe, 249. Pour favoriser le duc d'Epernon, il fait eponeer saucent âgee de 13 a 54 ans au comte de Brienne, de la maison de Luxembourg, court en masque avec no mignous par les rors de l'aris, le jour de caréme-prenant, reproche a san predicateur Rose de l'avoir publiquement blôme de ret to action as fix Quelques jours apres ha envoir une assignation de joi ccus, matitue une nouvelle confre rie do peinteno, marche sans gardes a la procession de cette confresse, 55) Qualtum fait a cette occasion contre le Roi, a53, l'act euregotres physicars relits bursains offereins an probt des manons et des Giuse, qui ions man amment le prople, 254 Fait fontt it, dans la salle loger da lamere, cont viugt pages et la quate par ent contrefait la proces nen des penitens, fait a g bença do sor une nouselle processen de peuni un avec ses miguous , dont quel ques-uns se fouctient, vers contre for, three med a Chartees are to

Reine pour obtenir lignée, 256. Remet au clergé les décimes extraordinaires qu'il a voulu lui prendre; fait publier à son de trompe qu'il veut soulager le peuple de tous les impôts qu'il a mis sur lui à son grand regret; va à Mézières, où il se fait apporter des eaux de Spa; son dépit contre le maréchal de Montmorency-d'Amville; il donne au duc d'Epernon le gouvernement de Metz, Toul et Verdun, avec toute libre administration, 260. Fait partir de Paris la reine de Navarre pour aller en Gascognerejoindre son mari, 262. Interroge lui-même les personnes de sa maison qu'il a fait arrêter sur les déportemens de sa sœur; écrit au roi de Navarre contre elle; lui écrit une seconde fois en sa faveur, 263. Paroles plaisantes du roi de Navarre sur ces lettres; Henri III fait faire de magnifiques obséques au nonce du Pape mort à Paris; fait bâtir au bois de Boulogne une chapelle pour de nouveaux religieux qu'il nomme hiéronimites; rétablit dans sa cure le prédicateur l'oncet, 264. Donne un ordre secret pour mettre au Fort-l'Evêque et autres prisons soixante bourgeoises de Paris qui ont contrevenu à l'édit de la reformation des habits, 268. Tient à Saint-Germain une assemblée pour la réformation de tous les Etats; court les rues de Paris avec ses mignons et le duc d'Aleuçon le jour de carême-prenant, renversant les uns, battant les autres; fait mille insolences à la foire Saint-Germain, 271. Assiste aux processions des pénitens; hat à coups de pied et de poing le chevalier de Sèvre, grand prieur de Champagne, 272. Est arrêté dans sa colère par le duc d'Epernon; fait à pied un voyage à Notre-Dame de Chartres, accompagné, de 47 frères pénitens, 273. Fait faire le proces à 25 huguenots qui se sont assemblés pour faire la cene; les fait condamner au hannissement, 274. Va faire pénitence a Vincennes, 275. Va en grande céremonie donner de l'eau bénite sur

le corps du duc d'Alençon son frére, 276. Voit passer la pompe sunébre à la fenêtre d'une maison devant l'hôtel-Dieu, 277. Réunit à la couronne les apanages du défunt, 278. Se rend à Lyon, dout il donne le gouvernement au comte Du Bouchage, frère du duc de Joyeuse. 280. Va à Gaillon; sa conversation avec le cardinal de Bourbon sur la possibilité que la couronne tombe dans sa maison par sa mort, et su ce que feroit alors le cardinal, 281. Ses paroles à un gentilh. du duc de Guise à l'occasion d'un propos tenu par le duc contre lui; il fait un nonveau réglement pour les personnes qui sont journellement de service auprès de lui, 285. Renforce sa gade; tire des prisons du Châtelet k fils de la dame de La Garnache, qui se faisoit appeler le duc de Génevois, et l'oblige à payer ses dettes, 286. Envoie au devant des députes des Etats de Flandre; les fait bien recevoir et traiter ; après les avoir reçu lui-même, il les renvoie éconduits de leurs demandes; reçoit l'ordre de la Jarretière des mains du courte de Warwick; fêtes et bals donnes par son ordre aux ambassadeurs anglais, 287. Il commence à se mettre en garde contre les entreprise de la Ligue, 288. Se défend d'avon quelque intelligence avec les Guisdans la levée d'armes qu'ils out faite, 289. Fait garder les portes de Paris; envoie et va lui-même épier la contenance de ceux qui les gardent; charge le duc de Montpensier et le marechal d'Aumont d'aller deloger Entragues de la citadelle d'Orléaus; publie, en réponse à un maniseste de la Ligue, un livret portant pour titre : Déclaration de la 10lante du Roi sur les nouveeux troubles du royaume, 290. Il accueille avec empressement les députés qui viennent lui annoncer la mauvaisc issue de l'entreprise des ligueurs sur Marseille, 201. Compose avec tous les trésoriers et financiers moyennant 240,000 écus, et leur doube abolition de tous les vols qu'ils ont

203. Accorde aux Guise les ar-: **de Nemours;** fait publier l'éprévocation des précédens édits scification faits avec les hugue-; **ses parole**s au cardinal de Bour à ce sujet, 294. Distiques sur : révocation ; envoie au roi de ere des évêques et des théoes suivis d'une armée, pour le **ertir à la re**ligion romaine; bon de madame d'Uzès à ce sujet, Envoie ordre au gouverneur de t de ne pas laisser passer le noumonce que le Pape lui envoie, Commence à porter un bilboà la main, dont il se joue en A par les rues; tous les courtiimitent son exemple, 298. Pré**mi-même** ses confréres les hie**mites. 302. Fait rouer à Chartres apitaine** de geus de pied et pentrois soldats catholiques pour r pillé la maison d'un gentilh. smot, 303. Va à Notre-Darde **Bartres** à pied avec soixante tens; revient de même à Paris, . **Snit le je**udi saint une processolennelle avec deux cents pem, 311. Tient un lit de justice | fait publier 27 edits bursaux, A la prière des procureurs de sur du parlement, il revoque L qui les concerne et leur par-**10 leur dés**obeissance; fait vein Louvre les presidens et contes da grand conseil, pour les tide publier l'édit de creation presux offices dans leur com**še; refuse l**a remise qu'ils lui **de leurs charges,** 316. Est averr une lettre remplie d'injures B & conspiré sa mort ; vers faits ze lui et la Reine mere, 318. Be a son cusinier 200 eeus par pour traiter les ambassadeurs **princes** protestans d'Allemagne; i**che Bellièv**re auprès de la reme **igleterre** pour empéchet l'exe-🛥 de l'arrêt rendu contre la ed Ecose, 319 Fait saisir tous evenus temporels des benefices medinal Pelleve, 321. Va voic ame de Senneterre à son lit de 1. 323. Donne opo ecus a clin-

cun des chevaliers de son ordre; déclare, dans une assemblée tenue au Louvre, qu'il veut faire la guerre à outrance aux huguenots; demande à la ville de Paris une subvention de 600,000 écus, et autant sur tout le royaume, 324. Fait retirer de la Conciergerie le partisan Sardini; renforce sa garde, et fait faire la conde par les rues de la ville , 325. Renouvelle l'assemblée qui se faisoit les premiers dimanches du mois des capitaines dixainiers de Paris; assiste a la procession avec un grand chapelet de têtes de morts, 328. Sa repouse aux remontrances des présidens et conseillers du parlement sur la resolution qu'il a faite de prendre les deniers destinés au paiement des rentes de l'hôtel-deville pour le quartier échéant au dernier de juin, 330. Apaise un differend éleve entre le comte de Saint-Paul et le duc de Nemours; nouvelle reponse aux présidens et conseillers du parlement, qui viennent reiteres leurs remontrances en menaçant de ne plus aller au Palais, 331. Fait construire un couvent dans la rue S.-Honoré pour 62 feuillans arrivés de Toulouse, 334. Fait reconnoltre par les chevaliers de S.-Jean-de-Jerusalem le cointe d'Angoulème pour grand pricur de France, 336. Fait venir au Louvre la cour du parlement et la Faculte de theologie; reproche à cette dernière sa licence effrénée à parler contre lui; s'adresse particulièrement à Boucher, curé de S.-Benoit, 343. Donne ordre à la duchesse de Montpensier de sortir de la ville de Paris; visite les prisouniers avec deux cures de Parus; essale en vain de convertir les deux lilles de Jacques Foucaud, procureur en parlement, 355. Donne le chapeau de cardinal a l'evéque de l'aris; envoie Ater les armes aux ecohers de l'Université, 356. Sa reponse au cardinal de Bourbon zur la mort du prince de Coude, lait renforcer les gardes du Louvre, et venir au faubourg S.-Deuis 4,000 Suisses, 354 Neut faire mourir par la main

du bourreau quelques partisaus du duc de Guise, 359. Envoie à ce duc le maréchal de Biron, pour le prier de sauver ses troupes de la furie du peuple; sort de Paris en jurant de n'y rentrer que par la brêche, 360. Révoque par lettres patentes 35 ou 40 édits publiés les années précédentes, 365. Par autres lettres patentes il déclare le duc de Guise lieutenant général de toutes ses arniées; donne au cardinal de Bourbon la faculté de faire un maltre de chaque métier dans chacune des villes du royaume, 370. Arrive à Blois, où il change tous ses ministres, 371. Ouvre les Etats; sa harangue déplait à la Ligue; il souffre que le cardinal de Guise la corrige avant de la faire imprimer; jure solennellement l'observation de l'édit de l'Union, 373, et une parfaite réconciliation et amitié avec le duc de Guise, 374. Sur des avis qu'il reçoit du duc d'Epernon, du duc du Maine, du duc d'Aumale, d'une conspiration contre sa personne, il décide dans son conseil de se défaire du duc de Guise; en diffère quelques jours l'exécution, 375. Le fait assassiner, 376. Ses mots cn le voyant mort, 377. Clôt l'assemblée des Etats; laisse prendre Orleans, 385. Transfère le parlement à Tours, 396. Son entrevue dans cette ville avec le roi de Navarre, 398. Propose en son conseil trois moyens de détourner l'excommunication dont il est menacé par le Pape, 399. Approche son camp de S.-Cloud, 406. Est assassiné par un jacobin, 407. Sa mort, son epitaphe; vers français à la suite, 408. Ses préparatifs pour faire mourir le duc de Guise; détails donnés à ce sujet par son medecin Miron, 448 et suiv. ( L'Estoile.) — Donne ordre de faire entrer 3,000 Suisses à l'aris, XLIX, 289. Sort de cette ville, 290. Se rend à Chaitres; révoque tous les édits vérifiés qui fouloient le peuple, 291. Fait son entree à Rouen, 293. (Mem. de Groulard.

HERRI IV. prince de Navarie.

commandée par Coligny; son caractère, XX, 135. Pait ses premieres armes à la hataille d'Arnay-le-Duc; sa valeur et son sang froid etonnent Coligny, 138. A la mort de sa mère, prend le titre de roi de Navarre, 145. Epouse Margner de Valpis; détails sur la célébration de ce mariage, 149. Est retenu prisonuier au Louvre et forcé de charger de religion, 160. Est arrêté. 170. Est appelé auprès de Charle ix mourant, et reçuit ses derniers soupirs, 173. Offensé de l'intrigue de sa femme avec Bussy d'Amboise, il la contraint à chasser la demoiselle de Thorigny, soupçounce de favoriser cette liaison; éloignement des deux époux l'un pour l'antre, 179. Parvient à se dérober 1 ses surveillans; abjure la religion catholique et rentre dans l'eglise protestante, 181. Etablit à Nérac » sœur Catherine; déploie à la têu des protestans les plus grands talens militaires, 182. S'empare de presque toute la Guyenne, 184. Excité par sa femme et par les seigneurs dont il est l'idole, il reprend les armes, 191. Surprend Cahors; signe une nouvelle convention a Fleix, 192. Mêne à Nérac la vie la plus molle et la plus dissipée, dans les bras de mademois, de Fosseuse, 193. Se prepare enfin à une guerre terrible, 197. Etudie soigneusement la religion dans laquelle il a été élevé, et montre du penchant à revenir à celle de ses aleux; témoignage de Cayet à ce sujet, 198. Convoque à Bergerac ses principaux partisans ; public un manifeste; porte un deb an duc de Guise, 200. Refuse de rompre les lie**ns qui l'unissent à** Marguerite de Valois, 201. Gagne la bataille de Coutras, 202. Met setroupes en quartier d'hiver, 203. Se réconcilie avec Henri m; entrevue de ces deux prince**s dans le pa**rc du Plessis-lès-Tours, 225. Sa frauchise et son affabilite lui gagnent les cœurs des catholiques; il repousse le duc de Mayenne, qui vieut attaquer les deux Rois dans Tours,

t s'avancent vers Paras, ar-& S.-Cloud, et mettent le sic**șt la capitale** j état de desest cette ville, 226. Res decuiers soupirs de Henri qual il donne les regrets les pinereux, 229. Est reconnu m armée et par les seigneurs mt point abandonne son prer; moufs que lei font suss le desecia qu'il a conçu **eer l**a religiou catholique ; nie à Rome le duc de Laxempour éclairer Sinte-Quint veritable situation de la By lie des relations avec Vil-L'Jesanio; fait prier le preo venir le trouver nu bois de **pag, 232. Perdant l'espoir de** • Paris, il part pour Dieppe, sopère recevoir des sections both; but le duc de Mayenne l'Arques; reperuit aum les de Paris, s'empure des faui de cette ville, separe son ari wa a Tours, ou sout ses unto 234. Il y apprend par de que le aémat de Venue l'a reus le duc de Florence teo le désir de las donner sa n mariage; il contie à d'Osi migociatione relatives a as mion, 235. Charge de Thou veiller le siers-parti; va metsiège devant Dreux, 237. **pe dana la pl**aine d'Ivry; cen-In victoire, ses paroles au hal de Biron, 238. Pourquoi punt probler de sa victoire ; Duplemis-Mornay d'entance mvelle negociation avec Val-\$3g. Se decide a faire le blot **Paris** , comment cette ville **ponie a** supporter les calamiplus terridos, ejo Launue L'éprouve, aja da Borsanta chinecelier de Cheverny, 274 me et proud les fanhourgs de #\$4. Accorde des sents con-**IIIS. Temazie**n et aus enfans qui **ik en** sorter, leve popi gjels **mpa son** sepour a Sculis cilou

**40 gravern**ement une forme

regulière, 245. Forme sur Paris une entreprise qui échoue, 258. Assiège Chartres, qui se rend enliu par onpitulation; se fixe à Mautes, où il fait venir le cardinal de Veudôme; remet en vigueur l'édit de tolérance rendu par Henri iri, 240. Entreprend le siège de Rouen, 255. Pleure la mort de La Noue, 256 Sa patience enversion generous; est plus maltie de so colère que de ses planurs ; est blesse prés d'Aumale en combattant le duc de Parme; force la ville d'Epernay a capituler, 257. Intercepte des lettres de l'hilippe 11, où l'ou decouvre le dessem d'ôter à Mayeune la conduste des affaircs, et les fait passer à ce prince, 258. Fait donner avis à l'assemblée de Sureme qu'il ne tardera plus à se fairemetraire; écrit en mémetemps à tous les prelats du royaume pour les prier de l'aider de leurs conseils, 266. S'empare de la ville de Dreux ; fast reprendre les negociations, se rend a S.-Denus, où il fait une abparation soleunelle, 269. Noppose aux dintribes des Seize que la patience et la moderation, 270. S'etablit à Pontamebleau, on d'eontinue les négociations, de clare aux ligueurs qu'au bout d'un mois il soumettra par la force ses sujeta se belles, s'ils ne se soumettent pas d'eux-mêmes, 271 Se fait sacrei a Chartres, 272 Intercepte les lettres de Mayenne à Philippe II, le envoie au roi d'Espagne dans l'espoir de penetrer ses secrets, il en charge son porte-manteau Lava-renne, 273 Parvient a gagner Brissac, gonverneut de l'atis, 274, leu tre dans Paris, an uniten des plus vives acclamations , se resid a la ca thedrale ; sea paroles a l'architecter re de Dreux, 176, Preud prosenion du Louvre, ou il reçuit les bommgende toan les corpo, veste la du chasse de Montpensier , a laquelle d donne des marques de bonte popres a la rassurer, montre la meme malulgemee point le legat et lea and lamadeurs espagnola, 177 Antivid Rellevame sur le gouvernement d'Henri Iv, XXIII, 411 et suiv. Eloge et critique de ce prince, XXIV, 166. Pronostic sur son règne, XXV, 378. Sou administration; sa politique à l'égard des grands, des huguenots et de l'Espagne, 385. (Tavannes.) — Son mariage avec Marguer. de Valois, XXXIV, 64 (Mem. de Mergey) — Il est arrêté, XXXV, 116. Abjure à Saumur la religion catholique, qu'il a embrassée de force à la S.-Barthelemy, 153. Tient une assemblée à Auvilar, dans laquelle il est décidé qu'on enverra à l'assemblée de Saumur des députés du corps de la nouvelle religion, 155. Retourne à Agen, 156. Dans son entrevue à Auch avec Cather. de Médicis, il se plaint à cette princesse de la prise de La Réole, 176. Invite le prince de Condé, M. de Montmorency et les principaux seigneurs du parti à se réunir à Castres; opinions diverses qui y sont émises sur la résolution qu'on doit prendre, 210. Il est décidé qu'on attendra ce que le Roi et la Ligue feront, et que chacun se préparera à se mettre en campagne, 211. Inquiétudes du roi de Navarre en apprenant le traité du Roi avec le duc de Guise, 212. Donne des ordres pour faire des levées, 213. (Mém. du duc de Rouillon.) — Prend plusieurs petites places aux environs de Montauban; va en Béarn pour voir la comtesse de Guiche, 222. Met en fuite la cavalerie espagnole à Fontaine-Française, et soumet la Bourgogne, 408. (Mém. de Tavannes.)

Il quitte secrètement la cour de Henri 111, et se retire en Béarn, XXXVI, 73. Est sommé par le Roi de se conformer à l'acte d'association, 74. Gagne la bataille de Coutras, 97. Vient trouver le Roi à Tours, et re lie avec lui contre les ligueurs, 135. Fait transporter le corps de Henri 111 à Compiègne, 147. Est salué et reconnu par toute l'armée pour roi légitime; va en Normandie, 148. Bat le duc de Mayenne dans les plaines d'Arques; revient

sur Paris, se saisit des faubourgs, tue 7 ou 800 hommes aux Parisiens, 149. S'empare de plusieurs places de la Normandie; ganne la bataille d'Ivry, 150. Se rend à Mantes, qui lui jure obéissance; faute qu'il commet eu ne marchant pas drois à Paris, 152. Assiège la ville de Sens; revient sur Paris, 153. Coupe les communications du côté de la Seine; canonne la ville des hauteurs de Montmartre et de Montfaucon, 154. Entretient des intelligences dans la ville, 159. Brûle tous les moulins des environs, s'empare de tous les faubourgs, 160. Rompt brusquement la conférence qu'il a accordée au cardinal de Gondi et à l'archevêque de Lyon; ponrquoi; assiége Saint-Denis, qui capitule et se soumet, 162. Ecrit à M. de Cheverny pour le presser de se rendre auprès de lui et de venir l'aider de ses conseils, 163. Donne un sauf-conduit au cardinal de Gondi et à l'archeveque de Lyon pour aller proposer au duc de Mayenne un projet d'eccommodement; lève le siège de Paris, 177. Envoie demander la bataille aux ducs de Parme et de Mayenne; réponse hautaine du prince de Parme, 178. Tient un conseil de tous les princes, dans lequel il est décidé qu'il séparera son armée, et munira de bonnes garnisons toutes les places des environs de Paris, 181. Envoie dans différentes provinces les principaux seigneurs de son armée, 182. Harcelle le duc de Parme dans sa retraite vers l'Artois; reprend Corbeil, 183. Fait de nouvelles tentatives sur Paris, 185. Assiège et prend Chartres, après avoir perdu beaucoup de monde, 189. Rend à Mantes un édit qui remet en vigueur les auciens édits de pacification; publie des lettres patentes par lesquelles il déclare qu'il veut maintenir la religion catholique et défendre les priviléges de l'Eglise gallicane, 195. Se décide à assiéger Noyon, 196. S'en rend maître par capitulation, 199. Se décide à assiéger Rouen, 203. Somme la place de se rendre ;



sur son refus la praise svec vigueur, 205. Livre combat suz ducs de Parme et de Mayenne près d'Aumele; y est légérement blesse; se retire à Dieppe, 207. Averts par Cheverny, r attaquer le duc de l'arme, 208. Defait l'avant garde du duc de Mayenne; bat le prince de l'arme à Tvetet, 210. Le poursuit, et le force à se retizer vers l'Arton, 211. l'u-blie une déclaration en reponse à eclie du dec de Mayenne, et la fait enreguirer dans toutes les cours gymverniums sommises à sou obemnce , 256. Adresse des lettres sux dedques pour les appeler auprès de lui, denrent s'instruce dans la reion entholique, 233 l'ait abjura-n solennelle à Saint-Denis, 238. Céremonie de cette abjuration, 239. La Roi aigne une trève avec le duc de Mayenne, 242. Envoie au Pape ratester de son obeloante eau Saintpr. 243. Public une declaration mar faire connoître la aincerite de **convenium, et annoncer** qu'il est isola à soumettre par les arnies tous onna qui refuseront encore de le re-onnaoltre, 253. Se fait sacrer à Chars, 261. Consent a recevoir le duc 🖢 Mayenne comme un sujet repenst; comment il entre dans l'ashavec food bommer, 368 Joseque an presence y came, 271. Le Rui puune declaration sur la reducm de Paris, et la fait enregistier **dans tou**tes les cours souveraines du soyamme, 174. Betablit le parlement Paris dans sa premiere autorite, exigent des officiers un nouveau earment de fidebte, 276, buit ren-<del>dre ou parlement amo</del>r retable et eduni un arrêt selennel portant revocation de tout ce qui a ete dit ou **fait pendant les troubles de contras**re a l'autorite legitime du Roi, 277. Vo amieger Laun en Picardie, 279. La force à capituler, 280. Maintient les jesuites attaques par l'Universi-té et pur les cures de l'arie, 285. flamet aux crienciers de l'État le tiure des cinq antices passers dans las troubles, 286. Est blosse par Jean

Chastel, 287. Fast une declaration contre le roi d'Espagne, 293. Défait les troupes du connetable de Castille près de Smat-Sciar, 195. Emporte La Fere, attaque les ennemis de tous côtrs, 317. Convoque une assemblee de notalites à Rouen ; fait son entree dans cette ville; son discours à l'assemblee, 319. Léve une armee pour asueger Amiena, 326. Poursuit le mege commence par l'i-ron, 329. S'empare de la ville par composition; y met une forte gar-nuou et la fortifie, 330. Accorde au duc de Mercœur un edit d'abotition, et donne à sa fille en mariage Craar Mousieur, son fils naturel, 336. Refuse de ceder aux sofficitations des ambassadeurs de la reine d'Angieterre et des États de Hollande, qui veulent le detourner de faire la pass avec l'Espagne, 3 (a. Reçoit les ambas-adeurs de l'archiduc, et prête devant cux le serment de l'entreuen inviolable de la parx conclue à Vervina, 345. Ceremonies a cette occa-sion, 345. Pubble une declaration portant defense du port d'armes à fen, 346. Interpose son autorite pour empérier l'effet d'un arrêt du parlement rendu contre le senecial d'Anverane, qui n'a pas voulu chus ser les pesutes de la ville de Tournon , 317 Conclut le mariage de Cuther, de Navaure sa sœue avec le duc de Bie, 370. Comment il fait celebrer d'autorité de mariage dans son cabinet, en presence des prutcipaux de 26 cour, 374. Il persiste dans son edit de Nantes en faveur des projestano, 377. Le foit entegistrer dans les cours souvermnes, 3-8 Projette de faire camer son martage pour epouver Gabrielle d'Estrees, que la mort les enlève aulatement, 302 il en porte le deud et le fait porter à sa cour, 306, kasaic en sain d'être mediateur entre l'Angleterre et la Hoilande, 355. Forme une nomelle mchnation pour madem d'Entragues, poursuit auprès de la cour de Bome la dissolution de 200 marique, dans le dessem d'epouser Marte

de Médicis, 393. Donne à la demoiselle d'Entragues une promesse siguée qu'il l'épousera si elle a de lui un enfant mâle, 395. (Cheverny.) — Sur les plaintes de l'ambassadeur d'Espagne, défend, sous peine de confiscation de biens, à ses sujets de servir le prince Maurice dans les l'ays-Bas; cependant sous main les autorise à le faire, 431. Fait donner avis à Marguerite de Valois de la dissolution de son mariage, et lui accorde une augmentation de pension, 433. Refuse de traiter personnellement avec le duc de Savoie de la restitution du marquisat de Saluces, 437. Nomme des commissaires pour en décider, 438. Accord conclu avec le duc sur ce sujet, 441. Assiste à la conférence de Fontainebleau tenue au sujet du livre de Duplessis - Mornay, 444. Erige la scigneurie de Verneuil en marquisat en faveur de mademois. d'Entragues; va diner avec elle chez l'abbé de Pontlevoy à Royau mont, 450. Part pour Lyon; double but de ce voyage, 455. Publie une déclaration de guerre contré le duc de Savoie; marche sur Chambery et s'en rend maître, ainsi que des villes de Bourg et de Montmeliant, 458. S'empare de Miolans, Coullans, Charbonnières; s'avance jusque dans la Tarentaise, 459. Presse le siège du château de Montméliant; le reçoit à composition; ses soupçons sur la conduite du marcehal de Biron, 462. Va au de**vant de la marquise de Vern**enil ; brouilleries, raccommodement, 467. Il la décide à retourner en France, 468. Son entrevue avec le legat du Pape à Chambéry, 469. Il communie de ses mains, et touche les cerouelles, 470. Laisse le légat avec son conseil pour traiter de l'accommodement avec le duc de Savoie; marche au devant de ce prince, 172. Ne pouvant le combattre, se decide à sui accorder la paix, 473. Emporte le fort de Sainte-Cathetine, et l'abandonne aux Génevois jour le demolir, 171. l'ait venir

auprès de lui Théodore de Bezr, l'engage à détromper ceux de sa religion; réponse remarquable de Béze, 477. Va trouver Marie de Medicis à Lyon; détails sur leur premiere entrevue, 482. Sa satisfaction, 484. Fait la paix avec le duc de Savoic; à quelles conditions, 488. Retourne à Paris; se rend auprés de la marquise de Verneuil, qu'il laisse enceinte, 491. La présente à la Reine, et la fait loger au Louvre avec elle, 493. Va à Orléans faire le jubilé; y distribue de grandes aumônes ; donne 10,000 ecus pour la construction de l'église de Ste.-Croix, 405. Reçoit un ambassadeur du Grand-Seigneur, qui lui envoie de riches presens, et sollicite sa médiation auprès de l'empereur d'Allemagne; reponse du Roi, 502. Demande su roi d'Espagne réparation de la violence faite dans l'hôtel de sou ambassadeur à Madrid, 504. Se porte sur la frontière de la Picardie, 505. Obtient par la médiation du Pape la réparation qu'il demande, 506. Etablit une cour de justice pour la recherche des malversations des financiers , 508. (*Pontlevoy* .)

Il quitte la cour de Henri III, peu de temps après le départ du duc d'Alençon, XXXVII, 83. Ecrit à la Reine so femme pour la prier d'oublier tout ce qui s'est passe entre eux, et l'informer de l'état des affaires, 89. Se plaint du maréchal de Biron, 170. Lui fait la guerre, s'empare de Cahors, 172. (Marg. de Valois.) — Fait et publie une déclaration en réponse au manifeste de la Ligue, XXXVIII, 266. Fait une protestation contre l'accord fait entre le Roi et les chefs de la Lique, et se met sur la défensive, 268. Public une déclaration d'après laquelle tous les huguenots s'emparent des dettes, rentes, revenus et biens de ceux qui ne sont pas de leur parti, et les font vendre, 271. lastruit de l'excommunication lancce contre lui par le Pape, il adresse quatre lettres, l'une au clerge, l'autre à la noblesse, la troisième au tiers-

HEN la quatrième aux hoorgeois de contre le bulle du pontife ; cat **qu'**il **y fait** valoir, 290. Force le **chai de Ma**tignon à lever le siège secolo; emméne le sieur de Pa**qui** en est gouverneur, 296 Sa n aux députés que le Roi lui le pour le presser de se faire que; il promet de se rendre s **tny a**uprés de la Reine mère, Comment il se sauve de Cau-'s et echappe an duc de Mayen-98. Se rend à Cognac pour conevec la Rememére, 309. Details t conferences, qui restent saus 310. Nouvelle reponse qu'il fait de Ramboullet, envoye par i pour l'exhorter de nouveau re catholique, il s'empare de purs places du Poitou, 317 n la bataille de Coutras, nois int porter du secoura a l'armee Memands, 336. A la nouvelle déroute de cette armee, il sela sienne en trois corps, et se 8 Montauban, sex regrets di**set en a**pprenant que que que que etrangera avorent l'intention meuer lui-même en Allema-**393. Ret**ublit Pordre daus le **, 39**1; dans le l'onton et la **onge, 3**95; l'ourant jusqu's lieues de Nautes le dus de mur, lai culeve ses diapeaux ; 🗱 👫 о регониветт сихоли mir, 427 Prend cette place iomposition, assiste a failtie. : à l'assemblee generale des staus, 128 Propose et fait i taone les villes qui lui sont son**des** clumbo € pour negla des cent, les reflices, les trabules set les arges, et la desaplace **ifre, fo**g Beste som protes**de la** religion telermo e a pio ma entire a North et iso stide Malicurne le chatrau des ette acomorphism (83 Senget pure villes du Porton XXXIX. Insprend la ville d'Assoutou eri, adress any trois I fate di-Mice sine declaration sur-les **s services** depuis la mort du

in Guice, As Fast une treve (

avec lienri in, obneut la ville de Saumer, où il met pour commander Duplessis-Mornay, 112. Public une declaration sur son passage de la Loire, 113, et une autre à ceux de son parti sur l'observation de la trève, 119. Se rend près de Tours, 138. Va trouver le Roi au Plessalés-Tours, 129. Ecritairy Orléanais pour les ramener à l'obstatance du Rut, 180 Apres la mort de Heuri itt, public une declaration par laquelle il promet de se faire instrure dans six mote dans la religion catholique, 226. Date de sa nousance ; na geneulogie, 227. Details sur sa namance et son baptême , 534. Son education, 237. Il est minine à la cour de France, 23g. Y reparoit une secunde fois etant encore en fant, μξ5. Η accompagne Charles ex dans la visite de ses provinces , 2 [8]. Sa mere Jeanne d'Albret l'emmeue en Bearn, et le fait instruire dans la reforme, 249. Elle le conduit en Samtonge auprea des princes protes taus, il est declare chef de toutes les expéditions de guerre, 251. Sa saleur, sa naivete, son bon jugement dans la guerre, 251. Conseil quid donne à la batalle de Montcontour, z 53. U retour ite au pres de sa inege, et revient encore en 1 rance, 254. Est appele aupres de Charles ix inou caut, with Paroles que lin adresse ce prince, alti Henri is depose le curps de Henri ni a Compagne, prend Meulan, Gisots et Clermont ен Певиховка, аба. Украте воп атnoce en trois corps, a quel dement, 201. Se porte en Normandie, est recir a Dioppe, 364. I nvoie investit Neutchatel, that mune dissurger loners, and Soundt lavided for, 175 Se Joge Arquey, on dattend le duc de Mayanué, 256 Secal spa sitions pour our officier, 177 fla taile d'Arques, eu le Rendement victorious, a84. Prend la villa et la et tem de Gamaine, reprint la with diffusion, be poor way the propare une attopie contre les ran-bourge de cette alle , 250. Son rend matre, 1911. Presente mutikenient

bataille au duc de Mayenne; va se loger sous Monthéry, 293. Investit Etampes, s'en rend maltre, ainsi que du château, qu'il fait raser, 205. Sur la requête de la Reine douairière, qui demande justice de la mort de son mari, il déclare qu'il ne cessera d'employer ses soins et ses armes à la poursuite de cette vengeance, 297. Soumet Janville; reçoit à Châteaudun les capitaines suisses qui viennent pour lui offrir de nouveaux secours de la part des cantons; investit la ville de Vendôme, 298. Attaque le château, s'en rend maitre, pille la ville, 301. Se rend à Tours, où il reçoit les hommages du parlement et autres corps constitués, 337. Donne audience à l'ambassadeur de Venise, qui le félicite sur son avénement à la couronne; rejoint son armée au château du Loir; envoie investir le Mans, 338. Se rend dans un faubourg de cette ville, fait battre la place, 339. La reçoit à soumission et la préserve du pillage, 340. Réduit plusieurs autres villes du Mans, 341. Se rend à Laval, où il reçoit le prince de Dombes et heaucoup de noblesse, 343. S'assure du château de Mayenne; se porte sur Alençon, 344. Somme le château de se rendre, et le reçoit à composition, 345. Assiège et prend Falaise, XL, 2; Lisieux et Pont-Audemer, 3. Entre dans le fort de Meulan, 4. Emporte d'assaut la ville de Poissy et un peut fort, 5. Assiége Dreux; se dispose à livrer bataille au duc de Mayenne; son discours aux seigneurs qui l'accompagnent, 18. Son ordre de bataille , 20. Il commence l'attaque, 30; et demeure victorieux à Ivry, 33. Poursuit le duc jusqu'à Mantes, 34. Fait son entrée dans cette ville, 39. Se rend maltre de plusieurs places sur la Marne, 56. Renonce au siège de Sens; revient sur Paris, 57; en fait le siège, 73. Accorde des passe-ports aux femmes, filles, enfans et écoliers, aux gens d'Eglise qui viennent dans son camp pour avoir des vivres, 104.

Son discours au cardinal de Gondi et à l'archev. de Lyon, envoyés per les ligueurs pour traiter de la paix, 107. Il leur accorde des passe-ports pour aller trouver M. de Mayenne à Meaux, 114. Va au devant du dec de Parme; se dispose à une bataille, 117. Tente deux entreprises qui ne réussissent point; vient loger à Gonesse; résolution qu'il y prend avec son conseil, 121. Reprend Clermont en Beauvoists; renvoie une partie de son armée dans les provinces, 124. Poursuit le duc de Parme, qui se retire en Flandre, 135. Taille en pièces une compagnie de gens de pied espagnols, 136. Charge et met en fuite l'arriére-garde de l'armée de ce prince; entre dans Saint-Quentin, 138. Tente sur Paris une entreprise qui ne peut réussir, et que les Parisiens appellent la journée des Farines, 170. Trompe les ligueurs sur ses desseins; fait tout-à-coup investir la ville de Chartres, 188. Entre dans cette ville, 190. Forme une entreprise sur Louviers, 246. Entre dans cette ville, qu'il préserve d'abord du pillage; va à Dieppe recevoir 500 Anglais et des munitions; revient à Chartres, où il réunit tout son conseil, 250. Empêche les ligueurs de rien entreprendre sur le Pont-de-l'Arche, 251. Maintient les derniers édits de pacification concernant ceux de la religion prétendue réformée; en rend un contre le nonce Landriano; texte de cet édit, 252. Fait le siège de Noyon, 276. Reçoit cette place à composition, 282. Y fait son entrée, 283. Va au siège de Pierre-Fonts; reçoit le comte d'Essex avec 60 gentilshommes anglais, 284. Se met en route pour Scdan, 310. Loge à la Cassine, maison de M. le duc de Nevers, qui le traite magnifiquement; entre dans Sedan, où il est reçu par mademoiselle de Bouillon. 311. Se rend à Attigny, d'où les ligueurs se sont retirés, 312. Va recevoir l'armée des Allemands dans les plaines de Vandy; état de cette

 mee , 313. Va avec une partie de ette armée auprès de Verdun pres center le combat aux Italiens qui y sout loges, 314. Pointe lui-même le canon contre le château d'Haumont; tue du coup le capitaine, le lieutenant et l'enseigne, et fait rendre la place, 315. Accorde le mariage de madem. de Bouillon avec le vicomte de Turenne, qu'il fait marechalde France, et qui prend le nom de Bouillon, 316. Prend la petite ville d'Aubanton, 317. Entre dans Vervins, d'où il chasse les ligueurs, 318. Arrive au siège de Rouen, 357. Va au devant da duc de l'arme, enleve le quartier du duc de Guise, XLI, 38. Est légérement blessé à sa retraite d'Aumale, 39. Va camper devant Yvetot, où il livre plusieurs petits combatsaux ducs de Parme et de Mayenme, 5g. Les tient comme assiègés, et dans la disette de beaucoup de choses, 61. Taille en pièces 600 Espagnols, 62. Force les ducs à se retirer, **63 ; et à repasser la Seine,** 64. Recoit Epernay à composition, et congedie les reitres, 81. Juge convenable, ain**si que son con-cil, de faire deux réponses à la** déclaration du duc de Mayenne et a l'exhortation du cardimai-legat concernant la convocation des Etats et l'election d'un roi catholique; texte de ces deux reponses: 1º Proposition des princes, prélats. **officiers** de la couronne et princi**paux** seigneurs catholiques, faite au duc de Mayenne et aux princes de sa maison, etc., 231 et suiv. ; 2º dé**claration** du Roi , 235. Il congédie la plupart des princes et seigneurs **qui sont a**upres de lui, et se rend à **Soumus** pour voir sa meus, aís. Permet aux princes catholiques de **faire publier** une replique à la re**pouse que le du**c de Mayenne a faite **à leur** proposition , 265. Sa déclaration à M. d'O sur la ré-olut.on qu'il a prise de se faire instruire dans la religion catholique, 200 Son opinion sur le sacrement de l'Eucharistie, 300. Au plus fort de la guerre, il ne cesse de s'entretenir avec les

de su religion, et ctonne souvent les ministres calvmistes par ses re llexions , 303. Appelle aupres de los plusieurs prelats et docteurs ecclemastiques, pour travailler à sa conversion; sa lettre à cet effet est lucaux conférences de Surespe, 366 Sa réponse aux ministres calvinistes, alarmés de sa résolution, 368. Se rend maltre de Dreux par la force, 419. Fait son abjuration à S.-Denis, 51. Détails sur cette cérémonie, 457. Lettre du Roi adressée à tous les parlemens sur son abjuration, 460. Il signe une trève generale par toute la France, 463. Adresse au l'ape une lettre sur 🙉 conversion . 479. Ecrits publiés pour justifier l'absolution du Roi, XLII, i et suiv. Il accorde une prolongation de tréve pour deux mois, 64. Reçoit à Mantes les députés des protestans, qui lui presentent les cahiers de leurs plaintes; déclaration qu'il leur fait de ses sentimens et de ses intentions pour eux, 67. Permet une conférence entre l'évêque Du Perron et le ministre Rotan sur la religion, 69. Public une déclaration des causes qui le forcent à reprendre les armes, 83. Reçuit à composition La Ferté-Milon, 116. Accorde aux duches d'Orleans et de Berri une trève de trois mois, à condition qu'ils traiteront de la paix et de la reconciliation definitive avec S. M., 121. Rend un édit en faveur de la ville de Lyon , 125. Se rend à Chartres pour s'y faire sacrer; details sur cette ceremonie, 158 et suiv. Le Roi recoit des mains de l'evèque de Chartres le collier de l'ordre du S.-Esprit, 184. Entre dans Paris, 195. Accorde au duc de Feria, et à dou Diégo d'Ibarra, un muf-conduit pour se retirer en Flandre avec les troupes espagnoles, 196. Va rendre graces a Dieu a Notre-Dame, 197-Va a la porte S. Denis voir sortir les garnisons espagnoles, 200. Nome des seigneurs qui accompagnent Henri iv a son entree dans Paris, 208. Edit sur la reduction de cette plus doctes sur les principaux points ville, 209. Procession generale à la-

quelle assiste le Roi, 211. Il recompense ceux qui lui ont facilité l'entrée de Paris, 212. Rappelle le parlement, qui a été transféré à Tours et à Chàlons; détails sur la rentrée de ce corps dans Paris, 218. Le Roi rend un édit sur la réduction de Rouen et autres places de la Normandie; conditions de cet édit, 232. En rend d'autres sur celle de Troyes, 236; de Sens, 237; d'Agen, de Villeneuve, de Marmande, et de quelques villes de la Picardie, 238. Marche contre l'armée espagnole commandée par le comte de Mansfeld; défait quelques troupes qui escortent deux convois, 242. Poursuit ce comte jusque dans l'Artois, 244. Reçoit la ville de Laon à composition; texte de la capitulation, 245. Le Roi rend un édit pour la réduction de Château-Thierry; conditions, 256; et pour celle de Poitiers, 257. Fait son entrée dans Amiens; détails, 260. Accorde un édit en faveur de cette ville, 262. Comprend dans cet édit la ville de Dourlens, 263. En accorde aussi un à la ville de Beauvais, qui se soumet, 264. Public un édit sur le paiement des rentes, 209. Fait la paix avec le duc de Lorraine, 329. Conditions de cette paix, 330. Rend un édit sur la réduction de la ville de Reims, faite par le duc de Guise, 336. Un autre sur celle de S.-Malo, 343. Fait son entrée à Cambray, où il est regu fort honorablement par le sieur de Balagny, 372. Adresse aux Etats d'Artois et du Hainaut des lettres pour leur aunoncer son intention de déclarer la guerre au roi d'Espagne, s'il ne retire ses troupes de leurs pays , 375. Est blessé par J. Chastel, 377. Recoit magnifiquement en public et en particulier les ambassadeurs de Venisc, 395. Ve rendre grâces à Dieu, dans l'eglise de Ste.-Geneviève, d'avoir été preserve de l'attentat de Jean Chastel, XLIII , r. Recoit plusieurs chevahers de l'ordre du Saint-Esprit; leurs noms, 3. Publie une déclaration de guerre contre le roi d'Espagne, 8. Fait son

entrée à Troyes, 36. Se rend à De jon, 37. Bat les Espagnols et le duc de Mayenne à Fontaine-Française, 43. Réduit la Bourgogne; entre en Franche-Comté, 45. Son entrée magnifique à Lyon; détails sur les ceremonies et présentations qui ont lieu, 69 et suiv. Le Roi conclut use trève avec le duc de Savoie, 78. Accorde une trève générale au doc de Mayenne; texte de cette trève, 90. Entreprend le siège de La Père, 102. Sa lettre au prince de Conti sur sa réconciliation avec le Saiut-Siège, 103. Fait lever les défenses d'aller à Rome pour la provision des bénéfices vacans, 119. Fait instruire le prince de Condé dans la religiou catholique, 120. Reçoit à Folembray les députés de l'assemblée générale du clerge, qui lui préseutent le cahier des plaintes de cet ordre; sur quoi portent ces plaintes, 218. Rend plusieurs édits qui y sont relatifs, 230. A quelle occasion l'assemblée générale du clergé se tient à Paris; quel en est le résultat, 232. Edit du Roi sur les articles accordes à M. le duc de Mayenne pour la paix du royaume, 233. Autre édit rendu en faveur du duc de Nemours, auparavant marquis de S.-Sorlin, 249. Reprend La Fère par capitulation, 264. Son discours à l'assemblée des notables de Rouen. 295. Nomme chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit plusieurs seigneurs, 326. Part pour delivrer Amiens, tombé au pouvoir des Espagnols, 334. Fait battre la place, 355. Met en fuite les Espagnols qui viennent au secours d'Amiens, 360. Arrête la marche du cardinal Albert, 361; le pour-uit, 364. Accorde une capitalation à la garnison e-paguole d'Amiens, qui lui est rendu, 366. Details sur la sortie de la garnison, 368. Le Roi recoit et embrasse le marquis de Montenegro, qui en est le commandant, 370. Entre dans la ville; vers faits sur la reprise de cette place, 371. Il poursuit le cardinal Albert jusqu'à Arras, et revient passer l'hever a Paris, 374. Son entree dans

ville, 388. Permet aux protes**de s'assembler à Châtelle**rault, Se rend a Nantes pour juger nes plaintes et ranger au devoir c de Merceur, 300. Fait de mux chevahers de l'ordre du -Esprit, 405. Recort la soumisde plusieurs villes du l'oitou, Accorde au duc de Merceur **kt de réduction ; co**nditions de dit, 414. Se rend a Rennes; dit l'ordre en Bretagne; condation des Bretons, 417. Public **Seclarat**ion **sur** les edits de pation concernant les protestans, Fait la paix avec l'Espagne, ( Mem. de Cay et. ) — Assiege end Noyon a la vue du duc ayenne, XLIV, 234. Fait abion à S.-Denis, 339. Accorde ic de Mayenne une suspension ses, 340. Se fait sacrer a Char-356. (Villeroy: — Son disi aus seigneurs qui fui ont jure **ennee** apres la mort d'Henri 151, **Etat de l'arm**ee royale devant , 543. Le Rois assure de Cicil , stre dans Clermout, 544. Sc **à Diep**pe, ou il est teçu avec **mati**on, 550. Apare une da élever entre le duc de Mont**let et le m**arcchal de bron. **Rend** gráces a Dieu de la vic **qu'il** vient de remporter a Ar-, **5**76. Recort un secours d'atet de munitions de la reme **gleterr**e, 578. Triste etat de sances, 579. Comment il de le château d'Arques contre le **le Mavenn**e, 530. Recest un **gs** d'Ecossais , 585; et u**u** autre ooo Anglais, 550 Il va veiter maseaux anglais, bee Comment **st r**eca, Syr. H. v.c. husunanis evant des comte de Souscous 😅 de Longueville et et Au nont, rement l'assurer de leur fide 503. Il retourne a Daype, en blie l'état des neuvelles troit mil a recues, igi Mem du l'Angoul.

**n** mot de ce prince a un lent le ne qui joue du luth en chantait nt la princesse de Con le sa tan-

te, XLV, 116. Se sauve de Paris, se rctire en Aujou; reprend la religion reformee, 129. Demande a se retirer dans ses terres du Bearn, et un secours pour recouvrer la Navarre, 130. Fait avec le prince de Conde et le marechal d'Amville une contre-ligue, et recommence les hostili tes, 146. Reçott dans Nerae la Reine mère; ses paroles au cardinal de Bourbon au sujet de la Ligne, 175. Averti d'un complot fait pour le tuer, il se retire a Nerac; diverses tentatives fattes contre sa vie, 196 Se rend maitre de Cahors, où il combat en personne, 190 Repond par un mauifeste à la buile d'excommunication lancee contre lui par le pape Sixte-Quint, 300. Gagne la bataille de Coutras , 340. Fait une capitulation avec les reitres pour les faire retourner dans leurs pays; Te Deum a ce sujet, 34x. On lurattribue le massière fait dans le pays d'Armagnac d'une compaguie de gental-ho umes reums pour entreprendre coutre sa vie , 356. Se rend a Tours par ordre du Roi ; leur entrevue, 398. Est proclame roi de France par l'armée après la mort de Henri III. 408. Il fait tuer a qua tre chevaux et brûler le corps mort de Jacq. Clement, 410 Obstacles qu'il a a vatuere pour conquerr son royaume, prophetie de Aostradamas verifice a son egard, XLVI, Ţ Leve son camp de S. Cloud, pre**n**d Creil, Clermont, 8 empare de Marc tes, de Gasors, q. Reco t Du ppe at Pont-de-l'Arche des mans de leurs gouverneurs, fait un discours any primes et segneurs de son armer, proportant la liberte de conscience as de se faux mstruire dans la res ligion cath legue, to Defait Par mee de la lague a la journée d'Ar ques, 12. Paroit desant Paris avec son armee, lorsqu'on le dit mort on pro, va a Meulau, danger qual v court, 14 Surprend les techours de Paris, 15. Conche sur un lit de pulle traiche au Petit-Bourlant moute au hout disclocher de S German des Pres avec un mour

appréhension dont il est saisi en se trouvant presque seul avec lui; retire ses troupes des faubourgs, 16. Fait transférer le cardinal de Bourbon de Chinon à Fontenay; motif de cette translation, 18. Reduit les villes de Janville et Vendôme; fait pendre le gouverneur de cette dernière ville et le cordelier Jesse; reçoit à Tours l'ambassadeur de Venise; va faire le siège du Mans, 20. Soumet cette ville; reçoit Falaise des mains de Brissac, auquel il pardonne, 22. Se rend maître d'Alencon, de son château, et de plusieurs autres villes, 25. Force le duc de Mayenne à lever le siège de Meulan, 31. Gagne la bataille d'ivry; se rafraichit deux jours à Mantes, où il passe son temps à jouer à la paume; des boulangers lui gagnent de l'argent, et refusent de lui donner sa revanche; comment il les y force, 32. Met le siège devant Dreux, 35. Entre dans Corbeil, Melun, Montereau et Lagny, 39. Fait attaquer le faubourg S.-Martin de Paris, 41. Campe devant Paris, depuis la porte S.-Antoine jusqu'à celle de Montmartre; fait brûler tous les moulins des environs, 47. Attaque le château de Vincennes, d'où il est obligé de se retirer avec perte, 53. Fait canonner la ville de Paris sans effet, 55. Sa réponse à des gentilshommes qui se plaignent que les minimes du faubourg S.-Honoré leur ont refusé la communion; accorde un passe-port au legat pour venir conterer avec le marquis de Pisani dans la maison de Gondi, 60. La ville de S.-Denis lui est rendue par composition, 61. Il preud tous les faubourgs de Paris, qu'il fait fortilier avec retranchemens et barricades, 62. Quitte Montmartre pour aller à Longchamp; calemhour du maréchal de Biron sur ce changement, 65. Attendrijusqu'aux larmes des malheurs des Parisiens, il leur permet de sortir de la ville jusqu'au nombre de 3,000, 67. Recoit avec bonté les députés de Paris, mais n'accorde rien de leurs de-

mandes, 73. Touché de la misère du peuple de Paris, il doune des passe-ports aux femmes, filles, cafans, éculiers, même à ses plucruels ennemis; fuit passer des vivres aux princes et princesses qui sont dans la ville, 82. Sa lettre à Gabrielle d'Estrées la veille d'une bataille, 85. Contre l'avis de La Noue, il lève le siège de Paris pour aller combattre le prince de Parme, 86. Publie une déclaration par laquelle il promet de conserver la religion catholique, la prenant sous sa protection, ainsi que la ville de Paris; promet en outre l'oubli du passé à ceux qui aideront à remeitre cette ville sous son obeissance. 87. Sa réponse au cardinal de Gondi et à l'archeveque de Lyon, députe de Paris, envoyés pour traiter d'une pacification générale, 90. Il leur montre des lettres interceptées envoyées par Mendoze au roi d'Epagne, 91. Ne veut pas croire su avis qu'on lui donne que le duc de Mayenne le trompe, 92. Fait construire deux forts sur la Seine qui bloquent plus étroitement les Parisiens, 93. Envoie demander bataille aux ducs de Parme et de Mayenne, 98. Distribue ses troupes en diverses provinces, 99. Fait venir auprès de lui le chancelier de Cheverny, et lui remet les scessa, 101. Se met à la poursuite du duc de Parme, 107. La musique du Roi est rétablie à la cour de Henri, 108. A la nouvelle de la déroute du chevalier d'Aumale à Saint-Denis, il adresse à Dieu une prière ardente pour le remercier des biens qu'il lui accorde journellement, 119. Essaie de surprendre Paris par un stratagême, 123. Entre victorieux dans Chartres, 143. Fait lacher un grand nombre de pauvres gens que ses soldats tourmentent, parcequ'ils portent des vivres à Paris; leur donne tout l'argent qu'il a sur lui, 146. S'empare de Dourdan, 156. Entre dans Louviers; comment cette place est prise, 165. Publie une declaration contre les bulles monito-

Papa; promet de vouloir in religion catholique ses priviléges, et de se mire dans cette religion; un parlemena de procén Landriano, qui a fait i hulles monitoriales, 170. so édite de pecification, m au cleygé assemblé à envoyer des deputes au s. S'empara de Noyou siège d'un mois, 176. Ve des troupes allemandes treut, 1-9. Dit, en appre-ention du président Bris n'a point de meslleurs ser-Paris que les Seine, 201. ik en apprenant l'execumeurtriers du president na. Amiége Roueu; adresse paux écheriza de cutto r les engager à la lui ren-lerite de leur reponse, il e l'églus de S.-André ire la ville; est force d'es io. Ses troupes sont butporte Cauchesse, 231. Iui annierences qui ont lieu nix, il promet de se run-L permet qu'on envoie à ler cette mouvelle au l'ape, érement blesse au commile, 23g. Lettre a pa spalt cette blessure, 252. 2st laver le siege de Rouen; moes de cette lever, 250 io ennemie pres de Fe-53. Defait un quartier de mduc de l'arme, 2/4 Con-I privièges accordes aut **de sa m**asson per les toss domenta, 259. Envoie des na Pape pour les temosguer na qu'il a de se faire su-79. Fait batir un furt dans Sturmay, ce quajette l'olar-t Paris, 283. Sa reponse a nume de l'aris qui lui disent voulu envoyer devers lut rier de se faire enthulide Perme, 302. Berient a après la mort de ce dur, un édit contre la rou-

vocation et la tenue des Etats faites per le duc de Mayenne, 336. Se rend à Saumur, et fait approcher em troupes d'Orleans, 349. Sa réponse aux minutres protestans qui vicanent lui demander s'il est visit qu'il va se faire catholique, 373. Ses paroles au sujet des divers avis des prédicateurs sur : a conversion . 388. Sa réponse sux protestans, qui se plaignest qu'on leur a défendu de précher à dix heurs sux environs de S.-Denis, 389. Sa réponse au cardinal de Bourbon et à M. d'O, qui se plaignent à lui de la hardiesse du minuire Demours, 391. Autre réponse aux ministres protestans alarmés du bruit de sa conversion. 405. Envoir à plusieurs archevêques et évêques des lettres de cachet pour les prier de se rendre suprés de lui, designut être instruit par eux de la religion catholique, §13. Recoit avis de deux entreprises faites a l'aris pour le tuer, 450. Prend la tour grise de Dreux, 456. Se rend maître de cette ville, 45g. Vient à S.-Denis; écrit à la marquier de Mouceaux, (63. Entre en conférence avec les docteurs sur le fait de șa conversion, 470. Sa lettre à madame de Moncesus, 471. La formule d'abjuration qu'on lus presente est changes et adourer, 473. I ere faits par un ligueur aut sa ciraversion, 474. Le Boi va à la meses a S. Denn, 456. Apercevant un grand nombre de femmes de l'acus qui descent le voir, il fait retirer aca archere jump leur faire place; embrasse le doc d'Elbieut, et l'eutretient long temps, 481. Paroles a mad de Guise spres la reduction de Breuk, 482. Opintons et cerits our la conversion du Rie, 485 Commande a en moltre d'hôtel de ne plus servir de viaudes probibees par l'Eglise catholique, 492. Ceremonie de sou abjuration, (93-8'ade la Lague, Suo. Public une declaration sur son absolution, 5tv. Consent à la prolongation de la tière, 523 Son ducours aus dépu-

tes des eglises protestantes, 533. Nomme des commissaires pour examiner les cahiers de ces deputes, 534. Travaille à faire lever le siège de Fécamp; sa réponse à M. de Belin au sujet de ce siège; accorde une prolongation de trève à mad. de Montluc-Belagny pour son mari, 535. Paroles qu'il adresse aux échevins de la ville de Meaux, 545. S'égare un jour à courir le cerf, et arrive seul à deux beures de nuit à Pontcarré, où il se fait connoître; comment il a'y fait traiter, 556. Son discours à une dame de Paris, qui vient lui donner avis de plusieurs affaires qui se pratiquent dans cette ville pour son service, 558. Ses paroles au seign, de Haillan qui vient le saluer à S.-Denis, 561. Accorde au sieur Du Perron d'entrer en couférence avec des ministres protestans; à quelles conditions, 564. Publie une déclaration dans laquelle il expose les motifs qui l'empechent de proroger la treve, et accorde un mois à tous ceux du parti contraire pour rentrer dans le devoir, 567. Promet à la veuve d'Henri III qu'il sera fait justice de tous ceux qui seront trouves coupables de la mort de ce roi, 592. Détresse de Heuri IV, 597. Ses paroles à un gentilhomme protestant qui va a la messe, 598. Remercie Dieu de la réduction de Lyon; fait chanter un Te Deum en actions de grace, 500. Se rend a Chartres pour se ture couronner, 6:3. Vient à S.-Denis, 619. Details sur son couronnement, 634. Il entre dans Parus; détails à ce sujet, XLVII, 3. Envoie dire au duc de Féria d'en ortir sans délai, 5. Comment il reçoit les présidens de Nully et d'Hacqueville, 6. Sa reponse à messieurs de la ville, qui viennent lui présenter de l'hypocras, de la dragée et des slambeaux, 7. Sa réponse au sujet des prédicateurs de la lague, 9. Il va voir madame de Nemours et madame de Montpensier; son entretien avec elles, 10. Temoigne au chancelier son étonne-

ment de se voir à l'aris, 11. Promet à messieurs du parlement de Paris leur rétablissement, 12. Sa lette au gouverneur de Pluviers, 13. Impose silence au curé de la Madeleine; rétablit le parlement de l'aris et la chambre des comptes, 15. Entre dans Paris par la porte S.-Honoré; est reçu à Notre-Dame par l'archidiacre Drenx et le reste du clergé, 20 et suiv. Renvoie de Paru les troupes qu'il y a amenées, et ne conserve qu'une simple garde d'honneur, 29. Ordonne que 120 personnes environ des plus suspectes sortiront de Paris pour un temps, 36. Donne le pain bénit à S.-Germainl'Auxerrois le jour de l'àques fleuries; assiste à la procession, le rameau à la main, 44. Assiste à Notre-Dame à l'absoute, le mercredi saint, 45. Fait au Louvre la cérémonie du lavement des pieds; visite les pauvres de l'hôtel-Dieu, puis les prisons, 46. Reçoit le parlement de Tours. 47. Reçoit de la port des Etats de Flandre un monstre marin extraordinaire, 48. Sa réponse à ceux qui le blament de sa trop grande clemence, 63. Mande à l'aris qu'il s défait près de Laon grand nombre d'Espagnols; écrit au cardinal de Bourbon pour le rassurer sur la crainte où il est de perdre ses bénéfices, 67. Entre dans I aon, 74, et dans Amiens, 78. Mande à M. d'O qu'il ne veut pas qu'à son entrée à Paris on tire des mousquets et arquebases; va se promener incognito dans cette ville; y fait une entrée solennelle aux llambeaux, 80. Joue à la paume et aux dés, 82. Nomme M. de Villeroy secrétaire d'Etat, malgré les remontrances qu'on lui fait : vers faits à cette occasion, 85. Sa reponse au cardinal de Gondi et à son clergé sur les plaintes qu'ils lui font des préches et des mariages qui ont lieu au Louvre, go. Mande à messieurs de la ville, après la mort de M. d'O, qu'il veut faire honneur à sa bonne ville de Paris d'en être lui-même gouverneur, 93. S'égare dans la foret de S.-Germain; mantre tué pur les gens de M. de 13 **95. Tient avec madame** de art sor les fonts l'enfant de **r de Sourdis,** qu'on dit étre **scelier,** d'autres de l'exièque laneis; quetrain sur ce bap-6. Pait pender huit volene-16 venus a S.-Germann-cu**pur le tuer, 9**8. Renouvelle rpacification de 1577, majort**egard** ; sa réponse a ceux **digion qui demandent des** es un-parties et un protec-**, Est blesse par Jean Chastel, di**lictions faites no Rot sur soment, to5. Sa repome à **r de Pala**gnt, qui se plaint intrace, 106. Il assiste à une **ion** generale; allegiese du 🗪 le voyant; mot du Roi à s, 107. Refuse de chasser les 8 de Paris, 108. Solennise dos chevalters du N.-Esprit, Byoir nux augustins 6 minus **B demi-horuf et un maal de ) lette resonnandant** qu'il int de l'gueur parmi eux, selare la guerre ou tot d'haref. Recottles on basadeurs ine, 134, et la nouvelle de lie de la garmaen de Sonsms la pinine de Villeration. 196. So reposse an presid. r <del>sur</del> les remontrances du met concernant l'eda des maione, 197 Sa repinse a Bourges sur des predictions a tuiter un gentallomme de **ne;** il corpéche l'eserction de **mili**kh condamues adre de-128 kmpfche une grande lde qui dont se faire chez a pour le prêche, 130 Prie 1 Dieu, et pleure sur la mi-1 con peuple, (34 Recut la **ie de la re** idition, des villes 🛚 🗱 de Nartz, qui ont egorge **pera**lama liguruses, 135 Sa s Madame sur la defaite du i Mayenne prés de lique. derit au parlement pour le shiet, 13c. Pait son entree à not, 137. Fait son entree à m doube le gouvernement le La Guiche, accorde que

trêve à M. de Mayenne, 14a. Va au secours de Cambray, 146. Ses repouses plaisantes à plusieurs harangueurs, 157. Assemble les États de Picardie, masége La Fére, 158. Re-tire auprès de lui le jeune prince de Conde pour le faire instruire dans la religion catholique, : \$9. Accident qui lus arrive en Picardie, :53 Il recoit le duc de Mayenne, qui vient lui baiser les moins, 155. Comment il accueille un maître des requêtes uomme Dubreuil, 157. Retablit les intendans de ses finances, 260. Reprend le jeune S.-Luc de propos tenus su lle du dur de Mayenne, effe Etablit à Soissons un bureau de recette generale de ses linances, un haidlage et un siege presidual, 16] Va au devant du cardinal de Florence, legat du Pape, memut avec lui le duc de Mayenne, auquel il fait faire juiqu'à 25 lieues dans un jour, 177 Son entretten avec un pensonnaire du cardinal d'Anteiche paye pour le tuer, 179. Fait son entree à Romen; y commande un service solennel en memoire du esedand de Tolède, gaj a decide a Papera l'absolution de Roc, 181, Sa harangue aux notables, 184. Sa reponse a la marquise sur cette barangue, 185. Donne une grande fête le pour du haptême de Cathe rine-lleuriette, sa filie naturelle, memore de la Bastille le prequer qui parleta contre l'edit sur les rentes de la ville, 186 Guerit d'une l'évre quorte en assageaut des holtres, 187 Se rend à la foire S'élèrmon, y marchande beascomp., achete peu. 189 Les dex Commandemens du Roi semes dans le forivre, foit une man arade aux sorcie s, 19 i Assiste a la processi or genérale du pilole, voite Madame, malade, chante auc un psaic me, cat interrompu par li maiquee, 191 Gagne au par, 193 A la nouvelle de la prise d'Assacus por l'Espagnol, il marche a la tête de ses troupes, 193. Proquils faits a cette occasion, 195. Sa reponse au premier préodent du parlen est. qui vient lui faire des remontrance: sur quelques édits bursaux, 201. Se rend lui-même au parlement pour y faire enregistrer ces édits d'autorité, 203. Pardonne au comte d'Auvergne et au vicomte de Tavannes, 204. Donne ordre à tout ce qui est nécessaire au siège d'Amiens; y marche en personne, 205. Achète le duché de Beaufort, qu'il donne à la marquise de Mouceaux, qui en prend le nom, 208. Reprend Amiens, 215. Sa lettre à Duplessis-Mornay sur l'outrage qu'il a reçu, 217. Fait plusieurs chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit; leurs noms, 220. Etablit le prince de Conti pour gouverneur de Paris, et le déclare chef de son conseil, 221. En se rendant en Bretagne, il accorde amnistie à plusieurs seigneurs qui viennent se soumettre, 222. Accorde l'amnistie au duc de Mercœur; marie son fils naturel César à la fille de ce duc, 224. Accorde aux religionnaires l'édit de Nantes, 225. Ecrit aux gouverneurs des provinces pour leur annoncer le traité de paix de Vervins, 226. Jure à Notre-Dame l'observation de ce traité, 228. Rend une ordonnance qui défend dans tout le royaume le port d'armes offensives, 233. Sa réponse à la députation du clergé de France, 236. Accorde quelques demandes du clergé relatives à la religion réformée, 237. Ordonne au parlement d'enregistrer l'édit de Nantes, 243. Sa réponse ferme aux députés du parlement sur ce sujet, 244. Va visiter le capucin Joyeuse dans sa cellule, 215. Sa douleur à la mort de la duchesse de Beaufort, 249. Sa réponse au parlement à l'occasion de quelques prédicateurs séditieux, 250. Fait remercier le Pape et les cardinaux à l'occasion de la résolution qu'ils ont prise concernant son mariage, 257. Ecrit à la reine Murguerite pour lui en annoncer la nullité et l'assurer de son amitié, 258. Accorde au duc de Savoie commutation de la peine de mort pour une femme trouvée en adultère avec son domestique, 263. Refuse de faire arrêter le duc de 5avoie, 265. Traité conclu entre est au sujet du marquisat de Salucs, 266. Le Roi accompagne le duc a son départ jusqu'au pout de Charenton ; crée Henri de Lorraine pair de France et duc d'Aiguillon, 267. Nomme des commissaires de l'use et de l'autre religion pour assister a la conférence qui doit se tenir pour la vérification des passages cités dans le livre de Duplessis-Mornay; sa mpouse au nonce du Pape au sujet de cette conférence, 271. Il préside la conférence, 278. Son contrat de mariage avec Marie de Médicis 🕬 passé à Florence au palais Pitti, 281. Sa lettre au duc d'Epernon sur !a conférence, 284. Il se rend à Lyon pour attendre la dernière réponse du duc de Savoie, 285. Sa réponse aux ambassadeurs du duc. 286. !! publie contre lui une déclaration de guerre, 287. Refuse de consentir a une cessation d'armes; entre dans Chambéry , 288. Accorde la vie sasve aux habitans de Conilans, 289. Envoie à Lyon les drapeaux pris dans le fort de Charbonnières, 296. Se rend à Lyon auprès de Marie de Médicis, 305. Est marié avec elle par le cardinal Aldobrandin, 300. Signe le traité de paix avec le duc de Savoie, 307. Donne des moyens pour rebatir l'église de Ste.-Croixd'Orléans, 309. Rappelle d'Espagne son ambassadeur, et rompt tout commerce avec ce pays; pourquoi; cree une nouvelle chambre royale pour la recherche des malversations des financiers, 316. Donne la cruix et le cordon blen au Dauphin nouveauné, 321. Prête le serment pour la paix conclue avec le duc de Savo 325. Attire avec beaucoup de peine le maréchal de Biron à la cour., 333. Refuse aux parens et alliés du maréchal de lui sauver la vie, 336. Adresse au parlement des leurs patentes pour que l'exécution du maréchal se fasse dans la cour de la Bastille, 339. Enjoint au perlement de vérilier son édit sur le surhaussement des monnoies, 348. Reçoit

m suiceco, 354. à Notre-Dame le ser-Bience even vaz , 356. Les agnifiquement à l'eviché , ere plaimate qui let atsus la gardo de M. de Gei-mes de Joiaville son frère, et le bague aux Tuileries ; sui à l'improvute à Paris ; dame de Vernevil, 38a. mulade d'une retention d'uun appréhension produit se 1, 196. Se convalescence, rend au Louvre en passent t-Real non encore schere, aliner a Rossy; tempéte dont amilli, 405. Tombe malade a, 406. Revient a Saint-Ger-arrète le retablissement des 1, 410. Fast faire le recherm paquil satetale les Comé-Inquel se repand davantage, Mand de trafiquer na avoir une avec les pays de l'obeis-de. Pape et des archidiscs, agreta qu'il donne a la mort r, 439. Accorde aux jesuiollège de La Flèche, 435. nent facheux qu'il eprouve mhisen de Loute, sa conduite i M. de Villeroy a ce sujet, Largo son heutenaut general principaux officiers de la ville m de faire une ju-tice exemdos auteurs de la sedition qui ion à l'occasion de la mort **las princ**ipaus ma vacreura de Barthelessy, \$55. Announce a ideur d'Angleterro la tiondo la reddition de l'Erline, insurde la vie sa comte d'Aue et an comie d'Entragoca; **In peute à la marquier de Ver-**\$5. Vers faits a critic occa-5 oppose a ce qu'ou promtre le fou qui a voulu le m le Pout-Neul, 5-6 Va late pide Sedon, 553 Reduit cette et s'arrange avec le duc de nț an lettre a la prince-se d'Oà or mjet , 5 25. Rentre » Pa-m M. de Bouilon , 5 28. Manhae moy é neus la Renne et M.

de Vendême, 534. Rend op 44k on fever des pauves gentilebommes, espitaines et soldets vieux en estre-pies, XLVIII., 5. Un setre pour la pies, KLVIII, 5. Un nutre posses defente des passempts d'or et d'argent, pl. Plaisante farce jouis devent le Roi à l'hôtel de Bourgogne, 29. Le Roi ordonne que les jousses nuis en pruon soont relàchis, 20. perd 700 écus ou jou, 33. Défend su prince de Coudé et au dus de Nevers de se hattre en duel, 34. Pait percer la rue Doughine, en face de l'ont-Neuf, 35. Donne la croix et le cordon hien a son file to due d'Otleuns, 47. Ordonne en parlement qu'il fasse le secherche des finan-ciers, et vérsée l'édit du perd-finan-cier, 51. Accommode le Pape even les Vénetiens, 55 Ses visites à la restre Manuscrite. Se Il cofesse de retne Marguerite, 57. Il refuse de composer avec les trésoriers de se cour, 63. Appointe pleissument in querelle de M. le garde des scrout et du dec de Sully, 63. Acourde en frère Amiot, religioux ermite de 8.-Augustin, un brevet qui lui permet de recevoir et occuper tous biens, heritages et pussesions, et libtir couveau de son ordre en tous lieux et endroits de sou royaume, 64. Fonde I hopital S.-Louis , 68. Tombe malade pour avair mange du ma-lou; cette malado le rend chagem, colere et inoccessible; compose aven les financiers par importunité, 70. Ordoune su perlement de force jus-tice dans l'affoire de Miremien, 71. Part foire un service à Notre-Dome de Paris pour le repos de l'ame du cardinal Baronius, 73. Accorde in gràce a Zamet, qui a tue cu duel le neveu du duc d'Eperton, 69. Déclare en presence de sa nubleme qu'il vent et entend que M. le doc d'Orlegns non persond file éposse in tile de M. de Montpenser, 93 Oc-donne, dons un chapitre de l'ordes do S.-Espeit, que les ruis, princes et seigneurs etrangers pooresut y être admis, 95, bast un trass avec les Provinces-Unies, 98. Fermet per un odel que las jeuntes sote**ut s**d

et reçus dans le Béarn, 104. Sa passion pour le jeu est d'un exemple contagieux, 135. Difficulté qu'il rencontre pour le mariage de M. de Vendôme de la part de M. de Mercœur; il prend sous sa protec ion l'évêque de Verdun, 136. Parole flatteuse pour le duc de Sully, 137. Rend un édit pertant création de deux maltrises jurées de chaque art et métier dans toutes les villes de son royaume, 138. Trait notable et plaisant envers quatre marchands de blé, 143. Casse les lettres de maltrises de tous arts et méliers créées avant son avénement, 150. Rend un édit sur l'union et incorporation au domaine de la couronne de son ancien patrimoine, 166. Fait voir au duc de Mantoue tous ses bàtimens de la ville et de la campagne, 176. Ses paroles sur une lettre du prince Maurice; il menace les Provinces-Unics de les ahandonner si elles ne veulent s'arranger avec lui, 181. Presse M. de Sully de se faire catholique, 191. Ce qu'il pense du prédicateur Seguiran, 195. Mot plaisant sur les poursuites de mad. de Verdun, qui sollicite la première présidence de l'aris pour son mari, 202. Evoque à son conseil la connoissance d'une entreprise découverte sur La Rochelle; fait enregistrer à la chambre des comptes l'édit de réunion de l'ancien domaine de Navarre à la couronne de France. 225. Paroles à Bassompierre, qui perd l'argent de S. M. au jeu; hon mot sur les amours du comte de Gramont avec une grosse fille de la Reine, 241. Refuse de pardonner à Du Terrail, 249. l'ublie un edit contre les banqueroutiers et cessionnaire, 260. l'ublic un édit sur la probibition et punition des querelles et duels, 264. Refuse la charge de lieutenant civil au frère du seu président Miron, 265. Prévient par ses ordres le trouble qui est près d'éclater à Orleans, 200. Se moque de son président des monnoics, 291, et d'un Périgourdin qui le presse sur un édit concernant les monnoies; permet aux fommes de ses officiers de porter des perles pourve qu'elles soient cornnes, 201. Son entretien avec une pauvre femme qui conduit une vache, 303. l)onne audience aux marchands de soie de Paris, 306. Sur les remontrances du maréchai d'Ornano, révoque des édits ruineux pour le peuple, 311. Reçoit l'ambassadeur de l'Empereur, envoyé pour la guerre de Cleves, 314. Envoie au parlement jussion expresse d'enregistrer tous ses édits, 316. Défend par une ordonnance de porter sur soi de petits pistolets; accorde aux jésuites l'hôtel de Mézières pour faire un noviciat; donne l'ordre de S.-Michel au duc de Moldavie et à son fils, ainsi qu'au comte de Schwartzemberg, 324. Publie un édit por tant création et érection d'une lettre de maltrise jurée de chaque art et métier dans tous les bourgs de son royaume, 327. Présent donne јиг le Roi ѝ l'ambassadeur d'Angleterre; présens donnés à l'ambassadrice, 328. Il se fait apporter l'arret rendu en saveur de Voisin, 333. Vu voir la princesse de Condé en sa maison de Bretcuil, 351. Revient presque aussitôt à Paris; mot de la marquise de Verneuil à cette occasion; suit courir après le prince de Condé qui se retire en Flandre, 312. Sa réponse à M. de Sully au sujet des prédications du père Gontier, 3/9. Il nomme quatre commissaires pour aller visiter les collèges de Treguier et de Cambray, 354. Rend un édit en faveur des réferendaires des chancelleries de France, 356. Révoque la défense qu'il a faite au père Gontier de précher dans les paroisses de Paris, 363. Se moque des présidens la Seure et Chevalier, 379. S'oppose à ce que le parlement mette à néant la censure faite à Rome de son arrêt rendu contre J. Chastel. 380. Revient de Fontainebless à Paris mécontent de la Reine; pourquoi, 387. Se moque d'un avocat qui a fait le panégyrique de la vierge

y S. Paint La Legaliena producent cure diserves pendent gara seta a la teti de ses armets. 1.9. Donne audience aux deputes de Hollaude et de Zelande, 413. Différe l'entres de la Reine, 416. Son entretien avec le legat sur ses préparatifs de guerre, 417. Sa reponse au sujet de la princesse de Coudé, 418. Donne des lettres paientes pour le sacre, couronnement et entree de la Reme, 420, hait passer par les armes deux gardes da Roi qui se sont battus en duel, **į 22. Est assa sin**e par Ravaillae; details a ce sujet, 425 et suiv Consternation dans Paris, 428. Details sar la situation du Roi, la nuit et la matibée qui préceda sa mort, 431. Predictions qui la lui ont annoncec. 433. Elige du Roi, 131. Autres details sur son assassmat, 449 Son corps est porte du Louvie a Notre-Dame; debats et altercations pour le droit de préseauce dans cette cerémonie, XLIX, 59-11 est transfère à Sallents, Co. Services solennels dans les paroisses de l'arus, Gr. La vedle de sa mort, Henzi repous-e indement un pauvie pa**van : a** quelle accasion, reponse prophetique du paysair, 79. Detail sur le depôt du cœur de Henri is à **La Fleche, 98, et sur le retablissement da m**onament detrut pendent la revolution francise, eq. Vers latins on the in it do dior. 195 On celebre a Paris et a S. Demis l'ammitersalle de sa reort, etcmomento trastos et remarquables arfaves a citte epoque, poolit suiv. 🕶 sofficiante lors de l'accoucla ment de la licare et la nacsama du

Da iphin, say et suive I I stode. **II se rend devan**t Paris, dont il prend et lat pilot les ladonigs, 201 Prend Vendsme, dont il lan **decapiter le** commandant, e rend m Mans, que se soumet, gagne Mayenne, Alencon, Argent u. 964 **kuvoje demander** des seconis en Angleterie et en Handre, ao leu d'**aller assieger Ronen, v**a faire le c arge de Noyou pour complane à l'Emphin destiante de trait de Mont

G du elle dI strees, (ijS,I]st  $Iii_{I}$ e e c Aam de, 302 Na a Saint-Aulon chez le president Gronlard, retourne a son armer, 303. Envoie fortifier Rue, 304. Discours qu'il tient dans un conseil sur sa prochaine conversion, 308. Fait abjuration à S.-Dems, 310. Conclut une trève avec les ligueurs de Paris ; se rend à Dieppe, 311. Va a Rouen pour y tenir l'a:semblee de**s nota**bles; y fait celebrer un service pour le carden, de Tolède, 317. Jure alliance avec la reine d'Angleterre; recoit l'ordre de la Jarretieve; regle les pretentions touchant la preséance entre le connetable de Montmorency et le duc de Nevers, 318, et entre le même connetabl**e et** le duc d'Epernon, 31g. Raisons pour lesquelles il s'oppose au mariage d**e** M. de Montpensier avec nodem, de Longueville, 320. Fatt sa harangue a l'assembler des notables, 327. Sa réponse au discours de M. de Montpensier, qui a presente a S. M. le caliter de l'assemblee , 353. Accorde a la Reine douarière de faire inhumer le fen Roi, 35† Lau venu le parlement de Ronan, at lucemoint de de liberer sur la publication de l'edit de 1577, sur le cetablissement du sieur Tancourt, etsur la verille atien des articles accordes au due de Mayenne, 355 et sur Ordonne le changement des capitaines de Roma, et l'enetten de maiseaux, 359 Recort le scrinent de ces nouveauv esquiaines, 360 - Sa reponse an parlement, qui lor apporte la ve riin ation de l'edit de 1577, protocs e gast fat de ta douner aux lugue not canonino thoroux come de parlement, 36 - Retainer a Paris, 304 latuu vova, ea Cacu, õtelechatom de cette ville des teams de M do Crevereno, pontiqual, jaa 18 se to dapped to it into la precedure comcommande contral Auvergne et la margore 'e Vernend, et la lait jeter an bu, j.b. Chase de sa presence le sicul d'Argongiers, qui est de vena amoureux de le marquee (433

Men de Constant - Rome to

glat, et lui donne pour gouverneur M. de Souvré, L, 12. Devient amoureux de la princesse de Condé, 14. Après avoir jinutilement tenté de ramener le prince à la cour, il imagine et exécute le projet de voir la princesse, 17. Chagrin qu'il ressent à la nouvelle de la retraite de M. le prince à Bruxelles, 19. Fait prier le roi d'Espagne et l'archiduc de ne donner ni assistance ni retraite au prince de Condé, 20. Motifs qui portent le Roi à faire la guerre : la succession de Clèves, 23; et celle de l'Empire, qui ne peut être éloignée, 25. Ses intelligences en Italie, 27. Dispositions savorables des puissances de ce pays, 30. Dispositions de la Navarre, de l'Angleterre, 32. Projet de mariage de M. le Dauphin avec l'héritière de Lorraine, 33. Le Roi rend un édit contre les duels, 34. Armées destinées à l'exécution de ses grands desseins; par qui elles doivent être commandées, 36 et suiv. Envoie M. de Préaux à Bruxelles avec! des lettres pour madame la princesse, de la part de M. le connétable son père, et de madame d'Angoulème sa tante, 41. Fait demander à l'archiduc qu'il remette la princesse en liherté, 42. Continue ses grands préparatifs, 43. Veut faire la Reine régente; la fait couronner, 44. Les ambassadeurs d'Espagne et de Venise s'injurient et se donnent des coups de poing à cette cérémonie, 45. Le Roi est a-sassiné, 47. Prédictions sur sa mort, 52. Comment ce prince prend soin lui-même des affaires de l'Etat, 55. Ses maximes en fait de gouvernement, 59. Sa conduite à l'egard des sinances, 62; et dans la distribution des emplois, 63. Pensions accordées à ceux qui l'ont servi, 71. Sa conduite envers madame de Montpensier, 72; envers M. de Sigongnes, gouverneur de Dieppe, 73; envers M. de S.-Chaumont, 74. If reste constamment attaché à ceux qui l'ont servi, 75. Sa bonté et sa douceur pour tous ceux qui l'approchent, 76. Sa conduite envers les grands seigneurs qui pré-

l'égard du duc de Mercour, décrèté d'ajournement personnel par le perlement pour avoir insulté l'avocat général Servin, 85. Exemples de sa clémence et de sa justice; son estime pour les personnes considérables, 86. Son esprit s'étend à tout; manufactures, bâtimens, 88. Sa politique envers les étrangers, 89. Sa prévoyance, 91. Ses fautes, 93. (Fontenay-Marcuil.)

HERRI, religieux du Temple, coupable de meurtre sur la personne d'un autre religieux, est condamne par le grand prieur à rester prisonnier dans un cachot, et à n'y vivre que de pain et d'eau, XIII, 354.

HERAUGIÈRE (le sieur de) s'empare de Breda par surprise pour le comte Maurice, XL, 13 et suiv. En est nommé gouverneur, 16. Surprend la ville de Lire en Brabant, XLIII, 101. Se sauve avec peine de cette place, 102.

HERBASTEIN (le colonel) à la tête d'une armée de 10,000 hommes se porte sur Bakochra, dont il se rend maître, XIII. 187. Livre bataille au bacha de Bosnie, le défait; se rend maître du fort de Petrine, 188.

HERCULANA (Cather.), semme de Jérôme de Thurny, lieutenant du vidame de Chartres, donne avis au maréchal de Brissac qu'elle est résolue à désendre le château de Villesranche à la pointe de l'épée, et répond de la place, XXX, 201.

HERIX (le seign. de ) est tué per les Gantois au village de Nevèle, X,

HERMANVILLE (Ch. de), un des otages donnés par les Anglais lors de la reddition de Caen, VIII, 552.

HERNAND-TEILLE, capit. espagn., gouverneur de Dourlens, s'empare de la ville d'Amiens; détails sur cette affaire, XXXVI, 322. Y est assiégé par Henri IV, et tué après une généreuse désense, 328.

HEROARD, premier médecia da Dauphin, publie un livre intitulé Unstitution d'un prince, XLVIII, 230.

Mann (Jetn et Ferry de) cont de à la butaille d'Andrinople, 1, 256

Ezzente (le sieur de ), gouvern. d'Alemqua pour le Roi, but et met en fuite l'ormée de Lansac, XL, 65

et suiv. Assiste au siège de La Forté-Barnard, 69. Hases (le landgrave de) défend la ville de Nuitz contre le duc de

ergogne, XII., 101.

Heme ( le landgrave de) favorise In levée de rettres faite en Allema-gue par Dandelot, XXXIII, 227. Essai (le capitaine d'), lientenant pour le Roi dans Térouenne, est

mi au siège de cette place; nome les engitaines qui y périment avec mi, XXXI, 195.

Mounte (Denis), pannetier du loi et prevôt des morchands de Pasis, rend and ordonnance pour metre cette ville en état de defense, XIII, 419. Envire de grands seia, 424.

Hadagsville est fait conseiller du Rai, V, 376. (Christ. de Pisan.)
- Va en Hongrie contre Bajazet, VI. 445. (Boumcaut.)

MEUNONT (Emtoche et Jean de) nt tues à la bataille d'Andriaople,

1, 356.

Midaguia, beron de Moldavie, A deabli voivode de Muldavie par chanceller polonais Zamoscky, XLIII, 176.

HILANET, cordelier, predicateur addituma , escito le people ou sonz as à la rebelliun ; ses blasphèmes ; il met à Orleans; epitaplie compo-

nie pour lut, XIA i, 2013

Hing the (Jean-Denn de La), gonverneur de Bayonne, deinurre un por le gouverneur espaçant de Fonterabie, et deux mederins d'intelligeneratec lui, XXXVI, 215, Men de Cheverny) — Regult avec beau-coop de politesse J -A. de Thou et em compagnosa de voyage; caractiere et manière de vivre de ce capi-tione, XXXVII, 308 (J-A. de Jino.) - Pait pendre publiquement

un médecia et un Espagnol qui ont formé le projet de livrer Bayonne à l'Espagne, XLI, 139. (Mém. de

Coyd.)

Hournan (Guill.), chevalier auglais, attaqué par un capitaine français nommé Guyon Du Coin, se dé-fend vaillamment; tue ou fait pri-sonmers plusieurs Prançais, et se re-tire au Mans sans avoir rien perdu, VIII, 123.

HOLLEGRAVE (David) vient an opcours de Thomas Grandson, reta-blit un moment le combat, V, 25; puis se rend prisonnier aux Fran-

çais, 88.

Housacz (les ducs Ernest et Auute de) sout tués dans une bataille livree par l'archiduc Maximilien en grand-ture Mahomet 111, XLIII, 323.

HORMET (le seig. Du), de concert avec Raoul Du Bouchet et Bertrand de La Ferrière, repreunent Lavel, et la remettent sons l'obéissance du Rot, VIII, 221.

Hone (le haron d'), un des chefs de l'armee allemande venue en Frauce au secours des protestans, attaque prés de Montargu, est deux fois defait par les troupes de la Ligue,

XLIII, 189.

Honories in , pape, conseille au roi Andre de reluser l'empire de Constantinople, I, 460. Couronne Pierre de Courtenay ; charge Guil-laume de Montferrat de la garde de son jeune frère Démôtrius, et le declare protecteur de la reine Marguerite de llongrie, 46a. Réclame auprès de Theodore Lascasia la liberte du cardinal Colombe, et aur son refus publie une croissida contre lai, \$15. Calmy par le retour du legat, menare d'excommunier les deux Courteuar a'ils pontsuivent leur entreprise contre Theodore leur entreprise contre Lascaris, fidi Sadresse inutilement à la reme Blanche de France pour obtenir des serours en faveur de l'emper. Robert ; a plus de succès aupies de Guillaume, marquis de Montferrat, 477. (Décad. de l'Amp. lat.) -- Preme Frederic de partir pour la Terre-Sainte, ligne plusseurs villes de Lombardie pour s'opposer à l'ambition de ce prince, 11, 64. (Tabl. du règne de S. Louis.)

HONTITON et Cornouaille (le comte de) livre combat aux partisans du Dauphin à trois lieues de Compiégne, et les défait, VII, 317. Est fait prisonnier au combat de Baugé, 340.

HORDAL (Jean), un descendant des frères de la Pucelle, publie en 1612 une justification intéressante de cette héroine, VIII, 315. Un autre Hordal de la même famille, et doyen de la cathédrale de Toul, fait ériger un mausolée à la Pucelle dans son église, 318.

Horne (le comte de), général allemand, est tué près de Marseille,

XIX, 113.

Hornes (Philippe de), seign. de Gasbecque, envoyé par le duc de Bourgogne contre les Liégeois révoltés, les défait à Montenack, X, 247.

Hospeng (Guy de) prend la

croix, I, 104.

HOTEL-DE-VILLE : la grande salle neuve de cet hôtel est achevée au mois d'août 1608; inscription qui y est gravée, XLVIII, 163. (L'Estoile.) — Assemblée générale de la ville de Paris tenue à cet hôtel le dernier jour d'octobre 1501 pour aviser aux affaires, et remoutrer à M. de Mayenne ce qui seroit jugé plus expedient, XLIX, 472. Heureux résultats qu'elle produit, 477. (Marillac.)

Horroman, avocat, meurt à la fleur de l'âge, fort regretté pour sa probité et doctrine, XLVII, 154.

Hottoman (Ch.-Villiers) travaille à la réformation et à la réunion des deux religions, XLVIII, 74. Public uu petit traité des libertes de l'E-

glise gallicane, 127.

Houssate (Eustache de I.a.) à le tête de 200 lanciers attaque les Anglais par derrière, et décide de la victoire de Cocherel, IV, 270. Court au secours de Duguesclin renversé à terre à la bataille d'Auray, et nide à le remettre sur pied, 298.

Houssage (Alain de La) se distingue à la bataille de Montiel, V, 38. Reçoit en dépôt dans sa tente le roi Pierre-le-Cruel, 47.

HUART D'ANGLE, capit. anglais, se rend prisonnier avec le duc de Pembrock, V, 122.

Hubi (Franç.) public un petit écrit intitulé Luphormionis Luinini Satyricon, XLVIII, 100.

HUET (Gauthier), seign. anglais, est envoyé en Bretagne avec un grand corps de troupes, IV, 225. Est renversé par Dugueschin à la bataille d'Auray, 301. Devient un des chefs de bandes qui désolent la France, 323. Conduit ses gens à l'asant de Maguelon, 339. Seconde le duc de Lancastre dans le premier corps d'armée à la bataille de Navarette, 410. Tue plus de 30 Espagnols dans l'eau en les assommant

à coups de hache, 419.

Hugonet, chancelier de Marie, duchesse de Bourgogne, et du conseil particulier de cette princesse, reçoit avec mépris Olivier le Diable, envoyé par Louis XI, et le force à se retirer, IX, 74. Est envoyé avec le seign. d'Imbercourt auprés de ce Roi, auquel ils remettent tous deux leurs lettres de créance; écontent les propositions de Louis sur le mariage du Dauphin et de Marie, 75. Poursuivis par le peuple de Gand, ils sont plonges dans les cachots, mis à la question, 76; condamnés à mort; evécutés maigré les supplications de Marie, 77. Lettre du chancelier à son épouse avant de mourir, 78.

Huguenots: incertitudes sur l'etymologie de ce nom donné aux protestans, XXII, 4; XXIV, 460,

X X X III , 94.

Hugues, comte de S.-Paul, prend la croix , 1 , 104. Est deputé vers le comte de Blois, 132. Doune et enprunte de l'argent pour le passage des croisés, 138. Accepte les propositions faites par Alexis, 162. Est nommé pour conduire le 3e corps de bataille contre l'emper. Alexis, 196. Livre un assaut à la ville de Constantinople, 212. Accompagno le jeune Alexis, parti de ConstantiHUM

pour soumettre le reste de ise, 236. Part pendre un de realiers pour avoir retenu une le butin fait à Constantinole. Mourt dans cette ville, 336. sons Leunus et son tils se ut avec le Roi, II, 203.

seus, comte de S. Paul, se seucele Ros, II, 203.

sons on S.-Dents manque aux manque aux chefs s, I, 132.

seus on Tantain acrive de la ine à Constantinople, 1, 324.

seus iv, duc de Bourgogne, actan faveur du jeune Baudouin, b. (Décad. de l'Emp. lat.) — I part aux troubles sous la rede Blanche de Castille, II. 41.

de règ. de S. Louis.) — Attantille de Troyesavec les barons utans, 196. Se croise avec le 103. Son caractère, 360. (Join-

eus er Lanenicourt, tué à la le du landi gras ; ancedote a det, 11, 273.

ours de Ginta (le comte) est risonmer lors de la descenta ince de Navarre dans le royau-

naples, XX, 377.

Let (alege de la ville de), aux

Bas, celebre par la defense

abitans et de la garnison; de
la place est rendue aux E-pa
pae capitulation, XLIII, 266

vener is, dauphin du Vienvend le Dauphine a Plulippe alois, IV, 118 metara (Jean de) est fair pro-

mitara (Jean de) est fait preier pendant le siège de Bour-VII, 253.

en Dauphtuc comme heutegéneral, fait toutes les disposinécessaires pour mettre cette finer en état de défense, XVIII, Arrive avec des troupes deraut seol, XIX, 258. Se porte sur pour l'assièger, 259. Emprunte intes les bourses du camp pour le los lonsqueners, entre dans les d'Albe, 260. Pourvoit à la

soumettre le teste de defense des places du l'iémont, et 36. Pait pendre un de se retire au manquisat de Saluces, re pour avoit retenu une 265. Est force par les lansquenets à in fait à Constautino- se rendre à Pignerol, 266.

Humbars, command. d'Estraipagny, cat tué au siège de Perunne, XIX, 168.

Homitaga ( le sieur d' ), lieuten, géneral en Picardie, est tué en attaquant la ville de Ham, XXXVI, 296. (Mém. de Cheverny.) XLIII, 48. — Entre dans Amieus pour forcer les habitans à signer la Ligue, XLV, 149. Est tué à la prise de Ham, XLVII, 138. (L'Estoile.)

Humitars (M. d'), prem gentille, de la chambre, est blesse a mort au siège de Royan, L. 535.

au siege de Royan, L., 535.

Hunauuste (le seign, de La) assiste à la bataille de Pontvoltain, V., 80. Se distingue au siège de Bressieres, 106.

HUMAUDATE ( le seign, de La ) est tué par les Anglais au siège de Pontorson, avec les chevakers de Chasteaugiron, Guillaume L'Evèque, Robin de Quiste, Olivier Tomelin et plusieurs autres, VIII, 441.

HURAULT (Phil), abbe de Pontlevoy, troisième fils du chancelier de Chiverby , epoque de 🙉 Baissance, son education, XXXVI, 401. Son pere le décide a embrasser l'etat ecclesustique, et lui fait obtenir quatre abbayés à l'âge de 13 aps; il compuse a cet age un discours latin qui est envoye à Rome, se perfectionne dans le grec et le latin, 402. Est nomme à l'évêcle de Charites, presente à la cour, et traite avec houte par le Roi; après le mort du chancelier, il va porter les sceaux au Rot, qui promet de lut teair lieu de pereams qu'a ses freres, fold Donna à diner à lieurity et a mademonelle d'Entragues dans sen abbaye de Royanmont, accompagne le Itoi dans son voyage a Lyon, est nomme premier aumonier de Maise de Medicia, epoque de sa mort, joj. Quand il совитереа а сегие из Memoires; ce qu'on en a conserve dans la Collection , 405. En quoi ils sont interesans et curieux, Şob la:

atyle en est lourd et prolize, mais il a le mérite de la naïveté; ils ont été copiés sur le manuscrit de la bibliothèque du Roi, 407. (Notice.) — La douleur de Hurault à la mort de son père, 410. Il se charge d'aller porter les sceaux au Roi, 411. Arrive à Blois; est appelé auprès des membres du conseil, leur raconte la mort de son père, 412. Refuse de remettre les sceaux, voulant les rendre lui-même au Roi, 413. Reçoit de Sa Majesté une lettre très-honorable, et l'ordre de garder les sceaux jusqu'à l'arrivée du Roi à Blois, 414. Détails sur la remise des sceaux; discours de l'abbé de Pontlevoy; promesses flatteuses que lui fait Henri IV, 415. Entretien particulier qu'il a avec ce prince, 417. Il retourne à Cheverny rendre les derniers devoirs à son père, 418. Se détermine à suivre la cour, 425. Reçoit le Roi à son abbaye de Royaumont, et lui donne à diner, ainsi qu'à madem. d'Entragues, 450. Reçoit ordre de s'attacher à la personne du Roi, et de l'accompagner dans le voyage qu'il se propose de faire à Lyon, 451. Est chargé par le Rei d'ondoyer l'enfant né à madame de Verneuil, 456, puis de le faire enterrer; se dispose à rejoindre le Roi à Lyon, 457. Le joint à Grenoble; est chargé de remplir les sonctions de grand aumônier, 458. Demande au Roi un congé pour aller à Genève, 475. Quelques détails sur cette ville, 476. Reçoit ordre du Rui de faire ondoyer le nouveau fils de la marquise de Verneuil, 509. (Mém. de Pontlevoy.)

Hunz (Jean La), marchand de la ville de Sens, est enlevé la nuit avec toute sa compagnie par 30 à 40 hommes à cheval, dans une hôtellerie près de Moret en Gàtinois, XIII, 270.

HURRAU DE LA RIVIÈRE, grand chambellan de Charles v, est en voyé au devant de Duguesclin pour lui faire honneur, V, 68.

HUSSAM-EDDEN-BEN-ALI, émir, est nommé pour traiter avec le roi de France de sa rançon et de la reddition de Damiette, III, 43.

HUVART, maître d'hôtel da Roi, est tué sur le môle du port à Naples, XIV, 266.

1

IACTETE, polonais, est canonisé par Clément viii, et mis au catalogue des saints, XLII, 408 et suiv.

IBARBA (don Diégo d') est chargé par le prince de l'arme de traiter avec le président Jeannin du mariage de l'infante d'Espagne avec un prince français de la Ligue, XLI, 6. Extraits de ses lettres au roi d'Espagne, 20 et suiv. Sa politique est de diviser les ligueurs, et de les détourner du duc de Mayenne, 207.

ÎDIAQUES (Alfonse d'), commandant la cavalerie espagnole, est fait prisonnier en Franche-Comté par les troupes du Roi, XLIII, 46.

Illiers (Florent d'): ancienneté et noblesse de sa famille; d'où l'on suppose qu'elle tire son nom, VIII, **571. Les seigneurs de ce nom étoient** aux premiers rangs de l'ancieune chevalerie de France environ l'an 900, 572. Leur alliance avec la maison de Vendôme; Florent d'Illiers, pet.-fils du haut et puissant cheval. Geoffroy d'Illiers, commence à paroitre au temps que Charles vu devient héritier de la couronne, 573. Il e-t chargé par ce prince d'une compagnie d'ordonnance, et fait gouverneur de Chiteaudun, 574. Entretient correspondance avec Dunois, renferme dans Orléans, 575. Tantôt attaque les Anglais, tantôt coupe leurs communications avec le pays Chartrain et le Perche; erreur de l'auteur des Mémoires relative aux troupes du Roi, 576. Florent rassemble le plus de monde qu'il peut, se joint à la

rarmée du Roi, entre dans Oravont la Pucelle; cette entres mentionnée par sucune chru-t du temps , 577. Le nom d'Ildonne à une des rues d'Orleans émoire des faits d'armes et des pas rendus à cette ville pur mt, 578. Il retourne a Chaion renforcer la garnison et mer les bourgeois; est reçu tant de joie et d'applandime-, qu'une fête publique est inje et se renouvelle tous les uns en honveur, 5:9. Forme que sprise sur la ville de Chartres, te por le moyen des intellies qu'il a dans cette place, 580. ment il y entre et en cliane les r et les Bourgwgnoms, 581. pis et les seigneurs de Gaucour m Saveme le secondeut vivety plus tard il defend Louviers ormandie, se sign de à la prise ont de Menlan, 182. Assirge la m tour de Verneuil, premi les sant de Neubourg et de Beaugi est nomme fontenment er i de Chartres; mourt presque nême temps que Charles vir., fedre Miles ou Milen est pourve **évéche d**e crite ville, 583, et **loye en diverses a**mbasandes imantes ; preuves de la piete de 1 famille lameres dans presque s les eglues de la province; i d'Illiers, le septienia fils de ant, est favorese d'une nomr ligner, 58§. Clurtes de ptomesle, son trouseme life, con-) avec éclat sa posterite mos-10, qui s'est allice aux plus paism mouons de l'rame, et a celles ung royal d'Angleterre et d'Es ı, 585.

tagra de cire placers par les mes sur les autris de l'aris et **esentant Henri to , lesquelles** t piquees, dorrent conser la mort toi, XLV, 390.

meacours (le seigneur d'), du mit particulier de Marie, duto de Bourgogne. (Voyes l'art mpt }

morry (Louis de Comtes, dat),

est donné pour page à Jeaune d'Arc. ¥ III, 157.

Insamente: quand elle fatinventée, et par qui. Opinions diverses à ce sujet, XII, 1.

INCENDIE cause par une querelle entre les Grecs et les Latins, lequel brâle un quartier de Constautinople, I, 240. Autre incendie, 254.

Incur (Baudouin de Gavres, seign. d'), gouverneur de Cambray, reçoit avec de granda honneurs la reine de Novacie; se plaitavec elle, et l'accompagne jusqu'à Namue, XXXVII, 106.

luxy (le seigu. d') est fait prisonnier après la bataille de Monthéry,

X , 237.

Innocent iir, pape, aide Frédérie a monter sur le tione de Na-

ples, II, 63.

Innouvat IV, pape, offre de douner satisfaction a l'emper. Perderse it, et des'en rapporter a l'arbitrage des princes chrétieus, conclut un tratte favorable a ce prince, II, 78. Fait une derniere tentative pour ob-tenir la paix; informé que 300 chevaliers veulent l'enlever, ac rend secrétement a Civita-Vec-hia; debarque a Génes, demande un aryle en France, et va trouver le Rui à Citema, 70 Se retire a I you, ville relevant alors de l'Empire; y conroque un concile general, Br, dans lequel d'accise Frederic d'herene et de actilige, d'avoit peuple de Satiasins une ville du royaume de Naples, d'entretentr des conculunes de cette gation, et d'avoir manque a loutes sea promesaes, le declare prive de tout bonneur et degoste, delse ses sujers du serment de fids lite, et ecret aux electeurs de choisir un autre chif, 85. Rend nul l'établisseпить сипрымов возначе рас le charons de France pour empécher tout recours à un juge ecclement-que, bors les em d'hereste, de mariage ou d'asure , et pour juger méme de la validite d'une excummunication, 8g. Offre a Ch. d'Anjon le royaume de Sierle, en donne ensoite l'investiture à Edmond, tils du roi d'Angleterre, 120. Meurt de douleur en apprenant la délaite de

ses troupes à Nocera, 121.

Innocent viii, pape, envoic deux légats auprès du roi de France pour demander l'élargissement des éveques de Montauban et du Puy; texte de la lettre dont les légats sont

porteurs, XIV, 172.

Innocent ix, pape, temoigne le dessein de renoncer au parti de l'Espagne à des conditions raisonnables; souffre que d'Ossat soit secrètement accrédité auprès de lui, XX, 258. (Introd.) — Favorise la Ligue, pour laquelle il promet 50,000 ecus par mois, XL, 343. Nomme légat en France l'évêque de Plaisance Sega, auquel il envoie le chapeau de cardinal, 344. (Mem. de Cayet.) — Son origine, XLVI, 200. Promet de favoriser la Ligue et le roi d'Espagne ; confirme Sega légat en France; lui envoie le chapeau de cardinal, 214. (L'Estoile.)

Innocent x, auparavant cardinal Pamphile, est élu pape; détails sur cette élection, LI, 310 et suiv. S'étonne des plaintes que fait le cardinal Mazarin sur son elevation; se brouille avec lui, se raccommode ensuite, 317. Se brouille de nouveau, 318. Conclut avec la France un traité par lequel il donne mainlevée aux Barberin de tous leurs biens, 322. Difficultés et lenteurs qu'il apporte à la promotion du frére de Mazarin à la dignité de car-

de la cour de Rome et des étran-

gers, 351. Inondation arrivée à Nîmes, en Languedoc, l'année 1557, causée par un orage extraordinaire; ravages et autres effets qu'elle produit, XXXII, 120.

dinal, 323 et suiv. Cette promo-

tion se fait au grand étonnement

Inquisition (tribunal d') établi à

Toulouse, II, 38.

Intendans de justice, appelés missi Dominici. Quelles étoient leurs attributions; disserence qu'il y avoit entre ces intendans, et les comtes envoyés pour rendre la jus-

tice et décider en dernier resort. 111, 62.

Isèng, fille de Théodore Lascaris, épouse Jean-Ducas Valace, I.

ISAAC L'ANGE, prince allié des Comnêne, succède à Andronie, et délivre son frète Alexis; son caractere ; il est détrûné, et relégué dens un monastère, I, 25. En est retiré per l'eunuque Constantin, et remis ser le trône, 34. Sa mort, 47. (Nouce.) - Est remis sur le trône per ks habitans de Constantinople, 222. Réponse qu'il fait aux députés des princes croisés, qui le requièrent de ratilier les traités faits par son Ms Alexis, 228. Pric les princes croisés d'aller prendre leurs logemens audelà du port vers le Steuon, 230. Meurt de frayeur en apprenant que son fils est arrêté, et que Murtzuphk est proclamé empereur, 254. (Ville-Hardouin.)

LAAC, fils de Théodore Lasceris, refuse de reconnoltre Vatace, et se rend à Constantinople, après avoir inutilement tenté d'enlever Eudoxie sa sceur, promise à Robert de Courteuny, I, 470. Marche contre Vatace, tombe en son pouvoir et a les

yeux brilles, 173.

ISABELLE, fille de Louis 1x, mariée au roi de Navarre, accompagne son mari à Tunis, II, 150. Périt à la fleur de l'age aux îles d'Hières,

ISABELLE DE FRANCE, scour unique de Louis ix, fonde le couvent de Longchamps, dont elle meurt abbesse, II, 147. Ses vertus, sa pieté: on lui attribue plusieurs miracles. 148.

Isabelle d'Arragon, épouse de Philippe, fils de Louis ix, accompagne son mari à Tunis, II, 150. Meurt à Cosenza en Calabre, à son

retour en Europe, 153.

INABELLE D'ANGOULÈME épouse Jean-sans-Terre; après la mort de ce roi, revient en France, se marie à Hugues de Lusignan; son caractère; sa haine contre Blanche de Castille et son fils Louis 1x, II, 23.

le comte de Bretagne a la ré-54. Détermine son lils le roi sterre à passer de Bouveau en ,71. Reproche à sou mari de **nace int**imider par le Roi ; es-Laire empoisonner Louis IX, dépit de n avoir pu reussir, **donner la m**or**t** ; tombe dans ladie grave; devicut eu horaz Français, qui changent n en celui de Jezabel; va re-🖢 roi d'Angleterre, qui deà Royan; l'encourage et le par ses conseils, 73 Vient dene se jeter aux pieds de z, qui paroit ignoier son 75.

zaz, lille de Philippe-le-Bel, d'Edouard n , roi d'Angleet aceur de Charles-le-Bel. **ige les** mecontens, que les **cs favoris** du Rorrevoltoient, Passe en France, et obtient frère que la Guyenne sera au jeune Edouard; refuse **ment de r**etouraer en Aa-😘 🕶 refugie dans le Hai-Debarque avec des tron**ingleterre; assiege** Edouard avori dans Bristol; s'empare rois, qu'elle abaudonne a son **Sortimer**, 80. Est relegace en **merson bls.** et y menit, 81. ELLE DE BAVIÈNE VICUL À

sous pretexte d'un pelerist devient l'épouse du Roi, i. **Sa beaut**e, son c**ar**actere; : les prix dans un tournoi, **atre beauc**oup de goût pour a-frère, 219. l'ait une entree lle a Paris; details sur cette ise ceremonie, 220. Sa connvers le Roi malade, 234 , **un** objet de haine e**t** de 235. Continue d'afficher ses a avec le duc d'Orleans, vit slentine dans une intimite ite. 252. Fait decider qu'un mased sera charge du gouent de l'État, et que si le iet. l'autorité sera confice a e jusqu'a la majorite de son i. Consterner en apprenaut net du duc d'Orle ins, elle se

fait transporter auprès de son époux; delibère sur les moyens de conserver sa putesance, 209. Prolite d'un accès qui fait craindre pour la vie du Roi, pour s'emparer du pouvoir; ccarte Valentine; fait declarer dans un lit de justice que a le Roi mouroit, elle seroit à la tête du gouvernement, 272. Aidee du duc de Bretague, enieve le Dauphin et se retire a Melun, 275. Assemble des troupes, 277. Entre dans Paris; reunit un grand conseil, où il est declare au nom du Roi que l'autorite lui est remise, ainsi qu'an Dauplun, le Roi empéche ou absent, 278. Son decouragement en apprenant la victoire du duc de Bourgogne sur les Liegeois, et les cris des Pari te**us** qui demandent son retour, 279. Va s'établir a Tours, où cile lait conduire secretiment le Roi, 280. Après la solemnité de Chartres retourne à Paris, 282. Se retue a Melun avec le Dauphiu, 283. Lait de foibles elforts pour sauver Montaigu, 285. Olfre sa mediation, qui est acceptee, puis meprisce, 201. Veut se mettre à la tête des alfaires, mais en est empéchee par le duc de Berri, 293. Trritée de l'enlevem**ent** de son tresor, s**e** rapproche du parti bourgiignon, 200). l'rotestr vainement conce la violence que lui font les factiens, 308. l'avouse secretement le parti des princes, 312. Se fait transporter a Paris en littere, 323. Instruit les princes du danger qu'ils conrent, 326. Prend la resolution de faire revenir le dauphin Jean, 198. Se retire dans le chateau de Vincennes, y tient une com brillante, se hyre a tous les calfinemens du lu**ve et d**e la volupte, 329. Luxe de cette cour decrit par Juvenal des Ursins, elieestrelegnee a l'ours, 330, et delivre e par le duc de Bourgogne, vient a Amiena et se declare regente, 334 Declare qu'elle n'entrera point dans l'aris tant que le connectable et ses particons existerent; cos pareles de viennent le signal des massacres, 340. Fait une entree triomphante

dans Paris, 342. Public un manifeste contre son fils à l'occasion de l'assassinat du duc de Bourgogne; sollicite l'alliance des Angluis; négocie avec le comte de Charolais. tils et successeur du duc de Bourgogne, 353. Se réunit à Arras avec ce prince, le roi Charles et Henri V; y confirme le traité d'Arras, 355. Cherche en vaiu à partager la puissance; devenue odicuse aux Anglais, est reléguée près de son époux; déshonore sa vieillesse par sa haine contre son fils, 361. Meurt chargée de la haine publique; est enterrée sans pompe, 362. Détails sur sa mort donnés par le Journal de Paris, VIII, 477.

Isabelle, fille de Charles VI, veuve de Richard II, épouse Charles, fils aîné du duc d'Orléans, VI,

263. Sa mort, 286.

ISABELLE D'AUTRICHE, seconde fille de l'empereur Maximilien 11, épouse le roi Charles 1x; son éloge, XX, 140. Après la mort de son mari, elle se retire à Vienne dans un couvent qu'elle fonde; plus tard, elle donne des secours à Marguerite de Valois, 174. (Introd.)— Est remise entre les mains de l'Empereur, XLV, 125. (L'Estoile.)

ISAMBERT (frère), un des assesseurs des juges de la Pucelle, l'accompague au lieu de son supplice,

VIII, 306.

ISHAKI, historien arabe. (Voir son Extrait au tom. III, p. 50.)

Isles (Jacq. des), procureur de Senlis et fou, veut tuer le Roi sur le Pont-Neuf, XLVII, 505.

ISMAEL-ERREIAN, poëte arabe,

fait des vers à l'occasion du siére de Tunis par le roi de France, III, 36, 53.

Issoiaz (bataille d'), livrés le même jour que la bataille d'Ivry, en 1590, entre les ligneurs et les royalutes, et gagnée par ces derniers; détails, XL, 47 et suiv.; noms des morts et des blassis, et

prisonniers, 50.

ITALIE: la samine afflige toutes les provinces de ce pays, et surtent Rome, en 1591; détails à ce sujet, XL, 212. L'Italie est encore affigée par une soule de bannis et de corsaires, 213.

Ivz (le seign. d'), frère du seign. de Moyencourt, est tué au siège de

Villebon, XIX, 235.

Ives DE LAVALLE prend le croix,

I, 104.

IVILLE (le capit.) est fait prisonnier au siege de S.-Paul, XIX, 235.

Ivon, echevin de La Rochelle. un des députés envoyés près du Roi pour être ouis sur le refus que font les Rochellois de recevoir les jésuites, parle si librement que S. M. le traite de séditieux, XLVIII, 33.

Ivar (bateille d'), livrée par Henri iv au duc de Mayeune en 1590; détails sur cette bataille, XL, 29 et suiv. L'infanterie de la Ligue y est taillée en pièces, ou se rend; noms des morts et blessés de part et d'autre, 35.

INAMERT D'ANNEOURT tombe avec Robert de Bournonville sur les bagages des Anglais pendant la bataille d'Azincourt, et y jette l'ef-

froi, VII, 276.

I

Jacon, juif de nation, un des favoris de Pierre-le-Cruel, est percé d'une dague par Henri de Transtamare, IV, 311.

JACOB (le capit.), allemand, ami du chevalier Bayard, lui tait part d'une lettre de l'Empereur qui lui ordonne de retirer de l'armée française les troupes allemandes, XVI, 23. Est tué à la bataille de Ravennes, 46.

JACOB, moine augustin, est emprisonné pour des thèses qu'il a publiées sur la pleine puissance et jum da Pape sor les rous,

grat, chevalier anglais, pare gran comp Dugueschin mort V, 136. Est blesse à l'oit

, 134. GRAIDE DE HAIRAUT devient de Hollande et de Hail'Age de 16 ans, par la mort père Guillaume vas epouse la dauphin Jean, frère de tyn; rejette les voux de Jean **áro,** évêque de Liege; mariée iv, duc de Brahaut, le prend sion; se sauve en Angleterre, i-er son mariage, épanse le Glocester, frère du due de t; reparoit dans le Hainaut, pare, et menace le Brahant, . Lat enfermee dans la citar Gand par le duc de Bour-S'échappe de sa pruoza; céu-foule de partisats; nomine alle Philippe-le-Bon son mt genéral, et alengage à ne P remarier, epouse secreteweelen, amiral de Hollande, **tr le sauver** de la mort , fait de Bourgogue une ressou do ses Etats, et meurt de alle à 36 aus , 11.

FRITA, orfevre, est penda par e du prevôt de l'aria, pour to vols et massinats commus t les troubles, XLVII, 117 etnic (la), revolte des payatre les seigneurs; ses exces murs, elle s'etend par toute

ce, IV, 136

800, evéque de Palestrine, Régat de Gregotre 12, violt 100 publice l'excommune antre 1 rederie, et as ambler ale national, propose au lloi t un trône trope nal Robert,

PArton, II, beg

rus, roi d'Arragon, marie sa helle avec l'himppe de Frande Louis iv, et son his l'arramatance, fille de Monfrog, l'à ne pantais somenir de contre l'Eglise romaine, ces ariages furent l'origine des ions des massons d'Arragon ri d'Aujou sur le royaume de Naples , II , 136.

Jacques, roi de Majorque, vend le Roussillon, la Cerdagne et la seigueurie de Montpellier à Philippe

de Valois, IV, 118.

Jacques pr Bourson, comte de La Marche; sa valeur, V,3:5. (Chrust. de Pusar). — Epouse Jeanne 11, veine de Naples, mais an derobe casuité au joug de sa femme, et se retire dans un cloître, VI, 3:6. (Tabl. du règ. de Charles v.). — Epouse Jeanne 11, et devient roi de Siede et de Naples, iX, 250. Est enfermé dans un château par sa femme; comment il en sort, après une longue captivite; son sejour en Italie, 25:. Est visite par la sœue Colette, et par ses conseils preud l'habit de S. François a Resauçon; son entree à Poutarier, son vêtement, son portrait, son meorte, 25: (La Marche)

Jacques, infant de Portogal, file du duc de Combre et neven de la duchesse de flourgogne, vient trouver le duc à Bruges pour lai demander un asyle, IX, 469. Est envoye a Rome, 473. Devient archevêque de Linhonne, puis cardinal; sa

mort, 474.

JACOURS V. roi d'Ecosse, parta pour venir au secours de François s. le rencontre à La Chapelle, sur la route de Lyon, lui demande une de ses filles en marure, XIX, 105.

ses filles en marage, XIX, 195.

Jacques vi, tot d'Ecouse, va a la recherche de sou épouse, fille du roi de Dauemarck, la rencontre en Noiwege, celebre ses noces a Cronchourg, NL, 17 (Mém. de Cayet.) — Devient roi d'Angleterre, XLVII, 379 Ordonne a tous les enclessastiques de l'Eglise romaine, prêtres, posities et antres, de quitter les pays de son obsessance, (35 Forit un fivret contre trois seigneurs relandais, XLVIII, 163 Une applique nouvelle, 171. Autre livre fait en son honneur, intitule les Teophées du roi Jacques, 375 Sa douleur à la nouvelle de la mort de Heurs 19; mourances d'a-

mitié et de bon accord données de sa part à l'ambassadeur de France, XLIX, 41. (L'Estoile.)

JACQUES DE COURTE-HEUSE porte la bannière du duc de Bourgogne au combat livré aux Liégeois et au comte de Peruvez; s'y conduit vaillamment, VII, 243.

JACQUES (le capit.) est blessé à un assaut livré à la place de Thion-

ville, XXXII, 183.

JACQUES (le capit.), ferrarois, commandant de Dourdan, amène à Paris une grande quantité de vi-

vres, XL, 124.

JACQUES CLÉMENT, jeune religieux dominicain, passionné ligueur, sort de Paris avec des lettres de recommandation d'Achille de Harlay et du comte de Brienne; est introduit auprès du Roi, lui presente ses lettres, et le frappe d'un coup de couteau pendant que le Roi les lit; est massacré par les gardes, XX, 227.

JAFFA (le comte de) débarque sur le rivage d'Egypte à la gauche de Joinville; description de son brillant équipage, II, 217. Conseille au Roi de rester en Palestine, 316.

JAILLE (le sieur de La) est fait prisonnier par les Impériaux dans une rencontre entre Arras et Ba-

paume, XXXI, 363.

JALANGES (le sieur des), commandant de Gergeau pour la Ligue, rend cette place à discrétion; est pendu, XXXII, 183.

JAMBEVILLE (le présid.): son mot au président Sequier sur la mère

Thérèse, XLVIII, 159.

JAMET DU TILLAY est accusé d'avoir cherche à nuire à la reputation de Marguer. d'Ecosse, femme du dauphin Louis, et d'avoir été la cause de sa mort; dépositions entendues contre lui, XI, 177.

JANINZET vend aux Imperiaux la place de Montecaguvoli, XXIX,300.

JANON, imprimeur et protestant, est interdit de la cène par les minis-res de Charenton pour avoir amprimé des livres contre la religion téformée, XLVIII, 356. JANOT (le sieur), confident du duc de Savoie et agent de ses intrigues à Paris, XXXVI, 435.

JARDIN (Du), un des Seize, est pendu pour avoir tué un marchand

de Sculis, XLVI, 253.

JARRAC (bataille de ). Détails sur cette bataille, où le prince de Condé est tué; noms des seigneurs qui y prennent part, XXV, 40 et suv. (Mém. de Tavannes.) — Noms de ceux qui y sont ou tués, ou blessés, ou faits prisonniers, XXXIII, 444 et suiv. (Mém. de Castelnau.) XXXIV, 250; XXXV, 282; XXXVI, 39.

JARNAC, beau-frère de la duchesse d'Etampes, se bat en duel avec la Chasteigneraye; cause de ce duel; il renverse son adversaire par un comp imprevu, XX, 41. D'où vient le proverbe de coup de Jarnac, 42: XXVI, 198.

JARNIEU, bailli d'Annonay, de concert avec les habitans, chasse de la ville deux jeunes gentilsbommes qui y sont entrés avec une vingtaine de soldats, XXXIV, 310.

JARRIGE (les seign. Du) sont pendus en place de Grève pour avoir voulu porter le peuple du Poitou à la révolte, XLIX, 133.

JAUREGUY, serviteur d'un banquier d'Auvers, tire un coup de pistolet au prince d'Orauge; il est tue par le bàtard du prince et les archers de sa garde; on trouve sur lui les preuves d'un complot forme contre la vie du prince à la suscitation du roi d'Espagne, XLV, 228. Ses complices, Antonio Venero et un jacobin déguisé, sont exécutes publiquement, 229.

JEAN ASAN, prince bulgare, detrône l'hrorilas; fait alliance avec le roi de Hongrie, dont il épouse la fille, I, 468. Mécontent de la preference qu'avoit obtenue sur lu Jean de Brienne pour la tutéle du jeune Baudouin, se lie avec Théodore d'Epire pour anéantir l'Empire latin et le partager, 486. Trahi par ce prince, lui livre bataille, le fait prisonnier, le plonge peu après dans un cachot, et lui fait brûler les year, 487. Donne sa tille Helene au his de Vatace; se lique avec lui, 489. Envehit le nord de la Thraca, et vient assièger Constantinople, 490. Est batto, 491. Se det iche de Vatace; assiège inutilement Tzurulum avec les Français; renone avec Vatace, 491. Epouse la fille de Theodore d'Epire; remet ce prince en liberte, favorise secrétement ses dosseins, 495. Sa mort, 499

Jaar, comte de Macon, le croise en faveur du jeune Baudouin, I,

493.

JEAN D'ORLLANS, chevalier, se muie en passent le gué du Thanis,

II, 210.

JEAR-LE-Bos, comte de Soissons, défendavec Jonville un petit pont contre les Turcs, pour empécher que le Roi ne soit assaille de tous côtes, II, 259. Plassante sur les l'urcs, 251. Est uns dans une galere evec d'autres seigne es prisonniers pour être conduit à Damiette, 291. Va parler aux emies pour savoir d'ens les nouvelles conditions du traite, 297. Retourne en France, 305.

JESE DE PARME, géneral des francucains; on los attribue un ouvrage rempli de réverses mystiques et d'erreurs graves, lequel fact celater une querelle entre les regulters

et les seculiers, II, 13a

Juen an Berneure, évêque de Soisons, facti cerem mie du sacre

de Louis ry, II , 30.

Jean de Buigne, soi de Jerusatem, assiste au sacre de Louis ix, 11, 30.

Jean van, pape, detomine Phihppe-le-Long du projet d'une croiaide, IV, 77. Sollierte Charles-le-Bel d'envoyer une flotte au solvats des chretiens d'Armenie, 78. Se fait autoriser à lever en fronce des decimes, 81. Est depose par famis de Bayiere, 43.

Jane, surti annie Sans-Ferre, ron d'Angleterre, quatr, lile de Henri it, remue contre son frere Rich ird absent; negocie avec le roi de France,

IV, 40. Las cède une partie de la Normandie; consent meine a lui rendre hommage de la couronne d'Au-gleterre, 41. Trahit Philippe; se reconcilie avec Richard; revendique le trône après se mort, 43. Est reconnu en Augleterre; fait la guerre à la France; demande la paix; à quelle condition il l'obtient, euléve Isalielle d'Angouléaie au moment on elle alloit se marier avec le comte de la Marche; veut depoudler ce cointe de son hef; a une entrevue avec le roi de l'iance; promet satisfaction au comte, et ne tient pas parole, 🏰 Fait assassiner Arthur; est ajourne a comparoltre devant la cour des pairs ; n'ose s'y rendre ; est condanne a mort comme parriende, ii. A recours au Pape, obtient une treve, remet ses Etats au Saint-Siege, 46. Se ligue avec l'empereur Othon, descend a La Rochelle; est defait et s'enferme dans Parthenay, 48 Obtient une treve de cinq mis et retourne en Angleterre, 49. bat oblige par les harons de aigner la grande charte, purs cherche a a'y soustraire par la ruse et par la force ; est declare dechu du troue, sa moet,

Jean II, en de France, fils alge de Piulippe de Valois, est envoye, n etaut encure que duc de Normandie, a la tête d'une armée en Bretague, assege Nantes, fast prisounier le comte de Montfort et Lenvoie a Parie, IV, 104. Retablit les affigres dans la Goyenne, 107. Som ede a son père dans la force de Lage, 138, Agrave les maix de la France, fact accèter et decipiter le comite d'Eu., tig Bact's favostes de cette exec can m. mentae l'ordre de l'Etaile. et l'addit des son or goie, 120. Ne peut se venger de la prise de Gui-nes, d'out l'élouard s'empare pendans la treve, 131 Son traite finnteux avec Charles de Navarre, 143, Pard mue a son fils Charles, trompopar le cot de Navarre, sa prodenci en cette occasion, taj Consulus les Etats generius, 125 kat shipp de souscrire à leurs de libératurie.

128. Se repent de la clémence dont. il a usé envers le roi de Navarre; le fait prisonnier; s'avance pour combattre les Anglais, débarques en Normandie; convoque toute la noblesse du royaume; arrive à Poitiers; ne sait pas profiter de ses avautages; exige que le prince de Galles se rende prisonnier, 130. Livre bataille; fait des prodiges de valeur, et est fait prisonnier lui-même avec Philippe son fils, 131. Annulle les décisions des Etats généraux convoqués par son fils Charles, 135. Conclut avec Edouard un traité que les Etats généraux refusent de ratifier, 140. Exécute avec la plus scrupuleuse exactitude les conditions du traité de Bretigny, 141. Marie sa fille Isabelle avec Jean Galéas, qui lui donne une somme considerable d'argent; réforme les abus; déclare inaliénables plusieurs comtes, 143. Donne à son fils Philippe le duché de Bourgogne, qui devint le chef de la seconde race des ducs de Bourgogne, dont la puissance fut si funeste à la France, 144. Projette une croisade; va se constituer prisonnier à Londres, où il meurt, 145. (Précis des guerr. ent. la Fr. et [ Angl.) -S'empare de la Bourgogne en sa qualité de petit-fils de Robert 11, duc de ce pays, IX, 24. Nonme son fils Philippe lieutenant général de cette province; ordonne ensuite qu'il en soit reconnu pour due; ses lettres patentes à ce sujet, 25. (Précis sur la sec. maison de Bourg.)

Jean, duc de Berri, frère du roi Charles v: son portrait, ses hauts faits, V, 351. (Christ. de Pisan.)—Ses enfans, 352. Sa cupidité, VI, 178. Est nommé l'un des tuteurs du jeune Roi, 179. Marche contre les tuchins, les défait entièrement, 198. Veut en vain faire airê ter Pierre de Craon, 202. Jaloux de la gloire du duc de Bourgogne, fait manquer la descente en Angleterre, 205. Quitte la cour, 214. Etouffe la revolte des suchins, mais non le mécontentement, 222. Embrasse le parti de Jean-ans-Peur, 261. Paroit avoir

réussi à réconcilier les ducs d'Orléans et de Bourgogne, 267. Conseille à ce dernier de prendre la fuite, 270. Se retire à Melun avec la Reine, 275. Abandonne le duc de Bourgogne et se rapproche du jeune duc d'Orléans, 288. Embrasse le parti du duc de Bretagne, 289. S'approche de Paris avec ses troupes, 201. Vient à Paris malgre le traité, 293. Commande les troupes confédérées concentrées à Bourges; entretient des relations secrètes avec le Dauphin; propose de négocier, 301. Obtient le gouvernement de la capitale, 310. Contient un moment les factieux, 3:3. Conseille de harceler les Anglais, de leur couper les vivres, mais qu'on ne livre pas de bataille générale, 320. Sa mort, sou caractère, 327. ( Tabl. du règ. de Ch. 🗾 )

JEAN DE BAVIÈRE, ÉVÊQUE de Liége, voulant se marier, est chassé par les Liégeois; se retire à Utrecht, VII, 241. Implore le secours de Guillaume, duc de Hollande, et du duc de Bourgogne, 242. Est rétabli

dans son éveché, 244.

JEAN IV, comte d'Armagnac, écrit à Jeanne d'Arc pour la consulter sur les trois rivaux qui se disputent le Saint-Siège, VIII, 278.

JEAR, roi de Portugal, fils naturel de don Pierre, et frère de Fernand, qui lui succéd**a, devient roi, quoique** bàtard, IX, 167. Est maitre de la religion des chevaliers et des frères portant la croix verte, fondée par les rois de Portugal pour la défense de la foi, 168. Digression de l'auteur des Memoires pour prouver qu'on peut quelquefois se faire honneur d'être issu de bâtards, 169. Jean defait le roi d'Espagne à la bataille de Giberrot, 173. Descend en Afrique; assiège la ville de Septe, s'en rend maitre, et y établit la foi chrétienne; se marie à Philippote, fille du duc de Lancastre, fils du roi Edouard in. 174. De ce mariage naquit Edouard. roi de Portugal, pere d'Isabeile, duchesse de Bourgogne, aieule de Philippe-le-Beau; digression moitie faleuleuse, moitié historique, sur l'An-

gleterre, 175.

JEAR DE HOLLANDE, frère du roi Richard d'Angleterre, se rend au den propose per Boucicaut entre Boulogne et Calsia, VI, 428. Johte avec lui, 429. Est blesse, 431.

JEAN, due de Bourbon, cotre dans In ligue dite du Bien public, X, 235. (Mém. de La Marche)— l'a est un des principeux instigateurs, XI, 271. Obtent du duc de Bourgogne la **permission** pour son liks de lever es tronpes efin de se mettre en clat de défeuse, 272 et 3(2. (Introd.) - Past arrêter le seign, de Crussol, un des familiers du Roi, XIII, 266. Entre dans Rouen, Jif. Ce qu'il obtient par le traite de Con-tions, 31g. Vient parler au Roi a la grange de Houilly, 327. Frend les valles d'Evreux et de Vernon pour la Roi, 333 Vient à Paris pour mettre garnison dans plusieurs vil-les, et empécher les Bourguignons d'entrer en France, 300. Se rend auprès du Roi avec une belle escorte, et retourne à Clermont en Argome, XIV, 9. (J. de Tros es.) - Ses pretentions à la regence pendant la ninorite de Charles viir, 13a. Recost l'epec de connetable et le utre de lieutement general du royaume; se réunit au duc d'Orleans pour demander des reformes d'an le gouvernement, 134. Entre dans nes projets, 160. Vient à Beauvair, Idame la politique de Madame, quitte brusquement la cour; y retourne à la sullicitation des marechaux de Gie et des Cordes, consent aux deurs de Madame, 163. Promet de lui **pedier son assistance, cloigne de lai les seigneurs de Culant et Philippe** de Commer, 164 ( Fubl. du reg. de Ch. rm )

Jean, due de Cleves, neveu du due de Bourgogne, detend avec boueur as ville et son duche contre Parchevôque de Cologne, IN., 45 a. Semaric avec babelle de liour goute, fille da comte d'Etampes, 📐 157. Yast publier une johte à Lille , pris de la juite, 161. Détaile our les preliun-

naires de cette fête, 164. Nome des origneurs qui jobtérent coutre le chevalier au cygne d'or, 166.

JEAR DE CRALORS, seign. d'Arguel, depuis prince d'Orango, se marie avec Catherine de Bretagne, fille de Richard, comte d'Etampes; le duc de Bourgogne assiste à co mariage; fêtes à cette occasion, IX, 316. Leve des troupes en Bourgogne pour soutenie le duc d'Orleans, 453. Fait la guerre sux Milenau; est oblige de revenir en Bourgoinn aprés de grandes pertes, 454. Léva plusieurs gens d'armes hourguignons pour le duc d'Orleons; vend a cet effet une partie de ses biens, et s'nttire le mecontentement de son péte, X , 25. (Mém. de La Marche.) - Fait homma, e de sa principante à Louis xi, et lui rend d'importans services, XII, 318. Se he ensuite avec les partisans de Marie, et enlère beaucoup de places aux francais; est condamne à être pendu, 320. (Commes) — Alundonne le service du duc de Bourgugne, XIII, got. Est pendu en elligic pour avott prin le parti de Marie de Bourgogne, XIV, Go. (J. de Trover, - Est fut prisonnier a la batadle de S -Aubin, 175. Est enferme au château d'Angers, 177. Est mis en liberte, 284. Se rend en Bretagne, où sa presence ratime les esperances d'Anne de Bretagne, 185. (Tabl. du reg. de Ck rm.)

Jean sans-Pren, comte de Nevers, lils du duc de Bourgagne, est autotive par son pere a aller faire la guerre en Hougere contre Bajazet, montre tant de bravours à la l'ataille de Nicopolis, qu'il est nombre sans pene par ses compognous d'armes, VI, 236 Y est fait prisonnier, pius rachete, 257. Na pubbance a la mort de son pere, 255. Son caractere, 256 I tabliti ordre dans ses allares, Dimande a cuterras conseil, 258 diallex datate quality monter, or retire de la cour et retoutne eu Flaudrej man fast ager ses agens pro-dant son absence, 25g Rappele per le Roi, s'avance vers l'aris, 260. Y cutre au milieu des acclamations du peuple; vole à Juvisy, d'où il ramene le Dauphin; fait publier qu'il est venu pour assembler les Etats et veiller à la santé du Roi, 261. Arme les Parisiens, fait réparer les fortifications de la ville, 262. Partage l'autorité avec le duc d'Orléans; se réconcilie en apparence avec lui, 263. Fait une tentative sur Calais; échoue par les intrigues du duc d'Orléaus, 264. Garde le silence sur l'insulte faite par le duc d'Orléans à l'honneur de sa femme, mais medite pendant six mois les moyens de se venger; introduit secrétement 18 assassins dans Photel Barbette, 266. Communie et dine avec le duc d'Orleans, 267. Vient prendre place au conseil des princes, et affecte plus d'emportement que les autres contre les assassins du duc d'Orléans, 269. Porte à son enterrement un des coins du drap mortuaire; avoue son crime, 270. Quatte Paris; lève une armee en Flandre, 271. Exige que le Roi approuve sa conduite; repand avec profusion une apologie, 272. S'avance avec une armée; entre dans Paris, va trouver le Roi; demande que sa justification soit publique; se présente à l'hôtel de S.-Paul dans l'assemblée soleunelle réunie à cet effet, 273. Exige que le peuple écoute aussi son apologie prononcée par Jean-le-Petit, 274. Accuse Isabelle d'être la cause de la rechute du Roi; fait signer à ce prince une déclaration qui semble approuver le meurtre de son frère; suscite au prevôt Tignonville une affaire dans laquelle il le fait succomber, 275. Details sur cette affaire; convoque une assemblee de prélats qui décide que l'Eglise de France cessera de nouveau de communiquer avec la cour d'Avignon, 276. Se rend en Flandre, promettant à ses partisons de revenir bientot, 277. Pendant qu'il est condamne à Paris, remporte une victoire décisive sur les Liegeois, 279. Arrive à Paris sans obstacle; négocie avec

la Reine, 280. Se rend à Chartres,

supplie le Roi de calmer sa colère; obtient son pardon; retourne avec le Roi et la Reine à Paris, 282. Propage les idées anarchiques; compose son conseil du duc de Berri et des rois de Naples et de Navarre; emblemes qu'il distribue aux personnes de sa cour, 283. Sacrifices qu'il fait aux volonté, populaire, 284. Met fin aux sollicitations que fait la Reine pour Montagu, en favorisant le mariage de Louis de Bavière, 285. Prend la surintendance de l'éducation du Dauphin; déclare la guerre à l'An<sub>-</sub>leterre ; échoue devant Calais; obtient une prolongation de trève, 288. Appuie ouvertement les prétentions de la fille de Clieson, épouse de Charles de Penthièvre, héritier du comte de Blois; confédération qui se forme contre lui, 289. Moyens qu'il emploie pour conjurer l'orage qui le menace, 290. Exige que les princes mettent has les armes, 201. Négocie de nouveau avec eux; conditions du traité qu'il conclut, 292. Se rend en Flandre; avoue de nouveau son crime, et accable d'outrages les princes d'Orléans, 293. Négocie secrétement avec le roi d'Angleterre; obtient de lui une troupe nombreuse; attaque la ville de Ham; refuse toute espèce d'arrangement, 295. Abandonné par les Flamands, met le reste de ses troupes en sureté, 296. Accompagné d'une escorte anglaise, s'avance **ra**pide**ment vers** Paris; y cst reçu avec ivresse; fait proscrire les princes, 298. Partage les fureurs des factieux; s'empare des depôts judiciaires ; ôte l'épée de connétable à Charles d'Albret pour la donner au comte de S.-Paul, 200. Assiste aux funérailles du boucher Legoix , 300. Détermine le Roi à marcher contre les princes; est forcé de négocier, loi. Son entrevue avec le duc de Berri ; le traité de Charties est renouvelé; il se réunità Auxerre avec le duc d'Orléans; fêtes que se donnent ces deux princes. 302. Continue à gouverner, 303. Réveille l'agitation du peur-le; con-

oque fes Etats a l'asse, 305. Renillo à des Essarts de rendre la Bas**ile, en lui promettant le pard**on; t laisse condamner et executer, E-t obligé de prendre le chawon blauc , 307. Craint pour la **hruté** de son fils siné ; lui fait quit**er Paris, 30**8. Est oblige de consenir à megocier, 309. Broudlé un moent avec sa faction, se joint à lonneguy Du Châtel; essaie d'ensver le Dauphin; part pour la Flau-ire, 310. Reparoit en France ; a opwoche do Paris; s'en cloigne, lais**nt des garnisons à C**ompregne et . Suimous; repand des manifestes, 13. Confirme le traite d'Arras, 318. **Mire le secours** de ses troupes con « re les Anglais, 319. Part de Dijon, nennee la capitale, 323. Se retire ras l'Artois, et paroit cheir aux ce**kas du nouv**eau Dauphin, 3 👍 Eusetient des relations avec ses parjanua de Paris, 3 (5) Onvie une ne**nciation avec le roi** d'Angleterre ; **econnoit** les droits de ce prince au rûne de France; promet de se de-farer son vas-al., 342. Marche sur Paris, pendant que le roi d'Angle-erre descend en Normandoe; pronet, dans un manifeste, Cabolition **les i**mp**ôts; excès** commis dans les **Alles qu**i se declarent pour lui, 331. Stablit son quartier general a Montouge, envoie on beraut an Dau-don, 33a. Negocie avec babelle, va Tours poor la delivier, 333. Reitent avec elle à Chartres; passit **mateacter a**vecelle la hactar la plus ntime, 33). Con luit la fleme a Froyes, y ctablit on parlinout, tomme un chance ber, un como ta**sle, 335** Entre dans Paris avec Isa**selle, retablit l**e parleme**n**t, qu'il **xom**pane de ses partisais, fait des mmet ons d'ais seu armee, 3 ju Let oblige d'an corder la domande **pe lu**s fact le bourreau de la ville , 43. Part resorquer les accèts cenlus contre la doctrine de Jean-les Peut, 311 Accorde une treve de jaunos, a la mediation du ijs pen fue de Brotague, 345, Souverit au

projet de paix que ce prince propose, 346. Refuse desecourir Rouen; argocte avec Henri v, 347. Consent à une entrevue avec le Dauphin; s'y rend; souscrit aux conditions présenters; traite le Dauphin avec tespect, 349. Ne fait aucun effort pour sauver Pontoise; ne se rend qu'avec princ à une nouvelle entrevue à Montereau; y est amasoine; détails sur cet assasinat, 351. (Tabl. du rég. de Charl. rt.)

Il obtieut de son père la permission d'aller en Bongrie contre Ba-jazet, \$45. Y méne belle compaguie de gentilsbommes de l'hôtel de son père et des a ens, 446. Com-ment il est necueille par le roi de Hongrie, 447, Traverse le Danube; est fatt chevalier, \$58. Sa belle con-duite a labataille de Nicopolia, (60. Est fact prisonnier, \$63. Amene devant Bajazet, obtient de hit par un geste suppliant que le marechal de Bouchaut he sort pas the comme les autres chevalters chretiens, \$66. Est mené à Burse, 450. Envoie à Bajazet pour traiter de sa rançon , 471. Obtient avec brancoup de peine sa liberte ; fait acriient de ne plur combattre contre Bajavi (, \$74. Envoie Boucicaut a Constantinople, \$75. Revienden France, et se lone béaucoup au Roi et a son pére de la conduite de Bouchaut, 176 , Vem de Housecout ) — Assiste un convoi du due d'Orleans; le lendenous monte a cher d pour alier nu come ti, VII., 238. Conversation entre lui et le courte Valeran de Saint-Paul, avone an doc de Berri qu'il a fait tuer le duc d'Orleaux, se retire en Flander, 239 Assemble et comulte sen harmis; assiste au parlement d'Amiens, 240. Assemble des troupespour occourir l'exéque de laege, aja davre batalle aux laegous, ajl Soumet le pays de large, ajj. Reunit ses troupes de tous côtes, va assigner Bam-sur-Somme, a etc. rend maitre, 248 Betrat Soulle, sourcet floye, va comper desort Moutilalier; est ahandonne par se-Flavanib; retourne a Arras, tirut

a Gisors, 245. Manque d'être assassiné à Pontoise; entre à Paris; se rend maltre de Saint-Cloud, 250. Fait prendre le duc de Bar et Jacques de La Rivière par les bouchers à ses ordres; se retire dans son pays, laissant plusieurs seigneurs de son liôtel auprès du Dauphin, 257. Apprenant que le Roi et les princes ont résolu de le détruire, assemble ses troupes pour marches vers Paris; fait prendre Pierre des Essarts, et lui fait couper la tête; détails sur son supplice, donnés par le Journal de Paris, 258. Vient occuper S.-Denis; envoie Enguerrand de Bournouville à une des portes de l'aris, dans l'espoir de lui faciliter son entrée dans cette ville; quitte Saint-Denis, où il laisse garnison, 259. Euvoic Enguerrand de Bournonville et Lamon de Launoy à Soissons; se retire en Artois, garnit toutes les places, appelle auprès de lui tous les seigneurs de Bourgogne, 260. Après la paix d'Arras, retourne en Bourgogne, 268. Va trouver le roi d'Angleterre à Calais, 279. Réunit ses troupes, et se rend à Lagny; ne pouvant aller auprés du Roi, retourne en Artois, 280. Ses partisans ravagent la Picardie, le pays de Vimeu et de Santers; quelques-uns sont faits prisonniers et suppliciés, 282. Le duc réunit de nouveau toutes ses troupes, en envoie une partie vers Amiens sous la conduite du seigneur de Fosseux; se rend luimême à Beauvais, 283. Force le château de Beaumont à se rendre à discrétion; assiège Pontoise, qui lui ouvre ses portes; en donne le commandement à L'Isle Adam; passe à Meulan, 284. Vient camper à Montrouge; envoie des partis ju**s**qu'aux portes de Paris, 285. Va camper à Montlhéry; se rend maître du château, bloque Corbeil, 286. Entre dans Chartres; envoie chercher la Reine à Tours; commande sous son nom, 287. Veut punir Hector de Saveuse, un de ses partisans, qui a priset battu Jacqueville, un des gens de son hôtel; part de Chartres, s'a-

vance vers Paris; se place an-dessus de S.-Marcel, qu'il fait occuper par Hector et Philippe de Saveuse, 289. Se retire à Montihéry; envoie tous ses Picards occuper les frontières vers Montdidier, et les deux trères Saveuse à Beauvais, 290. S'en va en Bourgogne ; mêne la Reine à Troyes, 291. Revient près du pont de Charenton, 297. Fait son entrée dans Paris; crée de nouveaux officiers dans le royaume, 298. Mas.acre des prisons, 299. Le duc en lemoigne quelque mécontentement. 300. Reprend Compiègne par le moyen d'Hector de Saveuse. 301. Refuse les demandes du roi Henri. 306. Se rend avec la dame de Giac à Melun pour traiter de la paix avec le Dauphin; conditions de cette paix jurée de part et d'autre, 307. Mene le Roi et la Reine à Troyes. 308. Comment il est lui-même amené à Montereau par Tanneguy Du Chastel; récit de sa mort, 309. (Mem. de Fenin.) - Fait transporter le corps de son père à la Chartreuse de Dijon; par son économie rétablit l'ordre dans ses affaires; marie sa fille Marguerite encore enfant au dauphin Louis; se déclare ennemi persounel de la Reine et de son amant le duc d'Orléans, IX, 32. Tableau de la France désolée par la faction populaire dont il est le chef, 33. Sa mort favorise les projets ambitieux de Heuri v, roi d'Angleterre, 34. (Précis de la sec. maison de Bourg.) — Caractère de ce prince courageux, subtil et soupçonneux; sa conduite à la bataille de Nicopolis; sa captivité, 147. Secourt son beau-frère Alb**ert, duc de Bavière,** 148. Défait les Liégeois; prend pour enseigne la croix de S. André; mene 6,000 chevaux en France; obtient le gouvernement ; fait tuer le duc d'Orléans, 149, action que l'auteur des Mémoires blame beaucoup; comment Jean augmente ses domaines et périt à Montereau. 150. Porte les armes de France et de Bourgogne écartelées, et y ajoute celles de Flandre; son mariage,

313

(maltre), un des meilleurs riniers d'Orléans, fait beaula mai aux Anglais, et se

d'eux , VIII , 36. , duc de Calabre, est marié à de Bourbon, fille de la scaur de Bourgogue et de Charles rbon , 1X , 404. Piaces remiduc de Bourgogne par sonte muriage; fêtes à cette orea- Soutient que la nouvelle sort du conte de Charolais oc; conscille d'attendre d'ausuvelles de la bataille de éry, et propose de se retirer dae de Bourgogue, X, 2/2. risavecte comte de Charolan suivre la guerre, 545 / 17cm. Marche.) - Joint Parmes son ligues; noms des seiqui l'accompagnent, M, u de Comines ) -- Par le le Conflant, obtent une somme d'argent et des gena te à sa solde, XIII, 119 Se sprés du duc de l'engagne i dem under sa hile en maria-. Meurt de la poste a Nau-. (J. de Troyei

ne Levistoria, acign. de ordin, se ren Londitre de Pet du comte de Nevers, XIII.

Parorate, due de Save, a avec chalcur les opinique ergenvoe on detenis dent great, XXVIII, a. Lat. deerd see I tate, a

Gromats de litandelsagra, 17 ans, est elu eveque de arg par les charanes prosoment cette election par **des a**rmos, de tado a ce su-

l, 185 eta us

duc de Tourange, see tils **les 11,** presse par le compe-Armagnac de se rendre a a est empéche par le dus de

Bourgogne et son beau-pere le com-te de Hamaut, VI, 324. Vient à Complegue, y meurt, 328.
JEAR-LE-PETIT, cordeller, pronon-

ce en chaire l'apologie du duc de Bourgogue, et justifie l'assaumat du duc d'Orleans, VI, 273. Traits de cette apologio cites par le moine de

S.-Denis, 274.

JEAN II DE MONTPORT, duc de Bretagne, se rend a Amiena auprés des ducs de Bourgogne et de Bed-fort, avec son frère le comte de Richemont; se he avec eux, et pare 6,000 livres a Bedfort pour les trais de son voyage, VIII, 14. Attaqué a l'improvote par les troupes de due de Bedfort, entre en negociation, et adhere de nouveau au traite de Troyes, 29.

JEER DE TROYES, un des chefs de la milice royale, à la tête d'une troupe de bouchers se presente devant le Louvre, ou le Dauphin deocurost; sa troupe crie au prince de o guer ceux qui le corrompent,

VI, 366.

Juan, quatr. fils de Charles ve, i prime Jacqueline, lille du cointe de Hammt, hem-pere du duc de Bour-

gogne, VI, 363 Juan du Simouna prêche le poir de la canon ration de S. Louis, II,

Ĵaan ne Vent somme la garnison française de S.-Die de se rendre, et la force a capitaler, 1.1, 223. Se jetire aux le hord de la Moselle a l'approche de l'armee du Bor, fait des courses any environs de Ramberrilliers, 425.

Je cysk, tale uni pie de Raymond va, comte de l'oulouse, d'otince par le traite de Pare (1449) jour un des his de la reine boanche, II. 3º Lot remos a cette princesse, qui se charge de son e hication , 38, Accompagne le comte de l'ortiers son

asarra Lumur, 150.

Ji cuaz ir, secur de Ludi-las, roi de Naphy, succède a son frece, et se marie a Jacques de Ikourbou, cadet de cette famille, VI, 316.

JEANNE DE CHATILLON, epoque du

cointe d'Alençou, accompague son mari à Tunis, II, 150.

JEANNE-LA-BOITEUSE, fille de Guy, second fils d'Artus II, duc de Bretagne, mariée à Charles de Blots, neveu de Philippe de Valois, IV, 102. Apprend la captivité de son mari, et se met à la tête de son parti, 116. (Précis des guerr, entre la Fr. et l'Angl.)—Gagne toutes les voix du conseil de son mari pour l'entrainer à la guerre, 286. (Mém. sur Duguescl.)

JEANNE, reine de Naples, public une relation sur la mort du jeune André de Hongrie son époux, VI, 175. Est protegée par les papes; vend Avignon à Clément vi ; prend pour quatrième époux le prince Othon de Brunswick; adopte d'abord pour fils et héritier Charles de Duras; menacée par Urbain vi, devient la principale cause de la nomination de Clément vu; adopte ensuite pour sils et héritier Louis, duc d'Anjou, frère de Charles v, 176. Se réfugie dans le château Neuf; se livre a Charles de Duras; est dépouillée de ses habits royaux, enfermée dans le château d'Aversa, puis etranglée, 200.

JEANNE DE BOULOGNE, éponse du duc de Berri, sauve par sa présence d'esprit les jours du Roi, VI, 232.

Jeanne, duchesse de Bretague, fille du roi Charles, vient à Paris voir son père, sa mère, et le duc de Guyenne son frère; comment elle y est reque; dons qui lui sont fails, VIII, 413.

JEANNE DE VENDÔME ACCUSE JACques Cœur d'avoir empoisonne Agnés Sorel; est condamnée à lui faire amende honorable, VIII, 87.

Jeanne d'Arragon, tante du roi Ferdinand, sauve la vie aux fits du conte de Montoire, que le peuple de Naples veut faire mourir, XIV,

JEANNE D'ALBRET, reine de Navarre, e abrasse ouvertement le parti de la religion protestante, XX, 132. Aunonce aux troupes protestantes qu'elle est décidée à faire tous les sacrifices; devise de la médaille qu'elle fait frapper en envoyant le jeune prince de Navarre auprès de Coligny, 136. Se décide malgré sa repugnance à paroitre à la cour ; se rend a Blois avec le prince son fils et le priace de Condé son neveu, 142. Meurt presque subitement à la veille du mariage de son fils ; soupçons d'empoisonnement démentis par Caillard son médecin ordi**naire, : 45.(***latred***.)** -Son voyage à Néruc, en 1568, donne des soupçons à Montluc, XXII, 247. Elle se rend à Bergerac et passe la Dordogne, 250. (Comm. de Montluc. ) XXXIV, 228. — Opinions des auteurs contemporains ser les causes de sa mort, XLV, 71.

(L'Estoile.)

JEANNE DE FRANCE, fille de Louis xi et semme du duc d'Orléans, implore madame de Beaujeu pour son mari; ses deux lettres à cette priscesse, XIV, 180. Se présente devant le Roi en habit de deuil , et lu demande la liberté du duc; son discours, 189. (Tabl. du règn. de Ch. riii.) — Raisons qu'elle oppose sux conseillers du Roi dans l'affaire de la dissolution de son mariage, XV. Sa conduite noble et ferme dans cette affaire, 14. Elle reçoit avec tranquillité l'arrêt qui la prive d'un époux et d'une couronne; s'élablit à Bourges, où elle institue l'ordre des Annonciades ; meurt au bout dr quatre ans, pleurée des pauvres, 15-(Tabl. du règn. de Louis XII.)

JEANNE DE FRANCE, épouse du duc de Bourbon, meurt fort regrettée dans son château de Moulins,

XIV, 101.

Jeanne d'Arc : sa dévotion, son amour pour le travail, sa douceur, sa timidité, ses ext**ases; refuse l**a main d'un jeune homme épris de sa beauté, VIII, 44. Fait part de sa résolution au commandant de Vaucouleurs; obtient de lui d'être conduite au Roi; paroit à sa cour, le reconnoit dans la foule, lui parle ca secret, s'exprime avec assurance sur sa mission, est mise à pla-jeurépreuves; obtient des pages, do

écuyers, des armes et une banniere; arrive devant Orleans avec one armee de 10 000 hommes, 45. Eu**tre dens la** ville avec un convoi ; est reçue comme un envoye du ciel per les Oriesnats, et regardee como mão conguciendo par les Atiglais, 6. Son arrivee change la face des faires; elle ne permet pas qu'on poursoise Suffoldk; va trouver le loi pour le coudante a Renna; l'y séne malgre tous les obstacles qu'on **lui oppuir ; au l**out de 17 jours ; asne na ancre du Hor, \$7. Demande **le permission de retourner dans la** au mère de ses vieux parans, met au Roi, qui lai ordonne de restor; ne dirige plus les operations, pe hoene a executer les ordres des pineraan et a exeder l'acdour des roldats, 48, bet faite prisonn cre ions les mues de Compiegne ; perit me un echafaud, 5a. ( Pabl du rig. de Ch. rtt.) — Ses parens, ses socnipations, son age, 150 Elle m trouver le commandant de Vau**coeleurs, le prie** de lui donner des nrmes et des troupes pour qu'elle **rille faire lever** le siège d'Orleans, mt refusée, missite, amorace au mamandant qu'au monent ou elle parle le Dauphin vient, le faite une **irte devant** Orleans, 252, Obtomb 🙀 qu'eile demande , 🕾 met en rouie, arrive a Chiaon san- obstacle, rSz. Paroit devant le Roi, lui au**tonce sa mus**io**n,** ctoune tout de pade par acs reponses, § 53. Parla an Rocent particular, 114. Ist conduite a Poitters, interroger par **los membros do** parlement, percors doctours on the dogses (124) Sex reponses, 136. Dem ar le une eper qui us a Satute-Catherine de Lierbois. **malique les** signes auxquels on la remonoitra, 157. Par de Port ers acge et motiter, attive a libro, (\$4. Y fair faire un etendard blanc, etc. Ecrit non chels qui common lent le uege d'Orlean-pour les sommer de le lever, et l'ur annoncer qu'elle les e forcera s'ils me le veulent, 161, breien devant Orleans, y fait entrer le convoi qu'elle améne, 163-

Sou entrevue avec Banois, 164, kutre elic-meme dans la ville, 165. Fait redemander a Talbot les berauto qu'il a foits prinoppiers, et le delie au combat, 166. Va avec Dunous au devent d'un nouveau convoi de vivres, qu'elle son entrer dans la vide a la vue des Auglais, 168. Conct secourir les Lisaças, qui livrent assaut a la bascile 8 -koup et s en rendent maitres, 169. Bentre avec eut dans Orleans, ou Fon rend graces a Dieu dans toutes les eglises pour certe victoire; nouseille aux chefs d'attaquer la bastule S.-Laurent; se rend a le bastide des Tournelles, somme Glacidas de se reti er , apo. Va avec un prut nombre planter son etendard aur ce honievard, est obligce de se retirer, marche a granda pas coutre les Auglais, 171. L'at mottre le fen a la hastide des Augustins; est blessee, et ramence a Orleans; passe la lance, 175, l'ait attaquer les tournelles et le pont, est de nouvenu blessee; fat contiguer l'assour; monte a cheval, 173 Adresse une priere a Dieu , 175 Fait dres-ser des celelles dans les to ses du boulevard et brûber les tournelles , 155. Rentre victoriouse dans la ville, un elle fait sonner touter les elsches, et rendre a lineu de solennelles actions de gràces, 176. Conseille aux chels de no pus poutamère les Auglant got s'chiranent; tait celebrev deux messes en pleme campagne, et promet qu'en auta une autre for les ennemns, 177 Va trouver le Rina Tems, se rend avec le duc d'Alemon devant Jargean, 1794 Après la prise de certe ville, va se peter aux pieds du llex, le prie d'aller se faire ou ret ellennis, 180, assurant qu'une voix errete lin a ordonne de le conduce, 181. Avertit le due d'Alencou de la mort qui le memace, 184. List frapper il un comp de pierre dans les tosses de Jargeon, 283. Ber at les gournestons du comte de lin bemont, et lan pandonne au nom du Bor, 185. Conscille au due d'Alencia d'attequer les Auglas

dans les plaines de Patay, 187. Conseille au Roi d'aller droit à Reims; excite la curiosité et l'admiration de tous les guerriers, 192. Se met en route pour Reims avec le Roi, 193. Sa conduite pieuse et réservée pendant la marche, 194. Est d'avis qu'on reste devant Troyes, promettant que dans deux ou trois jours la ville sera rendue de gre ou de force; monte à cheval, fait faire tous les préparatifs d'un siège, et par ces démonstrations amène les habitans de Troyes à capituler, 199. S'oppose à ce que les Anglais et les Bourguignons emménent avec eux leurs prisonniers; entre la première dans la ville, 200. Presse le Roi d'aller à Reims; devauce l'armée, 201. Entre dans cette ville avec le Roi, 202. Assiste au sacre; tombe aux pieds du Roi, qu'elle arrose de larmes, 203. Sa conversation avec Dunois, auquel elle témoigne le désir de retourner auprès de ses père et mère, 207. Vient à La Chapelle près de Saint-Denis avec le duc d'Alencon et autres chefs de l'armée, 214. Veut aller attaquer Paris, 215. Est ble-sée d'un trait dans les fossés, et ramenée à La Chapelle; détails sur cet assaut par le Journal de Paris, 216. (Mém. conc. la Puc.)

Difficulté pour reconnoître la vérité sur des circonstances importantes de la vie de Jeanne d'Arc, à cause des documens contradictoires qui nous restent; les chroniques, les grosses du procès, les auteurs même ne s'accordent point sur la date précise de sa naissance, 230. Il paroit toutefois constant, d'après sa déclaration, qu'elle naquit en 1410 ou 1411. Condition de ses parens; lieu de sa naissance; sa famille, 231. Détails sur les premières annees de sa vie; son éducation, ses occupations, sa dévotion, sa pitié active pour les malades et les malheureux, 232. De l'arbre des sées; procession qu'on y faisoit tous les ans, 233. La piété de Jeanne d'Arc d'aller à Vaucouleurs; lui parle avec augmente avec l'àge; elle jeune plu- tant d'assurance qu'elle le persuasieurs fois la semaine, se consesse et de, 245. Prend les habits de son

communie souvent; se fache contre le bedeau de la paroisse, qui ne son noit pas régulièrement les complies, on la voit demeurer long-temps dans des sortes d'extases; sa dévotion devient un sujet de moquerie pour ses compagnes; son exaltation pour le parti royaliste, 234. Les provinces, les villes et les hameaux étoient alors partagés entre les bourguiguons et les armagnaes; les enfans même de ces deux partis se faisoient la guerre entre eux, 235. Ceux de Domremy revenoient sonvent blessés et tout en sang; ige de Jeanne d'Arc quand le roi d'Argleterre fut proclamé roi de France à Paris; son aversion p**étir le** parti anglais; la cause de Charles vii lui paroit la cause du Ciel même, 236. Première révélation, qui lui fait prendre l'engagement de consacrer à Dieu sa virginité, 237. Autres apparitions rapportées par elle-même. qui la pressent d'aller au secours de Roi, 239. Convaincue de la vérilé de sa mission, elle n'est effrayée ni par les périls, ni par les difficultés de l'entreprise; les mots qui lai échappent sur ses révélations et sur son projet donnent des inquiétudes a ses parens, 240. Ils la veillent de près; la famille de Jeanne d'Arc est obligée de chercher un asyle à Neufchâteau; récits divers sur le séjour et les occupations de Jeanne d'Arc dans cette ville, 241. Elle s'exerce à monter à cheval, dispute le priz de la course, combat avec des espèces de lances, fait assaut contre des arbres, 243. Son impatience de retourner à Domremy; les excès commis par les bourguignons dans ce village exaltent plus fortement son imagination; elle refuse de donner 🗚 main à un jeune homme qui la demande en mariage; procès à ce sujet, 244. Jeanne d'Arc va à Toul et gagne son procès; obtient de ses pareus d'aller chez son oncle Jean Lapart; s'ouvre à lui sur son dessein



la confiance au Rui et à ses ministres ; propheties répatidues sur elle. 26 j. Est interrogee par des theologiens; est coulsee a la garde du maltre de la maison du Hot, assiste a la messe dans la chapelle du itor, l'accombagne dans ses bromenades; recon un cheval du ducd'Alencon, 265. Ser reparties piquintes a des questions indiscretes, 266. Sa virginite est constatee par des matrones, 267. Elle est chargée de conduite un convoi a Orleana, designe elle-même la forme de sou etendard ; fait demander une epee, qu'on trouve au lieu indique, 368, Se rend a Tours pour presser le depart du convoi, fait partager son ardeur à toutes les troupes, 269 Son discours aux generaux, quand elle s'apereot quals Lout trompée sur la coute qu'elle avoit conseille de prendre pour aller à Orleans, ctablit et fait respecter son autorite; paroles qu'elle adresse à Dunois au sojet du capitame anglais Falst f, 270. Sa promesse de secutiris Orleans est necomplie, indutetade que sa presence cause aux Anglaus, qui la traiteut de sorcière, 271. Est ble-see dans une attaque, tombe evanoure, resient a elle, se retire a l'écart pour prier, retourne a l'assaut, emporte une bastille, empêche de poursusvie l'emieur, 272, Sept jours après son arrivec a Orleans, les Anglais sont obliges de lever le siège, 273. Little mointe penar qu'on aittle a Beirins; sa lettre au duc de llourgogné, certte le jour même du sacre du Boi, pour le presser de se reconcider avec ce prince, 274. Voit acriver dans cette ville son pare et son om le, qui y sont detrayes par la ville même, demande au Roa retourier dans son vulage, ich lichter toute gecomprise pan ellert sa famille; obtient que les balotairs de Domremy son út excoptes de taille, agg. ha reponse as comte d'Armagnae, que l'avoit consultée sur les trois revant qui se disputorent le Si-Siege, 179 Est blesses à l'attaque de l'aria, qui de reustit point; renouvelle se

demande de se retirer; consacre ses armes dans l'église de S.-Denis, 280. Prie pour un enfant qui depuis trois jours ne donnoit aucun signe de vie; l'enfant fait quelque mouvement, est baptisé, et meurt peu après; la Pucelle se moque de ceux qui lui supposent des pouvoirs surnaturels; va à Bourge, avec le Roi, 281. Est chargée de diriger avec le sire d'Albret le siège de S.-Pierre-le-Moustier et de La Charité; contribue à la prise de la première ville; veut aller dans l'Île de France, 282. Se reud à Mehun-sur-Yèvre auprès du Roi, qui lui donne des lettres de noblesse; démasque Cath. de La Rochelle, qui se disoit inspirée, 283. Va à Melun; sa révélation au sujet de cette ville; bat et fait prisonnier un capitaine du duc de Bourgogne, 284. Se rend avec 2,000 homnes à Compiègne, 285. Fait une sortie sur les Bourguignous; est coupée dans sa retraite; veut gagner la campagne; est suite prisonnière, 286. Joie des Anglais à la nouvelle de cet évenement; la Pucelle est conduite à Marigny, puis au château de Beaulieu; essaie en vain de se sauver; est menée au château de Beaurevoir près de Cambray, 288. Apprenant qu'elle va être remise aux Anglais, s'élance du haut du donjon où elle étoit prisonnière; est renfermée de nouveau, puis conduite à Arras dans la forteresse de Crotoy, et enlin à Rouen, 200. Est chargee de fers, 291. Est interrogée par Pierre Cauchon; sa présence d'esprit; sa fermeté dans ses réponses, 292. Quelque - unes de ces réponses, 293. Sa virginité est de nouveau constatée par des matrones, 29%. Sa sagesse et **s**a retenue en démasquant la mauvaise foi de ses juges; conclusions prises par le promoteur contre elle, 297. Confond toutes les ruses de ses juges, 298. En appelle au Pape, ou au concile de Bale; tombe malade par suite de mauvais traitemens; est menacée d'être mise à la question; sa reponse à cette menace, 200. On cherche en vain à lui arracher par

artifice une rétractation qu'on n'. pu obtenir par menace, 300. Lie conduite au cimetière de l'abbaye de S.-Ouen, où Guillaume Erardh préche, 301. Signe de force une lumule de retractation, 303. Est condamnée à passer le reste de ses jours en prison; est exposée sux outrages de ses gardiens, 304. Est obligee de reprendre les habits d'homme, ka seuls qu'on lui eut laisses dans se prison; sa douleur en apprenant qu'elle est condamnée à perir sur un bucher, 305. Se calme, se confesse, et demande à communier; est conduite dans un chariot sur la place du Vieux-Marché, 306. Details sur son supplice, 308. Accuse l'evéque de Beauvais d'être la came de sa moit, 309. Il parolt en 1436 une fausse Pucelle, qui prétend s'être soustraite à la fureur des Anglais. details sur elle, 311. En 1440, il en paroit une autre qui avoue son imposture, 312. L'arrêt de rehabiltation de la Pucelle est proponce à Rouen, 314. Détails concernant sa famille; faveurs qu'elle obtint, 315. Details sur la maison de Jeanne d'Arc à Domremy; le conseil general du départem. des Vosges en a fait l'acquisition au nom du département, 3:6. (Suppl. aux Mem. sur J. d'Arc.)

Lettres de noblesse accordées par Charles vu à Jeanne d'Arc et à sa familie, 333. Les 12 chefs d'accasation portés contre Jeanne d'Arc. et sur lesquels l'université de Paru fut consultée par le tribunal de Rouen, 337. Pièce traduite par M. Lebrun des Charmettes; sentence d'absolution et de justification de la Pucelle d'Orléans, 346. Noms de ceux qui la rendirent, 354. Pieces tirées des manuscrits de mess. les cardinaux de Rohan et de Soubise, 355. (Pièces relat à l'hist. de J. d'Arc.) - Extrait du journal redige par un hourgeois de Paris, 356; de la chronique de Monstrelet, 362. Lettre adressée par Henri vi an doc de Bourgogne sur la condamnation de Jeann**e d'A**rc, 3**73. Copie de ce**tte

**ndressée à tous les evé-**Tauce qui avoient adhéré de Troyes; paragraphe onta, 378. Extrait de Hen**m**; cet auteur étoit sujet i Bourgogne , 380 ; de Jean minicain allemand, 38:; te Fregore, doge de Géde Philippe de Dergame, a**c**q. Meyer, historien fla-8; d Hector Boenas, his-Scusse, 39 v; de Polydore italien, 1931, de Fontus prevot d'Arabenn, 398. div aut sur J. if Arc.) pr Guzrain, duchesse du Laxembourg, chasses de i, vient à Dijon implorer du duc de Bourgogne,

quin Le Parvost est tue lentois un village de Ne-95.

r (le présid ) est envoyé se par le due de Mayeirdemander des seconts ; 194 Est charge de proroi d'Espagne de donnée en mariage à celui des la Lague qui seront els ace, 203. (Wein, de Chr. 43, 6 - XIIV, 235. II Marseille les menees du voie, a37 Engage Villeær de la parvisous la conle Rouse fera catholique, **stites au même, dans les**demande de la part du ryenne a étre colonici des **opres a a**ssurer la religion i, a68 et a83 €ouseille Maxenne de tenu a Pa**qu'a**dleurs l'as embler geceux de son parte, 316. } — Pat envoye en 1. paremontrer la necessite rido secolos a la Ligne, **59.** Rend compte de sa r**du**e de Mayenne, et des que la a faites le rei , 176. Latenvoye par le travailler a la paix entre gue et les Pravinces LVIII, 57. Retouçõe a La Haye pour le même objet, 153. Revient des Pays - Bas après avois terminé la negociation pour la tréve; accueil honorable que lus tait le Roi, 294. S'elève avec force contre l'edit des monnoies, 301. (L'Estade.) — Est nomme directeur des finances, qu'il menage fort mal, 1, 134 (Fontency-Mureut)

JERLE-LE-CEVELIES ON ESEC-LIEDA, ROLCUE d'un roman en vers de la vie de Bertrand Doguescho Son ouvrage a servi a composer les Memories publica par Letebyre, IV, p. amsi que deux autres qui portent le même nom d'auteur, 10.

Juom akut "Jean, " evêque d'Arius, est charge par le dauphin Louis de repondre sux députes envoyes par le tau au due de Bourgogue, XI, 210. Sa noissauce obscure, comment il parvient aux premières diguites de l'Eglise; attache d'abord au dur de Bourgogne, il le quitte pour se devouer a Lama XI, dont al gogne la confiance, 534 Dans Pespor d'obtenir le chapeau de curdinal , decide le Roi a abooti la pragmatique sanction, 235. Est envoye a Rome; obticut le chapeau, 936. Se plaint ensuite plus amerement que le Roi de la com de Roine, 235. (Introd ) - Entre d'ans las toure, qual assiegemt au nom do Ros. MIII, 11 · Assiege Perpignan , 43 j. J. de Troves )

I) admit Savonanoek ou Highuniur, trere précheur, empéche parces discours les Florentins de se tourner contre les Francais, XIII, 106/Posdu l'entres de Charles y et a Pise, la mort de Laurent de Micheis, la reforme de l'Etat de l'E., lise par les armes, est visite par Commes, for annouce ce qui doit arriver au Roi, cup. Ses predictions et ses predications exetent les mécontentemens des bousmen pun-sans, 225. Le l'ape et le duc de Milan ecrivent contre luis le Pape envoir commission pour faire sen process, il est bride avec trois des sums, 228 Mem de Commes - Vient trouver Charles vin a Pne ; le discours qu'il lui adresse reus au Roi toute consiance, XIV, 221. (Tabl. du règn. de Ch. riii.) — Il emploie toute son éloquence pour détourner les Florentins de se lier avec Ludovic; proteste publiquement contre l'ordre du Pape qui lui interdit la chaire; déclame plus que jamais contre la cour de Rome, XV, 27. Est arrêté, jugé, et condamne au feu; son courage ne l'abandonne pas dans les tourmens, 28. (Tubl. du règn, de Louis XII.)

Jessé, cordelier à Vendôme, sollicite un autre cordelier de tuer M. le cardinal de Vendôme ou M. le présidentd'Espesses ; est penduaTours,

XXXIX, 211.

Jésuites (les): ils sont accusés par les huguenots; pourquoi, XXIV, 249. Utilité de cet ordre religieux, 250. (Mem. de Tavannes.) — Ils sont banuis de Paris par arrêt du parlement, et par suite de l'attentat de Jean Chastel, XXXVI, 201. Une pyramide est élèvée aux dépens de leurs biens sur l'emplacement de la maisou du père de Chatel, 202. Ils écrivent de toutes parts pour leur justification, 293. (Cheverny.) — Accusations portees devant le parlement contre les jesuites par l'université et les curés de Paris, XIII, 275 et suiv. Réponses des jésuites, 297. Ils sont condamnes au bannissement par arrêt du parlement, et à l'occasion de l'assassinat commis par Chastel sur la personne du Roi, 381. On publie pour eux à l'étranger un avertissement aux catholiques, auquel il est répondu en France d'une manière victorieuse, 388 et suiv. (Mem. de Cayet.) — La bibliothèque des jesuites de Paris est mise au pillage, XLVII, 108. Ils sortent de Paris par arrêt du parlement, 112. Grande assemblée tenue par eux à Bordeaux , 389. A leur instigation le temple des luthérien- à Posnanie est brûle, 524. Jeux des jesuites à Lyon interrompus par un orage, maladics qui les suivent, XIXIII, 86. Cent deux portraits de jesuites reputes marty is envoyes de Rome à Paris, 151. Libelle sanglant publié contre eux, 213. lk enportent à La Flèche le cœur de lienri IV, qu'ils ont demandé et obtens, XLIX, 28. Obtiennent de la Reine régente la permission d'ouvrir un collège à Paris, 130. Libelles publics pour et contre à cette occasion, 152. La Reine annulle la delibération de 7 parlement contraire à cet établissement, 153. Ils présentent au Roi, à la Reine et aux princes, une réponse à un libelle lutitule Anti-Coton, 16i.

( L'Estoile.)

Joz, ne eu Hongrie, déserteur de l'ordre de Citeaux, prèche la croisade des Pastoureaux ; entre dans Amiens à la tête de 30,000 hommes; décisme avec violence contre les seigneurs et la cour de Rome; prêche dans les églises, confesse, rompt les mariages, porte partout le desoidre; met Paris à condibution; se dirige vers Orléans, entraînant plus de 100,000 hommes; va à Bourges; perd la ve en fuyant, II, 118.

Jocerant de Brançon, commasdant d'un petit corps d'armée, résiste vaillamment aux Turcs, et les

repousse, II, 264.

Jodelle, poëte, meurt comme il a vécu; qualités de son esprit; ses mauvaises mœurs, XLV, 83.

Johannice ou Jean, rui des Belgares; son caractère, I, 74. L'emper. Baudouin exige qu'il devienne son vassal; des émissaires lui offrent de la part des Grecs d'être leur empereur, s'il veut les aider à secouer le joug des Français, 75. Il entre sur le territoire de l'Empire, 76. Force les Français à abandonner le siège d'Audrinople, leur livre bataille, les bat, et fait l'Empereur prisonnier, 78. Menace le royaume de Thessalonique, 81. Son projet de depeupler la Thrace, 83. Ravage les environs de Constantinople, 84. Fait périr l'Empereur dans les tournieus, 86. Menace Andrinople, et estarrèté dans ses ravages par l'emper. Henri , 87. Reçoit avec joie 🖊 tête de Montferrat, que ses troupes ont surpris et tue, 89. Porte la terreur dans le royaume de Thes, **sa mort,** go. (*l*Voucr ) reconnoître le jeune oui, 238. Pait la guerre dans a Philippopole, 322. Est mpereur par les Grees ; andition , 338. Vols au Andrinople, 35a. Campe des Latins, et envoie cou-Comana, 352. Les défait, **cursuit jusqu'a Rodacto,** nd maltre de tout le pays, sur Thessalonique, l **la ville de Serres** par ca-, 378. Sa perfidie et sa **vors la garnison de cette** L Ruine les environs de te, et revieut dans son Prend Plutippopole, et r, 386. Renforce Andriidymothique , 388. Fait une de fand cette plane de fond en comble, no sur Rodosto, qui fin portes; passe an fil de peraison, et race cette git de même euvers lleinium et Taurulum, 396. environs de Constantiruit la ville d'Arbyre, et meun traite, 398. Mar**ulriu**opie, qu'il somme de sur le retus des habitans, ymothepre, joe Instrut die des France e des Français, leve le wire , \$08. Hetaurae as**բասն**ագտություն Մաալթո**ւ**ն 14. Assicge Andrinople, jount de la prendre est par les Consus, et force megr, (38

# (Robert de) frem do prend la crost, 1, 100 # (Geoffe y de), sent mpagne, prind accrost, trouver le due de fourle critaide, 111 Est fer supres du count de pour le même objet, 125, # (Simon de), sent chal ague, pêre de l'autons

**le cont**e de) est fait prix

🖢 de Château Chmon ,

des Memores, défend la ville de Troyes contre l'armée des confedéres, II, 42. (Tabl. du règn. de S. Louis.) — Appele par les habitans de Troyes, vole avec ses gens à leur secours, et force les harons mecontens à passer outre, 196.

(Jounville.)

Joinville (Jean, sire de) son origine, sa naistance, II, 9. Il se concilie la hienveillance de Thihaut IV, comte de Champagne; son Alix de premier manage avec Grandpre; devient senechal, prend la cruix, engage ses biens, 10. Donne des fêtes avant son depart, fait des pelermages; joint le Roi dans l'île de Chypre, 11. Gagne son amitte par son caractere enjoue, sou sutrepidite, sa generoste, sa patience, 12. Partage la captivite du ltor, le suit en Syrie; est charge de negocier le marsage de la fille de 5. Louis avec Tlubaut v, ros de Navarre, est souvent admis à la table et au conseil du Ror, 13. Reface de prendre part à la scoude cromule , son second marage; bătit une chipriira sant Louis, 14. Ala confiance de Philippede Hardi, qui le charge de gouverner le comte de Champa gne, est bien vu de la femine de Philippe-le-Bel, se revolte contre ce ror, repond a l'appel de Loms le-Hotin, 15. Sa lettre a ce prince, (6) Son caractere peint datis ses Memores, 17. Sa more, 19. Lattus tre maison de Guise descendoit par les teauses du sire de Jouville, ao ( Votec ) — Est d'avre, contre la phipart des seigneurs crosses, que le florre le eucore cu Syrie 114 (Fald du reg de S. Louis ) - 16 vue ses Memoires en deux parties, dans la première, dit comment saint Louis gouverna son royaume selon Osor er pour l'atalité publique, 164 Dans là densienc, parle de ses houtstaits, de cy qu'il confirit dans son pelermage de la croix, et de sa sanute mort a Tunis, etc. Reproche a Philippededick la deponac quid avort faite pour son habidement, et luceite l'exemple de S. Leuis, cec

Se croise avec son cousin Gauhert d'Aspremont, 203. Fêtes et banquets qu'il donne avant son départ; cherche à répurer tous les torts, et paie toutes les dettes qu'il peut avoir envers ses vassaux et autres; engage une grande partie de ses hiens, 204. Fait équiper une net à Marseille; reçoit l'écharpe et le bourdon des mains de l'abbé de Cheminon; fait, avant de partir, plusieurs pélerinages dans les environs de son pays; passe devant le château de Joinville, sans oser y entrer pour voir sa famille, 205. S'embarque sur le Rhône; arrive à Marseille avec ses compaguons, 206; et tous quittent le port en chantant le Veni Creator, 207. Comment la nef, arrêtée devant une grande montagne ronde, les conduisit enfin à l'île de Chypre; ils y trouvent le Roi et des provisions de vivres en abondance, 208. Joinville parle des richesses du soudan d'Icone, de la guerre que ce prince faisoit au roi d'Arménie, 211. Raconte comment ce roi, avec le secours du roi de Tartarie, se rendit indépendant du Soudan, 212. Comment le soudan d'Egypte, étant allé faire la guerre à celui de Haman, fut empoisonné et obligé de revenir sur ses pas, 213. Joinville débarque sur le rivage d'Egypte, et marche contre un gros corps de Sarrasins, 216. Ses réflexious sur la prise de Damiette, 220. Desordres qui regnoient dans cette ville et près du camp du Roi, 222. Va demander au Roi la permission de courir sur les Sarrasins qui venoient attaquer les croisés, 223. Conscille au légat de faire trois processions autour de l'église de Notre-Dame pour demander à Dieu l'arrivée du comte de Poitiers, ce que le légat exécute, 226. Tue un grand Sacrasin, et court danger d'être tué lui-même, 241. Se défend avec plusicurs chevaliers dans une maison à demi ruince, 214. Garde un petit pont, et tient les ennemis en echec, 249. Va auprès da Roi, et le conduit à son pavillon, 251.

Met en fuite une troupe de Samsins qui arrachoientses tentes, 252. Tombe malade, ainsi que son chapelain; anecdote à ce sujet, 274. Est attaqué par les Sarrasins en descendant le fleuve pour retourner à Damiette; danger qu'il court en cette occasion, 277. Comment il est obligé de se rendre aux Serrasins, 281. Comment un Serrasia lui sauve la vie; dans quel état de malaise il se trouva, 283. Par qui il fut guéri; paroît devant le commandant des galères du Soudan; entretien qu'il a avec lui; commest il en est traité, 284. Est conduit par l'émir au lieu où le Roi étoit prisonnier avec sa suite, 286. Joie que cause sa présence; est conduit dans une grande cour renfermée, où étoient les prisonniers chrétiens, qu'on obligeoit, sous peine de mort. à renier leur foi, 287. Visite qu'il reçoit, ainsi que ses compagnons d'infortune, d'un vieux Sarrasis, 288. Est mis dans une galère avec d'autres seigneurs pour être condoit à Damiette, 292. Est jeté à fond de cale avec ses compagnons; danger qu'ils courent tous de perdre la vi; reçoit la confession de Guy d'Ebelin , 296. Est delivré et reçu avec k Roi sur un vaisseau génois, 304. Comment il force le maréchal du Temple à donner 30,000 livres pour achever la rançon du comte d'Anjou, 306. Essaie en vain de ramener à la foi un chrétien renégat établi en Egypte, 310. Tombe malade a Acre, 314. Conscille au Roi de rester en Palestine, 316. Fait habilkr et vêtir à ses dépens 40 prisonniers chrétiens de la Champagne, 330. Va trouver le Roi à Césarée, 342. Jugemens qu'il lui voit rendre, 343. Livre combat aux Sarrasins et secourt le maître des arbalétriers, 354. Assiste au siège de Belinas, 364. Danger qu'il y court, 366. Va en pélerinage à Notre-Dame de Tortose, et en rapporte des reliques et des camelots pour le Roi, 369-Console ce prince sur la mort de la reine Blanche, 370. Conduit la reme Marguerite et ses enfant jusqu'e Sour ou Tyr, 372. Quitte le Roi à Sousous; comment il en est reçu; reconcide le roi de Navarre et sa mère avec le coute de Bretagne, 386. Songe de Jouville. 399 Fait construire une chapelle en Thousante de aunt Louis, (68. Frait d'humanite de Jouville (variantes), 426. Entreties qu'il a avec la reme Marguerite à l'occasion de la mort de la reme blanche, 427. Raconte deux aventures qui acrivérent sur mer pendant le retour du Roi, 429. Son proces au aujet de l'abbaye de S.-Urbain, dont le Roi lai confie la garde, 430 (Mam. de Joine lle.)

Jourville (le prince de) est fait prisonnier après l'assassinat du duc de Guise; prend ce non, XX, 218.

JOHNSLEE (le prince de , accuse de complicité dans la compiration du marechal de l'éron, est remis par le Roi sous la garde de son frere M de Gune, XLVII, 366 Est disgracié pour soupeou de qui lipier amourettes entre lui et madaine de Moret, XLVIII, 39. Son aventince avec une dante de la cour, qu'il refuse d'épouser, 336. Mem. de l'éroide.) — Se pout à l'armée du lt a avec 300 chevaux, L., 322 Fonte-say-Marcu I,

Jouan, chet de Comans, vient a Constantinople, et partage avec les seigneurs français la jarde da palan, 1, 499, Meurt peu apres, 500.

Jours Curr, receveur general de Tours, est pendu pour avoir vole les demers de sa recette, XLVII, Sân

Jusse, docteur de Sorboune, et l'un des predoctions de la Ligne, meurtamerablemental'hôtel-Dien, XLVI, 173.

Justs of Saist-Jose dispute un gas d'armes pres de Dijon, IX, 343

Jot 11. Jean, graceral anglais, occupe une des places situes sur la Seine, IV, 233. Donne au captal de Buc un mauvan conseil, 202. Est blemé mortellement a la lamaille de Cocherel, 269. Jousseum de Counvant invente et fait construire 18 engins ou machines propres à lancer des pierres pour proteger les trivaux de la chausse que Louis ix in jeter sur le Thans, II, 231.

Journe (François de La), seign, de Ferrant, accompagne le seune Flourauge allant à la cour du roi de France, XVI, 149.

Joeres, combats suguliers on, pour montrer son adresse et as valeur, on se servoit de l'épec et de la lance, III, 142. Étoient des espèces de duels dont on faisont les publications et les cris, 143. Il n'étoit put susit houorable de combattre aux joûtes qu'unt tournos; différence a cet egard, 144.

Jovite, gouverneur de Rochemorte, public on livre intitule Cheureuse Conscesson des huguenots, XLVIII, 128.

Joy : lingues de ', marechal du Temple, est envoye par le grandmaitre auprès du soudan de Domas, pour trater d'un acrangement rela-

tif a une terre qui appartenuit à

Forder des Femphers, H. Qui.
Joynes e francois, cardinal des, se terre à Venise apres la bulle presupitée de Sixte y contre Bennen. Ses sentonens Lonocables pour sa patrie, XXXVII, §33. Retourne a Rome, §44. (J. A. de Thou).—
Est tait cardinal, XIV, 170. Après la mort du pape Gregoire, il part en paste pour Rome, 190. Est reçu le patrie pour Rome, 190. Est reçu le patrie pour Rome, 190. Est reçu le patrie pour le part em le S. S. le Dauphin sur les fonts. XIVIII, 7. Vient saluer le Roi à non retour de Rome, son entre ten avec lin sur la reches de des financiers, 67. Le foto le

Jorai ve, superavant comte du Bonchage, pare i anom contre Reservar, NNN, but Mem de Phelippa — Se fait prêtre et capucin. NNN, 350. Obtient despute du Pape pour contrer dans le monde, devient gouverneur de l'oulouse aprec la mort de son frere, se se umet au Roi, et est fait nurechal, rentre dans le clottre, 380. Se met

à prècher, et attire à ses sermons une foule d'auditeurs, 382. (Mém. de Cheverny.)—Quittel'habit de capuciu par dispense du Pape, et est déclaré gouverneur de Languedoc pour la Ligue, XLI, 130. Se soumet au Roi, de qui il obtient un édit particulier pour lui et pour la ville de Toulouse, XLIII, 252. (Mem. de Cayet.) - Epouse à petit hruit Catherine de La Valette, XLV, 222. Après la mort de sa femme, il se fait capucin, 336. Va nu-pieds à Chartres avec 35 capucins trouver le Roi, 364. Fait une trève en Languedoc; vers sur sa metaniorphose, XLVI, 328. Rentre au couvent, d'où il est sorti pour commander les troupes de la Ligue, XLVII, 244. Motifs de sa nouvelle retraite, 245. Il meurt en revenant de Rome, XLVIII, 180. Son enterrement, 262. (L'Estoile.)

Joyeuse (Ant.-Scipion, duc de), fils du maréchal de ce nom, chef des ligueurs dans le Languedoc, est défait en assiégeant Villemur; se noie dans le Tarn en fuyant, XXXVI, 215. (Cheverny.) — Voir aussi, sur le siége de Villemur et la défaite du duc, XLI, 119 et suiv. (Mém. de Cayet.) — Sonnet fait sur lui, XLVI, 284. (L'Estoile.)

Joyeuse (le duc de) livre bataille au roi de Navarre; est tue dans le combat, XX, 202. (Introduct.) — Reprend Péscuas sur les huguenots, la forteresse de Maguelone, et va mettre le siège devant Montpellier , XXXIII, 228. (. Mém. de Castelnau.) — Lieutenaut général en Languedoc, tient une assemblée des Etats à Montpellier, et fait cesser les prières publiques des protestans, XXXIV, 343. Fait saisir un de leurs ministres à Béziers, 344. Lève des troupes; passe l'Hérault, 351. Prend Montagnac; livre combat au baron de Crussol; defait sa troupe, 352. Convient avec lui d'une suspension d'armes, 353. Se présente devant Montpellier, qu'il n'ose attaquer, 357. Met le siège devant Agde; est force de le lever, 359. Defend le fort Saint-Pierre de Montpellier

contre le baron d'Acier, chef des protestans, 368. Est obligé de se retirer, 369. Assiege et prend Aramon, 372. Entre à Montpellier; y remet en charge les consuls catholiques et fait cesser les prêches, 374. Prend Marvejols; est tue à la bataille de Coutras, 396. (Mém. de Philippi.) — Reprend S.-Maixant, Maillezais; défait deux régimens du roi de Navarre, XXXVI, 95. Est tué à la bataille de Coutras, 97. (Cheverny.)—Chasse les huguenous de Merueges, XXXVIII, 300. Deiait quelques troupes du roi de Navarre en Poitou; y reprend plusieurs places, 318. Est tué à la bataille de Coutras, 336. (Mém. de Cayet.) — Se jette dans le Gévaudan; s'empare de Malzyjou; assiége Marvejols, XLIII, 466; la prend par capitulation, 467. Assiège et emporte le château de Peyre, 469; et celui d'Eyssève, 470. (S.-Aubun.) - Est blessé au siège de La Fère, XLV, 202. Vient au parlement faire publier les lettres d'érection du vicomté de Joyeuse en duché-pairie, 215. Son mariage avec Marguer. de Lorraine est célébré avec une grande pompe, 216. Lice et combets au jardin du Louvre, 221. Il fait au parlement le serment d'amiral de France, 234. Est envoyé à Rome pour y faire quatre demandes au Pape, 261. Rend au Roi la réponse du Pape à ces quatre demandes, 266. Défait 500 huguenots prés S.-Maixant; leur fait couper la gorge, contre la capitulation; vers faits contre lui, 333. Est tué à la bataille de Coutras avec son troisième frère, 340. Son corps est apporté à Paris; le Roi lui fait faire un pompeux service, 357. (L'Estoile.)

JUAN (dou) d'Autriche reçoit à Namur la reine de Navarre; détails sur cette réception, XXXVII, 115; XLV, 155.

JUGEMENS (les) rendus par les parlemens avoient différens noms, suivant la nature des décisions. Les jugemens proprement dits étoient ceux qui se prononçoient sur proerit, ou sor enquête faite in juges commis à cet effet,

(lm) aont baunis, perdeut en, et se réfugient en Aln Lorraine, VI, 250. n, pape, enfreint le traité eny après la mort du car-mhuise, XIV, \$58. Se li-les Venitiens pour faire Louis an le duche de Mi-, **Kavoie un** bref **an r**oi a pour le relever du ser-à Cambruy, \$63. (Panag. if. auss rapr.) — Pait ar-ar Borpa, et le force à ab-m dignités, XV, Gu. Af-grand dévolument pour la ene au cardinal d'Amboide légat *à latere* et le gruи ф'Атцион, бр. Діаром Sees que le cardinal Ascam avoit possèdes dans le Milen ; exige que le roi de 1 encrifie Jean de Bentivo-L de Bologne, et qu'on lui otte place, 73. Estate d'a-16 Végitjens à lui ceder n Rimini, sur leur refus gue de Cambray, 81 Comdeclarer coutre la Fran**ji qu**e le dirigent, pegocie fantuens, resserra les liens ount à Heurs vitt, coi d'Auaie de detacher les Suuils zit, jur Sousde fervoles **ati**aque le duode herrare, ( France , sant declaration y prend toutes les meantes ier les Franças d'Italie ; n est battue pres de Ve-a. Renoue des negocia-🗱 Louis - XIII., elève trèspretentions, Ague avec un trans qui met a sa 🗷 Farmee espagnole , lui eventiture du royannie de que ce peruce recoit mal-nite de Savoue, 103. Le de malade ; aprés son reent il fait une vaine ten-Perrare, et s'enferme dans rof. Entame des negocia-e Channont qui vient l'y

assièger, et donne par là le temps une Venitiens et aux Espagnols de venir à son secouts; vêtu d'une cuirason et le casque en tête, il va an milien de l'hiver saueger La Micandole, qu'il force à enpituler, 105 Trouve moyen de discoudre le con-grès de Mantoue, 106. Donne la pourpre à l'erêque de Sion, enne-mi déclaré des Français; a'enferme dans Ravennes, 107. Convolut au concile à 5.-Jean-de Lateau pour l'opposer à celui de Pas convoque contre lui, 108. Tombe melede, et guérit par une sorte de miracle; met en interdit le territoire des Florentans, où le concile de Pise s'est unvert , projette de rétablir les Medi-cis; détermine Ferdinand et les Veuitiem à former une ligue avic fui contre le roi de France, 109. Heurt vin et Maximilieu sout compris dans ce traite; Jules tient un consistoire dans lequel il excommunie les cardinaux qui ont contribue à la résnion du concile de Pise, 110 Feint d'adopter un projet de traité qui lus est presente par l'ambanadeur de France; mais, au mepris de sou en segement, ouvre à lione le conule de Latras , 117. S'unit etroitement aven Maximilien contre les Vemitiena, 120. Rejetto avec dedan la mediation de la reine Anne ; est surpris par la mort, 122 Ses projets contre la France, 123. (Za-bless du règ de Louis 211) — Fact demander à la comtense de La Mi tandole, lille naturelle de Trivilee. qu'elle lui remette cette place ; sur son refus, commande a son ueven le duc d'Urbau, de l'aller assièger, 343 Il y vient lui même, eveue-nent qui favorise la prise de cette place, 340 Le l'ape y fait non en-tree par les breches, 350. Il vent aller assinger Ferrare ; mais, our Payu du capitame Jean Fort, il envoie fare le liege de la Bastide , 354 Sa douleur e<mark>n apprenant la</mark> defaite de son geus devant cette place, il essuc de se rendre maltre de Ferrare per trabison, 360. Envoce on due na nomme Augustin Guerlo pour

le gagner et l'engager à renvoyer les Français, 361. Guerlo n'ayant pu réussir, Jules quitte La Miraudole et se retire à Modèue, 366.

(Mém. de Bayard.)

Jules III, pape, reconnoissant le bon droit d'Octave Farnèse au duché de Parme, l'en investit, et ordonne à Camille Ursin de le lui remettre, XXXI, 19. Gagné par Charles-Quint, il annonce au duc Octave qu'il ne peut plus le soutenir, 20. Irrité du traité qu'Octave a conclu avec le roi de France, il menace ce prince et son royaume des censures de l'Eglise, et consent que l'Empereur recouvre le duché de Parme par tous les moyens qu'il voudra, 21.

Julian, capit espagnol, refuse de consentir à la capitulation du château de Dinant, XXXI, 261. Est forcé de céder, et retenu prison-

nier, 262.

JUMERS (la ville et le château de) sont remis par capitulation entre les mains de mess. les princes de lirandebourg et de Neubourg. XLIX, 132.

Juster public un livre intitule Codex canonum Ecclesia universa à Justiniano imperatore confirmatus, XLIX, 8. Devient secrétaire du

duc de Bouillon, 123.

JUVÉNAL DES Unsins, chancelier de France, adresse un discours au roi Louis ai avant son sacre; texte de ce discours, rapporté par l'abbe Legrand, XI, 298. (Introd.)—Est arrêté, et retenu à Moulins; puis délivré, XIII, 267. Est, remis dans l'office de chancelier, 331. (J. de Troyes.)

fils du seign. de Traignel, est envoyé au secours de Basas par le vicomte de Limoges, VIII, 91. Après avoir reconnu la place se décide à

la laisser prendre, 92.

JUVIGHT (le seign. de) est pendu en estigie pour un discours d'Etut, XLVII, 498.

K

KAIRU (Anseau de) prend la croix, I, 104.

KALIFES (les), successeurs de Mahomet, se laissent corrompre par le luxe et la mollesse, et perdent une grande partie de leur puissance, III, 4.

KARAK, ville et sorteresse sur les confins de l'Arabic pétrée, III, 9.

KARESMIENS (les): caractère de ce peuple; ravages qu'ils commettent en Syrie et en Palestine, III, 8. Triomphent à Gaza des Syrieus et des Francs réunis, 9. Assiégent Damas, 11. Se brouillent avec le sultan d'Egypte; se liguent avec Mansour; assiégent de nouveau Damas et sont entièrement défaits, 12.

Kersimon (le sieur de) rassemble 5 à 6,000 hommes, et défait 4 enseignes de Flamands débarqués au village du Conquest, XXXII, 209.

Knolles (Robert), l'un des plus habiles généraux d'Edouard, descend à Calais avec une forte armée, IV, 153. (Précis des guerr. ent. la Fr. et l'Angl.) — Accompagne le duc de Lancastre en Bretagne, 184. Engage inutilement Duguescha a renoucer au combat proposé par Th. de Cantorbie, 218. Reçoit de ses mains ce même Th. de Cantorbie vaincu et balafré, 222. Revient en Bretagne avec un grand corps de troupes, 225. Fait scrment qu'il quittera point cette province qu'elle ne soit soumise tout entière à Montfort, 288. Fait recevoir les otages du gouverneur d'Auray, et donner des vivres à la garnison de cette ville, 290. Relève l'étendard du comte de Montsort, renversé par le vert Chevalier, 298. Fait garder à vue le comte d'Auxerre, 303. (Anc. Mêm. sur Duguesel.)

LPADOR (le sieur de) est dépar arrêt du parlement pour cause d'intelligences avec le duc de Mercour, XLI, 255.

Kyatzz (Thomas), lieutenant du roi d'Angleterre, est fait prisonnier à la bataille de S.-Lo, VIII, 548. (Hist. de Richemont.)

L

MTUT (levicomte de) est blessé ige du château de Rabastens, , 458.

MONTE (le seign. de) est envoyé Roi svec Guill. Cousinot pour cier les bourgeois de l'aris et sourager dans leur défeuse, romettant que le Roi seroit

k à Paris, XIII, 281.

puntun (Le), traducteur d'une re de Charles vi écrite en laur un moine de S.-Denis, et at citée dans le Tableau du de ce roi, VI, 171.

mosse, philosophe de la Reine, et faux astrologue, meurt à de 80 ans, XLVI, 521.

sacsse, estrologue, prédit l'aset de Henri IV, XIVIII, 447. t est démenti par l'ierre l'etit,

suvrènz, lieutenant particuayant fait des informations a ceux qui se sont assembles demander la trève ou la paix, sprimandé par le parlement, poit défense de passer outre aformations, XINI, 430.

morrae pere prête se maison cise pour y tenir leurs assem-

**X**1., 364.

CHAPPLER-MARTEAU, gendre résident de Neuilly, est nomrevôt des marchands par des diques zéles assembles dans re-de-ville, au refus du seign. Inchaumont, XLV, 364. De ret avec les echevins, il procéde déposition des dixainiers de , et en etablit d'autres tout sés à la Ligue, 367. Du conseil Reine mère, il va à Chartres ver le Roi pour le supplier de

revenir à Paris, 369. Envoie prier l'avocat du roi Seguier, chassé peu auparavant de Paris, de revenir exercer son état, 371. Est arrêté à Blois par ordre du Roi, puis échange contre Bourbonne, 395. Va au parlement accompagné de Bussy et ses satellites, et l'oblige d'absoudre et remettre entre leurs mains un sergent des Seize, condamné à être pendu pour excés et violences, XLVI, 13. Demande à madame de Montpensier son petit chien, pour guérir avec sa cervelle un de ses parens; la dame le lut reluse, le gardant pour le manger, 68. Est accusé avec son fils du parricide com mis sur la personne du seu Roi, XLVII, 131.

LACOMBE (le capit.), commandant de Sommerive, preud un grand nombre d'eunemis au filet,

XXX, 122.

LACROIX (le capit.), un des chefs de la Ligue portant des secours à Chartres, est défait et mis en deroute, XXXVI, 192.

LACROIX, mestre de camp, est tué à la prise de la ville de Ham, en Picardie, par les troupes du Roi,

XLIII, 49.

LACROIX, capit. d'arquebusiers, enlève un convoi aux ligueurs, et reçoit du Roi (00 livres de récom pense, XLIV, 578.

LACROIX (Michel de), abbe d'Orbais, est tue par les fils du teu seign.

de Brœil; causes de cet assassinat, XI.V., 154.

Incuntz (le capit.) repouse les Impérioux dev. Montcalve, XXX, 250.

Lanuiteur (Jean de), trésorier

de France, est envoyé en ambassade auprès du comte de Charolais, XIII, 361. Fait la revne des banuières des métiers de Paris, 367.

L'Advenu (Martin), confesseur de la Pucelle, lui annonce qu'elle doit se préparer à la mort, VIII, 305. Par ses exhortations calme les transports de sa douleur, 306. L'accompagne au supplice; ne cesse de l'exhorter, 308.

LAFFEMAS, jadis tailleur, puis avocat, se fait écrivain; paroles d'Henri IV, auquel il présente un

de ses livres, XLVIII, 25.

La Fin (le sieur de), gentilhomme, agent secret du duc de Savoie, gagne le maréchal de Biron, XXXVI, 435. (Mém. de Pontlevoy.) — Défend vaillamment le village de Lagny, où il est blessé et fait prisonnier, XL, 120. (Mém. de Cayet.) — Est confident du duc de Nemours, XLVII, 260. Est confronté avec le maréchal de Biron, 335. Est tué en plein jour sur le Pont-Neuf, 527. (L'Estoile.)

LA FONTAINE, sergent, est condamné par le parlement de Rouen à être pendu avec les nommés Champhyon et Dallier, pour avoir tenté de donner entrée dans la ville au duc de Longueville et au maréchal

de Biron, XLVI, 236.

LAGARDE, gentille, est tué dans que affaire conduite par B. de Montluc près de Marennes, XX, 479.

LAGARDE (le sieur de) fait soitir du bourg d'Arques une troupe de ligueurs, dont il tue et désarme un grand nombre, XXXIX, 286.

Laco (le capit.) se distingue nu siège de Thionville en combattant les assiégés qui font une sortie dans les tranchées, XXI, 438.

LAGRANGE (le capit.) sauve la ville de Mouzon de l'incendie, XVII, 320.

LAGRANGE-COURTIN, maître des requêtes, juge de la chambre royale pour la recherche des trésoriers, reproche au chancelier de ce qu'on sauve les plus grands coupables et qu'on pouit les petits, XLVII, 204

LAGRANGE - SANTERLE, SCHUILL

des plus vaillans de son siècle, mais insigne voleur, est exécuté en place de Grève, XLVII, 384. Ses deux frères sont décapités, 385.

Coulonces, se joint au counte d'Anmale contre les Anglais, VIII, 95. Prend part à la bataille de la Brossinière, 97. Défait les Anglais à Ardevon, près du mont S.-Michel, 100. (Mém. conc. la Puc.) — Est tué au siège de l'ontorson, 441. (Richemont.)

LAHATE (le lieuten.), gentille, se distingue au siège de Poitiers; se soulève contre le Roi; est tué per

S.-Souline, XLV, 120-

LARINE (Et. de Vignole, dit), capit. de Crespy, défend cette ville contre le duc de Bourgogne, VII, 319. (Mém. de Fenin.) — Déserpérant de sauver Orléans, il s'éluigne avec le comte de Clermont, VIII, 38. Meurt sans avoir rien conservé des sommes considérables que le Roi lui avoit données, ni de culles qu'il avoit gagnées par le piliage, 71. (Tabl. du règ. de Ch. 711.) --Est chargé de faire une course devant Montargis pour connoître les positions des assiégeans; découvre un passage pour entrer dans leur camp; avant de s'y engager demande l'absolution à un chapelain; singuhere priere qu'il fait à Dien, 136. Entre dans le camp, met le feu dans une partie; force les comtes de Warwick et de Suffolck à se retirer, 127. Par cette entreprise hardia fait lever le siègeaux Anglais, 128. Entre subitement dans la ville du Mans, a l'aide de quelq**ues intelligences** qu'il a dans la place; force les Anglais à se retirer dans la tour Ribendelle; noms des seigneurs qui l'a compagnent, 132. Poursuit les Anglais qui out levé le siège d'Orléans, 178. Assiste au siège de Jargesa, 181. (Mém. conc. la Puc.) — Est envoye au secours du sire de Commercy, 467. Defend Gerberoy contre le comte d'Arondel, 478. Tente une entreprise sur Gisors avec Naintrolles et l'eneusie, 492. l'eu de



de, 510. (Richemant.) urns (Enstache de) ast fait mier du gouvernement établi yes, VI, 335.

LAIN (Jucq de), chevalier bouren, obtieut du duc de Bourgoe soutenir l'entreprise d'armes ée par Jesu de Boniface , IX, Va en Ecome, où il soutient meille entreprise contre Jeou u, frère du comte de ce nom , mire du Rui, 446 et suiv. id à Bruges une entreprise d'ac-matre Th. Que, chevalier an-450. Y cat blesse, 462. Renà terre sum adversaire, \$63. pendant un an en pas d'atmes lons sur-Salne, X, 3. Descripin lieu du pas d'armes , 5. Le d'ooutre Pierre de Chandan , mitre J. de Bouiface, 14, condard de Rosiliou, 20, coutre in de Ste.-Helène, 31, contre Rabatia, 35, contre Jacques malies, 37. Une acconde fois s le même, 39. Une troisième atre la même, \$1, contre de Busam, \$2, coutre J. de 100ve. \$5, contre timperd de 100v. \$5, contre la Pieton, \$5, e un grand souper aux chevaput out dispute le pas, et da-**Pilos Pres a quelques-una d'euc** acquiert une graude renom-Sa. Regat le collier de la Topor, 53. Joute avec le coeste de dos, Go Danger qu'il court H Ondenarde, au milieu des gis refuelles, 20. Comment d Hivre, So Sc met a la pourdes entremas, accompagne de wes obvialiers, %. Sauve par woure un grand nombre de iera un village de laskeran , 88. Tass. son frere des mans des nie, 80. Monte le premier sur miles and de Gande gre, est **d'un** comp de pique, 107. Let en coup de canon devant le m de Nouques, 138. Ses fonés

railles ; est regrette du dac de Bourgogue et de toute l'armee, 139.

LATAIR (J. de) est tue à la betaille de Grandson, X, 395.

Lazars (Philippe de), frère de Jacques, entreprend de faire une course devant Gand; est obligé de se retirer, X, 123. Est taé à la ba-taille de Montibéry, 240; XI, 369. LALAIS (Phil., comte de), grand baille de Montibéry.

bailli du Hainaut, fast une magnifique réception à la reine de Navarre, XXXVII, 107. Resolution qu'il prend avec elle sur les moyens de

secouer le joug espagnol, 113. Lanais (Simon de), oncle de J. de Lalain, accompagne ce chevalier en Econe, et soutient avec lui une entreprise d'armm, IX, \$66. Est en-voye a Oudenarde pour a assurer de la lidelite de cette ville , X , 69. Fait une sortie contre les Gantois rebelles, en tue plusieurs; se retire en bon ordre et sans perte, 70. Fortifie la ville, 71. Foit apporter des pier-res et des cuilloux sur les more par se fomme, ses parentes et les da-mes, 72 Comment il parvient à savoir des nouvelles de l'armée du duc, 🚮 Vole au secours du seign. Maldega**m surpris dans une embasende,** 117. Perd son etendard, 128. Va au devant des Gantots a la tête de 50 chevaux, 153. Les fait escarmoncher, 145 Est nomme lientenant general du batard de Bourgogne pour allet combattre les Sarrastin, 253

Latanne (Th. de.), ecoyer du tot d'Angleterre, defend une entreprice d'atmes contre Plul. Bouton, X, 266.

LAGABOR est fait maitre d'hitel erdanare, en recompense de sa gaperepue resistance dans la ville de Landracies, XVII, (tip. (Introd.) Emporte d'assent ou fort voice d'A-vesues, XIV, \$23. Vicut au secours des Français surpris dans une con huscade, et repouse les Imperioux, 439. Est tue au siège de S. Dinier. 536 (Du Bolles .)

Latita (Michel), tourgeun de Parts, reconde le connetable de Ri-

chemont, et le rend maltre de Paris, VIII, 489.

LAMARE, habitant de Chaumont en Bassigny, est roué vif pour avoir tué dans leur lit le mari, la femme et sa propre tante, XLVIII, 77.

LAMBERT, potier d'étain, fanatique bourguignon, est choisi par le peuple de l'aris pour le commander, VI, 337. Fait égorger tous les prisonniers, 340. Fait mettre le feu

au Châtelet, 341.

Lamego (l'évêque de), ambassadeur de l'ortugal à Rome, se plaint au cardinal Barberin de ce qu'il l'oblige à aller seul par la ville, l'exposant par là à le livrer aux mains de son ennemi l'ambassadeur d'Espagne, Ll, 284. Est attaqué en revenant de chez l'ambassadeur de France, 287. Est forcé de retourner chez lui, quoique victorieux, 288. Résolution prise par le l'ape dans une congrégation extraordinaire tenue à son égard, 295.

LA Molière, contrôleur des guerres, se distingue à la défense de

Sieune, XXI, 219.

LAMOTE (le seign. Alain de ) est tué avec son fils Guillaume au siège

de Beuvron, VIII, 433.

LAMOTTE-SERRART, gentilh. d'Anjou, du parti du duc de Guise, est établi gouverneur du château du Mans par le peuple de cette ville, XXXVI, 130.

LAMOTTE, commandant de Gravelines pour le roi d'Espagne, est tué d'une arquebusade au siège de Donrlens; origine de ce seigneur,

XLIII, 50.

LANCASTRE (le duc de) débarque en Normandie, et y commet d'horribles ravages, IV, 129. Est envoyé à Calais avec 30,000 hommes, 155. N'en a pas plus de 6,000 quand il arrive près de Bordeaux, 156. (Précès des guerres entre la fir. et l'Angleterre.) — Est envoyé en Bretagne pour soutenir le comte de Montfort, 183. Fait serment de planter son enseigne sur les murs de Rennes; conçoit heaucoup d'estime pour Duguesclin, 184. Jure

toutefois que s'il tombe jamais dans ses mains il ne le relàchera pour aucune rançon, 185. Strategène qu'il emploie **pour attirer à un com**bat la garnison de Rennes, 187. Est trompé par un bourgeois de cette ville, 189. Veut voir Duguesclin et lui expédie un sauf-conduit, 193. Le reçoit dans sa tente, 196. L'engage a prendre parti d**ans son armée,** 197. Lui fait présent du plus beau coursier de son écurie, 199. Défense qu'il fait publier à l'occasion du combat entre Brambroc et Dugeeclin, 201. Félicite ce dernier sur sa victoire, 202. Soins qu'il donne au siège de Rennes, 203. Est reçu lui dixième dans la place, plante son étendard sur les murs, lève k siège, 206. Va faire celui de Dinan, 209. Accorde une suspension d'armes à la garnison, 210. Accueil qu'il fait à Duguesclin, qui vient réclamer justice dans son camp, 213. Commande à Thomas de Cantorbie de lui rendre son frère, qu'il tient injustement prisonnier, 214. Consent à aller à Dinan pour être témoin du combat que Duguesclin et Themas de Cantorbie doivent se livrer. 217. Presse Dugueschin de cesser le combat, 221. Lui témoigne un surcroît d'estime; lui donne le cheval et les armes du chevalier dont il a triomphé, 222. Lui remet Olivier son frère; reçoit ordre de repasser la mer, 223. Il tombe malade, 224. l'asse la mer avec grand nombre de gendarmes et d'archers pour se rendre auprés du prince de Gelles, qui va soutenir Pierre-le-Cruel, 400. Commande le 1 et corps d'armée à la bataille de Navarette, 410. (Anc. Mém. sur Duguesclin.)

LANDAIS (Pierre), favori du duc de Bretagne, est livré par le duc lui-même à ses ennemis, qui le sont

pendre, XIV, 160.

LANDEBERG (Hans-Ludovic de '. un des colonels du duc de Wittemberg, auteur principal des rehellions des lausquenets, est arrête a Lyon, jugé, condamné à avoir la tête tranchée, et exécuté, XIX, 273.

## LAN

Lasus (Gilles de), seigneur flamad, est tud à Zara, I, 156.

Landiano, nonce extraordinaina du pape Grégoire xiv, arrive à Beims; y publie un monitoire qui crdonne aux catholiques d'abandonner sur-le champ un prince hérétique et relaps; le paclement enregistre malgré lui cet acte violent, colui de Toura le brûle, XX.]250. (Incolui de Toura le nonce en France, XL, 216. Arrêt du parlement contre lui et contre les monitoires dont il est porteur, 260. (Illes, de Coyet.) XIIV, 230. — Publie les lattres monitoriales du Pape coutre le roi de Navarre, XLVI, 149. (L'Estoile)

Languou , échevin de la ville de laris, a'empare de la porte Saint-Denis et la livre au sieur de Vitry, charge par le Roi d'entrer par cette garte, XLII, 195 (Mém. de Car et ) Porte au duc de Mayenne le levre da Manant fait contre les politiquas, et principalement contre le sac, XLVI, 537. Sa reponse à mus compagnie de bourgeois qui vienment lui annoncer qu'ils ont pre-senté une requête au parlement pour avoir permission de s'amem-lier, afin de pourvoir à la mécessité do paurre peuple, Str. Est fait **mitre des requêtes par le Rouen recoun**oissance du service qu'il fai a rendo, XLVII, 15. Part qu'il a à la redaction de Paris, 19 et suiv II horangue si mal a l'assemblée des sotables, que l'écherm Talon prend la parole pour lui, hon mot du floi à ce sujet, 185 (L'Estode)

LANGORAN Montferrand, haron de, de parti protestant, chasse de Bergerac, s'empare de l'erigiout, quitte ce parti parce qu'on lui âte le gouvernement de cette ville, XXXV, (39.

Lancuer ( Hubert ), français protestant retire en Allemague, est genvoyé à diverses reprises près de Charles 12; comment il est muvi du mossacre de la S.-Barthelemy; In hardioue de ses écrits lui fait une

grande réputation ; il reçuit Jucq -Auguste de Thou à Bade ; ses qualités, XXXVII, 276.

Lianur (liue de ) commande la garnison de Compiègue, assiègre par les troupes du Roi , VII, 26t. Frappe en présence du duc de Bourgogne un benssier de ce prince , 336.

LARROY (Lamon de' est fait prisonnier au siege de Sousons, qu'il défendoit, VII, 262.

LARROT (Raoul de) passe au service de Louis x1, se distingue au siège du Quesnoy; récompense qu'il reçoit des mains du Roi, XII, 85 (sote)

LANKOT, vice-mi de Naples, reçoit l'épée de François : à la hataille de Pavie, XVII, 68. Le traite avec tous les epards dus à son rang, 69. Comment il le détermine à se lauser conduire en Espagne, 71-Conduit le Roi à Gênes, pais à Barcelone, 72. L'établit deus une maison de compagne près de Valen-ce, 73. (Introd.) — Vient prendre le commandement de l'armee conféderes à la place de Prosper Colunne mourant, \$52. Delibére de surprendre Bayard, loge à Re-bee, \$53 Instruit de l'approche de l'armee qui arrive de Prance, se retire à Pavie; appelle auprès de lui le duc de Bourbon et le marquis de Pescaire; revient à Milan, 457. En sort avec le duc de Honrhon et le marquis de Pescaire, 458. Justruit de l'entreprise forme sur Na ples, veut se tourner de ce cête; en est détourne par le marques de Pessaure, \$63 Stratagéme qui d'emplote pour retenir les lansquenets, 16 Se rend maître de Lastel-Somt-Auge, 4-8 Moue François i prisonnier a Pisarqueton; obtient du Pape et du duc de Perrare de l'argent pour payer sea troupes, XVIII, 7 Con but le Rot en Espagne ; dan-ger qu'il y court, 10. Fait une treve avec le Pape su nom de l'Einpercur, 25. (Mon. de Du Bellay.)

La Nova compose ses Mémorres dans une prison, XX, 17, Idée de

sou caractère et de ses Mémoires; sa modération, 18. Est chargé par Charles ix du commandement de La Rochelle; justifie l'idée que le monarque a conçue de lui, 162. Défend cette place contre le duc d'Anjou; est obligé de la quitter, et de venir dans le camp du Roi; ne prend aucune part sérieuse au projet que lui proposent les princes mécontens, 163. Fait naître des obstacles, amène des délais qui forcent les deux partis à faire la paix, 164. Reçoit un coup mortel devant le château de Lamballe, 256. (*Introd.* aux Mem. de la sec. moitié du seiz. siècle.) — Défait Puy-Gaillard dans le Poitou, XXV, 149. Fait des levées pour se jeter dans les villes rebelles de l'landre, 199. (Mém. de Tavannes.}— Récit de ses conquêtes en Poiton, XXXIII, 493. (Castelnau.) — Sa naissance, sa familie, son éducation ; paroit comme page à la cour de Henri 11; cmbrasse un plau d'études où il fait de rapides progrès, XXXIV, 85. Fait ses premières armes en Piémont sous le maréchal de Brissac'; trait de piété filiale, 86. Se lause entraîner dans le parti protestant par d'Andelot, 87. Son admiration pour les qualités brillantes du duc François de Cuise; il accompague Marie Stuart en Ecosse; se rauge sous les étendards du prince de Condé; prend part à la bataille de Dreux; dirige l'amiral dans sa retraite, 88. Péuètre dans la ville d'Orleans et s'en rend maitre; fait des levées dans les provinces voisines, 89. Donne un des premiers le coaseil et l'exemple de se dépouiller pour faire subsister les troupes étrangères conduites par le duc Casimir, 90. Court le plus grand dauger en passant la Loire avec ses troupes; est fait prisonnier à la bataille de Jarnac, puis échangé; fait le siège de l'oitiers avec Coligny; est de nouvenu fait prisonnier à la bataille de Montcontour, 91. Est cchangé contre le capitaine Stroz-41, sa generosite en cette occasion; remporte une victoire sui Puy-Gail-

lard; maintient parmi ses troupes la discipline la plus exacte, 92. Sui humanité, sa douceur parmi les horreurs de la guerre; est blesse su siège de Fonteusy, 93. Est charge de veiller à l'exécution du traite conclu à S.-Germain, 94. Est force de rendre la ville de Mous au duc d'Albe, 95. Est appelé à Paris; a conférence avec Charles IX; négocie avec les Rochellois, 96. Sa moderation dans cette circonstance, 97. Il accepte le gouvernement de La Rochelle, 98. Bat les troupes royales dans plusieurs soi ties, 99. Abresvé de dégoûts, il se retire dans le camp du Roi; empêche le complet du roi de Navarre et du prince de Condé d'éclater, 101. Fait accepter aux Rochellois des propositions avantageuses; se r**ange du parti des** politiques; se rend à La Rochelle; crée une marine armée de vaisseaux en course, 102. Rejette les propositions de Cather. de Médicis; va trouver le duc d'Alençon, 103. Lève une troupe de cent cavaliers, et la conduit au roi de Navarre; fait rejeter l'alliance avec les Turcs, 104. Met l'épée à la main avec Lavardin; est nommé surintendant de la maison du roi de Navarre, 105. Echappe à la mort que l'ambassadeur d'Espagne à Paris lui prépare; part pour la Flandre, 106. Est fait prisonnier près de Lille par le marquis de Richebourg; est enfermé au château de Limbourg; comment il y est traité, 107. Sa résignation, sa patience, 108. Sa maladie; il est transféré dans la citadelle de Charlemont, puis réintégré au château de Limbourg, 109. Consent à recouvrer sa liberté par la perte de la vue; est détourné de cette résolution par sa femme, 110. Comment et par qui il obtient enfin sa liberté, 111. Il est échangé contre le comte d'Egmont, 112. Part avec mad. de La Noue pour Genève; publie ses discours politiques et militaires; est chargé de la tutéle de la sœur du duc de Bouillon, 113. Va trouver le duc de Longueville à S.-Quen-

Mend la ville de Seulis coule due d'Aumale à en lever e, 115. Reçoit de Heuri in un de maréchal de France; se pas aux combats d'Arques, amporte le faubourg Sautet de Paris, ou il est bleme; eend le siège de Lamballe en me, 216. Yest blesse, meurt teomtour, 117. Idee sur 108 100, 118. Eloge de 101 Men 119. L'impartialité en fait sipal mérite, 120. (Notice.) fait prisonner à la bataille **planatour, e**t sauvé de la mort ine d'Anjou, 273. Sou entre-tee le cardinal de Lorrane, no reflexiona aur les guerres **étés de pa**ry faits avec les ans, 289. (La Nuue.) — Sa te lors du siège de La Ro-Myersement jagee, XXXV. **cide les pro**testans a renous guerre, 101. S'oppose aux 1 du roi de Navarre, 156. de Boullon.) — Let bless e de Paris , XXXVI, 15§ 🗝:) — Accepte malgre lin idement de l'armer du Longueville devant Scala, K, 174. Sa barangue aux ca 6, 175. Son discours dans le du Rot sur les moyens de et de rumer la lague, 329. me dans une attaque faite Denis, XL, 76 Envoye en m, d y est blesse et mart des nen blemure, any Eloge de neur, ago Son epitaphe, alles paroles qu'il adresse a Moutimettin, 193 bes die **el**itique et militaires, 293 - Ayant decim de Caret partie faits pour le tuer, le Paris; pourquoi il est lui et de la fienna more, XLV **itient** du Norma declaration **पुष्टम से प्र**ेट हो हुन्छ र सम्मान है जी तह ह raniaic et de conflucation des **uta rele** lles qui l'at ope ei w Lambadle MAI, 3as treet etroga en place de

Greve pour cause d'inceste, XLVIII)

Langue (le capit.) dans une carasonche etend mort à terre d'un coup d'epicu en Allemand qui lus a tue son cheval, XXXII, 347.

LABRAC (le seign. de), envoye de Rome au secours de M. de Strossi, est fait prisonnier en chemin, et condust au marquis de Marignan, qui le truite avec une extrême 11gueur, XXI, 200.

Lansqueners (les). Sens de ce mot; manière de combattre des lausquenets, depuis quand ils se mirent a cheval, XXIV, 380.

Lansac (le seign, de) est en-voye par le Roi en l'ologue suprés de l'evêque de Valence, charge d'un service de Valence, charge d'un recit concernant la journée de la S.-Barthelemy, WHI. ment il est delivre, se rend à Conum auprés de l'exèque, qui le retient juique la lin de la negociation, i.i., Apres le d scours pronon ce par l'evéque dans la diéte generale, il va vinter plusicurs seigneurs poloniais, 133 Mém de J. Chois polonaus, 133 - Mém de J. Chorr non) — Se rend maître du château de Touvou pour la Ligne, XXXIX, 333 S'empare de La Fleche, aoste-ge le château, 334 Est force de faire sa reteante au Mans, 335. Est fait pris sommer park, sicur Bote Doughto, et covoye un château du lacr, dont il sarvient a se remire mater, 326. Rond le château de Touvois au Rot, los prête serment de Indebito a i jo-Malgre son serment entertient des intelligences avec dealitaneurs, Ma, 57. Teute sur le Mans une entreprior qui echous, se retais en Breta-gue, 58, flevious dans le Maure, surprend Mayonno et en asstege k château, 63 dachattii devant ei tte place, 66. Sientiali en las tagnes, 65.

la petite ville de Busque, XIX, 164 Laon e le viconité de la fils de Jean de Montagu, obticut que les restes de son père soient deposes dans le monastère des Célestins de Marcoussis, VI, 285.

LAPART ou LAXART (Jean), oncle de Jeanne d'Arc, va trouver seul Baudricourt, et lui fait connoître la mission dont Jeanne se dit chargée, VIII, 245. Accompagne sa nièce, qui vient elle-même à Vaucouleurs, 246. Reste avec elle tout le temps qu'elle y séjourne, 247. La ramène au Petit-Burey, puis, cédant à ses instances, revient avec elle à Vaucouleurs, 248. La conduit à Nancy, 250. Achète à ses frais un cheval pour elle, 253.

LAPIERRE (Albert de), capit. suisse, résiste aux discours du cardinal de Sion, et ramène 14,000 Suisses dans leurs cantons, XVI, 289. (Mém. de Fleurange.) — Est tué à la bataille de la Bicoque, XVII, 379.

( Du Belley.)

LAPLACE, consciller au parlement et grand ligueur, reçoit ordre de

quilter Paris, XLVII, 61.

LAPLANCHE, homme de lettres attaché au maréchal de Montmorency, est appelé auprès de François in pour donner son avis sur l'état des affaires; est retenu quatre jours prisonnier, XXXIII, 96.

LARAMÉE, se disaut fils naturel de Charles IX, est pendu en place de Grève pour être allé demander à Reims l'onction royale, XLVII, 162.

LARCHER, recteur de l'Université, prononce l'oraison funébre du duc de Bourgogne, VI, 352. Plaide avec beaucoup de chaleur dans le parlement contre les assassins de ce duc, 357.

LARGHER (Claude), conseiller au parlement, seconde le président Brisson dans les services secrets qu'il rend au Roi; il éprouve son triste sort, XX, 253; XL, 375 et 378;

XLVI, 193.

LARGENTIER, grand partisan, est emprisonné pour ses concussions, XLVIII, 273. Détails curieux sur ce partisan, 274. Sa conduite en prison, 280.

LARGESSES OU LIBÉRALITÉS des 1018 de France dans leurs grandes assemblees; en quoi elles consis-

toient, et comment elles se publioient, III, 101.

LA ROCHE, lieutenant du capitaine de Vassé, meurt en s'emparant d'un ravelin devant la forteresse de Casal, et expie ainsi la négligence dont il s'est rendu coupable, XXIX, 360.

LA ROCHE (le capit.), commendant Marvejols pour le parti protestant, rend cette place par capita-

lation, XLIII, 467.

LABORDELLE est pendu à Paris pour avoir contrefait les scesux de la chancellerie, et un autre son complice pour avoir scellé avec ces sceaux plusieurs lettres d'impor-

tance, XLV, 278.

LARTUSIE (le capit. de), gouverneur de la citadelle de Châlons, promet au maréchal d'Aumont de rendre cette place moyennant 10,000 écus, et le trompe en faisant prisonniers ceux que le maréchai y envoie pour la recevoir de ses main, XXXV, 385.

LARUE, un des Seize, après l'exécution barbare du président Brisson les shandonne, XLVI, 195. Attaque Launoi dans la rue, et tous deux se disent mille injures, 221.

LASALLE (le capit.) est blessé et fait prisonnier au siège de S.-Paul, XIX, 234.

LASCARIS (Constantin), seigneur grec, est suit prisonnier, I, 210. Est battu à Atramittium par le prince

Henri, 330.

LASCARIS (Théodore), prince gree, est élu empereur dans Ster-Sophie, et quitte aussitôt Constantinople, en donnant rendez-vous en Asie à ceux qui veulent partager son sort, I, 53. Se rend maître d'une partie des provinces d'Asie, 67. Presse vivement le prince Henri qui étoit venu l'attaquer, 76. Se fait couronner à Nicée comme empereur d'Orient; ouvre des négociations infructueuses avec le Pape et traite avec le roi des Bulgares, 88. Defait l'usurpateur Alexis, et le relègue dans un menastère; fait la pais

avec l'empereur Henri, 93. (Notice.) Part la guerre aux Français dans la Natolie, 322. Est battu per l'ier-re Bratequel et Payen d'Orleans, 326. Rompt la trève qu'il a fuite avec l'empereur Henri, 422. Se porte du côte de Squise avec toutes ses forcon, 424. S'entend avec le roi de Bulgarie Pour attaquer tous deux l'empereur Henri, 426. Assiege la ville de Squise et le château de Ci-hotos, 430. Leve le siège de ces denz places, \$40. Envoie des forces contre Nicouredie, \$40. Propose une treva qui est acceptec, 4 6. ( Ville-Mardonia.) - Epouse la princesse Marie, fille de l'imperatrice Yolanl'Empire en vertu de ce mariage, 160. Promet sa file Endocie à Ro-bert de Comptenson , 467. Montre des pretentions à hert de Courtenay, et meurt, \$70. ( Décad. de l'Emp. lutin.)

Lascanie is (Théodore), file de Votace, lui aucicède, mais a la pas ses talens; fast une expedition mailieureuse contre les Bulgares; se labau dominer par un favorit disgracio Michel Paleologue, liked Andronic; los rend ses bonnes gràces; le du**racie de u**ouveau , le cappelle et lui scorde la plus grande puissance,

I, 505.

Laavien, hussier ou parlement, **est mu en prison pour propos sedi**tieux; un de ser conpagnons en meuri de ansissement, XLV II. (33.

Lasaux, tapasser, sort de l'aris comme politique, sa combute au temps des Barricades, XLVI, 663.

Laying ( let ) assispent Constantimople; sont reponses dans une premiere attaque, I, 26 j. Remonsent dans un second assaut, 270. Se rendent maltres de la ville, apa Butin qu'ils y font, 276. Trennent un consest pour l'election d'un empereur, 281.

LATOUR le comte Signmond de . envoye en li dojme pour entou lee **les plaintes** des habitaus divisiveus treeux pour cause de religion, pac**vient a y** retablir le caline, XIII ,

lators, génou, etent prés de

faire banqueroute est errêté, maje se sauve chez l'ambassadeur d'Angleterre, ALVIII, 254. Est condamné au curcan et aux galères, XUX, 219

LATOUR (un nommé) se fait tailler de la pièrre à l'âge de 58 aus, et escrit parfaitement en six jours, XLVBI, 34r.

LATRAPE ( le capit. ) est tué avec six des siens en s'emparant d'un ravelin devant la forteresse de Casal,

XXIX, 360.

Lausseenz (M. de), évêque d'Ocléans, se plaint à la Faculte de théologie de Paris d'un nommé Meldrec, envoyé à Orleans par M. de Senlis exprés pour troubler cette ville et denigrer tout son clerge, XLV 1, 223.

Launira ( le seign, de ), neveu du seign, de Villebou, est tué an siège

de S.-Peul, XIX, 235.

LAURIE (Nicolas de), chevalier de Jacq. d'Avesque, se suuve de la mort, I, 202.

Laurar (le seign, de) est tue à la bataille de La Bicoque, XVII, 379.

LACKAY (Matthieu de), cure de S. Benoît de Paris, est un des redecteurs de la declaration politique des Seize, XX, 265. Préche au sermon contre lleurs iv et son abjuration, 270. (Introd.) — Propose dans une nisembles de cette faction d'elite der bourgeois sûre pour former un onnaeil secret, et de renouveler le serment de l'Union, XI., 364 Le con poil secret des Seize tient ses seauces chez lui, 351. Se sauve en Flandre apres le meurtre du président Brisson, august it a participe, 384. (Mêm. de Caset)

LALBAT lessencile', commandant de la ville d'Eu, se rend a composttion a Henri av, XIIV., 351

Lagrant Gudl, de' conseiße (Cassieger Mantes, IV, alja Stratagéme dirij cimbjone boot beneftet quie ette place, aft, Commence avec les arbidetriers à attaquer les Anglar-devant Auray, 292 S'unit sux chefe de bandes que vont en Espegne, 326.

Liunor [Olivier de], écuyer fla-

mand, est tué d'un coup de pique à la bataille de Gavre, X, 147.

LAUNOT (le seign. de), gouverneur de Hollande, attaqué par les Gantois près du village d'Eluersèle, les bat et les met en déroute, X, 108.

LAUNOY (Matthieu), prêtre et ministre renégat, s'entretient avec M. Cotton, oncle de Pierre de L'Estoile, sur le procès de Brigard, et annonce que ses juges scront tués, XLVI, 184. Préside plusieurs assemblées des Seize, 185. Fait des excuses sur le papier blanc proposé à la signature des Seize par Bussy, assurant qu'on n'y mettra rien que de bon et de saint, 186.

LAURENS (Honoré Du), député de Provence, propose aux Et its de députer vers le légat pour le supplier de ne pas quitter Paris, XLVI, 470.

LAURENS (maître), tailleur : arrêté comme politique, est délivré par ceux mêmes qui l'ont arrêté; il informe le gouverneur de S.-Denis d'un complot contre la vie du Roi, XLVI, 154.

LAUTREC (Odet de Foix, seign. de), chargé de veiller à la sûreté du concile de Pise, est blessé dans une émeute en voulant rétablir l'ordre dans cette ville, XV, 110. (Tabl. du regn. de Louis x11.) — Est laisse pour mort à la bataille de Ravennes, XVI, 48. (Mém. de Bayard.) - Assiège Vérone, 364. La prend par composition, 365. (Fleurange.) - Est fait maréchal de France, XVII, 16. Accable d'humiliations le vicux marechal J. Trivulce, 38. Son excessive sévérité augmente le nombre des partisans de François Sforce; il revient en France, 48. Est renvoyé à Milan par le crédit de sa sœur; à quelles conditions il part, 49. Perd Milan et les principales villes du duché, 50. Veut assicger le château de La Bicoque; mais, sur les instances des Suisses, livre combat aux cunemis et est mis dans une deroute complete, 51 Revient en France, sollicite une audience da

Roi, qu'il n'obtient que par l'entreintse du connétable, 52. Se justifie pleinement, 53. Délivre Clément vil et reçoit ordre d'entreprendre la conquête du royaume de Naples, 99. Soumet presque toutes les places fortes de ce royaume, mais auccumbe ensuite à la contagion qui cuasume son armée, 102. (Introd.) — Chargé de porter de l'argent aux Suisses, est averti de la résolution qu'ils ont prise de rompre le traite de paix, et se retire à Galeras, 264. Est envoyé pour assièger Bresse; se retire à Crémone, puis à Milan, 273. Est laissé par le duc de Bourbon gouverneur du duché de Milan; va assièger Bresse, s'en rend maltre, et la remet aux Vénitiens; se porte sur Véroue, 275. La recoità composition, et la remet aussi aux Vénitiens, 276. Est envoyé gouverneur à Milan, 344. Marche contre Proper Colonne, 351. Se retire à Milan, 352. Abandonue cette place, 354. Rentre dans Crémone qui s'est révoltée, 357. Envoie Frédéric de Bozzolo pour reprendre Parme, ce qui ne peut être exécuté, 358. Se retire dans l'Etat de Venise, qu'il est bientôt forcé de quitter, 359. Rassemble son armée, envoie demander aux Vénitions les secours auxquels ils sont tenus, 366. Marche sur Milan, se retire à Cassin, 368. Se voit forcé de livrer comhat ; détails sur la bataille de La Bicoque, perdue par l'obstination des Suisses, 377. Se retire en France; reproches que lui fait le Ro; comment Lautrec se justifie, 384. Est envoyé an secours de Fontarabie, comment il parvient à ravitailler cette place, 391, et à défendre Bayonne, 425. Reçoit le commandement de l'armee anglo-française destince à remettre le Pape en liherté, XVIII, 30. Passe les monts et se rend à Lasti**sane ; noms des** seigneurs qui l'accompagnent, 44. Assiege Bose, qui capitule, 45. Entre dans Gênes, dont il donne le gouvernement à Théodore Trivulmarche sur Alexandrie, 47-

, et la prend per capitulenet antre les mains des le Franç. Sforce, 48. Se et tout le pays de l'Olumpare de Biogras; preud mont, la préserve de l'inp. Le remet aux mains du den , marche aux Planance, es remontrances du légat , So. Conclut le marage s, lik du dua de Perrare, upo Renec, fille de Louis Passe l'hiver à Bologue; se locemat, 5s. Entre dans la **va log**er à Nochière, 53. ans un lieu nomme Troye; quel-jues petits comb in Imperiona, commandes rince d'Orange, 55. Commanque de se rendre moiaples, 58. S'empare de Ven capitulation; arrive deples, 59. Campe à l'ouge-astruit deux forts, 60. Mourt adie qui se met dans le oms des seigneurs qui sucavec lus, 75. (Mein. de lay.) — Sa repunse fière tonés qui lus reprochent de pas levre combat as prince a, XXV, 31. Seconde faute K teproches; il soumet tou-Antre des environs de Natre autres celle de Melphe, me le prince ilé ce nom à killeville pour en tirer ran-. Lau fait present de deux **lunt** il a'est rendu maltre, **igo Noples, qu'il manque de** por as faute, meurt de la fa. (Viselleville.) - Meurt rayec l'ierre de Navarre; nifetes pour eux par berdin. e, XLV, 'lo. (L'Espule). FURT, mineur angleis, tra-B siege de S Quentan aux muce, XXXII, (5).

s (le segni de , se punt a din pour aller au seconts de de Blom , IV , 136.

s (Andre de), depuis mare-Lohaic, jeune homme âge as, accompagne le cumte le à la botaille de la Brossinière, VIII, 96. Y est fuit cheenlier, 98. Se read à Sully emprés du Rot avec son frère, 183. Rend Laval à Talbot par composition, 220. (Mém. conc. la Pus.) — Assège Mortang, et force les Anglau à se rendre; nome des arigneurs qui le secondent, 5\$1. (Rentamont.)

Lavat (Guy de), seign, de Mont-Jean, accompagne le comte d'Au-male à la bataille de la Brossindre, VIII, 56. Ecrit a ses mère et aieul dames de Lavel et de Vitre, qu'il est acrive à Loches, où il a vu le Dauphin; portrait de ce prince; qu'ensuite il est alle à S.-Aignan, où il a ete requ par le Roi; qu'il a est excuse d'amener avec lui m pen de monde, 223. Qu'il est parti avec c prince pour Selles en Berri; qu'il y a va la Pucelle, qui lui a promis de lui faire boire du viu a l'aris en peu de temps, auf , qu'il l'a vue mon-ter a cheval , armée tout en blanc , une petite hache à la maiu, et son frérearme de même; qu'il y a trouvé le duc d'Alengon, et un gentilhoume de son frère de Chauvigny, qu'on attendoit le counctable avec tion y attractive to annous, 235. Que le segm. d Argenton, un des principous nonvertieurs, lui a fast un bou accueil; que la l'ucelle las a dit avoir euvoyé a son ascule un petit annous d'or; que M. d'Alençon, le batard d'Orlenns, et Gaucourt, devoient partir de Selles apres la Pucalle; que le Boi s'ellorce de le retenir aupres de las pasqu'a ce qu'elle son deraut Orleans, 226. Coubance de la l'ucelle dans son entreprise; Guy espere qu'avant peu la besogne acta executer, il an treommende à ses mère et moule, les prie de lui donner de leura nouvelles, et leur envoie une mounte de son testement hour drieper & montent co que hon leur semblera, 227; dase de extre lettre, 258.

1.4 v.at ( le counte de ) est blosse pendant la marche de l'armée summenddes par le morechel Du Blos, se rendant dans le terre d'Oye, XIX, 550. La vaz (le capit.), lerat, du seign. LAVAL (le sieur de) fait lever le siège de Taillebourg au maréchal de Matignon, XXXVIII, 299. Meurt de douleur de la mort de ses deux

freres, 300.

LAVAL (Guy, comte de), abjure la religion prétendue réformée, XLVII, 490. Est tué en Hongrie, 511.

LAVAL (le père), capucin, auteur d'un livre intitulé les justes Grandeurs de l'Eglise romaine, XLIX,

217.

LAVARDIN (le marquis de) favorise de tout son pouvoir les plaisirs du roi de Navarre, XXXV, 156. (Mém. de Bouillon.) — Tue le jeune Randan, qui fait l'amour à la dame de Lucey, qu'il vouloit épouser; se retire auprès du roi de Navarre, XLV, 169. (L'Estoile.)

LAVARDIN (le seign. de) est tué

au siège de S.-Lo, XLV, 94.

LAVARDIN (le seign. de), au moment de la bataille de Coutras, prédit au duc de Joyeuse quelle en sera l'issue, XLV, 340.

LAVARENNE, porte-manteau de Henri IV, est chargé par lui de porter à Philippe II les lettres interceptées de Mayenne; il a de longs entretiens avec ce roi, qui s'ouvre à lui; il est admis près de l'infante Claire-Eugénie, que les Seize veulent pour reine, XX, 273. Lui remet le portrait de son maître, qu'elle désire counoître; averti à temps, il quitte furtivement Madrid, et revient en France à travers mille dangers, 274; XLII, 80.

LAVEDAN (le vicomte de) commande les 3,000 hommes de pied que le vicomte de Turenne mêne à Moulins au duc d'Alençon, XXXV,

146.

CAVEPDY (M. de ) a demontié

dans un travail plein de recherches savantes la mauvaise foi et la persidie des juges qui condamnèrent la Pucelle, VIII, 314.

LAVIGNE ( le capit.), du perti de la Ligue, pratique des intelligences avec le chancelier de Navarre, qu'il trompe, et fait prisonnier un de ses

frères, XLI, 53.

LAVILLE (Jean), dit Abbs de per de sens, peintre, arrêté pour crise de vauderie, se coupe la largue pour ne point répondre aux interrogatoires qu'on lui fait subir; confesse par écrit d'avoir été en vauderie; dénonce un grand nombre de personnes de tout état, XI, 64. Est condamné à être brûlé; ses dernières paroles, 72.

Laviornois, conseiller an parlement de Toulouse, écrit un livre sur la réformation de la justice,

XLVIII, 248.

LATET et FROITIER accompagnent le Dauphin à l'entrevue de Montereau, VI, 351. S'acharnent sur le cadavre du duc de Bourgogne, 352.

LAYREVILLE, capit. normand, se sauve des premiers du combat livre aux Espagnols devant les Açores.

XLV, 238.

LEBERON (le sieur de), neveu de B. de Montluc, s'empare de l'île de Ré, XXII, 234. Emporte le châtesu de Levignac, 302. Rend par capitulation la ville d'Aiguillon à un parti de protestans, 408.

LEBOEUP (Jean), chevalier, livre la ville d'Evreux aux Bretons, XIII.

326.

Lenours (le capit.) se distingue à la défense de Sienne, XXI, 221.

LEBRET, avocat du Roi, reconte à P. de L'Estoile un tour de diablerie arrivé dans la Conciergerie. XLVIII, 259.

LEBRUM (Gilles), connétable de France, assiste au siège de Bélinas.

II, **3**63.

LEBRUN, riche marchand de la rue S.-Denis, enlève la fille du commissaire Belin, laquelle est perdue pendant trois jours, XLVI, 274.

LECANUS DE BEAULIEU captive la

or de Charles vii, et ne terå en abuser, VIII., 24. Est sque sous les yeux de Roi, 28.

BBC (Thomas ), écossais, est **má** à être pendu pour avoir l'argent a un marchand de de Paria, XIII, 456.

mc, conseiller, est tué par nt, dans se messon prés de rt-l'Ameury, XLVI, 136. mereux (Jacq.), conseiller ment, favorise les mences

so de Coudé, I., 267. p, évêque de Laon, se mon-nemi le plus acharne du , 134. S'établit de son su-het du conseil, 135. pas (le sieur de contribue

aite du dur de Joyeuse de-Lemur, XI.I. 195 et suiv.

AM (Olivier le Diable, ou), du Roi, est envoye per t à Gand suprés de Marie Hokmet evente de Rakbet jeu Die se rendre sa Roi, XII, mfuit secrétement de octte M. Fait entrer une compaidarines a Tournay, sti6. Comence )-Est envoye a r defendre a un cordelier **stranch**e de continuer ses ees, XIV, 73 Donne une Mie on legat du l'ape et a s gens d'Eglise, 93 (J. de

Simon de), capit de la comle Nemonia, rencontre nu t **6**0 chesaus allemauda, en Misomuces, et resient charatin, XXXII, 350 Eat bles une sortie, 364,

SCRECA, jeune napistre, préscellent sermon a Charenle pratuite I aime nom Dieu, , 339

evac, provit et theologid , ci-devant aumöniet et pre de la Reme (Forez l'art le Dugue who

76E, premier prosident de la 8 aides, donne ches lui un h s'elèvent des querelles A , **XI VII**, 518

Lardvan (M.) est fait précepteur du Roi, XLIX, 218.

Luguar obtient la charge de lieu tenant civil par le credit de la Reine, nonobstant toutes les recomme dations contraires, XLVIII, 266. Fait serment à la cour en cette qualité; vend son état de coqueiller 40,000 écus, 269. Public quatre ordonnanous nouvelles, 272. Reçoit deux affronts, 298. Va se plandre an Roi de l'arrêt rendu contre fui; comment il est accueilli, 309.

LEGEAT, maltre de l'hôtel-Dien de Paris, dans une assembles de bourgeous et de marchands appuie, contre l'avis de l'evêque d'Amiens, la proposition du y est faite pour du on ne soit contraint de payer sucone dette tant que la guerre duceea, XLVI, 517.

Lagrano (Jacq.), moine augustin, préche contre la Reine et le duc d'Ortéans, VI, 259. Passage de son sermon cité par le moine de S.-Denu, 260.

Lega and (l'abbé) a consecte se vie entière a faire des recherches auc Louis XI, dont il a ecrit l'histoire, paces nombrenses qu'il a requeillies; a choui ce prince pour son heros; Duclos a adopte toutei les iders de l'ablie Legrand, XI, 148

Leunas, tresorier general France a Paris , harangue le Roi en faveur de ses contreres, tappelle les services qu'ils lui out rendus, et le prie de ne pas contondre les iu-Borens avec ceux d'entre eux qui se aont rendua compubles, XLIX, 334

Lecuota (Guerta), badh de S.-Pierre-le-Mountier, tombe sur des Flamands qui venoirnt apporter de fargent a Honay et les the on les fait prisonniers, NIV, 71.

l catar, maître des requétes et da conseil de M. le comte de Soussous, regult de ce prince un conge prompt it rade, XLVIII, 279.

Litzer (Pricolas), president aux emquêtes, favorue les messes du prince de Coude, L., 267. Est arrê-te et conduit a Ambuse, 292. Est mis en liberte par le tratte de Loi

dun, 336. Sort de Paris après la détention de M. le prince de Condé, 353.

LELIÈVRE, receveur à Ingrande, auteur d'un projet formé sur la ville de Tours pour la mettre dans le parti des ligueurs, est pendu avec ses complices, XXXIX, 270.

LELOUP (Jean) se distingue au combat naval livré près de Modon,

VII, 79.

Lemaistre, président du parlement de Paris, appelé chez le duc de Mayenue, lui fait connoître l'arrêt rendu par la cour, tendant à ce qu'il ne soit rien attenté aux lois du royaume concernant la succession au trône, XXXVI, 236. (Mém. de Cheverny.) XLI, 439. — Refuse de rentrer au Palais, après le meurtre du président Brisson; traite le curé de S.-André de sanguinaire, XLVI, 200. Opine dans l'assemblée des Etats pour qu'on entre en coniérence avec le parti du Roi; son avis est adopté, malgré le légat, les prédicateurs et les Seize, 345. Présente à l'assemblée des Etats 23 articles du concile de Trente dont le légat poursuit la réception, lesquels blessent les droits de la couronne et les libertés de l'Eglise gallicane, 383. Est député par le parlement auprès du duc de Mayenne pour justifier la cour de l'arrêt qu'elle a rendu pour le maintien des lois fondamentales du royaume, 442. Sa réponse au curé de S.-André, qui se plaint de ce qu'il a assisté à l'arrêt du parlement pour le maintien de la loi salique, 467. Est d'avis aux Etats qu'on laisse partir le légat, qui ne fait que brouiller, 470. Sa répouse aux plaintes que le duc de Mayenne lui fait faire, 576. Il invite ce due à mettre un peu de côté son intérét particulier, et à consulter davantage l'intérêt public, 580. Est fait septième président par le Roi, XLVII, 17. (L'Estoile.) XLIX, 462.

LENGLET - DUFRESHOY, éditeur des Mémoires de l'hilippe de Comines; la préface dont il a fait préceder cette édition n'est le plus sou-

vent qu'un panégyrique de Lous x; les faits n'y sont pas toujours racestés avec exactitude; omissions importantes, XI, 121. Nécessité de faire précéder les Mémoires de Philippe de Comines d'une introduction plus impartiale et plus complete; dans quelles sources il a fallu puiser pour la faire, 122. Les notes de Lenglet-Dufresnoy ont éte abrégées, et pourquoi; ses piéces justificatives ont été également réduites, 123. Quelles sont celles qu'on a conservées, et quelles autres ont été ajoutées, 124. ( Avertiss.) -Public en 1741 une nouvelle édition du Journal de Henri 17 per L'Estoile, XLV, 26. Réflexions critiques sur cette édition, 27 et 42. (Notice.)

Leno (le comte de), envoyé en Ecosse, dépense mal à propos les deniers du Roi; passe au service de celui d'Angleterre, épouse une de

ses nièces, XIX, 560.

LENONCOURT, chancelier de l'Union, sort de Paris emportant les sceaux; à quel desseiu; ses crémciers font tout saisir chez lui, XLVI, 145.

Lewowcourt (le cardin. de ) est outrageusement menacé en pleia conseil par le comte de Soissons; sa mort, XLVI, 327.

LENORMAND, avocat au grand conseil, est subitement attaqué de frénésie; pourquoi, XLIX, 200.

Léon (le seign. de ) est tué à la bataille de S.-Aubin, XIV, 408.

Léon x, pape, essaie de detourner Louis xii de son entreprise sur
le Milanais, XV, 124. Fait faire suprès de ce roi les plus vives démarches pour obtenir la dissolution du
concile de Lyon, 125. ( Tabl. du
règ. de Louis xii.) — Effrayé des
succès de François i, lui demande
une entrevue pour terminer les débats relatifs à la pragmatique, XVII,
19. Prend sur ce prince un grand
ascendant; les principaux points du
concordat sont arrêtés, 20. Public
contre Lather une hulle éloquente
et pathétique; le frappe essaite

, 45. Traite secrètement straur; rend public le n fait avec lui, 48. Menrt he violent, 50. (Introd.)

n avec Charles-Quint; do cette ligue, 333. Ré-mes qui lui font shenparti da Roi, 33 (. Meurt pprendre que les Frau-ces Milan, 359. ( Mém.

lay. ) van, prince gree, sepire l'Endocie, fille de l'usurmis, I, 67. Inquieta las 18. Epouse Eudocie; ne dre le passage des Ther-s. (Nonce.) -- Refuse de re au marq. de Muntier-Défend vigourement 1336. (Ville-Hardonin.) (le capit.), fils de M. de udre, maltre de la garde-

loi, est tus su siège de , XXVII, 361. i, archiduc, s'empare de hàtoni de Calcof, au voi-in-la-Chapelle, XLVIII,

; ( le cheval, ) dre-se une prés de Sees su comte ry, et lut tue da monde, Defeud le château de

in-Juhau contre or même Lablige de le rendre en **60** ecus, 110.

res, march, joaillier, est pine seditieux, et pour ni wa ligueur, il meurt en , qu'il est de la religion et assigne à comparultre sant le grand juge l'echem, qu'il occuse de se mort,

'(le loron de), un des handes qui desolorent la m Charles-le-Sage, 1V.

a (Jenn., chevalier framr a la bataille de la Bros-He , III

set penda a Paris pour ifie un appet d'un presét houx, XLVII, 417.

1 (M. de) éant a un de ses

omis une lettre our les affilres du

tempe, XLVII, 393.

Lescun (le bitard de), depuis communus le nom de comte de Comminges, revêle à la cour de France intrigues de Jean d'Armegaso, XI, 169. Obtient pour récompense Severac et Capdenac, et s'attache à la fortune du Dauphin, 170. ( Introd.) - Se réunit aux Bretons révoltés ; succède au crédit du ministre Landais, favor: da duc de Bretagne, XIV, 160. Abandonne les intérète du Roi pour soutenir les droite de la princ. Anne, et servir les projets du duc d'Orleans; est prive de la senéchausse de Guyrnne, 166. Prumet su sei sueur d'Albret la fille alnce du duc de Bretagne, et la de termine par lè à veuir au secours du duc, 169. (Tabl. du règ. de Ch. viii.) Leacus (Thomas de Foix), frère

de Lautrec, défend Parme contru les Espagnols; chases de la ville 6 ou 7 capitaines italiens et leurs com-pagnics, XVI, 381. Force les Espagnots à lever le siège, 382. (Mén. de Fleurenge.) — Soumet tout le duche d'Urbin; en met en possession Leurent de Medicie, XVII, 276. Sa conduite dans le Milanais indispose les esperts contre lui, 335. Son entreprise our Reggio a l'occasion des bonnes, 336. Est remplace per son frère Lautrec, 349 Est envo au accusts de l'arme, qu'il ret obligé d'abandonner, 346 Rejoust l'armee de son frère à Crémone, 350. (Du Bellay.)

Leacus, conseiller au parlement de l'an, est envoye par les protestons de ce pays pour reclamer con-tre l'arrêt du couseil portant retablimement de la religion catholique et des eccléssastiques dans leurs

biens, L., 3g6.

Lasmiquièxes (le meur de) bet les ligueurs et le duc de Savoie dons le Dauphine, XXXVI, 186, 31 fer but une accorde fois au fort Barrault, 2001. S'empare de la vallee de Morienne; oblige le duc de Savoie à se retirer du Douphoné, 331. Em-porte de force le fort Barrault, dust 342 il devient gouverneur, 334. (Cheverny.) - Surprend Moutelimart et plusieurs bonnes places, XXXVIII, 301. Reprend Montelimart sur les catholiques, 344. Chasse les ligueurs du pont de Beauvoisin et de S.-Laurent-du-Pout; s'empare de Briançon et d'Exiles, XL, 158. Rétablit dans Grenoble le parlement et la chambre des comptes, 199. Va en Provence au secours du sieur de La Valette, 200. Bat les Savoyards à Esparon de Pallières, 201. Attaque près de Montméliant l'armée italienne conduite par le duc de Montemarciano, 301. Surprend Luz, s'empare de Corbon; va au secours de Morestel, 302. Livre combat à l'armée savoyarde, et la met en deroute, 303 et suiv. S'empare du chateau d'Avalon, 306. Reprend Draguignan; se rend maltre de Digne, d'Antibes, d'où il chasse les Savoyards, XLI, 99. Les poursuit jusque sous les remparts de Nice; part pour attaquer Vence, 100. Emporte S.-Marcellin, 101. Passe le mont de Genèvre; prend La Pérouse, 104. S'avance dans le Piémont; s'empare de la tour et de la vallée de la Luzerne, 105. Attaque Vigon, s'en rend maltre après une vive résistance; envoie au Roi 10 drapeaux ennemis, 106. Fortilie Briqueras; y fait transporter du canon, 109. S'approche de Cavours en ordre de bataille, 111. Assiège cette place; s'empare d'une tour du château, 112. Poursuit les Savoyards dans leur retraite de Briqueras, 114. Revient presser le siège de Cavours, 115. Accorde une capitulation et se rend maître de la place, 117. Se retire en Dauphine après avoir assuré ses garnisons, 118. Va au secours de la citadelle de Briqueras; assiege le fort de S.-Benolt, qui se rend par composition, XLII, 397. Se rend maitre de toute la Morienne, XLIII, 342. Se saisit d'Aiguebelle et du château de La Rochette, 343. Emporte ct détruit un fort bati sur l'Isère par le duc de Savoie; prend le château de Chamouset, 344; la tour de

Charbonnière, le château de L'Aiguille, 345. But le duc de Savoie près de Montméliant, 346. Fait prendre Alost, 350. Se prépare à auquer le fort de Barrault, 408. Sen rend maltre, 411. (Mém. de Cayet) – Défait les troupes du duc de Sevoie, XLVII, 208. Attaque et prend le fort de Barrault, 223. S'empare de Chambery, 288. Prête le serment de maréchal de France estre les mains du Roi, 324; puis au parlement, 359. (L'Estoile.) -Essaie par ses discours de mainteuir dans l'obéissance au Roi l'assemblée des protestans de Gresoble, L, 3:3. Fait des levées sur son seul crédit, les conduit en Piemont au secours du duc de Savoie, 363. Est envoyé l'année suivante pour commander les troupes que le Roi envoie en Piémont, 402. Force don Pedre à renoncer à y faire la guerre, 403. Est envoyé pour commander l'armée réunie devant S.-Jean-d'Angely; fait uttaquer k faubourg de Taillebourg, 508. Se décide à faire abjuration; est fait connétable, 539. Vient à Montpellier remercier le Roi, 542. Travaille au rétablissement de la paix, 543. (Fontenay-Mareuil.)

LESPARE (le scign. de), issu de la maison d'Albrei, commandant de Mesagne, petite ville de la terre d'Otrante, est fait prisonnier et conduit a Brindes; visite Guill. de Villeneuve et lui donne dix ducats, XIV, 275. Est mis sur la même galère que lui, 304. Est échangé pour le fils da comte de Chamberin, fait prisonnier par les Français, 307. [ Mem. de Villeneuve.) - Entreprend la conquête de la Navarre, soumet tout le pays; est battu près de Logrono, et désavoué par le Roi, XVII, 47 (Introd.), et 287.

LESPINE, trésorier des guerres, se distingue à la défense de Sienne, XXI, 219.

LESSAR (le sieur de), gouvern. de Saumur, livre au roi de Navarre cette ville et le pout, XXXIX, 112. Comment il decouvre et fait echouer un brus par des ligueurs sur la Tours, 269.

tarc, his d'un modecin, est pour avoir voulu toer le prélorget, XLVIII, 68.

mans (le sieur), gouvern. de m pour le llui, bat et met en raiée de Lanac, XL, 64 et miste au siège de La Fertél, 69. Est fait prisonnier au l Craon, XLI, 69.

is (Hugues de), homme trésà dans la langue latine, est it su consisteire des cardiit y parle des affaires de , XL, 86.

ras (Raymond de), prieur de 10, attaque ovec vigueur les 16 de Tripoli, VII, 54. Est 1 per le moréchal Boucscaut projet contre Alexandrie, 146. rustura (Charlot), chause-Paris, atrête pour plusieurs avous ses crimes, et somme 5 de ses complices, qui sont nés avec las à être pendus, 82.

un de S. Louis sur son expem Egypte, écrite par lut traduite du latin, II, 154

16, garçon des plus debaunont ches f.a Chapelle-Mort se moquant de la mort et mont de Dien, tombé en for t mourt deux beures apres, 5-8.

un, reférendaire en la chau-, accompagne de pla 300 és, va demander au duc de e la treve ou la para, motmequable ausaget de Senaut,

occa, maio band de via, tue ort, un des gouvernaurs de d; pourquot, XLVI, 127 mun, recteur de l'Universitate a l'exèque de l'aris sun preseauce a la Sorbonne, 326 (Aut. de' s'empare de Va

(Aut. de' s'empare de Va ille sur le PA, et fait prisonlém de Brague, NVII, \$2 : L-J. Medaques, XVIII, \$8 Assiége Biagras, s'en rend maître, et la perd ensuite, 51. Assiége Fosseno, 475. Danger qu'il court dans un asseut, 477. Sen tentatives pour avoir la place à composition, 482. L'obtient enfin par capitulation, 487. Son discours à l'Empereur pour la detourner d'envahir la Provence, 503. Il essent sun environs d'Ain, XIX, 158.

L'Evique, soldat, solheité par de belles promosses de la part des Seize de tuer le président Brisson et ceux qu'on lui darignera, s'y engage, mais fait sociétément avectir le président, lui conseille lui-même de sortir de l'arm, XL, 372.

Levent, chevalier français, se distingue à la lutaille de Cocherel, IV, 267. Y blanc à mort le baron de Marcuil, 269. Renverse à terre l'étendard du counte de Moutfort; aide Dugueschu à se remettre sur pied, 298. Devient un des chefs de baudes qui desolent la France, 323.

Levoix (Jean), conseiller au purlement, fait dechiqueter le visage à le feutese de Boulanger, procureur au Chètelet, parce qu'elle refuse de continuer de vivre avec lui; il est absous par le parlement de Boussi moyennant de l'argeut, XLV, 208.

Lesigne (Pierre Vive, stear de), surintendant general de l'armes françoise, est envoye a Strasbourg pour demander des vivres et rafralchissemens, XXVI, 4:3. Pait ou connectable un ropport peu favorable sur les dispositions des habitant de cette ville, 4:6.

laurunte est fourtte par les car refours de Paris pour avoir épouse deux temmes, XLIX, 178.

I moune (Thomas), trompette du Bor, apporte au duc de Mayeune des lettres du tiers-etat et du clerge de l'imetres, pour let demander un fieu non auspect entre Paris et S. Denis cu ou avorra aux morens les plus propres a pacifier l'Etat, XLV 335.

L'Hounty, libraire, est pende pour qui libelle coutre les Guse trouve ches lui, XXXIII, pe

L'HOSPITAL (le chaucelier), dans l'espoir de rapprocher les deux partis qui divisent l'Etat, convoque une assemblée de notables à Fontainebleau; il essaie de calmer l'effervescence qu'y fait unitre la proposition de Coligny, XX, 91. Fait convoquer les Etats à Orléans, 92. Publie un édit qui dérobe les protestans aux persécutions, et indique une conférence entre les évêques et les ministres de la réforme, 97. Colloque de Poissy, 98. Malgré l'opposition des parlemens, il fait publicr l'édit qui permet aux protestans de célébrer publiquement leur culte hors des villes, 100. Donne tort aux catholiques dans le massacre de Vassy, 103. Fait rendre à Roussillon, en Dauphiné, l'édit qui fixe le commencement de l'anuée au premier janvier, 117. Fait rendre deux ordonnances à Moulins, l'une sur le domaine, l'autre sur la réformation de la justice, 120. Son obstination à ne pas croire aux complots des protestaus, 124. Se démet de la place de chancelier, 132. (Introd.) — Dans sa harangue à l'ouverture des États d'Orléans, il s'élève contre les abus qui se commettent en tous états, surtout dans celui du clergé, XXXIII, 134. Son discours au colloque de Poissy, 147. Il contribue plus que les autres ministres à la paix de 1568; publie sur la nécessité de la faire un écrit dont les théories ne pouvoient s'appliquer aux circonstances, 423. (Castelnau.) — Dans un conseil tenu à Mouceaux défend les protestans, et propose d'envoyer l'amiral au devant des Suisses pour les empécher d'avancer, XXXV, 57. (Mém. du duc de Bouillon.) - Fait des vers sur la bataille de Dreux, XLV, 58. (L'Estoile.)

L'Hospital (la chancel. de ) abjure la religion protestante, et va à

la messe, XLV, 303.

L'Hospital (Michel Hurault de), petit-fils du chancelier de L'Hospital, conseiller au parlement, publie des écrits au sujet des troubles de France; est nommé membre de la commission destinée à remplacer le chambre de justice de Bordena, XXXVII, 291.

L'Hospital (Paul Horault de), archevêque d'Aix, prêchant le carême à S.-André, scandalise la paroisse d'Ablon pour avoir dit qu'on y chante de vilaines chansons, XLVII,

432.

L'Huilier, maître des requêtes, est nommé du conseil général de l'Union, XX, 222. Se distingue permi les partisans les plus zélés de la cause royale, 259. Est désigné pour prevõt des marchands, 261. (*Introd.*) — Présente à Henri rv les clefs de cette ville, XLII, 196. (Cayet.) — Est nommé prevôt des marchands nonobstant le duc de Mayenne, XLVI, 292. Sa réponse aux Seize qui lui demandent de parler au duc de Féria pour leurs rentes de la ville, 354. Sa réponse aux reproches que viennent lui faire les quarteniers de Paris, 583. Il leur jure qu'il n'est ni ne vest être Espagnol, non plus que M. de Mayenne, 584. Sou différend avec le cardinal Pellevé, 587. Il présente les clefs de Paris au Roi, XLVII, 20. (L'Estoile.)

LIANCOURT (M. de), mestre de camp du régiment de Picardie, force les barricades de Sommières, et contraint cette place à capituler, L, 541.

Liberati (François), mathématicien, est pendu pour avoir écrit des

lettres au Roi, XLVI, 223.

LIBERTA (le capit. Pierre) entreprend de remettre Marseille sous l'autorité du Roi; comment il exécute cette entreprise, XLIII, 208 et suiv. Après la réduction de cette ville est nommé viguier perpétnel, 216.

LICARRAGUE (Jean de), ministre protestant de l'église de la bastide de Clarence, traduit par ordre de la reine Jeanne le catéchisme et le Nouveau Testament en langue basque, XXXVII, 306.

LICHAUX (le capit.) est tué au siège de Dronier, XXIX, 134.

LIENNARD, commandeur de Rhodes, espagnol, est tué dans une cas-



Lievin de Steelant, écuyer gan-és de service du duc de Bourgugne, à tué su siège d'Alost, X, 119.

Lazvin Bonne, maçon, se met à **in tête des** rebelles de Good ; devient lour enpitaine; marche avec eux sur Oudenarde, X, 70. Latvar (Le), de Rouen, à la tête

de 10,000 bourgenis de cette ville maiége Rouleboise de concert evec mesclin , IV, 241.

Liananz (P. de) est tué à la bateille de Grandson, X, 395.

Lionz (J. de) juûte an mariage du

duc de Bourgogue, X, 368. Leauxes (le sieur de) soulève les habiteus de Chartres et les entralue lons la Ligue; motifs de sa conduite, XXXVI, 132.

Leavenottes, favori du Roi, est passiné su milieu de la cour; ce **mountre, raste imponi, y camo bei** coup d'agitation, XX, 144; XXV,

LIGHERY, commandant de Vern comte de Sousons, XI., 2.

Lounières (le capit.) est tué dans **ne course av**ec partie de sa compagnie entre Resdin et Montroul, XXXI, 19.

Lauxoux (le sieur de), blessé au e de Rouen, meurt de sa blessere, XLIV, 548.

Liery (Louis de Luxembourg, erign, de), fils du comte de S - Paul décapite sous Louis XI, remarque la chevalor Bayard, XV, 101. Paris de lui à Charles viir, 164 Le preeeste au Roc, qui l'atteche a la maira de ce scigneur, 167. Reçuit après la conquête de Milen les seigneuries de Tortone, Vagnyre, etc., qui se révoltent ensuite, 219. Se propose do las rédusce, entre dans Vagayre, 230. Sa conduite envers les lialie**tans de cette v**ille, qui virguent lui demander perdon, 221 A la priere de son beutenant Louis d'Ara, il le ur accorde; offre à Bayard toute la vaisselle qu'ils sout vegas fai greinantes, 223. Usage que le bou

chevalier en fait; le seigneur de Ligny, touché de sa générosité, lui envoie le lendemain un besu pré-seut, 223. Eponse la prince-se d'Altemore, qui meurt de chagrin après son départ de Naples, 224. Ceuse de la mort de ce segueur, 225.

Lioux (in): factions qui in partagent après la mort de Henri m., XX, 231. (Introd.)—Pretentions de cha-oun des princes qui la soutienneut, XXXVI, 223. (Mem. de Cheverny.) - Articles de la Ligne qui sont unprimes et envoyés par toute la chrétientė, XXXVIII, 254. Observations sur cas articles, 257. Les chefs de la Ligue pressent les armes en 1585, 263. Leurs motifs appareus, 264. Contraventions des princes de la Ligue à l'édit de réusion, 410 et suiv. (Cayet.) — Efforts de l'Espague pour faire chouse par les Eints generaux de la Lague un roi à sa dévotion, XLIV, 331. (Villerey.) Les quartemers et dixainters de Paris vont dans les musions faire aigner la Ligue, XLV, 148. Vera faits sur la Ligue et le gouvernement, 305. Observations remorquables sur l'etat de la Lique, tirectale la Saste du Manunt, XLV III., 388 (L'Estoile.)

Lieux des protesteus en France: variations dans son Gouvernement;

elle n'est ni toute populaire ni toute aristocratique, XXV, 236 et saiv. Ligurum (les) demandent inso-lemment à la cour du parlement qu'elle fame justice de Du Belloy, haguenot, primanier a la Concier-gerie, XLV, 307. Dispusent a leur gre des ures de l'aris, 370. Absuent les sepuleres et ligures de mas bre estges par le Roi dans l'eghec de 5 - Paul mur ica mignona 5.-Meigrin, Quelus et Maugirous, 380. Après la mort de Henri in, ils mettent en liberte, moyenment rangon, cent qu'ils ont emprisonne pour faciliter l'assausnat de Jacq Clement, XLVI, 5. Une bande de ligneurs qui sont alles a 5.-t.loud en bateau pour bonorer les cendres de Jacq Clément sont submerges à leur retour, 6. Les Inserers fout chester un To Denn

442. Est repoussé et mis en fuite, 443

à Notre-Dame en réjouissance de l'élection du pape Grégoire xiv, 120.

Lincestre, docteur, preche contre Henri de Valois, qu'il appelle vilain Hérode, et fait prêter le serment à tous ses auditeurs qu'ils emploieront jusqu'à la dernière goutte de leur sang et au dernier écu de leur bourse pour venger la mort des deax Guise, XLV, 379. Singulier sermon sur la mort de la Reine mère, 383. Il rassure la conscience d'un des premiers de l'Union, 397. Sauve des fureurs du peuple deux dames huguenotes, 404. Au grand étonnement de plusieurs, il prêche pour la paix, XLVI, 432. Reçoit des lettres du Roi pour l'aller trouver pour sa conversion; se rend auprès du légat; comment il en est accueilli, 458. Va se jeter aux pieds du Roi pour lui demander pardon; fait son éloge en chaire, XLVII, 44. Est mis par M. d'O sur l'état des prédicateurs du Roi, avec les gages de 200 écus par an, 66. Essaie cu vain de convertir à la religion catholique un procureur des comples, 75.

Lincoln (l'évêque de) se distingue par ses dévastations en France,

IV, 96.

Lincovitz, licutenant pour l'Empereur en Styrie, va au secours de la ville de Clisse occupée par les Uscochiens; est défait par les Turcs et se sauve avec peine, XIIII, 308.

Lindeser (le comte de) vient au secours de La Rochelle avec une grande flotte, II, 108. Vaines tentatives faites à cet égard, 111; il se retire en essayant de s'entremettre au moins de l'accommodement de cette ville avec le Roi, 113.

LIOVNEL DE MALDEGHEN défend Compiègne contre les troupes du

Roi, VII, 261.

Liques (le seig. de) commence la guerre entre Charles-Quint et François i en s'emparant de l'abbaye de S.-Amand et de la petite ville de Mortaigue dans le Tournaisis, XVII, 304. Est fait prisonnier le jour de ses noces, 470 Surprend à Bouh du le capit Bedaigne, NIX,

L'Isle (Manassès de) prend la croix, 1, 102. Repousse les Grecs dans une première rencontre, 190. Est nommé du 5e corps de betaile contre l'empereur Alexis, 198. Accompagne l'empereur Baudouin dans son expédition, 290. AccompagneVille-Hardouin à Andrinople, 302. Part de Constantinople avec Ville-Hardouin, se rend à Tzurulen

la bataille d'Andrinople, 356. Lisur (le comte de) seconde le captal de Buc à la bataille de Na-

ct se porte vers Andrinople, 344. Est

commis à la garde du camp devant

cette ville, 352. Rallie les fuyards à

varette, IV, 410.

LISLE (le sire de ) est fait prisonnier près de Château-Chinon, XIV,

L'Isrz (le cap.) est fait prisonnier au siège de Montcalve, XXX, 238.

Listz (M. de) écrit au Roi que tous les chevaliers et seigneurs espagnols souhaitent M. le Dauphin pour serviteur de l'Infante, XLVIII,

139.

L'Isle-Adam passe au service du duc de Bourgogne, VI, 331. Est introduit dans Paris avec un corps de troupes bourguignonnes; enfonce les portes de l'hôtel de S.-Paul ; contraint le Roi à monter à cheval, et le conduit dans toute la ville, 337. Osc parler à Henri v avec familiarité et le regarder en face, 356. Est arrête, 357. (Tabl. du règ. de Ch. ri.) — Ses intelligences dans Paris; entre dans cette ville en crimt vive Bourgogne! VII, 293. Va trouver le Roi dans son hôtel, lui parle avec respect, 294. Marche contre les gens du Dauphiu, les force à rentrer dans la Bastille, 295. Reguit cette forteresse à composition, 296. Combet les Anglais, 306. Est obligé d'abandonner Poutoise; va mettre garnison à Beauvais, 308. Assiège la ville de Toucy, 325. Prend l'église de L'Estang-Saint-Germain, 326. (Man. de Fenin.) — Est un des chefs de l'entreprise qui a pour but de chasser les Anglais de Paris et de recevou

te connetable de Richemont, VIII, 61. (Tabl. du règ. de Ch. ru.) — Danger qu'il court à la bataille levree aux Anglais devant S.-Denu, 484 (Biokemont.)

Largnois (Aune de Vienne, aleur de Beaufremont, fils unique du baron de), est tue dans un combat livré prés de Montargis, XXXVI, 98.

Letica : d'où ce mot tire son origine, 111, 306.

Livasor, un des miguous du Roi, se bat en duel avec le marquis de Maignelais qui le tue, et qui est tué ensuite par le laquais de Livarot, XLV, 207.

Livages, labits que les rois faisoient distribuer aux officiers de la couronne et à ceux de leur masson dans les fêtes solennelles, 111, 96. D'où viennent les livrees des seigneurs d'aujourd'hui, 97. Ces livrees s'appeloient aussi manteaux, 98.

Loss (le seign, de l.a), enseigne da duc de Bouillon, fait prisonnier as château de Hesdio, se sauve des mains des ennemn, et pourvoit a la defease du château de Bouillou, XXXI, 333.

London (Ludovic, comte de), remet par capitulation la ville d'Aterandrie au seigneur de Liutrec, XVIII, 48.

LORRAG (le maréchal de) est noume heutenaut du Roi pour la ville de Paris et de l'Île de France, XIII, 348. Est envoye en Pormandie pour defendre cette province cuntre les Bretons, 370.

Los sabque: son origine, fut tonjours religious-ment conservee pour la couronne, IV, 7 j. Fut solennellement reconnue par les patra du royanne après la mort de Louis-le-Hatin, 75, et confirmée dans une autre assemblee des prelats, des seigueurs et des hourgeois, 76 Discussions qu'elle fit naître après la mort de Charles le-Hel, 83.

LOIGHAG (le steur de), favors de Henri su, demandant on Ros une place de strete après la mort du duc de Guise, est renvoye de la cour, puis tue en allant a la chasse, XXXIX, 33.

Loiset (Aut.), avocat au parlement, est nomme avocat general, et charge par le Roi de preparer tout pour le retablissement du parlement de Paris, XLVII, 28.

L'Onteres est introduit dans la prison de la Pucelle pour tacher de lui faire tenir des discours qui puissent tourner contre elle, VIII, 296. Vient lui demander pardon peudant qu'elle va au supplice, 306.

Loanais, chef de seditieux, maltre de la ville de Sisteron dans le Comtat, retu-e de se rendre à Avignon auprès du maréchal de Vicilleville, XXVIII, 250. Est uttaqué par la troupe du marechal, 255. Se voyant hora d'état de resuter, se tue lui-même, 257.

Longham (le capit ), du parti de la Ligue, est fait prisonnier devant Novon, M., 279. Long-Champ (Henri de ), seign-

Long-Cuarr (Henri de ), seigucroise, se rend dans la Poulle, I,

Louisant forme le projet de tromper les l'arisiens en feignant d'être dans la disgrace du llor, son projet est decouvert, XLV, 394.

Losucevan (Artus des, chevaher, entre pour le Rot dans la ville de S.-Quentin, XIII, 404.

RONGERVAL (le seign, de) forme une entreprise pour surprendre les ennemis près de Luxembourg, XIX, \$15. Pen de succes qu'il y obtient, \$6. (Du Beller.) — Est fait per sonnier à la bataille de S. Quentin, XXIV, 102. : Mem. de Tavanner.)

Lovacervicus Chaude d'Orleans, due de le est tur a fâge de 16 aux devant Pavic, MV, 541

Lorant event le dui de), charge de ravitailler Teroneme, perd la hataille de Connegaste, où il est fait prisonnier. N., vab., Tabl. du règ. de Louis va., — Segocie le matiage du Roi avec Matie d'Angleterre, ats. (Mem de Fleurange)

Loren i vinus de dus de) part de Comprégue pour aller au secours de Senio, XXXIX, 172 Adresse ou discours à ses capitaines pour les prier d'obéir au sieur de La Noue, auquel il remet le commandement de son armée, 173. Prend le château de La Grange-le-Roi; assiège Montereau-sur-Yonne, 179. Est blessé à mort à la porte de Dourlens, XLIII, 30. (Mém. de Cayet.)—Délivre Senlis assiègé par les ligueurs, XLV, 401. Est blessé d'un coup d'arquebuse; meurt des suites de sa blessure, XLVII, 131. (L'Estoile.)

Longueville (le duc de), malgré la bonne volouté que lui témoigne la Reine, quitte Paris en même temps que le duc de Bouillon, L, 229. Essaie en vain de se rendre maître de la citadelle d'Amiens, 282. Est forcé de se retirer, 284. Se rend maître de Corbie, 328. Se rend aux vœux des habitans de l'eronne, qui veulent lui remettre leur place, 345. Entre dedans, se fait remettre le chàteau, 346. Refuse de le rendre, 347. Abandonne le parti de M. le prince et obtient le gouvernement de Ham, 358. Vient à Paris après la mort du marechal d'Ancre; se marie avec mademoiselle de Soissons, 385.

Longueville (madem. de) établit les carmélites à Paris, XXXVI, 432.

LONGUEVILLE (mad. de) est mise en liberté avec sa belle-fille et ses filles, par le moyen du duc de Mayenne, moyennant 60,000 écus, XLIV, 250. Constance de ces dames pendant leur captivité, 251.

Longueville (Antoinette d'Orléans de), veuve du marq. de Belle-Isle, se retire à Toulouse au couvent des Feuillantines, où elle se fait re-

ligieuse, XLVII, 254.

Longwi (le sire de ) est fait prisonnier près de Château - Chinon, KIV, 6.

LOPPIAU (Mossen Peyrot), capit. espaguol, est tué devant Montpellier, attaquée par les catholiques, XXXIV, 357.

Lore (Ambroise de) veut reprendre la ville de Fresnay, et s'en retourne à Ste.-Suzanne, VIII, 92. Défend Ste.-Suzanne contre le courte de Salisbury; forcé de capituler, lui paie 2,000 écus d'or comptant, 109. Prend la place de Ramfort en Anjou, 122. Part de Sabli; attaque à un village nommé Ambrières un capitaine anglais, défait sa troupe et le fait prisonnier, 129. Accompagne Jeanne d'Arc jusqu'à Blois, 158. Poursuit les Anglais qui ont quitté le siège d'Orléans, 178. Assiste au siège de Jargeau, 181. Défend Lagny contre les Anglais, 219. Les force à s'éloigner, 220.

Loré (la dame Ambroise de), femme de Robert d'Estouteville, prevôt de Paris, meurt fort regre-

tée, XIII, 372.

Lorges (le seign. de) entre dess Mézières avec des troupes et des munitions, et renforce ainsi la garnison de cette place, XVII, 316. Se mesure avec le seigneur de Vauldray, du camp ennemi, 317. Emporte d'assaut le château de Comtes, 396. Monte le premier à l'assaut au siège de Pavie, XVIII, 73. Force la brèche et entre dans la ville, 74. Est envoyé en Ecosse avec une armée, XIX, 560.

LORRAINE (le duc de) est fait connétable par le duc de Bourgogne,

VI, 335.

Los (abbé de), de l'ordre de Cl-

teaux : sa mort, I, 242.

Los (Thierry de) se rend à Venise, I, 146. Arrête Murtzuphle et le fait conduire à Constantinople, 318. Est présent à la bataille d'Atramittium, 328. Est chargé du commandement de la garnison de Rusium, 386. Est battu **par les Comans, 392**. Conduit l'arrière-garde de l'armée contre Johannice, 406. Est envoyé au secours de Renier de Triht, 410. Se rend à Nicée, y fortifie l'églis de Ste.-Sophie, d'où il se desend, 424. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 440. Est chargé de défendre Nicomedie, 442. Attaqué par les troupes de Lascaris, est fait prisonnier, 444.

Los Velès (le marquis de), ambassadeur d'Espagne à Rome, entreprend d'enlever l'évêque de Lamego, ambassadeur de Portugal, LI,

ifit et ceiv. Demande au cardinal terberia la permission d'avoir des no pour se garde; ce qui lui étant ruface, il angusente le nombre de ses estafiere , 283. Combat livre entre an suite et les gens de l'ambas-adeur de France qui escortent l'ambanemr du Portugal; conx-ci trium-mat, et forcant Los Veles de reurner ches lui à pied, 287. Houtoux d'avoir été veince, il public pas me se trouvant pas en sûretê ê kome , il a'y pout plus demeurer ,

Louis (le sieur de), capitaine des Espessio, promet à la reine de Na-varre qu'il fera sauver le duc d'Alençou sou frère de se captivité ; XXXVII, 150.

Losse (le capit. La), gouvern. du châtean de Villarsy, est fait prison-nier par la duc da Nevers, XXXI,

Losses (le sieur de) vient à Paris muoscer la gua de la bataille de Drock, XXVIII, 71. Il apprend au meréchel de Montmorency la mort În maréchel de Samt-André, 73; XXXIII, 249.

Leore, principel commis de M. de Villeroy, d'intelligence avec l'Espages et trahusant son maltre, se ι σα se seevant, XLVII, \$39. ou corps est tire a quatre chevous

B place de Greve, 167.

Latrice (le general), autrefois siche, meurt, à l'àge de 80 ans, dans

In misére, XLVI, 405.

LOVGBARD, communite, est peu-📤 na Louvre comme coupable du wartre du president Brisson ; son enructere, ses vols, XLVI, 217.

Lovous ( conferences de ) : nums dos personnages qui s'y trouvent, L., 33a. Discoura de M le prince de Conde; articles qui y sont arcetos; avantages qu'en retire M le

prince, 333.

Love (le capit, La) defend Chitellerault coutra les enthahques, et reponse les capitames Octavieu Montalte et Melateste dans un apt qu'ile livrent à le velle, XXXIII.

LOUMANS (Joan do), chambellan du Roi, chassé par mad, de Besajeu, découvre sa duc d'Oriéens le projet formé par cette dame de l'eulever, XIV, 158. Sun nuble dé-volument pour Anne de Bretagne,

Louis-ac-Gaos, roi de Prunce à l'âge de 15 ou 16 ans, réunit les seigueurs contre Guill- de Normandie, et force ce prince à renoncer à ses projets, IV, 3o. Monte sur le trône, projet«, IV, 3a. Monte sur le trâne, et retablit l'ordre dans le royaume; établit le regime municipal; se ligue avec les comtes de Flaudre et d'Anjou, 3 r. Il donne l'investiture de la Normandie su fils de Robert, et ne pouvant l'y soutenir, loi adjege le comté de Flandre ; force l'emper. Heurt v à se retirer dans ses Etats, 3s. Consent à recevoir l'hommage de Henri, roi d'Angleterre, pour la Normandie, 33. Fait couronner son

fils Louis; as mort, 34

Louis-LE-levan, rot de France, couroone du vivant de son pére, su fait reconnolire duc de Guyenne en épousant Eleonore, fille de Guillaume ix , duc d'Aquitains , IV, 34. Donne l'investiture de la Normandie et sa filie Marguerite en mariage à Eustache, fils d'Etsenne, roi d'Angleterre; part pour la crosade; à son retour abandonne le parte d'Etienne, adjuge la Normandie à Henri, his de Mathilde et de Plantagenet, se ligue de nouveau avec Etienne, 35. Fait casser non mariage avec Eleonore, et perd toute l'Aquitame; consent à donner la paix au roi d'Angleterre Henri it, a quelle condition, 36. Marche au secours du conte de l'onlouse son vassal, 37.

Louis viir, ros de France, fehette Robert de Courtenay sur son elevation au trêne de Constantanople, at lui promet des secours, l. 167.44 de l'Emp. lut ) — Est envoye son pere contre l'armée anglaise, et defait le roi Jean, 1V, §8. Les ba-rons d'Angleterre lui officent la couronne, quela droite il y pouvost avoir; il l'eccepte, s'embarque, mos-voit le nombre de ses canonie sug-

menter chaque jour, 50. Fait un traité qui assure son retour en France, 51. Refuse de rendre la Normandie au roi d'Angleterre; confisque tous les tiefs mouvans de la couronne qui lui avoient appartenu; force Richard, frère de Henri 111, à se rembarquer; renouvelle la trève de cinq ans avec ce roi; quelles en sont les conditions; sa mort, 52. (Précis des guerres entre la Fr. et

l'Angl.) Louis ix, roi de France, accueille le jeune Baudouin et le remet en possession de plusieurs domaines de sa famille, I, 492. Dégage la couronne d'épines, et la place dans la chapelle du Palais; demande à l'empereur Frédéric 11 un sauf-conduit pour le jeune Baudouin, et l'obtient, 498. S'oppose à l'abandon des terres de Courtenay par le jeune Baudouin à Ville-Hardouin, et fournit à ce dernier les fonds dont il avoit besoin, 500. (Décad. de l'Emp. lat.) - Est sacré à Reims à l'àge de 12 ans, II, 29. Ses qualités physiques, 30. Marche avec sa mère au secours du comte Thibaut; gagne l'amour des soldats; rejette avec fermeté les propositions des seigneurs confédéres, 42. Réunit au domaine de la couronne les comtés de Blois, de Chartres, de Sancerre, et la vicomté de Châteaudun; fait renoncer Alix à ses droits sur la Champagne, 43. Marche contre le comte de Bretague et lui pardonne, 54. Entre dans la Brie à la tête d'une armée; fait trembler Thibaut; ayant atteint l'àge de 21 ans, est déclaré majeur; réprime les prétentions exagérées du clerge, 55. Sa fermete à cette occasion, 56. Apaise les troubles causés à Toulouse par le tribunal de l'Inquisition; obticut du Pape que ce tribunal **it sus**pendu , 58. Menacé par deux **Iss**ins du Vieux de la Montagne, s'entoure d'une compagnie de gardes armés de massues, 59. Rachète la couronne d'épines engagée aux Vénitions, et la reçoit en grande pompe a Paris, Go. Sa reponse à la proposition que le Pape lui fait faire de

mettre le comte d'Artois, son frère. sur le trône impérial; envoie des ambassadeurs à l'empereur Fréderic, et l'engage à se réconcilier avec le Pape, 70. Travaille à terminer par des négociations nobles et fraches la lutte qui existoit entre eux; tient une cour plénière à Saumer; se rend à Poitiers pour installer son frère Alphonse dans son fief; danger qu'il y court, 71. Va trouver presque seul son ennemi Lusignan, diconcerte tous ses projets et revient à Paris; met en état de défeuse les côtes de Bretagne et de Normandic; déclare dans un parlement Longues rebelle, marche contre lui, et per une attaque soudaine déjoue tous ses projets, 72. Echappe au danger d'étre empoisonné, 73. Pousse la guerre avec vigueur contre le roi d'Angleterre; sa défense héroïque au post de Taillebourg, 74. Sa victoire à Saintes; accorde la paix à Lusignen, ct pardonne à Isabelle, 75, et 🖴 comte de Toulouse; accorde une trève de 5 ans au roi d'Angleterre; lui permet de traverser la France avec son armée jusqu'à Calais, 76. Revient à Paris rétabli d'une maisdie contagieuse, 77. Presse les cardinaux de procéder sans crainte à l'élection d'un pape, et leur promet sa protection contre Frédéric, 🕫 Se rend à Cîteaux avec la reine Blosche, ses deux frères, six barons, et deux envoyés de Frédéric; s'y 🖘tretient avec le pape Innocent 17; refuse de lui donner asyle en France, mais promet de secourir l'Eglise s'il la voit injustement opprimée, 50. Décide que les seigneurs possesseurs de fiefs dans deux Etats seront tenus de choisir entre les deux suzeraiss. et ne garderont de sief que dans le royaume qu'ils auront adopté; tombe dangereusement malade à Pontoise. inquiétude générale des François pour sa vie, 83. Revenu d'un long évanouissement, Louis 1x prie l'éveque de Paris de lui donner la croix, se rétablit promptement, et fixe son départ à deux ans, 84. Ne juge per à propos de se rendre au concile de



LOU

Lyen , 85. Dempprouve la conduite sucipatés du l'ope; a une première atrevas avec lui à Cluny, 86, puis praeconde; entreuen remarquable le coe deux souversins, 87. Marie su frère Charles à Bestrix, herstière du comté de Provence, 88. Se prépare a la crounde, 90. Se rése à l'archevêque de Paris et à n rune Blanche, qui veulent l'en Monener, 91. Tient un parlement à Paris; résolutions qui y sont prises, gli. Envoie des frères prècheurs et mineurs s'informer s'it a fait tort à alques particuliers, 94. Apaiso as les différends qui existoient parmi les seigneurs, 96. Juge une se magnifiere entre les Dammerre a las d'Avesse, lisitoire qui domna **lien à cette cause**, 97. Pour assurer **le tranquill**ite de son royaume, entmine avec lui le duc de Hourgogne t les comtes de Bretagne, de La înrehe et de Toulouse, conclut une trève avec le rot d'Angleterre, 98. le rend a S.-Dents, y report le bourm et la pannetiere des mains du rdmal de Châteauroux; traverse Paris processionnellement; donne **p derniere**s instructions à la reine **nche, à qu**i il confie solennelle**ut la regence** du royaume, 99. Se **met à la tête d**e son armer et se disprees Argues-Mortes; son portrait. son. Delurque dans l'île de Chypre, fait comer la discorde qui regnot gun ceux qui devoient lui servir Causiliares, tor Treat an conseil **gone decider** de quel côte, il se diri**en ; adopte cel**ui du **ro**r de Chypre, n etoit de faire une invasion en gypte, part de Nicosie, paroit des mt Damiette,ordonne sur le clean p **in descente**, son discours aux chefs **ni l'ent**ourent, 103. Se jette dans **li mer et ab**urde des premiers, 103. Entre dans Dannette avec la rein. Marguerite, se rend pieds nus a la principale monquee, autrefois de-dore a la sointe Vierge, preud la resolution funeste de passer l'et-dons cette ville, 104. Se devide « echer sur le Casee, 105. Rejette **las cond**etrons de para qua le Sultan

lui fast offrie; fait construire une digue our le Nil , dérant la Massoure : permet à regret à sou frère Robert de passer le premier, 106. Marche à son scouers; est repouse, se replie, est attaqué dans sa retraite, resiste avec courage, et obtient l'avantage du combat; sa dunieur en appremant la mort de son frère ; il rétablit les communications de aug armée ; vole au secours de sou frire Charles d'Anjou; parvieut à le muver, 108. Rejette le conseil de retourner à Namiette; sa reponse fière au Sultan. qui lui fait demander de fixer un jour pour une bataille decisive; sa conduite admirable au milieu des mous qui vienneut accabler son armée; trait de bonté envers un de ses valeta de chambre, 109. Veut se an-crifier pour son armee, foit embarquer les malades sur le bil; acrive prospie mourant dans la petite ville de Casal, 110. Est arrête et conduit a la Massoure , 111. Sa perie , sa renguation je odani sa captivite; traite avec le Sultan de sa rançon et de celle des chretiens , au repônse à un mameluek qui las apporte le come d'Almondau, 112 S'embarque pour la Syrre, deharque à Acre; motifs de son sejour dans cette ville, refuse de se liguer avec le sultan de Damas, obtient, apres de longues negociations, la liberte des Français. prisonniers en Egypte, soutient des guerres avec les manselucks et le aulton de Damos, 113. Parvient à forulier plusieurs places de Syrie, reçoit des presens du Vieux de la Montague, qui lui avoit foit des me micros, se decide a rester europe quelque temps a Acre, malgre les instauces de la reine Blanche, qui le prese de revenir, reuvoie pres d'elle les comtes de Pousers et d'Anjon, sogue las même les **malades, et** ren i les dermets devoirs aux morts. ra (: Refuse de fore le pelermage de Jerusalem, que le sultan de Damas l'invite a entreprendre , raisons de ce refus, vinte les autres heux celebres de la l'alcotine ; requet a Jaffa la triste nouvelle de la mort de sa mère, 🗤 5

Sa douleur, a a résignation, 1 16. Donne les ordres du départ ; quitte la Syrie; refuse de sortir du vaisseau qui portoit la famille royale, et qui venoit d'être endommagé par un banc de sable; débarque en Provence, 117. Réconcilie de nouveau les d'Avesne et les Dampierre, 119. Accorde au Languedoc et à la Provence nne ordonnance favorable au commerce de ces deux provinces, et y maintient l'usage de rendre la justice d'après le droit écrit; publie une autre ordonnance pour empêcher la corruption des juges; jette les fondemens de la police civile de la ville de Paris, 121. Etablit les corporations, en dresse lui-même les premiers réglemens; fait un dénombrement de la noblesse indigente, et lui assigne des fonds; accueille les veuves et les orphelins des braves chevaliers qui avoient peri à ses cotés; étend sa sollicitude sur les pauvres laboureurs, 122. Fait transporter à ses frais des grains dans la Normandie, désolée par une horrible famine; fait de continuels voyages dans ses Etats pour s'assurer de la conduite des sénéchaux et des baillis; réprime partout les abus d'autorité, 123. Fait tenir auprès de lui les plaids de la porte; rend lui-même la justice; origine des parlemens, 124. Montre son intégrité dans une atfaire où son frère Charles d'Anjou étoit intéressé, et dans les différends qui s'élevoient entre lui et ses sujets à l'occusion de ses domaines; répare tous les torts que des particuliers pouvoient avoir éprouvés sous ses predeces-eurs, 125. Augmente les revenus de l'hôtel-Dieu de Paris; fonde plusicurs hôpitaux, la maison des Quinze-Vingts, le couvent des Filles-Dieu, et 800 maladreries; visite les pauvres et les malades; déploie l'appareil le plus pompeux dans les occasions importantes, 126. Fait transcrire tous les manuscrits qui se trouvoient dans les monastères, et forme une hibliothèque à la Sainte-Chapelle où il va souvent travailler; declare au roi d'Angleterre qu'il le

verra avec plaisir en France; Mrs brillantes à l'occasion du voyage de ce prince, 127. **Est tenté de rend**re la Normandie qu'Henri ni lui redemande, mais en est détourné per les raisons de ses ministres et baross, marie sa fille Isabelle avec le jeuse Thibaut, roi de Navarre, 128. Fisace son fils alné Louis avec Bérengère, fille d'Alphonse x, roi de Castille; consulte la famille sur le dessin qu'il avoit formé de se consecrer entièrement à Dieu; sur les instances de son épouse, de ses fréres et de son fils, abandonne ce dessein; sa piété excessive tournée en ridicule; sa bonté et sa modestie à l'égard d'une femme qui la lui reproche avec insolence, 129. Son ordonnance appelée quarantaine du Roi; autre ordonnance qui punit tous ceux qui voudront se faire justice par les armes; son traité avec lesques, roi d'Arragon, 130. Il cède 🗪 roi d'Angleterre le Limosin, le Périgord, le Quercy, et une partie de la Saintonge; sa réponse aux murmures que cette cession hi mitre; recoit de Henri l'hommage-lige pour les terres qu'il possédoit en France; voit terminer la contestation qui deroit depuis 5 ans entre les docteurs séculiers de l'université de Paris, et les frères prècheurs et mineurs, 131. Rend le séjour des villes agréable et tranquille; trace de grandes routes, creuse des cananx, et double les revenus des domaines de la couronse, 133. Est pris pour arbitre du différend élevé entre le roi d'Angleterre et les seigneurs de ce pays; senience qu'il rend à cette occasion, 134. Meric son fils Philippe avec Isabelle d'Arragon, 136. Consent à ce que son frère accepte la cou**ronne de** Sicile, mais ne parta e pas l'enthousiasme general pour la conquête de royaume de Naples, 138. Confirme les statuts du collège de Sorbonne; prend la résolution d'entreprendre une nouvelle croisade, 143. A la nouvelle des désastres de la Syrie, convoque un parlement à Paris; s'y presente avec la couronne d'épines; , tablese, touchunt des mout ritions d'Orient, 144. Pius à me le départ pour le Terre ; envoie des secours considé**à Sarg**ines; public la pr<sub>i</sub>gmace, 145. Public la famence innee, 145. Public la famence innee appelée les Établisesle S. Louis; idée penérale sur sedonnance; fait des disposigrassorer le sort de ses en-66. Veille avec un soin parti-Leur education; rand les M devoirs à sa somt maique a de France, 147. Pourvoit à mes du royaums pendant son ma part de Vincennes; se rend 15-Mortes ; rai-ons qui le déà so diriger vers Tunis, 149. **par** près de Carthage et s'eu 14 acuré que le roi de Tunis mpe, essais inutilement d'at-matte ville ; se decade a attens conforte que le roi de Na**ppit amener** ; voit mourir Jean B., son fils; tombe malade, Imblie ses quant pour soulager 66 autres; trace jour son aucracte belle instruction qui se dans Joinville, ses deraters Mis meurs our un lit de cen- Les philosophes les plus le à la religion out temoigne m prince l'admiration la plus armie entière veut conserver m precient, 153. Ils larent la ensuite dans l'église de Nosme, 153. (Tabl. du règ. de úr.)

ine et craignet then toute as linguers qu'il toute a done tre e maladie a l'outambleau; mjours la verte, et ne voulet moutir, ité; Sa sobrete, sa bi; cameille a louvelle de rem via pour eviter des madons sa vienies e, ité, de ne dore ou faire vilame chore l'ést a rougir e le monde le plitausoi que l'acquire le monde le plitausoi que l'acquire beuder, mou sec aime m'est jamme cutte beuder.

Joinville sur Dieu et aux la péché; son discours à ce sujet, 170. Lai conseille, à l'exemple de J.-C., de laver les pieds des pauvres, 172. Donne la consciablie de France à Gilles Lebrum, à couse de l'amon r et de la crainte qu'il avoit de Dien; appelle auprès de lui Robert Sorbon et l'admet a sa table; conversation entre le floi, Robert Sorbon et Join-ville, 172. Invite ce dernier à avertir le rot Thibaut, son gendre, de prendre garde à donner de trop granda biena aux frères prècheurs, et a réparer auparavant les torts qu'il peut faire à autrut, 173. Prend la defense de Robert Sorbon contre Joinville qui l'evoit querellé sur son halullement, 175. Explique ensuite en présence de ses fils pourquos il a defendu Robert Sorbon, quoiqu'il approuvet les reproches de Josaville, 175. Instructions qu'il donne à ce dernier, le lendemain du jour où son vaisheau manqua se briser contre e meher devant l'île de Chypre, 176. Fillnets qu'il fait pour affermir Joinville dans la cruyance en la fui cheitienne, 177. Anecdote curseuse et instructive qu'il lui racconte à ce sujel, 179. Aulera traitaja cette occasion, ift. Temps qu'il renseroit chaque jour aux exercices de piété; reçuit un jour d'un hon cordelier des instructions qu'il m'oublie ja-man, 183. Exige de ceux qui l'entourosent qu'après avoir entendu la messe ils allassent aux requêtes du Palaia à Parus; s'informe soigneusement de ce qui s'y passort; va lu-mème souvent en ete s'asseoir su pied d'un chêne à Vincenties, fait approcher pres de las tans ceux qui ont a se ploudre, accorde les parties, et rend justice a tous, 124. A fent aussi on jurdin de l'acre, vête d'une cotte de camelot, et rend de mone la justice, 187 Reponse qu'il tit un jour a l'eveque d'Auterre qui las demand at que tont excommune tot contraint, sum perne de la con-incatson de ses biens, de se faire absonder done un au, 186. Autre re-punse qu'il fait à son consoil , qui

étoit opposé au traité qu'il venoit de conclure avec le roi d'Augleterre, 187. Remet au seigneur Regnault de Trie le comté de Dammartin, que ses conseillers vouloient qu'il retint, 188. Louis 1x, né le jour de S.-Marc, apôtre, jour où l'on faisoit en plusieurs endroits de France des processions avec des croix couvertes de noir; en mémoire de quoi; réflexion de Joinville à ce sujet, 189. Dévotion du Roi pour S. Jacques et sainte Geneviève, 190. Peu après son couronnement va de Montihéry à Paris avec sa mère, escorté par les habitans de cette ville, qui étoient venus en armes au devant d'eux pour les protéger contre les mécontens, 191. Reçoit la soumission du comte de Bretagne et lui pardonne, 192. Défeud par une lettre à Thibaut d'épouser la fille de ce comte, 194. Vole au secours de ce scigneur, attaqué par les barons mécontens, 196. Répond à ces harons qu'il n'entendra à aucum arrangement avant qu'ils n'aient vidé la Champagne; accorde la reine de Chypre et Thibaut, contre le gré et l'entreprise des rebelles, 197. Description d'un repas qu'il donne à Saumur, et noms des personnages qui y assistèrent, 200. Est enveloppé à Poitiers par les troupes du comte de La Marche; va parler au comte lui-même, et au bout de quinze jours retourne à Paris; passe le pont de Taillebourg au grand péril de sa vie, 201. Accorde la paix au comte, et acquiert par le traité quantité de terres; tombe malade, est cru mort, 202. En recouvrant la parole demande la croix, 203. Fait abattre le château de La Rocheglay, sur le Rhône, 206. Reçoit dans l'île de Chypre une ambassade du roi de Tartarie; envoie à ce roi de riches présens, et deux frères mineurs pour l'instruire dans la foi chretienne, 209. Donne à Joinville 800 livres tournois, 210. Donne l'ordre de faire voile pour l'Egypte, 213. Un vent horrible sépare de sa flotte plus de 2,000 chevaliers, qui sont jetés à Acre el autres lieux étrangers; ar-

rive devent Demiette, et voit sur le rive toutes les forces du Soudan. 214. Ordonne qu'on débarquers k lendemain, 215. Se jette à la mer et aborde au rivage, 218. Reçoit h nouvelle de la mort du soudan d'Egypte et de la retraite des Sarrasias; monte à cheval et entre dans Damiette, 219. Ordonne qu'on reticadra dans la ville tous les vivres, et qu'on transportera chez le tégat tous les meubles, 220. Assiste aux sermons du légat, 226. Après l'arrivée de son frère Alphonse, consult ses barons sur ce qu'il convencit de faire; se range à l'avis du come d'Artois, qui étoit de marcher su Babylone ou le Caire, 227. Fait faire une saignée au sleuve Thanis pour en diminuer l'eau et donner plu libre passage à l'armée, et défend que personne attaque les Sarrasias qui étoient devant lui, 228. Fait faire que chaussée sur le fleuve de Rexi. autrement Thanis. 231. Accorde 500 hesans d'or à un Bédouis qui offre d'indiquer un gué, et va avec ses trois frères essayer es gut, 239. Vole an sceours du comte d'Artois; est attaqué par les Turcs; \* défend avec le plus grand course, 246. Se délivre des mains de 6 Turo qui l'emmenoient, 248. Comment il reçoit la nouvelle de la mort de comte d'Artois son frère, 251. Isformé par ses espions des projets des Sarrasins, fait sortir toutes les troupes du camp, et se prépare à soutenir le combat, 259. Vois au secours du comte d'Anjou; repousse les ennemis, 261. Fait construire une barbacane pour faire passer son armée du côté du Caire. 272. Vu les progrès de la maladie, qui exerçoit de grands ravages dans son armée, ordonne la retraite sur Damiette, 276. Lui-meme, attaque de la maladie, refuse de se retirer dans cette ville avant que ses trospes fussent à l'abri de tout danger. 277. Se rend seul avec Geoffroy de Sargines à la petite ville de Cami; il y est fait prisonnier, 278. Est menacé par les Sarresins d'étre misaux



LOU lar, s'il me convent à leure deus; description de os supplies, aditions proposées par la illes sont accepters, 291. Est ill au pavillon du Sondan; desen de ce pavillos, 292. Recoit tent des ceurs, 297. Consent # one partie du serment qu'ils **Mosent, et rejette l'antre, agi** qu'ils emploient pour l'y undre, 1999. Le Roi est delivré, n à bord d'un valueuu génois, bis 23 1,000 livres pour la rann comte de Poitiers, 306. Phil. de Montfort à comptee tirs 10,000 lit. de mecompte, infese des présens que lui villre part des enfans du Soulan au a resegat, 310. Sa culire i la numie d'Anjou son frère, mavejouantanz dés avec Gostn Namours, 313 Comment il m par les liabitans d'Arre; conn fréres et ses harons poursa-U dost roster en Palestino ou uer en France, 3: 1. Felieite lle du conseil qu'il fais donne, Molare qu'il est decide à tere - Accorde à Joinville l'argent fast nécessaire pour son ser-Day. Report une ambassade de B. Prédéric, une autre du son-Direct, que les promet de bei hre le royaume de Jermalem. M l'aider contre les emirs d'E-, 323 Une autre encure du de la Montague, qui lai de-tava a intic, 355. Regit de la is on prince des presents, et lui mir en retour, Lay Sa reponse ulm de Daman; envoie deman-Middetten aut emirs pour les po qu'il a reçus d'eux, reux**ii promettenta condition qu'il** ec eux contre le soudan de s. 329. Propose de nouvelles tions, vala Courrer, dont il fast ne les murs, 331. Eurone en **rie** des fraces préabeurs et des 🚥 pour le Bos, 314 Rapport proyes our les l'artores, 333 d é Jaffa, ou il reçoit les têtes rétions et les enfigs que les Ekrypte las envoient, 356

l'ait chavalier le prince d'Antioche, 167. Est trompe per les émirs et le souden de Dumes, qui font le paix entre oux , 354. Menacé par les des casina, ac rettre dans le château de Sujette, 357. Sur l'avis de son conseil, renouce à faire le pelerinage de Jerusalem , 359. Fortifie Jaffe , 360. Enterre lui-même les chrétiens tuis au combat, 367. Apprend à Sajette la mort de la reine Blanche; aus deuil, 370. Après evoir feit faire des processions, se decide à retourner en France, 3-1. Ordonne a Jumville de conduce la Reina et ses culons seques a Sour ou Tyr, 372. Quitte la ville d'Acre et arrive dans l'ile de Chypre, 373. Refuse de quitter le vaincen qu'il montoit, et qui venoit d'être endommagé par un banc de mble, 376 Nouveau danger qu'il rourt, 377 Ses reflexious à Jouville dans cette occasion, 379 Arrive à l'ampedonse; description d'un bonn jardin, 381. Descend au port d'Hydres, 383, Berm in d'un cordeller qui préche devant le Rut, 36 ;. Se cend à Aix, puis à Besucuire ; à quelle conducte il marie Thibust, coi de Navocre, avec sa litte babelle, 385. Comment il se conditiut depuis son retour d'outre-mer, 387. Part la paix avec le cos d'Angleterre , contre l'a-vis de non comed , 386. Sonns qu'il se donne pour l'etablir aussi entre ses sujets, 389. Se fait cherir des Bourgue,mous et des Lorrains; son amour pour Dieu et pour as mère, son averatou pour les pacemens et les blasphémes, 350, lin**as** exe**mpl**es qu'il propose a ses enfaus , 391. Ses donnance sur la juntice, 393, aux ur-tentes les actions de partice, 393, Abolit toutes les mauvaues contumes qui grevment le peuple, 397. Sa charité envers les pauvres , traits toucheus a retegard, Juli. Secroter une reconde fore, Jop Fombe malade a Tunn, for lastructions qu'il laisse a son ble, for Quelques deteile eur in mort, fos. Enquête ordonnes per ir Pape pour as canonissiam; est mis au rung des confesseurs, 406. Céremotie à cette oucuiss, 409.

(Mem. de Joinville.) — Circonstances où le Roi exposa sa vie, 409. Quelques détails sur la sête donnée à Saumur, 411; sur l'entrée du Roi dans la ville d'Acre, 413; sur la familiarité qui existoit entre le Roi et Joinville, 418. Anecdote à ce sujet, 424. Présens que Louis ix reçut à Sajette de la part de Comnène, seigneur de Trébisonde, 425. (Va-

riantes.)

Sa lettre au sultan Nedim-Eddin, III, 14. Se rend prisonnier à l'eunuque Djemaleddin; est conduit chargé de chaînes à Mansourah, et renfermé dans la maison du secrétaire du Sultan, 29, 41, 49, 53, 58. Dédaigne les habits que le Sultan lui envoie, et refuse de se trouver au repas qu'il avoit fait préparer pour lui, 42. Paie 400,000 pièces d'or pour sa rancon et celle de la Reine, de son frère et autres seigneurs, 33, 43, 44, 49, 58. Passe à la rive occidentale du Nil, et s'embarque pour Acre, 34. Après avoir échappé des mains des Egyptiens, se décide à porter la guerre dans le royaume de Tunis, 35. Ses préparatifs; reçoit du roi de Tunis 80,000 pièces d'or, et n'en porte pas moins ses armes en Afrique; débarque à Carthage; sa mort change la face des affaires, 36, 58. (Extr. des aut. ar.) - Les rois de France ont toujours regardé saint Louis comme le modéle qu'ils devoient suivre dans l'administration de la justice, 73. Charles vin voulant travailler à la réformation du royaume, écrit à la chambre des comptes de Paris pour qu'elle recherche la forme que ses prédécesseurs, et surtout S. Louis, ont tenue en donnant audience au pauvre peuple, 74. (Dissert. Chist. de S. Louis.)

Louis-Le-Hotin, roi de France. Eint déplorable où il trouve la France en montant sur le trône; il publie un édit pour l'affranchissement des serfs, IV, 72. Cet édit ne remplit pas l'attente du Roi, qui avoit besoin d'argent; accorde la paix aux Flamands, et bleutôt se prépare à re-

commencer la guerre; meurt so milieu de ses préparatifs, 73. Perdant un regne fort court, ce mi rétablit l'ordre dans les mouncies. punit les exactions, favorise les kttres, accorde à l'Université le privi-

lége des messageries, 74. Louis XI, fils de Charles VII, s'enit aux princes mécontens qui pablient un manifeste sous son nem, VIII, 67. Réclame inutilement contre son père le secours du duc ét Bourgogne, 68. Combat à côté de son père au siège de **l'ontoise, 6**9. Force les Anglais à lever le siège de Dieppe, 71. Kemporte une victoire sur les Suisses, et rejoint son père à Metz, 72. Forme le criminel projet d'enlever son père et de s'emparer de la couronne, 78. Est relégué en Dauphiné, où il ne cherche qu'à donner de nouveaux sujets de plaintes au Roi , 7**5. Se rétire auprés du du**c de Bourgogne, qu'il essaie de brouller avec le Roi; fomente des intrigues à la cour; est **accusé par un**s chronique d'avoir formé le proj d'empoisonner son pere, 83. (Tabl. du règn. de Ch. r11.) — **Né le l** juillet 1423, est tenu sur les sont par le duc d'Alençon, et beptisé par Guillaume de Champeaux, évéque et duc de Laon, 101. (Mémoires concern. la Pucelle.) — Nétant encore que dauphin, il se rend indépendant dans le Dauphine; épouse Charlotte de Savoie malgré son père; s'enfuit en Franche-Comté, et de là en Flandre ; se lie avec Charles, comte de Charolois, IX, 51. Pixé dans la ville de Genep, il est instruit de ce qui se parse à la cour de son père, et prépare ses vengcances, 52. A son avénemest à la couronne, il promet froide au duc de Bourgogne une amnistie dont il excepte sept personnes; cherche à éloigner ce prince de la France, et se llatte de dominer à sa cour , 53. Rachète les villes de la Somme cédées par la paix d'Arras. 54. Envoie au comte de Charolois Alain Chartier, évêque de **Paris, pou**r le calmer et gagner du temps ; es-



LOU prince de se jourdre au Bretspar, et lui livre betaille r Monthery , 55. Met en aspitale, négocie a ec les gade et les troupe; endas intelligences avec les in pour les souleter couprince, 56. Parvient à suscolère de Charles-le-Te-, deveus duc de Bourgogue ; radence do se rendre a Pe- Est obligé de marcher es Liegevia, 60. Declare la Charles, 61. Lai accurde we d'un an , 6a. Ménage lo ge Sigismond et les Suisses, te contre Charles Itene II , Lormine; conclut la paix tui d'Angleterre, et une p ans avec Charles, 66. stir secrétement ce prince mobasse, sepolitain, le tra-nis de son artilice en cette i, 69. Offre à Marie, du-la Bourgogne, d'epouser le bot pendant or temps a emdoux Bourgognes, 71. Fait les Etats de Dijon de lui **mment de fi**delite ; a'empare imedie et de l'Arton, 72. 16 sur l'utilité que Louis 21 aveir de marier le Dauphin chesse de floorgegne; les s qui ont blâme la conducte m cette occasion n'out juge rás des evenements imposprévuir, +3. Le Boi envoie dre 100 favoir Olivier le **qui** est oblige de se retirer, ent il reçuit les ambassales lettres de Marie, 55. ndigue abou de contonice, 🗷 andias-adenta des Litats **ire** les lettres de cette prin-G. (Fine anna sur ces faits n, de Commer, XII, 275, paroit allique de la mort mt et d limbercourt, rehaloménoire, preud leurs en-Fan protection , reduit a lieo per des cruantes la ville IX, 78 Decide Maximim treve, fintte Edouard du de es fille avec le Dauphin ,

s'essure de la Savole, fait alligace avec les Suisses; renouvelle les hastilités avec Maximilien , le somme de comparaître avec son épouse Marie à la cour des pairs; fait faire le procés à la mémoire de Charlesle-Téméraire, 80. Fait une nouvelle trève avec Maximilien, auquel il rend la Frauche-Comte; menage contre lui un soulévement en Flandre ; reprend possession de la Franche-Couté; Intaille de Guinegaste, où l'archiduc triomphe; Louis gagne les Suusce à force d'argent, apaise Edouard pur le même moyen, 81. Essate de faire excommuner Maximilien som pretexte qu'il em-pêche la croissée contre les Turcs; sa mort interrompt ses intrigues. 82. (Précis sur la sec. maison de Bourg ) - N'étant que dauphin , conduit des troupes contre Bale , prend Monthellard en passant, bat les Allemands près de cette ville, iog. Se retire à Bruxelles; com-ment il y est regu par le due de Bourgogne et son tile, X, arg. Est parrain de Marie, fille de ce decnier, 230. Haliste le château de Genep, 221 Nums du ses couscillere, son caractere, 222. Travaille a reconcilier le couste de Charolois avec sun pére, 225. A la monvelle de la mart du Ital, quitte Genep, se rend a Maubeuge, \$28. Se fait couconner a Reimi, 229. Sa conducta ambigué envers le comte de Charo lois et la famille de Croy, 231 S'aliene l'esprit du duc de Bourgogue et de son libr, 232. Euvoie une agabassade au dus , et lui demande en vain qu'Olivier de La Marche liu soit remo, 533. Marche contre les Bourgaignous, les defait à Mont-Hicry , 236 Se retire a Corbeil, 238 Opinion d'Olivier de La Marche our cette bataille, 251 Le Ros rament-lile une grosse armee à Paris , 255 Propose an comte de Charolois de lui douner en mariage sa fille Auue, 247 Entrevues des deux princes a ce sujet, 258. Louis fait la paix avec les princes ligars; à quel les conditions, financiet subtilité

du Rol en cette occasion, 249. Happelle le duc de Bourbon dans ses bonnes graces; fait son entrée à Rouen, 251. Donne sa fille en marisge à M. de Beaujeu, 252. Sa frayeur à Peronne en voyant le duc de Bourgogne entrer dans sa chambre, 287. A la mort du duc de Bourgogue, s'empare de l'Artois, 424. Marche sur S.-Omer, d'où il est forcé de se retirer; rend le Quesnoy, 425. Sa mort, 436. (Mém. de La Marche.) - Comment il échappe aux poursuites du comte de Dammartin envoyé par Charles vii pour le prendre, XI, 48. Sa retraite à Genep près de Bruxelles, 49. S'égare dans un bois en chassant avec le comte de Charolois, 51. Se reud à Paris avec ce comte et le duc de Bourgogne; remercie ces princes des biens et honneurs qu'ils lui ont faits, et prend congé d'eux, 96. Reçoit à Tours le comte de Charolois, 97. Son trouble et ses inquiétudes en apprenant que le comte s'est égaré à la chasse, 98. Par considération pour ce prince, remet en liberté le duc de Sommerset, 99. (J. Du Clercq.)

Date de sa naissance; son horoscope, 150. Détresse de Charles v11 au moment où il naquit; les historieus n'ont rien dit de son éducation; il n'eut pendant plusieurs années d'autres officiers que ceux de la Reine; quels furent son confesseur et ses gouverneurs, 151. Fut instruit par J. d'Arconvelle, 152. Sa réponse au cardinal Bessarion, rapportée par Brantome, prouve qu'il fut instruit des sa première enfance, 153. Son mariage avec Marguerite d'Ecose, arrêté en 1428, est célébre 8 ans après, 154. Il est envoyé en Dauphiné, dont les Etats lui accorden: pour sa première venue 10,000 florins, 155. Fait ses premières armes au siège de Montereau, 156. L'opinion des écrivains qui soutiennent qu'il commanda ce siège, et que ses succès firent naitre la jalousie de son père, est détruite par trois autôfités irrécusables, 158.

Louis accompagne son père lors de son entrée à Paris; assiste à Bourge aux assemblées qui se tiennent pour la pragmatique annetion; est charge de délivrer le Dauphiné, le Puitos et autres provinces, des bandes qu les ravagent, 159. Aidé des comellers qui lui sont donnés, il rétable l'ordre partout, 160. Retenu ens à Lochès sous la conduite de m gouverneurs, la dépendance lui paroit insupportable, 161. Excité per des mécontens, et encore plus per son ambition, il **consent à se mettr**e à la tête des rebelles, 162. Est conduit à Niort auprès du duc d'Alescon ; prête son nom à un manifeste publié par les princes méconsen, 163. Humilié par une répouse que lui fait le Roi son père, il a recour à la soumission; reçoit le revene d le gouvernement du Dauphiné, 164. Se rend caution du paiement de la rançon du duc d'Orleuns, 165. Suit son père au siège de Creil; se ditingue à la prise de Pontoise; percourt avec le Roi le Poiton, le Saintonge, le Limosin, 165. Beste étranger à la seconde révolte des princes; se distingue au siège de Dax; est chargé de délivrer la ville de Dieppe; attaque la bastille occupée par les ennemis, et l'enlève, 167. Est reçu en triomphe dem la ville; récompense les troupes surquelles il doit la victoire; assure la paie des gens de guerre, 168. Est chargé de réduire Jean d'Armagnac; s'empare d'En**tragues et de Rhode**r; fait arrêter Jean d'Armagnac avec son second file et ses deux filles; met toutes ses terres dans les maiss du Roi, 169. Reçoit le comté de Comminges et les châtellenies de Rouergue, 170. Se porte sur Montbelliard; force le commandant à capituler; entre en Suisse, public en même temps plusieurs manifestes en sens divers, 171. Permet k pillage à ses troupes; ravage les environs de Bale; triomphe des Suisses, mais en perdaut beaucoup de monde, 172. Signe un traite avec cux, 173. Va rejoindre le Roi à



## LOU

Maney; asabta aus filten beillanten nmon à l'occasion du mariage de agnerite d'Aujou avec le rui d'Anerre, 175. Est appelé à tous les ails du Roi; est nomme ganfa-er de l'Egles par le pape Eu-17, 176. Ne temoigne ancone rar de la mort de son epouse inrguerite d'Ecosse; ne cherche et à venger en mémoire, 180. Le toutes en plointes des injustiwet des injures qu'il prétend avoir ronvece à la cour du Rui, ne parle o de Marguerite, 181. Son es**prit m**quet el cunami da repos le meto à conspirer; il prépare avec pusiques confidens les moyens de imporer du gonvernement, 185. Impignages du comte de Dammar-n à est agard, 183. Le Douphin in-tragé par le Roi lui-esdese en pré-mes de Dammartin, l'accuse d'imura , 184. Se retire en Dauphi-4, 183. Domando sua Etata de cetto evines 40,000 florins qui lei sont serdis; renouvelle paratile de-mis; secusille tous les mécon-u; emploie dus somuses considéo à lier des jutrigues avec les maces vousses, 186. Agrandit o opouage, achete les comtes de **presont, d'Auvergne, de Saucerre**; oonde le gouvernement de la formandie; propose an itoi de con-puirir la Guyenne pour son propre compte, 187. Traite a l'iniu de n pore de son mariage avec Chor**lutte de Sevoie, malgre les defenses** mpremes du Ros le celebra à Chammater d'hôtel pour lui expuer ses vives elermes our les bruits qui se répundent que le Not vient le chassor du Doupline, 189. Fait prier m pére d'en voyer un seigneur pour nimere du l'état de son gouvernement; menore de quitter le ruyauune; met le arigneur de Montecress, envoye du Noi, dans ses interéts; prétrate un vou pour se dupremer d'aller à la cour, 190. Els re des dif **Scrites per les propuetions d'ac-**

ant qui lu cont factes au

nom de Noi; er jedpare à la gourre,

LOU

36 a

achete des armes, confirme les priviléges de la moblesse du Dauphin 191. Fait de grandes promemes à crux qui se rendront suprès de lui ; ullre de se charger de l'expédition de Guyenne; confique la terre de Valhumans que le comte de Dunois poméde en Douphiné, 192. Pait dans cette province plusieurs réglemens utiles, réforme le monnoie; reduit le nombre des baillages et des sené-chaussers; defend aux seigneurs de champers; actend mix prigneurs de au faire la guerre entre eux; fonde l'université de Valence; publie un édit sur les donations; défend de couper aucun bois dans les forêts du Douphine, au passion pour la chame; il fait la guerre au duc de Sevoie; accepte la médiation du duc de Bourgogne et des Suimes; rusoit l'hommane du marquient du respit l'hommage de marquient de Sainon, 193. Se primire d'argent après cette guerre; il vent établir une taxe de deux livres par chaque feu, sons distinction de classe ni d'etet; résistance qu'il éprouve à cette occasion; suite de cette cécette occasion; anite de cette résutance, 194. Louis demande en tain des secours aux ducs de Bourgogne et de Savoie; entre en negociation avec la Rot; quitte sulatement le Dauplane, 195. Y revient, cerit une lettre de commission à son père; est remplacé dans son gouvernement par Louis de Laval; conditions surquelles il offre de faire tels sermens de streté que Charles enigera, 196. Envoie des émussires en France chargés de repandre de fausses copies de ces conditions, reclame l'interreution des princes du sang et des principant seigneurs du royaume, se plaint de l'inflesibilite de son père, échoue dans toutes ses tentaures, 197. Envoie basede supret du Roi, ain de pa-gner du temps, dernière réponse du conseil du Roi, discours du Roi lui-même en cetta vecacion, 198. Conditions qui sont exigere de Dunphin, sur Averti par ser émandi de la marche des troupes conduite par le couste de Dagamertin, il propil

la fuite et arrive sur les terres du duc de Bourgogne; son génie fertile en expédieus; trait caractéristique de sa vie entière, 202. Son talent pour l'administration, 203. Son avidité pour l'argent, qu'il emploie à fomenter des intrigues; arrivé à S.-Claude, écrit au Roi qu'il va faire la guerre au Turc avec le duc de Bourgogne, 204. Adresse à tous les évêques une lettre semblable, dans laquelle il se recommande à leurs prières, 205. Se remet entre les mains du seigneur de Beaumont, maréchal de Bourgogne; est conduit à Bruxelles; comment il y est reçu par la duchesse de Bourgogue, 206; puis par le duc, qui se rend auprès de lui; demande des secours d'hommes et d'argent; réponse du duc à cette demande, 207. Le Dauphin offre de pardonner aux ministres du Roi qui l'ont desservi, et de demander pardon lui-même, si on lui rend le Dauphiné et ses pensions, avec la liberté de vivre où il voudra, 208. Réponse du conseil du Roi à ces offres; Louis, appuyé du duc de Bourgogne, renouvelle ses négociations, et brave en même temps l'autorité du Roi; nomme le bâtard d'Armagnac gouverneur du Dauphiné, 209. Fixe sa résidence à Genep, 210. Va recevoir à Namur la princesse Charlotte son épouse; est parrain de la fille du comte de Charolois; se lie d'amitié avec ce prince, 211. Figure dans le procès du duc d'Alençon, 212. Cherche de toutes parts à emprunter de l'argent; est re**fusé par le duc de Bretigne; informe** le Roi de la grossesse de la Dauphine, 213. Sa reconnoissance envers le duc de Bourgogne pour les fêtes magnifiques données à l'occasion de la naissance de son fils; sa douleur de mort de cet enfant, 214. Ses occupations à Genep; il attire à sa cour les hommes renommes par leur esprit et leur instruction, 215. Cousulte les astrologues et les nécromanciens; reçoit des ambassadeurs du roi de Navarre, des Catalans et du duc de Milan, 216. Signe un

traité avec ce dernier; entrettat sans cesse des intrigues à la cour de son père; comment il cause la disgrâce momentanée du comte de Dacmartin, 217. Situation de la France au dedans et au dehors, à son avenement au trone, 218. Lettre des ministres du Roi qui l'informent de la maladie de son père, 222. Il quitte Genep; ordonne au maréchal de Naintrailles d'aller prendre possession de la Guyenne en son nom; se rend à Avesues, où il reçoit les députés du parlement de l'aris et k chancelier; célèbre un service pour k repos de l'ame de Charles vii, 225. Se revêt de la pourpre; fait un riche présent à celui qui lui a annoncé ie premier l**a nouvelle de la mort de** son père; se rend à Reims; comment il y est reçu; y est sacre, 226. Accorde au duc de Bourgogne l'amaistie qu'il lui demande à genoux, soul sept personnes, 227. Texte de l'hommage que lui rend ce duc comme vassal de la couronne; se rend à S.-Denis; soufire que le nonce du Pape lève l'excommunication que la cour de Rome prétend avoir été encourue par Charles vii pour l'établissement de la pragmatiquesanction ; fait sou entrée à Paris, 228. Bouleversemens qu'il opère dans l'administration; poursuit avec acharnement le comte de Dammertin, confisque ses biens, 229. Des hommes nouveaux qu'il emploie, 230. Expédie des commissions pour lever des taxes extraordinaires dans toutes les provinces; revoltes qu'elles occasionent, 231. Affecte de témuiguer publiquement sa re**connoissen**ce envers le duc de Bourgogne; traite avec magnificence le comte de Charolois; rend la liberté au comte de Sommerset, que son père avoit fait arrêter, 232. Truite eu secret avec les Liégeois, et les encourage à renouvelet leurs entreprises comire le duc de Bourgogne; congédie le comte de Charolois, 233. Abolit la pragmatique-sanction; en quoi il est joué par le Pape, 234, et trompe par l'évêque d'Arras, 235. Recou-

m'il a diá joué, envoie me-Pape de se culère, 236. Espe conta ambeticates y other pprimee, 237. Sa haine per-pour le duc de Bestagne; un avec ini de combine; at la pragmatique n'elust ravec lui , le comble de la nomine son lieutenant 139; Pengage a prendre par-Corguerite d'Anjou contre , roi d'Angleterre; paroit prendre un vif interét à pesse; ague avec elle un ignifiant ; lus facilité les pretouraer en Angleterra, , diablir la gabelle en lleurm paroles a l'asubassadeur 241. Refuse les demandes a Bourgogne, se desiste ens pretentions; citie ses fache de Luxembourg; but yage en Bretagne, 242. Si-traités avec le roi d'Arram de ces trutar, 255. Prie No entre les rois de Cas-Arragon, il les mécontente suns utilité pour lui-**6. Son entrevue a**vec le rui 0, 147; avec la reine d'Arie an comite et a la comfain les terres et seigneu**tanillos** et de la Cerdagné, 🛍 à perpetuite le conite de in, 249. Entreuent la mes**pa entre le duc de Bour**n file par le moyen des de Croy, 251. Par quels gatoires il parvient à ra-villes de la Somme cedees i Bourgogne par le traite mentrevue a lleidiu avec 53. Ses trutatives auptés 👍 Charolon pour le faire mu rachet de ses villes , effectation a comblet de **nigneurs** de Croy, detesnte, 555. Malgre les proien na duc de Hourgogne, s les gouverneurs des In Somme , fait sommer in Nevers de rompse avec le Charolon et de se rensur, 256. Nauvalle entros avec le due de Bourgo-

gne; pense à diablir des relais sur toutes les routes de l'entre, 252. Cède la ville de Savune et ses drojia sur Gènes à Morce, duc de Milan; fait arrêter l'hilippe de Bresse , le plus jeune des tils du duc de Savote; envoie au roi d'Arragon quelques troupes pour l'aider a entretenir la guerre contre les Catalaux, 258. Fait aigniber au duc de Bretagne, par le chaocelier Pierre de Morvilliers, defeme de s'intituler duc par la grace de Dieu, de bottre monnoie, de faire aucune jevee extraordinaire, de recevoir les sermens des prelats, ctc.; s'avance avec des troupes pour commencer les hostilites en cas do refut, 259. Trompe par les fausses pronencs du duc, licencie ses tranper et se retire en l'ecardie ; nomme des commissaires pour juger la condutte du duc; griefs allegues contre lut, 200. Signe une treve avec Edouard, roi d'Augleterre, 263. Propose une nouvelle entrevue au duc de Bourgogne, qui l'accepte; refus qu'il y eprouve de la part de ce prince; refruidascment entre eux, 36]. Le mauvair auccès de l'expedition de Rubempre le force à quitter Hesdin , 200. kassie de preveuir les suites facheuses de cette allaite par le moyen d'Autoine de Croy, qui refuse de s'en méler, ale your des ambassadeurs au duc de Honrgogna reclamer la liberte du Robempre, et la rennicen en mantid'Olivier de La Marche, 266 Peu de auccea de cette ambassa le ; entame de nouvelles pregonations, atiq. Keprend ses projets contra la liretague; convoque a Tours que soum blue des grands du royaume; nous des principaux personnages qui a y tronscut, aujets de planites purtes contre le due par le chancelier et le procureur general, le Roy accuble des planitats reproches le duc d'Orleans, qui essaie de postiber le duc de Bretagne, 270. Prolonge la terva avec le roi d'Angleterre, 273, Accorde na nouveau dela un duc de licetague , supprime et rétablit le cour des m des, 274. Grouit le numbre de ses

ennemis par ses vacillations et ses changemens dans l'administration, 275. Excite les murmures du peuple par son despotisme, 276, et par des exécutions sanglantes; fait quelques réglemens utiles pour le commerce et pour la discipline des gens de guerre; cherche à se populariser, 277. La conspiration fait des progrés rapides parmi les trois ordres de l'Etat; quel en est le signe de ralliement, 278. Le Roi ouvre enfin les yeux sur sa position, 279. Son habileté dans les circonstances les plus désespérées, 280. Publie contre les princes ligués une déclaration qui ne produit presque aucun effet ; envoie René, roi de Sicile, auprès du duc de Berri, 281. Répond d'une manière évasive aux propositions qu'il lui rapporte, 282. Texte de cette réponse rapporté par l'abbé Legrand, 3:3. Appelle auprès de lui le duc de Bourbon et le comte d'Armagnac; réponse qu'il en reçoit, 282. Se dirige avec 14,000 hommes contre le premier, le surprend, culbute ses troupes, et le force à implorer sa clémence; accorde une trève au comie d'Armagnac et au duc de Nemours, 283. Fait approvisionner et fortilier Paris, et remercier les habitans de leur dévoument; s'engage à y aller luimême avant 15 jours, 287. Rencontre à Montihéry le comte de Charolois, 288. (Introd.)

Il tient conseil, et délibère de ne point combattre, mais de se mettre dans Paris, 355. Détails sur ce qui amena la bataille de Montlhéry, et aur la bataille elle-même, 358. Le Roi se retire à Corbeil, 368. Se porte en Normandie, laissant une parue de ses troupes aux environs de Paris, 375. Revient dans cette ville, rompt les conférences commencées entre l'évêque de Paris et le comte de Dunois; encourage les habitans, 301. Evite d'en venir à une bataille, 399. Sa simplicité dans ses paroles et dans ses habits, son goût pour les gens de moyen état, 402. Ancedote relative à un bourgeois qu'il a fait gentilhomme; prête l'oreille à tout le monde; connot me infinité de p**ersonnes de tout pays,** 403. Ses grandes largemes envers ceux qu'il veut gagner, sa mesqunerie envers les gens attachés à sos service, 404. Escarmonches entre la garnison de Paris et les troupes des princes confédérés, 406. Chardons pris pour des lances, 409. Louis continue de négocier avec le comte de Charolois; prétentions des princes. 410. Se rend au camp ennemi, 411. Son entrevue avec le comte de Charolois, 412. Conventions préliminaires au traité de Conflans, £13. Le Roi retourne à Paris, 414. Revieut au camp annoncer au comte de Charolois que la N**orman**die a pr<del>i</del>té serment d'obéissance au duc de Berri, 419. Paix conclus, 420. Revient une troisième fois au camp. visite tous les corps, excepté celu du maréchal de Bourgogne; se rend au château de Vincennes, où se trouvent tous les princes, 423. Accompagne le comte de Cherolois jusqu'à Villiers-le-Bel, 424. Conclet avec lui na traité particulier qui n'eut point d'exécution; leur separation, 425. Conclut & Caen un traité avec le duc de Bretagne; reprend sur son frère tout le duché de Normandie, 428. Essaie de détacher Charles, duc de Bourgogne, de son alliance avec le duc de Bretagne, 440. Sur la nouvelle que le duc d'Alençon et le duc de Berrise sont emparés avec le duc de Bretsgne de plusieurs villes de Normasdie, se met en marche, reprend ces places, entre en Bretagne; traite ensuite avec les princes, et se rend à Compiègne, 463. Messages entre lui et le duc de Bourgogne; arres gement qui se fait entre eux; le Roi désire une entrevue à Peronne, 465. Détails à ce sujet, 466. Lettre du duc au Roi pour lui servir de saufconduit; Louis se rend sans gardes dans cette ville, accompagné seulement du duc de Bourbon, du cardinal son frère et du comte de S-Paul, 467. Ses craintes en appre-



iant quile origioers du parti du luc vienzeni d'entres dans cette ville; demande skreté pour in perne, 470. Réflexium de Comisso aux l'imprudence du Roi et sur les avantages que les princes doivent tirer de la lecture de l'histoire, 471. Pendant que le Rui est à l'erunne, en apprend la revolte de Liège, où A a envoyé des ambassadeurs pour nlever cette ville contre le duc, 474. Prayeurs du Roi es se voyant prisonnier, 476. Pait distribuer presenter, 370. em numerous 15,000 écus d'or pour l'nider à sor-tir d'embarras, 484. Negocie; pro-positions qu'il fait faire, 485. Con-cent à celles que le duc lus fait lui-même, 487. Jure le traite de paix, 488. Observations importantes de Godefroy sur ce traité, 487 et 488. Lettres du Roi à Danmartin pro-dant son séjour à Peronne, et lors de son départ de cette ville, 489. Il secompagne le duc à Liège, 490. Dangue qu'il court avec lui dans un fanhance de cette ville, 503 Prend schoueg de cette ville, 5a3 Prend **ngó du duc, aprés avoir ratifié le** muité, 51 3. Se sert du seign. de Lesson pour faire decider son frére, le fins de Berri, à accepter le duché do Guyenne à la place de celui da Brir et de Champague, 517. Sa lettro à Dommarun, qu'il envoie con**tre le co**mte d'Armagnac, 550. Ses intrigues contre le duc de Bourgo-me, XII, 3 Convoque une assem-tée des États à Tours, 5 tériefs 🖈 y sont ellegues contre le duc, . Instructions du Rot au comte de **Dominartin sur la conduite a tentr** gree l'armee du duc, 10. Se read a mavais; y tient une soemblee, 17. Défend à ses géneraux d'attaquer stroupes du duc de Bourgogne, e8. Signe une trève d'un on avec 陆, ig. lastructions envoyers au origneur Du Plessis sur l'arrivee en Pegner du comte de Warwick , 29. Lettre du Hor au même seigneur, 3). Ses sons pour empécher le ma-ringe de la fille du duc de llourgoma avec le duc de Guyenne, Si nione de Comines sur les nego distinue entre primere, 53. La Rei

entre on truité avec le duc de Bourgogne pour le marisge du Dauphin et de la fille de ce duc; ret**arde tan**t gu'il peut la aignature de ce traité, p. Conclut une paix avec lui, et differe chaque jour de la signer, 63. Est accusé, dans un manifeste du duc de Bourgogue, d'avoir fait em-pouvaier son frère le duc du Guyenne; dusertation sur cette apcuintium; preuves produites pour et contre, 65. Le Roi s'empere de plu-sieurs places dans le Guyenne; se politique en traitant de la paix avec dac de Bourgogne, 70. Fait entrer des troupes en Bourgogue; an lettre à Dammartin à ce sujet, 78. Fast un traite avec le duc de Bretagne, 83; et une trève d'un en avec le duc de Bourgogne, 83. Doune en connetable de S Paul on rendezvous prés de Noyon; reçoit les excures du connétable, lui promet l'oubli du passé; se repent de cette entrevue, no. Reflexions de Comines sur le danger que conrent les serviteurs qui aiment mieux se fe craindre qu'aimer de leurs maitres, et sur ce que les grands services sont souvent payés d'ingrattade par la faute de ceux qui les rendent, gr. Lauis, informe des projets des ducs de Bourgogne, de Bretagne et au-tres hgues avec le roi d'Angleterre, traite avec les Sumes et le roi d'Arragon; negocia avec l'Empereur et les princes allemands; habileté dans m conduite avec le duc de Bourgogue, 103 Enroir Dubouchage apaiser une revolte à Bourges; lettres qu'il lui écrit à rette occasion, s**o**f. Regucie avec I Empereur contra la dur de Bourgogne, et lui promet un secours de 20,000 hommes, 108. Travaille à faire la paix avec la duc de Bourgogne, 109. Lui succite de nouveaux enpemis en ménageunt une alliance de dix una entre les Sames et les villes de dessus le Bloo, et un accommodement entre les mémes Susses et le duc Sigismond d'Autriche, 111. Après la trère expirée, s'empare des villes de Montdidier, de Roye et de Cur-

bie, 113. Fait brûler toutes les villes depuis Abbeville jusqu'à Arras; sa lettre à La Bellière à ce sujet, 114. Rend compte à Dammartin de ce qui s'est passé à Arras, et de la mort de plusieurs seigneurs du paru du duc de Bourgogne, 115. Envoie de nouveau vers l'Empereur pour l'engager à ne faire ni paix ni trève l'un sans l'autre, 116. L'Empereur lui répond par un apologue, 117. Louis gagne le héraut que lui envoie le roi d'Angleterre, et lui fait de grands présens, 127. Détache du parti du duc de Bourgogne les seigneurs de Genlis et de Mouy, 128. Refuse au connétable de S.-Paul de prêter le serment qu'il exige de lui pour se rendre à l'entrevue que le lloi lui demande, 129. Moyen qu'il emploie pour faire des propositions d'accommodement au roi d'Angleterre, 133. Conferences tenues prés d'Amiens; nous des ambassadeurs des deux partis, 138. Propositions qui y sont faites, 139. Entrevue des deux Rois décidée, 144. Louis se rend à Amiens; comment il y fait traiter les Anglais pendant 3 jours, 146. Préparatifs pour l'entrevue des deux Rois au château de Pequigny, 150. Précaution prise par Louis, 151. Détails sur l'entrevue; noms des personnes qui accompagnent les deux Rois, 154. Une trève de sept aus est jurée par les deux princes, qui se promettent paix et amitie pendant toute leur vie, 156. Attention du Roi à ne rien dire ou faire qui puisse offenser les Anglais; comment il répare une indiscretion qui lui est échappée, 160. Lettre à double sens adressée au connétable de S.-Paul, 163. Conclut une trève de 9 ans avec le duc de Bourgogne, 168. Elude les offres que le roi d'Angleterre lui fait faire à cette occasion, 169. Résolution prise entre le Roi et le duc à l'égard du connétable de S.-Paul, 170. Louis se rend maître de S.-Quentin, 172. Essaie de détacher le comte de Campobasse du parti du duc de Bourgogne, 176. Fait commencer à Paris le proces

du connétable, 177. Profite des divisions de l'Espagne pour se rendre maître de Perpignan, 183. Instructions secrètes envoyées à Dubonchage relatives au Roussillon, 184. Lettres du Roi à ce seigneur sur les affaires de cette province, 186. Le Roi signe un traité d'alliance avec l'Empereur et les électeurs contre le duc de Bourgogne, avec lequel il vient de conclure une trève de 9 ans, 193. Se rend à Lyon pour être plus à portée de savoir ce qui se passe entre le duc et les Suisses; divers messages envoyés de différens côtés, 196. Préseus faits aux ambassadeurs suisses, 205. Réprime les entreprises du cardinal La Rovère, 210. Somme le l'ape de convoguer un coucile, 211. Reçuit au châtean du Plessis sa sœur Yolande de Savoie, 215. Fuit un traité avec elle, et lui fait rendre ses enfans, ses places et ses bagues, 216. Fait avertir le duc de Bourgogne que le comte de Campobasse le trahit, 228. Fournit de l'argent au duc de Lorraine pour l'aider contre le duc de Bourgogn**e , 229. Comment il récompen**se ceux qui lui annoucent de bonnes nouvelles, 242. Sa joie en apprenant la défaite du duc de Bourgogne devant Nancy; ses diverses resolutions, 243. Assemble tous ses capitaines, leur lit les lettres qu'il a reçues, et leur donne un grand diner, 244. Instructions données à ceux qui doivent entamer les négociations de mariage entre Marie, fille du duc, et le Dauphin, fils du Roi, 254. Louis reçoit sous son obeissance Ham, Bohain, S.-Quentin et Peronne; envoie son barbier Olivier le Diable ou le Dain à Gand pour engager cette ville à se re à lui, 257. Se rend maitre d'Arras; traitement cruel qu'il fait subir à 23 habitans de cette ville, 269. Ve mettre le siège devant Hesdin, 271. S'en rend maître, ainsi que de Boulogne, 272. Fait mourir plusieurs habitans d'Arras, 274. Comment il se conduit à l'égard de l'Angleterre; dons et présens qu'il sait à plusieurs As-



gloss pour s'assurer la liberte de se sundre unitre des Etats de la Bonçse, 324 Entretient toujours le et d'Augleterre du projet de ma-ingo du Douphia avec la tille de ce co, et le diffère toujour», 328. Offren qu'il lus fast, pour l'en ager à Fuider dans la conquête de Bourgoie, 33e. Conspent il évite de lui attre le comte de Boulogne que la rei d'Angleterra demande, 331. Rand les villes de Quessoy et de ichnin; fait rayager le paye par tenenerun, an lettre à ce sujet, 350. t Cambray en main neutre, 3 (r. Offic de grands avantages our Susme promeralie; prend 6,000 homn des leurs a sa volde , 3 j5. Signe me trève avec Maximilien; renouvelle celle d'Angleterre; recomor ses hostilites en Boorgogne; fait faire le procès au dermer duc; remporte plusieurs avantages sur formulier, lui accorde la part; and tout or qu'il a conquis dans la Pronche-Comie et le Hainaut, 349 Diffère la conclusion du mortage du Deephio erec la filla du roi d'Anglotorre; negocie avec l'Espagne; inaciat un truite delimitif avec l'er-limand et I-abelle; casse plusieurs compagnies de gendarmes, entre entrés celle de Dammartin , « qui il nmerve ers pensions; fait faire le sols a Bullec Bilzie, son neven, fait decapiter Oriole et son lientemont, 35 t. Prolinge la trève avec Maximilien; lui envoie pen apres domander des deillemmagement mer la surprise qu'il a faite de Combray; fait entrer ses troupes en Prenche-Conte, 355. Se lettre as senechal de Salherre a l'orsasson. de 🕬 ordonnance sur les presenmiers de guerre, et our le refac que fait, le segmeur de S. Andre, d'y cheir, 339. Traite de la pay aver de duc d'Autriche; ses lettres p mms. Dubenchage et Solliers vir la **mere** do**n**tale don ent traiter avec **im ombana l**eur, de ex penue, 3 ig ; er ha difficultos fuitos par ceus-ci **de emdre Lille, Doury et Occhies,** 

360. Forme le projet de recucillir tontes les containes du royaume, en les reformant d'après le droit romein , 365. Desiré par le traité de paix marier le Dauphin son fils avec la fille de Maxinulien et de Maria de Bourgogne, 363. A quelles conditions, 365. Est attaqué d'une apo-plexie, 365. Chasse de sa mouon tous crux qui l'ant tenu de force, et l'ont empéche d'aller resporer l'air à une fenètre, 367. Au retour de 🐽 sante delivre le cardinal La Ballue, 30g. Retombe malade plusieurs fois, 370. Ses voyages pendant as maladie, 371. Renoue les négoriations de moriage du Dauphiu avec la fille de Marie de Rourgogne, morte depuis peu; revient à Tours, où il se tient renferme; devient soupçouneut, 379. Comment il fortile le Plessis-du-l'ure pour empécher d'y entrer, 375. L'ait venir un auut homme de la Calabre, 376 Se prosterne devant lus et le prie de lui prolonger la vie, 377. Comment il vit au l'Isnis, 378. S'habille richement, contre sa coutume ; fait acheter tontes sortes d'animaux en pays etrangers pour faire croice qu'il se porte bien, 359. Appelle auprès de lu l'archevêque de l'ours, 350. S'irrite des conscils que ce prefat veut bu d'inner, commande an chanceber de le poutaurre juridiquement; sa lettre à ce sujet, 38 :. Comment la mariage du Dauplein avec la title de l'archidac est conclu par le moyen des Gantous, 30s. Le Roi pire les traites faits à l'occasion de ce mariage, et les fait signer par tous les princes, par un grand nombre d'é-vé pas, de seigneurs, etc., 38% Refuse de recomo dire la duc da Glocenter poor for d'Augleterre, 387. Dine quelle postion or trouve Longs vi a Legreit des po**ussances** de l'Enrope, 140. Envoi de plemenes chases santes, qui lui est fait de divera emiliata paur operri sa gueraand, but the instructions a son file Charles arant se mort, 394 Ser prdres au dan de Bourbon, au olum-celier, 395. Détaits sur sus dornées nou en terre, dira l'Ave Maria, 412. Envoie des lettres au prevot des marchands de Paris, portant ordre de faire une épitaphe à l'archevêque de Paris nouvellement décédé, dans laquelle on feroit mention deses liaisons avec le comte de Charolois pendant la guerre dite du Bien public, 413. Donne le gouvernement de Guyenne au seign. de Beaujeu, frère du duc de Bourbon, 415. Conclutavec le duc de Bretagne une trève dans laquelle le duc de Bourgogne est comprus, 428. Donne au duc de Bretagne le comté de Montfort et une somme d'argent, 430. Fait son héraut d'armes et gratifie de cent écus d'or Jean d'Auvergne, qui lui apporte la nouvelle de la prise de Lectoure, 432. Part de Tours pour aller en Guyenne, et fait rompre le pont de cette ville par où il est passé, pour que personne ne le suive, 433. Danger qu'il court par la chute d'une grosse pierre, 436. Marie sa fille aince au seigneur de Beaujeu, 438. Rend un édit concernant les gens d'armes du royaume; un autre touchant les monnoies, 441. Donne S.-Quentin au connétable de S.-Paul, 442. Son entrevue avec lui à Noyon, 445. Mécontentement du Roi à son égard, 446. Fait une trève avec le duc de Bourgogne, 417. Envoie des présens au roi Edouard, 450. Fait un traité avec le roi d'Arragon, qui lui rend le conté de Roussillon, 451. Accorde la grace à un franc-archer condamné à être étranglé pour larcins, après que les médecius ont fait une ouverture à son corps pour découvrir la cause des maladies qui régnoient alors, et dont ce franc-archer étoit attaqué; ordonne de solenniser la fête de S. Charlemagne, 453. Se rend à Pont-Ste.-Maixence, on il fait conduire une grande quanute d'artillerie, XIV, 2. Grande procession à l'aris le jour de la Sainte-Croix; il prend d'assaut la place du Tronquoy, 3. Assiége Montdidier, qui se rend par composition, ainsi que Roye et le château de Mo-

reul; se rend en Normandie, 🕹 🖦 on entretient de fausses nouvelles, 5. Mande auprès de lui le duc de Boubon, 6. Ordonne une levée d'honmes pour marcher contre les Anglais, 8. Fait un emprunt à la ville de Paris, et donne 75,000 écus d'or aux Anglais, d'après un traité conciu avec eux; son entrevue avec k roi Edouard à Pequigny, 10. Fait publier la trève de sept ans acrétic avec ce prince, 11. Reprend S.-Quentin sur le connétable de S.-Paul, 13. Conclut une trève mechaude avec le duc de Bourgogne; fait la paix avec celui de Bretagne, qui renonce à toute alliance contre le Roi, 14. Désappointe les généraux maîtres des monnoics; rend une ordonnauce relative aux écus d'or. 29. Convoque un concile national a Lyon; ordonne la levée d'un éca sur chaque pipe de vin, 31. Rachéte Marguerite d'Anjou, prisounière du roi Edouard, et réunit la Provence à la couronne, 37. Marie et donne de grands biens à deux demoiselles de Lyon, nommées la Gigonne et Passe-Fillon, qu'il a ramenées de cette ville, 40. Reçoit à Tours le roi de Portugal ; honneux qu'il lui fait rendre à Orléans et à Paris, 42. A la nouvelle de la mort du duc de Bourgogne, se rend à Compiègne; range sous sou obeissance plusieurs villes appartenant à ce due, 54. Obtient Arras per composition, 55. Soumet Hesdin, 56. Fait le siège d'Arras qui s'est révolté; foudroie cette ville, 57; lui fait grace, et en devient maltre; convoque l'arrière-ban, pour faire la guerre aux Flamands, 58. Reçoit Cambray par composition; appelle le parlement de Paris à Noyon pour y terminer le procès fait au comte de Nemours, 59. Fait faire des bombardes et des boulets de fonte. et des échelles pour assièger les villes de Flandre et de Picardie qui ne sont pas encore réduites, 68. Se rend multre de la ville de Conde, 72. Fait désendre les assemblées que les prédications d'un cordelics

mé Fradia occasionent dans to 34. Conclut une trêve d'un 100 Maximilien d'Autriche et mande, 77 Fait divers done tura égluss; ordonne cutre 16 mae grande grille d'orgent ' mottre autour de la chiese de Martin de Tours, 78. Coursà Orleans une grande assemda clergé pour l'affaire de la matique sanction; ordonne a ides processons generales pour reier Dieu de la pais et audué guent entre lui et le roi de Cas-99. Pait pendre 50 prisonniers da, en represelles du mourmanus sur la persuane de cene Le Cadet de Bemonnet, go. **ne des** poursuttes coutre le de Bourbon, dont plusieurs of-15 sont perètes et long-temps ins, ensuite renvoyer par ar-in parlement, gr. Conclut uns t de 7 mois avec le duc d'Aum, gs. Conunue celle d'Angle-14 tombe dangereusement me-gh. Fast construire au Pontrche un camp de bois proà contenir un certain nombre **ns** de guerre; va le vuiter, 97. **in differen**tes sommes aux eghet fait de grandes fondations l le reconvrement de sa sante, Fait un pelermage a S.-Claude; **mo le our neur de Beaugen son** mannt general pour tout le mme pendant son toyage, 100. imt de S. Clande, et tait une ne a la sainte Vierge, 103. nit a Ciery une ambassada des minde, qui e pour objet de e à Ambour, ou il donne a **Els ses** dermeres instructions, Bassemble a S -Chine, pres de **en, un grand** nombre de joueurs **Pirumens,** et plusseurs dernis et 1000, 108, Reçoit a Fours les modeurs flamanda qui viennent conclure la paix; fonueurs l fait rendre parious ou ils unt; largeses qu'il leur fact loitio. Ordonne des prieres s l'áglice de S.-Deens pour ob-

tenir que le vent de bisa ne souffe point, 112. Procession qui s'y fait par tous les états de Paris, 114. Le Roi se fait apporter la sainte Ampoule de Remo, 115. Se mort, 116. Est enterre a Notre-Bame de Clory, d'après sa volonte dermère; maux et inputtors qu'il fit pendant son règne, et pourquoi, 117. Comment il fut croint et redouté, 118. (J. de Troyes.)

Louis air, duc d'Orléans, beau frère de Charles voir, est envoyé à Gènes pour commander l'armée qui s'y rassemble; son caractère, XIII, 25 Prend la ville de Noverre sur le dus de Milan, 110. Y est reçu aves joie par les guelfes et les gibelins, 111. Refuse de prendre Vigère, Trocus, 117, et de livrer bataille a l'armée du duc de Milan, 118. Assiegi dans Novarre, demande du secours au Roi, 156. Disette qu'il y eprouve, 162 Il sort de cette place, 172. La garnuon est conduite à Verceil; etat deplorable où elle se trusve, 174. Le duc conseille de livrer bataille, 176. Refuse de paster pour l'Italia, et fait manquer une bella entreprise contre le duc de Milan et le royaume de Naples, 202. Entre en pomennon du royaume, fait peu de changement; est mere a fieta 13r. (Mem. de Commes.) - Son habilete a som les exercices ; son caractère de franchise et de generoatte, XIV, 131. Ses pretentiums a la regence; pur qui elles sont appayers, 133. Est nomme gouvernour de l'He de France et de Champagne, les des correspondances avec Maximilien et le duc de Bretagne, 134. Fait declarer aux htats assembles à Tours que for et les comtes d'Anguelème et de Danou renouvent aux pensions qu'ils terment du Roi, 137. Preside à la redoction des dolemens qui sont presentees par les Etats, aualyse de ceu dulcances, on l'on tracte dans des chaptires differens de l'Eglose, de la nobleme, du tiers-rint, de la patreu et des finances, 13q. Est monod-president du conseil du Roi, mais rana auc.me autorité, 158. Irrité de

voir son ambition trompée, resserre ses liaisons avec Maximilien et le duc de Bretagne, 149. Se rend auprès de ce dernier; est sensible à la beauté d'Anne de Bretagne, et 10rme dés-lors le projet de rompre son mariage avec Jeanne; revient assister au sacre du Roi, 150. Cherche à se concilier le vœu général par sa popularité; se rend au parlement en grande pompe; y fait exposer ses griefs contre le gouvernement par son chancelier, 153. S'adresse ensuite à l'Université, qui preud le même parti que le parlement, 157. Se sauve avec un petit nombre d'amis à Verneuil, 158. Se voit obligé de négocier avec Madame; en obtient des conditions désavantageuaes, 159. Se sert de Philippe de Comines pour animer le connétable de Bourbon contre madame de Beaujeu, 160. Essuie de s'emparer d'Orléans; se replie sur Beaugency; est obligé de négocier encore; fait comprendre le connétable dans le traité, 161. Se tient confiné à Blois; refuse de se rendre à la cour; quitte furtivement Blois et se rend en Bretagne; sa presence y ranime les espérances des eunemis de Madame, 165. Defend la ville de Nantes, 168. Entre dans Vannes à la tête de l'armée bretonne; entame des négociations pour avoir le temps de fortilier ses places; se décide à livrer bataille à l'armée royale, 174. Est fait prisonnier à la bataille de S.-Aubin; danger qu'il y court, 175. Est enfermé à la tour de Sablé, puis au chàteau de Lusignan; ensuite dans la tour de Bourges, 177. Plein de reconnoissance pour le Roi, qui le délivre de prison, il lui sacrifie sa passion pour Anne de Bretagne, et lui promet d'employer ses partisans bretous à l'exécution de son dessein, 193. Part pour aller défendre Génes, menacé par le roi de Naples, 213. Attaque Rapalo, en chasse les Napolitains; est chargé de la garde d'Asti. 217. Instruit des trahisons de Ludovic et de la ligue des puissances, écrit au duc de Bourbon les

lettres les plus pressantes pour demander des secours, 236. S'empare de Novarre, et empêche Ludovic de se joindre aux Vénitiens, 237. Y est assiégé par ce duc; sa belle conduite pendant ce siège, 240. Est nomme gouverneur de Normandie, 244; puis relégué à Blois; refuse le commandement d'une armée destinée à réconquérir le royaume de Naples. 245. (*Tabl. du règ. de Ch. rı*ıı.) - Devenu roi de France, fait caser son mariage avec Jeaune de France. et épouse Anne de Bretagne, veuve de Charles viii , 433. Envoie en lulie une armée conduite par d'Asbigny et Jean-Jacq. Tri**vulce, 43**4. Fait son entrée à Milan; rentre es possersion de la ville de Génes, 435. Fait la conquête du royaume de Naples; perd cette conquête un a après, par suite de la bataille de Cerisolles, 444. Reconvre Génes révoltée, et fait décapiter Paul de Novis, 456. Signe la ligue de Cambray; somme les Vénitiens de sui rendre les places et seigneuries qu'ils lui out enlevées , 457. **Gagne la bataille d'A**gnadel; reprend tou**tes ces** p**laces,** 458. Irrité de la conduite du pape Jules , convoque à Tours une grande assemblée pour sayoir comment ca agira contre ce pape, 459. Envoie une grande armée à Milan, 464. Approuve la conduite de La Tremouille à l'égard des Suisses, 491. Epouse en secondes noces Marie, sœur du roi d'Angleterre, et meurt quatre mois après, 492. ( Panég. da Chev. sans repr.)

Les espérances que ce prince fit concevoir en montant sur le trêne furent en partie réalisées; dans quel état la France se trouvoit à l'égard des puissances de l'Europe, XV, 5. En apprenant la mort de Charles viii, Louis part pour Amboise, partage la douleur générale, oublie les injustices qu'il a éprouvées, 6. Son entrevue avec la reine Anne de Bretagne; il paie de ses propres fonds les magnifiques funérailles qu'il fait faire à son prédécesseur; rassure Louis de la Tremonille par un besy



qui a été répété par tous les his-us, 7. Sa concluite générate us les membres du parlement vorsumd, de Bennjen, H. Amuru 🗪 fettres potentes, à Susanne lo, les apanages da duche du bounsis et du comte d'Auver**se** concilie le respect et l'accour Barjets, g. Forme son ministé toms de ceux qui le composent, le fait sacrer à licime, et prend **itse**s de duc de Miles et de roi **loples ;** prend in resolution ris mer non maringe; troubles tations que lui came cette re-an, s.s. Moyen-de nullité préle par les consuillers du Roi, 13. ço est anualó, e (. Lemis de-🛵 🖍 main d'Anne de Bretagne, le rend à Nautes, où son noumaringe est celebré, 17. Refuse m gratuit pour joyeux aveneta reduit les impôts d'un dixiésp. Read oue ordonnance pour trouper aient des garmions a ot que leur subustance y noit **su de la justice et la réforme** sushreug abus qui se commet-# dans cette partie, on Aliohit **rimonission**s extra pultoinires, pe ine les privilèges de l'Um**hi** qui étoient contraires au fion e. 22. Se rend a Paris pour rerà l'obepsance ce corps rebelle, **et le fait rentrer dans le devoir ; le**r preparatits pour envidue le i de Melmi, aj Contieme le **≜ de** Barcelone, éebrol'Estaples, wee les heus gor att ichoient les posta la Lonce, 25 En tide for-Lation on clottalogical States, att 🛢 Contracte one etc. de Alconcie Crear Borgia, et les d'une le 🚅 de Valentinois, poj Univoe nuder a Volume Cromsing of quest places satures card Adres. ion iemes on pret, access de 🕯 գում տումաբին և մաստաստու ent to Pass less into the entree dans Milion, acceptand a tem decal, trate les Milaure **me ses sujetà . Bent esce dels ros**e l **Intr**oduit dans le Juché, 33

Est recherché par les paissances d'\$talie; revient en Prance, laimant le gouvernement du Milanau à Trivulce , 34. Il le fui ôte ensuite pour le douber as cardinal d'Amboise, 30. Veut faire renteer Pise sous la détailnation des Plorentins, 40. La conduite des Pisaus désacme les soldats français, qui lévent le siège de cette ville, 5s. Le Roi fournit à César Borgia un corps d'armée pour conquertr une principauté dans la Romague, 12. S'occupe avec le cardi-aul d'Amboise à reformer les couven : caractère de la piété du Roi, 53. Se decide à entreprendre la conquête de Nuples; ses incertitudes à cet égard, \$5. Arrangement conclu avec Ferdinand d'Espagne, qui le toumpe, \$5 Se cend a Milan pour juger des plaintes des poussances d'Italie contre César Borgia, \$9. E i trompé ou sedoit par ce décaler; resterre les hens qui l'unissent à sa tamille, 50 Veille an bonbeur des Milanais; se rend à Gênes, où if gague les cœurs par sa popularite, \$1, Sa haison et sa correspondance avec Thomasone Spinola, 54 Prapitte denvoyer une flotte dans la Mechterrance, 55. Comment il tombe dans le piege que las tend le res d'Espagne, 55 l'ague qui se forme contre les Pranços en Italie, 56. Cede à perpetieté aux Suines la foitereme de Nellinzone , fait yn appel a son peuple, bye one armee pour attaepier le Roussillett, charge Lie Premoulle d'aller reconquere le rocume de Naples 58 Ce general et mt. t. mi – malade, il easoie à sa placed corporal tranz academy filestenik te tagor er d. trab son " pens le ner pare de Siducio pent passer le Gotiglang Gr. Le Boa i ombre a dade priver in prietude da teste homenny, the Sugnition diameter eur grant madas da Clearling Continuous agency 6.5 Mar teta filliar magazang Langua, Carolio bio. Philippe en l'organistr Maximilian a environt des amb esta-dents à l'onis vo, et a former que le un avec dui contre les Venits es68. Le Roi tombe une seconde fois malade; on le détermine à faire un. testament, par lequel il ordonne que la fille de la reine Anne épousera le jeune François, héritier présomptif de la couronne, 69. Assemble les Etats à Tours; y est proclamé père du peuple, 71. Les siançailles du prince François avec mad. Claude y sont faites par le cardinal d'Amboise, 72. Louis se déclare protecteur de Charles, fils de l'archiduc Philippe, mort subitement à Burgos, et engage les Flamands à nommer un conseil de régence, 73. A la nouvelle du massacre des Français dans Gênes, il lève une armée de 50,000 hommes qu'il commande luimême; nomme la Reine régente pendant son absence, 74. Bat les Génois hors de leurs murs, et les force à se rendre à discrétion; sa conduite généreuse envers eux, 75. Son entrevue à Savone avec le roi Ferdinand, 76. Tant de sois trompé par ce priuce, il est encore abusé par lui dans les longues conférences qu'ils ont ensemble; charge Trivulce d'aller au secours des Vénitiens contre Maximilien, 77. Envoie un héraut déclarer la guerre au sénat de Vcnise, 82. Ordonne à tous les Venitiens qui sont en France de sortir sur-le-champ de ses Etats, 83. Entre sur le territoire ennemi à la tête d'une armee, avant que les autres puissances liguées avec lui aient fait des preparatifs sérieux; remporte une victoire sur l'Alviane, qui est fait prisonnier, 84. Soumet cu 15 jours Bergame, Bresse, Crémone et Crême; montre le plus profond respret pour le traité de partage, 85. (Voir aussi sur ces événemens les Mem. de Bayard, même tome, p. 268 à 272.) Retourne en France, laissant au seigneur de La Palice le commandement de son armee, 86. Fêtes à son retour; il marie Marguer. de Valoi-, sœur de François, au duc d'Alençon, qui vient de se distinguer à la bataille d'Agnadel, 87. Tient à Paris un lit de justice, où il prescrit des mesures pour mettre les

foibles à l'abri des hommes puissans et diminuer la longueur des procès; visite la Champagne et la Bourgogne, où il reçoit de toutes parts des témoignages du plus vifattachement, 88. Récompense ses serviteurs les plus dévoués selon leur état et leur mérite ; châtie avec sévérité les torts qui concernent l'Eint; pardoune asément les offenses dont il est l'objet; est ennemi des délations et des flatteurs, 89. Défend sous les prines les plus sévères aux clercs de la basoche de compromettre l'honneur des dames, et surtout d'attaquer le Reine dans leurs comédies, Protége les lettres, 98. Honore les savans, encourage l'étude du grec, appelle d'Italie les plus habiles prolesseurs, 99. Après la mort du cerdinal d'Amboise, il dirige scul les grandes opérations politiques et 🖚litaires, 100. Convoque à Tours une assemblée du clergé, d**ans laquelle i**l est décidé sans opposition que le Roi peut employer contre le Pape la force des armes, parce que la religion n'est point intéressée dans le demêlé qu'il a avec la cour de Rome, 103. Louis s'occupe sérieusement de la convocation d'un concile général destiné à réformer l'Eglise dans son chef et dans ses membres, 104. Donne le commandement du Milanas à Jean-Jacques Trivulce; envoie au congrès de Mantoue son minutes Eticane Poucher, 106. Ordonne à Gaston de pousser la guerre à outrance, 114. Sa douleur en apprenant la mort de son neveu; envoe ordre à La Palice de se replier sur Milau, 117. Envoie le jeune François, son fils adoptif, pour rétablir Jean d'Albret dans la Navarre, 120. Signe une trève avec le roi d'Espa gne; renouvelle alliance avec les Véniticus, 122. Fait de grands préparatifa pour rentrer dans le Milanais, 123. Confie cette expédition à La Trémouille, 124. A la solliciletion de la Reine, il dissout le concile de Pise qui s'étoit retiré à Lyon. 125. Sa douleur à la mort de cette princesse; traite avec Maximilies,



**na**meromens du régue de ; son expédition à Milan, r en France, par l'auteur res de Reyard, 199 et leuleur a la mort d'Anne ne XVI, 87. Son marage ne, XVI, 57. non umra, n d'Angleterre ; son chane Vie cause se mort, 88. matif des seigneurs qui soat ce priace dear son exte Génes, 165. De la prise en de Génes par les Fran-Conduite de Roi à la bapodel, 174. Pait fonder nu i beseille une chapelle à me de Grèce, 176. Assient n de l'occuse, s'en rend . fait pendre le capitaine, Moor et le podestat, qui y prisonniers, 177. Nous qui se rendent au Roi, 178. Emperour toutes ses vales de Venue, sinsi que le . Sun entres triumphants ills. Johtes et tourmon qui et où plusieurs gentilelt, en blisses, 182. Le flot at l'Eints à Tours, et y fiance lande « M. d'Angonième, to la sœur du duc de Nerai d'Accapus, son entrelene avec ce prince, 195 à la mort de la Reme, 261. faire une tombe de mar-; se marie over la aeur du leterre, 263. Acheve le macomte d'Augunlème avec m fille olnee, sti3. Va au rla pemenan Marin paagu'a is 265 Samuet, and other-(Mém de Fleurange.) -La Tremoudle le commenle l'active qu'il euvoir eu hii donne pour l'accompal, Trivulca, Robert de la le seignion de Flestange, 17. Europe au accuura du unre le dus de Longueuille.

et Charles de Bourbon, 236. Lestruit de la misintelligence de ces généraux, il depèche le comte d'Angoulème pour les accorder; rappelle peu après son armée, 239. Comment le Roi, d'après le traité de Cambray, rend à l'Empereur et au Pape les villes d'Italie qui se cont soumises après sa vistoire, 233. Envoie contre l'Empereur et le Pape le duc de Namuers, qui gagne la bataile de Revenne, où il est tué, 234 Envoie le comte d'Angoulème en Picardie, puis ordre à le garnison de Térousse de se rendre aux Anglais, 242. Il conclut le mariage du couste d'Anguelème avec med. Claude sa fille alnée, 244, et le sieu avec Marie d'Angleterre, 245. Va au devant de crite princeuse pusqu'à Abbeville; detaile sur son mariage, 251. Prépare une expédition pour le Milemus; en confie le commandement au duc de Bourbon, le mort le surprend; destance de ce priuce, 252. Sa réponse à coux qui lui couscillant de se venger, 253. (Du Belley)

Sa réponse à coux qui lui councillent de se venger, 253. (Du Bellay) Louis Ein, douphin, vient à Pa-risvoir le ballet de la Roine, XLVIII, aao. Va entendre la messe aux Chartreux; plansir auquel il se livre dans la cour de our religieux, 234, Tient sur les funts avec madams de Ven-dême le fils de M. le couste de Trêmes, 167. Se rend au parlement avec sa more, et y tient un lit de justice où la Reme est doularre regente, XLIX, J. Souge noe mut qu'on ventl'assessner, if Lat fourtté par cummandement exprés de la Rome, sa reportie à ce sujet, 🕬. Jagement porte sur lus et car apu frere le penso duc d'Orinon, 75. Ses goûts et son cornetere, 76. Il puse la première pierre du cullège de Cambrey, 134 Valeus Cordebers, suit diner les moures, et leur fact plusteurs questions planuates, ca5 Sa repouse su pere Cotton; el se cache dans les Tuileries et donne benicoup d'inquétude, 125 Reconunit Pierrot de S.-Germain avec le qual d present elegated-suplina , l'orafinance of workings on he extended proc de an personne, 129. Se rend à Reims pour y être sacré; réponse à la Reine à l'occasion de ce voyage, 149. Cérémonie du sacre, 150. Va entendre la prédication du père Binet, jesuite, d'où il sort peu content et pou édifié, 169. Touche les malades aux Augustins; assiste à un sermon pendant lequel il dort, 220. i) étails sur sa naissance donnés par la sage-femme Boursier, qui accoucha la Reine, 227. Détails sur le lit de justice qu'il tient après la mort du Roi son père, 260. Son discours au parlement, 262. ( L'Estoile. ) - Détails sur la cérémonie de son sacre, I., 124. Le Roi tient les Etats de Bretagne; accorde toutes les demandes qui regardent les intérêts généraux de la province, 254. Est declaré majeur, 256. Se fait apporter les registres du parlement pour en ôter l'arrêt qui convoque les chambres, et invite tous les princes ct pairs à venir prendre scance, 272. Fait venir les présidens du parlement et des enquêtes, et quelques conscillers, et leur natifie sa volonté par l'organe du chancelier, coucernant le même arrêt que le parlement veut maintenir, 273. Eutend l**es** remontrances du parlement, 276. Rend un arrêt dans sou conseil portant que l'arrêt et les remontrances du parlement scront enlevés des registres, 279. Ecrit aux parlemens du royaume pour leur faire connoître la conduite de M. le prince, et teur commander de tenir la main à ce que chaçun reste dans le devoir, 288. Part de Paris pour aller à Bordeaux, 291. Envoie au purlement une déclaration contre M. le prince et autres, 311. Sou mariage se celebre à Burgos, et celui de Madame à Bordeaux; détails, 315. Lettre du Roi à l'Infante sa femme, 317. Réponse de la Reine, 318. Le Roi et la Reinc reçoivent la bénédiction dans l'éguse cathédrale de Bordeaux, 319. Le Roi exécute de bonne foi le traité de Loudun, 336. F.it enregistrer au parlement une declaration sur la détention de M. le

prince de Condé, 357. Est attaqué d'une espèce d'apoplexie, 359. Donne à M. de Luynes les biens et les charges du maréchal d'Ancre, 376. Qualités du Roi, 383. Comment il s'instruit dans le métier de la guerre, 384. Envoie au parlement une déclaration portant abolities de toutes les choses passées, 3gr. Charge M. de Lesdiguières de commander les troupes qu'il envoie es Piémont, 402. Convoque les notebles à Rouen, 405. Revient à Paris, où il danse un grand ballet le jeudi gras, 413. Son goût pour la musique ; il compose des chents d'Eglise dont il dirige lui-même l'exécution, 414. Va au devent du prince de Piémont, qui vient à Paris pour épouser Madame, 423. Célébration de ce mariage, 424. Le Roi répond à la lettre que lui adresse sa mère sur les motifs de son évasion de Blois, 438. Son entrevue avec elle à Tours, 449. Il déclare à l'ambassdeur de l'Empereur, qui lui demande son appui contre l'électeur palatin, qu'étant allié des deux partis de l'Allemagne, il casaiera de mettre la phix, 456. Fuit enregistrer au parlement une déclaration contre les protestans assemblés à Taudiun; inoyens employés pour les faire separer, 460. Le Roi se rend à Orleans pour une nouvelle entrevue avec sa mère, et i evient à Fontainchlean sans l'avoir vue, 463. Se declare pour les Grisons contre les Valtelins, 465. Part pour la Normandie afin d'arrêter les mouvemena des partisons de la Reine mère, 470. Entre à Rouen, 471. Se rend à Caen, reçoit la soumission du château de cette ville, el pardonne à Prudent qui v commendoit, 472 Réduit le pouvoir du colonel de l'infanterie; part pour Augers, après avoir soumis la basse Normandie, 474. Va dans la plaine de la Suse pour y faire la revue de son armée; y régle pour toujours les différends qui existoient entre les régimens de Piémont, de Champagne et de Navarre, 476. Va à La

M, qui ne fait aucuno réstatance, odut un traite avec sa mére p l'affaire du Pont-de-Cé, 486. onne rondes-rous à Brusine, âgo. vos elle à l'oitiers, prend ensuite homin de Bordesux , 491. En-l des remises de M. de La Force, rend en Busen pour y faire exe-rens edits, 495. Y fait assembler itate, pronunce l'union de pays s in Naverre à la France ; met **les necessaire pour tenir le pays** spos, et retourne a Paris, 496. tie au parlement de l'au une tration portant defenses à toupersonnes de foire des mieran anna su permission, 497. Or-no à M. de La Force da desar**et de s'absenter du Bearn, 503.** de Paris après avoir publié une suition en faveur de tous les tano qui demeureront dans issuer; fut resembler toutes **rranons du P**ortou , et les fait ther du côte de 5 -Jean-d'An-, 604. Va s'assurer de Sanner, il éte M. Duples se Mornay, Ve an siege de S. Jean-d'An-Soft. Apres la reddition de place, ordonne d'en demoke betitiestions; soumet Pont et immes augusta villes (1968 - Value louse, apres avoir leve le siège footoolian; repyine tou con-Ple pére Arnons, a la sollenta ly M. de Loynes, 554. Na ac t de Monheur, 545. Son tuditle**veur la m**ort de Milde Latyner; poit in manuscion de la ville de mur, 526. Vala Bordeaux, 527 and a live, d'un it force M. de 🗷 de debiger, 53 a V# aoseger 📫 , 531. Sommet extre place . w devant Soute-Fox, 535. Aclo à M⊤de La Force les coude t qu'il fait proposer pour la rereste place, 536 Emporte mut. Negrepelisse, qui est pille ridé, et 5 - Sutoma, 537. Calia-In cour du Roi, 548-11 fait con-Me M. de Lesdiguéres, 53a id Lanel, Sin Entredans Monte ur après mint consenti un trat-tur les protestant, 568. Viste

la Provence; reçuit M. de Saveir à Avignon; envoie à la Reine mére la nouvelle de la promotion de M. l'évêque de Larçon au cordinales, 549. Va à Lyon où il trouve les Rei-nes, 550. Fast son entrée avec elles a Paris, 555. Son mot au maréchal de Prastin à l'égard du cardinal de Richelieu, 561. Motifs qui le déterminent à faire entrer ce cardinal an conceil, 56s. Va su siège de La Rockelle, où il tombe malade, Ll., 35. Donne des ordres pour as der secours à la germison du fort Louis, 44. Y fait pomer 6,000 hommes de pied et 800 chevaux, 51. Pait pour l'entretien et la sobsutance des officiers et soldats deux choses qui contribuent beaucoup au bon succès de son entreprise our La Rochelle, 70. Betourne a Paeis, lamant an cardinal on pouvoir de general pour commander, 72. Revient au comp , où il trouve tout dons le meilleur andre, 89 Envoie M. de Guron en Italie pour exhorter le l'ape et les Venitiens a empleber que lea Espagnola ne se rendent multres de Casal, et gagner aumr M. de Sa voie par de belles propositions, pa Vent prendre part au combat que la flotte anglaise va livrer, « 10 : Regat les deputes des Rochellous leur accorde le pardon qu'ils de-mandeut a genoux, 136. l'art don-ner du pass ann habitaux de La Rockella Rochelle, 117. Part son entres a cheral dans cette ville, 118 Deelecation du lieu concernant La Buchelle, (23 Bonostle) principoux nateurs de la rebellion; retonene a Paria , fait part a tous les princes romana de ces houteux ancrés, cu3 Sur l'avis du cardinal de Richebeu, il se decide a secontre Casal et a aller ku-mênie en Italie, 197 Ne peut être arrête par les propositions du comie d'Olivares, ni par celles du duc de Seroie, 139 Emporte les harricades a l'entire du Premont, 131, et la ville de Susc. 135 Fait un trate uves M. de Suvote, qui a'oblige a donner passage à l'ormee, 136. Autres clauses dis truste.

137. La citadelle de Suse et le fort de Saint-François sont remis entre ses mains, 139. Reçoit la visite de Madame, 141, et celle de M. de Savoie à Suse, 143. Reçoit des ambassadeurs de tous les princes d'Italie, 150. Revient en France; envoie à la Reine mère l'ordre de remettre en liberté la princesse Marie et madame de Longueville, qu'elle a fait arrêter, 158. Va faire le siège de Privas, 161. Force cette ville à se rendre à discrétion, 163. Soumet Alais; se rend à Anduse, 164. Accorde la paix aux protestans; à quelles conditions; donne au cardinal de Richelieu la commission de réduire Montauban, 165. Quitte S.-Jeande-Maurienne pour aller à Lyon, 168. Y tombe malade, 169. Pressé par la Reine mère de renvoyer le cardinal de Richelieu, il la remet à son retour à Paris pour en décider, 171. Revient à Paris, après avoir pourvu diligemment au seconrs de Casal, 172. Détrompe le cardinal sur la bonne mine que lui fait la Reine mere, 174. Ses entrevues avec cette princesse, dans l'une desquelles il est surpris par le cardinal; son départ précipité, 175. Accueille avec joie le cardinal à Versailles, 176. Résolutions prises entre eux; sa froideur envers la Reine mère, 177. Moyens prus pour gagner Monsieur, en gagnant messieurs de Puylaurens et Le Colgneux, confidens de ce prince, 178. Le Roi se rend à Compiègne, où la Reine mère le suit, 180. Il essaie par tous les moyens d'adoucir son esprit, 181. Assemble son conscil, où le renvoi du cardinal et la séparation du Roi d'avec sa mère sont proposés comme seuls moyeus de remédier l'un ou l'autre à l'état des affaires; le Roi rejette le renvoi du cardinal et adopte le second moyen, 182. Fait garder la Reine mère à Compiègne, 183. Lui écrit pour la prier de vouloir aller à Moulins, 184. Envoie le cardinal de La Valette auprès de Monsieur pour l'engager à revenir à la cour, 185. Sur le refus de Mon-

sieur, il part lui-même pour Orléans, se reud à Dijou, fait vérifier une déclaration coutre ceux qui ont suivi ce prince, 186. Revient à Paris; fait de nouvelles et inutiles tentatives auprès de la Reine mère, 187. Fait sortir de Compiègne les troupes qui la gardent, pour la porter plus facilement à s'accommoder à ses volontés, 189. Fait d'isutiles efforts pour l'obliger à rentrer en France, 194. D'après les conscile du cardinal , il se décide à porter ses forces dans les Pays-Bas, 201. Mesures prises pour l'expédition, 203. Convoque l'arrière-han, 226. S'avance avec les gardes françaises et suisses jusqu'en Barrois; attaque et prend S.-Mihiel, 232. Remet k pays sous son obéissance et retourne à Paris, 233. Exile quelques membres du parlement qui s'opposent à la vérification de certains édits, 235. Envoie M. Du Hallier, capitaine des gardes, sur le chemin de la Bourgogne, pour empécher Monsieur de passer dans la Franche-Comté adépêche en même temps vers ce prince pour l'engager à revenir à la cour, 275. (Fontenay-Mareuil.)

Louis, comte de Blois et de Chartres, prend la croix au château d'Escry en Champagne, I, 13. Devient duc de Nicée, 63. (Notice.) - Arrive à Venise avec les barons croisés; réception qu'on leur fait, 134. Donne et emprunte de l'argent pour le passage des croisés, 138. Accepte les propositions faites par Alexis, 162. Est nommé pour conduire le quatrième corps de bataille comtre l'emper. Alexis, 198. Livre un assaut à la ville de Constantinople, 212. Reste à la garde du camp des croisés pendant l'expédition du je pereur Alexis, 238. Tombe malade pendant le siége de Constantinople, 272. Garde cette ville pendant l'expédition de l'emper. Baudouin, 290. Réconcilie ce prince avec le marquis de Montferrat, 310. Reçoit le duché de Nicée, 316. Est rappelé d'Atramittium auprès de l'emper. Baudouin, 342. Est reponesé par les



## LOU

LOU

377

Grees devant le château Pernort, 350. Attaque le premier les Comass à la bataille d'Andriaople; y ust blanti, 354, et tué, 356. (Villo-Mardenia.)

Louis, duc d'Orleans, fils de Charles v: réjouissances publiques à l'occasion de sa naissance; pieuse délucation qu'il reçoit, V, 370. Son courage; envoie un defi en roi d'Anpletaire; nime et protege les genulafommes et les preux, 371. Son portenit, sus qualités, 372. Son enfans,

Louis ne Maren, comte de Plandre, hans-père de l'hilippe, duc de Bourgogne, charge d'impôte son peuple, qui se revolte; son incapacité pone le gouverner, 11, 191. Se rélagie en France; mourt à S.-Omer, lumqu'il se duposoit à retourner

Lavis, duc d'Anjon et de Toume, frère de Charles 🔻 : son portrait, V, 348. See exploits en France, 349. Ses conquêtes en Italie; mourt pui de Naples, 350. (Chrut. de Pi-ans.) — Est envoyé par Charles v enprés de Grégoire ai pour le rete-nir à Avignon , VI, 1-4. Son ambition; est nommé regent du royaume, 176. S'empare d'un des tresurs de m frère; veut maintenir l'ordon-met de Charles v, qui fizoit le meiorita de sou fils à 15 aux, 179. Con-tonint Savoisy a lui livrer le trésor du château de Meluu, 183. Montre auvers les habitans de l'aris une inflexibilite qui achève d'aigrir les es-prits, 190. Part pour Avignon, 191. Concerte avec le l'ape aon expedition de Naples, 198. Arrive sur les frontières de ce royaume; prend le **lere de roi**g envoie solliciter des se**um en France ;** etat de detresse où Mas trouve, nor. Est vaincu à Barletta, meura de chagran, 202. (Tabl. du règ. de Ch. s s.

Louis, due de Bourbon, frère de Janune, femule de Charles v. son antactère, V. 358. Est prisonnier en Angleterre, où d'ae fait nimer de tent le moude; prend en Auvergne plusieurs places fortes, 359. Fait la

guerre en Espague, en Afrique, Mo. In charité en vers les dames pouvres, 361. Ses autres qualitée, 362. (Christ. de Pisan.) — Est nommé l'un des inteurs de Charles vi, VI, 179. Quitte la cour, et va avec une foule de chevaliers réprimer les pirates de Tunis, 223. Ses succès dans cette expédition, 224. Veut rendre à la France Bordeson et Bayonne; mais n'étant pas soutenn, echone dans son entreprise, 245. Embresse le parti de Jenn-sans-l'eur, 261. Demande qu'on lui fame son procés dans les règles, 271. Se retire dans ses terres, 273. Refuse de prendre place au conseil du duc de Bourgo-gue, 283. Se retire à Mouluis, et se rapproche du parti de jeune duc d'Orléans, 288. Sa mort, 290. (Tobl.

du rég. de Ch. re.)
Louis, frère de Charles VI, appe-lé monseigneur de Folois, àge de io ans, porte l'eper de Charlemogne à la ceremonie du sacre, VI, 183. Il obtient le duche de Touraine, 203. Preme son frère de seconer le joug de ses tuteurs ; réunit dans son ouractère tons les contrastes; ses qualités brillantes, ses vices; son portrait par le moine de S. Deus, 213. Epouse à Melun Valentine, fille du duc de Milau , 219. Reçoit la duche d'Orlenne en echange de celui de Touraine , partage l'empressement du Hoi pour la guerre de Bretagne, 228. Est écarte du gouvernement, 230. Y reprend de l'influence par le credit de Valentine son epunge, 232. Fait rentier la France oua l'obedience de Benult 2011, 239. Obtient par le gredit d'Isabelle la penersion du duche de Luxem-lourg, 245. Se livre dans l'âge mûr a des exces scandaleux; son sutrigue avec Mariette d'Enghien, femme d'Aubert de Cany, 253 Se fait nommet heutchant general du royaume. et ne met plus de bornes a ses prodigalites, 257. A l'approche du duc de Bourgogne, quitte Paris avec la Reme, Valentine et la Daughin; a'arzête à Corbeil, 261. So Stire avec la cour à Melan, y lève une armée, 262. Partage l'autorité avec le duc de Bourgogne; se réconcilie en apparence avec lui, 263. Conduit une armée en Guyenne, où il échoue complètement; fait manquer l'expédition du duc de Bourgogne, 204. Obtient malgré lui le gouvernement de Guyenne; fait destituer par le pape Benoît l'évêque prince de Liége, 265. Insulte à l'honneur de la duchesse de Bourgogne, 266. Dine chez le duc de Bourgogne; est assassiné en sortant de chez la Reine, 267. Son caractère; sou testament; ses trois fils, 268.

Louis, daugh, fils de Charles vi, est hance, n'étant qu'enfant, à Marguerite, fille de Jean-sans-Peur; le mariage a lieu deux ans après, VI, 255. Est emmené contre son gré bors de Paris; témoigne la plus vive reconnoissance au duc de Bourgogne de l'avoir délivré : rentre solennellement avec lui dans la capitale, 201. A l'age de 14 ans est retiré des mains de la Reine, 288. Se prête aux désirs des factienx, qui lui remettent la régence, 294. Caractère de ce prince tracé par le moine de S.-Denis, 301. Quitte subitement Paris; appelle auprès de lui le duc d'Orléans; nomme le fils de Montagu son chambellan; rchabilite la memoire de son père, 303. Ose rentrer à Paris, où sa présence ne fait qu'augmenter le désordre, 305. Paroit à une fenêtre du Louvre, et est force de se retirer, abreuvé d'humiliations par la populace, 306. Entame que négociation avec les armagnacs; quelle en fut l'issue, 300. Préservé d'un culevement, rentre cu triomphe dans Paris, 310. Obtient du duc d'Orleans qu'il cessera de porter le deuil de son père; introduit un nouveau signe de ralliement; sa foiblesse lui fait perdre son influence, 311. Traite secrètement avec le duc de Bourgogne; abandonne ensuite toutes ses relations avec lui, 313. Suit l'armée en Flandre; emblême qu'il porte our son armure, 3:4. Quitte la capitale, y rentre en triomplie, et, maître de

la personne de son père, tègne en sou nom; défend aux princes de rentrer dans la capitale; s'empare des trésors de sa mère, la relèque a S.-Germain, et fait rendre à la helle Cassinelle les honneurs dus à une reine, 317. Depouille Juvenal des Ursins de la charge de chanceher: rejette les propositions du roi d'Angleterre, 318. Se jette dans les bras des armaguacs, 319. Appelle le comte d'Armaguac, le fait connétable et premier ministre, 323. Meuri presque subitement, 324.

Louis n'Anjou, fils du duc de ce nom, prend le titre de roi de Naples après la mort de sou père, lève des troupes, VI, 202. Est couronne roi de Naples à Avignon par le pape Clément; s'empare de ce royaume, mais est bientôt obligé de se réfugier en France, 222. Part pour Naples, y obtient des succès; est force de revenir en France; équipe une flotte, tente de nouveau la fortune. remporte une victoire complète, 287. Sa légèreté l'empêche d'en profiter; revient pour la troisième fois chassé de son royaume, 288.

Louis de l'avière, vainqueur de Prédéric-le-Beau, occupe le siège impérial ; s'empare de Rom**e, dép**ose Jean xxII, clève sur le Saint-Siege Pierre de Corbière, et se fait couronner par lui ; est chassé de Rome par le cardi**nal Jeau des Ursius, IV,** 94. Son entrevue à Cologne avec Edinard; se déclare dans une assemblee contre le 10i de France, établit Edouard vicaire général de l'Empire ; veut l'obliger à se pro-terner et à lui baiser les pieds, 95. Renonce à l'alliance d'Edouard, et luretire le titre de vicaire de l'Empifc, 101.

Louis de Bavière, frère d'Isabelle, est chargé de conduire le Dauphin à Corbeil de gré ou de force, VI, 261. Epouse la fille du roi de Navarre et reçoit le château de Marcoussis, 285. Est conduit dans les prisons du Châtelet comme proscrit, 308.

Louis, duc de Savoie, vient.

Châlons avec la duchesse sa femme trouver le duc de Bourgogne; detoils sur cette visite, IX, 299. Quel en étoit le bat, 300. Le duc de Bourgogne refuse de reconnulire son péza Amedée pour pape, retient a sa **our le** comte de Geneve son Ma,

Louis, duc de Bavière, est envoyé avec l'archevêque de Metz pour sander Marie, duchesse de Bourogue, en mariage avec le bls de empereur Maximilien d'Antriche,

X, 422-

Louis de Nassau, frère du prinen d'Orange , sollatite à la cour des mours pour les protestans des Pays-Bas, XX, 141.

Louis (de), secretaire du Rot, **fait amen**de honorable **nu en** chemise, et est chané de la vicomte de aris pour faux et concumions,

XLV II., ju3.

Louise no Longaine, reine de Prance, femme de Hemi in, meurt ii Chenonceaux, XXXVI, 489. Sa modesne ; elle tonde a Bourges un convent de espaciales, 490. Pontway., - Vient trouver le Bot a Manten, et le prie de fatte justice des amentas d'Henri, in et de rendre s 🗪 corps la sepulture royole, MbH, 226. (Mem. de Capet's — Berit au **Boi pour l**ui de nauder justice da prieur des probaus , principal mattteur du membre de son mart, XLVI, 19. Sa mort, MAVII, 314. (E Estade.)

LOUISE DE SAVOUS, MATRICE AU COMta d'Angoulème, devient veuve a 18 ana; est relegio e au château de Cogage, ou elle se devoue a l'educataon de ses estiguis, revient a la cour de Louis xit, ou elle brille par son espeit et par ses graces, ses demèles evec Anne de Bretagne ne lui tont sien perdre de l'auntie du Roi, compose le journal de quelques corconstances importantes de sa vie, XVI, 386. Som amour maternel y domine, 337 Notice.) — Rencon-tre son life François e a Sisteron, loriqu'il revient d'Italie, 399. Le reout majoriiquement à Cognac, (or

(Louiss de Serois.) - Unie momentanement à la comtesse de Chiteaubriant, elle pousse le flor à la guerre, XVII, 43. Se decide à perdre Lautree, 49. Est forcee d'avouer qu'elle a reçu 400,000 ecus destines à faire la guerre, 53. Conçoit la haine la plus violente pour le connetable Bourbon, qui a refuse les offres de Bourbon, qui a refuse les ottres qu'elle lui a fait faire, et jure sa ruine, 58. Pretend à la succession de Suzanne son epouse, et le fait priver de toutes ses pensions, 59. 5a douleur en apprenant la perto de la bataille de l'avie; an lettre à l'empereur Charles-Quant, 69. Emploie tous les moyens de sauver son file; s'adresse même a Soliman, empereur des Turcs, 75. Dangers de l'Etot contre leaquels elle se voit obligee de lutter, 78. Mecontentement qui se manifeste contre elle, 79 Parvient a calmer la firmentation; desient qu'elle conçoit pour rap-procher d'une manuere plus intime Lraugus i et Charles-Quint, 80. Acquee mad, de Châteaubraint des malbeure de l'Eint; piege qu'elle lut prepare, 8g. Se read a Camebray, on che traite de la paix avec Margacente d'Antroche, 103 Sa mert, and caracters, 1512 (Introd.) – Après la bataille de Pavie, elle convo que a Lyon les princes et seigueurs que sont demeures en Penner, XVIII, 3. Pourvoit a la defeute du royaume, fait revenir de Naples le due d'Albame, § Fait un traite avec le roi d'Augleterre, 5. Se rend a Cambray, on elle conclut avec Marguerate d'Autro lie un fraite de part i ntre le Roi et l'Empereur ; cottdetions de ce traite, 87 Du Hellay.

Lot of he Vathendort, piece de duc de Gaue, eppare Henri mi, roi de l'assectant eloge; son attachement pour le llor, XX, 178.

Laurer, ministre du Ros, les cho at un nouveau favori pour veiller a ser usteréts pendant son absence, VIII., 22.

Logyman Chorles de 1. échanson du Ros, remperte le prit sux polites faites à Paris devant l'intest du Ros sun Tomraches, XIII, 3-4. LOSVIGNY de sombe de , donne he presence arms du exemples formé par M. de Chains pour faire socie Moumeur de la crour et le parter a

quelque entreprise, LI, 22.

Lorona Ignoce de quitte je pridenucia des armes, et pose a Para les premiers fondeness d'une metitetion destince à combattre les hereterms, XVII, 129. 'Introd. -Maracie opere por le moyen de ses ratogues, appele le meracle pesseux. XIIX, 156. Mém. de L'Estoile.)

Lors (Genéride), chancine de Marseille, est britié à Arz pour canse de surceslerie, XLIX, 207.

Lozz : Bobert de , prend hontemement la funte à la bataille de Crevant, VIII, 34. Prend port à la bataille de la Brominière, gü.

Lecé, gentiib. du porti du Roi, est blessé a mort à l'assaut de La-

signan, XLV, 107.

Lunz (le seign. Du), favori de Louis 21 : son caractere, XII, 260.

Louz (Jacq. de Daillon, seign. Du , gouverneur de Bresse, forcé d'abandonner cette ville, se retire dans le château, et envoie demander du secours au duc de Nemours. XV, 389. (Mcm. de Bayard.) — Kat nomme gouverneur de Fontarabie, et a acquiert beaucoup d'honneur dans le nége de cette place, XVII, 3g2. (Du Bellay.) XX, 353.

Lunz (le comte Du) se signale au sière de Poitiers, qu'il défeud avec le duc de Guise contre les protestans, XXXIII, 469. Assiège et prend Marans, Marennes, Brouage et au-

tres lles de Saintonge, 493.

Lung (le comte Du): sa repartie à M. le grand, à l'occasion de ses regrets de la mort du Koi, XLIV, 16.

Lunovic (Louis de Nassau, comte), frère du prince d'Orange, assisté des huguenots de France, prend Mons et Valencienues, XXV,

Lugori , prevôt de l'hôtel , va aux Jésuites leur demander un rubis de la couronne; menace de les mettre à la Bastille, XLVII, 69.

Lexus Michel & charges, a qu carina perdini Marie Peri cocher a se femme fr secont de la comparation; colle-ci 😘 but decever a la Benne, VI. 305

LEYE PRINC de , arragana. est che pape a Avgussa, et pound k nom de Beneit kur; se cou change avec as pentions, VI, 23;. Traine en latgueur la megacidan cutamée avec les dans de Bourgegae, de Berri et d'Ordenne, 238 De retire dans le chiesen d'Angnou, d'où il trouve ensuite mores de s'echappes, 239.

Levenours : le courte de ] est urété et conduit à la Bastille pour avoir leve les armes sur le duc de

Guise, XXXII, 230.

Leverres compo ées d'un tova long d'environ un péed, inveners par un lunctier de Midelhourg en Zelande, XLVIII, 251.

Luncy, secrétaire du connétable de Bourbon, percourt in Morensdie pour disposer cette province à recevoir les Anglais, XVII, 61.

LUSIGNAN (Hugues de), comte de La Marche. s'oppose au gouvernement de Blanche de Castille, II, 23. Il tente de vaines catreprises contre cette princesse, 43. Vient se soumettre au Rot, et lui livre les places d'Issoudun et de Langeais, 45. Pousse le courte de Bretagne à la révolte, 54. Se met à la tête d'une nouvelle ligne ; fait catourer par ses troupes la ville de Poitiers, où étoit Louis 12, 71. Est déconcerté par les reproches de ce prince; se rend à Poitiers, paroit devant Alphonse frère du Roi, lui déclare qu'il ne le reconnoît plus pour son seigneur; fait mettre le feu à la maison où il avoit logé, et se retire précipitamment; n'ose tenir la campagne contre les troupes du Roi, 72. Négocie accrétement; envoie l'ainé de ses fils sollicites son pardon; obtient la paix; à quelles conditions, 75. Est tue m débarquement de l'armée des croises en Egypte, 103. (Tabl. du règ. de S. Louis.) — Assiste à la fête donnée par le Roi à Soumer, 200. Asde averdisment ses gens d'acmus pour surprendre ce prince à Puitiere; se ligue avec le roi d'Andeterre, et se reud en Gascogne devant le châtean de Taillebourg, not. A de grands demêlés avec le rui d'Angleterre la must que survit per catres dans la villa de Saintes ; 🕶 rend prisonner du Rus avec sa me et sos eulans; à quelles condicloss il obtient la para, 202. (Mile.

de Joseville.) Lusianas (la marquis de) fait r Clárac une entreprise qui lui

seiemet, L., 529.

Luman (le segment de) se distinme à la défense de Sienne, XXI,

Lutura (Martin) se livro en Saxo aux plus violens emportemens contre la vente des indulgences, XVII , Su. Conses éloignees de la reforme qu'il opère, 33. Caractère de ce ré-formateur ; comment son amourpropre le pousse à l'hereste, 34. Profite de l'essonciance des princis finas souverains pour précher sa ductrime; met en question les points espisans de la religion chretienne, Wittemberg Li bulle de condamne tion prononcee contre lut, et lesiciennes decretales (las Papes), 45. Proppe d'anathème, il redouble de treur custire Leon 2; investive l'amiversite de l'aria, 46. Se marie à une religieure, 75. Massacres en Allemngne, commis a l'aide de sa doctrine, 76 (Introd.) — Laives de son bereste, ses progres; com-ment il étoit facile de l'etoiller. XXIII, \$20. Obstacles qui s'oppoernt à la reunion des eglises diviacor, \$23. Il n'y a que la voie des armes qui puisse ruiter les bereti-

ques , (28. (Mem. de Tavannes) Les (le laron de) conseille au morquia d'Aucre de demander un L. 199 Travaille a faire donner la Bourgogne à M. du Maine, et à Ster Amiena à M. le grand, 201. Est test par le chevalier de Guive, soá.

Son file voulent le veuger est aussi tue en duel, 207. Détails current sur oc duel, 208.

Luxennoune Jean de), neveu du comte de S.-Paul, est fait cheve-her à la bataille de S.-Reury, VII, 255. Defend la ville d'Arras coutre les troupes de Rot, 263. Fait le siée de Noye en Vermendois, 316. Recoit cette ville à composition, 317. Reclame en vain les prisonniers desphinous que les Augleis ont faite malgre le sauf-conduit qu'il leur a donné, 318. Prend postession du château de Coucy, 331. Prend d'asanut le château d'Alabaudière; daner qu'il court en cette occision, 322. Assiege de nouveau cette fortoreme; y est blessé, ast ramene à Troyes, 325. Est blesse au combat d'Abbeville, 358. Assiege le château de Quennoy, dont il se rend maitre; soumet Louroy, Aramen, 357. Envoie messire llue à la poursuite des Douplanois, 358. Details one cette poursuite, 359. (Mém. de Femas.) — Il fait conduire la Pucelle au château de Beaurryoir, ou sa femme adoucit le malheur de la priaonuiere, VIII, 188. La livre moyenmont 10,000 livres a Cam hon, eveque de licagrais, 249. (Suppl. aux Mem. sur J. d'Arc.) - Il ne vent potet être compris au traite de poix d'Arras, reste attache oux Anglois; ses forces, son caractere, 17, 288. li poùte au mariage du due de Bourgogue, X.3 jo (La Marche)

Laxamenano (Jacques de) commande l'aile gauche à la Intaille de Grave, X, 141. Fombe surles Ganinto, et les force a reculer, 147. John au mariage du duc de Bour-

gogne, 350 Le sembot na (Louis de), evêque de Termane, fait enterrer les guerriera tues a la faitnille d'Azincourt, VII, 278 Mon. de France) — (hanceleer de France pour les Anglais, reste a Paris pendant l'alsarmie du duc de Bedfort, VIII, 213. ( Hem. conc. la Puc.)

Leagunouse (le dec de), envoye per Henri IV anprés du Pajo, recuit la défense de s'approcher de Rome; il écrit à Sixte-Quint, et parvient à lui donner une juste idée des affaires de France, XX, 235. (Introd.) XXXVI, 193. — XXXIX, 312. Il obtient une audience du Pape, et l'éclaire sur l'état de la France, XL, 87. Se retire de Rome après la mort de Sixte v, 91. Revient trouver le Roi à Chartres; écrit au nouveau Pape une lettre sur les affaires de France; texte de cette lettre, 192. Est envoyé à Rome de la part du Roi pour rendre à S. S. temoiguage de respect et de dévotion, XLIII, 401. (Mém. de Cayet.) — Publie en son nom, et au nom de tous les princes et officiers de la couronne, une lettre adressée au Pape pour le détromper sur les mauvais desseins de la Lique, XLVI, 150. ( Mcm. de L'Estoile).

Luxembourg (Franç. de), pressé par le Roi d'epouser son ancienne maîtresse Renée de Châteanueuf, obtient un délai de trois jours, et se retire en diligence de la cour,

XLV, 113.

Luxembourg (Sébastien de) est frappé d'un coup de mousquet au siège de S.-Jean-d'Angely, au moment où il se moque des huguenots, XLV, 67.

Lux (le capit.), à la tête de 300 Suisses, opère une belle retraite devant le marquis de Malespine,

XXIX, 91.

de), remet la ville de Pont-Saint-Esprit sous l'obéissance du Roi, LLV, 145. Vers à cette occasion,

146.

LUYNES (M. de) est nommé par le Roi pour avoir soin de ses oiseaux, L, 133. Gagne l'affection du prince, 268. Obtent le château d'Amboise par le moyen de Sauveterre, 270. Est envoye à la frontière avec une lettre du Roi pour recevoir l'Infante devenue reine de France, 317. Achète la capitainerie du Louvie pour pouvoir y loger, 341. Se decide à se defaire du marcehal

d'Ancre, et se lie dans ce desein avec M. de Vitry, 342. Ses irrésolutions, 363. Deageant, Marsillac ct Trongon, ses principaux confdens, le rassurent et l'encouragent; difficultés de l'entreprise, 364. Assemble avec M. de Vitry ceux dont il est résolu de se servir pour l'execution; leurs noms, 374. Après la mort du maréchal d'Ancre il fait rappeler les anciens ministres, 377. Est blame par beaucoup de gens de la manière dont il s'est défait de son rival, 381. Prend en maia k gouvernement des affaires, 382. Change le confesseur da Roi; fait congedier plusieurs autres personnes attachées à la cour par leurs fonctions, 386. Oublie tous ses ancienamis, 387. Traite aussi mal la Reine mère à Blois qu'à Paris, 392. Fait rendre un arrêt du couseil portant rétablissement entier de l'exercice de la religion catholique dans toet le Béarn, et des ecclésiastiques dans tous leurs biens, 395. Fait renouveler l'édit des duels, 397. Songe à se marier à madem. de Montbazon; lui fait donner auparavant le tahouret, 300. Fait assembler les notables à Rouen, 405. Fait nommer l'évêque de Paris cardinal, 414. Euvoie M. de Modène en Piemont, pour voir si les Espagnols exécutent le dernier traité; songe à marier la seconde sœur du Roi au prince de l'iemont, 415. Fait donner à son frère M. Caden**et, et à M. Du Vernet** son beau-frère, la garde de M. le prince au bois de Vincennes; fait donner à M. du Maine le gouvernement de Guyeone et le Château-Trompette, 419. Prend pour lui k convernement de l'Ile de France avec celui de Soissons, 420. Sa conduite envers la Reine nière, 121. Fait tout ce qu'il peut pour retenir M. d'Epernon a Metz. 432. Envoic laire a la lieine mère des protestations de secvice fo**rt expresses, 433**. Son etonnement e**t son embarras a** la nouvelle de l'evasion de la Reine mére, 436. Mesures de précaution qu'il prend, de l'avis du clan

et du président Jeannin, 437. **uure** per les rapports qui lai ant sur les dispositions des 1005, 439. Envoie l'evêque de Là Angouléme supres de la mère, contre l'avu de ses conet des ministres, 45a. Perd non de rainer la fleine et ses **pe enn**eurus; conclut un traité mtageux, 413. Fait propueer 447. Son entrevue avec elle, Ses visites a l'evêque de Lapament ils se separent, 419. A donner le gouvernement de **ie et le château de Ham ; dou-**L de Monthazon le gouver-& de l'île de France; achète mo et Calais, etc., \$51 Con-u Roi de remettre M. le primliberté; va le chercher lui-& Vincennes, 153. Se fait fac et pair, 471. Assure en dier les Espagnols que le Roi ern l'Empereur en tout ce parra contre l'electeur pala-**6. Laisse au chapitre de l'or-**Saint-Esprit le pouvoir de a nouveaux chevaliers, pour-30. Fatt recevoir le premier na duca le cointe de Roche**t beau**-frere, est depute avec rince aupres de l'assemblee dua pour la faire separer, es alarmes en appren ant la **ui se forme contre lu** ; il sposer a la Reine mere une e entrevue, 765 Fait en-m Allemagne la conte d'Aset unes de liethane et de page y Livoriser la legue ca-e, 464 fluvoie M. de Blainprés de la Beme mere pour encore les voies de la dons

cour, 466. Fautes qu'il commet, 467. Marie son plus jeune frère M. de Brantés avec l'héritière de Laxembourg, 468, et undem. de Combalet sa mèce avec M. de Canaple, second fils de M. de Crequy; avantages fatts à M. de Canaple; d'apres les avis de M. le prince, il presid de sages mesures contre les entreprises des partuans de la Reine mé-re, 46g. Duspuse le Roi, malgre toutes les oppositions qu'on y fait, à consentir aux offres de la Reino mère, 179. Pourquoi il consent ensuite a ne point attendre les deputes envoyes a la Reme, 481. Après l'atlaire du Pont-de-Ce renvise à la Reine tous les prisonniers de sa manson et tous les drapeaux on sont ses armes, 488. Voit souvent M. Levêque de Luçon a Brisaie, 400. hait donner le gouvernement de Blaye à M. de Brantés, 192. Envoie en Beuru a M. de La Force offor les meilleures conditions, 494. Comment if est pouse a la guerre, contre son melination, par les protestans, par ses amus, et par le Roi lut-mème, 400 Méme le Roi en Pi-cardie visiter les places fortes, 501. Se law nonmer connerable, 502. Se decide à a len taire le siège de Montauli in . 516 None nue conference avec M. de Roban, 523. Mort de M. de l'arynes , circonstances sur sa maladie , 527 Son saractère , 526. A remit quelque temps les scesus a la connetable. Sug

la zuscur de capit ) defint (no Bourgurgnous pres de Moncornet dans les Ardennes, NASI, 54

d'Albe, detait un prité d'éonemia pres de cette ville, XXX, 136.

M

natur, seor de Romannourt, temps conserve de manue est nouve sur Pouce aut, pobles s, VI, stop

RECOUNT Garard de Spread

face by Long Moneta Constans roughly his

Mercular ye sant a saturge tros enorgies de gans de pad du parti protestant families a historie rin, et enlève trois drapeaux, XXII, 231. Met en suite à Miremont les protestans commandés par le seign. de Pilles, 287. Emporte le château de Levignac, 302.

MADRUCE, colonel des Allemands, est blessé à mort à la prise de Casal,

XXIX, 353.

Madruzzo (Aliprand), colonel italien, est blessé, fait prisonnier à la bataille de Cerisolles, et échangé contre le maréchal de Thermes, XXI, 34.

MAGDALON (le capit.) est tué dans une entreprise formée contre le chà-

teau de Nice, XXVI, 114.

MAGDELON (le capit.) est blessé près de Nice, et meurt des suites de

sa blessure, XIX, 429.

MAGISTRI (Yves), cordelier de Laval; compose un écrit intitulé le Réveille-matin et mot du guet des bons catholiques, XLVI, 225. Fait imprimer une remontrance au Roi pour se faire catholique, à la suite de laquelle il ajoute un avis que le Grand-Turc va se faire de l'Union; est arrêté par les ligueurs, et obligé de se rétracter de ce qu'il a écrit contre les Espagnols, 226.

MAHOMET III, sils d'Amurat III, succède à son père; sait ctrangler 19 srères, XLIII, 146, et noyer 10 semmes de son père; change ses ministres, 147. Essaie de détacher le prince de Transylvanie de l'alliance avec l'Empereur; sait saire des propositions de paix dont le but est découvert, 154. Russemble une armée et va iuve-tir Agrie, où il entre sans résistance, 317. S'empare du château par composition, 318. Remporte une victoire sur l'archiduc Maximilien, 322.

MAHOMET, visir-bacha, fait recevoir Sélim à Constantinople après la mort de l'empereur Solimau,

XXIV, 416.

MAHOMET, bacha, force l'archiduc Maximilien à lever le siège de Javarin, XLIII, 446. Passe le Danube pour aller lui livrer bataille, 447. Fait lever le siège de Témeswar au prince de Transylvanie, 448.

Manuor, bourgeois de Valencianes, se bat à outrance coutre un autre bourgeois de cette ville; à quelle occasion, X, 214. Détails sur ce combat, 215. Il est assonmé per son adversaire, puis condamné m gibet et pendu, 217.

MAIGHAUNZ (le sieur de), enseigne des gardes du corps, est envoyé en Auvergne pour arrêter la vicoute de Turenne, XXXV, 117. Comment il est obligé de sortir su plus vite

de Clermont, 118.

MAIGNE (le comte de) conclut une trève de 9 ans entre le roi de France et le duc de Bourgogne, X, 398.

MAILLARD (Jean), d'abord complice de Marcel, rompt avec lui, et devient la cause de sa mort, IV, 138.

MAILLARD, maître des requêtes, bon serviteur du Roi, comme le prouvent ses écrits, meurt à Rouen pendant le siège, XLVI, 309.

MAILLÉ-BENEMART (Jacques de), gouverneur de Vendôme, est fait prisonnier et a la tête tranchée. XXXVII, 456. (J.-A. de Thou.)

— Donne entrée dans cette ville à M. de Rosne, commandant l'avant-garde du duc de Mayenne, XXXIX, 125. Est puni plus tard de cette felonie, 126 et 301. (Mém. de Coyet.)

MAILLOTINS, troupe de rebelles et de factieux; d'où leur vint ce nom; excès qu'ils commettent, VI, 187. Sont momentanément répri-

mes, 188.

MAILLY (Nicolas de) prend la croix, I, 104. Part à la tête d'este belle flotte, 130. Arrive à Marseille et fait voile pour la Syrie, 166. Est présent à la bataille d'Atramitties, 328. Est envoyé en France pour demander du secours, 374.

MAILLY (Robert de), grand panetier de France, tombe et se noie

dans un fossé, VII, 320.

MAILLY (le capit. Hutin de) est tué au siège de Pavie, XVII, 460.

MAILLY DE RUSEERIE, gentille. picard, mené à la Conciergerie pour avoir tué ou fait tuer le second fils de sa femme, veuve de Barjot, ca ar force, à la requête du oyeuse, XLV, 306. (le sointe du) jouit de la

s de Clurles vit, et n'en w, VIII, 62. (Tabl. du règ. 71.) — S'avance an devant de Berri et de Bretagae, ligra le Roi, X1, 353. No se pas assez fart pour les com-m rapproche de l'armes du p (Mein. de Comines.)

tville (Pranç. de), lieuten. le Mavenne, est tue au siège a, XLV, 402.

raov, tils natural de l'emper. zzi, veuts'emparer du royauaples; est accuse d'avoir fait uner son père, 11, 95, et son mend , 120, S'empare de la e Conradin ; feint de se rearec Innocent, las fait **lo gu**erre, et but sea troupes a, 121. Fait une guerre heuoutre Alexandre iv., qu'il quitter Itome, 135. Marie Constance avec Pierre, lils [Arragon; pouse la guerre Urbain iv, oppose a cette al**m repusse aux deputes que** lioseut de faire la paix avec ta 186. Souléve le peuple tto contre ce pontife, 137. **all**ie l'empereur de Constan-; entreticut a sa solde des mahometanes, est noutenu gibelins d'Italie, tente vai-, **de** eur pecudre Rome , pre se Bt Charles d'Anjour (3g. lat.) vi proque dans les plantes de nt, ou il meart cu se defenrec courage, 140. srenos (Louis d'Angennes,

e), conteste au sieur de Lala validite de sou election aux le Nors, se fait nommer a sa et devient annu cause de la 🖪 de la ville de Chartres,

/1. 132

Nuclas dell, ancrea-BYALT rVille Hard our dam la cliutmarechal de la Romanie, est è contre Vatore, fait le siège res, I, \$72 Marche ensuite en et est fait primonner, 474.

Maltere des augultes (les) succédérent aux juges de la porte; ils avoient le droit de manteau; quel cloit ce droit ; cluient commensus du Hoi, *conviva Regis*, III, 68. Comment lent nombre a'angmenta, 70. Quela etoieut leura gagea; lea rois forent quelquefois obligés de limiter et de restreindre leur juridiction, 71.

Majonis (Jean), précepteur du dauphin Louis, fils de Charles vis-

est nomme son confesseur, XI, 151. Magnut, Instorien arabe (Voir son Extrait, III, 3.) Injuste cavers

Louis 12, 37. Mat or Napres; plusicors chevehera français rapportent de Naples ce mal, que l'auteur des Mémoires de Bayard appelle le mai de colui que la , XV, 198.

Manager qui se met dans le camp des chretiens en Egypte, causee par l'infection des cadavres; description de ers symptômes, II, 270. Ses progrés, 275.

Maranias contagiouses qui régnent dans Paris, et emportent beaucoup de monde dans l'année 1596 , XUVII., 151 et aure.

Maranuora, accitable augustication

de ce mot pue Darange, III, 300. Malinegase (le reigni de) tombe dans une embuscade des Gantois, d'ou il echappe par le secours de Simon de Lalain, N. 127.

Mangang le capital, surpris dans une embuscade avec Guyon de Cantiers, est fait personnier, XV, 340.

Manner le sieur de livre un sude combat aux ligueurs devant Salde, est force de se retirer a S.-Henrs d'Aujon, Ma, 61. Matrariner Jean de' va avec la

garmaon de Laguy faire le siège de Beauvert, place de la Brie, VIII., ing lareguta composition; prend pour otages Migler de Saux et troit Anglais , 498

Marry Critica, valet de chambre es babhathecaire de Churles v. deesse le catalogue da ses livres, VI, 26.

Sa fermete d'ame, 13.

Maliferecur ( le capit.), venition,

est attaqué en sortant de Trévise par le chevalier Bayard, et mis en fuite eu laissant plusieurs des steus prisonniers, XV, 292.

Malte (le grand-maître de l'ordre de) envoic au collège de Sorbonne des reliques de sainte Euphé-

mie, XLVIII, 29.

Maltois (le père), jacobin, soutient des thèses dans un chapitre général de son ordre, avec grande louange sur sa doctrine et son savoir, XLIX, 207. Sujet de ces thèses, 209.

MALVEDY OU MALMEDY, SAVANT médecin, entreprend avec succès la cure des malades pendant la peste de Paris, XLV, 201. Se coupe la gorge à cause des dettes dont il est

accablé, 274.

MANANT (le livre du), écrit fait par un des Seize, est grandement recherché, XLVI, 539. Poursuites faites contre les imprimeurs de ce livre, 541. Le Roi prend un grand plaisir à le lire, 552.

Mandelot (Franç. de), gouvern. du Lyonnais, se rend maltre des villes de La Rivoire et d'Andance, XXXIV, 329. Menace en vain la

ville de Bonlieu, 530.

MANDEMENS, præcepla ou mandata, espèces de jugemens rendus par les parlemens, lesquels ordonnoient aux juges inférieurs d'observer dans leurs assises et d'y publier les ordonnances faites au parlement, III, 65.

MANDREVILLE (le président), de Rouen, est pendu après la prise de cette ville par le duc de Guise, XXXIII, 213; XXXIV, 162.

Manége, l'art de bien manier un cheval, pratiqué de tout temps par les Romains et par les Grecs, qui inventérent les courses de chevaux, III, 165. Les Frauçais s'y distinguérent aussi, 166.

MANEGRE, lieuten. du gouverneur de la ville de Verdun, se montre disposé à exécuter sur l'évêque de Valence le meurtre projeté par le secrétaire de l'évêque de Verdun, XXXVIII, 43. Comment il cessic

d'y parvenir, 44. Il amène l'évèque

a Verdun, 47.

Manes (Théaude), capit., part de Guise pour aller **au secours du capi**t. Bedaigne, surpris par les Impérieux, XIX, 443.

MANFREDINI, fils de Mainfroy, meurt prisonnier dans le château de

l'OEuf, II, 142.

MARGORNEAUX, instrumens de guerre; leur description, I, 146.

MANGOT, premier président de parlement de Bordenux, est nomme secrétaire du Roi par le crédit de maréchal d'Ancre, L, 344. Est non-

mė garde des sceaux, 360.

Manspeld (Ernest, comie de), commandant de Luxembourg avec le comte Piguelin, rend cette place aux Impériaux sans la défendre, XIX, 376. (*Móm. de Du Belley.*) — Commandant la place d'Ivoy, il est force de la rendre à Henri II, XXVI, 457. Est conduit prisonnier à Viucennes, 460. (Vieilleville.) XXXI, 104 et suiv. — Sauve l'avant-garde de l'armée protestante près de La Haye, et Toursine, XXXIII, 477. (Castelnau.)

MANSPELD ( le comte Charles de) soumet Bergues au pouvoir des Espaguols, XL, 13. Essaie de recouvrer Breda; prend Sevemberg, dont il passe la garaison au fil de l'épée, 141. Est obligé d'en sortir; taille en pièces une partie de la garnison de Breda, 142. Ravitaille Nimègue, 144. Entre en France; assiége et prend Noyon après une grande perte, XLI, 26). Se rend maitre de La Capelle, ALII, 238. Va au secours de la ville de Laon, 241. Se retire ex Artois, où son armée est ruinée per les maladies, 244. Est envoyé à Vienne et créé prince de l'Empire, XLIII, :48. Passe le Danube à la tête d'une armée; assiège Gran, 153. Emporte le fort de S.-Phomas, 154; et celui de Cocheren, 159. Bat les troupes du bacha de Bade, 160. Est battu à son tour, 161. Remporte une grande victoire, 163. Livre un assaut général à la ville de Gran, 161. Tombe malade et meurt à Ko-

nocro, 165. (Mém. de Cayet.) — Améne dersecours au duc de Mayenma, XLVI, 350. (L'Estode.)

Managato ( le comte de ) vient en Alesce, d'où il estattiré en France par le duc de Bouillon, L. 543. S'appron de Mouson, pourquoi il se retire et ve au secours de Bergues, 545.

Massocuan, ville d'Egypte, apdée la Massoure par les Latins ; sa

meription , III , 23.

Mantes (declaration da) : les carnaux, archevêques, evêques, abs et autres ecclemannques du pertă du Rot assemblés à Mautes fout n décret qui déclare mulles et in**ates les balles monstoriales du pa**po Grégoire zav. XLVI, 171.

Maxicano, gouverneur capagnal de Porto-Ercole, est fait prisonuier **se les gens de Bl. de Montluc près** 

Montalcin , XXI , 372.

Marroux (Rodolphe, seign, de ), oncie du marqua de ce nom, est tue à la bataille de Fornoue, XIII,

g37.

Mantora (Frederic de Gousi-🚌, marq. de y, mene da seconta 🏜 😘 જિલ્લોપશ્ચને, નુવાં 📭 ન્યાં છે. gance à Beneveut, XIV, 313 , Venis do Villeneuse ) — Abandonne le parti da lioi pour s'attacher au l'ar, qui le fait capitaine general de Eglise, XVI, 315 (Fleurange.) XVII, 355.

Manyout (le duc de), brau-frère de la Reme, vient à l'arm, et est logo na Louvre, XIVIII., 170.

MARCEL, fils de Theodore Laseseis, se soumet a Valance, I., 4860.

MANUAL COMMON, forre de Theo**doce d'**Appre, epous**e la** bile de Jeau Asan , 1 , 486. Se ligue avec son fre re contre le roi bulgare. • st vaureu avec las es alechappe dons la mélice, 487. Gagne Thressdomique, s'empaee du pouvoir, prend le titre de desote, et se reconcilie avec le con Jean; flechit Gregore ex, qui l'a**wit** excommune, et le reconnoit comme son seigneur temporel, (88 Est detrône per son frere Theudore, et livre en sultan d'Atalie, qui s e de lus ; va trouver Vatace ; re-

çuit de ce prince quelques domainot; se reconcilie ensute avec Theodore, et tourne ses armes coutre

son bienfatteur, 495.

MARCEL PALÉOLOGUE, empereur de Constantinople, demande des secours au roi de France, VI, 479. Accueil qu'il fait à Boucleant, 485. Part avec lui, et va ravager les terres de Turquie, 486. Assiége le chàtem de litredrofet, 489. Se reconcilia arec son neven par l'entremise du marcchal, 495. Part avec lei pour se rendre en France, 496. S'arrete a Venue, 499. Arrive à Paris, y demande du secours au Roi; va dans les autres conts de l'Europe faire la même demande, 500.

Manais ( le sieur Du ) est blessé à l'attaque du Pout-de-Cé, et mourt quelques jours apres, L, 485.

Manute, hersut d'armes, par un faux avis empéche qu'une trève soit omelue avec les barrains, Il, 111. (Tabl. du reg. de S. Louis.) -- Comment il est cause de la rupture des negociations, et des malbeurs qui en

furcut la aute, 279. (Joanville)
Mancia (Et.), prevôt des mar-chands de la ville de Paria, dirige les factions ; son caractere, IV, 134. Leve tout-a-fait le masque, 135. Fait massacrer en presence du Donplun les marechaux de Champagne et de Normandie, 136 Veut livrer Paris a Charles-le-Mauvais , 137. Est unavacie lui-giènie na monicat de l'execution de son projet, 138. Déthis hutoriques sur as most doubes par M. Naudet , 139-

MARCHAND, Insurgeous de Paris, prête sa maison aut reantons des

royalistra, XX., 25g.,

Maninert, le copit ! ment de douleur en apprenant la mort de Henri iv., L. ior.

Marchast <sub>e</sub>le pont l**est ach**esé en 1608, il tire son non de son constructour, XIA III, 203

Mancuz (Ruger de ) premi la

eroix, 1, mi Mascur : le comte de La) s'unit sux chefs de bendes qui vout en l'apager, IV, 356. Fest relebrer à Burgos plusieurs messes pour le repos de l'ame de la reine Blanche de Bourbon, 359. (Mém. sur Duguesclin.)
—Va en Hongrie contre Bajazet, VI, 445. Est fait chevalier avec le comte de Nevers, 448. Se fait remarquer à la bataille de Nicopolis, 460. (Boucieaut.) — Fait faire un service en mémoire du comte d'Armagnac son père, VIII, 502. (Richemont.)

MARCHE (Evrard de La) fournit à Olivier de La Marche tout ce qui est nécessaire pour le ravitaillement de la ville de Lintz, X, 292. Encourage les habitans de cette vil-

le, 294.

MARCHE (Guill. de La), dit le sanglier d'Ardenne, conspire contre l'évêque de Liége; reçoit des hommes et de l'argent de Louis x1 pour l'exécution de son entreprise, XIV, 105. Comment il l'execute, 106; et

tue l'évêque, 107.

Marche (Olivier de La): époque et lieu de sa naissance; ses parens; est conduit par son père à Pontarlier, IX, 7. Montre de bonne heure son talent d'observation ; est adopté par le seigu. de La Queuille, et tormé aux usages du grand monde; est presente à l'âge de 13 ans au duc de Bourgogne Philippe-le-Bou, et admis au rang de ses pages; par son caractère aimable, se fait remarquer de Guillaume de Sercy, qui persectionne son éducation, 8. Ses belles qualités lui gagneut la faveur du comte de Charolois; il devient écuyer panetier de Philippe-le-Bou; s'applique à l'étude de l'histoire et aux exercices militaires; fait ses premières armes contre les rebelles de Gand; est nommé premier panetier du comte de Charolois, 9; suit ce prince en Hollande, 10. Lui persnade que Louis xı veut le faire enlever ou assassiner, 11. Est envoyé à Hesdin pour porter plainte à Philippe-le-Bon de cet attentat, 12. Louis xt demande qu'il lui soit livre; Olivier conserve son influence à la cour du comte de Charolois, 13. Reçoit l'ordre de la chevalerie à la bataille de Montlhéry; est charge

d'une negociation aupres du duc de Bretagne ; est témoin de la fameue entrevue de Peronne, 14. Se distingue au siége de Nuitz, 15. Reçoit l'ordre d'enlever la duchesse de Savoie, 16; comment il l'exécute; estaccablé de reproches pour avoir laissé échapper son fils, 17. Se fait remarquer à la bataille de Nancy, où le dec son maître est tué; reste fidèle à Marie, fille unique de ce prince, 18. Mèrite sa confiance; devient premier maître d'hôtel de l'archiduc Mazimilien; va complimenter Charles viii ; domie ses soins à l'édu**cation de** Philippe-le-Beau; meurt à Bruxelles à 74 ans, 19; épitaphe mise sur son tombeau, 20. (Notice.) - A quele occasion il fut conduit à Pontarlier, et mis chez uu gentilb**omme nomm**é S.-Moris, 239. Est témoin de l'entrée dans cette ville de Jacques de Bourbon, habillé en cordelier, 243, et des fêtes qui eurent lieu au même endroit à l'occasion de la paix d'Arras, 215. Est conduit à Châlons à la cour du duc de Bourgogne à l'âge de 13 ans, nommé un de ses pages, et mis sous le gouvernement de Guillaume de Sercy, 293. Devient écuyer panetier du duc, 452. Est bien eccueilli par le duc d'Orléans, 453. Est nommé écuyer tranchent de comte de Charolois, 455; puis sun premier panetier, X, 223. Est envoyé à Hesdin instruire le duc de la prise de Robempré, 232. Est sait chevalier avant la bataille de Montlhéry, 236. Est envoyé à Rouen, où il parle au lloi; se rend en Bretagae auprès du duc de Berri, 251. Noms des seigneurs qu'il trouve auprès de ce prince; accueil qu'il recoit; retourne en France, parle de nouveeu au Roi, qui le charge de belles promesses pour le comte de Charolois, 252. Est chargé d'une mission pour le duc de Bretagne ; assiste aux obseques que ce seigneur fait celébrer pour le duc de Bourgog**ne , 272. Es**t nonimé capitaine d'une compagnie d'ordonnance, et chargé de la .brete d'Abbeville, 280. Fait pruonnier le reign, de Loupi et ses enlan;

t behle Gemeches, 281. Est i pour revitailler la ville de 202. Comment il opere ce rament, 293. Emporte d'assaut alevard défendu par les Alle-294. Sa lettre au maitre l du duc de Bretagne, sur les mi eurent lieu à l'occasion du e du duc de Bonrgogne avec rr. d'Yorck, 299. Enleve mad. vie et ses enfant, par ordre s de Bourgagne, 417. Est fait nier à la bataille de Nancy, et i **peu** après moyenuant rau-21. Est envoyé au devaut de ine Maximilico, et fait sou e maltre-d'hôtel, 433. Est enagrée de Louis XI pour menaarrangement entre ce roi et ine, 431. Est envoye en ams coprés de Charles vut, roi **sce,** de la part de l'archiduc, Mén. de La Harche) CRUERES ON MARKOWIA, père

CIAL, procureur an parle-Amotaire au châtelet de l'aficat for, aims que plusieurs ses, pour avoir mange des servelles, XIII, 343.

ramond i, roi de l'rance, V.

Cs. (le marechal de La), duc **cilion ,** fils du marechal de age, supplie le Boi de Caider endre le duche de Bouillon, , i to. Va mettre le siège de-) château de Boudlou, desn de cette place, 113 lacre-composition, 115 Se jette r châte in d'Hesdin pour le ce, 201. Y est fait prison-👊 blusieuri seigueurs par le **de** Piemont, 305 , Comm de n. — Part dresser une embus-Liter de Castelnau, envoye XXXIII, 202 Cottelnate) cu (Charlotte de La), fille du Bouillon, constat and treve **duc** de Loranne, details his**m sur**, la cassocet l'origine de nerelles, XXXIX, 98 ct suiv. **de la tr**eve, 104.

CORRY OF MARRIE (leagueurs) **ren**t pour le Roi du fort et do la petite ville de La Chartre-eur-Loir, XXXIX, 337. MARE (Barnabé de La) se rend à

Berlette pour empêcher cette ville

de se revolter, XIV, 262.

Marienal: etymologie de ce mot, XXV, 216. A qui ce titre fet donné par les descendans de Hugues Capet, 217. Comment et pourquoi le nombre des marechaux a cte augmente, 218.

Martenal (Pierre Le), relig. do S-Lo de Rouen, est condemné à mort et noye pour crime de faque accusation , XIII, 352.

Marroit (Gabrolle de) prend soin du jeune J.-A. de Thou, shan-donne des medecuis; marie sa fille untque à François de Bourbon, dauphin d'Auvergne, XXXVIII, 221.

Mankett ( le baron de ), general anglais , commande le siège de Melon, où il se distingue, IV, 236. Fait tomber Dagueschu dans les tosses, 239 Remet la ville par composition, 🤰 5 Est renverse par Duguescha à la baraille de Gochérel, 268. Tue-le grand-malire des arbaletra ra , et ercon lui meme la mort, 269.

Margelaire de Bongrif, feinme d'Issac l'Auge, aort de sa retraite, et tesient a la cour apres le telaldosement de son mari, I, 34 Epouse le marquis de Montferrat après la prise de Constantinople par les Laims, 61. ( Votice ) — Converue avec son ble Demetrius le royaume de The salounque, et reçoit des secours du Pape contre Theodore, despute d'Epire, 471. Decade de l'Emp later )

Mangerore in Planear, fille de Bandonin qui conquit Flanpire gi ec. chome Bouchard d'Avesnes; sortes

de estr uman, 11, 95

Mangianire, princesse de Sidon, nuce de Jean de Brienne, toi de Jornsalem, fait aandre les derniers devous aux rester de Gauthier de 1 i • nue , 11, 33a

Managemer, 6th aimer de Bay mond Berenger, comte de Provence, marice au roi Louis 13 , son pertrait, 11, 52, Est concounce a Sena, 54, Ac.

compagne le Roi en Egypte, 99. Apprend à Damiette les désastres des croisés; sa fermeté; pourvoit à la défense de cette ville ; exige d'un vieux chevalier qui étoit auprès d'elle qu'il la tuera si les Sarrasins s'emparent de la place, 111. Accouche d'un fils qui fut nommé Tristan, 112. Rejoint le Roi, 113. Partage sa douleur, causée par la nouvelle de la mort de la reine Blanche, 116. Le console par ses saillies; par son exemple, apprend aux chevaliers qui l'accompagnent à supporter leurs maux avec constance, 117. Après la mort du Roi, fonde un couvent de cordelières, où elle meurt en 1286. (Tabl. du règ. de S. Louis.) — Ses frayeurs pendant son séjour à Damiette; serment qu'elle exige d'un vieux chevalier qui étoit auprès d'elle; accouche d'un fils qui fut nommé Jean Tristan; supplie les Pisans et les Génois de ne pas abandonner la ville, 311. Vœu qu'elle sait si elle arrive heureusement en France, 378. (Joinville.)

MARGUERITE D'AUTRICHE, fille de Marie de Bourgogne et de l'archiduc Maximilien, est siancée au dauphin de France Charles; comment ce mariage est rompu, X, 432 et 435. Epouse ensuite le prince de

Ca-tille, 476.

MARGUERITE D'Ecosse, femme du dauphin Louis, meurt à l'âge de 22 ans; ses qualités du cœur, ses agrémens de l'esprit, XI, 176. Recherches sur les causes de sa mort; enquetes faites à cette occasion, 177. Dépositions des témoins, 178. Injustement accusée, Marguerite ne trouve point de consolation auprès du Dauphin, 179. Son pelerinage à Notre-Dame-de-l'Epine accélère la fin de ses jours; est enterrée dans la cathédrale de Châlons, 180. Détails sur son mariage avec le Dauphin et son entrée à Tours, donnés par J. Chartier, 289.

MARGUERITE, duchesse d'Alencon, balance le crédit de Louise de Savoie; son caractère, XVII, 14. Se plait dans la société des savans qui penchent vers la doctrine de Luther; ses traits piquens contre les moines, 78. Elle est admise au conseil de la Régente, 80. Part pour l'Espagne, inunie de pleins pouvoirs pour opérer la délivrance de son frère, le trouve dangereusement malade; sa conduite pleine de tendresse et de piété, 81. Elle voit l'Enpercur; parolt devant le conseil d'Espagne, qu'elle étonne, 82. Avertie par le connétable de Bourbon, elle se hâte de sortir d'Esp**egne, 83.** Est mariée au jeune Henri d'Albret, roi de Navarre; bonbeur qu'elle trouve dans cette union, 95. Accueille les novateurs, qui lui cachent avec soin leurs sentimens, 96. Entretient des relations avec leurs amis des pays étrangers; favorise leurs écoles; se justifie à cet égard auprès du Roi son frère, et le trompe en se trompest elle-mēme, 100. Accorde un asyle à Calvin, 113. Souffre que dans son cercle on se permette des décisostions contre le Pape et la cour de Rome; fait paroltre un livre intitulé Miroir de l'ame pécheresse; esprit de cet ouvrage, 114. Il est reçu avec enthousiasme par les protestans, 115. Vient auprés du Roi son frère, dont elle s'efforce de dissiper la melancolie, 150. Se retire dans un couvent après la mort de son frère, 183. ( Introd.) — Elle va en Espagne, où sa présence contribue au rétablissement de la santé du Roi son frère; revient en France avec des pouvoirs de sa part, XVIII, 12. (Mem. de Du Bellay.}

MARGUERITE de Flandre, fille de Maximilieu, fiancée au Dauphia, fait sou entrée à Paris, XIV, 114.

MARGUERITE de France, fille de François 1, duchesse de Savoie, meurt à Turin, regrettée de tous les gens de bien; sa charité héroique, XIV, 103.

MARGUERITE DE VALOIS, première femme de Henri IV : qualités brillantes du style de ses Memoires; sa beauté; agitations de sa vie, XX. 20. Epouse malgré elle le roi de Navarre; est froidement traitée par



an attachement pour le duc igon, 21. kat toujoura expoa soupeous les plus injurieux ; t qu'offrent ses Mémoires, \$4. **ść**inie françuise les met au **w des kvreë qui oat lise l**e ble génie de notre langue, 23. strigne avec le duc de Goise loouverte, 135. Sa soumisour sa mère, 135. Témoigne **sment sa** répagnance pour le Navorre, 158. Est marice de evec îni, a (g. Reçuit ordre, le au auc de la Saint-Barthed'aller se concher ; agitation épronve; ses sugmetudes, have la vie an multicareux ; est conduite cles la duchesse raine; voit nummerer un hom-peis d'elle, 159. Est soumise surveillance severe; la perte amont La Mole ne l'empé**fat de** continuer à se mêler gase; elle offre an rot de Naon mari et au duc d'Alencon **gen de pe**ocurer la liberie à eux, 171. Reveille l'ambition ad'Alencouş le last estapper sour, the Accuser dayour rader son mari, elle sulut son appartement une peuon ouse, usas trouve des consolalans la culture de zon esprit, lentree en grâce , elle vo ouv le Spa, dans le but secret de les partisans nu duc d'Alen-85, Est obliger de reveuir en e; dangees qu'elle court a son pelle va se reposer a lacket le due d'Alene m vient la 👣 plasir qu'ils y goûtent tous 186 Elle veut əller repandre sti, el recoit defense d'entrere ce voyage, 185 Ania Ses 28 au more, popuce de Limbis e de son marc, elle ne neglican moyen de le remouer. prede la donne dans une e seriense. Hitte la passion e da viena Pibras, 189 Ne ntre plus que do Jeda n'apreirention de Nerse , lettre dans le elle lut reproche trois ans ad d'avoir our lever les yeax

sur elle, 190. Jouit quelque temps de toute le confirmee du roi de Navarre ; au milieu des fêtes dont elle est l'ame, extretient une correspondance secréte avec le duc d'Alençan, et cherche à lui gagner les seigneurs protestans, 191. Revient à la cour de l'enri 201; renoue la leason qu'elle avoit eue autrefuis avec le duc de Guise; dans quel but, 193. Sa mère lui suscite tant de desagramens, qu'elle sollieite la ermission de quitter la cour, et 'obtient; est arrêtée dans sa retraite, outragee et perdue dans l'esprit de tous les partes, 194. Traine une vie erraute, tantôt libre, tantôt prisonatere; son goôt pour les lettres la comole dans ses diagraces; ne trouve le repui qu'a prés que son mari a compu les liens que l'ante soient a elle, 195. (Introd.) — Elle quitte furtivement Nerac et se rend à Ageu, ou le sieur de Lagmères l'attend, XXXV, 210. (Mem. de Boudlon.)

Sa paisance, son education, son esprit et sa beaute, elle ne résiste point aux seductions de la conside Cath. de Medicis, XXXVII, 3, S'ef force d'acqueux de l'infloence dans les affares, accueille les hommages du duc Henri de Guise, si et les interêta du due d'Anjou, 6. Epuise malgreelle le prince de Navarre ; est obligee de fuir dans l'appartement d'une de ses sesars le port du massa cre de la Si-Barthelemy , rompt avec le duc d'Anjou, se bé avec le duc d'Alencon 5. Recont les soms de La Mole, repond en latin et sons preparation a l'evêque de Cracovie, son eloquence naturelle, 6. Ser re grets pour La Mole, elle devient fa confidente des projets et des anones de son spous et de son frere, y Son attachement pour Bussy d'Am house, elle favorise la foite du dus d'Alengai et du roi de Savarce, il Estgerdee a vue dans son apper-tement, centre dans le tourbillon des affaires ; obțient la jerioraion d'aller, prendre les eaux de Spa , 9 Captive le guiverneur de Cambrey

et le grand bailli du Hainaut; est exposée à Liège aux insultes des deux partis; se retire au château de La Fère, où elle reste quelque temps avec le duc d'Alençon, 10. Brave la colère de Henri III, et fait évader ce duc de sa prison, 11. Est conduite par sa mère auprès de son mari à Nérac; excite la passion de Pibrac par la coquetterie la plus rallinée; se moque ensuite de cet amant, 12. Montre pour les amours de son époux une complaisance qui compromet sa dignité; reçoit les hommages du vicomte de l'urenne; demande vengeance à son époux des outrages qu'on lui fait, 16. Revient à la cour, entre dans de nouvelles intrigues, prend les intérêts du duc de Guise; elle se perd dans l'esprit des deux partis, 17. Elle est arrêtée en retournant à Nérac, puis relachée; reste deux ans daus l'inaction à la cour de son mari; s'empare de l'Agenois; est forcée de quitter précipitamment Agen, 18. Se réfugie à Carlut, se rend maitresse du château d'Usson, et en chase Canillac; y passe plusieurs années au milieu de la guerre civile, 19. Détresse où elle s'y voit réduite; y compose ses Mémoires; lettre qu'elle écrit à Brantôme, 20. Refuse de consentir à la dissolution de son mariage, dans la crainte qu'Ilenri 1v n'épouse la duchesse de Beaufort; y consent lorsqu'elle apprend qu'il recherche Marie de Medicis; sa lettre au Pape à ce sujet, 21. Sert avec ardeur les intérêts du lloi; reçoit sa visite au château de Madrid, 22. Trouve enfin le repos dans une maison située sur le bord de la Seine; s'y entoure des hommes de lettres les plus distingués; ses occupations, ses liberalités, 23. Assiste au baptème des enfans de France; fait donation de tous ses biens au Dauphin; sa mort, 24. Diversité de sentimens sur cette princesse; ses Mémoires, qui ne laissent aucan doute sur les égaremens de sa jeunesse, sont regardés par les premiers académiciens comme un des modé-

les dignes d'être employés à la perfection de notre langue, 25. Editions diverses de cet ouvrage, 26.

(1) ouce.) Etant enfant, elle préfère le mar quis de Beaupréau au prince de Joinville, depuis duc de Guse; pourquoi, 30. Résiste aux huguenots, 31. Après le colloque de Poisy, est envoyée à Amboise, où madame de Dampierre la prend es amitié, 32. Retourne à la cour ==prés de sa mère; l'accompagne à Bar-le-Duc, à Lyon, à l'entrevue de Bayonne; description des fêtes qui s'y donnent, 33. La suit à Tours, cè elle va avec le Roi voir le duc d'Anjou, 36. L'entretien qu'elle a avec son frère produit sur elle un changement; elle lui promet son appu auprès de la Reine, 39. Commest elle tient sa promesse , 40. Accompagne la Reine à S.-Jean-d'Angély, 41. S'aperçoit du refroidissement de son frère ; quelle en est la cause, 42. Regret qu'elle en témoigne à sa mère; elle tombe malade, 43. Some que lui donnent sa mère et le duc d'Anjou, 44. Sa réponse à sa mère au sujet de la proposition qui lui est faite d'épouser le roi de Portugal; elle écrit à la ducheme de Lorraine sa sœur pour la prier de faire hâter le mariage du duc de Guise avec la princesse de Porcian, 45. Comment elle reçoit la proposition d'epouser le prince de Navarre, 46. Son mariage avec ce prince; détails à ce sujet, 48. Ses frayeurs dans la matinée de la S.-Barthelemy, 53.Elle obtient du Roi et de la Reine la vie de mess. de Miossens et Armagnac, 50. Sa reponse à sa mère à une question qu'elle lui fait sur son mari, 57. Avertit le Roi et la Reine du projet formé par le roi de Navarre et le duc d'Alençon de se réunir aux huguenots; en empéche l'exécution; accorde son amitié au duc d'Alençon, 58. Dresse un mémoire pour le Roi son mari ; ses regrets de la mort du roi Charles, 60. Triste pressentiment qu'elle éprouve à l'arrivée de Henri III e**n France,** 

63. Celomoie dont elle est l'objet; front qu'elle escuie de m m 65. Réparation qu'elle en reçoit du Roi et de la Beine, 69. Vains efforts l'alle fait pour détacher le dec Alençou de madame de Sauve, 71. S'éloigne du roi de Naverre sou maei, parce qu'il l'a forcée, d'après l'orro da Roi, de renvoyer mademoiesile Thorigny, 20. Pourquei elle est estecce et garder au Louvre, 87. Reçoit des lettres de son mari, et y répend, \$9. Puise dans sa captivité le goût de la lecture, et y trouve le goulogement à ses enquis, 92. Elle ve avalogement à ses empuis, 92. Elle ve avec le Reine se mère à Seus; assiste aux conférences qui s'y tiennent pour le paix, 93. Refuse d'être con-prise dans le traite pour l'assurance le sa dut; retuerne avec sa mère **à Paris, 9**5. Se placet à la Reius et an Roi de ce qu'un l'a trompée, et du refat qu'un lui fait d'aller reindre son mari , déclare qu'elle ien le trouver su risque de se vie, a permismou d'oller aux esux de Spa, 100. Son depart; suite qui Faccompagne; details sur ce voya-104. Comment elle est reçue à Combray , 105; à Valenciennes, 107; à Mons, 108. Son entretien avec la coustesse de Lalain sur les success que le due d'Alençon pent gner our Plamanda, 110, Reso-Intion prise a cet egied avec le com-to de Lalam, 113. Elle se rend a Nanor, on elle est reçue par den Juan l'Antriche, 115. Funestes presages la l'anne de son voyage, 119. Arrive à Large, comment elle y est reçue par l'evêque, description de la ville, tau. Prend les cans de 890, 125. Les nouvelles qu'elle apprend de Namer, où dou Juan s'est **ndu maltre du** chateau , 196 Celm qu'elle regist de la cour por son **\$pērē** , 1,27 , et lei conseils de mes le de la Buche sur-You et de l'our-**200 , la determinent a se r**endre a La Pere, 148 hat trampée par le esedinal de Lenoucourt et le cheva**r de Salvioti , se** met en route enelgri een, 129. Arrive à Hoy,

comment elle y est reçue; en sort evec peine, 230. Entre avec begacoup plus de peine encore dans Di-naut, 131. Embarras dans lequel elle s'y trouve; comment elle s'est tire, 133. Sort de cette ville accumpagace per une troupe de bourgroit; échappe aux embaches de don Juan et de M. de Barlemont, 134. Arrive nu château de Fleurines, où elle ne peut entrer qu'à la muit, :35. Revient henreusement en Frauce, accumpagnes par M de Fleurines; arrive a Cateau - Cambresia ar le secours de la comtesse de Lalain; échappe à de nouvelles em-bûches, 136. Se rend au Catelet, et de la à La Fere; y reçoit une lettre de son frère le duc d'Alençon, qui vient lut-même la votr, 13; Retour-ne a Parts, où elle est reçue honorsblement ; demande au Boi la permission d'aller rejoindre son mart, +39; et des terres pour assignation de a dot, 140. Va partager la captivité de sou frère, 147. Est remue en li-berté avec lui, 152. Comment elle favorine son evanon du lauvre, 158. Ses frayeurs à cet egard , 161. Comment elle est ras-uree, et rassure anni la Rui, sur les deucins de son frera , 162. Reçuit de grands bien-faits da Rui, qui vent la detacher do son frere, auquel elle resta fidèle, 163. Va en Guyenne 1700 la Beino sa mère, 164. En lucu acrueillie par son mari, quette sa mere a Castriumulari et ceste en Bearn, on on lui permet de faire dire la messe dans une petite chapelle, 165 Se plaint au lior son mari du traitement lait a des cathologues par son sectés Lure Dopon, the Obtient postice, et le renvoi de Dupiu, mais eprouve la manyane mute de son mars à ette organon, 165. En accuse Pibrac et la demoiselte Rebours, aimor du Roi, 168. Soigne son mari dans une maladie, regegne son afferteen; раме типрина си бистедить сы б de la confide Nerge, (fig. Fact de vann elforto pour metateure la para entre le Rot non mors es le marechal de Biron, et pour empêcher les losguenots de faire la guerre, 170. Ecrit au Roi et à la Reine sa mère l'état des allaires; obtient que la ville de Nérac restera neutre, 173. Ecrit au maréchal de Biron pour se plaindre de l'attaque qu'il a faite sur cette ville, 175. Refuse d'accompagner madem. Fosseuse à Aigues-Caudes, 180. Son entretien avec cette demoiselle la brouille avec son mari, 182. Assiste à ses couches, et lui donne ses soins, 183. Reçoit des lettres de la Reine mère et du Roi, qui la pressent de revenir à la cour; se détermine à s'y rendre pour quelques mois, emmenant madem. Fosseuse avec elle, 185. (Mém. de Marg. de Valois.) — Elle consent par un acte qu'on examine la nullité ou la validité de son mariage, XLVII, 243. Revient à Paris après 24 ans d'absence ; va loger à l'hôtel de Sens; quatrain fait contre elle, 497. Tient avec M. de Montpensier le fils d'une pauvre Irlandaise, 500. Gagne sa cause pour le comté d'Auvergne, 533. Se retire à Issy, à cause de la peste qui règne chez elle, XLVIII, 9. Enigme qui court sur elle, 52. Fait vœu d'avoir tous les jours quelques religieux pour chanter les louanges de Dieu, 113. Donne la bague à un jeu qui se célébre à l'Arsenal, et auquel assistent le Roi et la Reine, 158. Vers faits sur ses demeures et bâtimens, 217. Fait présent au Dauphin d'un cordon de pierreries, 206. Réponse dure qu'elle s'attire de la part d'une dame, 303. Elle pose la première pierre du portail de S.-Etienne-du-Mont, et donne mille écus pour cette construction, XLIX, 116. (L'Estoile.) — Sa mort; elle institue M. le Dauphin son héritier, L, 267. (Fontenay-Mareuil.)

Mariana, jésuite espagnol, public un livre où il approuve en termes formels l'assassinat du feu Roi, XLVII, 520.

MARIE DE CHAMPAGNE, COMICSE de Flandre, se croise avec son mari, I, 14. Elle ne peut le suivre à cause de sa grossesse, 20. Après ses couches se rend à Acre, où elle ap-

prend l'élévation de Bandouin sur le trône de Constantinople, 65. Meurt à la fieur de l'âge, 66.

Marie, impératrice, femme de Manuel Comnène; son caractère,

I, 24.

Marie de Bourgogue, fille unique de Charles-le-Téméraire, succède à son père à l'âge **de 20 ass**; son élévation dans les sentimens, son grand courage, ses grâces exicrieures, IX, 71. Proteste contre la violence qu'on fait aux Etats de Bourgogne de prêter serment de fidélité à Louis x1, 72. Ecrit au Roi pour le prier de pe traiter qu'avec les personnes auxquelles elle accordon sa confiance; assemble les Etats de Flandre à Gand ; paroit céder à leur autorité; conserve son conseil secret, 75. Elle nie hardiment la lettre qu'elle a écrite à Louis X1; se transporte presque seule au milieu des rebelles, pour soutenir ses ministres et demander leur grace, 76. Se rend sur la place où ils vont être exécutés, pousse des cris plaintifs, supplie pour cux, et ne peut les sanver; épouse l'archiduc Maximilien, fils de Frédéric III, 77. Sa mort, #2. Ses enfans; tableau des vicissitudes de la maison d'Autriche depuis Marie, de laquelle elle tire son origine, jusqu'à nos jours, 83 et suiv. (*Précis* sur la sec. mais. de Bourg.) - Merie est recherchée par plusieurs princes; son mariage est arrêté avec Maximilien d'Autriche, X, 423. (La Marche.) - XII, 331 à 337. Réflexions de l'auteur à l'occasion de ce mariage, 338. Portrait de Marie; sa mort, 340. (Mem. de Comines.

Marie, sœur de Henri vui, roi d'Angleterre, est fiancée à Louis xu, XVI, 262. Arrive en France, 263. Détails sur son entrée à Abbeville, 266. Y épouse le Roi; sêtes à cette occasion, 267. Est couronnée à 5.-Denis, 268. Fait son entrée à Paris; joûtes et tournois qui y sont entrepris par le duc d'Angoulème, 269. Après la mort de Louis ku épouse en secret le duc de Suffolck, 274; Mant, sour de Charles-Quint, reine de Hongrie, est nommée gouvernante des Pays-Bas à la mort de Marguerite d'Autriche; son caracties violent et emporté; elle étouffe par des supplices les restes de la faction de Muncer, XVII, 172. Oppose une forte resistance à l'invasion de Prançois 1; conclut une trève de dix mois avec lui, 138. l'arvient à un faire conclure une de trois mois paur le Piémont; travaille à une paix définitive, 139. (Introd.) — Quitte à regret la gouvernement des l'ays line, qui est donné à Emmanuel-Philibert de Savois, XX,67.(Introd.) — Montre en toute occasion as hame coutre les Prançois; reuent prisonsier un ambassadeur de France; fait crotter dans tous ses ports les voisseux et marchands de cette nation, XXXI, e3 Fait conduire à Bruxellan, comme des criminels, des voyageurs qui retournent paisiblement en France, 14. Prend la ville de Steuny et fait revager le duche de Laxembourg, 91. (Comm. de Radenie.)

Mante on Chèves, marquise de L'Isle, femme de Henri, prince de Conde, meur, a la fleur de l'àge; sa bonté et sa beaute, XIV, 104.

Mana un Ménicia est salues reins de France a Florence, envoie son poetrait à lleuri iv, XXXVI. 458. Bot marice par procuration, fêtes affébrées à Florence à cette occasion, 565. Son acrives à Marsedle; détails aux son voyage et son entre dons cette ville, 578 Autres details sur non voyage en France pasqu'a Lyon, 560 Son entrée à Paru; plasmate aventure qui lui arrive en entrent au Louvre, 591 Elle accourbe d'un fils, 507 'Mem. de Pontleony') — Son contrat de maringe avec le Boi est passé à Florence au palais Pitta, XLVII, 281 Ceremonie de non maringe à Florence, 200 Son départ pour la France, details sur avec te Boi, 305. La cérémonie de legan, 305. Sa première entrevue avec le Boi, 305. La cérémonie de

son matiege est renouvelée but le cerdinal legat Aldobrandia, 306. Arrive à Paris; reçott les visites des princesses et principales dames de la cour et de la ville, 30%. Accou-che d'un dauphin, 31%. Accouche d'une fille; regret qu'elle en a, 36s. l'art un ballet magnifique à l'aris; detaile, XLVIII, 223. Accouche d'une fille pour le maissance de lequelle on me fait aucune rejouissance, 350. Presse instamment le Roi de la faire couronner et sacret, \$19. Grands préparatifs pour cette cécemonie, \$20 Fait rendre le point bénit de la confrerie du S.-86alore à l'eglise des Cordeliers, §21. Lat couronnee et sacrée à 3 - Denu, 425. Incidens remorquables, 425. Lile est declaree régente pendant la minorité de son fils, \$28. Re-tient pour son medecin le sieur Duret, que le feu Roi amoit le moins, 437 Recommende sus gardes la personne du Roi son bla, 438. Détails sur la cerémonse de son ascre à Denu, \$\$1. Est déclarée régente aprés la mort de Roi, XLIX, 🖇 rend a Notre-Dame avec une grande escorte, puis à S.-Victor, St. Va-ches la reine Marguerite à fissy et à S -Germoin , No. 1 teclore qu'elle fern justice de ceux qui repandent dans Paris de faux bruits sar une non-velle S -Barthelemy, 89. Rassure des députes des protestans sur les faux beusts qu'en fait courie à leur sujet, 97. Ses largemes au prince de Control on due de Guise, 104 et 1 13. Consulte le l'ape sur le choix d'un premier president du parlement de Paris, 186. (L'Estode) — Est déclarec regente, 25% Se roud au parlement avec le llot, 260 Ducours qu'elle y tient, 261 [Relat. de Gillot.]

Elle est declaree regente par le parlement. L. 49 Comment elle maintient le rovanme en part pendant lans, 105 Ordonneque le deuil du flot se portera la accorde annce, donne le commandementale ses gardes a M. de La Chartaigneraye, par reconnolamnee du service qu'il lui a rendu, 105. Ordonne que la

compagnie de chevau-légers du feu Roi servira le jeune Roi par quartier, pour le suivre partout; accorde quelque augmentation de paie aux officiers et chevau-légers; jalousie excitée à ce sujet parmi les gendarmes du Roi, 106. Accorde des survivances à tous ceux qui, ayant des charges ou gouvernemens, ont des enfans ou des héritiers en àge de les posséder; mal qui en résulte, 107. Régle son temps pour les affaires et pour ses divertissemens, 109. Sa cour particulière; de qui elle se compose, soit en hommes, soit en dames, 111. Elle tient un grand conseil concernant l'allaire de la succession de Juliers; quelle resolution y est prise, 113. Tient un conseil où il est resolu qu'on ne recevra point l'ambassadeur de l'archiduc, si les lettres dont il est porteur ne sout conformes à l'ancien usage; tempérament adopté, sans tirer à consequence pour la suite, 120. Comment elle apaise un différend élevé entre M. le prince de Conti et M. le comte de Soissons. et entre ce dernier et M. le duc de Guise, 132. Donne à Concini de quoi acheter le marquisat d'Aucre, 134. Ses libéralités excessives, 135. Elle écoute favorablement les propositions d'Espagne concernant une double alliance; ménage à cet égard les alliés, 140. Se fait remarquer à Fontainebleau par sa beauté, 155. Refuse de lire les mémoires des huguenots, et leur témoigne qu'elle ne veut point souffrir de nouveautés, 196. Son ressentiment de la mort du baron de Lux contre mess. de Guise et d'Epernon, 206. Après la mort du fils du baron de Lux, elle témoigne publiquenient qu'elle pardonne à M. de Guise; lui donne une grande somme d'argent, 209. Prend la résolution de secourir Ferdinand de Mautoue dans la possession du Montfeirat, 215. Commence à faire bâtir le Luxembourg, 226. Ecrit, au nom du Roi, à tous les parlemens, aux gouverneurs des provinces, etc., pour les prévenir

contre le départ des princes, 230. Faute commise à l'égard de la citadelle de Mézières, prise per M. de Nevers, 235. Elle répond an manifeste du prince de Condé, 237. Envoie M. de Thou à M. le prince pour le disposer à un accommodement. 238. Envoie M. de Vignier traiter une seconde fois avec lui à Ste-Menehould; traité conclu, 244. La Reine reçoit fort bien mess. de Longueville et du Maine, 246. Convoque les Etats généraux du royaume; fait haptiser le duc d'Anjon et la petite Madame, 247. Mène le Roi en Bretagne contre M. de Vendôme, 251. Le ramène à Paris après avoir tout pacifié, 255. Fait déclarer la majorité du Roi, 257. Se litte de faire finir les Etats généraux, en les promettaut qu'on satisferoit aux demandes portées dans les cahiers. 204. Commence à diminuer l'autorité des anciens ministres, et donne trop de pouvoir au maréchal d'Ancre, 260. Fait expédier des commissions pour lever trois armees; envoie M. de Villeroy au prince de Condé pour le prier d'accompagner le Roi à Bordesux, 285. Confie le commandement de l'armée qui doit suivre le Roi à M. de Guise, et celui de l'armée qui est opposée à M. le prince, au maréchal Bois-Dauphin. 289. Etat de cette armée, 290. Danger que court la Reine par l'écroslement d'un plancher, 329. Elle s'ouvre à Sauveterre sur son projet d'éloigner M. de Luynes, et l'engage à lui consciller de se retirer de luimême, 339. Se décide à faire arrêter M. le prince de Conde, 358. Prend des mesures à cet effet, 350. Fait faire trois armées pour les opposer aux princes mécontens, 366. hat gardee dans son appartement uprès la mort du marcchal d'Ancre. 377. Sa constance en apprenant cette mort, 378. Comment elle auroit pu la prévenir si ses semmes de chambre l'eussent permis, 379. Sa répugnance pour aller à Blois; clie s'y decide enfiu, 385. Promet à M. de Luynes tout ce qu'il lui fait

## MAR

MAR

397

**uer ; demande à aller à N**otredes Ardillères, 456. Borit à Recruos pour le prier de tra-r à sa delivrance, 538. Trompe Laynes par ses promesses et souite, 433. Fait les prepararoom évasion, 435. Se rend à richard, de la à Loches, où ste deux jours avec M. d'Eperécrit au Roi, 346. Eent aussi mee de Piemont; contenu de Ares, \$18 Divasions que éclana cour à Angoulène, 440. par de Luçon la tire d'emberla; lui fait conclure un traité moux, \$53. Consent à une enr de Piemont a Angoulème; grevue avec M. de Luynes, ion entrevue à Tour- ovec le 49. Refuse une nouvelle enqui la est proposee par M. de m, 163. Rompt toute negociawee M. de Blainville, compmr les levers que doit faire ine, 467. A la nouvelle de n de Caen por le Rot, elle por t ses pour aller au Mans; mass mouvelle de l'approche de Creque, elle ret urue a Au-175 Office de troiter mux conideji propose a, et ticut ferme utte rendaman (5-21 Perdiplas u Sau kommes d'ins l'attaque st-de-Ce, 186. Envoie a tous le son parti la trasta qu'ella n rvec le Ror, 180 Voit le Roi ac, (go Le conduita Poitiers, La con sur bless, (gr. Fait m efforts pour faire cotrer le **at de** Beheleu au couseil du 26). Noat achever le mattage nlemouelle de Montpensier Sunstear, I.I. a Oppositions mriage, 3. Chang ment dans prit a l'egiral du cardinal, de mus pur qui ce changement e pen a pen, est Moyens e dont elle se sest pour ler le Roi de son ministre, le essate de detourner le Rot gudge la defense de M. de ne, 195. Fast conduce à Vius la prescesse Marie et mad.

de Longueville, 158. Reçoit ordre de les remertre en liberté; ses planstes contre le cardinal de Richelten à ce aujet, 159. D'apres les conscils des ennomes du cardinal, elle demande au Roi son renvot des affaires, 170. La nouvelle de l'entrée des généraux français dans Casal deconcerte 🙉 projets saus les changer, 172. Ses cutrevues avec le Roi, dans les-quelles elle lui demande le renvoi du cardinal , 173. Sust le Roi à Compiègne; resuté à toutes les tentatives qu'on fait pour adoucir sun esprit, 181. Est gardée à vue à Compiegue, 183. Refuse de se rendre à Moulins, 184. S'obstine à rester à Compiegar, 187. Fait prier le merquis de Vardes de la recevoir à La Capelle, 188. Part de Compiègne pour s'y rendre; a la nouvelle de ce qui a'est passe dans cette ville, elle ne sait plui que résoudre , 191. Va a Avenues, d'où l'Infante la fait conduire à Brux-lies, 192, Refuse t rates les offres que lui sout faites de la part du Rot, 194 Malheurs où l'entralment sa passion et sa haine contre le cardinal, 195. (Fontenay-Varrad.)

Maric, fille de Henri vin et de Catherine d'Arragon, parvient an trône à la mort d'Edouard vi; son projet de retablir la religion catholique, elle epouse le prince Philippe, ils de l'empereur Charles-Quint, XX, fin None despegaciations entre Henri it et son mari l'hilippe, à la saute desquelles une tréve de cinq aus est conclue, 65. Fait une declaration de guerre à la France, et euvoic 12 mas Anglais en i landre, 50. he vent entendre a aucun arrangement avec la l'rance, at Cabus **n'est** reads, sa mert aplant les difficultes que s'opposient a la paix, 79 Fact trancher la tête a Jeanne de Suffolds, et å som mari Gorfort, XXIV, 131 Men de Turannes :- Mouremens en Augleterre pour emplcher le marrage de la Reine avec le prince d'Espagne, NXIV. 185. (Du Villare) — Matte curute duclarer la guerre au roi de France,

XXXII, 7. (Comm. de Rabutin.) — Elle yeut épouser Henri de Courtenay, XXXIII, 74. Constitue prisonnière sa sœur Elisabeth, 75. (Cas-

telnau.)

398

MARIE STUART, reine d'Ecosse, épouse le fils du comte de Lenox, XXIV, 417; puis Bathuel; se réfugie en Augleterre, où elle est faite prisonnière, et culin décapitée, 418. (Mem. de Tavannes.) - Pretend au trône d'Angleterre, XXXIII, 77. A la mort de François 11 son mari, elle s'embarque à Calais et retourne en Ecosse, 124. Détails sur ce voyage; noms des seigneurs qui l'accompagnent, 125. Est recherchée de plusieurs grands princes, ce qui excite la jalousie de la reine Elisabeth, 127. (Castelnau.) — Fait mourir le comte de Lenox son mari, XLV, 69. Est décapitée au château de Fotheringay; détails sur son exécution, et sur la cause de son arrêl, 327. (L'Estoile.)

MARIETTE (Guill.), secrétaire du Roi, dénonce à Pierre de Brezé, ensuite au Roi, un pretendu complot du Dauphin; l'imposture découverte, il est condamné par le parlement à avoir la tête tranchée,

XI, 186.

Marignan (le marq. de ), général des troupes impériales, forme le blocus de Sicnne, XX, 64. (*Introd.*) -Fils d'un fermier des impôts à Milan, il se rend utile dans les guerres d'Italie, où il joue un grand rôle; livre un combat à Ste.-Bonde, XXI, 178. Essuie de prendre Sienne par famine , 207. Envoie la vrille de Noël à Montluc la moitié d'un cerf, six llacons de vin, six pains blancs, etc., 213. A minuit, il livre un assaut à la citadelle et au fort de Camollia, 215. Se rend maître du fort, 218; Le perd ensuite, 224. Sur une lettre de l'Empereur, il fait venir de l'artillerie pour battre la place, 229. Après de vaines tentatives, il renvoie cette artillerie à Florence, et affame Sienne, 258. Danger qu'il court, 259. Moyen qu'il emploie pour mettre la division dans la ville,

269. (Comm. de Montluc.) — Délut le maréchal de Strozzi, et soumet la république de Sienne à l'obéissance de l'Empereur, XXXI, 372. (Comm. de Rabutin.) - Etant devant Metz, il fait faire par un trompette des osvertures de paix au duc Horace Farnèse, XXXII, 323. (Siège de Meta.)

Marigur (le seign. de), de l'icerdie, est blessé dans une escarmosche devant Metz, et meurt de ses blessures, XXXI, 147; XXXII, 294.

MARILLAC (M. de), capit. au régimeut des Gardes, est tué au siège de

Privas, LI, 164.

MARILLAC (M. de), maréchal de camp, s'oppose à l'avis de M. de Toiras, qui conseille de poursuivre les Anglais qui veulent se retirer à l'île d'Oye, LI, 55. Est chargé de diriger une partie d**es traveux de h** digue construite pour fermer k grand port de La Rochelle , 63. Est fait maréchal de France à la sollicitation de la Reine mère, 163.

MARILLAC (Michel de ): sa maissance, sa famille, sa maturité précoce, sa grande capacité pour les sifaires; il est reçu conseiller au perlement de Paris; est entraîmé dans le parti de la Ligue, mais reste attaché aux bases de la monarchie; devient maître des requêtes; vent résiguer sa charge, XLIX, 441. Est nommé surintendant des finances. est fait garde des accaux ; travaille à l'amélioration des lois; est disgració et mis en prison, 442. S'y occupe d'ouvrages de pièle; sa mort, ses divers ouvrages, ses mœurs sévéres; son Mémoire sur la part qu'il prità l'arrêt concernant le maintieu de la loi salique, 413. Lettre au cardinal de Berulle, qui accompagne ce Mémoire, 444 et suiv. ( Notice. ) Conduite qu'il tient pendant la Ligue, 453. Ses trois actions signaless pendant ce temps, 454. Comment il contribue à la réduction de Paris. 455. Est nommé capitaine de la dizaine où il demeure; est du parti de la Ligue française, qui vest le roi de Navarre pour roi à condition qu'il se fera catholique, 456. Fait le

premier la proposition qui est la cause de l'arrêt du parlement concernant le maintien de la loi salique, 457. Fast partie de la députa-tion du parlement qui va faire connoître cet arrêt à M. de Mayenne, 62. Texte de l'arrêt en date du 28 nin 1593; grand étonnement parmi les ligueurs du parti d'Espegne, 465 et surv. Marillec fait ajouter à l'arrêt une clause qui a ete omue, portant que les deputes des trois ordres ne sont convoqués à autre fin que pour procéder à la declaration et etablisment d'un prince catholique et français, survent les lois du royaume . 469. Parie avec courage à l'as-semblée de l'hôtel-de-ville sur la roposition de sommer le rot de Mavarre de se faire catholique, \$73. ( Mém. de Marillac. )

Manuac, archevêque de Vienne, artian secret de la reforme, appuie, à l'assemblee des notables tenne a Fontamebleau, les vues de tolerance de l'amiral de Coligny, XX, 92. (Introd.) - Est envoye a In diete d'Aushourg, XXVII, 226. (Comm. de Rabicin.) Foir aussi pa discours a l'assemblee des no-

tables, XXXIII, 102.

Manittac, able de Thiers, fait sortir d'Annonay la compugnie de endarmes du comte de Villara, **KXXIV**, 303.

Manuscae (France), celebre avocat, se charge de défendre le prince de Conde, XX, 93.

Manin ; le capit forme le dessem de faire rendre Louviers au Rot; comment if y partient, \$1., 246 et

Manon, avocat, est suspende par le Roy, pendant un un, de toute postulation, pour svoir trop libreent parle contre les nouveaux impôts dans le conseil prive, en presence du Roi, a la priere de la Reine mère et du duc de Nevera, la ALY, 212. Sa mort, ses talens, XLVII., 487.

fanton, tresorier general à Montpellier, respontre à l'assembles des notables tenne à Ronen que c'est faire injure aux trésoriers généraux reçus dans critte amemblée, que de leur ôter le droit de voter, XLIX,

Manon, femme de Colin Panier. est condamuce, avec une autre femme dissolue, à être battue de verges et hannie du royaume, pour avoir fau-sement accuse un serviteur d'O-

livier Le Dem, XIV, 69.

Manioca (le capit.), italien, reousse les ennemis avec B. de Montluc à Ste.-Bonde en Toscane, XXI, 179. Son origine; il devient genéral de l'infanteria du duc de Florence. 183 Attuque l'armee espagnole prés de Montizel, et est force de se retirer avec perte, 378.

Manivauer (Jenn de L'Inle-), du saru du Roi, est tué en duel par un hgueur nomme Claude de Maroles.

XLVI, 8.

Marivacut (le sieur de ) est nomme gonverneur de la ville de Laga. après la soumission de cette ville en Rot, XLII., 258.

Menus (Eustache Le), chevalier de Henri de Flandre, repouse les Green dans Constantinople, 1, 210.

Manue (Heurt de), chancelier, reproche au Dauphin son inconstaure et sa vie voluptueuse, VI, 313 Sa fin noitheureuse, 31t.

Maner (le comte de), fils du comte de S-Paul, est tué à la bataille de Morat, X, 397

Manconar, consistre protestant, est pendu après la prise de Rosen par le duc de Guisc, NXXIII, 213; XXXIV, 162.

Menuer, minutre protestant à Neme, mourt fort regrette du Roi; con sele pour la prépagation de sa religion, NEVIII, 353.

Manual tera (les momes de), d'apres un ordre du l'ape, reconnoisseut pour leur abbe le frere de la femilie de Concint, MJX, 116.

Maxualia de meur de) surprend la ville et le château de Montrichard pour la Ligue, XXXIX, 336. (Coyat ) - Tor le sieur de Martvault dons un combat singulier, XLIV, 537. (Mém. du duc d'Angouleme.)

Marot (Clément), poëte, quitte le service de François 1 pour s'attacher à la duchesse d'Alençon, devenue reine de Navarre, XVII, 96. Quitte la cour de cette reine et se retire en Italie auprès de Renée, duchesse de Ferrare, 127. Revient à la cour de France, 146. Publie une traduction en vers de plusieurs psaumes; effet qu'elle produit dans le monde, 147. Influence qu'elle a sur les affaires religieuses, 148. Est obligé de fuir de nouveau; se retire à Genève, puis en l'iémont, où il meurt, 149.

MARSAN, dauphinois, public un livre pour la réunion des deux reli-

gions, XVIII, 227.

Marsay (le capit.) est blessé dans une descente opèrée sur la côte

d'Angleterre, XIX, 570.

Massille (le capit.) force les paysans d'Auvers, commandés par Montdragon, à payer aux États leurs contributions ordinaires, XXXIX, 356.

MARSILLE, prêtre napolitain, est excommunic à Rome pour avoir écrit contre le cardinal Bellarmin pour la cause des Vénitiens, XIVIII, 12.

Marsillière (le sieur de La), secrétaire de Henri iv, est envoyé à Paris auprès de M de Villeroy pour l'engager à parler au due de Mayenne et à traiter de la paix, XLIV, 125.

MARTEL (Guill.), chambellan du Roi, vient à bout de se rendre maitre de Charles vi dans son premier

accès de démence, VI, 229.

Martiques (le seign. de), commandant des troupes royales, rulne l'armee au siège de S.-Jean-d'Angély, où il est tué, XXV, 148. (Mem. de Tavannes.) — Se voit forcé de capituler avec les Anglais et les Ecossais dans la ville de Petit-Leith, XXXIII, 87. Conditions de la capitulation, 89. Contribue avec le duc de Guise au succès de la bataille de Dreux, 247. Stratagème qu'il emplore pour operer sa retraite, 434. Est tue au siège de S.-Jean-d'Angé-

ly, 490. (Custelnau.) — Belle risolution qui le rend meltre de Saumer. XXXIV, 222. (Mém. de La Nous.) Voir aussi, sur sa mort, XXXVI, 43.

MARTIN V, pape, élu par le concile de Constance, met fin au schisme de l'Eglise; essaie de rendre k

repos à la France, VI, 335.

MADTIN (frère), vicaire de l'aquisition, requiert le duc de Bourgogne de lui livrer la Pucelle, VIII, 289. Va la voir en prison; lui enjoint de reprendre les habits de son sexe, 304.

MARTIN (Jean), capit. d'une berque italienne, est fait prisonnier près

ue Massafra, XIV, 285.

MARTIN (le capit.) est tué à l'attaque du fort Basque, près de Noples, XVIII, 62.

MARTIN (maître), prédicateur des Seize, devient fou à lier en descendant de chaire, XLVI, 370.

Martin (le receveur) meurt soudainement; suje: qu'avoit L'Estoile

de le hair, XLVIII, 423.

Mantinengue (le comte de) se siège la ville de Sancerre; après plusieurs assauts, il lève le siège pour aller joindre les dues de Nemours et d'Aumale, XXXIII, 438. (Castelnau.) — Essaie de secourir le fort de Ripaille; est blessé, et forcé de se retirer vers Sion, XXXIX, 192. (Capet.) — Est envoyé par le Roi vers les sieurs de Villeroy et de S. Sulpice, avec un ordre pour faire arrêter M. de Montmorency-d'Amville, XIIV, 24. (Mém. de Villeroy.)

MARTINIÈRE (La), fils du maître des comptes, tue sa propre sœur de quinze coups de poignard, XLVII,

531. Son supplice, 532.

MARTRE, orcher du chancelier de

Bourgogne, est pris par des Saxons et emmené à Laixembourg, IX, 374. Mus (Jacq. Du), écuyer, est tue à

la bataille de Morat, X, 397.

Maschaut, capit, du quartier Sa-Eustache, donne en pleme procession deux soulflets à une femme, et l'euvoie en prison comme politique et hérétique, XLVI, 156.

Masserin (J.), official de Rouen. iele avec benneoup d'énergie dans s États de Tours en faveur de l'op-

position, XIV, 149.

Masotuan (le marq. de), seign. da Pidmont, traite avec le marechal e Beissac des conditions auxquelles il omtre ou service du Rot, XXIX, 314. Sa conduite inspire des soupcons nu maréchal, 56%. Est arrêté à Gaillani par M. de Termes, à qui il remet le château de Jumaglia,

XXX, 64. Mastru, appariteur, accompagne la Pacelle au lieu de son supplice,

VIII, 306.

Masson (Robert Le), seign. de Trives, propose, dans le conseil de Roi, de consulter Jeuone d'Arc me anvoir si un assiègera ou non a ville de Troyes, VIII, 198.

Masson, architecte, est emprisouné pour quelque dessein contre le Roi, XLVII, 136.

Marna (le comte de) est tué su

mbat de Bray, LI, 248.

MATRACO, general auglais, surprend de nuit le marechal de f.o**o et sa suit**e , le met eu desordre, lui tue du monde et fait plusieurs prisonniers, VIII, 35c. Prend la fuite à la bataille de S -Lo., 5§8.

MATRAS (M. de ) est envoye par le parlement de Romen auprès du

Roi pour l'exciter a entreprendre le niège de cette ville, XLIX, 297.

Mayeras (l'archidae) a la sente d'un couseil se propose d'aller attaquer Novigrade, XLII, 410. Lavre et à cette place, et la force a castuler, 411 Assege Gran; livre mtaille sex Turce, qu'il met en deroute, \$12. Details sur le siège de Gran, que l'archiduc abindonne, algré les protestations des princes allemands, \$25 Part fortifier Javaem on Graz menace par les Tures, 436. En donne le commandement n Jean de Medicis, frere du duc de Toscane, 137 Fat use grande surthe sur le camp des Tures; hataille mentinère d'ou il se retire avec porte. 450. Est obligé de s'eloigner pasqu'à Pruch, 458. Se rend su siège

de Gran, où il remplace le comte de Mansfeld, XLIII. 167. Enter dana Vingrade, 191. Reçoit le château à compantion, 192.

Mathias (l'empereur) adopte et prend pour auccesseur aux royanmes de Bohême et de Tiongrie son custain germain l'archiduc Ferdi-

mand, L, 412.

Matureu, abbé de S.-Denis, est nomme un des régens du royau pendant la deuxième croisade de

S. Louis, II, 148.
MATRIEU (l'ierre) compose une tragédie intitulée la Guisiade, on les Etats de Blois; on y trouve quelquefois de la chaleur et de l'élévation, XX, 223.

MATRIEU (le père) est chargé de porter au roi d'Espagne la lettre des Seize et celle de la Sorbonne,

XLVI, 181.

MATRIEU public un abrégé de la vie du Roi, XLVIII, 231.

Maturat, file du roi Henri : d'Augleterre, mariée à l'empereur Henri v., epouse en secondes unces Geoffroy Plantagenet, comte d'An-pia, IV, 33. Est couronnes reins d'Angleterre, puis obligée de se reurer en Normandie , 3 j.

Matura (le capitame) est tué en voulant aurprendre Venloo, XLIII,

336.

Mayranon, heutepant du Roi dans la basse Normandie, depuis marrchal, lutte avec peuse coutre l'amiral de Coligny et le comte de Montgommery, XXXIII, 262. (Castelnau.) --- (.ommondant d'une division de l'armer de la Ligue, assiége Castele, XXXV, 220. Acheve le siege de Montsegur, 223. Men. de Bouillon ) — Surprend la ville de La Fere, XXXVI, 8: (Cheverny.)
- Est force par le roi de Navarre à lever le siège de Castels, qui se cend ensute an du de Mayenne; envie le commandement de cette place; mésintelligence entre le duc et lui, XXXVIII., 296. Conserve la ville de Bordeaux au tini; en fatt sortir les jésuites, XXXIX, 160. (Méss de Cayet.)—Assiége La Pére, XLV 202. S'en rend maître, 204. Meurt à table, XLVII, 208. (L'Estoile.)

Matis Palart, grand doyen de Gand, fait rentrer cette ville sous l'obéis-ance de l'archiduc Maximilien, X, 446. Est envoyé vers ce prince, 447. Les Gantois, révoltes de nouveau, lui coupent la tête,

454.

Maucler ( Pierre), conite de Bretagne: d'où lui vient son nom, II, 22. Son caractère ; s'oppose au gouvernement de Blanche de Castille, 23. Refuse d'assister au couronnement de Louis 1x, 29. Se lie intimement avec Richard, frère du roi d'Angleterre, 43. Est vaincu à Bellesmes par la Régente et le jeune Roi, 44. Reconnoît le roi d'Angleterre pour son seigneur, 45. Est déclaré déchu de son sief et de la tutèle de ses enfans, 46. Le roi d'Angleterre le fait comprendre dans la trève de 3 ans qu'il conclut avec la Régente, 47. Maucler se met à la tête des mécontens, 53. Prend les armes et obtient quelques avantages; passe ensuite en Angleterre, et n'ayant pu obtenir de secours, revient se jeter aux pieds du Roi qui lui pardoune, 54. Abandonne tout-à-coup ses projets ambiticux; cède son hef à son fils; prend le nom de chevalier de Braine, et se rend ensuite auprès du Pape pour être son principul couseiller, 59. Accompagne Louis ix en Egypte, 98. Meurt en revenant en France, après avoir rendu les plus grands services au Roi, 113. (Tabl. du règ. de S. Lows.) — Voyant le Roi secouru par le comte de Champagne, se soumet et demande grâce, 192.Conseille de marcher sur Alexandrie, 227. Est blessé à la Massoure, 248. Sert d'interprète pour répondre aux propositions qui sout faites aux prisonniers chrétiens de la part du Soudan, 287. Est mis dans une galère avec d'autres seigneurs pour être conduit à Damiette, 292. Part pour retourner en Europe, et meurt sur mer, 305. (Joinville.)

Marcière, avocat au parlement de Rouen, decouvre le projet de li-

vrer cette ville à Henri IV, XXXVL

MAUCOUR (le seig. de) s'attire le colère de Jean de Luxembourg l'occasion du château de Coucy, VII, 321.

Maugen (Perrette), convaince de vols et de larcins, est condamnée i être enfouie toute vive devant legi-

bet, XIII, 249.

Maugeron (le capit.) défait dans la plaine de Cerisolles une petite armée volante, XXX, 213. (Da Villars). — Monte le premier à l'assaut de Dinant, XXXI, 258. (Comm. & Rabutin.) — Est blessé dans une sortie devant Metz, XXXII, 310. (Siege de Metz.)

Maugenon (le sieur de), gouvers. de Vienne pour le Roi, entre en mtelligence avec le duc de Nemours. et lui livre tous les forts de celle

place, XLI, go et suiv.

Mauginon, savori de Henri m, après avoir quitté le service du dec d'Alençon, conjure la ruine de 🗢 prince, qu'il brave et méprise sass respect, XXXVIII, 141.

Mauguz (Jean), fondeur, est ter avec 24 personnes d'une gross bombarde dont on fait l'essai à l'a-

ris, XIV, 82.

Maulevrier (le comte de), sesechal de Normandie, surprend = femme Charlotte de France, file naturelle de Charles vii et d'Agre Sorel, avec un de ses veneurs, et les tue tous deux, XIV, 37.

MATLEYRIER (le capit.) se distingue au siége de Padoue, XV. 286.

MAUNT (Alain de), frère d'Olivier, se joint à Duguesclin, IV, 274. Se distingue à la bataille de Montiel, V, 38; à celle de Pont**vallain, 86**.

MAUNT (Olivier de), cousin de Duguesclin, un de ses assistans an combat en champ clos livré près de Pontorson, IV, 209. Se joint à lui pour aller au secours de Charles de Blois, 226. Attaque et prend Carentan, 280. Fait un carnage hornble à la bataille d'Auray, 295. S'nit aux chefs de bandes qui vont es Espagne, 326. Contribue à la prue



Se Terescon, actigée par le dec L'Anjon, 459. Se dutingue à le ba-mille de Moutiel, V, 38. (Anc. Mém. our Duguesel.) — Attaque les An-dus au Paro-l'Evenque, et devient une prisonnier après s'être vaillamnt défends, VIII, 114. (Mém. a la Pus.

Maurzow (de), judis intendent de la maison de Joyeuse, mourt riche plus de 100,000 écus, XLVIII,

Managuar (Louviere de), assa-sia de profession, pagué per le duc de Quise, tire un coup d'arquebuse à l'amiral de Coligny, et s'echappe pur la fuite, XX, 1\$1. (Introd.) — Va au siège de La Rochelle, et un peut se faire recevoir dans auun corpe de l'armée catholique, EXXV, 83. (*Mém de Bouillon.*) — let frappé d'une balle per un de un commes; meurire dont il s'étoit sanda coupable, XLV, 187. Est at-taque par le seigneur de Mony dont Es mai le pére, est bleur, et meurt En mait suivante, 257. (L'Éstoile.)

Matraica (le prince), chargé par l'ampureur Charles-Quant de faire le de Magdebourg, traite secréout avec les asseges, et tourne ormes contre er prince, XXIV, **88. S'empere d'Ausbourg et nutres** ou; y établit le luthéranisme; marche sur Inspruck, d'ou l'Emreur s'echoppé pendant la nuit, . Traite ensuite avec ce prince et jone du roi de France, no. Bat le mequia de Bran lebourg , est bles**d, et me**urt après sa victoire, 109 Mon, de l'avannes ) — Envoie une abnasole sa roi Henri 11 , au nom 🖴 princes d'Allemagne, pour lu demander du secours contre l'Empursor, XXVI., 350. Ecret au Roi ur se plamdre de la peise de Meta, et les aunonce qu'il s'est accomme dé avec l'Empereur, (36 Mein. de Finilevelle) — Est litemé dans un combat qu'il livre prés de Cologne au marquis de Brandebourg, et mourt de ses blesseres, XXXI, 185. (Relucie.)

Marries (le comes), espituiso

ginéral des États de Hollande, s'em-pare sur l'urchiduc d'Autriche des places de Crévecceur et de S.-An-dré, XXXVI, 449. Bet les troupes de l'archiduc entre Nisaport et Ostende ; veut asséger Nicuport ; est force de retourner en Hollande, 453. Aniego la ville de Reimberg; emorte d'amout une le voisine, 499 Mem. de Pontlevoy.) - Se read multre de Brede par surprise, XI., 13. Part le siège de Nimègue, 153. Pait construire un fort contre cette place, 144. Force Doddedael & so rendre à discrétion; reprend plasiones forts et châteaux sur les Espuguola, 145. Autres détails sur le uerre entre les Espagnola et les babitans des Pays-Bas, 146. Comment le prince trompe le duc de Parme et surprend la ville de Zutphen, 235. Attaque Deventer, et s'en rend mal-tre par composition, 237. Frend pinsicars forte dans le pays de Groningue, 538. Dresse une embuscade au duc de Parme prés de Nimégae, 239. Amiege Hulst en Plandre; requit în place à composition, 251. Fait le siège de Nimègne, qu'il attaque par terre et par esu; la prend par com-position, jos. Assiste à la pompe funchre militaire du colouri Martin Seench, [63. Tente sur Macstricht une entreprise qui ne réunit point, XLI, 85. lavestit Steenwich, 83. Est legérement blessé pendant le siège, force la garaison à capitaler, go. l'ait investir la ville et le fort de Covoerden; peend la ville d'Orm 4son per e imposition, 92. Porce Coroerden a capituler , 95. Pourouit les Espagnols vers le filiat, se reurs en Hollande , 95. Fait le siège de Gertravdenherg, for La recort à composition, fis. Assege Groungue et lui accorde une capitulation. XLD, 113 Bavitulle Covoerden, dont il fat lever le siege, 239. Dotaile sur le niège de Groningue, 25%. Conditions de la capitulation, 35%. Le prince est magnifiquement reçu à Austerdam, 256. Defait avec la cavalerie l'ormée espagade, com-mandée par le comte de Varaz, XLIII, 327. S'empare du château de Tournhout, 330. Manque une entreprise sur Venloo, 336. Se rend maitre d'Alpen par composition, 375. Iuvestit Rhinberg, y entre par capitulation, 376. Fait démolir le fort Camille; assiège Mœurs, 377, qu'il prend par composition; investit Grolle, 378, qui se rend à des conditions honorables, 380. Prend et pille la ville de Brefort, 381. Reçoit le château à discrétion, ainsi que la ville d'Anschède; accorde une capitulation à celle d'Oldenzeel et d'Otmarson, 382. Entre dans la ville et sort de Geor; entreprend le siège de Linghen, 383, qui se rend après quelques assauls, 384. Fait repasser le Rhin aux Espagnols, 385. Conserve ses conquetes coutre l'amirant d'Arragon, 386. (Mem. de Cay et.) - Assiege en vain Bois-le-Duc, XLVII, 408. (LEstoile.) — Assiége Juliers, L, 121. La force à capituler; apprend aux vieux capitaines français des choses qu'ils ne savent pas, 122. (Fontenay-Mareuil.)

MAUSSART DU Bos, chevalier de Picardie, défie le duc de Bourgogne, VII, 248. Est pris par les Anglais; a la tête tranchée par ordre du duc, 251.

Matvoisix (Robert de) prend la croix, I, 101. Se rend auprès du roi de Hongrie avec Simon de Montfort, 170.

Maximiliem 1, archiduc d'Autriche, vient à Gand, où il épouse la duchesse de Bourgogne Maire, fille de Charles-le-Temeraire, IX, 210. Relève l'ordre de la Toison d'or, dont il est fait chevalier; marche contre le roi de France, 211. Prend Bossut, Sores, Trelon et autres places; marche contre la ville d'Arras; fait une trève d'un an , 212. Devient maître de Cambray, 213. Assiège Terouane, bat les Français, 214. Remet le pays de Gueldres sous son obeissance, reprend un grand nombre de places en Flandre; est maitrisé par les États de ce pays, 215. Marie sa sœur au Dauphin; voit sou

autorité diminuée après la mort de sa femme, 216. Souticut David, bitard de Bourgogne, evêque d'Utrecht; assiége cette ville, la reçoit à composition, 217. Gagne la ville de Tenremonde; marche contre Bruxelles, 218. Preud Oudenarde; se retire en Brabant, 219. Revient à Oudenarde ; essaie inutilement de livrer bataille au comte de Romont et au seigneur des Cordes, 220. Pille le pays de Waz; prend la ville de Grammont, 222. Entre dans celle de Gand, où le seigneur de Ravætain lui remet Philippe-le-Beau sos fils, retenu par les rebelles, 221. Fait platice de ceux qui avoient me le peuple en mouvement, 226. Ecfuse les offres des habitans de Liege révoltés contre leur évêque; est éla roi des Romains, 227. Ses armoiries, 228. (Introd.) -Vient à Gand, où il est reçu avec de grands honneurs, X, 423. Est marié à Marie de Bourgogne, 424. Fuit une trève avec Louis x1, 425. Relève l'ordre de la Toison d'or, 426. Cérémonie observée en cette occasion , 427. Keprend sur Louis xi tout ce que et roi lui avoit eulevé, 428. Concist avec lui une trève de dix mois, 439. La renouvelle quelque temps apres l'expiration, 431. Envoie complimenter le nouveau roi de France Charles viii, 436. Moyen dont il se sert pour se reudre maitre de Tenremonde, 438; et du château d'Oudenarde, 440. Entre dans la ville, 441. Marche sur Gand pour l'assieger; comment son entreprise échoue, 442. Fait la guerre aux Flamands par terre et par mer, 443. Appele par ceux de Bruges, est reçu dens cette ville avec une grande joie, 445. Fait décapiter Piccanet et ses complices, 446. Entre dans la ville de Gand; details sur cette entree: revoit son fils, 447; l'envoie à Tenremonde; sait justice de quelques rebelles et pardonne à la ville, 451. Est élu roi des Romains, 452. Est tenu prisonnier à Bruges, 455. Conditions auxquelles il est delivre, 457-Recapitulation de ses exploits, 466

a Allemagne avea son pice; no tout le duché d'Autriche; p Albe-Regule, 467. La preud ant, 468. S'assure par un truté tage du royaume de l'ongrie; nunes en lives closes, et y actum grand honneur; visite son se, 469. Y établit la tranquilli-nare en Suisse avec une armée, Pourques et n'y obtient pas de le; fait la paix avec les habi-, 471. Merite d'être sucnommé e d'aoier, 472. Nous des servisqui souffrirent pour lui dans fam, et pour lesquels il convertament souvernit, 473. (Mém. de Marche.)

Farche.) meure moltre du champ de 🛍 à Guinegaste, XII., 357. Se g on secondes noors avec Blan-Merie Sfurce, fille du duc de a, XIII, 21. ( 1/dm. de Commes.) nvoiz su corps municipal de Palettre par laquelle il menace iniarer la guerre si l'on n'ête pas e-chogap le gouvernement a Mos, XIV, 162. Attaque saus suc-les fomtières de la Picardie; a plus d'argent, licencie son io, 164. Reunit une nouvelle aret recommence la guerre sur rentières de la Picardie , 167. tie quince ceuts lances en firer, 168. Arrête à Bruges par ses a révolter, aubit une captivite pière, rallame la guerre, presideme, rallame la guerre, presideme; mar, est hattu près de Bethune; 183, Connotre minu, 153. Delivré par 🗯 des seguciations, 183. Cunh pain , 187 Eurose en France rangneurs que passent en lire-a, on l'un d'est épouse la dupe pour Maximilien, 188. (Tabl. ign, de Ch. ran' — Parolten on our les frontières d'Italie, are la guerre aux Venitiens, qui refusent le passage, quitte son de, dont le heutenant general luttu par les Français et les Vema; traite avec le senat de Verobitent la tutele de son petit. Parchidoc Charles, XV, 77 me à Louis ver une nouvelle initure du duche de Milan , Si

Assiège en vain Padoue , \$7. Couseille à Louis an d'employer des moyens pacifiques contre le pape Jules, 106. Prend avec la France toutes les mesures precessires pour s sembler un concile à Pise, 107, N'avant pu s'empurer de Padoue ni de Tréviec, son nele se ralcatit, 108. Propositions révoltantes qu'il fait faire à Louis 201, 115. Envoie Fordre à 4,000 Allemands qui sont dans l'armée française de la quitter sur-le-champ, 118. ( Tabl. du règn. de Louis 211.) — Description de l'artillerie de l'Empereur; nombre des serriera qu'il mêne avec lui dous le l'adouss, 280. De l'avis du seigneur Constantin, il se décide à assieger Pudoue, afti. Urtails sur ce siege, 284. Les harrières de la ville sout emportées par les Français, 387. L'Empereur delibère de donmer un assaut genéral; lettre qu'il ecrit, a ce mijet, au neigneur de La Palice, 301. Pourquoi l'assaut n'a par lieu, 308. Se retire en Allemagne, ordonnant à son lieutenant géneral et su seigneur de La Palion de lever le siege, 310. (Mém de Hoyard) - Laime perdre toutes les villes que lui reud Louis au , reclame les secours de ce princa pour les reprendre, XVI, 18u. Passe en Italie, met le siège devant l'adone, 183. Pourquoi ce siège est leve, 185. Amirge et preud Terouane et Tournay avec le ros d'Augleterre, 257. Se retire en Allemagne, et Heuri viit repanie la mer, 360. l'asse en Italie a la tête de 50,000 hommes ; vient camper our l'Adda, 311. Passe cette riviere et se porte aur Milan , 312. Tire deux conpu de canon sur la ville, et se retire en Allemagne, 313. So mort, ce prince fait purter partout avec lui le coffre où il von lat être enseveli, 3 sy - *Fleurange* )

Maximilier it, bli de l'empereur l'erdinand, succède à son pure, XXIV, §15

Maximizer, archiduc d'Antri che, chi rio de l'ologne, est lattu et fint principier par le grand chencelles Zamoski, XXXIX, 36a et suiv. A quelles conditions il obtient sa liberté, 366. Avec une armée de 20,000 hommes, marche contre Sinan; défait les Turcs près de Pétrine; assiège cette ville et Craslowits, dont il se rend maitre, XLII, 445. Reprend Tzeseq et Gara, 446. Assiège et prend à composition S.-Nicolas, XLIII, 186. Assiège et prend Vaccia, 316. Emporte d'assaut Hattuan, 317. Livre une grande bataille à l'Empereur turc, où, après avoir été victorieux, ses soldats, occupés à piller, sont mis en fuite, 321. Prend de force la place de Papa, 445. Entreprend le siège de Javarin, qu'il est forcé d'abandonner, 446.

MAT (de), gentilh. signalé, est tué au siège de La Fère, XLV, 202.

MATE-MORE (le capit. André de) se rend maître par ruse de la ville de Rambervilliers, et fait prisonniers les commissaires et marchands qui conduisoient de grandes quantités de vivres et provisions au camp de l'Empereur, XXXI, 176. Se rend maître de la même manière d'Espinaux, Chastel-sur-Moselle et Remi-

remont, 177.

MAYENNE (le duc de), frère de Henri, duc de Guise: ses qualités, XX, 196. Se dérobe à ceux qui sont envoyés pour l'arrêter après la mort de ses freres, 219. Ses efforts pour s'assurer de la Bourgogne; entre à Paris avec la duchesse de Montpensier; prend la présidence du grand conseil des Parisiens, en augmente le nombre de 15 membres tirés de la noblesse, afin de le soustraire à l'influence des Seize, 222. Reçoit le titre de lieutenant général de l'Etat royal et couronne de France, 223. Assiste d'un air froid aux fêtes populaires célébrées à la mort d'Henri III; met en liberté les 10yalistes prisonniers, 230. Empêche l'entrevue de Villeroy avec Hen-111v, 232. Nomme l'archevêque de Lyon chancelier, et Villeroy et Jeannin secrétaires d'Etat, 236. Lutte avec avantage contre le crédit du légat, 237. Marche malgré lui

vers Dreux, qui est assiégée per Henri IV; perd la bataille d'Ivry; » retire en Picardie, laissant le commandement de Paris au duc de Nemours, 238, et la garde de m famille aux Seize, 23g. Rentre dans h capitale, reprend toute son autorité, donne le gouvernement de l'aris au duc d'Aiguillon son fils, que le comte de Belin, royaliste caché, dirige, 245. Abaisse le pouvoir des Seize; tableau de Paris après la rentrée du duc, 246. Il enteme avec le Roi des négociations qui n'ont aucun résultat, 250. Instruit des excès des Seize, il revient à Paris; set arrêter et pendre quatre des jugus de Brisson; fait défendre, sous peine de mort, les assemblées secrétes, 255. Implore de nouveau le secous du duc de Parme, 256. Est coetraint de se rapprocher des royalistes de la capitale, 258. Refuse aux Seize la punition des auteurs de lettres adressées à Henri IV, et interceptées par eux, 260. Un arrêt de parlement de Châlons contre la ville où se tiendroient les Etats, et la nouvelle de la mort du duc de Parme, le décident à réunir cette assemblée à Paris, 261. Il en fait l'ouverture assis sur un trône, 262. Obtient qu'on y fera communication d'une lettre des catholiques de l'armée du Roi, par laquelle on propose à la Ligue une conférence amicale, 263. Les Etats décident que la conférence aura lieu, 264. Il reçoit mal le président Le Maistre, qui vient à la tête d'une députation du parlement lui présenter un arrêt par lequel ce corps l'engage à ne consentir à aucun traité qui puisse conférer la conronne à un prince ou une princesse de maison étrangère, 268. Fait en vain fermer les portes de Paris le jour de l'abj**uration d'Henri sv à** S.-Denis; une foule de royalistes et même de ligueurs sortent de la capitale, 269. Se rapproche des Seize; destitue le comte de Belin, 271. Exile quelques royalistes, 272. Ecrit à Philippe 11 pour solliciter de prompts secours; ses dépêches sont intercep-

MAT , 1938. Ne pouvant plus rester à s d en sori furtivement avec m Mo, laissant la duchesse de Nees en mère et la duchance de Apossier sa sour, 275. (Introd.) se exploite, il est plus honreux se habile sous les rois qu'il sert, Inraqu'il commande aux guerres us., XXV, 311. (Gasp. de To-us.) — Preud par composition Me de Brouage; est atinque pres Ponts par la prince de Condé, XV, 165. Va dans la Saintonge, nee S. Joan et s'achequae à Vil-1917. Assege Montignac, qu'il tel per capitalation, 220. B'emi de toutes les petites places de donnté de Turenne, mou ne t prendre la maison de Mont-, appartenant ou vicomite, 231. io la Garoane auprée de Souit-223. Assiege et prond Ste.-Ba-2, 233. Vn assiéger Montsegur; and à Bordenux, dont il cherche mourer, 225. (Mém. de Bouil-) — S'empere de Dijon et de son. ma, 316. Envoie à Besune le 🖚 de Bruuillars demander que leur de Tavannes mit chassé a ville, et que lui-même y soit l avec ses trospes; réponse gétute des babitans, Jau. Bleise t de Montargo le baron d'Aune , XVI, 98. (Giull. de Tavannes) l la nouvelle de la mort de sou a, entre en Bourgogne, se saint n citadelle de Chidons, se rend tre de Dipou, 125. Traverse la mps\_ne , fait lever le siège d'Or-Bi cutre a Paris, 198 fave une ir į premi ktampes, Vendôme Zhatean du-Laur, vient moiegor loi a Tours, 135 Quitte or siege sprend le chemin de Paris, 136, 🖆 la bat olle d'Ivry, il sepourne »Deun, et de la va en Fluidre rebre quelques securirs, 153 des In propositions d'accommodes **at que** viennent lui laire le car**ni de Gem**do et Parchevêque de m; hatteur avec laquelle il est té par le due de Parme, 178 impe le cardinal de Gondi et me-Morney par l'espeix d'un

eocommodament, 181. Audige Château-Thierry at le prend par com-position, 193. Se retire à Reime; envoir le president Jeannin demander de l'argent et des hommes en Espague, 194. Emaje inutilement d'os-sieger Mantes, 198, et de faire lever le siege de Noyon, 199. Vient à Paris; y fait pendre quatre de la fac-tion des Seita qui ont étranglé la président Brisson ; defend sous peine de mort au conseil des Seins de se resembler, 202. Réani au dan de Parme, il marche au secours de Roven, maiége Neufchètel, s'en Rosent, rend maltre per composition, 206. Ses efforts pour teuverser les projets de son neveu lo duc de Gui faire elire rus le duc de Nemoure gou frère utêriu, 213. Se çend à Paris pour s'opposer aux resolutions que osus du parlement et de l'hô-tel-du-ville veulent prendre pour traiter de la paix avec le Roi, 219. Comment il est reçu au parlement et à l'hôtel-de-ville, 220. Donne le gonvernement de l'He de France au mour de Rosne; fait bibler publiquement l'arrêt du parlement scant i Châlons, qui defend la tenne des Etats du coyaume, 1931 hatt une declaration coutre le Roi, et la fait en registrer au parlement de Forse, 225. Signe une tiève avic le flui, 242. Actes des Etats de la Ligne publica en son nom pour la reception entière du concile de Trente, et pour la de fen-e et conservation de la religion catholique, ap atolique et rumaine, Henre a accepter les proposi-Gons avantagense s'ipue le Rochit fact taire , 250 langage M. de Behir a lim remettre le gaixernement de Paris, siii Sou docears an parlement a from assemble of the compet, \$57. Earnt au con d'Expagne pour le price de Petitra son seconts, piti Luviae à Renri de bollonter quelque acecord ; 264. Va a Bruxelles chercher des secours, se porte over toutes ses forces da côte de la Bourgogne, 28a. Se soumet in Ros, conditions grantagenes qu'ilen abtient, 256. (Mile. de Cheverny \

Il va à la tête de l'armée royale déloger les huguenots de Montignac, Beaulieu et Gaillac, XXXVIII, 271. Assiège Castels, que le comte de Gurson rend par composition, 296. Dresse une embuscade au roi de Navarre, 297. Manque de le prendre, 298. Se rend maître de Ste.-Baseille, de Montségur, de Castillon et de Puy-Normand, 269. Va à Paris pour représenter au Roi que la conférence de Cognac est contraire à son édit et à l'accord passé à Nemours, 310. A la nouvelle de la mort du duc de Guise, il part de Lyon, s'assure de la citadelle de Chalons, tient sous sa puissance presque toute la Bourgogne, XXXIX, 12. Promet aux Seize de se rendre incontinent à Paris, 13. Envoie pouvoir et commission aux sieurs de Rosne et de S.-Paul de commander dans les provinces de Champagne et de Brie, 14. Est reçu à Troyes avec tous les houneurs imaginables; s'assure de Sens, 15. Entre dans Chartres, qui se range sous son obéissance, 48. Y fait jurer l'édit d'union. 50. Se rend à Paris; se fait créer chef du conseil des Quarante; y ajoute quinze conseillers nouveaux; leurs noms, 51. Fait décider que les présidens, avocats et procureurs généraux du parlement, les évêques du parti de l'Union, les députés des trois ordres des provinces, y auront voix délibérative, 52. Reçoit le titre de lieutenant général de l'Etat royal et couronne de France, 53. Fait avec le conseil général un réglement pour toutes les villes du parti de l'Union; le fait publier au parlement; texte de ce réglement, 54. Se rend dans la Beauce à la tête de son armée, 108. Défait le comte de Brienne auprès d'Amboise; s'empare du château de S.-Ouen, 126. Desseins qu'il forme sur la ville de Tours et sur la personne du Roi, 130. Il s'empare du faubourg de S.-Symphorien, 132. Se retire vers le Mans; assiége et prend Alençon; retourne à Paris, 335. Après la mort de Henri III, il public une déclaration pour enga-

ger tous ceux du parti royal à n réunir à la Ligue, 268. Passe la Seine avec une armée nombreuse, 274. Se rend maitre de Gournay, 275. Perd la bataille d'Arques, 282. Se retire vers Dieppe, 285, d'où il est encore obligé de s'éloigner, 286. Refuse le combat; se retire en Picardie, 287. Rentre dans Paris, 293. Est nomme licutenant général du royaume sons l'autorité du cardinal de Bourbon, déclaré roi par la Ligne, 3:5. Casse le conseil général de l'Union; en crée un autre pour le suivre pertout; nomme quatre secrétaires d'Etat, 326. Convoque les Etats dens la ville de Melun, 327. Assiège et prend Pontoise, XL, 1. Assiège Meulan; se retire de devant cette place à l'approche du Roi, 4. Revient la battre; se retire encore, 5. Rompt le pont de Poissy, 6. Demande des secours aux ministres d'Espagne à Paris, 7. Joint le comte d'Egmont, qui lui améne des trospes étrangères, 17. Va au secours de Dreux, 18. Se prépare à livrer combat au Roi; son ordre de bataille, son discours à son armés , 25. Perè la bataille et se retire à Mantes, 34. Sort de cette ville et se rend à &-Denis, 39. Dépêche des courriers vers le Pape, le roi d'Espagne et les princes de la Ligue, pour demander des secours, 54. Fait présenter avec les grands de son parti une requête à messieurs de la Faculté , signée du prevôt des marchands et de quelques bourgeois, pour **sevoir si on doit** obéir à un roi hé**rétique, So. Le duc** se rend à Cambray, où il est bien reçu par Balagny; va trouver le duc de Parme à Condé, 96. Comment il y est traité, 97. Méprise le mémoire que les Seize lui font présenter, 130. Reprend Conslans-sur-Oise, 279. Manque une entreprise sur Mantes, 280. Se propose de secutrir Noyon; ruine l'Isle-Adam, 281. Retourne en diligence à Paris; motifs de son retour, 359. Entré dans cette ville, il se décide à punir les principeux des Seize; il les trompe par la bonne mine qu'il leur fait; il fait pendre ==



erre Anroux, Emonot, Hameline Louchard, complicus du meurtor du president Brason, 385. Pait suchercher les autres, qui parvien-ment à se souver, 385. Public une **lettre** d'abolition en faveur des Seize, 387. Came les amemblees du coaseil de cette faction; nomine quatre pre-cidens du parlement, 391. Plaintes d'un auteur de la faction des Seise sur la conduite du duc, 395. Com**mt ceux d**a parti da duc le justifirst, 400. Ses conferences avec le éns de l'arme au sujet du maringe és l'infaste d'Espagne avec un prince français de la Lique, XLI, 8. Entre Rosen avec les dues de Guise **z d'∆umale, 5**1. Est force d'abansamer Caudebec et de se rourer me Paris, 64 Ketourne à Kousa ruo 2,000 Suisses, 73. Est scensi pur les Serte de traiter secrétement stuc le Roi, gagne par argent le gou-varmeur de Pont-Audemer, qui lui namet cette place, 71. Asserge Quil-labourf, 75. Est force de s'eloigner, 79. Nomme trois marechant, et un amiral de France; fait brûler aur les grés du l'alais l'arrêt du parlement nt à Châlons, coutre la buile du e portent actorisation au carde-Might d'amoster les ligueurs dans linetion d'un roi; texte de l'arrêt la Châlons, 171. Se voit force de milier une declaration pour contiquer les Etats alin d'elire un roi; e de exte declaration, 209. Emite de se reponse à la proposition no lai out faite les princes, perlats, meurs, etc., attaches an parti du , 25g. Ouvre les yeux du cardienl legat our les demeins des Seine, 163. So lettre au roi d'Espagne sur in porte de la ville de Dreux par les ligneurs, \$17 Rejette, amm que ses princes de sa matson, et même les loixe, la proposition que font les mhassadeurs d'Espagne de declarer ine de France l'Infante , en la marient avec l'archi luc henest d'Aupriche, fat. Part venir chez lui le mt Le Maistre, anquel il renehe Farrêt rendu par le parle-mt en sujet du maintien de la lot

stlique; conférence à cette com-sion, 439 et suiv. Refuse la nomme-tion d'un res par les Espagnole; en lettre au rus d'Espagne à ce sujet, 448. Il agno avec lienti iv une trève jenerale pour toute la France, 463. l'ait renouveler le sermeut de la Lague, 472. Fast publier le concile du Érente, 473. S'escuse de trabuon auprés du rot d'Espagne, conces-nant la prison du duc de Nemours, XLII, 28. Envoie l'ordre à pluseurs du parti des politiques de sorur de Paris , 89. Embarres de sa position , o. Ne trouvant plus de sûrete dans Paris, il se rettre à Soussons, 186, Le parlement rend un arrêt contre lui et lus enjoint de reconnoltre le Roi, ous peine d'être degrade de noblesse et declere roturier, 213. Va trouver à La Capelle le courte de Manafeld, qui lui donne quel-juin troupes pour accourir la ville da Leon, 239. Fast au ros d'Espagne une ample réponse aux accusation dont le duc de Ferin l'acharge, 346. Se rend à Dijon, y fait son entrée; circonstance qui fait pre-ager des malheurs a la Bourgugoe, 371. Fait demonder au Noi la paix à des conditions qui sont refusees, 379. Après la perte de la bataille de l'ontaine-Française, se cettre à Châlons-sur-Sodne, XLIII. 45. Fact in augmentment au Roi ; conditions qu'il es obtient , 233. Viens bauer les mains du Rot à Monoraux, 251. Obtient le gouvernement de l'Île de France, Paris excepte; mane son fils avec la filla da dac de Nevera, 552. ( Mém. do Coyet)

Il refuse d'entrer on traité avec Henri IV; rasuma de ma cefus, XLIV, 126. Il prie M. de Villaroy de foire en sorte qu'on ne lus envoi plus de messagers de la part du Roi, 129. Debbere dans son conseil our la proposition qui lui est faite de la part du Ros par le neur Beliu; avis diver- , 150. Il est reçu avec magni-licence dans la ville d'Amoras , 155. Rement a l'ura apres que le llor en a quitté les feulleurgs, 146. Comment que M. de Villeroy tente de la past

avec le Roi, mais à condition qu'il tiendra sa négociation secrète, 166. Fait jurer et promettre par écrit aux gouverneurs et capitaines des villes de Picardie de demeurer unis avec lui, et de ne point traiter avec les étrangers, 180. Après la mort du cardinal de Bourbon, il refuse de reconnoître un prince catholique de la même maison, 185. Tente une entreprise sur Compiègue et sur Mantes, 234. Se rend en Lorraine pour conférer avec le duc et recevoir les forces que le pape Grégoire xiv lui envoie, 238. Il excite la déliance et le mépris des ligueurs, 240. Se rend à l'aris pour châtier les mutins et renverser leurs desseins, 241. Il en fait pendre quatre dans la salle basse du Louvre, 242. Il pardonne à Bussy-le-Clerc, qui lui remet la Bastille, 243. Va au seconrs de Rouen, 244. Autorise M. de Villeroy à traiter de la paix, sous la condition que le Roi se fera catholique, 254. Assiége et prend Caudehec, où il est blessé; se rend à Paris, 268. S'oppose à l'élection du duc de Guise en qualité de roi de France, et détermine l'assemblée des États de la Ligue à rejeter les propositions de l'E«pagne concernant cette election, 336. Fait demander au Roi une prolongation de la trève, dans l'intention de se mieux préparer à la guerre, 369. Son désir de régner l'empêche de traiter de la paix avec le Roi, et de recueillir tous les avantages qu'il en auroit pu obtenir pour lui et les siens, 379. (Villeroy.) — II s'empare de Gournay par capitulation, 556, et des villes de Neufchâtel, Gamache et Eu. 557. Pourquoi il est plus propre à l'attaque des places qu'aux actions de la campagne, 579. Après sa défaite à Arques, il se retire sur Amiens, 586. ( Mem. du duo d'Angouléme.) - Il se marie à Meudon avec Henriette de Savoie, veuve du seigneur de Montpesat, XLV, 139. Reçoit l'amirauté à la survivance du comte de Villars, son heau-père, 169. Prend Castillou, où il ne trouve que des pestiférés, 319.

Eulève de force la demoiselle de Caumont, àgée de douze aus, pour la marier à son fils, âgé de six, 320. Se plaint en colère au Roi que le come de Maulevrier et l'abbé d'Elbène attribuent à la Ligue une entreprise contre la vie de S. M., 326. Fait k serment de lieutenant général de l'Etat et couronne de France, qualité qui lui est déférée par les Seize, 395. Remet en liberté plusieurs prisonniers moyennant quelques sommes, 396. Charge et défait le comte de Brienne entre Tours et Amboise; enlève le faubourg de S.-Symphorien de Tours; se rêtire en apprenant que le roi de Navarre est dus cette ville, 399. Vers faits sur a fuite de devant Senlis, 401. Indiscipline et impiété de ses troupes, 405. Fait déclarer roi de la Ligue le vieux cardinal de Bourbon, et presé pour lui toute l'autorité, XLVI,9 Refuse de traiter avec le roi de Navarre, 10. Promet aux ligueurs l'assemblée des Etats du royagme; publie qu'il va à la poursuite du roi de Navarre, 11. Est repoussé avec perte près de Dieppe, 13. Prend la roste de la Picardie, 14. Vient à Paris rassurer cette ville, 16. Ecrit à tous les gouverneurs et commandans des villes d'assembler le ban et l'arrièreban pour soutenir le droit du cardinal de Bourbon, 25. Bat la ville de Meulan , 30. Manque une entreprise sur la ville de Senlis; promet aux habitans de Paris un prompt secours, et leur abandonne sa fomme et ses enfans pour gages de sa promesse, 59. Renvoie le cardinal de Gondi et l'archevêque de Lyon vers le Rot, avec déclaration qu'il ne désire que la paix, et donne en même temps avis aux Seize qu'il mourra plutôt que de la faire, 92. Revient à Paris, où il est peu fêté, 99. Envoie, 2003 ossiciers de la cour du parlement et des comptes qu'il sonpçonne d'être politiques, des lettres de cachet per lesquelles il les interdit de leur état. et leur ordonne de sortir de Paris. 130. Pille et succage Château-Thierry, 137. Sollicite du nonce du Pape

In exercitation de monitoires de Gréguiro ziv, et d'ottendre un temps pins favorable, 149. Prend le chè-tean de Chètean-Thierry, 250. Va à Baims avec les princes de sa mai-Combossedeur de Savoie et le dinal Pelleve, etc.; y discourt sur s prochaine election d'un roi; pré-méens à la couronne, 159. Va au bront des troupes que le l'ape lui grain; mouvant état de ces troupes; deintelligence entre les chefs, 178. Dimpprouve boutement les exécu-tions des Seize, 200. Arrive à Paris; nment il regust Louchard et Soout, qui prétendent justifier les minutions des Seine, 206. Prend monii de quelques membres du parment pour faire justice des Seine ; emet la vie souve à Bussy-le-Clere, à lei-remet la Bastille; nomme à m place Dubourg, 215. Pait procér à l'election de quatre présid**ens** s paclement; promet au sieur d'Auheny que dons 24 beures il lus fera mison des Seize, 216. Mémage la lachoune; fast publice l'abolition les coupables de la mort du prési-lest Brissen; fait faire le procés à Crumé et à Gaulchery ; sort de l'aria neuent avec lui Bussy-le-Clerc at le petit Lannay, president du con-mil des Seixe, 222. Juint le duc de urme; attaque avec lui le roi de Movere a Aumale, et le repousse, 38. Mecontent du duc de l'arme et in Espagnole, il écrit au president Jammin de reprendre les negocia-**Muns avec les** agens du Roi, 255, Se patire a Roman apres la defaite de Pormée cathologie, pour s'y foire truiter du moi de Naples, 257. Don**de arie** aux principaux de son parti qu'it ne fern eien avec le coule Navarre qu'apres en avoir averti le Pape; envoie aupres de S. S. l'evéenn de Lineux et des Porter, 255. Revient a Paris pour dossper une appendilee de boorgous qui veulent envoyer vers le Roi pour le presser do se faire cathologue, 278. Reuvoie ament ira Scine qui viranent lui faire des plaintes contre les poliséques, von Nomme de se propre au-

torité deux échevine, l'au du parti das Seine, l'antre du parts des poli-tiques, 292. Touche suc écus de la succession de M. Desbaldit, secrétaire du Roi, Jaquelle est devolue à coux du parts de l'Union, 293. Re-Juse andrença aux Seize et met leur requête au néant, 293. Se reud à l'hôtel-de-ville à une grande assem-blée, où il déclore qu'il a deliberé de convoquer les Etats, et invite les politigaes à se departir de trater av le rut de Navarre; permet contre son gré qu'on demanders au Ros la liberte du commerce, 300. Presente au parlement une déclaration contreant les couses qui l'obligant à continuer la guerre contre le rei de Nevacre ; exhorte tous les catholiques à se soustraire à son Obeiss or, et à s'unir à lui, 319. Empêche som mais qu'on pe se mistre de Cromé; manque une entrepeus sur La Ruche-Guyon, 320. Harangue los Etate, 355. Cree un grand nurrel et quatre maréchaux, 33c. Past lire en presence du legat, de l'ambassadeur d'Espagne, de l'archevêque de Lyon et autria, les letters adresses par les principaux seigneurs entholiques an daç de Mayenue et ann Etats, pour demander un lieu propre à te-nir des conferences pour la paix; debate a ce sujet, 335. Il est décidé, contre l'avis du legat, que les let-tres seront portees aux Etat-, 337. Va à Reims emportant \$,000 cem que Sennami la fact toucher fort à propus, 351. Ecrit a mess, de Paris pour les prier de recevoir le duc de Feria et lui faire autant d'honneux qu'a lui, 343. Va à Sossons au deront du secours que lu amére le comte Charles de Mansfeld, 349. S'abouche a Sorsons avec le duc à Ferm, et convient avec lui de travailler à faire elire reine de France l'infante d'Espagne; avantages qui bu sont promis, 350, Joint l'armee de Charles Mansfeld; met le sego devant Noyon , 360. Le perud après trais mois de defense , 375. Acrivo à Paris avec les dans de Guine et d'Aumale, 30g. Benrote chen lui un

savetier qu'on lui a amené prisonnier pour avoir maudit ceux qui empëchent la paix et veulent la guerre; empêche l'amiral et le chevaluer breton de se battre, 391. Tombe de cheval en courant la bague aux Tuileries; ses paroles en se relevant, 397. Met le holà entre le duc d'Aumale et un gentilhomme du parti du Roi, 398. Menace de faire pendre sans forme de procès ceux qui parleront de faire des barricades, 401. Renvoie aux Etats les ecclésiastiques et les Seize qui viennent protester contre la paix, 402. Permet à un nommé Lenormand de poursuivre Moniot, qui l'a calomnié auprès de lui, 403. Accorde à mad. de Nemours qu'il ne fera pas poursuivre le petit Brion, apothicaire, qui a médit de lui et parlé à l'avantage du Roi et pour la paix, 404. Revieut à Paris; assiste à l'assemblée des Etats; remercie en leur nom l'archevêque de Lyon et les autres députés aux conférences de Suresne, 408. Cherche à adoucir auprès du duc de Feria l'amertume du discours de l'évêque de Senlis contre la proposition que ce duc a faite de nommer l'infante d'Espagne reine de France, 415. Sa réponse au prédicateur Boucher qui vient lui demander un roi, et que ce soit le duc de Guise, 421. Sa réponse au duc d'Aumale qui lui conseille de mener à la guerre les prédicateurs et les Seize. 420. Est mécontent des bruits de Paris qui donuent la couronne à son frère le duc de Nemours ou à son neveu le duc de Guise, 435. Envoie prier les Etats de surseoir leur assemblée, leur promettant de les reudre contens dans deux jours, 436. Les princes de la maison de Lorraine témoignent un grand désir d'être choisis pour époux de l'Infante; le duc de Mayenne la recherche pour son second fils, 453. Fait prier la cour du parlement de modérer son arrêt pour le maintien de la loi salique, 456. Sa réponse à la proposition que fait le duc de Feria de marier l'Infante avec le duc de

Guise en l'elisant roi, 457. Renvoie dans sa maison un tapissier qu'on lui amène comme ayant mal parie de lui et menacé de le tuer, 458. Troublé de l'électio**n de son nev**e**u le d**uc de Guise, que les Espagnols, les prédicateurs et les Seize favorisent, il tient conseil chez lui depuis quatre heures du soir jusqu'à minuit, 459. Fait part aux États de la proposition à lui faite par les Espagnols touchant le mariage de l'Infante avec le doc de Guise; demande qu'on suspende l'élection du roi, 489. Est d'avis qu'on travaille à une trève, 490. Fait défenses rigoureuses d'aller a S.-Denis à l'abjuration du Roi, 492. Se plaint au légat des prédicateurs, et le prie de les faire taire, sinon qu'il en fera jeter quelques-uns à la rivière, 500. Empêche de plaider l'appel de l'abbé de Ste.-Genevière. 502. Fait entre les mains du cardnal légat un serment avec les Espagnols; conditions de ce serment, 508. Še rend aux Etats, auxquels il déclare qu'il est à propos de licescier quelques députés pour retourner dans les provinces, les Etats demeurant neanmoins toujours assemblés, 509. Propose un nouveau serment d'union, 510. Dit au président d'Hacqueville et à ceux de sa compagnie qu'il a renvoyé à regret et comme par force le colonel d'Anbray, et les assure qu'il n'a jamais peusé à chasser personne du parlement, 554. Rejette le conseil que lui donne le légat de nommer douse juges pour chasser les hérétiques et rendre bonne et prompte justice au peuple, 573. Envoie faire des plaintes au président Le Maistre sur les propos qu'il prétend avoir été tenus contre lui, 576. Se rend au parlement pour lui demander justice de faux rapports qu'on lui a faits, 578. Répond au président d'Hacqueville que le départ de M. de Belin est une affaire décidée, qu'il; ne peut recevoir la trève aux conditions que k roi de Navarre lui a fait offrir; fait la même réponse au président le Maistre, 579. Assure le prevôt des

marchauda qu'il n'est et ue sera paunis expagnol, mans bom français, 58a. Fait lanc des jetous d'argent où set grave son portratt, 58g. Vient au orlement avec le duc de Guise, et lui annonce qu'il a grandement di-nimes les impôts, 592. Y revient our assurer la cour qu'il n's jamais en l'intention de l'are aucun traité svoc les Espagnols, 593. Refuse ou légat et nu duc de Ferm de faire entrer une garmaon de 2,000 Espagante, est metance pur les Seize d'éten más à la Bastille ; su reponse à ce miet, 600. Fatt sortir, malgre l'oppo-🌬 la ville, 602. Sort lui-inchie de Peris après le sacre du Rot, 615. Est chave d'Amiens, qui depute au Boi pour traiter de sa reduction, ELVII, 74. Est defait pres de Di-136. Vient à Mouceaux bauer les mains du Roi, 155. Lair fait present Tun fort beau cheval. 158. Donne **la Reine de Liona conseils touchant** l'administration de l'Etat apres la mort du Rot, X1 VIII, 536. Se re-mancille avec le marci lui de Bessar, KLIX, 4. Accueil severe qu'd fact a des deputes des jesuites, con Est Lavis au conseil du Roi qu'on sespace la ville de Geneve contre le **înc de Sav**oie, 174. Sa repoise génigeuse à ceux qui veulent le pausnor à la guerre contre les hugue-nots, 216. (L'Estode ) — Sa mort, L. 156. Sa moderation; sa conduite norable depuis sa soumismon, r5; Frateray Mureuit

MATERAR (le duc de), fils du préideat, est nomme pour aller a Ma**frid** agner le contrat de mariage du Rug aver l'Infante, L., (58, Son depart, nous des seigneurs qui l'acsompagnent, iti Detaile sur o n royage et sou ambassade, 162 Refase de voir a Madrid le priuce l'hoshert de Savore, pourquoi, signo**sure** da contrat, ceremonte obserres dans cette occasion, 165, Sort le Paria pour eviter d'être artête; m retare à Sonsours ; 353. Se rend matten du quartier de troupes du

Roi logers a Villers-Cottereta, 368. Prend le village de Presies nupres de Sosseone, et fatt prisonmers tous les officiers du regiment de Bussy-Lameth qui y sout loges, 372. A la nouvelle de la mort du marechal d'Aucre, il vient amurer le Hot de son obeissance, 384. Se retire dana son gouvernement, 403. Ecrit à la Reige mère qu'il est prêt à foire des levees quand elle roudra, 467. Son mecontentement du traite de la Reine avec le Roi après l'affaire de Pont-de-Ce, 489. Va trouver le Roi à Portiers, 491. Chame les bugnemots de Caumont, et se dispose à assieger Nerac, 508. Prend cette ville et plusteurs sutres petites places; vient trouver le Roi à Montanban, 517. Est tue au siege de la même ville, après avoir etc repousé avec perte dans use attaque, 519.

MATERNE (hataile de) livrée en 15go entre les ligueurs et les royalister, ou ceux-ci sont varniquents; nome des tues et blesses, XL, 68

et suiv.

Maranaman (le sieur de), capit. de la Lique, est tue au conibat de Senlis, XXXIX, 178.

Mazzana (le cardinal) declame hautement coutre l'election du pape l'unocent à , « broudle et se réconcrise avec bu, 1.1, 317. Se brouilla de nouveau, 318 Preud les Barberin sous sa profection, 320. Arme contre le Pape, 321. Fraite avec lut, 322 Demande le chapeau de cardonal pour son frere; envoie a Rome a cet effet le marquis de Fontenay, 343. Sa con luite dans cette affaire, 343. Indifference avec laquelle il regort la mouvelle de la promotiou de son frere, 35a. Comment d'eu nor envers le marque de Fontenay, 353

Magazes de aujut. Lest surpriset tue dans une rencontre par les linpersaux, XXXI., lu5

Mazitares de sient des estatue a la prise de llain en Picardie par les troupes du Roi, XLIII, 49.

Manieux (Jeon ', premier médecon du Ros, etant mort, les mignons croient trouver dans sa maison 20,000 écus, et n'y trouvent presque rien; vers faits à cette occasion,

XLV, 179.

MEAUSSE, gouverneur d'Annonay, fait conduire dans cette ville les habitans de la ville d'Andance faits prisonniers, XXXIV, 328. Est fait prisonnier dans la tour du prieuré de cette dernière ville, 330. Est délivré par ordre de la Reine, et revient à Annonay après la trève conclue entre les deux partis; conditions de cette trève, 335.

Meaux (le vicomte de) est envoyé en Guyenne contre le comte

de Périgord, VI, 477.

Médaitte frappec par ordre du pape Grégoire xiii, en mémoire du massacre de la S.-Barthelemy, XLVIII, 141. Autre médaille de la reine de Navarre frappée lors de l'établissement de la religion réformée dans ses États, 144. Autre frappée à La Rochelle à l'occasion de la blessure mortelle de Henri 11, 145. Médailles ou écus des gueux de Flandre, 146.

Médicis (Alex. de), duc de Florence, est poignardé par Laurenzino

de Médicis, XIX, 198.

Médicis (Alex. de), cardinal légat en France, contribue comme médiateur à la paix de Vervins, XXXVI, 341. Retourne à Rome, 369. Réconcilie en Savoie cinq à six mille huguenots à l'Eglise romaine; comment il est reçu par le Pape, 370. (Cheverny.) - Fait son entrée à Paris en qualité de légat, XLIII, 276. (Mem. de Cayet.) - XLVII, 174. Va à Vervins pour traiter de la paix avec l'Espagne, 221. Y accommode le différend élevé entre les deputés des deux puissances sur le droit de préséance, 222. Prend congé du Roi, qui lui fait un riche présent, 233. Est élu pape; prend le nom de Léon XI, et menrt 26 jours après son election, 489. ( $m{LEs}$ toile.) — Envoyé en France par Clément vni, il fait son entrée à Paris; détails à ce sujet, XLIX, 345. Se rend à Rouen où est le Roi, 346.

Célébre la grand'messe à Notre-Dame; cérémonie à cette occasion, 349.(Groulard.)

Médicu (Jean de), cardinal, es fait prisonnier à la bataille de Ravesne, et obligé d'assister aux funéralles de Gaston, XV, 116. Profite da désordre de l'armée française pour s'échapper , 118. Est nommé pepe, et prend le nom de Léon x, 123.

(Voy. l'art. Léon x.)

Médicis (Jean de), parent de Léga x, vient au service du roi de France, XVII , 368. Amène 3,000 homme aux pieds du Roi, 369. Est envoye pour secourir la ville de Loudes, 381. Est forcé de se sauver à Crémons après avoir été hattu, 382. Lève des troupes en toute diligence; mensee de livrer une des portes de la villes il ne reçoit paiement, 386. Surpresd un parti de Suisses, qu'il passe au fil de l'épée malgre la foi qu'il leur s donnée, 445. Empêche les Grisons d'entrer en Italie, et les force à se retirer; emporte d'assaut la ville de Biagras, 448. Est blessé dans une embuscade, 483. L'est une seconde fois d'un coup d'arquebuse, et meurt à Mantoue, XVIII, 24. (Du Belley.) –Sert le pape Léon x ; s'attache à la France, puis à Sforce, qu'il abandonne pour revenir à la France; meurt d'une blessure reçue à Governolo; ses soldats prennent des habits noirs en signe de denil; de là le nom de bandes noires, XX, 371. (Comm. **de Mont**luc.)

Médicis (Jean de), frère du grand duc de Toscane, commandant de Javarin ou Graz , repousse les Turcs de l'île de Zighez, XI.II, 442. Pait battre le château de Gran, XLIII, 168. Se distingue au siège de cette

place, 169 et suiv.

Ménicis (don Jean de), oncle bàtard de la Reine, quitte la cour, mécontent des préférences qu'y obtient Concini; il y est fort regrette, XLVIII, 112

Médicis (Julien de), cardinal, est élu pape à la mort d'Adrien, et preud le nom de Clément vu, XVII, 63. (Introd.) — Entre dess

Milan avec le marquis de Pescuire, 354. (Mém. de Du Bellay ) V oyez Part. Clement ris.

Másicu (Laurent de), duc d'Urin , neveu de Leon x , vient à l'aris tenir sur les fonts de baptème, s nom de sou oncle, le fils atué de Fernçois 1; il y épouse Madeleine de La Tour-d'Auvergne; les dess oux meurent au bout d'un an,

XVII. 4.

Minica (Pierre de), due de Florence, refuse de se joundre à Charu vin contre le roi de Napies, XIII, 33 Accorde aux députes du rai de France la remise de plusieurs places de sou duche, \$2. Sort de la ville de Florence revoltée contre ini, 47. Se retire à Venise; com-mant il y est reçu; son entrevue avec Ph. de Commes, 49. (Mem. de munes) - Va trouver Charles vau à Pontremolo; rompt sea engapuseus avec le roi de Nuples; remot toutes les places fortes de la Toscano dans les mains du roi de Prance, XIV, 220. Excite que réwalte generale contre lui-même par **entre** conduite; est oblige\_de fuir mome un proscrit, 221. (Tabl. du Manie, bey de Tolta, e i battu

**ur les** chretiens, et tue d'un coup

de pistolet, XLIII, 310.

Merina-Sirosia (le ducile), licutement general pour le roi d'Espa-🖝, fast brûler dans le poet de Cadix ta navires charges de riches

morchandises, XIIII, 988. Méniquia (J.-J. de Medicis, au**tremen**t dat le , se rend maître d'un chèteau des Groons appele Chavenue ; par quel moyen, XVII, 180. (Fores l'ari. Marignan de marq.

Manustur De seign, delt, fills da **bor**on d'Alegré, comutandant une troupe d'avanture es français, s'empre d'assiut de la ville et du château de Montaclles pres de l'a lone, XV, alla. Se distingue au siege de cette deruiere ville, 286.

MRILERAVE (le moréchal de La) attaque et preud Porto-Longone avec le maréchal de Prasilia ; s'asaure de Piombino, LI, 3 ar.

MEIR (Imbert d'Angéres, Du), conclut que trève avec Meausse, gouverneur d'Annonay et S .-Chamon; conditions de cette tréee,

XXXIV,325.

MELECE-SALA , sultan d'Egypte , frappé d'une maladie mortelle , ne peut se mettre à la tête des Sarrasins pour s'opposer au debarquement des Frauçais, II, 103. Proposo la paix, qui est rejetee, et meuet peu après , 106 (Tabl. du régne de S. Louis.) — Donne un besant d'or pour chaque tête de chretien que les soldats lui apportent, 224. (Joinville.)

MELETS (Ch. de), capit. de Ilmsson en Auvergue, est decapité poue evoir lausé echapper de 🛶 prison Antoine de Châteanueuf, seigneur

du Lau, XIII., 376.

MPLIECE-CAMIL, sultan de Da mas, meurt le 10 mars 1536, 111, 3.

MELIKUL-ABIL-SRIFEDDIN est proclame sultan de Syrie et d'Egypte, III., 3. Se livre a toutes sortes de debauches; epuise les trésors amasses par son pere; se rend meprisahle, i Est detrône, et jeté dans une

prison, V, 5o.

Mens-Mussoca, prince de He-messe, commande les troupes du sultan de Damas reunies aux Francs a la batalle de Gaza, 1911, g. Retourne à Damas avec un petit nombre de soldats, to Traite avec un chef des Karesimens de la reddition de cette ville, 11. Se ligue avec ces dermera et avec les chefs syriens,

Mernos (le capit. Antonie), ingrnieur italien, est cluit, e par le marechal Die Biez d'elever uns fort devant li adogue, s ar peu d'habileté dans critic construction, XIX, 585.

MELIOT, SAILIFE et Caperosnun, editours des Memoires de Joinville: ce qu'il faut penser de leur edition, I. 6

Meurus le prince de) quite te service de l'Empereur, et pass à celui du roi de France; assiège Gocte, XVIII, 71. Chargé de l'avitaillement de Luzembourg, il éprouve pour l'opérer beaucoup de difficultés, XIX, 458. Se rend à Arlon, où il laisse trois capitaines pour la garder; reçoit ordre du Roi de venir en toute hâte à Guise, 460. Rafraichit la place de Luxembourg, 482. (Du Bellay.) — S'attache au service de France et devient maréchal, XXI, 76. (Comm. de Montluc.)

Melux (Charles de), exécuteur fidèle des vengeances de Louis XI, pille l'argenterie et le mobilier du comte de Dammartin, XI, 230. (Introd.) — Fait distribuer des armes aux bourgeois de Paris; leur confie la garde des postes les plus importans, 287. Son zèle pour le service du Roi; triste sort qu'il éprouva dans la suite, 348. (Mem. de Comines.) - Vient à l'hôtel-de-ville à Paris avec J. Ballue, évêque d'Evreux, et J. Le Prevôt, secrétaire du Roi, où il lit une ordonnance pour la garde et la sureté de la ville, XIII, 267. Prend par composition la ville de Saint-Morice, 272. Est fait grandmaître d'hôtel du Roi, et bailli et capitaine d'Evreux, 294. Preud et saisit pour le Roi plusieurs places de Normandie, 334. Est mis en prison, puis décapite, par sentence du prevot des maréchaux, 377. (J. de Troyes.)

Mémoires (collection des): utilité des Mémoires; en quoi ils différent de l'histoire; en quoi ils sont supéricurs à la plupart des histoires modernes, I, 5. Caractère particulier de quelques Mémoires, 9. Plan de la nouvelle Collection; en quoi elle doit l'emporter sur l'ancienne, 15. Variété des Mémoires quant à leur reme et à leur objet; quel a été le

but des éditeurs, 18.

Mémoires de Bayard : ils sont une histoire particulière de ce guerrier, etne renferment sur les grands événemens de son temps que des notions imparfaites, XV, 3. Nappartienneut pas sculement au regne de Louis XII; ils retracent aussi plusieurs particularités du règne suivant, 4. (Avertiss.) - L'auteur de ces Mémoires, qui n'a pas vouls se faire connoître, paroit avoir été secrétaire de Bayard; qualités quidistinguent son style et sa narration; il partage les nobles sentimens de son maitre, 133. Doune as commencement de son ouvrage des details sur l'ensance et l'éducation de Bayard, 134. Fait connoitre as grandes qualités, telles que son repect et son dévouement pour les semmes, sa libéralité et son désistéressement, 135. Ses exploits pruque romanesques; sa science dans l'art militaire ; son éloignement pour toute espèce d'intrigue, 136. Les nouveaux éditeurs ont ajouté aux Mémoires tout ce qu'ils ont pu recueillir dans les écrits contempsrains sur la mort héroique de Bayard, 137. Anecdotes particulisres, 138. Peinture de son caractère, 139. Prière composée par les supérieurs ecclésiastiques du Dauphiné à l'occasion de sa mort, 150, Projet de lienri iv pour élever un monument à sa mémoire, 141. Des éditions diverses des Mémoires de ce chevalier, 142. Des histoires qu'on a publices sur sa vie, 143. (Notice.) - Pourquoi les nouveaux éditeurs ont preséré l'édition de 1527 en caractères gothiques, qui est la seule complète, 144. (Avis du libr.-édit.) — Motils qui ont décidé l'auteur à écrire les Mémoires du cheralier sans peur et sans reproche, 145. (Prologue.)

Mémorars de Jacques Du Clercq: quelle idée ils donnent de leur suteur; quand ils furent imprimés pour la première fois, XI, 3. Le texte en a été probablement altéré; vaines recherches faites pour retrouver le manuscrit original; division de ces Mémoires; de quoi traite chacun des livres dont ils se composent, 4. Les particularités et anecdotes qu'ils renferment augmentent le regret d'en avoir perda

une partie, 7.

Mémoires sur Boucicaut : difference entre le plan de ces Mémoires nt coux de Penin; l'auteur en est incommu; qualités qui le distinguent enneme écrivein, VI, 167. Sur quei parte principalement est envrage, 164. Jugament qu'on en fait, 169.

Mésouste de Deguesclie : quel revail les éditeurs ont fait our ont fémoires ; comment de l'out divisé ; a quoi ile out traité dans chaque netie de co tenvail, IV, r. (Averaise.) - De véritable tetre des Mémoires de Duguesclin; ce qu'on doit penser d'une édition du même ouvreque gublée sous un autre titre en 1603, XIX, 2. (Are du libr.-dit.) — Cas Missoirre ne sont point de la mein de Deguesche, si écrite sous as dectée, o Sur quels ouvrages ils unt des composés par Lefebvre, 22. Junont qu'un en doit porter, 23. diteurs de cette Collection ont estable le texte de Lelebyre, que oux de la première Collection avoirut altere, af. Con Memoires portont que des foits d'armes de Dagamelin, on a era necesarire, pour en factistes l'intelligence, de foire preceder d'un tableau des **évin**ement militaires des règnes des is Jens II et Charles v, 25. (No-

Mémorans de Pleurange: ils offront des vues génerales sur les évémemens du temps; mais comme l'auteur n'a écrit que d'après ses nouvenirs, il y a quelques erreurs et plusieurs ottomons; de la la necusité de les faire préceder, auns que teux de Beyard, d'un tableau du règne de Louis au; difficultés qui se aunt présentees pour le faire, XV, 3. Quels historieus out ets consultés, §. (Avertess.) — Naivete et franchise, curactère distinctif de cus Mémoires, XVI, (§ Publics pour la première fois par l'abbe Lambert,

146. (Nober )

Mémoings de Jouville : differenens editions de ces Memoires, Il, 3. Ce qu'on doit en penser, 5. Plan suivi a leur egard, 7.

Ménorate d'Olivier de La Merche : à quelle bussire ils sont conmarés, quelle période de songe ils

ranforment; jugoment our les deux parties dent ils se composent, IX, 3. Ce qui a déterminé les nouveeux áditeura a reproduire deux me craux canis dans l'ancieune Colleguou , 4. Des diverses editions de ons Mémoires; quelle est celle qu'on a suivie; du commentaire de Laurens de Gand, 5. Defauts de l'autour de ces Memoires; autres ouvrages qu'en lai attribue, 6. (Averties.) — Dess l'Introduction a ses Mémoires, La Marche adopte les fables des ancionnes chronsques sur l'origine dus Français et des Autricheras; il det remons et une nutrichiens; il det que le premier rui d'Antriche s'appainit Priem, parent du rei de Troie; qu'un de sei file, nommé Marcomir, fut un prince bon, vaillent et sage; que Francio, file d'Hontor, vint s'établir en France, 95, et changes le mon de le ville de Leties en calui de Paris et Coltant trice eu celui de Paris, 96. Qu'à an mort Marcounir fet appelé par les Français, et accepta le gouverne-ment; que son fils legitume, nom-mu Pharamond, fut pressure roi de France, 97. Qu'à l'avénement de J.-C. le roi d'Autriche quitta le partie de coi et met color d'archebre. tre de roi, et prit orius d'archidur, gil. It exploque pourquoi les acuss-rico d'Autriche sont de deux espesso, et comment elles pat été méles Doube auss une explication historique eur les armosries des duce de Milan, 103; sur crites de Pertugal, 108; sur crites de Buargugue, 113, (La Varche.)

Ménorars concernant la Parella d'Orienns; l'auteur en est morann; on soupçonne qu'il prit une part active aux evenemens qu'il raconte; aun travail a ete apprecie por aus contemporains, l'hutoringraphe J. Chartier y a be accusp pune pour aun lintoire de Charles vu; ce qu'on doit regretter dans ces Memorres, VIII, 3 Il est delli de d'adopter l'espacon de Denis Godefroy, qui penne qu'ils n'ont ete composin que pour amener la recit de la delivrance d'Orienn par la Pacelle; en quoi les nouveaux éditeurs se sont cenerate des pramières pour completer

l'histoire de Jennue d'Arc, 4. Le style de ces Mémoires a été rajeuni par Denis Godefroy; ce qu'on doit penser du Journal de Paris, qui a parlé de la Pucelle; nécessité de recourirà d'autres ouvrages pour compléter ces Mémoires; quels sont ceux que les nouveaux éditeurs ont consultés, 5. Nécessité de faire précéder les Mémoires concernant la Pucelle, et ceux du comte de Richemout, d'un tableau du régne de Charles vii, où l'on se borne à classer les événemens principaux, sans s'arrêter à des détails peu importans par eux-mêmes, 6.

Mémoires de La Trémouille: ne sont qu'une histoire particulière où l'on cherche en vain des développemens sur le règne de Charles viii, XIV, 121. Nécessité de faire précéder ces Mémoires et ceux de l'illeneuve d'un tableau du règne de ce roi, 122. Dans quelles sources on a puisé pour donner une idée juste de la régence de madame de Beaujeu, 123. Sur quelle édition a été fait le nouveau travail de ces Mémoires, 333.

Mémoras de Villeneuve: ils ne présentent qu'un épisode isolé du règne de Charles viii, et se bornent aux aventures de celui qui les a écrits, XIV, 121. Mais ils offrent des peintures locales qu'on chercheroit vainement ailleurs; à quelle époque ils ont été connus, par qui ils ont été publiés; changement que les éditeurs ont fait dans le titre, 254.

Mémotazs de la seconde moitié du seizième siècle: leur grand nombre; par quoi ils sont remarquables; nécessité, pour les lier ensemble et les éclaireir les uns par les autres, de donner une idée générale de touces Mémoires, XX, 4.

Mémoires tirés des histoires de France et de Duguesclin, pour servir d'éclaircissemens à l'histoire du quatorzième siècle : des hibliographes pensent que cet ouvrage a servi à composer celui de Lefebvre, IV, 13.

Ménano (Claude), conseiller du

Roi et lieutenant de la prevôté d'Angers, éditeur d'une histoire de mesaire Bertrand Duguesclin, conneus bie de France, etc., contenant les guerres, batailles et conquêtes faites sur les Anglais, Espagnols et autres, durant les règnes des rou Jean et Charles v, écrite en prose, à la requête de Jean d'Estouteville, etc. : idée de cet ouvrage, IV, 15. Jugement qu'on doit en porter, 16.

Mendora (Franç. de), cardinal de Burgos, commandant à Sienne, vest former une entreprise sur Montal-

cin, XXI, 372.

Mendosan (don Bernardin de), ambassadeur d'Espagne, pour enpêcher une pacitication générale des partis, s'efforce de gagner Villeroy, XX, 233. Fait bettre une quituté de demi-sols marqués au cois de son roi, et les fait jeter an penple dans les carrefours, 241. (/atrod.)—Présente à la Ligue diverses propositions, entre autres que le Roi son maître soit déclaré protecteur du royaume de France, el qu'une de ses filles soit mariée à au prince de France qui seruit conronné roi après la mort du cardinal de Bourbon, XXXIX , 320 et suiv. Entretient des partisans dans chaque ville, et soutient la faction des Seize, XL, 134. (Mem. de Cayet.) - Offre de donner chaque jour, pendant le siège de Paris, pour six vingts écus de pain ; propose duss une assemblée de incler à la farine la poudre des os des morts, alia d'augmenter le pain, dont la diseue se fait sentir, XLVI, 49. Traite quelques um des Seise, 51: Donne six vingts écus aux pauvres de Paris par jour; jette dans les carrefours des demi-sols aux armes d'Espague, 55. Placard affiché contre lui, 72. Dèclaine aux États contre la loi salique, 401. S'efforce, dans un très-long discours teun aux Etats, de prouver les droits de l'infante d'Espagne la conronne de France, 416. (L'Estoile.)

MÉRELAY (le marq. de), gouvern. de La Père pour la Ligue, voubet

kiro ostto piaco en Roi, est esinė par dės ligururs, XL, 264; XIJV, 232.

Mésarragus ou Mésarrusas : toient appelés aux cours coleanelles es rois de France, ILI, gg. Leur nom grafie petits officiers de l'hôtel, 100.

Manipras (selice), XXXVI, a66. Manueystas (le marq. de ) est esse au comhet de Bray, LI, 168.

Manou (P. de) est fut prisounier niege de Soussums le conseil du Boi nifait comper la talta, VII, 263.

Ménazous (Louis de Legon de) st decapité en place de Greve pour seir soula vendre la ville de Marnile sea Espagnols , XLVII, 505.

Mascra (Denn Le), chanceler la den d'Orienne, expose su parmest les griefs de ou prision unoo le gouvernament de madamo de jeu, XIV, 153.

Mangera, pedagogue, est pris dans a masson, postuarde et jets à l'ass., MLV, 365.

Meacures (le duc de) prend plurace villes en Bretsene pour la igne, XXXVI, 187, lieut un fort de de Croud, 185, Obtient une ension d'armes des lieutenans r Boi Schumberg et Buckepot, 33.4. Implore la clemente du Hoi, et **bioni d**e lui un troite tres-avantagran, 335. Cheverny 3 -- Long**menor** la premier la guerre civile en **meant dans le Portine, XXXVIII,** 69. Comment il se declare pour la 4900, et se rend meltre de licanos 4 de Nantes, XXXIX, 69. Prend in titre de protecteur de la resigion enthelique en Brotagne, 70. Est rea Fougirus, 73 Reçutt un accoura de Lucu Espaguolo, amore ses pla-cos, et se remel en campagne, XI., ell3. Sus presentame sur la bretagne, ոճի II va au secours de Graou, XI ք, . Euros los primires de Comis et e Dombos a en lever le mege, 6%. S'empare de Château-Gontier , tig. Monobstant for admonstrons if a pape Chancut rete, il Centique la gante en Bretagar, XLIII, 201. Obtient da Rei une supensiga d'ar-

igus, 347, Ne sougaet; a quellus o ditions, (13. (Mém. de Cayet.)— XLVIII, 124. Va en Hongrie com-battre les Infidèles, 257. Meurt à Rasemberg, 327. (L'Estode.)

Mascraz (le seign), capit. alba-tais, alors su service de l'Emperent, fait massacrer son conén germets , et tous ceux de la seigneurie de Corvas qui sont som sesordem, XV, 332.

Mescualar (Jerôme), de Forli, tenomine but son so top of see eculty? est appele à la cour de Plurence ; energie long-temps in médacine . XXXVII, 245.

Meaconale touse à la cour d parlement par le premier prési-dent contre plusieurs conseillers,

XLVIII, go.

Meante, gentille protestant ; aus Mémoires roulent sur les dernières compagnes de Henri II, XX, 33.(In-trod) — Sa nai-sance; on le destine à l'etat ecclé-matique; ses guits a'y montrent en opposition, XXXIV, S. Il est attache comme page au arigi des Chenets, prend part a le vici re de Renti, se devous antifecment au comta Franç, de La Ruchefoncauld, 4. aus l'exemple de ce seign, qui embrassa le parti protestant, s fat arec lui prisonnier a la baisille de S.-Quentin, 5. Est envoye à Utrecht sous la garde du seign. Brederode, ayant obtenu sa liberta, va sa fixer a Vertend, tat il ac morie avec Anne de Courcelles, 6 Est. charge par Catherine de Medicia d'une aut-son importante embise qu prince de Conde, comment d'In remplit, assute a la botaille de Dreux , 7 Sust l'austral de Columy 6 Orleans et en Normandie, 8. Sert anquar dacidae reiaba je camie de Bonneval, se ratioche nu comto de La Ruchefoucadd, g. Come echappe au massacre de la S.-Hartheleury, 10. It soit avec le même devouement le life de ce seigneur; prend port a l'expedim**on du duc** d'Alemon dans les Pays Ses, 11. Se retire dans an viciliese en Angou-mus, ou il compuse an Memores; par quoi de se dutagnent, 12. A

quelle époque ils ont été publiés pour la première fois, 13. (Notice.) - Famille de J. de Mergey, 15. Il est mis à l'abbaye de Moustier-en-Der, puis chez M. de Polizy, bailli de Troyes; est attaché à M. Ueschenetz, capitaine de 50 hommes d'armes; fait avec lui la campagne de Henri 11 dans le Hainaut et le pays de Liège, 16. Estchargé, au siége de Dinant, d'une commission auprès de Paul-Baptiste Frégose, 18. Blesse un Bourguignon avec sa lance, qu'il ne peut retirer du corps du blessé; sa peur d'être fouetté pour l'avoir perdue, 19. Eloge qu'il reçoit du duc de Guise; est envoye a Pierrepont à M. le courte de La Rochefoucauld, et sert dans sa compagnie, 20. Comment il est fait prisonuier à la bataille de Saint-Quentiu, après avoir vaillamment combattu, 27. Est mené devant le mestre de camp; retrouve M. de La Rochefoucauld prisonnier comme iui, 29. Traite de sa rançon pour trente ccus; reste prisonnier avec le comte, 30. Triste nourriture à laquelle il est quelque temps réduit, 31. Est mené au château de Genep en Hainaut, gagne un soldat maure, et le décide à faire sauver les prisonniers français détenus avec lui; comment cette entreprise se commence, 33. Comment elle échoue par la làcheté du soldat, 35. Il est conduità Vienten prés d'Utrecht avec le comte de La Rochefoucauld, 37. Est dépêché en France pour en rapporter la rançon du comte; paroles que lui adresse le Roi, 38. Est envoyé à Ouzain pour garder le prisonnier milord Grey, 39. Va en Champagne, où il se marie avec Anne de Courcelles , 40. Est envoyé par le comte de La Rochefoucauld porter des lettres au prince de Conde, 42. Ruse qu'il emploie pour se procurer des chevaux de poste, 43. Comment il sort de Paris et se rend à Claye, trouve le prince et en reçoit une répon-e pour le comte, 45. Lui conseille de se joindre au prince de Conde, 47. Assiste à la bataille de Dreux; danger qu'il y

court, 52. Pourquoi il quitte le service du comte de La Rochefoucauld, 55. S'attache à M. de Bonneval; est envoyé auprès de M. de La Rochfoucauld en danger de mort, 56. Assiste au siége de Poitiers; détais sur ce siège , 57. Est présent à la betaille de Montcontour, 62. Donne plusieurs fois avis au comte de La Rochefoucauld qu'il **se trame quelqu**e chose à Paris contre les protestan, 65. Comment il échappe au masscre de la S.-Barthelemy, 71. Retourne en Angoumois, visite M. de Marmoustier, frère du comte de la Rochefoucauld, 74. Assiste au siege de La Rochelle , 75. Est envoyé per le comte de La Rochefoucauld, fils du défunt, auprès du duc d'Alesçon en Brabant, 78. Oblient per le moyen du duc de Guise, prisonnier à Tours, que la garnison mise en sa maison de Venayes soit ôtée, 79. (Mem. de Mergey.)

MÉRIADET (Hervé de) accompagne en Ecosse le chevalier Jacq. de Lulain, et y sontient avec lui une entreprise d'armes, IX, 446.

Merionau (Gassion et Franç.), frères, sont noyés dans la Seine comme compables de conspiration contre le Roi, XIII, 288.

Mensé (Emirence), son de Perse, déclare la guerre au Turc, après s'être lie avec Usbec, prince du Corazan, XL, 433. Fait trancher la tête à Imacul, qui a fait la dernière paix avec Amurat; envoie un mandement au bacha Giaffer de lui rendre les places de Tauris, Gengé, Sirvan et Cars, 434.

Merce, capit. protestant: ses Mémoires contiennent le récit des combats qui eurent lieu dans les Cévennes depuis 1568 jusqu'en 1580; le style en est dur et barbare, XX, 36.

Mence; son origine, son education; à 20 ans il entre dans les gardes du baron d'Acier; passe au service du vicomte de Peyre en qualite d'ecuyer, XXXVIII, 211. Devi at chef de partisans; fait la guerre dans le Languedoc; quoique vivant de r, fait observer à sa troups le ivère discipline; sun courage simirate, 213. Deveus riche, ad le titre de baron de Salam portrait ; la date de sa mort tores, 213. Ses Mémoires inste, rédigés pur son compa-l'armes Gondin, ont été pu-ur le marquis d'Aubais, 214. u.) — Avec 30 hous soldats Malazieu en Gevanden, 215. la maia roide à ses soldats; asst prend luoire; fast prisonle guerre le acigneur de La e, 216, qui est élargi per or-a roi de Navarre; delivre le u de Malet; se retire à Usés; ul Malerieu ; fait lever le niege pert à l'armee de Martinenandonne ensuite cette ville, roud per escalade la ville de i, 218. Somme de se condre seigneurs de S.-Vidal et d'Ail va lui-mêma les attaquer à s, et revient à Monde après ir tae da moade, 219. Com-1 est charec de cette ville per a. de Châullou; surprend le a du Bour; rentre dans Men-. Pait fondre la cloche de **ille ;** se rend maltre de la va-Holmen, 221; et du château mac, 222, Force celas de Bei à se rendre, 223. (Méss. de

az, babuant de Verceil, donnoréchal de Brisanc les moyens condre multre de cette ville, , 555. Il est tué au milieu du t par sun cousin l'ondesture, le reconnelt par, 25%.

anau le capit ) est pendu a a de Gréve puur ses vols, et person dessein contre la per-

da Ros. XLVII, 127 u na Montmonance, frése du uplat Amerilea, est charge de e pour n'avoir pas voule faipion de la religion refor-(LV), 10 i. hat tue an stege de , XLVI, 23).

pamers, genulls, milanois, de François i augrés du duc an, est fivee as supplies per ec due pour un crime suppose, XVII, 191; XVIII, 187 et aux.

Manvirus ( le seign. de ) est peis par les Bretont et pendu, XIII, 376. MESUES (Hanri de ) perd les scesus pour ceuse de malversations prétendues, et est chassé de la cour, XLV, 116. Vers faits sur lui, 117.

Est desappointé de ses charges, 224. Marasano (Clément), architecte du Roi, et J. Tiriot, l'un des prin-

cipaux maçons de Paris, proposent au osrdinal de Richelseu de fermer le grand port de La Ruchelle per le moyen d'une digue de pierres seohes, II, 62.

Mars (Jeso de ) est nomme per le commandant de Vaucouleurs pour socompagner Jeanne d'Arc à Chi-

METE ( le capit, de ) est décapete pour avoir abusé de la fille d'un mivistre, l'avoir tues ensuits et coupse en deux, et avoir viole une fille de g ans, XLVIII, gr.

Mers (siege de), contens per le duc de Guise contre l'armée de l'em percur Chules-Quint, et ses genuroux le duc d'Albe, le marquis de Marignan, le duc d'Aville, le marquis Albert de Brandehourg, XXXII, 254. Le nombre d'hommes que l'Empereur y perd s'eleve à plus de 20,000, 397. Rôle des princes, seigneurs, capitaines et autres gentil-bommes et gens de guerre qui etotent dans Mais pendant le mege,

égé. Messacoras (mad. de ) se con transcribblique apré vertit à la religion catholique après une conference tenue entre le père Gonthert, pranite, et le ministre Dumoului, XLVIII, 250. Fast abju-

ration, 25:

Mantana (Rene d'Anjou, seign de ), neveu de Louis de La Tremouthe, est donne our Suures pour otage du truite conclu avec eux. XIV, fga.

Mix-Honrar (le seign, de), homme d'armes de la compagnic de M. le duc de Guise, cat fait prison mer dans sur excessionelse devant

Meta, XXXII., 294

Michaeli, jacobin réformé, se disungue par ses doctes prédications, XĽVIII., 108.

MICHEL, frère de Théodore d'Epire, contracte alliance avec les Français, et donne sa fille à Guill. de Ville-Hardouin, prince d'Achaie, I, 505. Reprend les projets de son frère, et est défait par Jean, frère de Paléologue, 506.

MICHEL, fils de Théodore Lascaris, se soumet à Vatace, I, 470.

Michel Commène, gouverneur de Durazzo, prend le titre de despote d'Epire, I, 67. Fait la paix avec l'empereur latin Henri, 91. Sa mort, 94. (Notice.) - Parti de Constanunople avec le marquis de Montferrat, l'abandoune, s'empare de la ville de Durazzo, 314. Est hattu par Guill. de Champlite et par le neveu de Ville-Hardown, 334. (Mém. de Ville-Hardouin.)

MICHELET et DUGUET, sergens de la confrérie des Seize, sont pen-

dus pour vols, XI.VI, 241.

MICHELLE, femme de Philippe, comte de Charolois, puis duc de Bourgogne, et fille de Charles vi, meurt à Gand fort regrettée, VII, **360.** 

Michieli (J.) conduit une flotte vénitienne dans la Propontide, I, 491. Réuni avec Geoffroy de Ville-Hardouin, met en déroute la flotte de Valace, 492.

Miny (Nicolas) adresse à la Pucelle, au moment de son supplice, une admonition salutaire et propre à l'édification du peuple, VIII, 307.

Migler De Saux, commandant d'une place de Brie nommée Beauvoir, est amené à Paris, et a la tête tranchée pour sa mauvaise soi et ses brigandages, VIII, 497.

Mignon (Nicole), semme d'un cuisinier, est brûlec en place de Grève pour avoir voulu introduire son mari dans la cuisine du Roi, afin d'empoisonner S. M., XLVII, 282.

Migrons (les) du Roi deviennent fort odicux au peuple; leur accoutrement, XLV, 139.

Miles on Dormans, évêque de

Beauvais, est nommé chancelier per Charles vi, VIII, 184.

MILLERATE ( Jean de Mouy, seign. de La), est brûlé avec les Suives, après la bataille de Marignen, XVII, 267.

MILLY (Robert de) est blessé dans une affaire contre le comte de Pe-

rigord, VI, 478.

Miron (Benoît), fils d'un serrurier de Blois, parvenu à une grande fortune, vend su Roi la terre d'Olinville 60,000 livres; vers faits sur lut, XLV, 138.

Milox, principal intendant de Roi, renvoyé de cet office, se retire en Allemague, où il change de non ; vers faits sur lui, XLV, 282.

Mixard, président du tribunal qui juge Anne Duhourg et ses cinq collègues , est assassiné presque en plein jour en rentrant chez lui. XX,87; XXXIII, 34.

Mingonal (le seign.de), commandant la ville de Condé pour l'archiduc Maximilien, rend cette ville su

roi de France, X, 428.

MIOLERS (le seign. de), commundant d'une petite armée navale, est défait à la Spezzia par Louis Flisco et Jean Adorne, XIII, 113. (Mém. de Comines.) — Est tué à la bataille de La Bicoque, XVII, 379. (Du Bellay.)

Miossans (Henri d'Albret, baron de), est envoyé par le roi de Navarre auprès du roi de Pologne pour le féliciter, et le prier de revenir promptement en France, XLV. 93.

Miraille (Dominique), italien. est pendu, pais bruié, avec sa bellemère pour cause de magie et de sorcellerie, XLV, 326.

MIRAMBRAU (le marq. de) se revolte dans Monheur; en est chasse par son père ; y rentre ensuite , L , 523.

Mirannure (le comte de La) est accusé d'avoir été cause de la bataille de Ste.-Bonde; est pendu par ordre de Strozzi, XXI, 199.

Miraumont (Jean, seign. de), est atteint d'un trait d'arbalète devant Gand, X, 86.

Misensau (le mary, de) est fait Tisonnier avec son file et le beron d'Aix; ils sont conduits en Lorrai-me, XXXV, 378. Minos (le sieur), premier méde-

ein de Henri III, est chargé d'alter à Paris négocier la paix avec les Guiss, XLIV, 55. (Mém. de Vulle-roy.) — XLV, 293. Donne une relatiun de la mort de mess. les duc et profinal de Guise, 448 et suiv. (L'Estoile.)

Mison est nommé per le Roi lieumat civil de Paris, KLVII, 165. Est élu prevôt des marchands, 473. Mourt à l'àga de 47 ans ; son cloge, XLVIII , 257.

Miron (Robert), commandant en-ais de Cisay, est fait prisonnier

one une sortie, V, t3t.

MITTI (Ambrosio), capit. da peuple de Bienne, engage les habitaus de cette ville à se defendre jusqu'à l'extrémité et à se point capituler, XXI, 241.

Montre, gentifh, du Desphiné, svient un des principaux contims de M. de Luynes, L., 583.

Mossacoust (le seign, de) est tué m siège de S. Paul , NIX , 235.

foiseau (P.), français au service as Gantos revoltes, les conduit demt Tenremonde; ort vigouremeent reponser, X, 128. Les y me-r une secunde fois avec susst pen

de succès, 130. Molag (le seign, de) est tué au ciégo de Beuvron, VIII, (33.

MULAN (le sieur), tresorier de Pépargue, perd sa charge, et ara tenurs qu'il a enfouis, XXXIX, 243; XLV, 395.

Mosany (le rapit ) est tué à la ba-dia de Ravenne, XIV, 463. (Paadg, du Cheval. sons repr ) - Est miroya on Italia arec 3,000 arenpriers; se distingue à la princ de Lignano, XV, 322 Comment il entre dans la place de Montrelles, asigos par les Français, 333. Passe le premier rempart de la ville de ne, afec le chevalur Bayard. XVI, 7. Combat avec fereur pour senger la prete de seu seu qu'il croft murt, 8. Est tue d'un ovup de canon avec Phil. de Fribourg au commençement de la hataille de l'avenue, 41. (Mém., de Bayard.)

Moze (La), favori da due d'Alenon et amunt de Marguerite de Valuis, est un des agens les plus actifs dra princes mécoutens; comment il echappe à la mort qui le mensor, XX, 169. Va révéler à Catherine de Médicis la projet des princes, 170. Est mis en prison, puis décapité, 171. (Introd.) — Découvre à Cath. de Medicis le projet d'évasion de ce prince, XXXV, 105 (Mde. de Bassilles) — Echappe à la mort, XI.V, \$2. Est exécuté en place de Grève pour conspiration contre l'E-tet, 83 (L'Estade.)

Moté, conseiller en la cour du parlement, est nommé malgré lui procureur général, XLV, 386. Est suspect aux Seize et sert nux nifuires du Rot, XLVI, 136. Se réponse increuse an duc de Mayenne sur en pretentions du dus de l'eria pour l'infante d'Espagne, fou. Sa barun gne pour le maintien de la foi sali-

que, 439, XLIX, 466.

Moté (Matthieu), fils ainé de président Mole, est reçu conseiller su parlement à l'âge de 32 aus, XLVIII, 6.

Monă (le jeune), comin de L'Rotoile, se fait capacia, sinsi que le courte de Fisaque, XLVIII, 14.

MOLIBORT (le espit.) est ble les une excermouche devaut e devout Bodans une ceci paulme, XXXI, 215.

Moncague (le seign, de) est tue à la bataille de Bavenne, XVI, 45.

Mozonagov (Christ de), gou-vers, de la citadelle d'Auvers, fait bâne un fort prés de l'Iulet, qu'il esseio equate en valu de teptemi XI., jui Assege et prend par com-position le château de Vesterlou, Tournhout, Bergehère, XLI., 91 fin mort, XLIII., 254 Mosta (le sieur de), lieutement de la Mosta d'amieur defait en sul

de La Motte-Gonden, defait au vil lage de Lesset 50 chevas-legers, XXIX, 116. (Mém. de Du Fellere) — Est tur dans une escatusouche devant Metz, et meurt de ses blessures, XXXI, 147. (Rabutin.) XXXII, 294.

Monin (le seign. de) est blessé dans une descente opérée sur la côte d'Angleterre, XIX, 570.

MONNEINS (Tristan de), licutenant général de Guyenne, est massacré à Bordeaux par les révoltés,

XX, 44; XXIV, 12.

Mosmous: il n'est pas sans exemple que des princes souverains en aient fait battre en l'honneur des empereurs romains ou grees, III, 405. Preuves à l'égard de Childérie, Clotaire, Théodebert et Childerie, Tois de la première race, 407. Discussion et conjectures sur deux monnoies d'or de Théodebert et Childebert 11, 408. Preuves historiques à l'appui, 410. Dans quelle ville a été frappée celle de Childebert, 415.

Monnoirs (les') commencent à monter insensiblement depuis la bataille d'Azincourt; préjudices que les seigneurs éprouvent de cette augmentation de valeur; les mesures qu'on prend pour remédier à ce mal occasionnent quantité de pro-

ces, VII, 365.

Monnoirs (falsification des): pourquoi elle est si fréquente; les rois sout les premiers faux-mon-

noyeurs, XXIV, 35.

Monnoirs frappées à Paris au coin de Charles x, cardinal de Bourbon; vers faits à cette occasion, XLV, 23. Edit sur les monnoies présenté au parlement par Henri IV, XLVIII, 318.

Mons (le capit.) se rend maître, avec Blaise de Montluc, d'un con-

voi ennemi, XX, 452.

MONSALLAIS (le seign. de) est tué à la bataille de Cerisolles, XIX, 508.

Monsenz, gentilh. du vidame de Chartres, avec 20 chevaux défait des fourrageurs allemands, coupe les jarrets à leurs chevaux et brûle leurs fourrages, XXXII, 372.

Monsourins, lieutenant colonel, est tué, ainsi que plusieurs officiers, en voulant s'opposer au pa-sage des

enuemis à un lieu nommé Seriny en Picardie, LI, 249.

Mostasèus (le sieur de) tas ca duel un nommé Préty, se sauve, obtient enfin sa grâce par le moyen du marquis d'Ancre, auquel il s'at-

tache, L, 206.

Montagu (P. Ainelin de), cardinal de Laon, pair ecclésiastique, parle dans l'assemblée de Reims des abus de l'administration, et promet au nom du Roi toutes les réformes qu'on désireroit, VI, 213. Ment quelque temps après empoisonné, 214.

MONTAGU (Jacq. de) dispute un pas d'armes près de Dijon, IX, 369.

MONTAGU (messire J. de): ses qualités, son éloge, V, 376. (Christ. de Pisan.) — Est nommé de conseil du Roi, VI, 216. Se retire à Avignon, 231. Rappelé à la cour, quitte le parti de la Reine; est nommé commandant de la Bastille, 262. Est chargé par la Reine de négocier avec le duc de Bourgogne, 280. Affecte pour lui un grand sele, 281. Honneurs dont il jouit; ses belles albances, 264. Est inopinément arrêté et jugé; accusations portées contre lui; est condamné, décapité; ses restes sont portes à Montfaucon, 285. (Tebl. du rign. de Ch. 71.) — Détails curieux sur la mort de ce ministre donnés par le Journal de Paris, VII, 247. (Mém. de Fenin.)

MONTAGU (J. de Neuschâtel, seign. de), vient au secours du duc de

Bourbon, XI, 351.

MONTAIGNE (Michel) assiste aux Etats de Blois comme député; son entretien avec J. A. de Thou sur la duc de Guise et le roi de Navarre.

XXXVII, 396.

MONTAIGU (lord) est arrêté à l'entrée de la Lorraine; pourquoi, LI, 48. Est envoyé au camp du Roi pour offrir au nom du roi d'Angleterre de faire rendre La Rochelle à condition qu'on pardonnera aux Rochellois, 113. Réponse que lui fait le cardinal de Richelieu, 114.

MONTALTE (Octavien), capit. ita-

reponse et blassé dans un u'il levre à la ville de Chia, XXXIII, 475.

arenez (le sieur de), capit.
da Roi, contribue à la del'armée de Lansec, XL, 65.
Auaxe, trésorier, est reçu
hambre des comptes recela ville de l'arm, eur l'ordre
la Roi, XLVII, 436. Ouna premier métier, traite un
premier métier, traite un
premier de toutes qualités qui
t chez lui pour avoir de l'arLVIII, 196.

Aman ( siège de ) : disposiles pour ce siège, L., 517. er les operations, 518. Couleroant à lever le siège, 520

avo, gentille gascon, favone d'Epernon, est decapité sur accusation contre le dec

af, XLV, 292.

Banaor (le sieur de), gouverBannes, chassé par le duc de

s, est rappele par les habi, garde cette ville dans l'ose du Roi, XXXIX, 74.

manor (le seign, de), genston, est autene a la limitile , comme complice du baron tenelles, XLVII, 361.

PRARIE (Guill, seign, de), est invant le château de Tuchau millou, XX, 425. (Comm. de 10.) — Sou entretsen avec l'e-l'Aost sur le projet de recuna entre le llui et le duc de , XXIX, 476. (Du Villare) reason (le comte de) est st fait prisonnier a la bataille un, XIIV, 572

Thason (Marie de Rohan), née du duc de Monthazon, i par le credit de M. de Luy-inhouret, L., 399. Discussion it des pretentions de la mai-i Rohau aux honneurs du ta-i, juu. Devenue veuve de Mynus, et ayant encouro la du-fu Roi, elle ecrit a M. de Chepume la prier de declarer au i'il est dans l'intention de l'é-

pouser siin d'arrêter l'effet de cette disgrées, 530. Son différend avec mad, la connétable de Montmorency au sujet de la charge de surintendante de la maison de la Reine et de dame d'honneur; ella est dépossédes, 559 Obtient pour son marif, M. de Cl evreuse, la charge de premier gentilhomme de la chambre, 500. Sa conduite dans l'affeire du mariage de Monsieur avec Mademoiselle la fait élougner de la cour, LI, 24.

Mostarliand (Gouthier de) preud

la croix, I, 100.

MONTREAUX, frère du morechel de Montmorency-d'Amville, est tué à la bataille de Dress, XXXIII, 265.

245.
Montante (le capit.), envoyé de Dourless pour parlementer avec les Bourguignous, est emmene per eux à Arras, XVII, 364.

Mont-Cannel (l'ordre du), institué par Henri IV et approuvé par le pape Paul V, succède à celui de S-Lasarre, dont il prend le nom, XLVIII, 40.

Monrontona (batalle de , livree en 1569 entre les protestans et les catholoques : dispositions des deux armees, XXXIII, \$79. Details sur le combat, \$31. Nous des capitaines tués de part et d'autre, \$83; XXXIV, 60; XXXVI, \$2.

Monteaux (Hugues de), vice-rot de Naples, livre un combat naval au comte l'helippin Doris, dans lequel il est une, XVIII, 63.

Montecceule (Schaden, comte de ), est accuse d'avoir fait empoisonner le Dauphin, fils de Francour, XIX, 193.

Morreit le capit. Louis de) rend à discretion la petite bourgade de Chusan, et est emmene prisonnier à Ast, XXVIII, 460. Est renvoye au marechal de Brissac par Fernand de Gonzagues, XXIX, 6.

MORTEILEE (Richard) se distinque an combat moral livré près de Modon, VIII, so

Modon, VII, 79. Mostesean (le seign. de ) est défait et fait présentier avec toute se

ade, 136. Acrive au comp de Za-156. Accepte les propositions \* pur Alexia, 162. Tend son pata à Corfon a côté de celui d'Ale 178. Monté sur une galère s de Contentranie tume la Constantinople pour le voir aux habitans, 194. Est nd pour communder le tre corps mile coutre l'empereur Alexa, Est charge de gardet le camp de de la compagne pendant s amicge Constantinople, 212. espegoo le jeune Alexis, porti ettre le reste de l'Empi-SG. Reproche à ce prince en gios envers les chefs crouses, mpe dans le quartier le plus ni de Constantinople, 273. Se maître de Bucalcon, 274. Fait er un edit portant que le bum mis en commun, 278. Rend age à Boudouin elu empereur, pomie la veure de l'empereur nists an contranscracht de de ; obtient l'ile de Candie, nus le royausse de Thesealosee portrait, 288. Va trouspereur Bandouin à Ment-egé. Division qui s'elève en deva princes, et à quel 196. Le marque rebrousse met promot as chitrate amothique, 208. Va amerger apile, Joo. Va au devant des eget lut sout envoyes de samople, 302. S'excuse au-Wille-Hardovin de sa comjwers l'empereur Baudouist ; de s'en remettre an doge de pe ciente de Blou, et suspiege qu'il a continence, 3uite Bourraus deputes et entre pling, 306. Se read à Couse der et fait so paix avec à Erm-315. Resourse a Theaster-4 Arrête l'empereur Alex 10 6 gendanc brisaner ## mt, 3att fait la guerre a for et auni ge Corinthe, 3 alldefense contre le roi de 378. Se remel a Serres. to de mars , et munet

a d'alembrane, 414. Vient

a Mendrople, demande une entrevue à l'empereur Heuri, et lus fait hommage, 45a. En s'en retournaut, est attaque per les Buigness et blese, 454. Sa mort, 456. ( Ville-Har-

dourn.)

MORTPERSAT (Guill. de ), ima de premier marage du marque Bourface, assiste au couronnement de Pierre de Courtenay; est charge de la garde de son prane frère Demetrus, et déclara protecteur de la régente Marquerite de Hongrie, sa bella-mère, l, 46n. Lève une acture em favour de l'empereur Robert, part avec Demetrias, et meurt en

arrwent en Gréce, 476.

Montreauxt (Guill. Paléologue,
marq. de ), gagne le prix dans un
tournoi; est timere avec Anne d'Atournoi; est tenere lencon, XVI, 154.

Montrout (Sunon de), beron de France, prend la croix, 1, 100 Va trouver le duc de Bourgogne pour l'engager à se mettre à la tête de la croisade, 122. Traite avec le rei de Hongrie, quitte l'armee, et se roud

Auprès de lui, 170.

MORTFURT (Guy de), frère de Simon, se reud àvec les suprès du res

de Hongrie, I, 170.

Montroat (Hotron de) prend la

croux, Ι, ευξ Μοσττοκτ (Philippe de) cutra en accommod-ment avec un émir des Sarrasina, II, 111. (Tobl. du règ. de S. Louis ) - Vient proposer au Roi de traiter de nouveau avec l'emir, 278. Est euvirye par les priouners chretiens aupres du Roi pour sevoir le traite qui venoit d'être cunclu avec le Soudan, alla Assistent arge de Belinna, 303 (Journalle)

Montrost (Simos de), distingui por de haute faits d'armes, au ambitious et cruel, est nommé chef de l'expedition contre les Albigeois, et meurt avant le fin de la goerce,

11. 36i.

Mostrout (Amoury de), üb de Simon, cede ara deuità sar le comte de Toulouse à Louis viv., If , 52 Succede à Montanagury dans le charge de connecable, 50

Montront (Simon de), petit-fils de celui qui avoit fait la guerre aux Albigeois, livre près de Saintes une bataille où les Auglais sont vaincus, II, 75. Devient définitivement scigneur auglais, et ne s'appelle plus que le comte de Leicester, 83. Se met à la tête des rebelles en Angleterre, 134. S'empare du ministère;

est massucré, 135.

Montrout (Jean de), quatrième fils de Jean III, duc de Bretagne, s'empare des trésors de son père, se rend maître des places fortes de cette province, passe en Angleterre, fait hommage de son duché à Edouard, et conclut un traité avec iui, IV, 103. Mandé à la cour des pairs de France, y vient accompague de 400 seigneurs bretons; se rend secrétement à Nantes, s'y renferme, tombe entre les mains du duc de Normaudie, et est envoyé prisonnier à Paris, 116. Devient seul maître du duché de Bretagne, 147. Est reconnu par Charles v, 148. Cède aux sollicitations du roi d'Angleterre ; est obligé de se retirer dans ce pays, où il implore en vain les secours d'Edouard , 155. Est réduit à suivre le duc de Lancastre, 156. (Préc. des guerr. entre la Fr. et l'Angl.)—Essaie de se rendre maltre par composition de la citadelle de Bécherel, 225. Conclut un traité qui lui laisse une partie de la Bretagne avec le titre de duc, et donne quatre olages anglais; remplit mal les conditions du traité; lait garder étroitement Duguesclin, un des otages de Charles de Blois. 227. Méne une armée devant Auray, 283. Fait faire à Charles de Blois des propositions qui sont rejetées, 285. Encouragé par les seigneurs anglais, fait serrer de plus près le château d'Auray, 288. Brûle d'envie de combattre, mais est retenu par Olivier de Clisson et Jean Chandos, 291. Pour n'être pas reconnu dans la mélée, sait revêtir sa cotte d'armes à un de ses parens, 293. En voyant le carnage que fait Olivier de Mauny, croit tout perdu

pour lui, 296. Se présente deunt Ch. de Blow pour venger in mun de son parent, 297. Fait les dernien ellorts pour le prendre ou pour le tuer, 299. S'apercevant que la virtoire est à lui, reste sur le chasp de bataille encore tout dégoutes. de sueur et de sang; remercie has les seigneurs de son parti, 301. l'at rechercher le corps de Charles de Blois, et le fait ensevelir avec poape, 302. Fait **hommage au rui d**a duché de Bretagne, 303. S'arms ge avec la comtesse de Blois, 304. (Mem. sur Duguesclin.) — Truite de la paix avec les ministres de Cherles vi, et proteste secrétement contr le traité, pour ne pas rompre avec les Anglais, VI, 186. Pait écheur le siège de Brest, entrepris per k connétable Clisson, qu'il heisesit, 206. Sa perfidie envers lui ; il le plot ge dans un cachot, 209. Ordonne: Jean de Bavalan de le jeter la mit dans la mer; ses remords; sa joir en apprenant que l'Ordre u'a pu été exécuté, 210. Reçoit Pierre de Craon, assassin de Clisson; refee de le remettre au Roi, qui le réchme, 227. Sa mort, 249. ( Table & règ. de Ch. 71. }

Montrort (la comtesse de), informée du malheur de son mari, parcourt les villes tenant son la entre ses bras; relève la courage des partisans de sa maison; pouvoit à la défense des places fortes: est assiégée dans la forteresse d'Hennebon, et résiste couragensement à la tête de ses soldats; capitule; va trouver Edouard à Loudres, IV, 105. Surprend Charles de Blois et le

fait prisonnier, 116.

MONTPORT (le seign. de) est tur s la bataille de S.-Aubin, XIV, 408.

Монтроат (le comte de) est tæ à la bataille de La Bicoque, XVII. 379.

Montglas (le sieur de ), du parti du Roi, se bat en duel avec le beren de Contenant, du parti de la Ligue. XL, 101.

MONTGONNENT, capit. des gardes du Roi, blesse mortellement Henn

un tournoi, XX, 84. Sousiege de Rouen coutre fartale, 108. Est declare crimiise-majeste par le parlement s, 138. Investi dans Dom-il est oblige de se rendre; ite decapite, 176. (Introd.) it le seign. Terrule a Orthez, 330. Le prend pruonnier, gee dans Euse et Condôm, comm. de Montine.) — Est er le grand prieur de se rema Rouen, XXXIII, 200, A de cette ville par le duc de De sauve our une galère, 213. nit ma village de La Motte-S.enque son entreprise sur Lu-439. Est envoye en Gascoa s'obboser anz queseure qu s, 458. Le force à lever le Mavarreins; prend la ville bround'Orthez; fait le cointe nor et se reure à Nérac, 472. nes.) — Se reunit à l'armes more , XXXIV , 284. ( &a .— Détais sur sa condamns-, son execution, XLV, 97.

тиовоп , garde des scents içois i, renict aux habitans Rochelle famende a Inquelle éte conclamnes pour leur re-A que le Roi lui avoit alloner, 165.

sile.)

TIPAULT ,le sieur de' est ble de Montcorpet dans les At-, dans un combet livre à 400 ágnons, XXXI, 33.

tion, number protestant, m Chatelet pour y exhorter at un gentabonne de sa cocondamne a être decapite, , 200.

vient (Ererard de) prend K. I. toa.

mieur (le comte de), frère ete de Lalain, gouverneur du it, vient à la Fere conferer i due d'Alençon des moyens getre en ars mains le Hainaut tow, XXXVII, (38)

mear, mestre de camp, est no une airtie au siège d'A-, XLS61, 353

Montiony (le sieur de) est tue au moge de Rouen , XLVI, 231.

Montiont (le marechal de) fait le siège de Nevers, où mad, de Nevers est enfermer, L. 372.

Montrove, hermst du Ros, attaché au connetable de S.-Paul , vient a l'aris charge de lettres de la part de comte de Merle, fils du connetable, pour le president Ladrièche; est arrêté, tuterruge et garde 50 jours, XIV, 18.

MONTAUTE (miloril), commandent de la cavalerie anglaise, est fait pri-sonnier dans i'lle de Ré, L.I., 58.

MONTLAUR (la marq. de), epouse du colunel d'Ornano, a'uppose su mariage de Monsteur avec ma lemonelle de Montpensier, et entretient son mari dans cette opposiuon, 14, 5.

Montagon (le comte de) seconde le captal de Buc à la botaille de Navarette, IV, 410.

Montantar relation de la bat dille livree près de crite ville cutre Louis au et le comte de Charolois, XIII, 233, 282 ct sulv.

Montage (Blasse de) ne pacoit a la tête des groces qu'a l'àge de 🛵 aus; Henri u lui donne un gouver-nement en Italie, XX, 5 Energie de son caractere, sa tolerance pour les protestans ; il se livre ensuite aux plus grands exces contra cux, puis les epargue et favorue leur retra en Bearn, fi. Laractere distinctif de ars Memoires, 7. Il rassemble les debris de l'armée battue pres de Marciapo, et se jette dans Sienne; tombe malade; a peme convalescent, il prend toutes les no sures propees a preserver cette ville de toute surprine, 63. Rassure les habitans, et teur promet de ne point les chimdonner, 64 Refuse d'etre compani dans le traite de capitalation de la place, et en sort apres une contagemeresistance, se rend a Rome, on il est temoni de la mort du pape Marcel 11, 65 Est ensaye en tius enne avec des matructions rigonrenses contre les propostage, mais il est contracts dans out operations per

deux conseillers du parlement qui lui sont adjoints, et qui sont pertisans de la réforme, 96. Il embrasse avec fureur le parti des catholiques, et se livre contre les protestans de Guyenne à d'affireuses cruautés avant même que la guerre ne soit déclarée, 102. Aidé d'un corps d'Espagnols, il les traite en rebelles et ne leur fait ancun quartier, 104. Sauve Toulouse et Bordeaux de leur joug, 107. Exécute ponctuellement les ordres de la cour, et contient les deux partis, 114. Vient trouver la cour à Toulouse; propose au Roi de se mettre à la tête d'une ligne des catholiques contre les protestans; assurances qu'il lui donne à cet égard, 119. Il avertit la cour qu'un grand complet est sur le point d'éclater, 123. (Introd.) - Son origine, 281. Issu d'une des premières familles de la Guyenne, il ne dut sa fortune qu'à ses longs et brillans services; incertitude sur l'époque précise de sa naissance, 282. Il est éleré dans la maison d'Antoine, duc de Lorraine; entre ensuite comme archer dans la compagnie de ce prince dont Bayard étoit lieutenant, 283. Il passe en la même qualité dans la compagnie de Lescun, depuis maréchal de Foix; va en Italie à l'àge de 17 ans; se fait remarquer par son intrépidité; revient en France; assiste au siège de Fontarable; avec une poignée d'hommes contient la cavalerie eunemie; est fait capitaine à l'age de 20 ans, 284. Part comme volontaire pour aller défendre Marseille, assiègée par le connétable de Bourbon; entre en Italie avec l'armée française; est fait prisonnier à la bataille de Pavie; renvoyé sans rançon, se retire chez lui et s'y marie avec Antoinette Ysalguier; est chargé par Lautrec de lever une compagnie de gens de pied; est blessé daus une première affaire en Italie, l'est de nouveau au siége de Campistrano; rejoint l'armée devant Naples; combat malgré sa blessure; reçoit pour récompense des domaines dans le pays conquis, 285.

Est obligé de revenir à pied es France; est chargé de former la compagnies de la légion de Leagudoc; fait partie de la gernissa de Marseille lorsque Charles-Quint entre en Provence; se charge de ditruire les moulins d'Auriole, et l'escute; outré d'une injustice qu'un lu a faite, il retourne chez lui, 286. Va à la cour; obtie**nt was compagni**e de gens de pied; est attaché à la garde du Dauphin; retourne en Provence, où il l**ève deux comp**gnies de gens de pied; va en l'émont; enlève plusieurs chiesus forts; est blessé à Barcelonette; » tourne chez lui; ne pouvant faire h guerro, il **cossie d'être coustims**; est envoyé dans Perpiguan d en cuisinier, pour recommente le place; court de grands dangus; et nommé capitaine d'une compagn 287. Reçoit ordre d'aller en Fémont; est envoyé acaprès de la pour demander des socours, et h permission de livrer betaille; est nommé gentilhomme servant; est appelé au conseil du Roi; vient a bout de vaincre l'opposition de membres du conseil; conssibue m succès de la bataille de Cerisolist; est armé chevalier pur le com d'Enghien, 288. Piqué de n'aveir pas été chargé de **porter au Rei h** nouvelle de la victoire, il part peer la Gascogne; retourne en Piément; suit l'armée qui **revient en Prance**; en arrivant devant Boulogue, requit le brevet de mestre de camp; étoune l'armée par son andace di attaque de nuit dirigée contre cette ville; sa réponse su duc d'Orléans; va remplir à la cour sa place de gentilhomme servant, 289. Hensi u lei donne le gouvernement de Moncelier; Montluc part avec le dué de Brissac pour le Piémont ; il décide h prise de Quiers, où il est blasse; parvient à faire readre la place de Lans; préserve Casal; s'enforme dans Benne, et force l'emmemi à se retirer, 200. Est nommé gentilhemme de la chambre, et gouverneur d'Albe; va en Gascogne, cir il est

hancre et estimé; est envoyé gon-verteur à Sienne; fait des prodiges de vajour à la botaille de Marcinne; ert de Grenne sons vouloir signer **la copitulation** de cette place; va à ne, où il requit l'accueil le plus fistione du Pape; s'embarque pour la France, 291. Vient à la cour; segoit le cordon de S.-Michel et dan ons; est envoye en Piemont pour y commander les gens de piod; Il y combat avec introjudité; on le ert, il ast renvoyé; il va trou-Munri to et se justifie; est nomf Nostemant général a Montalein; **y fait la gaerra avec son activita ac**enuturde, 292. Domande à venir diffundre la France après la bataille de S.-Questin; tombs malade; se fuit porter dans une chause; s'arrêts i la dag de Ferrate; sauve la a de Verceil; va tenuver le Ital, qui lui donne une compagnie d'hom-mm d'armes, puis la charge de conel de l'infanterie, 293. Contribue à la prise de Thomville; remet au Bai la charge de colonel; promet à Cothorine de Medicis de ne jamais **arvir d'au**tre parts que le aieu et **i de am** enfan•, 20∮ Ses qualst**os** militaires; il est envoye en Guyenne, **3. Il lève des troupes, les com**immeres qu'on lus a edjants l'arri-mt par leur conduits equivaque, m protestens l'eta-perent par leurs s; il fait exécuter sons forme de pruede coux qui tembrat dans ses sina; ne mirahe qu'accompagne de hourreoux qu'il appelle ou laquals, 296 Après la paix, il reste en rouwe, mirveille la pays, et aver**tit in iterae** mere de tout ce qui a'y nor ; se cend a Toulouse asprés de Charles is; propine un projet de ligner qui a est point adopte, est renvoye en Gavenne, fait pendre indistinctement les protestans et les enthediques qui veulent exeiter des tenebles, 207. Continue a mateure. la Reine more des projets des protestans; regat le nom de Cornea Guyener; est remplace dans le editions plus resentes officent un

an retire ches lui; requit erdre d'al-ier assièger La Rochelle, 298. Man-quant de ressources, il s'en crèr; s'empare des lles d'Oloron et de Ré; offre d'équiper une flotte; retourne dans l'Agenois, où il tombe malade : reçoit ordre d'eller à Bordeaux, pu dans le Rouergue, 299. Pait la guerre à outrance aux protestans; ses démélés avec le marechal d'Amville; est europe en Bearn; il demande des fonda, 300. Assege Rabasteins; est dangervarment blome; nee moins la place est prise, 3e t. Il foit venir chez lui ses capitames, et les exhorte à poursuirre leurs mocés; est remplace; écrit au Roi pour se plandre de est affront; est longtemps a guerir de sa bles Sa hane coutre les protestans étoit toujours la même, parce qu'il les considerait comme ennemis de l'Etat, 3u3. Il est appelé au siège de La Rochelle; il port, et revient accoble d'enqui et de tristesse; est appele a la cour; accompagne la Reine mère à Lyon; est fait maréchal de Pranca, et en roye en Guyenne ; dirige encore une expedition, plus renunce au service, 304. Meurl 3 ans après dons son château d'Retillar; ses à file; quelle fut leur des-tince, 305. Comment Montluc en purte, 300. Il garde le siloneu suc ses deux fommes et ses filles; inomutude sar l'epostue où il composa ses Memoires, 307. Caractère que y regnes di parle souvent de luis, toupurs avec cloge, man avec boune for, Jos. Se werration est aimple, claire, facile, et pleine d'originalité ; as facilito a parler, suriout ser la gaerre, Jun Des Memoires sont remplu de rellexions, de digressions, de muscilé, comme une conversation, ils ont ete dictes de membire dans an vieilleste. 3 in Quit ein gecherches are: availite avant d'être imprimes; a quelle spaque ils oat ete publics pour la preunère fois, et per qui, Jis Quand et combicu pres, annivaque toute la nobleme, de fins ils ont ein reimprines, les indoment de netta provenca ; etele rejenne, 3:3. Las manueums

Montluc son ancien titre de Commentaire, et ont suivi l'ancienne édition originale de Millanges; en quoi ils ont profité du travail des éditeurs de la première Collection; ce qu'ils en ont retranché, 3:4. Epitaphes faites sur Montluc, 3:5.

(Notice.)

Retiré du service à l'age de 75 ans, il se décide à décrire les combats auxquels il s'est trouvé pendant 52 ans qu'il a commande, rapportant à Dieu seul tout ce qu'il y a eu de bonheur, 322. Dans quel but il a écrit ses Commentaires, 323. Il les adresse aux capitaines ses compagnons; il peut parler sans mentir de toutes les choses qui se sont passées devant lui; a voulu faire connoître le nom de Montluc, 324. Eu commençant à porter l'enseigne, voulut se rendre sage par l'exemple de ceux qui faisoient des fautes; se garantit du jeu, du vin et de l'avarice, vices contraires au service du Roi, 325. En quoi, 326. Prend Dieu à témoin qu'il n'a jamais fait de grands profits dans les charges qu'il a eues du Roi, 331. Preuves qu'il en apporte, 332. L'amour des femmes est un autre vice contre lequel un guerrier doit se mettre en garde, 333. Etant mis hors de page, il est pourvu d'une place d'archer dans la compagnie du duc Antoine de Lorraine, 334. Se rend à Milan à 17 ans; M. de Lescun, maréchal de Foix, lui donne une place d'archer dans sa compagnie, 335. A cinq chevaux tués sous lui en divers combats, 336. Est fait prisonnier, puis délivre; excuse M. de Lautrec de toute faute dans cette maiheureuse campagne, 337. Eutre dans les gens de pied, 338. Comment il sauve la gendarmerie francaise à S.-Jean-de-Luz, 341; et se sauve ensuite lui-même avec sa petite troupe, 346. Est félicité sur sa belle retraite par M. de Lautrec. 349. Est fait capitaine à l'âge de 20 ans, 351. Se rend comme volontaire à Marseille avec 5 ou 6 gentils-

hommes, 354. L'auteur raconte fort brièvement la levée du siège de oette ville par le commétable de Bourbon, l'entrée de l'armée hasçaise en Italie et à Milan, la betaile de Pavie ; cite les noms de cent qu furent pris, ou tués ou blanés, 355 et suiv. Lui-même y est fait prissnier, et relàché comme n'ayant pa de quoi payer rançon, 358. Est renvoyé en France, sans vivres a moyen quelconque, 35g. Revient en Languedoc, 360. Est chergé par M. de Lautrec de lever une con gnie de pied qu'il lui mêne; est blusé au niége du châtean de Vigiw; se fait porter après le camp des une litière, 361. Assiste au siege de Capistrano; entre dans la place; est blessé en plusiours endrois, 362. Danger qu'il y court de la vis. 363. La ville est prise et brille; Montluc sauve l'honneur et la vie 15 ou 20 femmes et filles; est trasporté à Ascoli, n**à M. de Lautre**chi envoie deux chirurgiens, 364. Ecfuse de se faire amputer le bras, 365. Est transporté à Termes-de-Bresse, où il reste deux mois et demi couché sur les reins, 366. Se fait mener au camp devant Naples; son regret de n'avoir pu se trouve à la prise de Melphe et à la défaite du prince d'Orange; comment il est accueilli par les grands de l'asmée, entre autres par le comte l'edro de Navarre, qui lui fait donce un domaine de 1200 ducats de reste, 367. Du plus grand seigneut de la troupe, il se trouve à la fin le plus pauvre, par la perte du royseme de Naples, 368. Dangers qu'il court à la descente du prince de Navarre, 373. Elog**e que font de la**i le marquis de Lautrec et un gentilhomme de sa suite, 380. Il revient en France avec son bras en écharpe, 383. Etat médiucre ca il trouve la maison de son père, 384. Est fait lieutenant de la légion do seigneur de Faudoss; arrive à Marseille avec sa compagnie, 355. Nome des seigneurs qu'il y trouve, 386. Se charge d'exécuter le brà-



MON **des moulins d'Antiole,** que mears Christophe Goast (ou ) et de Pontereilles ont refuáreprendre, 387. Details sur adention, 389. Se retire sain avec se troupe après avoir le moulis d'Auriole, 398. Il n aben lui, 402. Revient à lle pour aller en Pirmont; à relle du siege de Terouane, La Paris; y reçoit le comman t d'une compagnie de gens de fait partie de la garde du in; retourne en Provence, où 16 une comminion de dres-E enseignes et d'aller en Pré-des. Est charge per le Roi mettre le siège devant flart, et de s'emparer de toutes m des environs, 404. S'em-n château at de la ville de n, 408. Est légérement blesige de Barcelonette; reon Provence avec sea deux **paies, 4**06. Eluge que fat**t** 18 de cuenciable de Muntny, dont il ent orpendant à ndre, 407. Il ve au sorge de nn, descant voir l'ingénieur érême Marin ; découvre les In cet ingenieur; doune mu-A de hons couseils au mare-Annelaut sur la force de la **608.** Comment il l'avoit au-BL recomme, etant degune **ini**er, fag<sub>es</sub>keron da Rucle ndement d'une compagnie, M et reponse les Espagnols le château de Tuchan; den oette affare, \$13. Amate n de Com, \$35. Lat envoye **piso**n a Savillou, **43**0 Part Her au secours de Mondort, il rencontre par un parti en-nomicos de le defait et rea Savillan, 418. Est appelé de Termes à Bene, s'y cend, Let mad me Termes vicun devant de lui, 145 Retourlevillas qui est mi nace d'un stou M de Termira s'est reudiligence , 453. Eurore aberir espitaine l'aves, 415. Se sur Cardimon, nons des ca-

pitaines qui l'accompagnent, 446. Fourquoi il manque de aurprendre M. de Savoie, 447. Rencontre d'un convoi ennemi, 458. Se prépare à l'attequer, 449. Harangue sa troupe, 450. Attaque l'escorte, la met en fuite, et se rend maître du convoi, 452. Reçuit 600 écus pour se part du butin, 454. Defait un parti espegnol devent Marcunes; details sur cette affaire, 476. Nome des capitaines qui y prennent part, 485 et 483. Su rend maître d'un des palsis de Castilholle, 486. Contre l'avis de ses compagnons d'armes, preud un che-min qui le conduit en săreté à Pi-gnerol, 484. Conseile de l'auteur à cette oncasion, 490. Ses regrets sur ce que l'armee ne pour-suivit pas César de Naples dens se retraite de Carmagnole, 492. Comment il protege le rapture du point de cette ville, et y contribue lui-même; dé-tails sur l'exécution de cette entreprise, 494. Sust l'armée, qui amiège soutdoment l'erre, et s'empare de S. Martin et autres pinces, 505. Est envoyé en France par le comte d'Enghien pour demander au Roi den secoura et la permission de livrer bataille, XXI, 1 Est nomme gentillianeme nervant; amiste à un conseil du Roi, 2. Nome des person-nes qui y sont presentes, 3. Ramons du Ros pour ne pas consentir a ce qu'on livre batalle en Piemont, ¿ Opinion de Montlac dans le conseil. 5. Obtient la permission de combatter, 10. Retourne en Piemont avec plussuus setgueurs qui vont combattre; leurs 1000, 14. Reçut ordre de tout preparer pour le combat, 16 Son depit de ce que le combit n'a postieur comment il l'exprime au courte il Lughies , 19 l'ot charge de la conduite de l'agquebuserie, at Noms des beute-840 qu'il prend avec lui, sa. Commence le combat avec un aucces artage, 23. Details sur la soute de la intuille, 25. Montine barangue are compagnine d'armes, 27. Con-tribue au gelu de la bateille, 33. Anecdote d'un de ses recettures mquel il avoit confié son chevai avant la bataille, 36. Se met inutilement à la poursuite du marquis Duguast, 37. Est fait chevalier par le comte d'Enghien, 38. Demande à cc prince l'honneur de porter la nouvelle de la victo re au Roi, l'obtient; mais un autre est envoye à sa place, 39. Son mécontentement; veut s'en retourner en Gascogne; y est euvoyé avec commission de ramener 1200 hommes, 40. Revient en Piemont, en repart aussitôt; son entreticn avec le seign. Pierre Colonne prisonnier , 42. Réflexions sur le partage que l'Empereur et le roi d'Angleterre devoient se faire entre eux de la France, 45. Montiuc tombe malade à Troyes; reçoit le brevet de mestre de camp, 46. Détails curicux sur la camisade de Boulogne, où il sauve les capitaines qui l'ont accompagné, et se sauve lui-même en courant de grands dangers, 47. Obtient un congé du Roi, puis une nouvelle commission de mestre de camp de 60 enseignes; fait partic d'une expédition en Angleterre; peu de succès de cette expédition; incendie du vaisseau appelé le Philippe, 59. Fait l'office de pionnier avec plusicurs capitaines, et par son exemple entraine tous les soldats de sa compagnie et des autres à remplacer les pionniers qui ne vouloient pas travailler, 61. Détails sur l'attaque et la prise de euelques forts dans la terre d'Oye, dirigées et exécutées par Monthue, 64. Il repousse les Anglais et les met en fuite, 73. Va à la cour; retourne en Gascogne, 75. Est rappele par le Roi, et envoyé gouverneur à Moncalier en Piemont, 76. S'y rend avec le capit. Tilladet, 77. Comment il contribue à la reddition de Quiers, où il a la hanche démise, 84. Détails sur l'attaque et la redditiou du château de Lans, qui ont lieu par suite de ses conseils, 91. Offre au maréchal de Brissac de garder Casol, qu'il veut abandonuer, 107. Se rend dans cette ville, 108. la fortifie, 110. Envoie redemander au gouverneur d'Ulpian

le trompette du seign. de Maugires, 1 16. Se rend à Turin auprès du mréchal, 117. Comment il parvieul a faire entrer un convoi de muniton à S.-Damian, 120 et suiv. Ausque les cunemis après la levée du siege de cette ville ; danger auquel il s'espose, 133. Se rend à Quiers, 134 Est nommé gentilhomme de la ches bre et gouverneur d'Albe, 135. Est envoyé pour défendre la ville de Bène, et s'y rend, 139. Moyens qu'il prend pour approvisionner de ble la place, qui en manque, 141. Force ainsi l'ennemi à se retirer, 144. Va prendre possession de son gouvernement d'Albe, 145. Assiste au acge du château de Courtemille, :47. Comment il parvient à faire placer trois canons derrière ce châtes: pour le battre ; détails sur ce sajet, 148. Signe la capitulation de cette place, qui se rend, 154. Prend Seraval et deux autres places, 157. Repousse les ennemis dans Séve ou Ceva, 160. Des braves morions jeunes de Montiuc, 163; de sa bele retraite devant Boulogne, 164. Il quitte le Piémont et retourne des son pays; accueil honorable qu'il y reçoit, 165. Est nommé per k Rei gouverneur de Sienne, molgre le connétable de Montmorency, 170. Reçoit une lettre du Roi pour se rendre à Marseille; part quoique malade, et contre l'avis des medecins, 174. Arrive à Sienne avec k maréchal de Strozzi et le colonel For cavaux, 177. Dirige en arrivant ute escarmouche qui est engagée entre les troupes du marquisde Mangusa et celles du maréchal, 178. Reposse les ennemis; détails sur cette affaire, 179. Ecrit au maréchal pour l'engager à ne point se retirer de jour de Marciano, 190. Instrut que Strozzi n'a point égard à 🖘 avis, il assemble le sénat de Sieure et lui adresse un discours, 192. Evhorte les Siennois à la constance, et à se tenir prêts à se défendre, 194. Se voyant malade à l'extrémite, il charge le seigneur de Cornelio du commandement de la ville, 200



MON miri de se unledie, il amemble les hafe de la gernison, et les exhorte à la patience, et à supporter le faim à laquelle ils peuvent être reduits, net. Convoque les plus grands de la ville, et leur fait la selme exhum, 210. Envoie avertir la seiper de Strussi, les ministres de pe et le Rei lei-même, de l'extrédes en la ville as voit exposée, 143. San pressentianens our le capie S.-Auban, 215. Deteils aur meniado da furi de Scenne, qui est ris por les cantenis et repris sur m; gondaite de Mantine dans ort-Mire, 217. Nome des capita-m que y prierat part, 220. Eloge ace capitaines et des Seracois, Montine apprenent que les limacie pensent a capitaler, se de-plie à aller un palese de la ville. Sa. Tuilette qu'il fait pour s'y renire, 232. Discours qu'il y tient, 25. Effet qu'il produit, 24s. Ses lispositions pour defendre la place, 45. Détads sur l'ettaque et la dé-leurs de la ville, 25s. Montlac foit rtir les Allomondo de Scenne; ment ortic sortic s'exécute, in. Combat hvre aux portes, 261. entes recurs les Surnavia ser es ipart des Allemands, 263. Il est mines dictateur pour trou mois. 65. Part sorter les bonches mutiles, **1886.** Comment il emplake qu'un mette a mort de prétendus traitres, 979; et decouvre la ruor du mar-gans de Marignes, 276. Il consent a se que les hieraois capitalent, alls, Roueriture de Montlac pendont le siege, 383. Texte de la caeletion , 285. Montluc refuse de copitaler pour les Siennois, et veut un contenire que les Semuos capatelent poor les, 588 Il fait changer un article relitif aux bonnu et re-helles de l'Etat de l'Empereur, de l'Empire et du duc de l'Iorence, 292 - Hone quel ordre la caration rt de Sirane, 293. katrerue de Montine avec le marque de Mari-guen, 196. Montine se retire à Absortante, 197; puis à Montalein, ch il trouve le seigneur de Stracai,

aug. Ses retlexions sur le reddition des places, 300, Ses soustils à cous qui sont chargés de les defendre, 3u3 II se rend à Rome, où il voit le Pape mourant, et s'embarque pour la France, 3:1. Comment il échappe our galères d'Andre Dorie, et ar-rive à Marseille, 316. Est presente au Roi, qui le regoit avec grande joie, 31g. Reconte à Sa Majasté tont ce qui s'est passe dans Sienne, 356. Justifie M. de Strotni, 353. Remet au Roi, pour être déposée dans ses erchives, le patente que les Siennuis lui ont délivres, 325. Re-çoit l'ordre de Saint-Michel, 326; truis mille fr. de pension et 2,000 seus comptent, etc., 327. Obtient cougé de Rui pour aller veur se famille, 358. Let ravoye à Turm, 359. Ve reconneltre la pince de Velpren., 33c. Asserge le château de Montcelvo, 338, qui capitale, 33c. Est rappelé par le Roi, 34c. de rend a le cour, où il est justifié des accusations portres contre loi, 351. Reçoit ordre d'aller a Marseille ; est nomené licutement géneral a Montalcin, 3 ja S'emberque, et arrive à Rome, 3/3. Est bien occueille du Pape; est charge de la defense d'un quartier de cette ville contre l'agmee du doc d'Albe, 344. Herangus les rapitaines commandans, 355. Est envoye au accours de François Uran a Tivoli, 349 Comment il le fait sortir de cette ville et ac retire a Rome, 3Su. Mene deux compa-gues staljennes à Velatri, su duc de Somme, 354. Il entreprend de faire prisonnier Marc-Antoine Colonne, et manque d'être lest presunnier hu-même, 355. Revient heureusement a Rome, pà l'on est de son entreprise, 36a. Obtient un comp da Pape pour aller à Montalcan, 304. Se cend mattre de quelques petrico places, 371. Comment el est trompe par un Siennous nomme Fr-ho Turche, 371. Il se petre dans la roque de Baldoc pour la defender, 360. Fait ses desportants pour atto-quer la place de Pance, et les gan-de Florence veulent outres, 363.

Noms des capitaines qui l'aocompaguent, 384. Détails sur la prise de Piance, où Moutluc entre par escalade, 389. Noms des capitaines espagnols faits prisonniers, 395. Sa rentrée triomphante dans Montalcin, 397. Il va jeter du secours dans Chuzi, 399. Retourne à Montalcin, s'empare de quelques chàteaux; fait faire des courses du côté de Sienne, et force don Arbre à retourner dans cette ville, 400. Comment il évite sa rencontre et retourne à Montalein, 402. Il va au secours du seigneur de La Mont-Joye, commandant la place de Télamone, 404. Est appelé à Rome par M. de Guise; lui demande instamment à retourner en France pour secourir le Roi, 409. Tombe malade à Grosette, 411. Reçoit son congé pour revenir; se rend à Ferrare, 4:3. Offre au duc de Ferrare d'aller défendre Brisello, 416. Se rend dans cette place, 4:8. Pourvoit à son approvisionnement, 419. Enlève des vivres à Guastalla, 421. Quitte Brisello; prend congé du duc, de qui il reçoit des preuves de reconnoissance; se rend auprès du Roi à Orcey, 424. Est forcé d'accepter la charge de colonel des gens de pied ôtée à Dandelot, 427. Va à Metz auprès de M. de Guise, 428. Anecdote plaisante au sujet du duc, 429. Son cloge, 430. Montluc va au siège de Thiouville; détails sur ce siège, 432. Il attaque une palissade, 435. Bat les assiègés dans une sortie, 439. Comment il contribue à la prise de Thionville; détails à ce sujet, 447. Est chargé de la garde de la ville, 458; puis d'attaquer Erlon, 463. Il s'en rend maltre, 465. Donne à diner dans sa tente aux ducs de Guise et de Saxe, et autres capitaines. 469. Prie les ducs de demander de l'argent au Roi pour faire de la vaisselle; sa manière honorable de traiter. 470. Il arme le prince de Joinville et le fils du duc d'Aumale, encore enfans, 472. Offre d'aller an secours de Corbie, menacée par le roi d'Espague, 474. Tombe malade,

482. Déplore la paix qui fat signe à Catcau-Cambresis, 483. Remet 🗪 Roi la charge de colonel des gras de pied, 485. Se rend à Bayonne, a l'armée du roi de Navarre, 486. Reçoit le commandement de la compagnie des gens d'armes, 487. Songe qu'il a le jour où le Roi est mé per Montgommery dans no tournei, 488. Sur une lettre du roi de Revarre, il se rend à Nérae; ses tristes réflexions sur la mort de Heari s, 489. Est calomaié à la cour, **so**i. Etat de sa fortune, 494. Se rend auprès de Catherine de Médicis; hi jure un dévouement entier, et se m tire chez lui, XXII, 2. Fait rende deux prisonniers protestane retenu dans la ville de La Plume, 5. Remt entre les mains de la justice, à Ages, un ministre protestant; frayeur qu'i cause à ceux de son parti qui le veslent dérober à la justice, 6. Se rend à la cour, y rend compte de l'état de la Guyenne, 7. Est envoyé dans cette province avec patentes et permission de faire des levées pour enpêcher toute espèce de rebellies, g. Demande et obtient deux conseillers, 10. Comment il acqueille le nommé La Barelle, ministre protestant, envoyé par les églises pour lui demander justice, 1 z. Sa réposse à un autre ministre envoyé pour le même objet ; **Montluc lui prouve** que les protestans font des levées d'hommes et de deniers, 13. Appelé à Agen, il est secrétement averti de ne pas s'y rendre; son entrevue acce des protestant de cette ville sur le bord de la rivière, 14. Sa répease à un de ses fermiers, qui lui fait part des propositions des protestans, 15. Son entretien avec le canitair dat sur le même sujet, 16. Avis secret que lui donne le lieutenant su s'ége de Condom, 18. Pourquoi il se décide à traiter les protestens sans ménagement, 20. Se rend à S -Mérard, accompagné de deux bourreaux, 21. Y fait pendre trois protestaus et fouetter un diacre, qui meurt au bout de huit jours, 22 Fait pendre à Villeneuve, soms fer-



**me de procès,** le capiname Morellet et antres gentilshommes de la mêma teligion, 24. Motife qui le portent à agir eme, 26. Se rend à l'umel, 97. Son mécontentement de la con-duite des communices qui lui sont efficiets ; fait faire le procès à 30 à 40 s avantsius du seigneur de Famel, et les fait exécuter, 28. Va à Cabors **pour so**ustraire les entholiques à la personation des protestant, 29. Souren de la hama que lui porte l'abbé de Benamond, 30. On lui offre dix mille france pour qu'il consente à l'ensecution du jugement que les ministeres doivent proponers intre l'archidiacre de Viole on **mie,** 3r. Comment il empiche ocuminaires de prononcer leur ntenço, et souve la ville de Cohors, 33. Pait pendre aux fenêtres de la maison de ville de Villefrauche, en hovergue, cinq prisonniers falls par le cardin il d'Armaguec, 39spoit des lettres du Roi pour allet **anjeri**n de Jui, 41. La révolte de **Lante la G**uyenne l'en empêche, 42. Begoit avas que l'oulouse est près de se revolter. 15 Ses dispositions pour prevenir cette revulie, §6. Il volo ou occuers d'Auli, qu'il pucifin \$5 Se porte sur Toulouse, nome i capitalnes qui le secondent, 50. Entre dans la ville, d'un les protesinto aunt chasses, 55 Son discours L la cour du parlement, 53. Regoit 🖦 remerciasens du president Mansots pillee, 55 Empéche que la ville ne sols pillee, 55 Projet des protes**time cou**tre cette ville, decouvert à miliac par un nomme laserre, 86. Diligence de Montlue dans les **cours** qu'il porte a cette ville , 57 🔟 or rend devant Montoubun, fin. **Tente d**e l'asseger, manéest force de **an returer,** Gr. Est appele au secours **de** Bordeaux, par M. de Borte, Gy. Pait se dispositions, reunit se sen**pitames,** emporte en chemm le clás-**tora** de Castel-Yjerl, 70 . Va. au semure de Feugacolles, 71. Lavre com hot aux projestans, les met en fonte t lour tue Sao hummes, 75. Regott las lotteus de la roine de Neverre,

qui cemie d'arrêter sa marche, 95. De l'avis de ses capitaines, il la pour-surt et arrive à Bordeaux, 77. Livre combet aux protestans à Targon, et les force à fair, 82. Détails aur ce combat, 84. S'empare du château de Caumont, 87. Fait pendre aux arbres 50 protestans pris à Gironde. All, quiuse à Souveterre; il assègn Muntsegur avec M. de Burie, \$9. Après un combat de 7 heures, se rend maître de la place, fon pendre le capitaine Heraud qui la cummandoit, et tous les prisonsiers, 93. Amiége la ville de Duras, qui capitule; marche sur Agen, qu'il trouve abandonne, p. Amege et prend le château de Prise après un rude aunut, 66 Sauve la vie à deux ner-viteurs de la marechale de S.-André, ror. Son depit de n'avoir pu com-battre les ennemis à Coussade, à conse de l'obstination de M. de Burie, 110 Il va faire le siège de Lactoure, 117 Fait ture tous les protest-us qui étoient a Terroube, en represablando In trobuon des assièges de Lectours, tas. Accorde la espitulation a la gue-Dison; à quelles conditions, 122, Rétablit dans la ville les gens d'Eglise et les gens de justice, raf. Envoie peier mess, de Burie et de Montpensier de veur se joundre à lui pour com-listire M. de Durss, 125 Vient à hout d'obtenir de M. de Burie qu'ils attoquerent l'ennemi sons attendre M. de Montpensier, 130, Commencemena de la hataille de Ver, 131-11 hatangue les Espagnuls, 138, les Gascous, 150, les gens d'armes, 151 Batalle de Ver, 152 Danger que court Montloc; les ennemis sont mis en dernate, (§ 1 Nombre den morta, Montluc o rend a Muculan aupres de M. de Moutpenster, honorable accue liquid en recort, 146. It est reneng e en fonsenne, connequencon de la loctaille de Ver, 157 Est rappele auprès de M. de Montpensick, teucouste en chanin des onnemis qu'il taille en pieces; airlise au lever de M. de Montpensier, qui le remeccie de sa dahgence et le roi gedie de nouvrau, 151. Se rend 4

Toulouse, 152. Va reconnoitie l'état du siège de Montauban, entrepris par le seigneur de Terride, 153. Revient à Agen, 155. Est appelé à Toulouse, où il est nommé chef de l'armée de l'association formée entre les catholiques nobles, ecclésiastiques et bourgeois, 156. Est appelé aussitôt à Bordeaux pour y rétablir Pordre, 160. Il y recoit du Roi la charge de lieutenant pour la moitié du gouvernement de Guyenne, 161. Pacifie la ville de Bordeaux par ses seules remontrances, 162. Comment il entretient le calme pendant cinq ans dans son gouvernement, 166. Se rend à Toulouse pour faire sa cour au Roi; son entreuen avec la Reine mère, 172. Il refuse d'entrer dans une ligue secrète, et en découvre le projet à la Reine mère, 173. Sur son avis, la Reine engage le Roi à déclarer une confédération générale dont il devoit être le chef, 174. Ce projet est discuté dans le conseil, où Montluc est appele et entendu, 175. Le projet est adopté et proclamé, 177 Montluc accompagne le Roi jusqu'a Bayonne, et revient dans son gouvernement, 178. Avertit le Roi, et à plusieurs reprises la Reine mére, des manœuvres des protestans; visite le Rouergue, le Quercy et les frontières du Périgord, 179. Comment il est averti des projets des protestan, avis réitérés qu'il en donne à la Reine mère, qui ne veut rien croire ni rien entendre, 182. Il se rend aux bains de Barbotan, 184. Songe extraordinaire, 185. Sur divers avis qu'il reçoit des mouvemens des protestans, il fait des dispositions pour les prévenir, et marche au secours de Lectoure, 190. S'assure du château de cette ville, 192. Son entretien avec le sénéchal de Fonterailles, 191. Il refuse de le faire prisonnier, 198. Complet contre Lectoure, découvert et instruit par le parlement de Toulouse, 199. Quel en étoit le but, 201. Dépêches de Montluc à tous les seigneurs et gentilshommes du pays pour les informer de ce qui se passe et les met-

tre sur pied, 203. Sur des lettres qu'il reçoit de la part du Roi et de la Reine, il écrit à tous les nobles de Toulous et de Bordeaux de marcher en ditgence au secours du Roi, assiégé dens Paris, 205. Se rend à Limoges; son discours aux seigneurs et capitaines réunis auprès de lui, 206. Est resplace dans son commandement per le comte de Candale ; exemples de mauyais services rendus contre lui t la cour, 210. Autres exemples enven d'autres, 212. Autres exemples tires de l'histoire romaine, 222. Montieux retire chez lui ; peu après est envoyé par le Roi pour assiéger La Rochdle, 228. Ses dispositions à cet effet, 229. Se rend maitre des Hes d'Okron, d'Avert et de Ré, 233. Est chargé de faire publier la paix à Bordeaux ; réflexi**ons sur cette p**ais, 236. Donne avis au Roi de se défier de des Rois, capitaine de Blaye. 230. Envoie à la cour son neveu Leberon faire part des moyens qu'en doit prendre pour se rendre maitre des ports du côté de La Rochelle, 244. Tombe mainde à Agen, 266. Ses soupeons sur la conduite de le reine de Navarre, 247. Précentions qu'il prend contre elle, 249. Retombe malade; fait des levées de troupes, 250. Se rend prés de Cahors eyec plusieurs capitaines, 251. Va à Souillac , 253. Tient placieurs conscils sur ce qu'il doit faire contre l'armée conduite par le baron d'Acier, 254. Se décide à ne point combattre, et retourne à Castelnes, où il est attaqué de la dysenterie. 267. Est appelé à Bordenux, où il rétablit la paix et la confiance, 269. S'arrête autour de Sainte-Foy pour épier les mouvemens des ennemis, 275. Se rend ensuite d**ans le Rouer**gue, 276. L'édit du Roi qui ordouse de ne point inquieter les protestans qui ne portervient point les armes et resteroient dans leurs maisons est la cause, selon Montine, que la nouvelle religion n'a pu être detruite, 278. Pourquoi Monther se put arriver à temps pour définre tout un corps de protestans com-



M per le segneur de Pilies, **a** opinion sur le prince de lé tan à la botaille de Jaranc, ¢ la paix faite précèdement n protestan, 291. Il se rend ide Mogaeur; sceneil gracieux a requit , 256. Sur de faux ites, il est curoyé da côte leenz, 298. Va assieger le au de La Roche-Chalaia, 303. Me se read à discrétion; tous de la gazateun sunt tués, 3u6. guni l'entreprise qu'il projette leye ne s'enécute puint, 308, Il mire per le seigneur d'Amville mire à Teulouse pour confe-pemble, 3:3. Sun entrevue lui, 314. Il va teur les Stats aprane, qui lui accordent de mt pour les frais de la guerre, les conjectures sur la pris-ence intgonmery en Guyenus se unt fausses, 3:6. Ses dispusiur l'empécher de passer la les Il donne avis nu mare-Amtille de la marghe de Montsery, 353. Se rend à Aire; ener le capitaine Terride de 🐲 Orthez et de oz reurer 🕯 🖰 -336. Sur une lettre do mare-**PAmville** il va à S.-Sever, 359. u d'aller trouver la seigneur weelde à Orthes, 331. Après **laite** de ce seigneur il se retire m; envoie prier le marechai stille de veuir conferer avec lui s défense de la Guyenne, 340. dispussions pour rombatter gommery, 355. Se rend à Anch; end les intentions du mare-Påmville, 344. Retourne a Aas porte ser Augudlon, 3/5. la rivière, 348. Sur de nout instances, le marechal d'Amao reusit a lui à Auch, aous upitaines qui se trouvent sous ordres, 351 Montine fache le chal par ses espresentations, **Hs arresent a Greunde ; Mont-**'est plus appele ous consedarechal, 360 It demends a sittaquer Mont de-Marson, 361 ga artte ville, 364. S'en rend g distributor cette prim, 370. Il

y reçoit le maréchal d'Amvelle, 395. Canno de se brouillerie avec le maréchal, 30s. Il envoie au Rui la démusion de son gouvernement, 383. Pourquos il ne s'est rien fast d'usile dens la Guyenne et le Languedon à cette époque, 384. Montine revient à Agra, après avoir mis des garaitons dans quelques places, 390. Sur la nouvelle que les princes se pur tent vres Montauben, il fast de nouvelles dispositions de défense, 304. Sun discours aux habitaus d'Agen pour les remurer, 397. Se decide à defeudre cette ville, et refuse de se rendre à Lectoure, quoique mieux fortilies, \$02. Envois son fils au seçours de Villeneure, \$12. Va lui-mêma secourir Moirez, \$13. Trent conseil sur les moyens de rumpre le pont jeté par l'amiral de Coligny au port Sta.-Marie, \$15. Comment le pont est comps, \$18, et la nouvelle de cette rupture portes à Bordesus, 500, puis envoyee au Ros par Montluc, 421. Projets des protestans detruits per cetevenessent, \$25. Montinc offre an comte de Candale d'alfor combattre avec in: Montgommery, \$27. Envo e des troupes qui retardent la jonction de ce general avec Coligny, (28, Instruct le pre-mice president du parlement de Timbuise des projets des protes tans, \$29. Instruit de même l'evd-que d'Agen, \$30. Est calomnée par le morechal d'Amville auprès du llui, \$35. Le Nor ha envoie l'ordre d'at-taquer le Hearn, \$36. Montlus demonde de l'orgent, il reçoit du Roi une lettre de reproches sur an leuteur, 437. Comment d'or procure de l'argent, \$50 ; et fait en dupoations pour stinquer le Buern, & Se porte sur l'abastema, § § Se de cide a attoquer la ville, noms des capitames qui le secondent; entre dans la ville a demi brûler, but le châtanu, 445. Intercepte des lettres de Feunemi, \$48. Fast de nouvelles dispositions pour l'attenuer, fig fresentament qu'il a d'être tue ou blone; sus puroles a M. de Les, avorat du Rui à Agen, 486 Son decours aux gentilshommes qui l'accompaguent, 457. Il marche luimême à l'assaut, 458. Est blessé au visage et forcé de se retirer, encourageant encore les siens au combat, 459. Apprend la prise du château, et le massacre de toute la garnison, 462. Reçoit la visite de M. de Grammond, protestant, qui lui offre sa maison, 463. Discours qu'il tient à ses capitaines; il leur donne pour chef, à sa place, le capitaine Gondrin, 464. Détails des dons qu'il a faits aux gentilshommes de sa suite. 466. Il est transféré à Marsiac , 468. Il envoie supplier le Roi de pourvoir à son gouvernement, 469. Sa lettre au Roi, 471. Il est transporté à Cassaigne, 486. Fait licencier les gens de pied et de cheval, 487. Paix publiée; conseils au Roi, 489. Conseils au duc d'Alençon, 513. Montluc reconnoît qu'il doit beaucoup à ses maîtres, 526. Sa conduite dans la guerre, 537. Lettre du roi de Navarre à son sujet, 541. Son opinion sur l'amiral Coligny, 543. Il va au siège de La Rochelle, 546. Sa douleur de la perte de son fils Fabien, 547. Il se rend à Paris auprés de la Reine mère; est fait maréchal de France, 550. Va assiéger Gensac, qui capitule, 552. Son discours à la noblesse qui l'accompagne, par lequel il se justifie des calomnies répandues contre lui, 553. Il prend congé de ses capitaines, et veut se retirer à Sarracoli, 555. (Comm. de Montluc.) — Comment il fait entrer des troupes dans S.-Damian et éventer les mines des ennemis, XXIX., 236. Sa diligence et sa valeur sauvent cette ville, 241. ( Du Villars.)

Monteuc (Jran), évêque de Valence, partisan secret de la réforme, appuie, à l'assemblée des notables tenue à Fontainebleau, les vues de tolérance de l'amiral de Coligny, XX, 92. Est envoyé en Pologne pour travailler à faire élire roi de ce pays le duc d'Anjou; obstacles qu'il y rencontre, 165. Son adresse et son habileté dans sa négociation; il parvient à faire élire ce prince, 166.

(Introd.) — Est envoyé à Venise per Prançois 1 pour excuser l'alliance faite avec les Turcs; harangue qu'il pronunce à celte occasion, 417. (Comm. de Montluc.) — Conseile au prince de Condé, comme us moyen de rétablir la paix en France, d'offrir à Cather. de Médicis de satir lui-même du royaume, XXXIV, 139. (*Mdm. de La Noue.*) — **So**a caractère; il prend très-jeune l'abit de dominicain; est remarque per Marguer. de Navarre, sœur de l'imçuis 1; ses succès dans diverses negociations; son talent pour la cheise, XXXVIII, 5. S'attache secrétement au parti protestant ; vit avec 🚥 belle personne, dont il a un fils nonmé Balagny; est dénoncé au pape Pie 11 par le doyen de Valence, & Prononce à l'assemblée de Fontainebleau un discours fort remarqueble; devient le principal agent de Catherine de Médicis suprès de prince de Condé, 7. Est envoyé es Pologne; court de grands dangers en sortant de France, 8. Peines et soins qu'il prend pour faire élire le duc d'Anjou, 9. Son discours prononcé à la diète est imprime d'avance, et distribué ensuite à la soblesse polonaise, 11. Analyse de 🗪 discours, 12. Revenu en France, il se retire en Languedoc; meurt dans la religion catholique, 15. (2Vetice)

Il propose à Cather, de Médicis deux moyens de faire tomber la couronne de Pologne sur la tête da duc d'Anjou, 21. Accepte, après beaucoup de résistance, l'ambassade de Pologne, 41. Se met en route; tombe malade, 42. Court le danger d'être tué , 43. Il est conduit et gardé à Verdun, 47, et relàché par ordre du Roi, qui lui écrit, ainsi que la Reine mère et le duc d'Anjou, 48. Se rend à Strasbourg; emmêne avec lui Jean Bazin; dissicultés qu'il éprouve de la part des colonels des reitres, 51. Comment elles sont levées par sentence du sénat de h ville, 53. Il se rend à Leipsick avec beaucoup de peine, 55. Traverse k duché de Saxe, 57. Pourquoi il me

veut point posser par la Siscia, et prond sa route per le marquisat de Mrandebourg, 58. Arrive à Mésorie, Lerit aux Etate de Pologne, 60. Se rund à l'ysdreic, malgre la peste qui y régne, 6:. De là à Connin; est runs avec benneurs de politesse par in castellan de Laudan, 62. Apprend do ce sergeeur quels sont les compesurs au trône de Pologne, et lus difficultés qui se présentent deus son autroprise, 63. Adresse une autre lettre à la diete de Pologne, Gy. Cirsonstances qui favorisent ses des-mins, 73. Par l'ordre de la diéte il ne retire à Counin, 75. Infferend pareleve entre lui et la secretaire n palatia de Sandomer, 76. Ses mstrenious avec J. an Zharoski , Osruegot et le referenduire, au sujet do l'election et des affaires de Franen, 77. Se he d'amitié avec le pa-latin de Bereiski, 79. Il cuvoie en Prance vers Leurs Majestés le doyen io Die avec divers memoires relatifi å m mission, So. Adresse aux seign. de Lithuanie et aux quatre villes de Prassu copie de sa lettre à la diéte de Pologne, Nr. Repund aux libelles dell'ameterres repondes en l'olome contre le Roj et le duc d'Aujou; nit publier con reponses, envoie en livers lieux les partraits de ces loux princes, 83 S'attache à gagner n petite nobleme, 81 Repuild à **rutes** les lettres des gentilshommes donain; regoit de nombreuses sian, 65. Geigne plusieurs palatius pur le moyen de ses auns, 85. Ditrocs particularites relatives a ce sujet, 88 Envoie a la dicte de Varaprie Baun, d'Elbene et Choisnin, avec des lettres pour tous les seign. présent, les charge de voir les aus-nomadeurs terrestres, ce qu'on entoud par ce nous, 95. Fait declarer on sénas qu'il a ordre de ne parler **e dans l'assembl**ee generale de la tilte, of Est secuse d'avoir cor**rom**po des palatins a prix d'argent, opensation calministise, 9% l'aire **embeunde**ur surdais pendu et trolpe r la villa de Varsovie, 100. L'éydgae retient auprés de lui l'abbé de

L'hile, envoyé par le Rui, et rappelé ensuite prodaut son voyage, 102. Ecrit pour detourner les Polonois d'élire le grand hurgrave de Bohime, en faveur duquel des lettres out ete répanduce, 105. Envoie le doyen de Die vers le cardinal Commendon, 107 Fait connettre la faussete d'une lettre prétendue du cardinal de Lorraine adressée à luimême, 108; et du bruit répandu que le Roi doit revoquer les pouvoirs dont il l'a chargé, 109. Aventure qui loi arrive sur un pont, 113. Com-ment il obtient le pardon de quatre gentilshommes qui l'ont attaqué clant ivres; travaille au discourt latin qu'il doit prononcer à la diéte générale, 115. Le fait traduire en olopsis, et imprimer d'avance dans les deux langues, 117. Se rend à Varsovie; as dispute arre l'ambassadeur d'Espagne sur la presence est terminer par le seuat, 118. Quelques details sur le nombre et le logement des electeurs, et sor l'ordre observe pour proceder à l'election du Roi, 119. Autres details sur les competiteurs, et sur la conduite de leura ambassoleura pendant la tenue de la diéte, +22. Discours de ces ambassadeura a l'amembler, 125. L'everpre pretexte une indespention penir de patier qu'apres les autres ambassadeurs, et refuse de se rendre a l'assemblee le même jour où ila sont entendua, 126. Travaille touse la nort à repondre à conq points contraires à l'election du duc d'Anjou, 155. Pronunce non dis-cours le lend-main, particularite ubserver pendant qu'il parle, et jugee comme un beurens augure, 198. Il repand 1,000 exemplaires de ce discours, avantages qu'il en tire sur les autres ambassadeurs , 130. Il envoie visiter les princip**oux de senst** , 13). Difficultes qu'il se voit oblige de Jever, detada a ce sujet, 135 Il essue de gagner ou du moins d'adourer les palatens de Gracovie et de Podolie, portes pour le res de Suéde, 145. Est vuité par eux, 147. Il est envoyé par le senst dans le

ville de Plosko, et les autres ambassadeurs en d'autres lieux, 149. Le second discours qu'il tient lui gagne un grand nombre d'électeurs, 150. Il obeit à l'ordre du sénat, 151. Envoie en France le sieur Choisnin assurer Leurs Majestés qu'il l'emporteroit dans l'élection, 152. Détails sur l'élection du duc d'Anjou pour roi de Pologne, 153. L'évêque envoie le sieur Bazin aux palatins de Podolie et de Cracovie, pour les inviter à consentir à l'élection et prévenir une guerre civile, 156. Comment il obtient que la proclamation de l'élection soit faite suivant la manière accoutumée, 157. Fait lever les difficultés concernant les pouvoirs des ambassadeurs Laussac et Delisle, et les articles faits entre les députés des sénateurs avant l'élection, 160. Les ambassadeurs de France prétent serment au nom du roi élu entre les mains de l'archevêque de Gnesne; détails sur la cérémonie de la proclamation, 162. L'évêque signe avec beaucoup de peine les articles accordés avant la proclamauon, à cause des changemens qu'on y a faits, 163. Comment il détermine le palatin de Cracovic à signer le décret d'élection, 164. Empêche qu'un chiaoux envoyé par le Grand-Seigneur soit admis à l'audience du sénat avant la signature du décret d'élection, 165. Quelle est la mission de ce chiaoux; son entretien avec l'évêque, 166. Réfutation de faux bruits relatifs à l'influence du Grand-Seigneur sur l'élection d'un roi de Pologne, 167. Comment cette election s'est faite par 30,000 gentilshommes polonais qui ont entrainé les palatins; preuves que l'évéque u'a influé ni par don, ni par argent, ni par promesses, 171. Ses lettres au Roi, 174, à la Reine, 175, au duc d'Anjou, sur cette élection, 176. Difficultés pour son retour en France, 180. Il passe par la grande Pologne, 181. Embarras où il se trouve à l'occasion des députés polonais qui se rendent en France, 182. Il les détermine à traverser la Saxe

et l'aller attendre à Leipsick, 183, ou ils sont arrêtés, 185. D'après au conseil, ils poursuivent leur rout, et lui-même les précède et se read auprès du landgrave de Hesse, qu l'accueille fort civilement, 187. Son entretien avec ce prince sur l'election du roi de Pologne, 188. Il lu promet, avant de le quitter, de la adresser une lettre sur ce qui s'est passé dans cette élection, 189. Teste latin de cette lettre, 190. Tradaction française, 195. Il termine benreusement son voyage, 201. Fail Leurs Majestés un rapport de sa negociation; loue la Pologne sur son etendue, sur sa fertilité, 202; ser s noblesse, dont il décrit les mœurs et vante la valeur, 203, l'union et l'intelligence, 204, la fidélité et l'obéissance à ses rois, 205. Quel est le reveuu des rois de Pologne, 206. (Mém. de Choisnin.)

MONTLUC (Ch.), capit., file de Bl. de Montluc, met en fuite à Miremont les protestans commandes par le seign. de Pilles, XXII, 287.

Monteuc (Fabien), fils de Bl. de Montluc, est blesse au siège du chlteau de Rabasteins, XXII, 453. Il meurt d'une blessure reçue au siège

de Nogarol, 547. Montluc (Pierre-Bertrand de), second fils du marechal de ce nom; comment il fut tué à Madère, XXI, 128. Est blessé au combat de Targou, et a deux chevaux tués sous lui, XXII, 84. Défait une troupe de protestans près de Caussade, 104. Est envoyé devant Lectoure, 114. Envoie un courrier à son père pour l'engager à venir prendre cette place, 115. S'empare de Terraube par composition, 116. Après la pacification forme une entreprise en Afrique; est tué à Madère, 168. Son éloge, 169.

MONTLUC (Marc-Ant. de), fils de Bl. de Montluc, est blesse à mort devant le fort d'Ostie, XXI, 367.

Son éloge, 368.

MONTMARTIN (Louis de) est fait prisonnier près de Château-Chines, XIV, 6.

r-Mantin (le sieur de), made camp, charge avec son artid Espagnola et le met en 1, XLIII, 278.

Bulnain (Renned de), baron 800, prend la croix, I, 100. ruyo en nubassade en Syrie, vient à Constantinople, 325. 10mmé par les Grecs devant n Postace, 35u. Est tué à

Me d'Audrinopie, 356. purante (Bernard de) est fait der per les Tusce prés d'An-

1, 260.

rmeanuce (Matth. de) prend z au chitosa d'Escry en agne, I, 13. Se rend avec ardonna auprès du duc de pue pour l'engager à se met-iète de la crossaile, 18. Meurt plie aprés la prise de Cousple; sa valeur, 38. ( Notice.) id la croix, 105. Va trouver de Bourgogne pour l'engager pare à la tête de la croisade, reive an camp de Zora, 156. mme du cinqueme corps de rountre l'emper. Alexia, 198. argo de la garde du camp du i la compagne pendant qu'on

Constantinople, 212. Est aupres de l'empereur base 3 houneurs qu'on lus rend, 4 mort, 236. Est enterré en de S -Jean de l'Hôpital, 238.

Hardouin.)

THORETCY (Anne de) jouit de François i d'un grand XVII, 56. Obuent le liaton réchal pour avoir servi sous 1, 55. Let fait prisonnier à sitte de l'avie avec le jeune Navarre Henri d'Albret, 68 run camp mexpognable entre **Sme** et la Hurance, 135 Est à an congres de Leucate comguciateur, est fait connetable mee, the Sioppore ever ferne projet conce par le Hau-nt le duc d'Orleans d'accèter m-Quint dans son château de My, :56. Tombe dans la dudu Roi, 159. (Introd.) — Se w ayes le comte d'Aignement

sous les mars de Mexières, 317. Defait on parti d'Imperiaux, et leur prend un grand nombre de prima-niers, 369. Passe la Train, 370. Marche sur Novarre, 371. Assege cette villo, 375 S'en rend moltre; punit la garnison des crusutes qu'elle a exerces contre les Français , 373. Est renversé à la bataille de La Bicoque, 379. Se retire à Vanise, 381. Est envoyé successivement à Lyon auprès de la Regente, XVIII, o; à Gênes auprès du Roi, 10; à yon aupres de la Régente, et revient à Valence en Espagne, 11. Est envoyé en Augleterre pour confirmer le tenté conclu à Amien : nome des seigneurs qui l'y arcompagnent, 30. Magnifique accueil qu'on lui fait en Angleterre, 31. Il est envoyé à Bayonne pour exécuter les conditions du traité de Cambray, 90. Détails sur les mesures prises pour faire l'échange de la reine Eléonore et des enfans de Prance, 91. Comment se fait cet échange, 95. Préparatifs du duc pour recevoir le Pape à Marseille, 205. Envoye à Avignon pour commander l'armee destinée à agir contre l'Empereur, il consulte tous les chefs sur la conduite à tense, XIX, 20 Deux avu pariagent le conseil, 23. Conclusions du dur, 31. Il viste Aix, 13, et Marseille, à la défense de laquelle il pourvoit, 15. Ordonne qu'Aix vera abandonné, 57 Pait fortifier à la liète la ville d'Arles, 58 Se rend à Avignou, 59. Sea incertitudes a la mouvelle de la defaite de Briguelles, 68. Assemble ses capitones, leur fait part de sa resolution de former un camp, 69. Emplacement du comp., precontinua prises pour en amurir la defense et la salubrite, 72 Nome, travaux et occupations de Montmorency pendant le compenent, 75 l'olice ad-mirable qu'il fait observer, 16. Se conduit de manière que les lugeratus e prouve as charges front specifies perte, 138 Preud is place d'Auchy-le-Chitrau en Picardre, 207, Force le passage de Soint-Vrunut; comment cette place est empurice put

les Normands et les Picards, 216.

Marche au secours de Térouane avec le Dauphin, 246. Va reconnoltre le pas de Suse, 276. Entreprend de le forcer, 277. Exécute cette entreprise avec le Dauphin, 278. Prend de force le château de Villane, 280. Attaque l'ennemi en plaine, 282. Passe la rivière à Carignan, 284. Arrête avec le marquis Duguast la forme dans laquelle la trève générale sera observée au-delà des monts, 287. Est envoyé à Leucate pour traiter de la paix générale, 289. Est fait connétable de France, 290. (Mém. de Du Relloy.)

de Du Bellay.) Il exerce avec François de Guise de cruelles rigueurs contre les rebelles de Guyenne, XX, 45. Opine, dans le conseil du Roi tenu pour délibérer sur les propositions des princes d'Allemagne, pour qu'on temporise, 49. Tombe dangereusement malade pendant qu'il fait la guerre en Picardie; conseille au Roi de mettre le duc de Brissac à sa place; se rétablit tout-à-coup comme par miracle, 58. S'empare de Mariembourg, 60. Motifs qui le portent à aplanir les difficultés qui s'élèvent dans les négociations de paix entre Henri 11 et Philippe 11, 68. Marche au secours de S.-Quentin; présente la bataille au prince de Savoie; est fait prisonnier, 71. Se retire mécontent à Chantilly, 86. Se sépare du prince de Condé et de Coligny; se lie avec le duc de Guise ct le maréchal de S.-André; leur association prend le nom de triumvirat, 97. Le connétable fait partir la cour pour Melun, 103. L'amène ensuite à Paris, où le Roi est reçu avec des transports d'alégresse, 104. Envoie demander à la Reine s'il faut livrer bataille, 109. Est fait prisonnier à la bataille de Dreux, 110. Dirige le siège du Havre avec le maréchal de Brissac, 114. Arrête le Roi, qui veut imprudemment s'élancer contre les troupes du prince de Condé, 126. Attaque ce prince dans la plaine de S.-Denis; est blesse, et meurt le lendemain, 127.

(Introd.) - Prend Mariembourg et Dinant, qui capitule, XXIV, 123. Sa conduite avant et pendant la bataille de S.-Quentin, 201. Est pris et blessé, 202. Négocie la paix entre le roi de France et le roi d'Espagne tout à l'avantage de ce dernier, 236. A l'avénement de François 11, se retire de la cour, 257. Y revient après la mort de François n. 3:4. Veut s'en aller, et est retenn par un ordre exprés du Roi , 316. Ruine les temples des huguenots à Paris, 327. Est fait prisonnier à la bataille de Dreux, 378. Force les Angleis à rendre le Havre , 396. Se décide à livrer la bataille de S.-Demis, ch'il est tué, XXV, 12. (Mém. de Tevannes.) — Comment il acquiert la terre de Châteaubriant, XXVI, 90 et suiv., et d'autres terres, 98. Son crédit à la cour de Henri 11, 165. Il donne su Roi sa démission de maréchal de France, dont il conserve la pension, 183. Est envoyé dans la Guyenne pour punir les révoltés de ce pays, 262. Terribles supplies exercés sur les séditieux, 264. Avis du connétable dans le conseil de Bei sur les propositions faites par les ambassadeurs des princes d'Allemagne, 373. Il s'empare de la ville de Metz, 402. Conscille au Roi d'entrer dans Strasbourg avec le petit nombre que le magistrat de cette ville a limité, § : 8. Menace la ville d'Haguenau de son artillerie si elle **ne reçoit le Roi, 423**. Conseille au Roi d'aller attaquer l'armée conduite par la reine de Hongrie, 449. Fait raser le château de Trelon, 470. Est fait prisonnier à la bataille de Dreux, XXVIII, 63. Persuade à son neveu Dandelot de faire la paix; en présente lui-même les articles au Roi, 132. Par ses menées secrètes fait suspendre l'expédition du Havre, 136. Est chargé par le Rei de commander le siège de cette ville, avec plein pou**voir de traites.** 146. Fait sommer les Anglais de rendre la place, 148. Envoie au comte de Warwick les articles de la capitulation à signer; dans son rapport au Roi, garde le silence sur les servi-

**çus rendus par le ma**réchal de Vieilleville, 150. Se rend à l'arm; comment il y est reçu, 176. En sort. Avec une nemee pour combattre wile du prince de Conde, 179. Li-vre la bataille de S.-Dena, où il est blemé, 178, et meurt peu apros, 179. Incertitude sur le gain de cette botaille; les uns l'attribuent au prine de Conde, les autres au connétahie, 180. (Visullevelle.) — Conseils qu'il charge son fils d'Amville de oner à M. de Guise sur aust expéalition de Naples, XXX, 87 (Du Fellers.) — Conduit l'armee du Roi qui ve au secours des princes d'Almogne, XXXI, 54. Recott les cés de la ville de Toul, 56. Compe devent Meta; somme cette ville de sa rendre , 58. Comment il a'en rend maitre, 59. (Comm. de Rabutin.) - Mécouteur de voir l'autorite dans im mains des Guise, il se retire de In cour, XXXIII, 23. Est charge par n de faire au parlement le rectt de ce qui s'est passe à Ambune, ce un'il fait en chautant la louange des se, 57. Nouvelles causes de dasion entre les Montmorency et les Guire, 93. Se rend a la cour avec ne grande suite, et soutient le roi la Navarre et le prince de Conde suite les Guise, 133, tist blesse à **la ba**taille de Dreux, et se reud permaier a un gentilbomme français, 244. Est conduit a Orleans et mis untre les maios de la princeise de Conde, 250 Conduit l'armee du Rai devant le Havre; summe les Anglais de reudre la place, 300 La reglais de renure se puece, son Va trou-quit par capitulation , 307. Va trouvor le Hor, qui lui fait de grands remerchneps de ce bon service, 3og **Fait ou t**er l'arosec du Roi de l'aru , **in rouge en** hataille devaut Soldeno. **395**: Detaile aux le combat qui se livre entre les protestam et les cothelopes; le connemble est blesse,

397. Meurt de ses blewutes, son eloge, 398. Castelnou' — Il pro-

tege, a la tôle des Sunses, le retour

de Charles ix a Paris, XXXV, 60. (*Mém. de Bondlo*n.) — Est bleme à

bateille de S-Denu, et mourt 9

jours après, XLV, 63. Vers eur sa mort, 65. (L'Estoile.)

Montmonner (Franç, de), seign-de La Ruchepot, heutenant general en Picardie, envoie des secours à la ville de Termane avant l'arrives du comte de Bures, XIX, 240. (Du Belley.) - Etant gonverneur de Paru , il empéche le cardinal de Lorrame d'y entrer avec des garder, XX, 118. Est et rête comme soupçonne d'intelligence avec les micontens, 171. (Introd.) — Va trou-ver la Reine mère après la bataille de Dreux, et lui demande pour M. de Vieilleville la charge de marechal de France vacante parla mort du marechal de S.-Andre, XXVIII, 74. Viulleville.) — Arrête le car-dual de Lorrame dens la rue S.-Denis a Paris, le desarme lui et sa compagnie, XXXIII, 363. (Mém. do Castelnau ) — Il est euroyê è Meaux pour savoir des princes pro-testans la cau-e qui leur a fait prendre les armes; donne avis au Roi de l'état on sont les affaires, XXXV, 58. Post abattie a Poris les cruis plantees aur l'emplacement de maiaun casces opportenant a des religionnaires qui out et prudus, 74. Iboune au duc d'Alençon de sagre romeils dont ce prince ne profite conduit a la Bastille, 112 (Mein. du duc de Boudlon , — l'ait enlever do nut les restes de l'amiral suspendus au sabet de Montfoucon, et les fait porter a Chantil y, XXXVII, 233. Travaille avec une fidelite rare a reconcilier Henri at avec le duc d'Alengon, 263 J.-A de Thou)
Morragenter o Auverte, gon-

Montmontace of Anvance, gonvertient de Languedor, adhère à la lique des politiques, XX, 175 (Introd).—Il ecrit à Montine pour l'inattuire de son arrivée à Toulouse, et le prie de s'y rendre pour conferer avec los, XXII, 315. Traverse tous les desseus que Montine forme pour la conservation de la Guyenne, les Pique d'une lettre qu'il reçoit de la noideuse d'Armaguee, il renonce à la necourie, et retourne a Toulouse, 404. Sa lettre dissanatoire contre Moutluc, 434. (Comm. de Montluc.) — Il se distingue dans un combat livré aux Impériaux pres de Casal, XXIX, 463; et dans un autre livré à la garnison de Pondesture, qui est presque toute défaite, 551. Va faire une reconnoissance vers Sartirane, XXX, 90. Bat les enuemis et les met en déroute, 91. Reçoit le commandement de Casal, Vulence et Moncalier, 93. (Du Villars.) — Fait une entrée solennelle a Montpellier, XXXIV, 264. Y fait désarmer tout le monde; reçoit de riches présens; tient les Etats à Narbonne, 265. Poursuit l'armée des princes, et la met en déroute à Bais-sur-Bais, 377. Permet aux religionnaires de rentrer dans Montpellier, mais leur interdit le prêche, 378. Prend Culvisson par composition, Montpezat d'assaut; force Somnières à capituler ; s'empare de Quissac, 379. Accorde une trève à Nismes; fait publier l'édit de paix donné par le Roi au château de Boulogne, 380. Proroge la treve accordée à Nismes, 381. Assiège Pommerols, qui se rend par composition; se retire dans le palais de Montpellier et s'y fortifie, 382. Se rend à Turin pour aller au devant du roi Henri 111, 383. Fait alliance avec les protestans, et leur promet l'exercice public de leur religion; est reconnu pour leur chef dans l'assemblée tenue à Nismes ; surprend Aigues-Mortes, 384. Prend d'assaut Galargues; surprend Alais; nomme les consuls de Montpellier, dont un protestant et l'autre catholique, le troisième marchand, 385. Tombe malade; surprend la ville d'Aimargues; se rend maltre d'Uzès et de Maguelonne, 386. Prend Loupian d'assaut; soumet plusieurs lieux aux environs de Béziers; assiste à Montpellier à une procession générale faite pour remercier Dieu de la paix; recoit la visite du vicointe de Joyeuse et de plusieurs seigneurs catholiques, 387. Refuse de quitter son gouvernement; embarras où il se

trouve, 388. Il va assiéger Moutpellier, 390. Accompagne la Reine mere aux Etats de Castelnaudary; × rend à Mazères auprès du roi de Navarre, 391. Inutilité de cette conserence; il assiège Villemagne, ou il perd beaucoup de monde, 3gr. Tient une assemblée à Pésenss; resolutions qui y sont prises; fait assieger Minerve, qui capitule à la 🙉 393. Se brouille avec Joyeuse; #siège Clermont; surprend Consssur-Aude; va trouver le roi de Navarre à Castres; a'unit avec les protestans, 395. Tient les Etats à Pésnas; refuse de revenir au service de Roi; fait faire le procès au seign. & Villes-Pussans, qui a voulu révolte Pesenas contre lui, et le fait étragler , 396. (*Mém. de Philippi*.)— Va à Turin saluer Henri 111; averti qu'on yeut le perdre à son retour. il revient dans son gouvernement. XXXV, 120. Envoie an vicomte de Turenne les articles de l'Union à 🗠 gner, 121. Refuse de porter aux Etats au nom des catholiques uns, alléguant que par la paix qui vient de se faire il doit se séparer de l'Union; ses vrais motifs, 156. (Mem. de Bouillon.) — Défait les troupes de la Ligue à Lodève et à S.-Poss. XXXVIII., 301. Est nommé consetable, et envoyé dans le Lyonbaipour arrêter les progrés du duc de Nemours, XI.III, 32. Surprend la ville de Montluel, 33. Décide le commandant de Vienne à se soumettre au Roi, 34. Entre dans cette ville. 35. ( Mém. de Cayet.) — Prête 🗪 parlement serment en qualite de connétable, XLVII, 148. Grande fête donnée à l'occasion du bapteme de son fils , que le Roi tient 🗪 les fonts, 192. (I. Esteile.) — Propose à l'assemblée des notables de Rouen la démolition des places fortes de l'intérieur et la suppression des garnisons; délibération a ce sejet, XLIX, 339.(*Mém. de Greulard* ) - Sa mort; combien il fut comidere du roi Henri-le-Grand, L. 240 (Fontenay-Mareuil.)

Montmorency (Matthieu de ]:

la, reçoit la direction iles silitaires et le commande-l'armée des matus de la remede de Castille, 11, 28. la tête des troupes royales i seigneurs revoltes, 32. Sa e statue lui est elevee, 52. oanner Gabriel de), seign, con, fils du connemble, est staille de Dreux, XLV, 56. manner (M. de) attaque Marsillargues, 1, 540. Est na une sortse que fait la de Montpelher, et dans la-est venu au secours de mens du Roi, 545.

our (le seign de ) defeud : Mouzon contre le comte 1, XVII , 308. Refuse d'aa lui rendre ; consent ene capitulation , 309.

oran, commandant le chie mune pour la Ligue, souège coutre le marcchal de tient une capitulation et KLUIT, 58

mon (le seign, de), apres ingue en Italie, et surtout i da siège de la Bastide, Made, et meurt fort ren éloge, XV, 359.

mos (le sieur de ) se reud i premier retranchement Joyense devant Villemur,

turen (mege de); cette loques de tous côtes par a Rou; details sur les opes e ce suge, noms de ceut leut la vie, L., 544 et suiv. i le termue, 545.

Rates (Gilbert de Bourte de , abandonne les châNaples avec le prince de 
t Etienne de Vers, senémicaire, XIII, 158 Conle roi Ferdinand un truite 
Atelle, 193 Meurt peu 
7, Mem. de Commes ) —
me vice-roi de Naples, 
Menet de chagem dans 
neida, 253 (Tabl du reg 
11), et 251 et 253. — Est 
châtean Neuf de Naples

le, reçoit la direction iles et s'y defend vaillamment, 266, silitaires et le commande- Descend avec les autres Français l'armée des mains de la re- un port de Salerne, 293. Assegumente de Castille, 11, 26, dans Atelle, signe un traité avec le la tête des troupes royales roi Ferdinand, 315. Clauses de ce seigneurs revoltes, 32. Sa. traite, 316. (Mém. de Fillemence)

Montrensita (Louis, duc de), est fait prisonnier à la hataille de S -Quentin, XMV, 202. Se con-dutte a la bataille de Jarone; voir la lettre de Gaspard de Tavannes sur cette bataille, XXV, §5 (Mem. de Tavannas) — Demande en pleucant au roi Charles in le gouvernement de Bretagne, que S. M. vieut de donner à M. de La Vicilleville, XXVIII., 208 (Fuelleville.) - Assinte au siège du Havre, où il rend de granda services, XXXIII, 305. Defeit près de Messignac plusieurs chefs protestans , 433 (Custelnan) · S'empare de Houlleur et de plusteurs nutres places de Normandes pour le Rot, XXXVI, 185. (*Vein.*, de Cheverny, ) — Attaque la ville de Fontenoy, et a'en rend multre, XLV, toll Fast donner un assaut furious à Lasignau, 107. S'en rend maître, fait cuiner la tour de Mellusine, i i r. Meurt daus sa masson de Champigny, 252 (L'Estode.) Mostrenaux (le dur de., 51s du

Movergania (le dur de), fils da precedent, dauphia d'Anvergan, est envoye dans les l'ays-llas au secours du due d'Alençia, XAXVI, l'a Mém, de Chereire — Defait un parti de la garmison de Falaise, XXXX, 125. Asseça cette place, 123. Taille en preces on fait prisonniere 3 à 5,000 liqueurs, 125. Fait le siège d'Avranches, qui se cend, XL, Ito. (Caret) — Vient a S-Ctourl purer a lleurs av obersauce et hilelite, XIIV, 550. (Mém, du due d'Angoul — est bleuse nu stège de Dreus, XLVI, 456 Va par ordre du fior au devant des ambaissa leurs de Venne qui vennent a l'aris, XLVII, 133. (L'Estable) — Sou testament est fait en consideration de l'alliance proptée par Heuri is enter le due d'Orleans, son second fils, et mademon, de Montpensier, LI, 1. (Fontense-Marcuit)

Montpensien (la duch. de), sœur du duc de Guise, se distingue par ses emportemens contre le roi Heu-11 111, XX, 204. Se montre au peuple de Paris, le harangue, et lui demande vengeance de la mort de ses frères, 226. La joie qu'elle témoigne dans les fêtes indécentes données à l'occasion de la mort de Henri III fait naître d'odieux soupçons contre elle, 229. (Introd.) — Effrayée des poursuites faites contre le duc d'Aumale, elle cherche un refuge auprés de la sœur du Roi, XLIII, 60. (Mém. de Cayet.) — Sa réponse insolente aux menaces que le Roi lui fait faire, XLV, 406. Sa joie indécente en apprenant la mort du Roi; elle se vante d'en être la cause, XLVI, 3. Se promêne dans les rues de Paris avec mad. de Nemours, en criant Le lyran est mort! 4. Le Roi entré dans Paris lui envoie dire qu'il ne sera fait aucun tort à sa personne ni à ses biens, XLVII, 5. Bon mot de cette dame aur M. de Brissac, 17. Se rend à Paris après avoir prêté serment de fidélité au Roi; les habitans de Compiègne ne veulent pas qu'elle loge chez eux par fourriers, 79. Avoue hautement dans la chambre de Madame qu'elle a été bien aise de la mort du feu Roi, 91. Sollicite vivement pour un ligueur qui a conduit de maison en maison la mère de Jacq. Clément, la recommandant comme la mère d'un saint, 133. Sa moit, 168. (L'Estoile.)

Montpensier (madem. de), destinée à Monsieur, frère du Roi, est appelée à Blois où se trouve la cour, LI, 13. Son aversion pour M. le comte de Soissons, à qui d'autres personnes voudroient la marier, 15. Son mariage avec Monsieur, 22.

Montrensien (Heuri de Bourbon, duc de), meurt à l'âge de 38 ans, fort regretté du Roi et de la noblesse, XLVIII, 103.

Montpesat (Ant de Lettes de), gentilhomme du Quercy, enfermé dans le même château que François; après la bataille de Pavie, s'offre pour le servir, XVII, 69. MORTPESAT (le seign. de) se distingue à l'assaut de Dinant, XXXI, 258.

MONTPOUILLAN (M. de), fils de M. de La Force, est blessé à mort au siège de Tonneins, L, 533.

MONTAASSIN, parent du duc d'Epernon, envoyé par le Roi pour renforcer la ville de Metz, se rend au duc de Guise, XLV, 293.

MORTRERART (J. de) se distingue au combat naval livre pres de Mo-

don, VII, 79.

Montaison (M. de) est envoyé à M. le duc d'Epernon de la part de Monsieur et de M. le comte de Soisons, pour l'engager à se déclare pour eux; cette mission empêche le succès de leurs projets, LI, 274. Il revient sans avoir rien fait, 276.

MONTREUIL (Innocent Tripier de). lieutenant du Roi à Orléans, céde cette ville à Dandelot, XXXIV, 46.

MONTREVEL OU MAUREVEL (le comte de) est tué à l'attaque du fau-bourg de Taillebourg, L. 506.

Montroux (le sieur de), frère et lieutenant du capit. Lamotte-Gondrin, est tué dans un combat livre près de Casal, après avoir vaillamment combattu, XXIX, 38s.

MORT S.-MICHEL: grand pélerinage d'Allemands et de Brahangus

à ce lieu, XI, 56.

Mont-S.-Sonux (le seign. de) ex tué à la bataille de Grandaun, X,395

Monsalès (le seign. de) porte à Montluc des lettres du Rui pour se rendre suprés de M. de Montpensier, XXII, 254. Son dépit de n'avoir pu emmener ses troupes, 256. Il obtient de nouvelles lettres du Roi pour le même objet, 265.

MORAMAULT (Fabrice) exerce tentes sortes de cruautés dans la ville de Laudes, XVIII, 20. Appelé par les babitans de Capone, il entre dans cette ville, d'où les François se voient

de Nieuport, avec le secours des Anglais, oblige les Gantois et les Français à abandouner Dixmede,

X , 462.

MOR

31OR 449

le capit., marechal de armée protestante con: beron d'Acier, est fait et conduit à Montluc, onne un état exact du ommes composant cette II, 261.

na Monston se dutingue de Montiel, V. 38.

sourgeois de Paris, et tres, sont jetés dans l'esn dit qu'il seroit bon de le roi de Navarre, XLVI,

md.) fait des vers sur les se bettus par M. de la VIII., 217.

(Ch. de Sohers, seign. se la prise de Prosper VII, 259. Reud aux Gode Savone, XVIII, 82. (Bernard de) proud la

(le seign, de) court sur, est fait prisonmer par Cornonailles, VII, 304, anglaus, est constitue prisis à la Bastdle pour ses a et legéretes, XLVIII,

'(Pierre), capit, stalien, nomier à Villefranche er Colonne, XVI, 97. (Souon), cheval, fran-

t de Paris pour les Aucette ville en l'absence Bedfort, VIII, 213

Robert de , archidiaise de Liege , est tue par revolte sous les veux de cette ville , X1, 4-5
P ), chanune de l'église

P), changing de l'église lit à Jeaune d'Are les la décression rediges 2011 les

VIII, Jon

e ment de la j est tue uluncade qu'il a dicesse roupes de Mayeu**u**c pres XXXV, 221

2), treorier du duc de ut la ville et la tour de ur ledet duc coutre le statue de l'office d'huuor, XIII, 268. Monor, procureur de la ville à la place de Brigard, reçoit un billet pour sortir de Paris; comment il se voit forcé d'abandonner à M. de Belin sa maison fort belle et bien meublec, et de composer de gré à gré avec Brigard, XLVII, 14.

Monuville (le seign, de) est blessé à la prise de Verneuil par Jean, vicosate de Tavanues, et meurt deux jours après, XXIV, 361.

Montas (le sieur de), conseiller du conseil privé et d'Etat, ment à Macon; détails curieux sur sa conversion et sa mort, XLIII, rat et surv. (Wein. de Cayet.) — Sou e-prit et son caractère, XLVII, 142. (L'Estoile.)

Monoors (Charlot de) est tue par les Gantois au village de Nevêle, X,

95.

Monos (Jerôme), senateur de Milan, contribue punsamment a chasarr les Français du duche de Milan, XVII, 33 [. Comment il s'y prend pour obteur de l'argentain de contribuer aux trais de la guerre, 36 ».

Monos (le capit.), over 12 tovahers, charge 8 soldats qui portent 100,0 or ceus d'or destines à payre en Allemagne une levre d'hommes pour le service d'Espagne, il les arrête, et teur enleve leur argent, et plusieurs belles pierreries qu'il remet au neur de soncy, XI., 201.

Mozosiai (Thomas, simple sousdiacte, est els patriarche latin de Constautinople, 1, 6; Couronne empereur Henri, frere de Bandonia,

Monoscar France, legat du Pape, ne pouvant determiner le duc de Mayenne a s'accommoder avec le Rei, se retire de la cour et repause en Italie, XXXVII, § (3. Sa moderation est condamine a Rome, § (§ XXXII), noget suiv.

Morgana, Joanne de ) , fille de Puerre de Vendôme, calomnie Jacq. Ca ac aupros du Roi, XI, jij

Moarruaar (Rene de Rochechouart, seign de), epouse la fille de Gaspard de Tavannes, ses esploits militaires; il servit cinq rois fidelement, XXV, 212.

Mortimer, amant de la reine d'Angleterre Isabelle, femme d'Edouard 11 : cette princesse devenue maîtresse du pouvoir, le lui abandonne entièrement; il abuse de son autorité pour se venger de ses ennemis; fait condamner le comte de Kent, oncle du Roi; est enlevé par le jeune Edouard, et condamné à un supplice houteux, IV, 80.

Monveil (Bernard de) manque aux promesses qu'il avoit faites aux

chefs croisés, I, 132.

Morvilliers (P. de) est nonimé chancelier en 1461, XI, 336. Est chargé de demander au duc de Bourgogne la liberté de Rubempré, et la remise aux mains du Roi d'Olivier de La Marche; réponse que lui fait le duc, 337. Accuse le comte de Charolois de s'être lie étroitement avec le duc de Bretagne contre le Roi; empêche plusieurs fois le comte de répondre, 338.

Monvilliers (Vimont, comte de), est condamné à être décapité; pourquoi, XLV, 59. Appelle au parlement, qui le condamue à une amen-

de, 60.

Morvithiers (le capit.) est fait prisonnier près de Gravelines, XXXII, 202.

Mory (Laurent, seign. de), convaincu d'avoir mené les Bourguignons dans divers villages des environs de Paris pour les piller, est condamné à être pendu et exécuté, XIII, 285.

Mossaron (le capit.) est tué au siège de Mont-de-Marsan, XXII,

Motet (le sieur Du) entre avec quelques soldats dans le château de Mayenne, après avoir taillé en pièces deux corps-de-garde de li-

gueurs, XL, 64.

Moucheron (Balthazar), français résugie en Hollande, sait découvrir anx Hollandais le passage et l'entrée de la mer de Tartarie, et le moyen de naviguer vers le royaume de la Chine, les iles du Japon et des Moluques, XLII, 398. Détails sur œue découverte, 599.

Mournon (Jeau-Paul), capit. venition, surprend le chevalier Bayard dans une embuscade, XV, 3:4; e-: forcé de se retirer sans avoir réusa dans son entreprise, 316. Comment il dresse une nouvelle embascade au chevalier Bayard, qui en est isstruit à temps, 319. Lui-même est pris dans son piége et forcé de fui, 325.

Mour et de Corusac (mess. de) sont tués dans la retraite de l'armé française sur Metz, LI, 225.

Moutin (Du), ministre protestant. est pendu à Fontenay par ordre ta duc de Montpensier, XLV, 103.

Moulin (Du), ministre protetant, public un livre contre cdu de Coiffeteau sur le saint sacrement de l'encharistie, XLVIII, 375. Priche sur la mort du Roi; fait l'élege de ce prince; recommande l'unice et la paix, XLIX, 10.

Mouris (Guy Du), médecia de duc et de la duchesse de Savoie, sivant dans l'histoire naturelle, se lie avec J. A. de Thou, XXXVII. 230.

Moussy (Regnault de), gentill. de la maison de La Trémouille, est fat vice-amiral de ce seigneur, XIV, 456. Justifie la conduite de La Trémouille, que des envieux avoicut voulu desservir auprés du Roi, (g). Retire de la presse le prince de Talmont, blessé à Marignau, et k fait porter d**ans sa tente , <u>(99</u>.** 

Moussy (de), fils d'un consuller au parlement, est tué par le tonner-

re, XLIX, 211.

Mouvans, chef de huguenots es Provence, Dauphine et Auvergne, mene ses troupes jusqu'à Oriens; s'empare de Blois, XXXIII, 408. Est tué dans une bataille près de Messignac avec Pierre-Gourde, m des chess protestans, XXXIV, 229

Mouv (le seign. de) est tué à la betaille de Marignan, XVI, 103.

Mour (le capit.) exécute une entreprise sur plusieurs villages vosins de Toul, et surprend un grand convoi ennemi, XXXI, 166. Presd

alade la ville de Tout, 173 (Charles Louis de Vanign. de), attaque sur les deux après midi, près la Croixits-Champs, Maurevert, qui sassiné son père a Niort; il mit, le ble se; mais il est tue e par un soidat de Maure-LV, 257.

ann (le seign, de) est blessé le château de Tuchant en

on, XX, 415.

pan (le sire de ) seconde le e Bue à la bataille de Na-

IV, \$10.

r-Mostança, rot de Timis, it des relations avec Louis scott dupose a contrasser la chrétienne. Il, 1/9; mais sitions no sont pas sincères, engage à payer un tribut su aples et les frais de la guer-

en, fanatique partian de souléve en Allemagne tons ms, qui massacrent les serbrôlent leurs châteaux, et les campagnes, XVII, 76, ron (Jacques), capitaine, it escalade la place de Cos, dans l'Astrane, et fait ets don Alphouse Pamentel, interant Pèdre de la Veta,

centr Alexa-Pucas', prinfamille imperiale, devient da his dieuc, a qui il Me les yeux, sa conduite nvers Alexa, I, §2. Il essaie la fistic des Ventuens, va et d'Alexa faire agrect ses ur cette tentative; excite ent la hame du peuple conpereur, §3 Gagne Leunustantin, enleve pendant fa tis, l'em haine dans un son-\$5. L'ente de l'empoisonètrangle, §5 Sea faux rapt chefs croises, §8. Il se fait

conformer empereur; ses confiscations, ses organisations, 49. Il repousse les Latins qui livrent un ussaut à la ville, 51. Epouse la jeune Eudocie, lille d'Euphrosane, et s'enfuit secrétement de Constantinople, 5a. Pille et saccage la ville de Taurulum, 68. Se retire à Messmople auprès de son beau-pere Alexis l'Ange; est desarme et a les yeux areaches, 69 Après avoir etre quelque temps autour de Comtentinople, est arrêté, condust a l'empereur Baudonin, et precipite du luut d'une colonne, 71. ( Votice ) Son caractère; enlève de muit le jeune Alexia, le jette en prison, et se fatt proclamer empereur, 252. Sort de Constantinople; va dresser mae embusende a l'armee du comte Henrig est defert et bettu, 258. Attequé dans Constantinople, prend la fuite, et se retire au château de lincoléon , 270. Abandonne la ville, 274. Prend et saccage la ville de Taurulum, 288. Se rend a Messacople; est rocu par Alexis, trabt par lut, et a les yeus creves, 292. S'enfuit, est arrête, conduit a Constantinople, et precipite do hant d'une colonne, 3 (8. ¿ Ville-Hardonin.)

My sor co (le comte de), fils de J. J. Trivolee, command sit l'avantacde de l'armée française en Italie, s'empace d'Astr et d'Alexandrie, NV, 124

MUSTAPRA prend l'île de Chypre,

VAV., 200.

Muzaion, favore de Lascaru et, domine ce prince, mais ne peut empédier qu'il accorde one grande pias-unce a Michel Palcologue; dispute a ce dernier la tutile du fils de Lascaris, et cat massacre dans une eghie, L. 5-5.

Mistinea, productions dramatiques qui commencerent a être passe, sous Charles vi. le souventr des crois ades y donna hen, VI, 220.

NADASTE (le prince), commandant des chrétiens dans la basse Hongrie, défait les Turcs dans une embus-

cade, XLIII, 311.

NANÇAY (Cl. de La Châtre, sieur de), capit. des gardes, le matin de la S.-Barthelemy fait sauver la reine de Navarre dans la chambre de mad. de Lorraine, XXXVII, 55.

NARTOUILLET (le seign. de). Voy.

l'art. Charles de Melun.

NANTOUILLET (le seign. de) donne une collation aux rois de France, de Pologne et de Navarre, et est volé de plus de 50,000 livres, XLV, 81.

Narbouur (le vicomte de) engage temerairement l'action à la bataille d'Ivry, VIII, 17. Est trouvé parmi les morts, écartelé et attaché à un gibet par les Anglais, comme un des meurtriers du duc de Bourgogue, 18. (Tabl. du règn. de Ch. rii.) - Met le siège devant Cosne avec le seign. de Torsay; le lève, et se retire à Basas, où il est assiègé par les Auglais, 90. Est tue au combat de Verneuil, 106. (Mém. conc. la Puc.)

NARIOT DE TOUCY, époux de la fille de Branas et d'Agnès de France, est nommé régent à la place d'Anseau de Cahieu, I, 486. S'empresse d'aller au devant du jeune Baudouin ; épouse en secondes noces la fille d'un chef de Comans, 499. Sa

mort, 500.

NASIR-DAOUD, prince de Karack, se joint aux troupes du suitan de Damas réunies à celles des Francs. et assiste à la bataille de Gaza, III, 9. Perd presque tous ses Etats, 11.

Nassau (le comte de) fait prisonnier le seign. de La Gruthuse, qui uent le parti de la ville de Bruges contre l'archiduc; court sur mer après le capitaine Piccanet, et l'emmene a Bruges, X, 445.

Nassau (le comte de) assiège le château de Loignes appartenant aux

seigneurs de La Marck, XVI, 360. S'en rend maitre et le rase, 361. Assiège Messencourt, qui après 7 semaines de défense se rend par composition, 368. Se porte set Jamets, 369. De là sur Florange, qu'il assiége et prend à la favour de la mutinerie des lansquenets, 373. Fat prisonnier le seign. de Jamets, frire du seign. de Fleurange, et l'eavoie au château de Namur, 3,5. Prend et pille le château de Bouilon, 377. (Mdm. de Fleurange.) – Vient à Paris en qualité d'ambssadeur de Ch. d'Autriche pour fait foi et hommage des comtés de Flasdre et d'Artois, XVII, 255. Se 🗪 rie avec la sœur du prince d'Orasge, 256. Assiége la ville de Moszon, qu'il prend par composition, 309. Va mettre le siège devant Mezières, qu'il somme de se rendre, 311. Lève le siège, et se retire m mettant le seu partout, 318. Passe au fil de l'épée tous les habitans de la petite ville d'Aubenton, 3:9. Entre en Picardie à la tête d'une armée; pille le pays; s'empare de Bray; & saie en vain de prendre S.-Riquies, XIX, 75. Veut surprendre Guise; est force de repasser la Somme, 76. Se rend maitre de Guise par capitulation, 77. Marche sur S.-Quentin; se porte ensuite sur Peronne, 93. Détails sur le siège de cette ville, 163. Le comte force le châtem de Cléry à capituler, 165. Suite de siège, 166. Le comte se retire ven Arras, 174. (Du Bellay.)

Nassau (le comte Louis de), frere du prince d'Orange, prend la ville de Mons, XXXV, 76. Vient avec le duc Christophe palatin 🛎 surer Cath. de Médicis et le roi de Pologne de son affection, et leur promettre des secours, 97. Tous deux sont tues dans une bataille it-

vrée aux Espagnols, 98.

NAMAU (Philippe, counte de),



Croisset, XLVII, 236. (L'Estoile.)
NAVAILLE (le capit.) fait une sortie sur les ennemis devant Metz,

XXXII, 329.

NAVARAE (Pierre), inventeur des enines, est fait prisonnier à la bataille de Ravenne, XV, 115. Est obligé d'assister aux functailles de Gaston, want le château de Milan, 302. (Fleurange.) — Est accabilé sous des ruimen, d'où il est reure en danger de port, XVII. 268. Est envoye au poours de Génes , 388. Est fait priaonnier dans la ville, 389. Reprend In ville de Biagras, XVIII., 51. Assiège Melphe, la prend d'assaut, 88. Grand carsinge que s'y fait; la prince de Melphe et sa famille sont faits pracouners, 50. Il devient per es conserla la cause principale de la ruine de l'armre française, fin. Est fait priionmer, et conduit à Nales où il meurt, 76. (*Vém. de Du* Beller (

NAVARRE (don Pedro de), fils du mrechal et neven de connetable e même nom, est cause de la perte

de Pontarabie, XX, 35s.

Readyne · Simon de las rend augrés du rot de Hongue avec Siion de Montfort , l , 170.

Name-Ennis, cone tue per les Français après leur debarquement

en Egypte, 111, 15 Neoux-Ennix, frère du aultan Melikal-Adil, est appele au trêue par le vens des peuples, et proclamé soltan de Syrie et d'Egypte, III, 4 Mayen qu'il emplote pour recou-erer les tresors dustpes per son frére, 5 et 50. l'entrust des prépara-élie de sulten de Demas les svec les chretians, envois das troupes jusqu'a Acre, et défait oes derniers, 6. Négocie iuntilement evec le sultan de Dames, 7. Se ligne avec les Karesmient, 8. Ordonne des réjouisstuces publiques à la nouvelle de la victoire de Gaza, 10. Va faire le siège de Dames; reçoit cette ville par composition, 11. Se brouille avec les Karesmiens; revient en Syrio; les défait eutrérement; retourne en Egypte, quoique malade; repane en Syrie, 12. Pait le siège de la ville de Huma, conclut la paix avec le sultan d'Alep, et part pour l'Egypte que les l'ancemenaçoient, 38. Met Damiette en etat de défense, 13, 39, 47. Sa réponse au rui de France, 14. Fait peudre tou-te la garnison de Damiette, 18, 40, 51. Meurt de maladie à Manaourali, après avoir designé son lils Tourna-Clish pour les succèdes, 20, 40,

NERLEE (Jeon de) prend la crois, I, 102 Part à la tête d'une belle flotte, 130; acrive à Maraeille, et. au lieu d'aller en Romanie, fait voile

pour la Syrie, 166. Nature Ganthier et Pierre de)

prennent la ceure, I , 104. Remonn, president de la troisiéme chambre du parlement de Bordeaux, est nomme premier president de cette compagnie : son origine, XI.1X, 128

NEUDUM (Jacques d'Armuguer. duc de), vient au accours du duc de Bourhou, M., 35c. Promet as Rot de le servir, mois fait le contraire, 35a. Bet arrête, juge et condamne à avour la tôte tranchee, XII, 259. Lettres de Louis XI relatives a 2018 proces, 2504 XIV, 34 et 62.

Nemicus Linus d'Armaguec, duc de', est envoye leutement general à Naples en remplacement de d'Aulagny, tombe dans une maladar de langueur; so presence fait neltre deux purtie dans l'ermee, XV, 53. Est une à la bataille de Cerignoles,

57. Namouss (Jacques de Savoie, dur do), as met à la tête des cethologues, et triomphe des protestaus dans la plaine de S.-Denis, XX, 127. (Introd.) — Remplace Gaspard de Tavannes au commandement du siège de Lyon, XXIV, 345. Perd 400 de ses meilleurs soldats, et ne peut se rendre maître de cette ville, 346. (Mém. de Tavannes.) — Est envoyé par le Roi aux conjurés d'Amboise réunis à Noyzé pour leur promettre le pardon, et les ausener dans la ville faire leurs remontrances au Roi, XXVII, 424. Son dépit en voyant que sa signature et sa parole n'ont servi qu'à tromper les conjurés, 425. (Vieilleville.) — Il rompt une lance avec le marquis de Pescaire; détails sur ce combat, XXIX, 551. (Du Villars.) — Sa belle retraite sur Abbeville, XXXI, 302. Fait une sortie heureuse sur le camp ennemi au - dessous d'Amiens, XXXII, 213. (Comm. de Rabutin.) -S'empare de la ville de Vienne en Dauphiné; est force d'abandonner le siège de Lyon; défait le baron des Adrets, XXXIII, 286. Le gagne par promesses et douces paroles, 287. (Castelnau.) — Se dispute devant le Roi avec Beauvais La Nocle, député des protestans, XLV, 131. Meurt en Savoie; prédit que sa femme gatera tout, 294. (L'Estoile.)

Nemours (le duc de), marquis de Saint-Sorlin, frère du précédent, prend le château de Gilly; fait pendre le capit. Joannès de son parti, pour avoir conferé avec Guill. de Tavannes, XXXV, 379. (Mem. de Tavannes.) — Est arrêté par les habitans de Lyon, et renierme au château de Pierre-Encise, XXXVI, 249. (Cheverny.) — Arrêté à Blois lors de la mort du duc de Guise, il échappe à ses gardes, XXXIX, 32. Se rend à Lyon, 61. Se sauve kle la hataille d'Ivry; est nommé gouverneur de Paris, XL, 54. Comment il fortifie cette place, 74. Trois actes qu'il fait pour intimider ceux qui voudroient entreprendre quelque chose pour le service du Roi, 95. Essaie de donner quelques secours de vivres à S.-Danis, qui se rend au Roi, 101. Retourné dans son gouvernement du Lyonnais, il prend Espoisse par composition, is château de Bressy par force; soumet plusieurs places, 348. Se met en marche pour aller au secours de Selles en Berri; arrive à Vierzon, d'où il retourne dans son gouvernement, 349. S'empare des ferts de Vienne, que lui livre le gouverneur Mangeron, XII, 97. Assign le fort des Echelles et s'en rend maitre, 98. Il est fait prisonnier avec plusieurs seigneurs de sa suite par les Lyonneis, et envoyé an château de Pierre-Encise, XIII, 16. Les Lyonnais publicat un m moire pour justifier leur conduits envers le duc , 17. Ambition du duc de Nemours prouvée par les Mémei res trouvés dans le hagage du heres de Tenissé, 29. Il se sauve de sa prison, XLIII, 3: Bassemble des trospes, 32. Sa mort, 80. Rézit d'Henoré d'Urfé, comte de Chitesunesi, sur cette mort, 81. (*Mém. de Caye*t) - Il se sauve de Mois, où il est prisonnier, XLV, 390. Fait appeler le seigneur de Vitry avec a compagnie, et lui promet mille écus qui lui sont payés per l'ambassadeur d'Espagne, XLVI, 42. Par ses ordres, les Parisiens commencent à fortifier leur ville; les seigneurs délibérent chez lui de donner volontairement de l'argent pour payer les soldats et autres, 47. Il fuit une sortie avec le sieur de Vitry, et oblige les royalistes à fuir vers Juvisy, 51. Fait une revue des ecclériustiques, religieux et écoliers, 5a. Fait terrasser la porte S.-Homoré, 63. Dissipe un attroupement armé des melleurs bourgeois de Paris; se modération, 75. Répond aux propositions que lui fait Dandelot, que si le Roi veut se faire catholique il sera le premier à mettre has les armes, 93. Défend aux lanequenets d'emporter les démolitions des meisom qu'ils ont abattues, 95. Represed le pont de S.-Cloud, i.o. Quitte Paris pour aller dans son gouvernement; est emprisuané par les babi-tans de Lyon, 518. Se seuve de prioon, XLVII, 73. Meurt à Annocy, spotromae, selon le brust commun,

141. (L'Estade.)

Namouss (mad. de) se promêne dens les rues de Paris avec mad, de Montpensier après le mort de Houti III, en crient Le tyran est mort! barangue le peuple sur les degrés du prand autel des Cordeliers, et l'ex-norte aus rejouir, XLVI, 4. Dépèche vons la dac de Mayenne un gentil-homme pour lai donner avu des saterprises des Seine, et le presser de vouer les acréter, sof. Sa conversetian avec un secretate du Roi, dans **faquelle** elle temui<sub>s</sub>me son désir pour mis, 28g. Son ducours a une da-10 aur la conversion du Rot; donleur qu'elle en temourne, 174. Avertit ann file que les Seize, nun aux jenites, s'assemblent aux Cordeliers et y font d'étranges monopoles, SaS de plaint amérement de l'em**risonn**ement de son fils le due de mones ; menace le duc de Mayentte, 590. Lit le récit de ce qui s'est me à Lyon à l'occasion de cet emsonnemeut, 525. Le Roi, estré ma Paria, lui envoce dire qu'il no som fast aucun tort à sa personne ni à ses biens, XLVII, 5. Prête ser-

ment de hdekte au Roi, 66. Bilavarar (messare Philibert de), copet. des gardes du corps, est nom e promier grand-moltre de l'ordre n Mont-Caimel et de S.-Lauerre, XLVIII, 129. Pekte le serment de Sdelite pour cutto charge, 182. Doub. l'ordre à 35 gentialisments,

Ndarstan (M. de) empurte les ratraachemeus d'un faabourg du Pont-de-Ce; est bleue d'un con de monequet, 1., \$85. Meurt quelques purs après, (86.

Musar (Denis), marchaud de Paris et écheren , se rend maître de la

porte h.-Honore, par laquelle le Roi entre dans Paris, XI.VII, 39. Hasan (Racul de), comte de Sus-sets, se eroise en feveur de jause Bendouin, 1, 493.

Nana (le marie, de), gendre de Cheverny, est blessé en 15 endroits à la bataille d'Ivry; mourt de ses blessesses, XXXVI : 50 blessures, XXXVI, 150.

NESCES (Simon de) est nommé un des regens du royanme pendant la deuxième crossade du saint Louis, II,

Nastas (J. de ) est envoyé par la reine Blanche pour demander Marguerite de Provence en mariage pour Louis ix, II, 53. Est nomme l'un des supplients des regens de France pendant la deuxides croi-France pende sade du Roi, 149-

NEAMER, putaire, accusé d'avuir violé une fille de aux aux, est comdamps à l'amende et su bannisseent, facta de preuves suffisantes.

XLVIII, 54.
Neur Preux (les): plea de cet
ouvrage, IV, 13. Il n'est que l'abrége du roman de Traciler, ou de la traduction facte per ordre de d'Es-

touteville, 14.

Nauvilla (Baudonia de) est tué i la bataille d'Audrinople, I., 356. La fille de ce seigneur devient la maltreme de l'empereur Robert ; histoire de cette fille ; su malhenreuse de sa mère , 481 et 482.

Neuvices (Robert do), genéral anglata, se rend procussier dans les

mains de Chason, V, 103. Navérou, evêque de Sobsons, se distingue a la prisa de Constantinople, et proclame aur le perutyle du pulate imperial le choix des ca électeurs charges de nommer un empercur. I, Go (Notice) - Est envoye à Home après la prise de Zara, 166. Est charge par le Pape de her et de deher les pélerins, 168 Proclame le comte de Flandre empereur, off hat envoye a Noe pour demander du secours, 375

(Ville-Hurdouer.) Nevras (le duc de), feère de Jeansans-Peur, est mé a la hataille d'A-maourri, VII, 277.

Ngvass (la comtesse de', fille du stear d'Albret ou Auvergne , vient à Lalle trouver le duc de Bourgogoe; accusil qu'elle y reçuit, XI, 57. F4tes, danses, jeux et tournois à cette occasion. 58.

NEVERS (le comte de) et JOACHIM ROUAULT, maréchal de France, quittent Peroune, et se retirent à Noyon

et Compiègne, XIII, 271.

Nevers (le duc de), échappé au caruage de S.-Quentin, se retire sur Laon, et pourvoit à la défense des places voisines, XX, 71. (Introd.) - Ravage les Ardennes; prend Haussimont et autres places, XXIV, 123. Ravitaille Mariembourg en présence des ennemis, 156. Se sauve de la bataille de S.-Quentin, 202. Prend Compiègne, 213. Y fortilie un camp, 214. Reprend Macon, XXV, 23. (Mém. de Tavannes.) — Se rend dans son gouvernement de Champagne, où il départit dans les villes fortes les compagnies de gendarmerie, XXXI, 30. Passe en revue dans la plaine d'Attigny huit compagnies de vieilles enseignes que le Roi lui envoie, Les départit dans les garnisons; visite les villes de la frontière, 32. Force trois à quatre mille Allemands à se retirer au-dessous d'Ivoy, 34. Se rend à Mézières, 37. Essaie inutilement d'attirer au combat les soldats du château de Humes; fait enlever tous les blés, foins et fourrages des terres du seign. de Humes, 38. Est nommé gouverneur du duche de Luxembourg, 116. Visite les places fortes; ravitaille Rodembaut, 119 Ravage les environs de Thionville, 120. Fortifie Steuny, 144. Assiège Vireton; force cette place à se rendre à discrétion; la brule et la rase, 145. Fait plusieurs courses heureuses aux environs de S.-Mihiel, 160. Son humanité et sa liberalité envers les transfuges de l'Empereur, 161. Fait exécuter une entreprise sur plusieurs villages voisins de Toul, 166. Averti du danger dont Toul est menacé, se rend dans cette place et pourvoit à sa desense, 172. Se rend à Metz pour se mettre à la poursuite du marq. Albert de Brandebourg, 179. Se reud maître du château d'Orci-

mont, 244. Soumet les villages et prend plusieurs forts des Ardenses, 246. Son humanité envers un grand nombre de femmes et de jeunes Mles, 247. Se rend maître du châtese de Valsimont, 248. Entre dans le pays de Liége et Brabant, 249. Fait sommer la ville et château de Dinant de se rendre, 252. S'empare du château d'Agimont, 254. Assiege Dinant et reçoit la ville à composition, 259. Capitule avec la garnison du château, 260. Description de ce château, 262. Se distingue à la bataille de Renti, 290. Charge à Pequigny l'armée commandée par le duc de Savoie, 302. Est envoyé pour fortifier et défendre Marienbourg, 325. Comment il parvient à faire entrer des secours d'hommes et des provisions dans cette place, qu'il visite lui-même, 326. Etat des forces qui se réunissent sous son commandement; noms des seigneurs qui l'accompagnent, 339. Détails sur l'escarmouche qui a lieu près da village de Gomigny, 343. Le duc reste victorieux, 346. Description du fort de Charlemont, où se livre une autre escarmouche, 348. Pour obéir aux ordres du Roi, le duc se voit forcé de laisser sa victoire incomplète, 354. Il **envoie somme**r la place de Sautour de se rendre. 356. Comment les habitans trompent celui qui est chargé de leur faire cette sommation, 357. Il marche sur Chimay, 358. Revient à Aubenton, 36c. Rassemble ses forces à Rozoy pour s'opposer aux entreprises du prince d'Orange, 361. Peines et difficultés qu'il éprouve pour le ravitaillement de Mariembourg, 395. Pourvoit à la défense et aux fortifications de Ro XXXII, 4. Description de cette place, 5. D'après les ordres de la cour d'abandonner Rocroy, le duc va rejoindre le camp à Attigny, 12. Dangers qu'il court à la bataille de S.-Quentin, 54. Se retire à La Fère, où il rallie les troupes; pourvoit à la sûreté des places voisines de S.-Quentin, 61. Se retire à Laon, où il



i revus toutes les troupes ast readure, 70. Box humai libéralité envers les genum et soldats, 71. Il fait levées de tontes parts, 75. L'emberras où il se trouve prise de S -Quentin pour les de secours qu'ou lai nus côtés, 98. Se rend à per par urdre du Rol, et atte ville, 138. Deene une de aux conemia près de 199, et les défait, 131; îl Pé vers le Laxembourg avec to armée, 139 Entreprend du chiteun d'Iferhemont, fait le auge, 161, Le reemposition, 163. If prend 1 Butres forte, 163. Como partie de l'armee ou sié-Phionville, 178. Va recomarsembourg, 195. (Croom. s Breux, XXXIII, 219an.) — Envoye a Rome por r pour faire connoltre ou vérité sur les affaires de il n'en revient, après avoir rds réusei dans sa massion, l, stip. (Cheverny.) — Asfonless, XXXVIII, 450. ul muitre por capitulation; Montaigu, \$51. S'en emin mêtite manière, \$5a. S'apdo La Ganache, 453. Bat na, XXXIX, 41. La recoit mition, \$2. Vient trouver le 1 de belies troupes au siège 1, XL, 116 Le trate mament dans as manon de la 311. Est envoyé a flome former le l'ape de la conda Rot, XIII, \$80. Regort sin un bref qui lui sononce Pape ne peut le recevuir umbassadeur du Ros, XLII, ive à Rome ; comment il est durch par Sa Seintete, 35. e qu'il lui adresse dons une dience our l'état des afres France, 36 Dans one 10 andrence remet as Pape re da Roi ecrito de sa main, i outle lettre, So. Son entre-

yng avec le cardinal Tolledo touchant les preists qui l'accompa-gneut, 54. Sa fermets, 56. Nouvelle andience; difficultes qu'il y éprouve de la part da Pape, 60. Détails sur les dernières audiences qu'il obtient de Sa Sainteté; refut du Pape de s'expliquer, i \$5 et suiv. Le duc peend conge, et revient en France tres-mécontent de sa mi-sion, 156. Envoie son fils, le duc de Rethelois, au secours de Cambrey, XLIII, 68. Se mort, roi. (Wein. de Cayet.) — Cause de sa querelle avec le dur de Montpensier; il se reure à Plumbiéres pour eviler so présence, XLV, 200. Parvient, à l'aide de la Reine mère, à apaser une contention élevee su convent des Cordehers de Paris, a l'occasion de l'election d'un gardien que le nonce du Pape et le genéral de l'ordre ne veulent approuver, 226. Quette le parti de la Lague pour soivre celui du Roi, XLVI, 65. Vient à 8.-Denis; dément les nouvelles que le légat cerit contre lui au Pape, 198. Est envoya ambasadeur auprès du l'ope pour moyenner son alsolution; noms de coun par lui sout adjoints , 5) r. Recott a Poschuso un liref du Pope qui lui annonce que S. S. ne peut le recevoir comme ambassadeur, mais comme duc de Nevers, 524. Sun acrives a Rome ; ses conferences avec le Pape , 568 et suiv. Sa fermete , 574 . Presente na mémorial au Pape eu le present d'y repundre, 595' Prend couge de Sa Saintete mas avoir rien obtenu. 612 Appered avec plattir la mort du capitaine S-Pol; fait prendre l'echarpe blanche a 120 gentilabummes, NLVII, 49. Ecrit au parlement en faveur des positios, 65 Sa mort, 148. (L'Estada.)

Nevens (le duc de) fait de grands referent la nour en revent de fin-

Nevens (le duc de) fait de grands préparatifs pour son vayage de Rome, su il va complementer le Pape sur son avenument, XLVIII, 169. Non entere pumpeuve à Rome, 198. (L'Estoda.) — Details à ce sujet, pot. Va à Rame pour faire agrère au Pape un ordre de chevalarie; puis à Ratishame pour le même sejet, L, 220. Se fait remettre de force la citadelle de Mézières, et écrit à la Reine qu'il la garde pour le service du Roi, 233. Refuse de la remettre à M. de Praslin, envoyé par la cour pour la reprendre, 234. Va trouver la Reine à Bordeaux pour proposer un accommodement avec M. le prince de Condé, 324. Est envoyé vers lui à cet esset, 325. (Fontenay-Mareuil.)

Nevers (François, duc de), est tué à la bataille de Dreux, XLV, 57.

Nevens (mad. de), Henriette de Clèves: trait plaisant de cette dame à la mort de la reine de Navarre, XXXVII, 47. (Marg. de Valois.) — Envoie au Roi des lettres du légat prises à un courrier qui les portoit à Rome, et dans lesquelles le Roi et le duc de Mayenne sont fort maltraités, XLVI, 516. (L'Estoile.)

NICELLY (P.-Franç.) tombe dans une embuscade près de Nimègue, où il est battu avec toute sa troupe

et blessé, XL, 240.

Nicétas, revêtu des premières charges de l'Empire grec, essaie de calmer les séditieux, I, 43. Ses réflexions sur le pillage de Constantinople, 57. Offre la conduite de l'empereur Henri comme un modèle à suivre par ses compatriotes, 86.

NICOLAI, conseiller de la chambre des comptes, est tué au milieu de Paris en plein midi par un incon-

nu, XLV, 250.

NICOLAS (Simon), secrétaire du Roi et poête, écrit une lettre plaisante à M. d'O, XLVI, 373. Le Roi, après son entrée à Paris, le fait venir; singulier dialogue entre eux, XLVII, 7.

Nicolas, secrétaire du Roi, meurt à l'âge de 70 ans, fort peu religieux, comme il a vécu; son épitaphe faite par lui-même, XLVII, 428.

NICOLAS, fils du duc de Calabre, vient trouver le duc de Bourgogne pour lui demander sa fille Marie en

mariage, X, 284.

NICOLAS DE BRAGME (le capit.), sergent-major-général de la garnison de Meiz, est puni du dernier supplice pour sa mauvaise conduite, XXVII, 185 et suiv.

Nicolle (maître), d'Acre, est envoyé par les émirs auprés du Ber pour le décider à prêter le serment qu'ils exigent, II, 229.

NIL OU PLEUVE PARADIS: descrip-

tion de ce fleuve', II, 229.

Nishus et Montpullum: excis commis par les protestans dens ces deux villes des l'an 1560, XX, 100.

Nivelle, libraire de Paris, enpéche par sa bravoure que cette ville ne soit surprise par des trospes du Roi, XXXVI, 180.

Noallies (le seign. de), frère de comte de Foix, est tué avec le des de Bourgogne en voulant le senver,

VII, 312.

Noaiters (Ant. de) fait partie de la camisade de Boulogne; danger qu'il y court, XXI, 54.

Noanzes (le capit.), houtement de Montmorency-d'Amville, contribue à la déroute des Impérieus pris de Sartirane, XXX, 91.

Noncesse (la) a toujours été en cetime dans tous les Etats, encepté en Turquie, III, 175. A cu les plus grands avantages en France; il y a toujours en divers degrés entre les nobles, 176. La noblesse de Bésen et celle d'Arragon étoient pareillement distinguées en trois ordres, 179.

Nocozo, de Bordenax, da perti anglais, assiste à la bateille de Font-

vallain, V, 74.

Noz (le capit.) se présente devant Castel-Jaloux, où il est reçu per les

catholiques, XXII, 349.

Nogart (Guillaume), garde des sceaux sous Philippe-le-Bel, expens aux Etats généraux de 1300 les pritentions du pape Boniface van, en démontre les conséquences, et demande le maintien des moisses coutumes et libertée, IV, 63. Envoyé en Italie, fait le Papa prisenier dans son propre palais, 66.

Nogent (le seign. de ) est blass dans une escarmonche devant Bepaulme, et mourt de ses blasses.

XXXI, 215.

Noiner, trompette et erieur jure.

naca (le duc de), général reuni au comte de Bure, , de l'Empereur, entre en Pi-XVII, 433. S'avance a Cori. Brûle la ville de Roye, et Montdidier per composition, send le château de Boham, retire en Artou et licencie

ide, 43g. (Augus, bérault d'armes, esiduc de Savoie charge de letur empécher le mariage du m avec la fille de ce due, ticit de son voyage, XI, 191. du duc de Servie rapportée

RAHOIN L'AVEUGLE préche le trève; reponse du duc de m à non smet, XLVI, 431. sem (marmbles des), tenue n en 1596; details our cette de, XLIX, 327 et miv. de Groulard.) — Antre esi dans la même ville en 1612; sis sur la prosence, L., 406. nment pris pour les lever, i notables presentent leur avis po les matières qu'un leue n ns, 413. ( Fonten.-Marcuel.) LLAC (Philibert de), grandde Rhodes, attaque avec va-8 Sormous de Tripoli , VII,

LLC(P. de) defend avec Joini peut pout pour empêcher Not or sort attaque de tous er les Curcs, 11, 259. Isnota, fils d'Azzeddin-Ais-

tennis, the series per co-tenge la mort de son père co-assonmer la sultana Chego-lement le second suldur, et devient le second si In dynastie des Baharites,

resat, predicateur, esborte de à la reconsidation et à la for dit qu'il fout ettendre la t du Maint-Siège, et recou-le Roi s'il approuve m cou-, XLVI, Gré.

Novezonium (Jean de), surnum mé de Mete, rencontre Jennue d'Arc à Vaucouleurs; son entretien avec elle, VIII, 249. Promet de la mener prés du Roi; lui fait apporter des habits d'homme, 250. Ne neglige rien pour presser son dépurt, 251. l'ourvoit à la depense pour la route,

Noviert (le seign, de) est nomme du conseil du Roi, VI, 216. Est arrête, accusé; obuent sa grâce,

Novelle (le seign de), nomme le blane chevalor, defend Arras contre les troupes du Roi, 311, 264.

Normas (le seign. Lamotte des), envoye par le connetable de Bourbon en Allemagne pour faire use levés de lansquencis, descend en Champagne avec les comtes de Fustemberg et Felix; assiege et preud Cosffy et la chiteau de Mouteclaire, AVII., 431. Pres-è par la famine, est force de se retirer en Locraine utec perte, 432.

Novon (tracte da), conclu entre Arthus Gouffity, seigneur de Brisy, grand-maltre de France, et Antoine de Croy, seigneur de Chievres, on sujet des différends entre François : et Charles d'Autriche, XVII, 200.

Novos (Jean de), chanceher de Baudoum, est envoye a Rome aprés la princ de Zara , I., 166. Est chargé par le Pape de lier et de delier fea pelerms, 168. Meurt dans la ville de Socres; son caractère, 306.

NUILLY (Gauthier de fait pessonnier Countantin Lascaru, I, 210 Est tue a la hataille d'Andrinople, 356.

Nother (Guill, de) prend la crois, I, 102. Se rend dans la Poutile, 134. Est feit prisonner près d'Autoche par les Turcs, 260.

Brier (Villain de ) est tué pe

les Tures près d'Antsoche, 1, 260. Nucly Jeon de ), premier présid-des genéraux, est tatt presét des macchanda de Paris, XIV, 238. Va au logis du jeune Vigny, secretaire du Roi, dags l'intention de l'arrê-ter; pourquei il manque une coup, XLVI, 119. Se colère contre M. Ilimours; à quelle occasion, 621. Il se présente pour saluer le Roi, après son entrée dans Paris; réponse que le Roi lui fait faire, XLVII, 6. Reçoit un billet pour sortir de Paris; mots écrits sur sa porte, 13.

NICOT DE VILLETTE dispute un

pas d'armes près de Dijon, IX, 34. Nyruo, de Padoue, explique Amtote ; cause de sa haine contre Jule-César Scaliger et son fils Joseph,

XXXVII , 244. Il tàche de les morcir auprès de Jacques-Auguste de

Thou , 245.

0

O (François, marq. d'), gouverneur de l'île de France, est remis par Henri iv dans son gouvernement; reçoit le serment de tous les officiers de la ville, XLII, 208. (Mém. de Cayet.) — Il est disgracié; cause de cette disgrace, XLV, 219. Conseille à Henri IV de hâter sa conversion à cause du tiers-parti, XLVI, 482. Entre dans Paris par le quai de l'Ecole; met en pièces un corps-de-garde de lausquenets, XL\ II, 20. Est remis\_dans sa charge de gouverneur de Paris, 27. Reçoit le serment de tous les capitaines de la ville destitués par la Ligue et réintégrés dans leur charge, 62. Va porter de l'argent au Roi au camp de Laon, 72. Est accusé de racheter les billets de ceux qui ont eu ordre de sortir de Paris, 87. Est taillé de la pierre, 90. Sa mort, 91. Par qui il est regretté, 92. Ses prodigalités, 93. (L'F. stoile.)

OCTONVILLE (Raoul d'), gentilh. normand dévoué au duc de Bourgogne, est mis à la tête des 18 assassins

apostés par lui, VI, 266.

Odoart, duc de Parme, se déclare pour la France, et vient trouver le Roi à Paris; comment il y est reçu; résolution prise avec lui d'entrer dans l'Etat de Milan, LI, 235. Ses démélés avec le cardinal Barberin au sujet du duché de Castro, 297. Entre en armes dans l'Etat ecclésiastique; s'empare de Castillon del Lago; s'avance jusqu'à Acqua-Pendente; retourne dans ses Etats, peu satissait des princes d'Italie, 302. D'après un traité fait entre le grand duc, M. de Modène et la république de Venise, Odoart se snisit de Boudene et de la Stetate dans le Ferrirois, 304. Comment il obtient exfi satisfaction par la médiation du re

de France, 307.

ODON DE CHATEAUROUX, CARDINA évêque de Tusculum, légat du Ppe, prêche la croisade en France, II, 90. Après le prise du Roi, amve seul à Damiette, 112. Annonce ce prince la mort de la reine Blache, 116. (Tabl. du règ. de S. Lous.) Fait faire trois processions autom de l'église de Notre-Dame de Dimiette; prèche les croisés et leuracorde l'absolution, 226. (Joinville)

ODOT-PIGERET, Jesuite, negoce avec les chess populaires de la Ligue pour les amener à des conseils &

modération, XLIX, 471.

Оргемояр ( le seign. d' ) défead S.-Riquier contre le duc de Bourgegne, VII, 344. Rend cette place a duc, 352. Est fait prisonnier en velant entrer dans Meaux, 356.

Offices du parquet vendus pour la première fois à prix d'argest,

XLV, 203.

OFFICIERS DE JUSTICE : leur grand nombre est ruineux pour les parties, et ne sert qu'à éterniser les procès, XXIV, 428.

Officiers de la maison de M. k Dauphin (état des) pour l'annee

1606, XLVIII, 140.

OGER DE SAINT-CHERON PRESE L croix, I, 102. Se montre contrart au rétablissement d'Alexia, 174. Bepousse les Grecs dans une première rencontre, 190. Est nommé du cuquième corps de bataille contre l'enpereur Alexis, 198.

OLIVARES (le comte), ambassad.

a à Rome, demande au Paappe le duc de Luxemsbanad. d'Heurs IV, mesa-, si ello ne le futt pas, de la la part du Hoi son maltre; me renvoyé, XL, 88. uts ( le comté duc d' ) fait **du**c de Buckingham du troiconclu avec le cardinal de contre l'Augleterre, LI, e l'Empereur a s'accommoes protestans d'Allemagne ter ses forces en Italia cono de Mantour, 161.

M. (Aul.), euroys par le Prote au secours de Greno-'est declare pour la lague, and Monthenault, XL, 157. m (le chancel), disgracie agno de Heuri II, ast rap i celui de Françou II., XX, met de desemble d'avoir ete ent des crusules exercees s conjures d'Amboise, 89; **4**56.

iaine (la seign. d') prend la r**nom du duc** de Bourgogne, e Roi de calmer sa cutére,

mag ( J. d' ), chevalier auite en sorriage du duc de se, X, 370.

t (le capit.) rend un service a siege de l'ousers, on ameg cette ville un secours de man, XXXIII, 467. Y est **48**.

mins, evêque de Tricaria, Pape, favorus la rebellion anis, XI, 493. Vent fuir; minumier, 494.

J. de ), ecuyer du duc de ne renomme par ses Litts VI, §63. Entre un des dans le château de Bivegr. Prend tecte le premier Je Sajette, VIII., 62. Recort i bleasures au combat naval ès de Modon, 79. Est en-ren du roi de Chypre pour net da projet de Novembut denandrie, 1 jp. Va trouver ad Paul Ursus pour l'enga-· pas souffrir que le res de Naples se rende maître de Rome, 167. Est trompe par le cardinal ; ce-

tourne auprès de Bouciceut, : 68, Oranous, bacha de Bosnie, as-siège le fort de Petrine, qu'il est oblige d'abendonner, XIIII, 323.

Oppine (d'), premier présid. de parlement d'Aix, charge d'alter reprimer les Vaudois, outre les mesu res cruelles prises contre eux, XVII,

174. Onasson ( le seign, d') défait un de dan Hernando corps de troupes de don Hernando de Sylva, qui veut revitailler Cajras ; di est socumdo par los sieurs de Chaviguy et Briquement, XXX, 95.

Onaison Puntum : la premiere dont il suit parle dans notre histoi-re e-t celle de Daguesclin, prononoce per l'évêque d'Auxerre; extrait que nous en a conserve le moine de S.-Denu, VI, 217.

Orange (Philibert de Châlons, prince d'), couvre ile son manteux le duc de bourbon tue sux purtes de Rome, et se rend maître de cetta ville, XVIII. 28. Prend le commandement de l'armee; assiège le château S. - Auge ; est blesse à la tête d'un coup d'arquebase, 29. Est tac au siege de Florence, 100.

Onange ( le prince d' ), seigu, de Herley , prisonne r de Louis Et, est delivre moyennant finance, et de-vient homme-lige du Roi, XIV, 8.

Oscar, prevot des marchanda, repond sux deputes d'une ouembles generale des bourgeons de Paris , alarmes de la construction du nouresu fort de Pillebadaut, qu'on leur donners satufaction, et qu'on pourvoira a la subsistance des habitans , XLV1, 585

Оппонявления сависителями, соde des factieus, redige contre les nobles et le clerge, VI, 308, Eurenobles et le vicene. 309. gistee au parlement, 309.

non avilimement, XXXIII, 38.

() stake of CHEVALPRIE devrogent être conferes, XXIV, 153. Ceux du S.-Kaprit et de 5--Michel sont tombés dans le meprus; pourquut, 15<u>6</u>.

ser on l'artiflerie devint une importante, VIII, 33, Comivre entre les pages auglau et nis sous les murs de cette vil- Les Orlemans, serites contre is de Hedfort, font une sortie les Anglais, les hintent, et s leve tour, sout forces otrer dans in place avec perte, Tabl. du reg de Ch r 11.) = prennent l'arrivee de Jeanne ¿ recits qu'on leur fait a son 158. Ce que dit le Journal ris de la Pacelle, (fio. Les Aulévent ir siège, abandonnaut malades, leurs promuniers, leurs munitions de guerre et nobe, 176. Les Orleannis ren-t toutes les hastides : 177. vélébres tous les ans a ()i-🖛 memoire de la Pacelle ; nent qu'en y a critic en son 🖛, 317 Les Orleagais ont To long-temps, avec on som 🚌 un des chapeaux de la Paili montreut encore la maielle habita, 319 ( Mém. conc. Les babitans d'Orleans at a ceux de Beauvais cent na de var et des provisions de XIII, \$23. (J. de Troyes ) Ans (paix d' conclue en itee le flor, la Reine meie, orde Condé, Dandelot, etc. une de cette par, XXXIII. montrances des parlemens a 202. Raisons que justifient Ma; etat malbeureux de la sendant laguerre civile, 295 aus (les Etate d'), tenus en ant plusieurs ordonnances fendre les ventes et trafics Hices, et sappomer les alliu depuis le tegne de Louis XIII., 135 ous (de duc d.) unit a Fonand he is more they, four h l'occasion de cette nai-CLVIII, S6 sson : le president d'A, des

: Ia i hambre des co uptes au

Mayenne, le supplie de tra-: la paix et de presser le Hoi

are catholique, XLVI, 179.

ORRANO ; le colonel Alphonse d'+, corse, est fait prisonnier par Scnecey, chef de rebelles, et rache-te pour 20,000 ceus, XXXV, 37 c Mem. de Tavannes ) — De concert àvec M. de La Valette , attorne dans le Dauphine 2,000 Suisies et les defait, XXXVIII, 344. Conclut avec Lesdiguières une treve approuvée par Henri in et le roi de Navarre, XXIX, 95. Est fuit prisonnier par le baron de Senecey, XI., 158. Appele par les Lyonous, il se rend aux faubourgs de La Guillotiere, MJI, 122. Comment la ville de Lyon se declare pour le Roi, 123. Le colonel y fait son sotree avec l'echarpe blauche, 124. Conduite moderee des Lyonnais envers les Espaçuola, 125. (Hém. de Cayet) — Il defait dans les montagnes du Daupline quelques compagnies de Suisses qui alloient se joindre à M de Montmorency; le Roi fait sonner bien haut cette victoire, dont il se tnospus en acrière, XLV, 337. Propose au Roi d'apporter a ses pieds la tête du duc de Guise, 35g. Annonce au Roi la reduction de Lyon, MAVI, 598. Details our cette reductean, et aur la part que le colonel Ornino y a cue, tiog. Parte librement au Roi aur les édits qu'il veut taire publier, et en empéche la puidication, XLVIII, 310, Menri après avour ete tuille de la pierre, Son dernice entretten avec le llot, auquel il recommunde ses enfatte. er quid prie de changer ion consed. 361. L. Estode

Channo (le colonel), fils du prece lent, va dire on it a que le morech del'Anere est mort, i. 176, et a la forme qual faut oller a filos, 385. Entre a flouen, et ac saint du Vieuxl'ala a soa nom du flou, 474. Se montre tort oppose au mariage de Monstenravec madem de Montpenaier, 13, 3. Lai fart marech dule france, 5. Moi fa qui l'empêchent de favouver le mariage, 6. Est arrête par ordre du Roi, 8. Ses deux freres le

sout après lui, ar.

Oason (Jacq d'), mattre de l'ac-

Ongemont (d'), chancelier : ses talens, sou intégrite ; s'oppose, dans une assemblée de prélats, seigneurs et magistrats, à ce que le duc d'Anjou réunisse la regente du royaume et la tutèle du jeune Roi, VI, 180. Est congédié, 184.

ORGEMONT (Nicolas d'), chanoine de Notre-Dame, sils du chancel. de ce nom, est à la tête d'une conjuration qui se forme contre le connétable d'Armagnac; projet des conjurés, VI, 325. Est jeté dans un

cachot, où il meurt, 326.

ORIFLAMME, bannière dont l'abbé et les moines de l'abbaye royale de S.-Denis se servoient dans leurs guerres particulières, III, 307. Etoit portée par leur avoué ou procurateur, 308. Quelles étoient sa matière, sa couleur et sa forme, 309. Les comtes de Vexin et de Poutoise, en qualité d'avoués du monastère de S.-Denis, portoient l'orislamme dans les guerres qui s'entreprenoient pour la défense de ses biens, 310. Elle n'a été portée par nos rois dans leurs guerres qu'après qu'ils sont devenus proprietaires du Vexin, ce qui arriva sous Philippe 1 ou Louisle-Gros son fils, 311. Ce qu'on doit penser des discours de ceux qui ont prétendu que l'orillamme étoit connue des les temps de Dagobert, Pepin et Charlemagne, 313. Louisle-Gros fut le premier qui la fit porter dans ses armées comme la principale enseigne de S.-Denis, protecteur du royaume, 315. Cérémonies observées lorsqu'on alloit la prendre à l'église de S.-Denis, 317. Serment que faisoit le chevalier à qui le Roi la donnoit à porter; on la portoit dans les guerres entreprises contre les ennemis du dehors ou contre les ennemis du dedans, 319. Louis v11 et Philippe-Auguste la firent porter dans leur voyage d'outre-mer, 320; Louis viii, dans la guerre contre les Albigeois; saint Louis, contre Henri, roi d'Angleterre, et dans ses deux expéditions dans la Terre Sainte, 322; Philippele-Hardi, dans la guerre contre le

roi de Castille, 323; Louis-le-liutin, contre les Flamands en 1315; à la bataille de Crecy, et en allant au secours de Calais, 325. Noms de vaillans chevaliers qui l'ont porter sous les rois suivans, 326. C'est depuis Charles vir qu'on cessa de la portet, 327.

Oniole, gentille gascon, dont le compagnie de lanciers a été casee. Veut passer au service du duc d'Autriche; il est arrêté et décapité avec quelques autres de sa compagnie; leurs têtes et leurs membres sont attachés aux portes de Béthune, Ar-

ras. etc., XIV, 84.

Onis de L'Isre prend la croix, l, 102. Est tué par les Comans, 390.

Obléans (d'), avocat du Roi, quoique ligueur, refuse de rentrer au Palais, et reproche aux Seize le meurtre du président Brisson et de deux conseillers, XLVI, 199. Sa réponse à Boucher, qui lui demande à quel jeu les Seize l'ont perda, 205. Sa réponse à M. de Brissae, qui se plaint de l'exécution de Louchard et de ses compagnons, 221. Parie librement contre les Seize qui veulent disposer de l'Etat et de la conronne et contre les prédicateurs, 280. Plaide la cause de la guerre; injurie le Roi, 306. Refuse d'assister a l'ouverture du parlement, estimant méchans tous ceux qui me sont ni de la faction des Seize ni da parti espagnol, 329. Obtient du Roi son retour à Paris; comment il se conduit, 375. Est envoyé à la Conciergerie, 381. Fait imprimer un remercimentau Roi, dans lequel il dit autant de bien de Sa Majesté qu'il en a dit de mai**, 477. Publie un li**vre intitulé *les Ouvertures du par*lement, qui est défendu et sain. XLVIII, 20.

Ontrans (le siège d'), l'événement le plus important du règne de Charles vii : consulter, pour les détails de ce siège, le journal qui en a été écrit par un contemporain, et les ouvrages de mess. Lebrun des Charmettes et Berriat de Saint-Prix sur Jeanue d'Arc; ce siège est le

premier où l'artillerie devint une arme importante, VIII, 33. Comhat livre entre les pages anglais et français sous les murs de cette ville, 39. Les Orléanais, irrites contre de dec de Bedfort, fout une sortie coutre les Anglais, les battent, et battus a leur tour, sont forces **de rentrer** dans la place avec perte, o. (Tabl. du règ de Ch. r11.) -Le apprennent l'arrivée de Jeanne d'Arc; récits qu'on leur fait à son **sejet,** 158. Ce que dit le Journal **de Paris** de la Pacelle, 160. Les An**luis lévent** le siège, abandonnant Sours malades, leurs prisonniers, **Soutes leurs** munitions de guerre et **de bouche**, 176. Les Orléanais ren-**Versent** toutes les bastides, 177. **Fête c**élébrée tous les ans à Or-**Mass en** mémoire de la Pucelle ; **nonument** qu'on y a érigé en son houmeur, 317. Les Orléanais out **conserv**e long-temps, nyec un soin fuligieux, un des chapeaux de la l'usalle; ils montrent encore la maima qu'elle habita, 3 ig (116m. conc. 🖢 Puc.) — Les habitans d'Oricans **mvoient à ceux** de Beauvais cent **lonneaux** de vin et des provisions de merre, XIII, 423. (J. de Troyes.)

ORLÉANS (paix d'), conclue en 1803 entre le Roi, la Reine mère, **le prince de C**ondé , Dandelot , etc. Conditions de cette paix, XXXIII, 🥦. Remontrances des parlemens a 👀 sujet, 292. Raisons qui justilient **1888: paix; état malhe**ureux de la Prance pendant la guerre civile, 295.

Orléans (les Einis d'), tenus en 1851, font plusieurs ordonnances **Por** defendre les ventes et trafics 🕶 bénéfices, et supprimer les offi-966 érigés depuis le règne de Louis EM, XXXIII, 135.

Orréans (le duc d') malt a Foninimebicau le 17 mars 1607; feux **de joie à l'occasion** de cette naixmace, XI.VIII. 46.

Onnesson (le president d'), de**puté pa**r la chambre des comptes au **doc de Mayenn**e, le supplie de travailler à la paix et de presser le Roi de se faire catholique, XLVI, 279.

ONNANO (le culonel Alphonse d'), corse, est fait prisonnier par Senecey, chef de rebelles, et rachete pour 20,000 écus, XXXV, 37 (. (.Mem. de Tavannes.) — De concert avec M. de La Valette, attaque dans le Dauphiné 2,000 Suisses et les defait, XXXVIII, 344. Conclut avec Lesdiguières une trève approuvée par llenri in et le roi de Navarre'. XXXIX, 95. Est fait prisonnier par le baron de Senecey, XI., 158. Appelé par les Lyonnais, il se rend aux saubourgs de La Guillotière, XIII, 122. Comment la ville de Lyon se déclare pour le Roi, 123. Le colonel y fait son entrée avec l'écharpe blanche, 124. Conduite modérée des Lyonnais envers les Espagnols, 115. (Mém. de Cayet.) - Il defait dans les montagnes du Dauphiné quelques compagnies de Suisses qui alloient se joindre à M. de Montmorency; le Roi fait sonner bien haut cette victoire, dont il se moque en arrière, XLV, 332. Propose au Roi d'apporter à ses pieds la tête du duc de Guise, 359. Annonce au Roi la reduction de Lyon, XLVI, 598. Details sur cette reduction, et sur la part que le colonel Ornano y a cue, 607. Parle librement au Roi sur les edits qu'il veut faire publier, et en empéche la publication, XLVIII, 310. Meurt après **av**oir eté taille de la pierre, 356. Son dernier entretien avec le Roi, auquel il recommunde ses enfans, et qu'il prie de changer son conseil, **36**1. (L'Estaile.)

ORNANO (le colonel), fils du precedent, va dire su Roi que le marechal d'Ancre est mort, l'. 376, et a la Reine qu'il faut aller à Blois, 385. Entre a Rouen, et se saisit du Vieux-Palais au nom du Roi, 471. Se montre fort oppose au mariage de Monsieur avec madem, de Montpe usier, I.I. 3 Fat fait marechal de France, 5. Motifs qui l'empéchent de favoriser le mariage, 6. Est arrêté par ordre du Roi, 8. Ses deux frères le

sont après lui, 11.

Oason (Jacq. d'), miltre de l'ar-

tillerie du duc de Bourgogne, est blessé au siège de Beauvais et meurt de sa blessure, XII, 78.

Ontègue, soldat maure, s'engage à faciliter l'évasion du comte de La Rochefoucauld et autres prisonniers français; fait échouer cette entreprise, XXXIV, 33. Comment il échappe au supplice qui lui est

préparé, 36.

ORTHNAW (le baron d'), commandant des reltres venus en France au secours du roi de Navarre, se sauve avec beaucoup de peine du château d'Auneau, XXXVIII, 341. Il reconduit ses troupes en Allemagne, 342.

ORTUBIE (le capit. d') est blessé à mort au siège de Lectoure, XXII,

119.

ORVAL (le seign. d') est tué à la bataille de Rouvray, VIII, 148.

Osambai (le sieur d') schète 50,000 écus la charge de président à la cour du parlement, XLIX, 180.

Osar (J.) est condamné à mort pour avoir acheté du poison pour le compte de J. Constain, à l'effet d'empoisonner le comte de Charo-

lois, XI, 108.

Ossat (Arnaud d') quitte le barreau pour cultiver la science du droit; explique Platon à Paul de Foix, XXXVII, 237. Publie pour lui à Rome un mémoire qui fixe l'attention des cardinaux, 258. (J. A. de Thou.) — Gagne le chapeau de cardinal pour avoir negocié à Rome l'absolution du Roi avec M. Du Perron, XLVII, 143. Meurt à Rome fort regretté, 437. (L'Estoile.)

Ost (Jean), cheval, auglais, conseille aux habitans de Gand d'aller livrer bataille au duc de Bourgogne, X, 141. Sort de la ville à la tête de 25,000 hommes d'élite, 142. Est conduit au duc de Bourgogne, 145.

OTHOM, empereur d'Allemagne, forme avec le comte de Flandre et le roi Jean une puissante ligue contre la France; quel étoit le plan des confédérés; il est défait dans les plaines de Bouvines, IV, 48. Abattu par cette défaite, il ne peut plus

disputer l'empire à Prédéric 11, 49. Otnon de Baunswick épone Jeanue de Naples, VI, 176. Est bette par Charles de Duras, trahi per ses

troupes et fait prisonuier, 200.

OUARTY (le seign. d') est blese
dans une sortie devant Meta,

XXXII, 363.

OUASTE (le boilli) refuse de préter serment au duc de Berri en m qualité de duc de Normandie, XI, A18.

OUDARD DE RENTI se distingue à la bataille de Pontvallain, V, 86.

OUDARD DE BUCY, procureur général d'Arras, est décapité avec 17 autres habitans de cotte ville, pour avoir voulu se rendre auprès de Marie de Bourgogue afin de lui remet-

tre leur ville, XIV, 57.

OUDET DE RYE, seign. de Lesces, conduit les troupes des dacs de Berri et de Bretagne sur Paris, XI, 384. Obtient la ville de Caen et plasieurs places de Normandie, 426. Après la mort du duc de Guyenne, traite avec le Roi pour le duc de Bretagne et pour lui-même; conditions avantageuses qu'il en obtient, XII, 80.

OUDINEAU, avocat, est député par les Seize au duc de Mayenne, avec des instructions sur les moyens de prévenir les divisions qui se manifestent parmi les ligueurs, XL, 24

Oudingau, grand prevôt du dec de Mayeune, portant des dépêcles à Beaune et à Dijon, est fait prisonnier par le maréchal de Biron, XLIII, 27. (Mém. de Cayet.) — Il fait pendre sept soldats qui out tué ou mutilé des ligueurs, XLVI, 145. Est constitué prisonnier à la Conciergerie, comme accusé d'avoir eu part à la mort du feu Roi; est sauvé par le crédit du duc de Mayeune, XLVII, 170. (L'Estoile.)

Ourselat (Geoffroy), venant à la tête de 800 hommes d'armes coutre les Français, est défait et pris

prisonnier, V, 87.

OUTREMAN (le père d'), jesuite flamand, a paraphrase les Mémoires de Ville-Hardouin, I, 6. ws (le sieur d'), commandant sorps d'Ecossais, enlève aux rs le village de Bouteille, **. 585.** ; (le baron d') est tué à la bataille de Cerisolles, XIX, 508. Ozomo (don Alvarez) rend au Roi la ville de La Fère par composition, XLIII, 264.

P

MELA (Martin), comte de Gamanmandant une flotte espa-, essaie en vain de ravager les d'Angleterre, XLIII, 441. LLART (Christophe), seign. des tes, est envoyé à Auxerre pour **er les babitans** de se rendre au LIII, 406.

as (les): ce qu'ils étoient en a da temps de Charlemagne, issont devenus depuis, XXIV,

or, maître des comptes, est isonné en Poitou étant au serim Roi, XLVII, 436.

Motogue (Andronic), graud **stique,** reçuit de Vatace le goument de l'Epire, I, 503.

zzorocz (Michel), fils du i domestique Andronic Paléodispute à Muzalon la tutéle s de Lascaris, le fait massacrer sne eglise, et se fait couronner **a** jeune Roi , I, 505. Reçoit des sandeurs de Baudouin; essaie s corrompre; les congédie en **lisant** de •e preparer à la guer-6. Passe dans la Thrace ; marr Constantinople; accorde une d'un an à Baudouin; confie rategopule le commandement e armer, et le charge d'observer **edroits** foibles de Constantino-507. A peine à ajouter foi a la de cette ville, 5 m. S'y rend 16t; reliatet les edifices detruits scendies; rappelle les familles ques, fait brider les yeux a son e collegue, et transmet son trône pusternie, 512

LESSTINE, gentlih. romain. ape d'Italie un livre intitule le **18-part**out des pères Jésules, VIII. 17.

ALFY, heuten, general de l'Em-51.

pereur, met en fuite 5,000 Tartares qui veulent entrer dans l'île de Zighet, près de Javarin, XIII, 443. Est blessé à la bataille livrée devant Javarin, 453. Se distingue au siège de Gran, XLIII, 160 et suiv. Investit Visgrade , qui lui est abandonné . 191. Délivre les Chrétiens de Bude opprimés par les Turcs, 311. Défait un parti commandé par le vaivode de Sombock, 312. Prend et ruine la ville de Sombock, 3:6. Taille en pièces un perti de Turcs près de Bude, 443. Surprend la ville de Tota, 444. Défait le bacha de

Bude, 415.

Parice (Jacques de Chabannes, scign, de La), succède à Gaston de Foix dans le commandement de l'armée d'Italie, XV, 116. Permet au cardinal de Médicis d'envoyer son neveu Julien negocier avec le pape Jules, 117. Se replie sur le Milanais; veut defendre Milan; est forcé d'évacuer en désordre tout le duche, 118. (Tabl. du reg. de l ouis x11.) — E-t envoyé contre les Vénitiens au secours de l'Empereur; noms des seigneurs qui l'accompagnent, 276. Il entre dans Verone, puis dans Vicence, où il attend des nouvelles de l'Empereur, 278 Reçoit ce prince dans la petite ville d'Aest, 279. Est nomme par tous les capitaines pour succèder à Gaston de Foix dans le commandement de l'armee, XVI, 54. Est fuit prisonnier à la listaille de Guinegaste, 77. Assiege la ville de Pampelune, est force de lever ce siège, 232. ( Mcm. de Boy ard.) - Est fait marechal de France; à quelle condition, XVII, 16. (Introd ) - Se rend maitre d'Avignon; poursuit le connetable de l'ourbon : 455. (Du Belley.) — Est blessé au siège de Metz; meurt de ses blessures, XXXII, 320. (Siège de Metz.)

Palleseuil (le sieur de) perd le château et la ville de Neufchâtel par sa faute, XLIX, 303. M. de Bouillon empêche qu'on ne lui fasse son procès, 305.

PALLETIÈRE (René, seign. de La), est tué au siège de S.-Paul, XIX,

**236**.

Parlière (Girault de La), commandant du château d'Ivry, demande du secours au Roi, VIII, 102.

Palluau (le comte de), premier maître d'hôtel du Roi, est blessé au siège de S.-Jean-d'Angély, L, 512.

Parvoisis (Christophe), seign. de Busset, fait pendre un envoyé du maréchal de Lescun; à quelle occasion, XVII, 334. Est condainné à mort et exécuté par ordre de Lautrec, 342.

Parvoisis (Jean-Ludovic), envoyé pour surprendre Crémone, est battu et fait prisonnier par Alexan-

dre Bentivolle, XVII, 482.

Palvoisis (le capit. Jérôme) est fait prisonnier dans une embuscade au pont de Rusignan, XXVIII, 442. Comment il trompe le maréchal de Brissac, en lui promettant de lui faire livrer la ville d'Ast, 456. Est fait prisonnier en défendant Dronier, et pendu, XXIX, 134.

Pamabel, gentilh., parent du maréchal Rouault, est tué par les Bre-

tons, XIII, 291.

Panigarole, cordelier, consulté par le gouverneur de Paris sur des serpens qui s'engendrent dans la ville, répond que ces bêtes sont l'effet de la magie, et qu'il vaut mieux être dévoré par elles que de laisser entrer dans la ville les maudits hérétiques, XLVI, 70. Prêche dans l'église de Notre - Dame avec un grand concours de monde contre le roi de Navarre, mais saus injure et saus invective; blâme les Français et surtout Boucher, prevôt des marchands, de ce qu'ils déchirent avec tant de haine la mémoire du feu Roi, 116.

PAPE (Jacq.), seign. de S.-Auben, attaché à Coligny : ses Mémoires contiennent quelques particularités sur la S.-Barthelemy et sur les marches hardies de l'armée protestante en 1586, XX, 36. (Introd.) — Il est élevé dans la maison de Coligay; fait en Italie la campagne de 1554; se jette dans Sienne avec Blaise de Montiuc, XLIII, 451. Un acte de négligence le brouille avec lui; coument il le répare; il montre le sik le plus ardent pour la religien pritendue réformée, 452. D'où mit se haine implacable contre le haus des Adrets; il poursuit jusqu'à Cerbeil l'assessin de l'amiral; échapps au massacre de la S.-Bartheleny; conduit à la Conciergerie, il entremis en liberté, 453. Fait la guerre en Rouergue aux catholiques; 🤧 violences lui font perdre le comme dement de la ville de Milhand; il accompagne Châtillon sur les frestières de la Lorraine, où il se joint è la grande armée allemande, 454. Il revient au milieu de mille danger dans le Vivarais; sur quei realest ses Mémoires; quand et par qui ils furent publiés, 455. (Notice.) — Na trouve près de Coligny lorsque Marevert le blesse d'une arquebusade;# met avec M. de Seré à la poursuite du meurtrier, 457. Va jusqu'à Corbeil; revient à Paris; est conduit prisonnier le jour de la S.-Berthslemy dans la maison du prevôt de la Mardeille, 458; puis à la Concist gerie; sorti de prison , il va ches 🍽 en Dauphiné; est fait lieutement de la compagnie de gendarmes de M. de Châtillon, qu'il va trouver en mig de Compeyre près de Milhe 459. Détails sur ce siège, 460. Des ger qu'il y court dans un combet. 461. Manque d'être tué dens le priche; est chassé de Milhand, 471. dont il fait abattre un fanbourg. 472. Va joindre M. de Châtilion à Royans; est envoyé à Chambery pour demander passage au duc de Savoie, 474. Difficultés qu'iléprouve dans cette mission, 475. Est arreis et conduit à Romilly; comment il

lieré, 476. Accompagne M. de len dons la Franche-Comté, mi auvre l'entrée des terres de belliard, 478. Defait près da de Chabottes un parti d'emus-(70. Entre dens la Lorraine; ma la château de Grezillas, Livre combet an marquis de abun qui virat l'y assièger, Est joint par l'armer allemen-un lequelle il prend le chemin Atilon-our-Source ast envoye surprendre Versley, 48s, ce se pout exécuter; entre de force Peruse, 483. Est charge de les La Charité-sur-Loire; pour-à ne peut le faire, 484. Dé-elu trabuse d'un nomme Desqui fout de vouloir livrer nigio à M. de Châtinon, que sent il contribue à la prise de su-Landon, 488. Est fait pris à M. de Chàullen , 486. pr par des courcuss de duc d'E-B; comment il leur échappe, B donne à M. de Châtellon des la qui ne sont pas suivis, 195. Marre de danger d'être fait mier, 198. Chargela compagnie pinine l'iedefou; gagno l'ab-de Marcigny-les-Nonains, où s Chàulius prend conge des es allemandes, 500. Par son fl, l'armer de M. de Chàtillon an retraite en combattant, et grouver grande perte, 505. Il ) de château de Retoriou en pla avec M. de Châtillon , \$10. gme chea lus, Sun. (*Mé*m. de **141.**)

mani (Robert) amiste le duc jun au nege de Taracco, IV,

renos , valet de chembre du urt de deput et d'avarice ; dene la anuse de manori, XLVIII,

ns (Maurice Du) commande muche des François a la ba-la Cissy, V. 13a.

maintar (Hector de), seign. stant, devient le couve, par ses ans, du marracre de la Samt-nioury, XXXVII, 59. 16 (Ambr.), chicurpus atlâhru,

fait une opération délicate au dus d'Avande blessé devant Boulogne, XIX, 589. (De Belley.)—Il ascurt àgé de so aux; son discours à l'ercherêque de Lyon sur la misère du pauvre peuple mourant de faim fait faire à ca prélut de sérieuses réflexions, XLVI, 113. (Méss. de l'Estade) L'Estorie.)

Paremens, cours souverséese établies per les rois pour rendre la justice : ils étoient dévisés en déverses chambres ou compagnies, 141, 64. (Dussett sur l'hut, de S.-Loue.) B'attribuent un pouveir qu'ils se suvent exercer librement, XXIV, 254. Comment ils pourroient et de-vroient garder leur indépendance, 253. (Tavannes.)

PARLEMENT ON CHALORS (Io) road un arrêt contre la bulle de Pape qui renouvalle l'excommunication coutre la roi de Navarra; ladata balle est laserée, XLVI, 165. Rend on nouvel arrêt contre la bulle adressee su cardinal de Plaisance, et publica par les rebelles de Paris, 295. Autre arrêt contre le légat et men rescrit, et contre la ville où se tionifront les Etats, 305.

PAREMERT DE PARIS (le), devemé aux ligueurs, rend un arrêt qui de-clare criminele de lèse-mojente tous ceux qui parleront de faire aucun accord uvec le roi de Navarre, XXXVI, 155. (Mém. de Chaverny.) - Rend un autre arrêt qui deciore mulies toutes graveutions fastes on à faire contre la los salique, XLIV, 336. (Villeroy.) — Ordonne par un arrêt de reconsucitre Charles a pour roc, et de lui rendre les devoirs de fidéles mijets, XLVI, 35. Defend por un arrêt à qui que co soit de arler d'aucum composition avec Heuer de Bourbou, som prime de la vie, 54. Donne son consentement à l'entrée de 5,000 Espagnols dans Paris pour le défendre; marmares des politiques à ce sujet, 136 l'ait locérer l'arcét du parlement de Châlons reada contre las balles d'escommunication du Pape, 167. Oc-donne que tous les président et con-

seillers de la cour qui ont été présens ou non à la délibération prise contre l'arrêt du parlement de Tours la signeront individuellement, 179. Gasse l'arrêt du conseil d'Etat rendu en faveur des Seize, 246. Rend un arrêt contre celui du parlement de Chalons relatif au légat, 305. Sa décision coutre les prétentions du duc de Feria pour l'infante d'Espagne et l'abolition de la loi salique, 400. Rend un arrêt contre ceux qui entreprendront d'ébranier les lois fondamentales du royaume; cet arrêtest appelé l'arrêt du président Le Maistre. 439. Défend au lieutenant civil de poursuivre les informations contre les bourgeois qui out crié vive le Roi! 452. Rend un arrêt contre tout traité fait ou à faire pour transférer la couronne en la main de princes ou princesses étrangers, 455. Rend un arrêt pour s'opposer au départ de M. de Belin, gouverneur de Paris, 575. Députe au duc de Mayenne pour le supplier de ne pas laisser partir M. de Belin, ou que s'il sort, la garnison étrangère sorte avec lui, 578. Décide de suivre la volonté du duc de Mayenne et de rester uni avec lui, 586. Délibère d'un commun consentement, vu le mépris que fait le duc de Mayenne de ses remontrances verbales, de lui en adresser d'autres par écrit, par lesquelles il proteste s'opposer aux mauvais desseins des Espagnols; ordonne le depart de leurs garnisons; enjoint au prevôt des marchands de faire des assemblées de ville, 593. Se plaint des sauglantes et seditieuses prédications de Guarinus et de l'insolence des Seize; ordonne que le légat sera interpellé de faire prêcher autrement Guarinus, ou de lui donner congé, et qu'il sera fait défense aux Scize, sur peine de la vie. de s'assembler, 620. Fait publier une défense de s'assembler, et de parler au désavantage de la sainte Union, 623. Le parlement est rétabli par M. le chancelier au nom du Roi, XLVII, 30 et suiv. Extrait de ses registres

portant révocation des pouvoirs donnés au duc de Mayenne, et annulation de tous les actes des Euts de la Ligue, 33. Ordonne de rayer les mots *Charles* x de tous les actes, arrêts et registres où ils se trouvent écrits peudant les troubles, 60. Défend à tous les avocats de pluider sur les provisions du légat, comme étant nulles et abusives, 76. Juge que la bulle du jubilé envoyée par k Pape est non recevable, 114. Adopte purement et simplement, après une longue délibération, l'édit de pacification de 1577, 118 et suv. Rend un arrêt contre les receleurs des rebelles et adhérens à la faction d'Espagne et du duc de Mercœur, 2:6. Autre arrêt contre 4 capucins auxquels la prédication et défendue pour six mois, 252. Députe vers le Roi pour le supplier de se marier, 256. Ordonne qu'on saisira le temporel **des commune**tés, et qu'on vendra les biens mesbles des particuliers qui ne satisferont pas à leur cotte des pauvres, 5:5. Rend un arrêt pour prévenir k retour de la peste, XLVIII, 15. Le fuse les édits des monnoies et de nantissemens, 308. Rend un arrit contre l'imprimeur du livre intitule la Chasse de la Beste antichristians me, 385. Déclare la Reine régent pendant la minorité de son fils, 43% 454. Envoic reconnoitre Louis IIII comme son roi, prince légitime « naturel seigneur, 455. Détails sur le lit de justice tenu par le nouves roi pour faire reconnoître la Reme mère régente du royaume, XIII. 31 et suiv.Arrêt rendu coutre 👺 vaillac, 37. Autre arrêt qui ordouse au doyen et syndic de la Faculté de théologie de délibérer sur la coatrmation du décret de ladite Faculte du 13 décembre 1413, rendu contre la maxime qu'il est permis de tuer les tyrans, 39. Condamne le livre de Mariana à être brâle par la main du bourreau, 42; ce qui el exécute, 43. Commue la peine de mort en celle du fouet et des gale res, prononcée par le Châtelet conune garçon qui a déclaré mer le Roi et la Reine, 51. roccs au prevôt des maré-Pluviers, qui s'est étranglé prison, 53. (L'Estaile.) es qui se passe au parlemoment de la nouvelle de de Henri IV, 245 et suiv. **ag**nie est priée par le chau**pa**r les ge**as** du Roi de déégence à la Reine, 249. Le it déclare que la Reine, Roi, est déclarée régente so pendant le bas àge du ils, 252. Envoie faire conste déclaration à la Reine, it de la cour à cet égard , nils sur le lit de justice tenu ume Roi et :a mère, 256. du chancelier, 262; de M. er président, 263; et de Servin, 268. M. le chanceonce l'arrêt de la cour cona régence, 273. (J. Gillot) rlement, à l'instigation de ice, et contre l'ordre du Roi. rs remontrances qui sout i la cour, L., 276 et suiv. nsieurs assemblées, il donne portant qu'il n'a jamais ensucher aux personnes de ajestes, ni à leurs actions, i qu'à tout ce qui s'est fait la régence, 280. (Funtenay-

MENT DE ROUES (le) public midéclare criminels de lèselivine et humaine tous les i ma Roi, XLVI, 15. Orir un arrêt, à tous les genies et autres qui out suivi Navarre, de le quitter sous s, à peine d'être declares s de lése-majesté divine et . 40. Rend un arrêt contre s Bourbon, à l'instigation mite du sieur de Villars,

MENT DE TOULOUSE (le) arrêt qui desend de veudre er des missels ni bréviaires **ère** paur le Roi ne soit pas XLVIII, 2.

MEET DE TOUM (le) rend

un arrêt contre les bulles monitoriales de Grégoire xiv, déclarant ce pape ennemi de la paix, de l'union de l'Eglise catholique, du Roi et de

son Etat, XLVI, 175.

Parme (Alexandre Farmése, duc de), s'avance dans le royaume à la tête d'une armée; force Henri IV à lever le siège de l'aris; harcelé par l'armée royale, il repart pour la Flaudre, XX, 245. Vient au secours de Rouen, dont il fuit lever le siège ; est dangereusement blessé prés de Caudebec; se retire en Flandre, 257. (Introd.) — Assiège Lagny et l'emporte d'assaut; fuit de grands reproches à M. du Maine de l'avoir trompé sur l'armée du Roi, XXXVI, 179. Assiège et preud Corbeil; se retire vers l'Artois, 182. Marche au secours de Rouen; prend Neuchâtel, 206. Trompe Henri 1v; entre dans Houen ; assiége et prend Caudebec. 209. Est blessé au combat d'Yvetot, 210. Se retire vers l'Artois, 212. Revient pour le troisième fois en France, à la tête d'une armée; tombe malade à Arras, et y meurt, 221. (Cheverny.)— Il forme sur Cambray une entreprise qui est découverte, XXXIX, 354. Arrive à Menux avec plusieurs princes et seigneurs espagnols et italiens, XL, 116. Se porte sur Paris avec l'armée de la Ligue, 117. Son étonnement à la vue de l'armée du Roi; il se retranche daux le murais de Chelles, 118. Refuse de combattre, 119. Emporte d'assaut le village de Lagny, 120. Se rend maltre de plusieurs places de la Brie; assiège Corbeil, 125; le soumet après une grande résistance; cruautés des soldats espagnols, 132. Retourne en Flandre, 133. Son discours au duc de Mayenne et aux seigneurs de la Ligne en les quittant, 139. Il retourne à Bruxelles, 140. Pratique inutilement des intelligences dans Bréda, 235 Assirge le fort de Knotzembuurg, 238. hat force de se retirer, 250. Sa lettre au roi d'Espagne sur les conferences tenues au sujet du mariage de l'Infante avec un prince français de

in Ligue, XLI, 9. Prend et détruit la ville d'Aumale, 40. Attaque Neuchâtel, qu'il reçoit par composition, 41. Entre dans Rouen, 51. Investit Caudebec, où il est blessé, 57. Reçoit cette place a composition, contre l'avis de ses soldats, qui veulent la mettre à feu et à sang, 58. Est forcé de l'abandonner, et de se retirer sur Paris, 64. Va preudre les eaux de Spa, 90. Se dispose à entrer une troisième fois en France, 174. Sa mort, 175. (Mém. de Cayet.) — Il prend Lagny de force à la vue du Roi, XLIV, 191. Se retranche en 24 heures, 192. Revient en France pour secourir la ville de Rouen, 252. (Villeroy.) — Part de Valenciennes pour venir au secours de Paris; rejette toutes les propositions des députés du constil de l'Union, XLVI, 93. Prend Lagny avec le duc de Mayenne, à la vue du Roi, 94. Refuse au Roi de livrer bataille, comme il l'a demandée, 98. Fait commencer le siège de Corbeil pendant qu'il est incognito dans Paris, qu'il visite, 100. Prend cette ville après un long siège et grande perte d'hommes; reproches qu'il fait à Rollant, envoyé par ceux de la Lique pour s'excuser de ce qu'elle ne lui a pas envoyé de munitions, 103. Reprend le chemm de son pays, 106. Sonnet fait contre lui; conseil qu'il donne au duc de Mayenne, 107. Joint ce duc à Nesle; attaque le roi de Navarre, et le repoussé à Aumale, 23g. Entreprend le siège de Ruë, qu'il est forcé de lever; ses plaintes au duc de Mayenne à ce sujet, 244. Est blessé dans un combat près de Caudehec, 252. Force tonte l'armée catholique à se retirer avec lui au-delà de la Seine, 256. Passe près de Paris, où il laisse une garnison wallonne, 257. S'avance en France avec une armée de 8,000 hommes pour favoriser Pélection d'un roi, 302. Meurt à Arras, 303. Veut être enterré en habit de capacin; vers faits à cette occasion, 304. (L'Estoile.) — Il s'avance avec une armée pour secourir Rouch; repousse le Roi à Aumale,

XLIX, 302. Tourse vers Disppe, 303. (Groulard.)

Parry (Guill.) est exécuté à Londres pour avoir voulu attenter à le vie de la reine Elisabeth, à l'instigation de quelques moines, XLV,

279.

Pas d'armes, combots porticuliers entrepris par un ou plusieurs chevaliers pour défendre contre tout venant un pas ou passage, III, 145. Les entrepreneurs de ces pas dingnoient les armes avec lesquelles ou devoit combattre, et ceux qui venoient à cet effet choisissoient l'arme qui leur convenoit le mieuz estre celles qui étoient proposées; détails sur le pas de l'arc triomphi entrepris à Paris à l'occasion du merisge de Louis XII, 149. Cette espèce de joûte a été le plus en suge dans les derniers siècles; celle et Henri 11 perdit la vie étoit un per d'armes; copie du cartel qui fut pablié au sujet de ce combat, 150.

Pasquenza (frère), augustin, et nommé chapelain de Jeanne d'Art,

VIII, 268.

PASQUET (le capit.), commandent au Buset, est pris, mené à Toulouse, et fait manquer une entreprise farmée par le vicomte de Tureune, XXXV, 132.

Passant (le colonel), se promenant avec quelques politiques, refuse de recevoir dans sa compagnie Senault, Sanguin, et deux sutre seize, XLVI, 364.

Passenat (Jeen), professeur à l'université de Paris, et poête, moust à l'âge de 80 ans, XLVII, 349.

Pastounzaux (les), croisade d'uns espèce nouvelle : excès et crimes qu'ils commettent, II, 118. Ils sont dispersés et partout réprimés, 119.

Pastranz (le duc de) est envoyé d'Espagne à Paris pour signer le contrat de mariage de Madame et du prince d'Espagne, L, 166.

Paraira (le sieur de La), gouverneur de Châteaudun pour la Ligue, rend cette place au prince de Conti, XL, 73.

PAU (Francisque de) est fait pri-

er pur les Turcs, et mis à mort, 315.

WE HI (Alex. Farnése), pape, de à Clement vn; il essuie de in balance egale entre Franet Charles-Quint, XVII, 130. ses efforts à ceux des sœurs de **pereur pou**r obtenir une paix ale; se read à Nice pour être steur entre François i et Charuint, 1 jo. (Introd.) — Sa conavec ces deux princes à l'ocn du duché de Milan , XVIII, it suiv. Sa réponse au discours l'Empereur prononce dans le **ave, 34**7. Sign**e un tr**aité de neuf qu'il remet aux ministres de pereur, 3(iq. Envoie le cardinal mpi à l'Empereur, et le cardie Trivulce au roi de France, les concilier, 415. Sa réponse in seigneur Ascagne Colonne, 🖈 per l'Empereur de lui propoentrer dans son alliance contre pois 1, XIX, 101. Menage une vue entre le roi de France et es-Quint, et se rend à Nice pour iter d'une paix genérale, 292. *Bellay .) — Après la mort de* ls. Louis Farnése, envoie Ca-Ursin à Parme, pour la garder defendre, XXXI, 18. Ordonue m trainment que cette ville seidue à son neveu Octave Far-19. (Comm. de Rabutin.) 12 iv, pape, se rapproche du : France: evale de menager la mire lai et Charles Quint, XX. ortilie le château S.-Ange; imle secours de Montluc ; envoie unce son neveu le cardinal es Caroffe, charge de presenter i une epécbénite, et de lui faire res les plus brillantes, 60 (In-- Son discours à mess, de t et de Lansac, XXI, 368. m, de Montluc . — Fait la paix Philippe ii après la hataille de ientin , XXIV , 203. / Wein. **vannes** ) — XXXII, 114. Conis de cette paix, 715 Tient un noire dans lequel il déclare ses a prives de toas leurs emploss mions, et ordonne qu'ils sorte nt

de Rome, 227. Fatt un reglement touchant l'administration ecclesiastique, 229. (Comm. de Ralutin.)

Paul v (le cardinal Borghèse) est élu pape, XLVII, 491. Fait un appareil de guerre contreles Vénitiens, XLVIII, 18. Sa bulle au Roi sur l'ordre du S. - Esprit, 105. Singulière réponse du Pape à l'ambassadeur de Venise sur la predication de l'Evangile, 345. Ses regrets en apprenant la mort de Henri rv; son discours à l'ambassadeur de France à cette occasion, XLIX, 71.

Paule de Cène (le seign. Jeau) enlève un gros butin aux Impériaux, et prend d'assaut la ville de Cavaillon qu'ils occupoient, XIX, 140.

Patter, partisen, assiège chez lui par les sergens de France, va se plaindre au premier président, qui lui fait une vive reprimande, XLVIII, 247.

PAULET n'AUTORVILLE, un des assassins du duc d'Orleans, reçuit de grandes rentes du duc de Bourgogne, VII, 240.

PAULETTE (edit de la): son origine, sen but, XLVII, 509.

Patti-Vitte, du couste de Ferette, fait une invasion en Bourgogne avec 10,000 E-pagnols, est force de s'eloigner, XXIV, 211. Assiège Bourg; se retire avec 3,000 hommes,

Paulis (le capit.), chargé d'une mission auprès de Soliman, arrive anns accident à Constantinople; il obtient que Barberousse viendra croiser sur les côtes d'Italie, XVII, 164. Son expédition cruelle contre les Vaudois, 175. (1'es ez, sur son ambassade à Constantinople et aur sa naissance, XIX, 318.)

Paulis de capit.) arrête et prend sur la côte de Normandie plusieurs vaisseaux et marchands de Flandre, qui viennent s'y pourvoir de vivres et munitions contre la France, XXXI, 28.

Parimar le capit.) est blesse au siège du Château de Rabasteins,

XXII, 453.

Paviz : bataille de la on François i

est fait prisonnier: noms des princes et seigneurs qui y sont aussi faits prisonniers, XIV, 552 et 553.

PAVILLY (Eustache de), religieux carme, se déchaîne contre le Dauphin et les princes d'Orléans aux Etats généraux convoqués par le duc de Bourgogne, VI, 304. A la tête des factieux, il force le palais de la Reine, 307. Discours qu'il lui tient, et dont la conclusion est une liste de proscrits qu'il lui présente; fait lier deux à deux ces proscrits, et les fait conduire au Châtelet, 308.

PATE DE LUNEL, chargé de la garde de la tour de Nismes appelée la Carbonnière, est décapité à Montpellier pour l'avoir remise aux ca-

tholiques, XXXIV, 371.

PATEN (un nommé) adresse au duc de Sully une lettre sur l'empéchement que le nonce du Pape a donné à l'impression d'une traduction de l'Apologie latine du roi d'Angleterre contre les deux brefs du

pape Paul v, XLVIII, 145.

PAYEN D'ORLÉANS prend la croix, I, 102. Est envoyé par le comte de Blois à Piga, où il commence la guerre contre les Grecs, 318. Est rappelé par le comte de Blois, 342. Apprend à Pamphile la triste défaite d'Andrinople, 362. Conduit le quatrième corps de bataille contre Johannice, 406. Est envoyé au secours de Renier, 410; puis en Natolie contre Théodore Lascaris, 422.

Pars-Bas: lettre sur la situation où ils se trouvent, XLVII, 444. Proposition de les réunir à la France; avantages qu'ils y trouveroient, 457.

Pérezes (procession de) venus à l'aris de deux villages de Brie; leur accoutrement; motif de leur pélerinage, XLV, 265.

Peliacan, seigneur bolonais, est tué près de Brignolles en Provence,

XIX, 64.

Prilain, gentilli. anglais, est envoyé par le comte de Warwick, maître du Havre, pour traiter avec le connétable de la reddition de cette place, XXXIII, 306.

PRILETIER, curé de S.-Jacques,

conseille dans une assemblée des Seize de jouer des couteaux, et de jeter à la rivière les traîtres qui sont dans l'assemblée, XL, 363. (Mém. de Cayet.) — Frappe d'un coup de couteau un pauvre garçon; pourquoi, XLVI, 323. Dénouce la conférence demandée par les catholiques royaux comme le plus grand malheur qui puisse arriver à la religion, 346. (L'Estoile.)

Pellette publie un livre en réponse à un ouvrage du roi d'Augleterre; embarras qu'il éprouve de la part de la Sorbonne, XLVIII, 360. Il est auteur d'un Discours lementable sur la mort du Roi, XLIX,

14.

Pellevé (le cardinal de) fait approuver la Ligue par le pape Sixtev, et lui fait publier une excommunication contre le roi de Navarre et k prince de Condé, XXXVIII, 272. Répond, dans l'assemblée des Etats de la Ligue, au discours du dec de Feria, ambassadeur d'Espegne, XLI, 274. Meurt de peur le lendemain de l'entrée du Roi dans Paris; quelle fut la conduite de ce cardinal; ses opinions, XLII, 204. (Mém. de Cayet.) — Vient à Paris pour intriguer aux Etats en faveur de l'Espagne, XLVI, 306. Reçoit la visit des Hennequin; paroles remarquables qu'il adresse à l'un d'eux contre le roi de Navarre, 307. Fait en perlement le serment de pair de France, comme archevêque de Reims, 309. Conseille de chasser le plus gros des politiques, de pendre et noyer les moyens, et de pardonner au petit peuple, 321. Harangue aux Etats pour le roi d'Espagne et le leget, 325. Se charge d'écrire au nom des Etats au duc de Mayenne, pe presser de revenir ; mais il ajoute su bas de sa lettre que le légat et la duc de Feria l'ont également chargé de lui dire que sa présence est nécessire; cette addition déplait aux Etats; elle est à la fin supprimée, 364. Il répond, en qualité de président de l'assemblée des Etats, à la barangue du dec de Feria; exalte les services de roi

d'Espagne envers la religion catho**lique , 378. Injurie et menace de fai**re trainer à la rivière ou à la voirie un bourgeois de Paris qui a passé devant lui sans le saluer, 515. Meurt à l'àge de 80 ans, quelques jours après l'entrée du Roi à Paris, XLVII, 16 et 27. (L'Estoile.)

Pelonge (Bertrand de ) est nommé par le commandant de Vaucouleurs pour accompagner Jeanne

d'Arc à Chipon, VIII, 152.

Peroux (le capit. Le ) contribue à la défaite des Espagnols devant le château de Tuchau en Roussillon,

XX, 415.

Prioux (Nicolus Du), seign. de Gourdan et de La Motte, est envoye par le maréchal de Montmorency Amyille pour commander a Annomay; sa conduite ange et prudente maintieut la paix dans le Vivarais, XXXIV, 3:4. Il conclut une trève avec François de Barjac, chef des religionuaires, 3:6. Se demet de aon gouvernement, 317 Par sa medintion, les religionnaires d'Annomay et les catholiques de Boulieu font une trève, 327.

Pensaock (le comte) accompagne le duc de l'aucastre en Bretagne, IV, 183. Amiste à Dinan au combat ca champ clus livre entre Dugueselin et Thomas de Cantorbie, 218. **Se rend a**uprès du priuce de Galles **pour** marcher contre Henri de **Translam**are, 400. **Est force s**ur mer **de se rendre prisonnier à l'amural** Yvain de Galles, V. 122. Reproches et insultes qu'il en reçoit, 123.

Pericuon, grand joueur de cartes et de des, meurt d'une manière remarquable daus la prison de la Con-

ciergerie, XLIX, 136

Pantaièvas (le cointe de), fils de Marguerite de Clissou, veuve de Jean de Blois, sollicite par sa mere, obtient du conseil de Charles vii, encore dauphin, des lettres pour Pautoriser a se rendre maître du duc de Bretagne et de ses Etats, trompe ce duc par de fausses soumissions; le fait prismaier à Champtoceaux; est oblige de le rendre à la liberte

pour obtenir celle de sa mère, tombre au pouvoir des Bretons, VIII.

419.

Peroto (Hugues), comte bolonau, est fait prisonnier à Sarticague, XVII, 446. Est fuit de nouvean prisonnier devant

XVIII, 70.

l'enaud, chef de catholiques. s'empare du château de La Barge, et enlève une voiture de marchandises de la valcur de 100,000 livres. XXXIV, 318. Est attaqué , assiege , et force d'abandonner les chiteaux qu'il occupe, 319.

Pirche (le comte du ) se rend à Caen apprés du connétable Dugues-

cliu, V, 72.

Perche (le comte du), fils du duc d'Alençon, remet dans les mains du Roi la ville et le château d'Alençon, XIII , 3⊊o.

Practiers, capit, au régiment des Gardes, est blesse à mort en combattant les Anglais dans l'île de Ré,

LI. 58.

Percor (Guill. de ] est envoyé au secours de Renier de Tribt, I. 410. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 440. Est chargé de defendre Esquilly et le pays, 442. Attaqué par les troupes de La-caris, est blesse, 144.

l'endriac ( le conite de ), fils du feu comte d'Armagnae, uni au maréchai La Fayette et au seigneur de Gro-lee, a empare de la place de Rochebaron, et reduit tout le pays à l'obetsance du Roi, VIII, 95

Praez Antonio), secretaire d'Etat d'Espagne, accuse d'avoir fait assussince Escovedo, secretaire d'Etat de don Jean d'Autriche, est poursuivi en justice par la veuve et les enfins du défunt ; détails sur cet assa-sidat et sur les poursuites auxquelles il donne lieu, XL, 406. Perez se sauve en Arragon; revolte qu'il y occasionne, \$1 a. Il obtient un asyle à Pau en Bearn, 418.

Pénicoan (le comte de) se revolte contre le roi de France, reçoit les Anglau dans ses forteresses et chàteaux; refuse d'obeir aux ordres du Roi, VI, 477. Est envoye au Roi, qui

lui pardonne, 479.

Perlin (le colonel) est mis en jugement à cause de la reddition de Javarin, XLIII, 139. Est condamné à avoir la tête tranchée, 140. Son

exécution, 142.

PERRAULT (le sieur Du), commandant de Beaucaire pour le Roi, est appelé par les riches habitans de Tarascon, et assure cette ville à son parti, XXXIX, 347.

Perner, savoyard de nation, trèsexpert dans la science des fortifications, meurt de besoin à l'âge de

prés de 80 ans, XLVIII, 7.

PERREUSE (Hector de), prevôt des marchands, est mené prisonnier à la Bastille avec quelques autres, comme suspects d'être politiques ou hérétiques, XLV, 362.

Perrichon, tavernier, un des plus fougueux ligueurs, est condamné à etre pendu, quoique soutenu par les Seize, pour avoir tué un autre li-

gueur, XLV, 21.

Perriu de Savoie assiste le duc d'Anjou au siège de Tarascon, IV,

**46**0.

Prant le jeune, conseiller du roi de Chypre, consulté sur l'entreprise proposée par Boucicaut d'enlever Alexandrie aux Sarrasins, en détourne son maître, VII, 159.

PERRIMET GRASSET, gouvern. de La Charité-sur-Loire, réussit à faire sever le siège que les troupes du Rei ont mis devant cette place, VIII,

282.

Perrivet-le-Clerc, file d'un merchand de fer, ouvre la porte de Paris aux troupes du duc de Bourgogue, VI, 337. Exerce la plus làche Vengennce pendant les massacres des prisonniers; on lui élève une statue,

Pernon (le sieur Du), évêque d'Evreux, poursuit auprès de la cour · de Rome, avec le sieur d'Ossat, l'absolution de Henri IV; à quelles conditions ils l'obtiennent, XXXVI, 300. Détails sur cette négociation, 303. (Mem. de Cheverny.) - Duns le conférence tenue à Pontainebless per ordre du Roi pour juger le livre publié par Duplessis-Moracy, il convaine cet auteur de fausselés dans les citations des Péres de l'Eglise, 445. Est nommé cardinal, 446. (Pontlevoy.) — Est euvoyé à Rome pour obtenir du Pape l'absolution du Roi, XLIII, 110. Obtient deux audiences de Sa Sainteté, 111. Succès de sa négociation; cérémonies observées à Rome pour l'abselution da Roi, 113 et suiv. (Mém. de Cayet.) - Fait devant le Roi un beau discours pour prouver l'existence d'un Dieu; propose su Roi d'en faire un autre aussi besu costre son existence; est chessé de la présence de S. M., XLV, 269. Estre en conférence avec les ministres protestans Rotan et Bernut sur h religion, XLVI, 565. Obtient à Rome avec M. d'Ossat l'absolution du Roi; détails sur cette mégocistion; vers faits contre lui per les protestans, XLVII, 143. Autres vers qui lui sont adressés sur les propositions, 207. Accepte le dés que lui envoie le sieur Duplesis-Mornay pour la vérification des passages de son livre de la sainte Institution de l'Eucharistie , 269. Détails sur la conférence ordonnée par le Roi sur ce sujet, 274 et suiv. Public nne lettre à un nouveau converti à la religion catholique, XLVIII, 102. (L'Estoile.)

Perror (Louis), un des sucritaires du duc de Mayenne, est agrété à Tours portant des dépôches de et duc, et pendu, XL, 54.

Pennot, fils du ministre protestant, travaille à la rémaion et réformation de l'Eglise, XLVIH, 75.

Persigne (le sieur de) est tui devant le fort de Ste.-Cutherine, dans un combat livré contre les ligueurs su siège de Rouss, XLIV, 549.

PERTUGAIS (le père), cordelier, de concert avec quelques ourés és Paris, prêche contre les jésuites, qu'il accuse d'être les complices de l'assessinat du Roi, XLIX, 20.

Peruves (le comte de), dont le

les Liégeois à la pla-Bavière, évêque de 141, assiège Utrecht; devant des ducs de de Hollande, 242. Est avec son fils, 243. A ée, 244.

sieur Du), gouverneur hierry pour la Ligue, lle au Roi, et est maiusur, XLII, 256.

(le sieur Du), du par-, est tue au siège de , 189.

y et Aymon de) se croit, I, 128; et se monres au retablissement

(le comte de) comles ordres de Ferdi-! de Naples, XIII, 29. partie des fuyards à la rnoue, 142. (Comines.) I defeud la ville de Pa-'armée de Maximilien, ses. de Bayard.)

socrétaire du Roi, trasoncement du dix-huiso Memoires de J. A. LXVII, 212.

mette), de l'hôtel-Dieu sondamnée à être penir assassiné deux reli-', 282.

n) fait le tableau des est porte à la processecrement; explication , XLVI, 460.

decin de Gien, est nommedecin du Roi, i. Se retire de la cour tion du Roi, et retourne

n, tambourin du Roi, le môle du port à Na-

.m, fils de Henri Cousin, reau de Paris, est assasi de la rue de Grenelle; écute ceux qui l'ont asjui ont été condamnés a
, XIV, 64.

ing (le comte de) com-

mande un corps d'Allemands à la bataille de Gavre, X, 144.

Pezeutes et Camenantes publicut un livre de prognostics que le prenier président fait rechercher chez tous les libraires, XLVIII, 65.

Phrlippin (le comte), neveu d'André Doria, est fait prisonnier et mene à Gênes, XVIII, 47.

PHILIPPE 1, roi de France, prince foible: sa passion pour Bertrade l'empéche de faire rentrer dans le devoir les seigneurs qui cherchoient à se soustraire à son autorité, IV, 29. Etat de la France sous son règne, 30.

PRILIPPE-AUGUSTE, roi de France, voit avec plausir l'élévation au trône de Constantinople de Pierre de Courtenay, un de ses premiers vassaux, I, 460. Motif de sa politique, 461. Decad. de l'Emp. latin.) — Il prend les armes pour soutenir Richard, fils du roi d'Angleterre; s'engage avec Richard, devenu roi, à aller délivrer Jerusalem , IV , 39. Revient en France après la prise de S.-J. au-d'Acre ; entame des négociations avec Jean , frère de Richard ; abaisse le comte de Flandre et quelques autres vassaux, 40. Se fait céder une partie de la Normandie par Jean - sans - Terre, 41. Reunit ses troupe- contre Richard; entre en accommodement avec lui, 42. Dejoue ses projets, reponsse ses attaques; trait de valeur chevaleres que de Philippe ; il signe une trève de cinq ans, 43. Soutient les pretentions du jeune Arthur, fils de Geoffroy duc de Bretague, tromième des bla de Heuri n, rot d'Angleterre; accorde i Jean-saus-Terre; marie son fils Izzus à Blauche de Castille, sœur du roi Jean; promet au comte de la Marche de lui faire rendre justice, 44. Soumet la Normandie; sa reponse au l'ape, qui lui ordonnoit de auspendre les hostilites; il accurde une treve a Jean; accepte du l'ape la couronne d'Angleterre; fait des préparatifs pour la conquerir, (6. Comment ils devienment mutiles, 47. Il defait l'armee de l'empereur Othon dans les plaines de Bouvines, 48. Accorde une trève de cinq ans au roi Jean, 49. Mérita le surnom d'Auguste; son portrait, ses établissemens, ses réglemens utiles, 51. (Précis des guerr, entre la France

et [ Angl.)

PHILIPPE-LE-HARDI, fils de Louis IX, est marié avec Isabelle d'Arragon, II, 136. Accompagne son père à Tunis, 146. Tombe malade et se rétablit avec peine, 150. Ne quitte pas le lit de son père mourant, 151. Devient roi à l'age de 26 ans; remporte trois victoires sur les Sarrasins; fait une paix honorable, 152. Ramène en France les restes de son père, qu'il porte lui-même sur ses épaules jusqu'à S.-Denis, 153. (Tabl. du règ. de S. Louis.) — De retour en France, il prend possession du Poitou et du comté de Toulouse, IV, 54. Veut inutilement marier son fils ainé Louis à Jeanne, fille unique de Henri 1, roi de Navarre et comte de Champagne; sonmet les Navarrois révoltés contre leur reine; entreprend une guerre pour faire valoir ses droits au trône d'Arragon, 55. Epuise son royaume pour secourir Charles d'Anjou son oncle, roi de Sicile; sa mort, 50. (Précis des guerres entre la Fr. et

**FAngl.**) Pailippe, frère de Louis VIII et oncle de Louis ix, prétend à la régence, II, 25. Assiste au couronnement du jeune Roi, 29. Est l'ame de la faction qui se ligue à Reims contre la Régente, et négocie avec le roi d'Angleterre, mais n'ose se déciarer, 30. Après la mort de son beau-père Renaud, reprend ses desseins ambitieux, dont la paix faite avec les seigneurs le force de suspendre l'exécution, 33. Est accusé par quelques historiens modernes d'avoir donné des secours aux seigneurs de nouveau révoltés contre La Régente, 34. Se déclare ouvertemeut contre Thibaut, comte de Champague, qu'il appelle en duel et accuse d'avoir empoisonné son frère Imais viii, 41. Sa mort aubite, 53. (Tubl. du règne de S. Louis.) —

Est fait chef des barons mécontens, 190. Promesse que ces barque lui font de le seconder contre le Boi,

191. (Joinville.)

Philippe-le-Bel, roi de Prance, successeur de Philippe-le-Hardi, accorde plusieurs graces à Edouard, roi d'Angleterre; une querelle de matclots allume la guerre entre ces deux princes, IV, 56. Réunit toutes ses forces contre la ligue formée contre lui; defend dans ses Etats les guerres particulières, les duels ct les tournois; érige la Bretagne en duché-pairie; fait alliance avec l'Ecosse, 58. Porte la guerre en Angleterre, en Flandre; remporte plasieurs victoires; accepte le médiation du pape Boniface VIII, à condition qu'il ne décidera pas comme juge, mais comme arbitre, 59. Signe la paix; donne sa sœur en mariage à Edouard, et sa fille au fils almé de ce roi, 60. Ordonne la levée du cisquantième sur tous les biens sans distinction, pour subvenir anz frais de le guesse contre l'Angleterre; défead sous peine de confiscation tout tranport d'argent hors du royaume ; écrit des lettres injurieuses au Pape, chase son légat, fait brûler ses bulles, 62. Convoque les Etats généraux; leur demande leurs conseils et leurs secours pour la conservation des anciennes coutumes et libertés, 63. Convoque une autre assemblée de barons et de prélats; y accuse le Pape des plus grands crimes, 64. Rejette les propositions de Bonifece; convoque une seconde fois les Etats du royaume, et en appelle avec eux au futur concile; envoie Nogaret en Italie, 65. Eprouve des revers en Flandre; ne pouvant réduire ce comté, reconnoit Robert, fils de Guy de Dampierre; publie la célébre ordonnance qui rend le parlement sedentaire et fixe le nombre des conscillers, 66. Donne le funeste exemple d'altérer les monnoies, 67. Fait arrêter les Templiers dans toute la France, 68. Les poursuit avec acharnement; s'engage dans un concile à prendre la croix avec ses fils et ses

l'Angleterre, les ancieus traités; xil la croix des mains du légat du e; est obligé de porter encore la tre en Flandre; ses qualités, ses dissemens, 70. Ses profusions; muit à la couronne la ville et le

ité de Lyon, 71.

milippe-le-Lung, roi de France, e de Louis-le-Hutin, à la noun de la mort du Roi, se rend à S, convoque les pairs du royanest reconnu gardien de l'Etat; ient roi par la mort de Jean, IV, Se fait sacrer à Reims; réunit rélats, les seigneurs et les bours, qui confirment la loi salique; pales ligues qui s'étoient formées re lui, 76. S'attache les grands max en leur donnant ses filles nariage; fait une paix durable la Flandre, 77. Est détourné le Pape du projet de faire une inde, et ne s'occupe que du bon-' de ses peuples ; sa mort, 78. BILIPPE DE VALOIS, roi de Frunils du comte Charles de Valois, ; de Philippe-le-Bel, est declagent du royaume, IV, 81. Est lame roi; fait déclarer par les seurs navarrois que le trône de arre appartenoit à Jeanne, fille ouis-le-Hutin, et au comte d'Ez son mari, 85. Soumet la Flanson discours au comte en lui reant ses Etats; il somme Edouard enir lui rendre hommage pour syenne; sur son tefus, met cette ince en séquestre, 86. Insiste menace pour un hommage-li-L'obtient, mais avec des mostions avantageuses à Edouard, **astruit des alliances que forme** sard, en contracte de sun côte, Proponce l'arrêt de bannisse-Leontre Robert d'Artois, come Beaumont; le poursuit avec rmement dans tous les pays ou retire; fait occuper la Guyenne vager les côtes d'Angleterre, 93. pt les mesures du pape Benuit A fait saisir les revenus des carax, 94. Ses forces et ses allies re Edouard, of. Il voit avec plai-

es, 69. Renouvelle avec Edouard, sir la retraite de ce prince, 97. Prépare des moyens de défense, 98. Va au secours de Tournay; refuse le cartel que lui propose Edouard, 99. Raisons qui l'engagent à signer une suspension d'hostilités, 101. Il reproche au cointe de Montfort son alliance arec Edouard; envoie son fils alné en Bretagne à la tête d'une armée, 104. Fait trancher la tête à des seigneurs bretons soupçonnés d'engagemens secrets avec Edouard, 106. Se rend en Normandie, et arrive sous les murs de Rouen en même temps qu'Edouard; marche avec lui jusqu'à Pousy; trompé par une fausse marche, abandonne cette place, 108. S'avance en Picardie avec une grande armée; est retardé dans sa marche par la marée; sort d'Abbeville, arrive en desordre en presence de l'enuemi, engage le combat, 110. Reçoit deux blessures, et ne quitte le champ de bataille que malgré lui , 111. Arrive au milieu de la nuit au château de Roye; réponse qu'il fait à la question du châtelain, 112. Il fait de vains efforts pour livrer une seconde bataille, 1 13. Tente de délivrer Calais ; fait proposer à Edouard un combat général ; est obligé de se retirer, 114. Etablit l'impôt de la gabelle; fait rechercher les financiers et les usuriers lombards qui avoient tenu à ferme les revenus publics, 117. Altère les monnoies; devient soupconneux et cruel; acquiert le Dauphine, le Roussillon, la Cerdagne, et la seig**neurie de M**ontpellier, 118.

PRILIPPE II, devenuroi d'Espagne, suscite un grand nombre d'ennemis au pape Paul IV, dont il penetre les desseins, XX, 69. Arrive a son armee après la bataille de S.-Quentin ; delibere s'il marchera aussitôt sur Paris, 🦡 En est detourne par La Roche-du-Maine; se decide à s'emparer des places qui couvrent cette capitale, 72. Ses troupes entrent dans Ham, Noyon et Chaupy, 73. (Introd.' — Il rassemble que armee qui sous les ordres du duc de Sayoie et le comte d'Egmout, investit S.-

Quentin, XXIV, 200. Arrive à l'armée après la victoire gagnée par le duc de Savoie; emporte d'assaut 8.-Quentin et le Castelet, 202. Prend Ham, Noyon et Chauny, qu'il fortifie, 213. Fait mourir son fils en prison, XXV, 24. (Tavannes.) - Engage le cardinal anglais Pool à renouer des négociations avec la France pour la paix; conclut une trève de cinq ans, XXXI, 419. Preuves de son peu de bonne foi pour le maintien de la trève, 432. Il arrive à son armée après la hataille de S.-Quentin; redouble d'efforts pour prendre la ville de ce nom, XXXII, 75. Marche sur le château de Ham ; description de ce château, 110. Il l'assiége et s'en rend maître, 123. Le fortifie; prend Noyon et Chauny, 126. Fait célébrer à Bruxelles les sunérailles de son père Charles-Quint; singularités qui y sont remarquées, 224. (Comm. de Rabutin.) — Il fait donation à l'Infante sa fille des Pays-Bas, en faveur de son mariage avec l'archiduc Albert d'Autriche; conditions de cette donation, XXXVI, 348. Il meurt à l'Escurial, 350. Portrait de ce prince; ses qualités, 351. Sa sévérité; sa munificence envers ceux qui le servent bien; sa vanité espagnole, 352. Sou ambition, 353. Ses infirmités; détails sur ses derniers momens, 354. Ses mariages; enfans qui en sont provenus, 357. (Cheverny.) — Il public une protestation au sujet des secours qu'il envoie à la Ligue , XL, 8. Réponse des royalistes à cette protestation, o Ordonne au duc de Parme de secourir Paris avec toutes ses forces de Flandre, 98. Tente inutilement de faire la paix avec les Hollandais par l'intermédiaire de l'Empereur, 404. Sa conduite dans l'affaire de don Antonio Perez, et dans la révolte d'Arragon qui en est la suite, 406 et suiv. Envoier, 500,000 écus de lingots d'or et d'argent à la Ligue, XII, 172. Publie une réponse à la déclaration de guerre du roi de France, XLIII, 29. Fait afficher et publier un placard par lequel il suspend toutes

assignations données sur ses demaines, 294. (Méss. de Cayet.)— li public une déclaration dans laquelle il exhorte les princes chrétiens à s'anir à lui pour extirper l'hérésie et délivrer le roi de France Charles x, XLVI, 36. On crie dans les rues de Paris une lettre de Philippe à son grand chancelier, pour ordenner une levée d'argent destiné à secourir les catholiques de France, 37. Lettre du Roi aux Etats de la Ligue, 377. (L'Estoile.)

PRILIPPE III, roi d'Espagne, fait reconnoître son fils âgé de trois ses roi de Castille, XLVIII, 99.

Pullippe-Le-Hardi, duc de Bourgogne, frère de Charles v, fut l'appui et le protecteur de Christine de Pisan; plaintes de cette dame sur la mort de ce prince, V, 325. D'où lui vint le nom de *Hardi,* 352. Il prend la ville d'Ardres et plusieurs sorteresses; avantages qu'il retira de sou mariage avec Marguerite de Flandre, 353. Il soumit les Flamands; son portrait; alliances qu'il fit faire, 354. Mariages de ses filles, 355. Services qu'il rendit à la France; sa libéralité, sa magnificence, 356. Ses conseils à ses enfans au lit de la mort, 357. (Christ. de Pisan.) — Sa paissance et son ambition, VI, 178. Il est nommé l'un des tuteurs du jeuse roi, 179. Devenu président du coaseil, fait des préparatifs pour aller secourir son beau-père, 191. Ravage la Plandre, prend Courtray, 193. Hérite de ce comté; marie son 🌬 alné, Jean-sans-Peur, à Marguerite de Hainaut, 199. Réunit une fiolie formidable au port de L'Ecluse; porte la guerre en Flandre; négocie avec les rebelles, qui se soumettent, 204. Dispose à son profit des débris de la ville de bois construite per Clisson, 206. Quitte la cour, 214. Se met à la tête du parti opposé 🗪 gouvernement du Roi, 228. Réunit les troupes, et leur fait faire un veste cercle autour du Roi pour arrêter les accès de sa fureur; son sang froid dans cette circonstance, 229-Il s'empare de l'autorité, 230. Parolt

idendre evec chalour les intérêts thies, 235. Pait partir pour Avi-108 The pelite armée pour arrêter **lection** d'un pape, 236. Se rend Avignon avec les ducs de Berri d'Orléans, et quelques docteurs l'Université, pour obtenir l'abdition de Benult XIII, 238. Fait conmes une trève de 4 aus avec l'Austerre, et racheter Cherbourg et rest, 241. Va en Bretagne s'opterr à l'usurpation du roi d'Ansterre; force la duchesse, devenue igrouse de ce roi, à lui livrer ses vis fils, 250. Se maintient dans le myernement par le nombreux pardes mécontens; sa politique à l'érd du duc d'Orléans, 252. Il reisme des troubles en Flandre, et surt substement, 255. ( Tabl. du

g. de Ch. rt.) Il refuse d'abord de prendre l'aurité de duc de Bourgogne; ce ast qu'après avoir sauvé la Beauce l'il est salué à Dijon en cette quaá, IX, 26. Il épouse Marguerite, le du comte de Flandre, veuve Philippe de Rouvres; fonde à Din une chartreuse destinée à dever la sépulture de sa famille, 27. mbellit cette ville; sa cour comsuce à jeter un grand éclat; il aploie les forces de la France pour miser la révolte des Flamands, L'Accorde des priviléges à la ville Dijon; horloge curieuse etablie w la tour de Notre-Dame; il deent maître des comtés de Flaudre, Artois, de Nevers, de Rethel et de Franche-Comté, 29. Affermit 44 nissance par des institutions; emnesse le parti populaire par dépit; M l'acquisition du comté de Cha**tois** qui devient l'apanage de l'ali de la maison, 30. Devient maio des affaires en France; sa loyaui l'empèche d'abuser de sa post-M; il paie 200,000 ducats d'or per la rancon de son fils, \$1. Sa ort fut une calamite pour la Fran-4 32. (Préc. de la sec. maison de ourgogne.) - Il est long-temps spele Philippe-mas-Terre, comme dernier des quatre fils du roi

Jean; est surnommé *Hardi* par le roi d'Angleterre, 1º pour sa conduite à la bataille de Poitiers, où il est fait prisonnier avec son père, 128; 20 pour son action envers un chevaluer anglais, lorsqu'il est en prison à Loudres, 129; 3º pour sa dispute avec le prince de Galles à l'occasion d'une partie d'échecs, 130. Il se trouve de son vivant fils, frère et oncle de rois de France, 133. Succession directe et collatérale des rois de France depuis Hugues Capet jusqu'au roi Jean , dont Philippe est le 4º fils, 134. Comment il devient duc de Bourgogne, 137. Il épouse Marguerite de Flandre, veuve du dernier duc de Bourgogne Philippe-le-Jeune, 138. A quelle condition; prend les armes de Bourgogue, et les écartèle de France, 130. Digression sur les armoiries de Flandre que porta Marguerite, et sur ses aieux; l'histoire en est defigurée et mélée de fables, 142. (Introd.)

Prilippe-Le-Box, comte de Charolois, fils du duc de Boargogne, apprend à Gand l'assassinat de son pére ; pour le venger, implore le mcours de lienri v, et lui offre la couronne de France; se rend au congrès d'Arras, VI, 353. Se reunit à Arras avec le Roi, la Reine et Henri v; y confirme le traite d'Arra·; fait transporter le corps de son père à la Chartreuse de Dijon , 355. Parolt en suppliant devant Henri v pour obtenir que sou pere soit venge; se rend au parlement en habits de deuil ; appelle sur les as-assims do son père la punition la plus rigoureuse, 357. Reçoit de Henri v mourant la régence du royaume, de concert avec le duc de Bedfort; refuse " d'y prendre part, 36n. (Tubl. du reg. de Ch. re.) - Il assemble ses barons, pour les consulter sur les moyens de venger la mort de son pere, VII, 313. Traite avec le roi d'Angleterre ; clauses du traité conclu, 314. Convoque toutes ses troupes à Peronne; en donne la conduite à Jean de Luxembourg, 315. Met le siège devant Crespy; se loge

à S.-Quentin avec les ambassadeurs du roi d'Angleterre, 319. Reçoit Crespy à composition; se rend à Troyes, 320. Confirme la paix conclue entre Charles vi, Henri v et lui, 327. Accompagne ces princes jusqu'à Paris; retourne ensuite en Flandre, 337. Revient trouver Henri à Beauvais, 341. Envoie J. de Luxembourg vers S.-Riquier, 342. Se porte au pont de Remy; fait ravager l'île et le château d'Eaucourt; va assieger S.-Riquier, 343. Combat de six Dauphinois contre six Bourguignons devant cette place, 344. Se porte du côté d'Abbeville pour attaquer les gens du Dauphin, 346. Leur livre combat, 347. Une partie de ses gens prennent la fuite, 348. Met en suite les Dauphinois, 350. Rentre à Abbeville avec ses gens et ses prisonniers; retourne à Gand, 351. Conclut un traité avec le seign. d'Offemont, qui lui remet S.-Riquier, 352. Se rend devant Coane pour y attaquer le Dauphin; se retire à Troyes, 362. Envoie Hue de Launoy suprès du roi Henri malade, 363. Va trouver le duc de Bedfort pour le consoler sur la mort de son frère Henri, 364. (Mém. de Fenin.) — Accepte la proposition de recevoir en sequestre la ville d'Orleans; se rend à Paris auprès du duc de Bedfort pour la lui faire agréer, VIII, 39. Sur le refus du duc, envoie ordre à ses troupes d'abandonner le siège d'Orléaus, 40. Se rend à Arras, où arrivent successivement les ambassadeurs de toutes les puissances de l'Europe, 54. Jugement qu'il faut porter sur la conduite du duc de Bourgogne à l'égard du traité d'Arras : les historiens anglais l'ont accusé à tort de perfidie; Voltaire lui a prodigue trop d'eloges, 56. Conditions avantageuses qu'il obtient en reconnoissant Charles, roi de France, pour son souverain seigneur, 58. Il observe quelque temps une espèce de neutralite; envoie defier le roi d'Angleterre, 59. (Tabl. du règ. de Ch. rii.) - Se rend auprès du duc de Bedfort nvec J. de

Luxembourg, pour le prier de la part des Orléanais de mettre leur ville en séquestre, 149. Sur le refus du duc, envoie l'ordre à ses troupes de quitter le siège de cette ville, 150. (Mém. **conc. la Pu**c.)

Il devient duc de Bourgogne à l'àge de 23 aus; par qui il fut élevé; éprouve un désir insatiable de vengeance en apprenant la mort de son père ; les paroles terribles qu'il prononce en annonçant cette mort à sa jeune épouse, sœur du Dauphin, cassent à cette princeme une maladie de langueur dont elle meurt au bout de trois ans ; Philippe assiste au congrés d'Arras, et reconnolt Henri v pour roi de France; fait célébrer un service solennel pour son père, IX, 36. Assiste au mariage du roi d'Angicterre avec Catherine de France; s'occupe de l'administration de ses Etats; établit à Dôle une université; refuse de partager la régence avec le duc de Bedfort, 37. Son entrevue avec ce duc dans la ville d'Amiens; il lui donne sa sœur en mariage; herite de la succession du duc de Brabant, 38. Crée l'ordre de la Toison d'or; à quelle occasion il se refroidit pour le duc de Bedfort; permet que la Pucelle d'Orléans soit vendue à ce duc, 40. Prend parti post Antoine de Vaudemont, neven de Charles 1, duc de Lorraine, contre René, duc de Bar; fait enfermer ce dernier dans une tour de son palais, 41. Rétablit sur son siège J. de Bavière, évêque de Liége, 42. Fait la guerre à Jacqueline de Brabant, l'enferme dans la citadelle de Gand; se tait nommer par elle lieutenant général du Hainaut et de la Hollande; fait culever son nouveau mari Borselen, 43. Arrache à Jacqueline la cession de la liollande, de la Zélande, de la Frise et du Haineut; ouvre avec Charles vii des conférences à Arras; renonce à ses projets de vengeance, 44. Cessions importantes qu'il obtient de ce prince; promet de ne plus lui faire la guerre, 45. A quelles conditions il rend la liberté au duc de Bar, 46. Faste

et magnificence de sa cour; il fait le siège de Calais, 47. Marie son fils à Catherine, fille du roi de France; consocime sa réconciliation avec le duc d'Orléans; son entrevue avec ce **prince, 48. L**ui fait épouser Marie **de Cièves, dont il paie la dot; sollicité per la duchesse sa femme, remet an** duc de Bar une grande partio de sa rançon, et les deux villes **que c**e prince lui avoit livrées; est **Sercé per Cha**rles v11 à renoncer à la **Sermal**e qu'il vouloit employer d**ans** ses actes, 49. Etablit a gabelle dans ses Etats de Flandre; triom**phe de la révolte que cet impôt occasionne; veut se met**tre à la tête d'une croisade contre les Turcs; acce en Allemagne pour y engager Tempereur Frédéric, 50. Il reçoit avec joie le dauphin Louis, qui s'est **réfegié en Flandre, 51. Envoie son** fils complimenter of prince, devemu roi de France; l'accompagne luimême jusqu'à Reims, assiste à son **consonu**ement, se jette à ses pieds, **et le s**upplie de pardo**nner à ses en**memis, 53. Envoie à ce Roi le sei-Bour de Chimay demander raison de Finfraction faite au traité d'Arras; **attaque a**vec son fils la ville de Di**nan**t, la prend d'assant; meurt à 71 ans., 56. Est regretté par ses sujets et enterré à la Chartreuse de Dijou, 57. (Précis sur la sec. maison de Bourg.) — Eut deux surnoms, l'Assurd et le Bon; soutient 16 ans la **guerr**e contre le roi Charles vii pour **vengrr** la mort de sou père; se lie avec le roi d'Angleterre, 152. Combet les Français devant S.-Riquier; est fait chevalier sur le champ de bataille; y fait prisonnier Pothon de Xaintrailles, gagne la bataille de Crevant; celle de Bar, où René d'Anjou est fait prisonnier; se reconcilie avec ce prince et devient son ami, 153. Fait de nouvelles acquisitions par cette alliance et par la mort de 2011 neveu, 154. Fait la guerre à Jacqueline de Hamant et à son man le duc de Glocester, bat les Anglais en Hollande; soumet ce pays, amai que la Zelande et la Basse-Fri-

se, 155. Combat contre le roi de France et l'empereur Sigismond pour assurer ses droits de succession; chasse les Français de la Bourgogne; repousse le duc Charles de Bourbon sou beau-frère; envahit le Beaujolais, 157. Fait la paix avec ce duc, et comble de hiens la maison de Bourbon; ses trois mariages; à l'occasion du dernier, institue l'ordre de la Toison d'or, 158. Se laisse aisément persuader de faire la paix avec le roi de France, abandonnant tout projet de vengeance; per suite de cette paix, les Anglais sont chassés de la Normandie et de la Guyenne, 159. Caractère de Philippe, 160. Il va mettre le siège devant Calais; pourquoi il échoue dans son entreprise; envoie plusieurs fois des vaisseaux contre les Sarrasins, 161. Marie ses nièces de Bourgogne et de Clèves; paie la rançon du duc d'Orléans; le sait chevalier de la Toison d'or; soumet les rebelles de Cassel, de Bruges et de Gand; tient en respect Liege et Utrecht; fait la conquête du duché de Luxembourg pour sa belle-tante; en devient ensuite possesseur par acquisition, 162. Recoit dans ses Etats et traite largement le Dauphin fils de Charles vii; l'accompagne à Reima et assiste à son couronnement; aide le roi Edouard d'Angleterre à monter sur le trône, 163. Envoie, sous la conduite du bătard de Bourgogne , des vaisseaux et des troupes pour la croisade contre les Turcs; défait les Liégeois à Montenac; il fut le plus libéral des ducs chretiens, et mourut le plus 11che prince de son temps, 164. Augmente ses armes de plusieurs pièces; armoiries d'Isabelle de Portugal sa troisieme femme, 165. (Introd.)

Après la paix d'Arras se renden Bourgogne; y licencie ses troupes, 201. Puis à Nevers, où se trouve le duc d'Orleans, délivre de sa prison; noms de tous les autres seigneurs et dames qui s'y rendent aussi; fétes et tournois qui s'y celébrent, 292. Il promet à l'empereur de Constantinople de lui euvoyer des secouss.

364. Assigne un état à la duchesse de Luxembourg; ordonne à ses capitaines d'entrer dans le duché de ce nom, et d'y faire la guerre au nom et pour la duchesse, 365. Fait des présens aux chevaliers qui ont joûté au pas d'armes près de Dijon, 366. Monte à cheval pour ailer à la guerre; description de su parure et de sa personue, 367. Noms des seigneurs qui partent avec lui, 368. Va séjourmer à Mézières, d'où la duchesse son épouse se rend à Bruxelles, 369. Entre dans le duché de Luxembourg, 370. Fait assiéger le château de Villy, 371. Pénêtre dans le pays; y est reçu par plusieurs seigneurs; noms de ces seigneurs et de ceux qui refusent de se soumettre, 373. Conférence qui a lieu à Florehenges entre lui et les envoyés du comte de Click, lieutenant général pour le duc de Saxe, pour traiter d'un arrangement, 377. Discours du duc de Bourgogne à cette conférence, 379. Reçoit le château de Villy à discrétion, 386. Consent qu'on fasse une tentative sur la ville de Luxembourg, 389. Comment et par qui cette tentative s'exécute; noms de ceux qui s'emparent de cette ville, 390. Le prevôt de Luxembourg, auteur de la rebellion, est tué, 391. Le duc fait son entrée dans la place, 393. Reçoit à composition le chàteau, 397. Renouvelle les traités faits entre lui et la duchesse sa belle-tante; se nomme gouverneur de Luxembourg, 398. Sa douceur et son humanité ramènent tous les Allemands dans leurs villes et leurs demeures; il fait pendre un archer qui veut faire du butin chez un chevalier notable de Luxembourg, 399. Se rend i Bruxelles, où il trouve son fils le comte de Charolois qui vient au devant de lui avec une belle escorte, 401, et la duchesse de Bourgogne son épouse; joûtes et fêtes célébrées dans cette ville, 402. Se rend à Arras, où il est juge de l'entreprise d'urmes du seigneur de Ternant contre Galiot de Baltasin, 413. Va en Zélande, où il fait plusieurs actes de

justice, 423. Fait un pélerinage à Notre-Dame d'Aix en Allemagne, 424. Revient à Anvers, où il truuve la duchesse son éponse, 425. Tient la fête de la Toison d'or dans la ville de Gand; noms des seigneurs qui se rendent à cette sête, 427. Détails sur cette solennité, 429 et saiv. Le duc de Bourgogne assiste comme juge à l'entreprise d'armes entre J. de Boniface et Jacq. de Lelain, 438. Marie sa fille naturelle, Marie de Bourgogne , au seigneur de Cherny, son second chambellen; moors et joûtes à cette occasion; envoie du secours au duc de Clèves son neveu, 452. Marie la fille de sa mièce, duchesse de Gueldre, au roi d'Ecosse, 455. Assiste au pas d'armes tenu à S.-Omer, 456, et à celui de Bruges, 459. Célébre la fête de la Toison d'or à Mons; donne le collier au duc de Clèves et autres seigneurs, X, 53. Se rend à Luxembourg pour s'assurer de la fidélisé des habitans, 54. Met à Gand un impôt sur le sel, source des troubles qui éclatèrent bientôt, 58. Fait pablier à Bruxelles une joûte où set fils le comte de Charolois doit joiter pour la première fois, 59. Noms des autres seigneurs qui joûtérent, 61. Réponse que fait le duc aux deputés des Gantois rebelles, 66. Donne partout des ordres pour lever des troupes; noms des seigneurs qui s'empressent de venir à son secous, 67. Il envoie le seign, de Ternant à Alost, 68, et Simon de Lalain à Oudenarde, pour s'assurer de la bdélité de ces villes, 69. Se rend à Act, rendez-vous de son armée, 73. Vienta Grandmont; noms des seigneurs qui l'accompagnent ou se joignent à lui, 75. Se porte sur Tenremonde; feit jeter un pont sur l'Escaut, 84. Noms des seigneurs qui le passent post aller attaquer les Gantois, go. Fait plusieurs chevaliers; leurs noms, 103. Défait les Gantois; pleure la mort de Cornille son fils naturel, 107. Brûle tout le plat pays de Gand; pardonne généreusement à ceux qui se rendent à sa merci, 109. Reçuit



tilé. Juites calabreas à la suite de ben just, 193. Varux que firent le due de Bourgogne, 194; le comte de Charolois, le duc de Clèves, le comte d'Etampes, 196; le comte de Ravestain, le bétard de Bouegagne, 197; les seign de Pons, de Charny, de Croy, 198; de Chimay, 199; de Santes, de Gregni, 200; de Hautbourdin, 201; le chancel, de Bourgogne, les seigneurs de Bergues, de Comines, 202; de Rochefort, 205; da Duboia, 205; de floussa et de Philippe de Lalam, de Toulongeon, 306; Chrastien et de Digoune, 207. Le duc tiance secrétement son file a lanbelle de Bourbon , 210. Se rend en Allemagne, intennat le gouvernement de tous ses Étais en comte de Charolots, 211. Ne peut s'accorder avec le chanceher de l'Empereur; tombe melade; comment il est accuestli par les princes d'Allemague, 212. Luvine ordre a son file d'epouser sa méce Isabella; revient à Valencember, 213. Y est temoin d'un combata outrance entre deux hourgruss de cette ville; quelle etint la came de ce combat, 214. Le due va mettre le siege à Dewenter, qui cefuse obemance a l'evéque d'Utrecht, 218 Se rend a Beuvelles pone y rerevoir le daughin de France, 219. Honneuri qu'il loi rend, 220. Laii arcorde 36.000 fr. de pension, le château et la ville de Genep; est parreis de son file eine Joechim; cherche tous les moyens d'eviter la guerre avec le roi de France, 221. Se brouille avec son tils; a quelle occasion, 223. Quitte son hôtel tont trouble, passe la nuit chez un de sea veneurs, 225 Se plaint de ce que la ducheste son epouse a pris le parti de son laba a 15. l'ombe malade, se fait raser in tôte, et rend une ordonnance paur que tous les nobles se la tanent raser comme lut, 227. Accompagne lastis una Reigis et a Paras, cu il doune de grandes fêres, ray Donne le comte de la Roche en Ardenues a Antoine, hatard de Bourgogne, 155. Sa mort, grandes richemes qu'il laissay ses grandes le

béralités, 267. Est enterré aux Chartreux de Dijon, 268. Cérémonies à cette occasion; noms des seigneurs qui assistèrent aux funérailles, 269.

(Mem. de La Marche.)

Il assemble les quatre membres de Flandre; ce qu'on doit entendre par les quatre membres, XI, 30. Il leur demande un droit sur le sel; quel étoit ce droit, 31. Le membre de Gand le refuse; les trois autres membres imitent son exemple, 32. Le duc contraint les nobles et bourgeois du pays de Courtray à lui prêter certaides sommes de deniers, 36. Assemble les Etats de l'Artois, et leur demande un subside pour aller combattre les ennemis de la foi, 44. Fait la même demande en Flandre, Brabant et Hainaut, 45. Querelle entre le duc et son fils; à quelle occasion, 49. Philippe ordonne à Charles de sortir de ses Etats; se perd la nuit dans un bois; revient à Bruxelles; pardonne à son fils; à quelle condition, 50. Sa réponse au cardinal de Constance envoyé par le roi Charles, qui se plaint de ce que le duc a attiré le Dauphin dans ses Etats, et de ce qu'il soutire le passage des Anglais par ses terres, 61. Refuse d'entendre les plaintes de son fils contre le seign. de Croy, 86. Envoie ordre à tous les nobles de ses pays de se mettre en armes pour protéger l'entrée de Louis x1 en Vermandois; sur la demande de ce prince, renvoie toutes les troupes qui sont rassemblées; assiste à Reims au sacre du Roi avec ses principaux seigneurs; l'accompagne jusqu'à Paris, 95. L'accompague encore lorsqu'il part de cette ville pour aller à Tours, et retourne à Bruxelles, 97. Tombe malade; paroles qu'il adresse à son fils, 103. Convoque les trois Etats à Bruges, et s'y plaint de ce que le comte de Charolois son fils se laisse gouverner par certaines gens qu'il n'aime pas, 110. Pardonne à son fils, 115. Quelques détails sur la mort du duc, 116. Habillemens du temps de ce prince, 117. (Du Clercq.)

PRILIPPE-LE-BEAU, sils de Marie,

duchesse de Bourgogne, et de Maximilien, archiduc d'Autriche: détails sur la généalogie de ce prince, donnés par Olivier de La Marche dans son Introduction à ses Mémoires, IX, 112. Est mis en possession du duché de Brabant, X, 453. Est retenu par Philippe de Clèves et gardé à Malines, 460. Pourquoi il mérite le surnom de Croit-Conseil, 475. Arrangement qu'il fait avec Fredéric, duc de Saxe, 477.

PHILIPPE DE CLEVES est donné pour otage du roi des Romains aux habitans de Bruges, X, 457. l'ourquoi il se tourne contre lui et fait serment à ceux de Bruges et de Gand, 458. Fait la guerre avec les Français et les Gantois contre le duc de Saxe, commandant en Flandre pour le roi des Romains, 460. Traite avec le comte de Nassau, et fait sa paix avec le roi des Romains,

463.

PHILIPPE DE COURTEMAY, fils ainé de Pierre, refuse l'empire de Constantinople qui lui est offert, I, 467.

PHILIPPE DE NAVARRE, frère de Charles-le-Mauvais, traite ouverte-ment avec le roi d'Angleterre, IV, 129. Fait des courses jusqu'aux portes de la capitale, 135. Repousse le comte de Montbelliard, 147.

PRILIPPE DE NEMOURS, prisonnier eu Egypte, est délivré, et reçu avec le Roi sur un vaissesu génois, II, 304.

PHILIPPE DE ROUVEES, petit-fils d'Eudes IV, duc de Bourgogne, épouse Marguerite, fille de Louis de Male, comte de Flandre, et meurt avant d'avoir pu consommer son mariage, IX, 23.

PHILIPPE DE SAVOIE, commandant un corps de troupes, veille à la sireté du Pape pendant le concile de Lyon tenu en 1245, II, 85.

PRILIPPE, duc de Saxe, meurt à l'àge de 35 ans fort regretté, XLVII,

511.

PRILIPPE, duc de Souabe, est nommé tuteur du jeune Frédéric »; se fait nommer empereur; est reconnu par la France, IV, 47.

PRILIPPE, évêque d'Evreux, es

mommé un des suppléans des régens de France pendant la deuxième croisade de saint Louis, II, 149.

PRILIPPE, semme d'Edouard III, obtient par ses prières la grâce des six prisonniers de Calais; marche contre le roi d'Ecosse, met son armée en déroute, et le ramène prisonnier à la tour de Londres, IV, 115.

PRILIPPI (Jean), président à la cour des nides de Montpellier: ses Mémoires offrent le récit des événemens qui eurent lieu en Languedoc depuis 1560 jusqu'en 1590, XX, 34. (Introd.) — Ce n'est presque qu'un journal, mais qui présente quelques anecdotes qu'un ne trouve point dans les historieus, et des détails curieux sur la conduite de Damville, gouverneur du Languedoc, XXXIV, 301. (Notice.)

Printippia (don), bâtard de Savoie, se hat deux fois en duel contre le sieur de Créqui; à quelle occasion; est tue dans le second com-

bat, XLVII, 252.

Punoaurs, neveu de Johannice, succède au royaume de Bulgarie; lève le siege de Thess donique assiégée par son oncle; est battu par l'empereur Henri; fait sa paix avec lui et lui donne sa sœur en mariage, 1, 90. (Notice.) — Est detrône par J. Asan, 468. (Décad. de l'Emp. lat.)

Piarri, bacha, defait la flotte chrétienne devant Tripoli, et rase le fort des Gerbes, XXIV, 287.

Pinnac (Guy Du Faur, seign. de), est donne au duc d'Anjou pour repondre aux licrangues qui lui seront faites en Allemagne et en Pologue,
XXXVI, 52. (Mem. de Cheverny.)
— Preuves lustoriques de l'amour de Pibrac pour Marguerite de Valois, XXXVII, i ) et suiv. (Votice.)
— Il reçoit magnifiquement dans son château Jacq.-Aug. de Thou et Pithou, 321. Son caractère; son talent pour la poesie, ses quatrains traduits dans toutes les langues,
321 (J. A. de Thou)

Picano (le chev.), commandant du vieux fort de Ruien, cat blesse, et mourt des suites de sa blessure, XI.1, 36.

Picant (Guill.), seign. d'Estelan, refuse de prêter serment au duc de Berri en sa qualité de duc de Nor-

mandie, XI, 418.

Picant (le petit), commandant de la ville de Nesle, défend vaillamment cette place attaquée par les Bourguignons, XIII, 415. La rend ensuite par composition, 416; et, contre la promesse du duc de Bourgogne, est pendu et étranglé, 417.

Picart (Grant-Jean Le) se distingue au siège de Padoue, XV, 286.

Piccaner, capitaine des rebelles de Bruges, est arrêté et décapité,

X , 446.

Piccolomini (Alphonse), parent du pape Grégoire xiv, est banni de Rome, XI., 213. Est poursuivi par le colonel Bisaccione, arrêté et conduit à Imola, 214. Est mené à Florence, où il a la tête trancher, 215.

Piccolomini (la signora), dame de Sienne, commande la troupe de dames qui travaillent aux fortifications de cette ville, XX, 64.

Pichert (le sieur de) est nomme par le Roi commandant du château d'Angers, qu'il conserve jusqu'à la mort, XXXVIII, 270. Fait entrer dans la ville le marechal d'Aumont envoye par le Roi, XXXXX, 68.

Pre iv (Jean-Ange, cardinal de Medicia, fait étrangler le cardinal Caroffe, NXIV, age

Caraffe, XXIV, 287.

Piro-ne-Foat (le capit. Du), poitevin , defait près du pont de Cève don Alvaro de Sande , general espagnol , XXIX , 187.

Pizzoar (P', fils de J. Piefort, contrôleur du grenier à sel de Châteaudun, est brûlé vif au château de S.-Germain, pour avoir enleve de la chapelle de ce château la custo-de et la sainte hostie, XVI, 407.

Pirants (le seign. de), gouvern de Picardie, reçoit ordre de ravitadler Terouane, quel moyen il emploie pour executer cet ordre, XVII, 23q.

Pizzaz-Bow (le capit) est blese

dans une descente opérée sur la côte d'Angleterre, XIX, 570.

Pienze de Capoue, cardinal légat d'Innocent in, parcourt la France en exhortant les peuples à la guerre sainte, I, 9. Couronne Baudonin dans Ste.-Sophie, 61. Maintient la tranquillité dans Constantinople, après la nouvelle de la bataille d'Andrinople, 81. (Notice.) — Apprend la triste nouvelle de cette bataille, 360. (Ville-Hardouin.)

Pierre d'Alençon, fils de Louis ix, accompagne son père à Tunis, II,

146.

Pierre de Courtenay, comte d'Auxerre, cousin-germain de Philippe-Auguste, allie aux deux empereurs latins : son caractère, I, 459. Est élu empereur de Constantinople, accepte l'Empire; engage une partie de ses domaines pour en aller prendre possession, 460. Met une petite armée sur pied, part, et arrive en Italie, où il séjourne trop long-temps, 461. Détermine le pape Honorius in à le couronner, 462. Accepte la proposition que lui font les Vénitiens de les aider à reprendre Durazzo; va faire avec cux le siège de cette ville, 463. Se retire par terre, s'engage dans les défilés de l'Albanie; offre inutilement la hataille aux troupes de Lascaris; conclut une trève avec ce prince, 464. Est trahi par lui, et devient son prisonnier; son armée est entièrement défaite, 465. Incertitude sur le genre de sa mort, 466.

Pienne-Gounde, chef de protestans, preud le château de Quintenas, et veut forcer les habitans de la ville à faire profession publique de la religion nouvelle, XXXIV, 319. Traite et capitule avec la ville de

Chalancon, 322.

Pierre de Landres, neveu de Chandos, est tué à la bataille de

Cocherel, IV, 270.

Pienre-Le-Cruel, roi de Castille, s'aliène l'esprit de ses sujets; son injustice envers Blanche de Bourbon su femme, son amour pour Marie de Padille, sa prédilection pour

les juis, sa dissimulation profonde, IV, 307. Il renferme sa femme dans une prison; tente de la faire mourir par le poison, 308. Reçoit mal les avis de Henri de Transtamare, et lui ordonne de sortir de royaume, 311. Veut le percer d'un couleau pour venger la mort du juit Jacob : fait pendre le chevalier qui l'en a empéché, 312. Relègue la Reine dans une province éloignée, 3:3. Prend sous sa protection un juil dont la Reine vouloit punir la temérité; goûte le projet que ce juif lui propose de se défaire de la Reine, 3:4. Il laisse impunis les meurtriers de cette princesse, 317. Se précautionne contre les entreprises de Henri son frère, 318. Ecrit au roi d'Arragon pour se plaindre de l'asyle qu'il lui a donné, et le menace de la guerre s'il ne le chasse de ses Etats, 319. Sa consternation et son effroi à la nouvelle de l'approche de Dugueschin, 334. Sa fuite précipitée, 335. Se rend en toute hate a Burgos, qu'il fait fortifier; raisons qui lui font choisir cette ville, 336. Ne peut croire à la prise de Bervesque, et fait pendre à un arbre les deux bourgeois qui sont venus la lui annoncer, 345. Confie ses craintes et ses frayeurs à son ami le comte de Castres, 346. Consulte trois juifs sur le parti qu'il doit prendre ; se décide à se retirer à Tolede; couvre cette retraite d'une prétendue sédition qui s'y est élevee, 347. Est reçu dans cette ville avec de grandes acclamations, 348. Sa douleur en apprénant le couronnement de Henri, 360. Se retire de Tolède à l'approche de Henri, emportant la table d'or; détails sur cette table, 363. Se retire à Cardonne, 365. Ses imprécations contre la fortune, 366. Envoie, d'après le conseil du comte de Castres, saire des propositions à Henri, 367. Alarmé des conditions qu'on lui offre, il quitte Cardonne et se rend à Seville, 368. Reproche aux deux juis Daniot et Turquan les pernicieux conseils qu'ils lui avoient donnés, et

u la mort de la reine Blanles bannit pour jamais de sa 369. Instruit par une juive du lot de ces deux juif-, se décide ter Séville, 373. Se fuit acagner par coux que la juive lui gnés comme les plus malinancs pour lui, et les fait pent route, 374. Sa marche péniindant la nuit, 375. Se rend s du roi de Portugal, dont il re le secours, 376. N'en pouiblenir, tourne ses vues vers nee de Galles, et va le trouver deaux, 377. Ne l'y tronvant , se rand à Angoulème; confie ri**nes à Je**an Chandos, envoyé rant de lui , 394. Son cutrevue le prince de Galles, 395. Sa a voyant que ce prince entre n cœur dans ses intérêts, 396. sait présent de la table d'or, Donue mille malédictions à scho, en apprenant la mort siton et de son avant-garde, 'ousse son cheval en désespéré vers de la cavalerie espaçuole, net en faite , \$18. Prie le prin-Galles de ne faire ageun quarux l'rançais; lui demande les prisonniers Duguesclin, le e de Vilaines et le maréchal l**reghe**m , 422. Fait chercher at Henri de Transtamare, 423. dans Burgos, 424. Tache de er les soupçons que le prince alles concost aut sa indelite, Promet sur le corps de saint es de n'avoir aucun resenticontre les hourgeois de Bur-427. Propose au prince de i de se retirer avec son armec té de la Navarre, (28. N'enpoint l'argent qu'il lut avoit is, (29. Se presente devant Toy est reçu, 430. Entre dans Seau milieu des demonstrations j**oie, 13** : A quelles conditions **rus**es il obtient d**u** recours des es sarrasina, V. 3. Marche sur le, 6 Rencontre Henri, s'elante laussee sur ses troupes, 8. t cacher dans un bois, 9. 8 cni Montesclaire, to Essue en

vam d'entrer dans Montierdin, 11. Apprend avec joie que Ferrand de Castres et le grand-maltre de S.-Jacques viennent à son secours, 12. Bettu par Duguesclin, prend la fuite, 14. Se rend presque seul au port d'Orbrie, 15. Implore la pitié d'un pilote, 16 ; devieut l'esclave d'un juif, 17. Se rachète à force d'argent ; 🔻 demander du secours au roi de Benmarin, 19. Abjure sa religion, embrasse celle de Mahomet, et reçoit de grands secours, 21. Est renversé par Henri, le renverse à son tour, 37. Se repent d'avoir abjuré 🖴 religion; se retire au château de Montiel, 38. Son étonnement et son inquictude en s'y voyant assiege, 40. Il projette de fuir, 42. Refuse d'écouter les propositions de Heuri, en faisant répandre le bruit de sa fuite, 43. Est fait prisonnier par le Besque de Vilaines et conduit au camp, 46. Détails sur sa mort, diversement racontre par les bistoriens, 49. Sa tête est portée à Seville, 50.

Pirare-Longue (le capit.) est blessé au siège de Metz, XXXII., 386.

Pierreport (le capit.) delivre le chev. Bayard des mains des ennemis, XV, 314.

Pigagitags (description des), I,

146.

Pigasor, de S.-Germain, vicut trouver le Roi aux Tuileries; sa naive et rustique simplicite, XLIX, 120.

Pierois J.), écuyer bourguignou, offre de disputer le pas d'armes tenu à Châlons-sur-Salme par Jacq.

de Lalain, 1, 29.

Pigenat (Franç.), curé de S.-Nicolas-des-Champs, fait l'oraison funébre du duc et du cardinal de Guise, XI.V, 391. Sa mort, XI.VI, 51.

Pignoss: à quel usage les Sarrasins les employoient, 111, 25.

Pies (le capit ), commandant de S-Jean-d'Angely pour les hugue nots, refuse d'accepter la capitula tron qui lui est off rie par le mare-

chal de Vieilleville, XXVIII, 202. Est forcé par les assiégés de capituler, 204. (Vieilleville.) — Se rend maître de Ste.-Foy et Bergerac dans le Périgord, et met tout à feu et à sang partout où il passe, XXXIII, 439. Est blessé au siège de Poitiers, 470. Remet au Roi, par capitulation, la ville de S.-Jean-d'Angély, 489. (Mém. de Castelnau.) — Relève le courage de son parti par la désense de cette place, XXXIV, 280. (La Noue.)

Pillawic (Christophe), gouverneur de Lugacs, brûle les faubourgs de Temeswar, et délivre les chrétiens qui y sont esclaves, XLIII, 314.

Pilon, sculpteur du Roi, achève le cadran de l'horloge du Palais; vers faits à l'occasion de ce cadran, XLV, 302.

PIMENTEL, portugais, gagne des sommes considérables au jeu,

XLVIII, 170.

PINART, père et fils, remettent par composition la ville de Château-Thierry au duc de Mayenne; ils sont condamnés à mort par le parlement séant à Châlons, XXXVI, 193.

Piner (P.), un des capit. de S.-Romain, tue un des gentilshommes de sa suite, et se retire vers Du Pe-

loux, XXXIV, 323.

Pingré (Guill.), banqueroutier, est condamné aux galères perpétuelles, XLVIII, 252.

Pinon (le colonel) est blessé au

siége de Hulst, XLIII, 269.

Pisani (le marq. de) emploie auprès du Pape les ambassadeurs de Venise et de Florence pour faire obtenir une audience au duc de Luxembourg, ambassadeur du roi de France, XL, 86. (Mém. de Caret.) — Est député à Rome par le Roi, pour lui témoigner l'intention où est S. M. de se faire instruire, XLVI, 272. (L'Estoile.)

Passenceur, chanoine de S.-Honoré, est arrêté à Melun comme soupconné de vouloir attenter à la vie du Roi; est relaché faute de preu-

Yes, XLVI, 515

Pithou et Lavaneus sont députés, par une assemblée générale tenue aux Cordeliers, pour aller partoutoù il sera nécessaire représenter la nécessité où l'on est réduit, et qu'il faut requérir le roi de Navarre d'abjurer l'hérésie, XLVI, 285.

Pithou (François), avocat au parlement, est nommé procureur général, et chargé par le Roi de préparer tout pour le rétablissement de

Paris, XLVII, 28.

Placards affichés dans tous les carrefours contre ceux qui vont aux conférences pour la paix, et qui les trouvent bonnes, XLVI, 369. Querelle à ce sujet entre deux politiques et quelques-uns des Seize, 370. Modele d'un placard, 371. Autres placards contenant un désaveu de tout ce qui se passe ou se passera dans les conférences de Suresne ; libelles où l'on soutient qu'il n'est pas séant au Roi de changer de religion, 413. Placards contre le duc de Mayenne et les Espagnols, 589. Placard des Seize affiché le jour de caréme-prenant; placard des politiques en réponse, 603.

PLAIDS DE LA PORTE: se tenoient dans le palais même des rois, qui rendoient la justice en personne, III, 61. En quoi les plaids différoient des pittacia ou billets des empereurs d'Orient, 62; et se rapprochoient de la manière de juger des Hébreux, 63. Joinville nous apprend que la justice exercée par le Roi se nommoit plaids de la porte, parce qu'elle se rendoit à la porte du palais, où chacun étoit libre de renir plaider sa cause; il en cite des exemples; la grand'chambre du parlement étoit la chambre des plaids,

64.

PLANCHE (La), secrétaire du Roi, est contraint de se défaire de son état pour avoir fait sceller 3,000 lettres de métier, XLVII, 368.

PLANCI (madem.), femme du contrôleur de Bés, obtient du Roi la grâce de son mari, XLVII, 180.

PLANTAGENET (Geoffroy), comte d'Anjou, épouse Mathilde, fille de isski i , roi d'Angleterre, et veuve a l'empereur Henri v, IV, 33. rend possession de la Normandie,

Plante (la demois. La ), accusée **'avoir v**oulu pratiquer quelque hose pour le service du Roi, est iise en prison, XLVI, 157. Est dé**apités en** place de Gréve, 167.

Plassac (le sieur de), du parti nguenot, surprend la place de

eyen, XXXVIII, 299.

Pressi (Guy Du), frère d'Eussehe de Constans, prend la croix, , 102.

Pressis (le seign. Du) est tué dans B combat livré aux coureurs anglais **ces de la v**ille d'Ardres, XVII, 231.

PLESSIS D'ANSAY (le sieur Du), **ouverneur** pour le Roi de La Fertélernard, est tué au sièje de Mire-

1888, XL, 298.

PLEUVANT-ROCHEFURT, PAT UR ACgra fait avec le duc de Guise, lui umet la ville et le château d'Auxon-📭; il obtient l'abbaye de Vezclay, **LXXV, 3**25.

Prou (M. de) envoie à L'Estoile m livret intitule le Soldat français; ngement sur cet ouvrage, XLVII, 32.

Proudurt, chevalier croise, tom-📭 dans la mer et se noie, en des**undant d'un vaiss-au pour ent**rer **lans u**ne barque, II, 216.

Prouvier ( Jacotin ), bourgeois le Valenciennes, se bat à outrance ontre Malmot, et sort vainqueur

le combat, X, 214. Plume (Jean de La), chevalier is Bourgegoe: comment il est aurris par les Saxons dans une place pommée La Grange, où il commanloit, IX, 376. Se defeud vaillamnent dans une tour; y est blesse rec ses compaguous d'armes, 377.

Pogcand, pouer d'étain, un des isine, et coupable d'un meurtre, at empoisonne par ses compagnons,

**LLVI, 259**.

Port (le sieur Du ) investit Donsesan dans le duché de Savoie, et le gread par composition, XLI, 108.

Poictsvin, docteur de Navarre,

et ligueur, reçoit ordre de quitter Paris, XLVII, 61.

Poigrt (Jean d'Angennes, sieur de), est arrêté par les ligueurs en revenant de remplir une mission auprés du duc de Savoie, XXXVI, 129.

Poisle (Jean), conseiller de la grand'chambre, est fait prisonnier pour cause d'exactions et de faux arrêts; prévenu de plusieurs crimes, il vent se prévaloir de sa haine contre les huguenots, et se dit persécute par eux, XLV, 214. Vers faits contre lui par un conseiller, 215. Il est condamné à faire amende honorable à genoux, privé de son état, banni de la ville, etc.; comment il entend son arrêt et le subit, 230. Vers faits sur ce jugement, 232.

Poisse (le colloque de), ordonné et ouvert par le roi Charles ix en 1561: détails et résultats sur cette assemblée ; noms des ministres protestans et de quelques évêques qui y assistent, XXXIII, 145 et suiv. Danger de disputer sur la foi , 150.

Poitizas (bataille de), livrée en 1356, IV, 130. Terreur panique des seigneurs français ; déroute de l'armée; le jeune Philippe, fils du roi Jean, y est fait prisonnier avec son père après des prodiges de valeur, 131. Etat de la France après cette batailie, 132.

Poitizas (Philippe de), seigu. de La Ferté, joute su marisge du duc de Bourgogne, X, 352.

Policastar (le comie) est fait prisonnier à Villefranche avec Prusper Colonne, XVI, 97.

Policar (J. de), écuyer bourguignon, est tué à la bataille de Ga-

vre, X, 146.

Politique (de la ) à l'égard de deux religions differentes; comment elle peut être nuisible ou utile, XXIV, 322

Politiques (le parti des) se declare ouvertement après la mort du president Brisson; de quelles personnes il se compose; resolutions qu'il prend contre les Seise et la faction d'Espagne, XLI, 142 et suiv. Propose de traiter avec le Roi, 146

PON

Conférences tenues entre des députés des politiques et des députés des Scize, 147 et suiv. Comment elles se terminent, 159. Moyens que les politiques emploient, de concert avec le comte de Brissac, gouvern. de Paris, pour remettre la ville dans les mains du Roi, 188. Ils reçoivent S. M., 195. (Mem. de Cayet.) — Ils tiennent des assemblées secrètes pour aviser aux moyens de détruire le pouvoir des Seize, XLVI, 271. Décident qu'il ne faut plus retarder le départ du cardinal de Gondi et du marquis de Pisani pour Rome, et qu'il faut reconnoltre le roi de Navarre pour héritier de la couronne, 276. (L'Estoile.)

Politaot de Mené (J.), protestant fanatique, assassine le duc de Guise au siège d'Orléans; appliqué à la torture, il accuse Coligny, puis charge Catherine elle-même, XX, 112. (Voir aussi XXIV, 393; XXXIII, 276.)

Polwiller (le baron de) amène en France un corps de 10,000 hommes, XXXII, 133. Il tente de se rendre maître de Bourg-en-Bresse, 134. Est forcé de reprendre le chemin de la Franche-Comté, 135.

Pommerate (le seign. de La) est envoyé en ambassade auprès de l'Empereur, XVIII, 120; puis en Angleterre, avec pouvoir de conclure un traité, 131. Est de nouveau envoyé auprès du roi d'Angleterre, pour lui faire connoître la vérité sur la retraite de l'Empereuren Provence, 181. Revient sans avoir tiré un grand fruit de son ambassade, 182.

Pommerate (La), premier président des comptes de Bretagne, s'entend avec le connétable de Montmorency pour lui faire avoir la terre de Châteaubriant, XXV, 93 et suiv.

Pommeneur (le seign. de), maître d'artillerie, est tue au siège d'Arone en Italie, XVII, 442.

Pompadour (le sieur de) est tué an siège de Mussidan, XXXV, 292.
Pomppant (le seign, de) obtient

du Roi une compagnie de 50 hommes d'armes pour l'avoir sauvé a la bataille de Pavie, quoiqu'il cut suivi le connétable de Bourbon, XVIII, 16.

Pompone de Berrièvae, conseiler d'Etat, est nommé pour aller à Vervins traiter de la paix avec l'Espagne, XLVII, 221. Est nommé garde des sceaux, 254. Meurt à plus de 80 aus, XLVIII, 73.

Poncenat, commandant des troupes huguenotes aux ordres de M. de Soubise, ne pouvant faire tête à celles de Gasp. de Tavannes, s'empare de Cluny et Senecey, et s'approche de Châlons, XXIV, 343.

Poncet, curé de S.-Pierre-des-Arcis de Paris, médit le premier ca chaire du Roi et des pénitens blancs; son audace, XXXVIII, 312. Il meurt de frayeur, 314. (Mem. de Cayet.) - Prèche contre l'édit de pacification entre le Roi et les protestass, XLV, 157. Est envoyé à l'abbaye de S.-Père de Meluu pour avoir préché contre la nouvelle confrerie de pénitens instituée par le Roi; sa réponse hardie au duc d'Epernou, 255. Il est rétabli dans sa cure par le Roi, 264. Meurt grandement estimé à cause de ses sermons, 321. (L'Estoile.)

Poncuen (Etien.), évêque de Paris, un des ministres de Louis XII, est envoye au congrés qui doit s'ouvrir à Mantone, XV, 106.

Pondevaux (le comte de), de la Franche-Comté, est fait prisonnier dans une escarmouche devant Cambray, XXXI, 222.

Pors (le sire de) seconde le captal de Buc à la bataille de Navarette, IV, 410.

Pons (le sieur de) réduit les lles d'Oleron et d'Alvert, XXII, 233.

Pont (le seign. de) conduit la cavalerie du duc de Bourgogne contre les Liégeois et le comte de Peruvez. VII, 243.

Pont (le marq. Du), fils du duc de Lorraine, est envoyé avec un secours d'hommes aux ligueurs de Pa ris, XXXIX, 272. Composition ac-

cordee par ce prince à la garngon. du château de Jametz, 273. Il retourne en Lorraine, 288.

Post-a-Meusson (le mara. de) et les Allemands et les 📖 la lleuse, contro la foi qui leur se promise, 314, 345

PORTARY, gentille de la Bentil inguenut, a la tôte tranchée p

ėus:

Post-sur-Metwicas (le), à Pa-

Post-nz-C (attaque da) : par elle est conduite, détails à co es

P

PRATHORNY (le seign. de) C n merechal de Leutres d'i ter dans Cremone ther dans Cremone pour gar at the place, XVII, 383. Est fidi la remettre par expit**ulation,** . Défeit les Anglais près de chil. de Fressin , 397- Comment II i 18to aux cunemis dans la Pinte. nous cours de grande den Entreprend de exemiler Ton nant il expense cette et s; combet qui en fat le suite, a sent il mourt dans le chiti edia, 476.

Pasteinavo (le comte de), se mil de M. de Schomberg, tre et d M. de Saint-Michal, second de

de Camdele, L. 658.

Poetrieu (le sénéchal de), de maert avec Olivier de Coltivi, le itard de La Chapelle et Mathacia soot, fuit une entrepris ny coonpé par les An et or rend coster de le ville,

iii., 494. Pour-c'Anné (în seign. de) est é à la buteille de S.-Aubin, XIV,

Pontatuan (le comie Franç. de) 1880 avec quidque seigneme finanece italians une li het que le roi de Pra r ne soit transféré he ahi de Mila a, XVIII, a.

Poss (le cardinal), an anvoyé par la Papa aspeta do l'Em-

pereur et de son lils Plulippe pout France, XXX, 24. (Mam. de Du Villare.) — YXXI, 230. Il fait de BORTON ije. Mar, pry **to** 1

Puscucouny (J. de), avocat an strout, défend le migneur de li oct des crimes de vanderie; an es de l'Inquisition qui ontes 6 les vandois ; obtient l'élang 1 de seign, de Benefort et s les jog

, II, gs. de), mourt d'un escès de colère

de), moure a un conscionad par les reproches que le fait le Rai, XLV, 64.

Peptan, homme mei famé, est et voyé par la Reine mère en prince é Conde pour les faire des propes des poupes de maix, qui restant sons effe Lione de paix, qui rement e

XXXIII, 437.
Pearze (Philippe des), ches
de la Ste.-Chapelle et poice, ob
pour J. A. de Thou la survivea sident à mertier, XXXVII,

Pontus (le marq. de) dos cardinel de Richeleu son se la manière dont on port réduies le protestans du Languedon; est avi est approuvé et miri per le Roi, Li 186. Il est toé ou riege de Priste est appround et mairi ; 186. Il est toé est min 188.

Parto (le comto Pietre de), a ble de Vicence, est attiré dessus ville de Burges par le complet d'unrehand de catte ville; il y d blassé à mort ; détails our attle s faire, XX, 460 et miv. Pouroganano (Hernmade), ge

vern, de Doucleus p entroprend de se su la ville d'Amiene: « cute cette entreprise, XLIII., 31 et suiv. Il se prépare à défendité ville coutre l'acmés du Roi, 336. 2 lettre au cardinal Albert sur le su tra 14 current tres de leurs sermons, N.L.V., 393 et soiv. Sur le bruit que

de Rot ne veut point de paix, ils mmme qu'ils no doivent espèrer . Long vomusent des injures conti s do dini, qu'ils savent dupuse a softit emthologue, comment les um et l tres le traitent, 129 Le curé e S. Severis appelle plusiours four des a sermon les Seize larrons et vileura, on le furce de descendes e charre par le bruit des cloches qu'ou fast sonner, 132. Infamies d'un peldacateur italien contre le Roi, 13%. Les predicateurs exhortent a pen Dieu pour Chartres permon reme quible du cute de S-Andre sur su ajet, 13g. La Faculte de theolog ablee un vou a Notre-Dame s Chartres pour y aller a pied, su o un la ville ue sont prise, 140. Dichainement des producateurs contre les pulitiques, apres la prise de Chartres, tous demandent qu'on les 143 lle c'en prenuent and au duc de Mayenne, qu'us aces , 144. Décla du por le parl

S. L'évêqu

1. 通行的

qui a park contre enz, et le prient de le chasser comme un mutin, 281. Boucher excommune ceux qui venient que le Roi se converti Nose dit qu'il fiest fe pai refus i, 3g6. Le outé de S-Az ella la roi de Navi

494 qui sont dans le parlement, 442. Les prédicateurs des deux paris déclament les uns contre les autres, soit en faveur du Pape, soit contre son autorité, 449. Le curé de S.-André crie contre la trève, et contre ceux qui demandent à aller à S.-Denis pour l'instruction du Roi; celui de S.-Germain prèche dans le même sens; Lincestre dit au coutraire qu'on ne peut refuser l'instruction au Roi, et que la trève est chose indifférente, 457. Le curé de S.-André dit qu'il faut poignarder les politiques, 461. Boucher invective contre le parlement, et reconnoit le duc de Guise pour roi, 462. Le curé de Saint-André loue et exalte l'élection du duc de Guise, 466. Il va se plaindre au president Le Maistre de ce qu'il a assiste à l'arrêt du parlement pour le maintien de la loi salique; réponse du président, 467. Des excommunications sont jetées aux prones des paroisses de Paris contre tous ceux qui assisteront aux cérémonies de la conversion du Roi à S.-Denis; dechainement des prédicateurs, 476. Disputes, querelles, duels à l'occasion de cette conversion, 478. Des curés de Paris prèchent contre le Roi, 479. Menaces et projet de l'assassiner, 480. Sermons du curé de S.-Eustache, de Commolet, Boucher, Guarinus, contre l'abjuration du Roi et contre le duc de Mayenne, 496. Autres sermons du même genre, 501. Un jésnite dit en chaire que quand même un ange viendroit du ciel pour dire de recevoir le Roi dans la communion de l'Eglise, cette ambassade seroit for t suspecte, 505. Le curé de S.-André dit que le Béarnais est allé au prêche deux fois depuis :a conversion, 506. Le curé de S.-Germain plaint Barrière, exécuté pour avoir voulu attenter à la vie du Roi, 516. Le prieur des Carmes appelle plusieurs fois le Roi coquin, et excite le peuple à s'en défaire; Commolet prédit la guerre pour cent ans; Guarinus dit que la ville d'Orléans est plus hérétique

que Genéve, perce qu'elle demnde la continuation de la trève, 517. Le cure de S.-André-des-Arcs (at dire à la présidente Seguier que n elle vient à sa paroisse, il lui sen affront, 522. Il recommande M. de Nemours dans son sermun, 527. Le curé de Saint-Germain annonce et chaire, comme une bonne nouvelle, qu'on ne recevra point à Rome k duc de Nevers, qu'il appelle son, 529. Quelques curés de Paris lisent en chaire un billet du légat, qui leur annonce que le Pape n'a reça M. de Nevers que comme duc d nou comme ambassadeur ; les autre refusent de le lire, même Boucher, 530. La plupart des prédicateurs prêchent l'histoire d'Ahod, qui tra le roi Eglond; Commolet compare le duc de Mayenne à ce roi Eglond, qui étoit un gros pourceau comme lui, 538. Ils recommandent à la fin de leurs sermons les deux imprimeurs constitués prisonniers pour le livre du *Manant*, et déclament contre la justice, 541. Redoublent d'efforts pour soutenir le partide la Ligue qui s'écroule, 562. Un cordelier préchant le jour de la Circoscision, dit qu'il faut bien d'autres couteaux que des couteaux de pierre pour circoncire les politiques, 572 Le curé de S.-Germain dit qu'on a's que faire de trève ni de paix , 585. Celui de S.-André prêche contre les quatre présidentes de sa peroisse, 586. Les prédicateurs fout dire force Pater et Ave pour remercier Dica de la levée du siége de La Ferté-Milon; Guarinus continue de précher contre le Roi, 596. Le curé de 8.-Germain l'appelle l'archidue de Ge*nève*, 597. Nonobstant le pardon que le Roi lui a octroyé, il prêche encore contre lui; est envoyé au Fortl'Evêque; est relaché par ordre da Roi; quelques prédicateurs de la Ligue préchent pour Sa Majeste. XLVII, 11. Plusieurs curés et prédicateurs de Paris sortent de la ville par ordre du Roi, 37. Les prédicateurs des deux communions exhortent unanimement le peuple à la oncorde, et font tous l'éloge du feu oi Henri 1v, XLIX, 19.

Paédennence des nois de Frances de la): autorités qui établissent ette prééminence, III, 426. La hause estume que les Grecs avoient des sis de France au temps d'Alexis lomnène a passé jusqu'aux derniers idoles, 431. Réfutation d'un passes de l'historien Cinname au sust de l'entrevue de Louis vii avec empereur de Constantinople, 432. Idaircissement donné par occasion ur un point d'histoire qui concerne e autore roi Louis vii, 439.

Paisent (le capit.), commandant matre galères, bat une flotte anlaise près de Brest, XVII, 238.

Passens, dons annuels que recenient les rois de France dans leurs memblées solennelles, 111, 78. En moi consistoient ces présens, 81. Les monastères n'étoient pas exempts len faire; quels monastères en mient dispensés; à quoi servoient es presens, 83.

Parser de seign. de), un des chefs as bandes qui desoloient la France ma Charles-le-Sage, IV, 323.

Parsar le (seign. de), grand séáchal du royaume de Naples pour ren de France, attaque les troues conduites par le comte de hamberin, et les met en deroute rés de la ville d'Yole, XIV, 306.

Pattennan au trône de France, Pexclusion de Henri de Bourbon: mrs noms, XLVI, 319.

Patras-Jean : l'instoire de ce rince paroit fabuleuse, II, 333.

Prévost (J.) est envoye en amassade auprès du comte de Charois, XIII, 367.

Parvost (Jean), curé de Sainteverin, est tire de la presse par emant, un des Seize, qui le reanduit en sûrete chez lui, XLVI, 6. Sa mort; la cour du parlement i la Paculte de théologie assistent son convoi, 258.

Paraur, duc des Sienmbres, vient établir en Gaule, qu'il appelle rance. V. 252.

Patr le sieur de l, capitaine, se

rend maître des châteaux de Rossignol, Villemont et Chigny dans le Luxembourg, XXXII, 196.

PRO

Pare (Emar, seign. de), aidé des Genevois, s'empare d'Alexandrie, XVII, 260. Est arrêté comme complice du connetable de Bourbou, A14.

PRIMAUDIE (Franç. de La) est décapité pour meurtre de guet-àpens sur la personne de Jean Du Refuge, seigneur de Galardou; le duc d'Alençon intercède en vain pour lui, XLV, 190.

Primaught (le capit.), breton, se voyant investi par dix navires anglais et ne pouvant se degager, se fait sauter avec un navire ennemi, XVII, 238.

PROCE-SIORS de la Ligue, XLV. 391. Le chevalier d'Aumale y assiste, jetant des dragées musquees oux demoiselles qu'il reconnolt, 392. Autres processions des feuillans, capucins etautres gens d'Eglise armés, qui vont demander la bénédiction au legat, XI.VI, 41. Quatram fait sur cette procession, ja. Autre procession faite a Notre-Dame, à laquelle assistent les paroisses, couvens et chapitres de Paris, 48. Procession à Notre-Dame ou rejonissance de la levée du siège de Paris, 94. Procession generale pour remercier Dien de l'argent que le Pape promet de fournir tous les mois pour l'entretien de la guerre, 124. Autres processions pour demander la delivrance de Chartres, assiégee par le Roi, 125 et 126. Procession de 5,000 petits enfans pour prier Dieu de benir le pretendu secours qu'on envoie à Chartres, 142. Les habitans de Saint-Denis font une procession generale pour celebrer l'anniversaire de leur delivrance de la conjuration de la Ligue et des ligueurs, 233. Les ligneurs font a Parts one procession pour celebrer l'auniversaire de la journée des fari nes, 237. Autre procession generale où l'on porte les châsses de S. Laur-, de S. Denis et ses compagnons, 538. Procession des religious mendans

à la Ste.-Chapelle; de la chambre des comptes à l'église des Augustins, 239. Procession générale pour demander à Dieu de favoriser l'armée de la Ligue, qui s'avance près de Rouen en ordre de bataille, 240. Autre procession, à la nouvelle qu'une bataille doit être livrée, 242 et 277. Procession générale pour la tenue des Etats; le duc de Mayenne y assiste, 322. Autre pour célébrer l'auniversaire des Barricades, 391. Magnifique et dévote procession à Notre-Dame; le prédicateur Boucher y exhorte à prier Dieu pour l'heureux succès des Etats et pour l'élection d'un roi catholique, 410. Procession générale en mémoire de la levée du siège de Paris; le lègat y assiste, 514. Les Seize font la procession de la transfiguration du diable de saint Michel, 520. Procession générale à laquelle assiste le Roi et tous les ordres mendians, les jacobins exceptés; joie du peuple, XLVII, 16.

PROCUREURS et Avocats: énigme

sur cux, XLVIII, 221.

Paodiges arrivés en 1593 en Al-

lemagne, XLII, 93.

PROESSES DE DUGUESCLIN, OUVRage plus étendu que les Neuf preux, mais plus court que le roman de Trueller, IV, 14.

Paost (Jean), praticien, est assassiné par des voleurs; cet assassinat occasionne un procès entre la mère du défunt et son hôte Bellanger; le Roi et le duc de Savoic assistent à

la plaidoirie, XLVII, 262.

PROTESTANS (les) ne s'assemblent pas seulement pour l'exercice de leur religion, mais aussi pour les affaires d'État; prennent la résolution de perdre les Guise, XXXIII, 45. La conjuration d'Amboise ourdie à Nantes en est le moyen et le but, 47. Ils répandent des libelles contre ces princes, et s'efforcent de gagner les protestans d'Allemagne, 63. Après la tenue des États d'Orléans, ils reprennent courage et se rallient dans leurs assemblées, 137. Présentent au roi Charles 1x une requête, qui est renyoyée au parlement, 138. Debats

qu'elle occasionne dans cette cor, 139. Edit du mois de juillet dont elle est suivie, 140. Justification de cet édit, 141. Les protestans, contre les dispositions qu'il renferme, s'asemblent en public, et disputent hautement sur la religion, 143. Presentent une autre requête pour avoir des temples, 144. Excès qu'ils conmettent dans l'église de S.-Médard, au faubourg S.-Marcel de Paris, 152. Ils deviennent plus hardis dans leus prédications; leurs invectives contre les catholiques, 155. Ils rejettent tous les ornemens d'Eglise, 156. Nécessité qu'il y a d'imposer 🛰 peuple par le culte extérieur, 157. Troubles à Cahors et dans d'autres villes de France à leur occasion, 164. Ils se réunissent à Orléans et s'y fortifient, 172. Elisent le prince de Condé pour leur chef, 173. Se préparent à la guerre, 179. S'emparent d'un grand nombre de villes, 180. Publient une réponse contre le cardinal de Lorraine, 187. Suspresnent la ville de Toulouse, d'où is se retirent ensuite, et s'emparent de Montauban, 188. Se disposent à se défendre à Orléans contre l'armée du Roi, 189. Horribles excès qu'ils commettent, 192. Ils adressent un libelle aux Flamands pour les soulever contre le duc d'Albe, 368. Font imprimer et répandre un ouvrage dans lequel ils s'efforcent de démontrer que la nécessité les contraint à recourir aux armes, 371. Leur projet de surprendre le Roi et la cour à Monceaux, 373. Saccagent Mussy, Crevant et autres villes de Champagne, 407. S'emparent de Sisteron, de Nismes, de Montpellier, 408. (Castelnau.) — Ils abattent à Annonay et dons tous les lieux environnans les croix, renversent les autels, brisent les images, XXXIV, 305. Sous la conduite de l'amiral de Coligny, ils commettent mille desordres en traversant le Languedoc, le Vivarais, le Forez, etc., 313. ( Mém. de Gamon.) — S'emparent du fort S.-Pierre de Montpellier, en saccagent l'église, et se livrent à d'an-

205 exces, 345. Persécution contre es catholiques, 346. Ils sont malraites par le peuple de Carcamonne, 48. Ils se samment de Maguelonne, de ils ruinent les antiquites et les épulcres ; sont chasses de Toulouse er les catholiques; renferment à etpellier dans la prison de Saint-Marre les estholiques qui ne vont es au préche, 350. Lors de la paix emelus en Prance, et par loquelle m prêtres et ecclesissiques dechant être remis dans leurs églises 6 hions, les protestans ruinent l'in-frieur des églises de Montpellier 6 en brisent les cloches, 36: (Phippi.) — Plaintes qu'ils adressent au mi en :507, XLIII, 300, (Cavet.)— = :597, XLIII, 390. (Cayet.)mdant la suspension des hostilites, il mottent à contribution plusieurs illes, XLV, 131. (Mém. de L'Esmile.) — Les protestans du Bearn, mités par M. de La Force, s'assement à Castel-Jaloux, puts à Orhan, L. 416. Tendent visiblement o ceux de France à former une publique, 417 Après le depart du in hors de la trayenne, ils forment Be mouvelle anemblee, 495. (Formay - Marcul.)

PROUTILLE, sergent-major d'Anome, qui a'est range du parti du no de Longueville, est amassiné à aniens : pourquoi, le, 287. Paovane, seign, de la Nonvalaise,

e cange du parti du Roi, et lui edte serment de fidelite avec pla-

erons, XXIX, 86.

Prevence (le capit.), comman-ent de la ville de Monopoli, est unque par les Venitiens, qui prenat cette place d'assaut, la pillent t la metteut a sac, XIV, 269

PREDENT de neur), beutenant de L le grand prieur de Vendôme a lam, prend des mesures pour assi-er le château de cette ville au parti le la Reme mère, L. 470.

Para (le seign, de ), commandant la place de Bourges au nom du Roi, refuse de la remettre aux princes mécontene; pendant qu'il la défend, il est tué d'un coup de vireton, VIII,

Panulures (le comte de), chambellan du duc de Bourgogne, joûte au mariage de ce prince, X, 354.

Prirrez (Louis), de Lucerne, com-mandant des 6,000 Suisses appe-lés à Mesux auprès de la cour, fais prévaloir dans le conseil du Roi l'avis du duc de Nemours, pour qu la cour se rende sur-le-champ à Paris , XX, 135. Proide intrépidité de sa troupe, qui cunduit le Roi à Poris , 126

Puerr, financier, recherché avec d'autres par la chambre de justice, est ajourné à comparolire, XLVIII, 55. Singulière entrevue avec son

rapporteur, 56.

Pricareann entre de nuit dans le château d'Angers, et se rend maître de cette ville pour le Roi , XXXIII. 198. Pait diverses entreprises sur La Rochelle, 191 Reprend Marans our les huguenous; est mis en déroute par La Noue, 195.

Pensano, bourgeois de Paris, prêse sa met-un aux reunions des royalu-

ten, XX, 259.

Pethacaras et La Cosanenz, comfidens de Monsieur, reçoivent de magnifiques promettes pour détoutner ce prince du parti de la Reine mère, I.I., 178 Se plaignent de ce qu'on ne leur tient pas ce qu'on leur a promis, et portent Monsieur à aller chez le caedinal de Richelieu lui declerer qu'il renonce à son amitié, 179. l'nylaureus est arrête au Louvre ; pourquot, 197

Pranac, avocat du Ros, est nomme, par lettres de justion expresses, naiene président de la grand cham-

bre, XLV, 157.

Q

QUABACONDON, emper. du Japon, sur un ordre de son oncle quitte la ville impériale, et se retire vers les bonzes; il reçoit là son jugement de mort, et se fend le ventre avec quelques-uns des siens, XLIII, 323.

QUARTIER (Robert Du) prend la

croix, I, 102.

QUATOREE (le nombre), fatal au roi Heuri IV; recherches curieuses sur

ce sujet, XLIX, 121.

Qué (Thomas), écuyer anglais, propose à Jacques de Lalain une entreprise d'armes, IX, 450. Défend cette entreprise au vieux Marché de Bruges, 459. Blesse son adversaire, 462. Est renversé à terre, 463.

Quétus et Mauginos, mignons du Roi, se battent contre le jeune Entragues, Riberac, Livarot et Schomberg, au marché aux Chevaux; ils meurent des suites de ce combat; Quélus est visité souvent par le Roi, XLV, 167.

QUENNEDE, capit. écossais, accompagne Labire dans son entreprise contre les Anglais au siége de Montargis, VIII, 126. Met le feu à une

partie de leur camp, 127.

Queus (Le), jeune avocat de gran-

de espérance, meurt de pleurése à 29 ans, fort regretté au Palais, XLVII, 369.

Quirçat (le sieur de), condamné à mort pour s'être hattu en duel avec M. de Nevet, sort du royanme; le sieur Nevet, tué dans le combat, et pendu par les pieds, L, 397.

Quinson (le capit.) est tué au sige de Cental, qui se rend aux Impi-

riaux, XXX, 214.

QUINTAINE, exercice militaire inventé pour ceux qui se servoient de la lance dans les joûtes; description de ce jeu; il fut connu des Gres, III, 157. D'où vint à cet exercice le nom de quintaine, 158.

Quinini (Léonard), provédites de Venise, conduit une flotte des le port de Constantinople, laquele défait la flotte de Vatace, I, 491.

Quitar (le sieur de), commandes troupes de Genève, s'empare de Gex et autres places, XXXIX, 189. Assiège le château de Thouse, et s'en rend maltre par composition, XL, 207. Preud la ville et le château d'Esvian, 208. Contribue à la victoire remportée à Monthou se don Amédée, 210.

R

RABASTEN (le sire de) assiste le duc d'Anjou au siège de Tarascon,

IV, 46o.

RABELAIS, bénédictin et cordelier, puis médecin, obtient une chaire à la Faculté de Montpellier; son caractère léger et son esprit licencieux ne l'empêchent point de s'occuper d'études sérieuses, XVII, 110. (Introd.)—Lettre plaisante de lui, XLVIII, 219. (L'Estoile.)

RABUSTIN (Ame), seign. d'Espiry, defend un pas d'armes, près de Dijon, contre Nycot de Villette, IX, 344. Offre de disputer le pas d'armes tenu à Châlons-sur-Saôns par Jacq. de Lalain, X, 27. Commande l'aile droite à la bataille de Grave, 144. Charge vivement les Gantois, 146. Est tué au siège de Beauvis, 282.

RADUTIN (Franç.), homme d'armes du duc de Nevers : idés de ses Mémoires; il excelle à peindre les sièges et les batailles, XX, 13. (latrod.) — Incertitude sur la date de sa naissance et sur celle de sa mert; il fait sous le duc de Nevers toutes

campagnes du régne de Henri II; itant le gouvernement de Noyers; in, selon quelques-uns, l'airul ou rand-oncle du celebre Beasyutin, XXXI, 3. De quoi j mposent ses Commentaires; il y e un tou de franchise et une Mine qui inspirent la confiance; refeite sont pleins d'interêt et de slow; on peut las reprocher trop modestie, 4. Qualites de son styelquefois il s'élève au ton de le étie . 5. Il est le con de le ; & excelle dans les descriptions; a, 5. Il est le seul écrivain du nue qui parle avec eloge de Char-Quent; son humanité dans les reuns de la guerre, 6. Il donne male details our l'abdication Lapereur, 7. Les premiers lim de sei Commentaires parurent a555, les autres en 1559; une kion complète fat fotte en 1575; sk orlie que les editeurs out au-B. S. Motifs qui ont engage l'aum'à écrire, épître au dus de New, g. Personnes qu'il a consulteer me quelles dispositions et avec l scrupule pour la verste d'a écrit ; mon de l'auteur, 15. (Vonce.) RACER, capit, du parti du lloi, fast prisonnier au siège de Craon, **₩**, 69.

Ranguare (Matthewde), du peranglau , nomte a la baunile de

mtvallais, V, - 5 Ramingrat: P de) est commis per mpereur Henri à la garde d'Au-

pople, 1, (aa

Ranger (J.), trésorier des guerp no duche de Normandie, vient à **Pio am**oter aux joûtes qui furent as deviat l'hétel du Roi aux Tourlas, details sur ces johten, XIII, 3. Raguser y compt 5 lances, 3-5. Rainenac de sire des se distingue in bataille de Pontvallain, V, 86. Rarsof Japengo de conduit la malerie du duc de Bourgogne conwiles. La geora et le comte de l'eru**en,** VII, 1/3.

Regenuer de are de' se dutingne la bataille de Cocherel, IV, 268. RAMASSOT (le capit.) communide

10,000 Espagnols à la bataille de Rarenne, XVI, 15.

RAMBOUILLEY (le sieur de) est tué dans une sortie de la garnison de

Facca, XXX, 138.

RAMBOUILLET (le sieur de) est envoyé vers le roi de Navarre pour l'exborter à se faire entholique, XXXVIII, 316. (Cayet) — Il est depeché par la Reine pour aller en Pologno féliciter le Roi et le prier de revenir promptement en France, XLV, 93. (L'Estoile.)

Ramounes (le capit) enlève un parti de legueure prés de la ville d'Eu, XLIV, 558. Enlève un con-

voi de 200 boufs, 589. RAMESTON (messire Thomas) est fait pruonnier à la betaille de Pa-tey, VIII, 188.

Rauruca (le sieur de) est blessé rés du Roi se combat de Fontaine-

Prançaise, XXXV, 408.

RAMSAT, page dit roi d'Econe, souve la vie à ce prince attaqué par les comtre de Gaury, XXXVI, §5§.

RANGE, secrétaire du roi de Navarre, repand de fausses nouvelles à Villefranche contre le parti da Ros; Montluc le fait rechercher pour le faire pendre, XXII, 40.

RANGON DE S. LOUIS: évaluation des former marcs d'argent misquels les historiens la font monter, III., 355. For quels deniers elle fat.

prior , 3 (6.

RANCUM (Geoffeoy de): son ressentiment contre le comte de La Marche s'eteint tout-à-coup en voyant co ungoeur demander par-

don su Rot, II, §13. Rannan le sieur de), gouverneue d'Auvergne, se declare contre le Rot, XXXIX, 98 Converge une assemblee des trois États a Billom; discours qual y tient pour la lague, 79 Il fait publier une declaration contre les villes de Glermont et de Montferrant, No. Comment if so rend maître de la valle d'Issaire, Jig. Il est bler e à la bataille firree res de cotte ville, meurt de ses ldesoures; details our cette beteille, XL, foret war.

RANGON (le comte Guy de), licut. général en Italie, d'après les ordres du Roi réunit toutes les troupes françaises à La Mirandole; fait et ordonne de nouvelles levées, XIX, 85. Part de La Mirandole avec toute son armée, 183. Se rend près de Gènes pour surprendre cette ville, 184. Livre un assaut à cette place, 187. Ordonne la retraite, 188. Se porte sur Carignan, 190. Ses démélés avec le seign. Gaguin de Gonzaves, 248. Il fortifie Pignerol, 256.

Rangon (le comte Claude de) est fait prisonnier avec le comte de S.-Paul et conduit à Milan, XVIII, 86.

RANSSY (M. de) se fait tailler cinq fois de la pierre; son admirable patience, XLVIII, 364.

RAOUL DE TABARIE VIEDT de la Palestine à Constantinople, I, 324.

Rapheria est pendu à Paris pour conspiration contre la ville, XLVI, 16. Blanchet, Scrouse et Servin subissent le même sort pour la même Cause, 17.

RAPHIN, un des seize, exilé en Espagne, découvre à l'ambassadeur de France les mences de Loste, principal commis de M. de Villeroy, XLN II , 440.

Rapin (Nicolas), prevôt de l'hôtel, est chasse de Paris comme bon serviteur du Roi, il se venge de cette injustice par des vers, XLV, 368. Arrête dans un cabaret quatre buveurs qui disent des injures du Roi, XIVII, 172. Est un des auteurs de la satire Ménippée; fait des vers sur sa mort huit heures avant de mourir, XLVIII , 109.

Rasoin (Jean), écuyer de Hainaut, défend le pas d'armes tenu à Châlons-sur-Seône par Jacq. de Lalain, X, 22. Est blessé au siège de Schendelbeke, 135.

Rasse (le seign. de), gouvern. du château de Hesdin, rend cette place par composition au sieur de Reux, XXXI, 157.

RATHELLT (messire Jean), cheval. anglais, commande à Paris en l'absence du duc de Bedfort, VIII, 213.

RATISBORNE, ville de Souabe :

description de cette ville, XIII 421. L'empereur Rodolphe y convoque une diete en 1594; noms des princes qui y assistent, 422. Entre magnifique de l'Empereur dans cette ville . 423. Ouverture de la diète, 426. La guerre contre les Turcs y est proposée, 429, ainsi que la paix de la Flandre et de la Westphalie; l'abréviation des procédures à la chambre impériale de Spire, 430; la resonte de la monnoie et le renouvellement de la matricule de l'Empire, 431. L'Empereur y donne l'investiture de l'électorat de Cologne, 472. Résolutions prises à l'égard des propositions faites, \$3\$.

RATRIVIL (le cardinal de) épouse, au nom du roi de Pologne, la file ainée de l'archiduc Charles, XII,

194.

RAULET (le sieur Du), gouverneur du château de Vaudreuil pour le Roi, pénètre dans Louviers à l'aide du capitaine Marin, et contriber à la prise de cette place, XL, 248. Est fait prisonnier dans une embucacle et conduit à Rouen, XLI. 3a

Kaulin (Louis), seigneur de Prisely, est tué à la bataille de Grand-

son, X, 395.

RAVAILLAC (François) assanise Henri iv dans la rue de la Féroenerie, XLVIII, 426. Est arrête et conduit à l'hôtel de Retz; son sass froid, 427. Autres détails sur cetatsassinat, 449. Il est conduit de l'hittel d'Epernon à la Conciergerie; acharnement du peuple contre lui, XLIX, 7. Résolution prise au parlement sur les tourmens à employer contre lui pour lui arracher la vérite, 14. Son premier interrogator re; la menace de faire mourir cruellement toute sa famille ne peut l'induire à confesser plus qu'il 3's fait, 17. Détails sur son exécution, 21 et suiv.

RAVENNE (bataille (le), où Gaston de Foix est tue; noms de ceux qui y sont ou tues, ou blesses, on prisonniers, XVI, 53.

RAVESTEIN (Philippe de), commandant la flotte française qui devois balancer l'influence maritime des Espagnols, va dans les mers du Levant concourir à une entreprise formée contre les Turcs, laquelle n'aboutit à rien, XV, 48. (Tubl. du règ. de Louis x11.) — Il est envoyé de la part de Charles d'Autriche pour convenir d'un lieu où les députés des deux princes se rendrout pour terminer tous les différends, 272. (Mein. de Bayard.)

RATHOND VI, comte de Toulouse, accusé de partager les erreurs des Albigeois, contribue à les répandre; meurt avant que la querelle soit décidée entre lui et Samon de Mont-

fort, II, 36.

RAYMOND VII, comte de Toulouse, ennemiredoutable du gouvernement de Blanche de Castille, II, 24, n'assiste pas au couronnement du jeune roi, 20 Repousse foin des murs de Toulouse Imbert de Beanjen, commandant des troopes royales, 31. Veut negocier avec la Régente, et prend pour mediateur le comte de Champagne, 36. Traité qu'il conclut à Paris, 37. Il se réconcilre dans l'église de Notre-Dame, 38. Sa mort, 88.

RATHORD (Louis) est nommé page de Jeanne d'Arc., VIII., 268.

RAYMONNET (le capit.) est blessé au travers du genou à l'attaque du fort Basque près de Naples, XVIII, 62. Comment il sauve la ville de Turin d'une surprise tentée par César de Naples, XIX, \$11. Il est blessé dans cette occasion, \$12.

RAVE (le seign. de ), de concert avec le seigneur de l'enumanoir, aide le seign de Lore à se rendre maître de la place de Ramefort en Anjou, VIII, 122. Tous deux lévent une armée et vont attaquer le château de Malicorne, qui est force de se rendre, 123 Attaquent et prenment d'assaut la ville de Lude, et font prisonnier le chef anglais, nomme blanque borne, 121 Raya accompagne Jeanne d'Arc jusqu'à Blois, 158 Se rend a Sully auprès du Roi, 184

liemor est arrête primuluir a

Rome pour un libelle diffamatoire contre M. de Villeroy, XLIX, 120.

Remouss (Fahien), envoyé au secours de Neuchâtel en Norman-dir, est retenu prisonnier par le duc de Parme, en conséquence de la capitulation de cette ville, XXXVII, 468. Il est renvoyé au Roi, qui lui commande de lui dire ce que le duc pense de la dernière action de la guerre, 469.

REBOURS (le présid.) a la jambo rompue d'un boulet de canon tiré des hauteurs de Montmartre; calembour des prédicateurs de la Ligue

à ce sujet, XLVI, 50.

REBREMETTES (J. de), seigneur de Thibaville, combat à la lance et à la hache contre un écuyer de l'hôtel du bàtard de Bourgogue, X, 217.

REBREUVES (Blanche de), fille d'Antoine de Rebreuves, d'Arras, est amenée à la cour du Roi par son frère Jacques, qui devient écuyer tranchant de madame de Villequier, XI, 45. Rôle qu'elle y joue, 46.

RECTEUR (le) théologien préche seditionsement coutre la paix et le

repos public, XLVIII, 23.

Renta (Melchior), gentilh. silesien, defend le château de Varadin en Transylvanie, assiege par les Tures, XIVII, 237. Il les force à lever le siège, 240.

Reportes fortifices, employees pour la première fois au siège d'Or-

lcans, VIII, 33.

Restar (M. de), capitaine au régiment des Gardes, desend un moulin situe dans un marais, malgré le seu d'artillerie des ennemis, LI, 248.

Réagnes (de la): à qui elle devroit être confice; danger de la donner aux femmes et au premier prince du sang, s'il a en même temps le commandement des armees, XXIV, 230.

Reguen M), maltre des requêtes, envoyé en léarn pour faire executer les arrêts du conseil, y est si maltraite qu'il revient à Dax sans avoir pu executer les ordres du Roi, L. 117

RESEART, procureur au Châtelet

est constitué prisonnier pour conspiration contre la ville; est condamné à mort; appelle de cette sentence, XLVI, 50. Est pendu, 51.

REGRAULT DE BICHERS, Maréchal du Temple, voyant un de ses chevaliers renversé à ses pieds par les Sarrasins, ordonne à sa troupe, maigré la défense du Roi, de fondre sur

les ennemis, II, 228.

REGNAULT DE ROYE donne avec Boucicaut le spectacle d'un combat à l'hôtel de S.-Paul, VI, 220. (Tabl. du règ. de Ch. r1.) — Il accompagne Boucicaut à Venise, à Constantinople auprés du sultan Amurat, en Hongrie, 421. Le quitte pour se rendre en Prusse, 422. (Boucicaut.)

REGNAULT DE VELOUX, gentilb. du Poitou, attaché au comte du Maine, est écartelé aux halles de Paris comme coupable de manœuvres contre le Roi et la chose publi-

que, XIV, 15.

Reignië (le capit.), prisonnier à la Conciergerie comme politique, s'évade avec Levas-eur, qui a tué Selincour, XLVI, 164. Sorti de S.-Denis pour picorer, il est tué d'un coup d'arquebuse, 237.

Reignier, évêque de Troyes,

prend la croix, I, 100.

Reignier de Susanville, tué à la bataille de Pontvallain, V, 82.

REITAES (les), milice allemande: leur manière de combattre, leur réputation; les gentilshommes français envoyes à leur école, XXIV, 38 r.

RELATIONS de l'Angleterre avec la France sous le règne de saint Louis:

ce qu'elles sont, IV, 53.

REMORRET (le cadet de), capit. gascon, défend la place de Malaunoy, qui est emportée d'assaut par les Allemands, et lui-même est pendu par ordre du duc d'Autriche, XIV, 90.

Remusio (Paul), vénitien, auteur d'une histoire de la conquête de l'Empire grec, où il a fondu les Mémoires de Ville-Hardouin, I, 6.

REMAUD, comte de Boulogne, fait prisonnier par Philippe-Auguste,

est renfermé dans la tour du Louvre, 11, 25. Meurt dans se prises au commencement de la régener de Blanche de Castille, 33.

RENAUDIE (La), espèce d'aventerier, est le chef apparent du complet formé par les princes du sang contre la cour; quel étoit le but secret de ce complot, où en étoit le foyer; inprudence que commet La Renaudie, XX, 88. Il se rend à Amboise avec les conjurés, qui tombent sous les coups des catholiques, 89. (Introd.) — Sorti des prisons de Dijon, il devient chef de la conjuration d'Anbuise, XXIV, 262. Enrôle 700 hummes; but de la conspiration, 263. Comment elle est découverte; la Renaudie est tué, sa troupe défaite; neuf ou dix capitaines ont le tête tranchée, 264. Maladresse des princes qui entroient dans la conjuittion, 265. (Mém. de Tavannes.)

RENAUT (Guill.) poursuit et alteint le comte de Suffolck, qui k fait chevalier avant de se rendre

prisonnier, VIII, 183.

RENCE DE CÈRE, baron romain, entreprend le siège d'Arone, su le lac Majeur, XVII, 441. Après d'inutiles tentatives, est sorcé de se retirer avec perte, 442. Repere & fortifie Marseille, 454. Est envoye avec André Doria en Sicile, à la tête d'une flotte; assiège Sassari en Sardaigne; revient à Génes, XVIII, 65. Est envoyé à Naples, puis dans l'Abruzze, pour faire des levées d'hommes et d'argent, 70.

REEDAN ( le seign. de ) enlêve un grand butin anx ennemis devent Metz, XXXII, 363. Rompt une hace avec l'espagnol don Henrique Meurique, et demeure victorieux, 369. (Siège de Metz.) — Est blesse à la prise du fort Sainte-Catherine de Rouen, XXXIII, 209. (Mem. de

Castelnau.) René, roi de Sicile, apprenant la défaite du duc de Bourgogne prés de Grandson, abandonne son parti et se réconcilie avec Louis zu; conditions avantageuses qu'il en obtient,

XII, 202.

René tr, duc de Lorreine, envoue lier le dac de Bourgogne devant Mis, XII, 110. Défait le des de urgogno devant Naucy, 236. Vient mander a Charles von le deché Ber et le coesté de Provence, XIII, 3. Obuent le duché et une semme d'argent pour le comté, 4. **ap**pelé par le pape Innocent viit un trône de Naples; se met en routot est arrêté dans sa marche par erdre du Roi, 6. (Mém. de Commer.) -Se plant aux Etate géneraux d'a-uir été depouille par Louis x1; reunando la Provence et le duche lo Dar, XIV, 145. Embresec le parti in mecuntans, 165. (Tabl. du rig. 📤 Ch. riii.)

Runt ( messire), italien , un des mreaux de la S.-Barthelemy, se distingue par ses crumtes et ses vols; an trade fin, XLV, 77.

Ranca (mad.), seconde fille de Louis xri, cet mariec à Hercule, lile «Alphones, duc de Ferrare : son enractere, elle adopte les opinions nouvelles, XVII, 101. Devenue sou-Versing per la mort de son besepere, cile ouvre un asyle sun Franda protestana persecutes, 197. Sea Mier qe ne horizoit teknet en France, 12ft. (Introd.) - Elle meurt à Montargue; sa reponse au duc de Guse, qui vent la forcer à lui livret has refugies, XLV, 118. (L'Estoile.)

Reset (le marqua de) est defoit à the aupres de Viiry par un corpa

👛 reitres, L., 300.

REFIER (Giller) abandonne son ire Ronier de Triht o Philippopule, est pris per les Grece, kreë s roi Jenu, et a la tête tranclare, î,

Reura ne Monts prend la croix, L tal. Meurt a Thesasionique, 314.

Rentes on Taray, seigneur flamend, est feet duc de Philippopole, E, 63 Abandonne de tous les neus, pa refugie dans le châteun de ôtemme, famue qu'il y eprouve, est enm delivre, R\$. (Nation)—II peemd in crain, 1015. Est envoye supres du marq. de Montferrat pour le réc mestier\_aveo Femperane Bandouin\* 312. Receit le duché de Philippo pole, 316. Se rend dans le duché y estreconnu pour seigneur, et fait la guerre en rot de Velechie, 322. Est abandonné par les siens, et d meure presque seul à Philippopole, 316. Sort de cette ville sprés y avoir mis le feu, et va se renfermer dans le château de Steminae, où il est 13 mois assirgé, 384. Requit des secours, et fait entrer dans la place les barons qui lei sont suvoyés; il leur opprend in mort de l'emperes Bandonin , 412. Sort du château d Stemmac, et se rend seprés du prince Heuri avec les barous au chiteau de Mouise , 414. (*Mé*m. *de* Villa-Hardonin.)

liunien nu Taiur, üle du précédent, prend la croix, f, 104. Abondonne son père à Philippopole; est pris per les Grees, livre au roi Jesu, et a la tête tranchée, 346. Rurra, poête, public ses actives,

XLVIII, 221

Runz: (le sire de), fils du seign. de Croy, joute au mariage du duc de Bourgogue, X , 355.

Runti (Joan, batterd de) , met les Gantous en fuito su village de Lo-

keren, X , 87.

Regeires (la chambre des), une des chambres de perlement : pour-quoi elle fut établic, comment elle étoit composée , 111, 65. Les u bres de crite chambre appelos p suivant le Rai; quelles étoient leurs fonctions; etoient loges et défrayes aux depeus du Roit ordonnances cition à ce aspet, 66. Les rois out longtemps observe la contame d'onir et de juger les requétes en personne ; édit de Charles y qui le prouve, 69. La chambre des requêtes feuoit au Rui le ropport des requêtes, les ju-geon avec lus, quelquefais sans lus, defference qui s'etablit avec le temps entre les requêtes du palais et les re-quêtes de l'hêtel , 70. Charles vii tédunit en un corps sépare les maltres et juges des requites de parlement,

Rastingariana (le meur de), frère

de M. de Toiras, est tué à l'affaire de Saint-Blanceau, LI, 36.

RETRS (le seign. de) se distingue an siège de Bressières, V, 106. Défait avec Clisson 1100 Anglais prêts à

s'embarquer, 100.

RETONDEURS, nom donné aux compagnies de Bourguignons qui pilloient et enlevoient ce que les écorcheurs avoient épargné, IX, 290, et combattoient ces premières baudes,

291. RETRAITE: combien il est difficile à la guerre de faire une retraite; exemples de retraites maincureuses, XXI, 201. Précautions à prendre

quand on veut faire retraite, XXIV,

**2**05.

RETRANCHEMENS (des) usités chez les anciens, et chez les Elamands dans les temps modernes : quels pays sont plus favorables aux retranchemens; régles à observer quand on en fait, XXIV, 193 et suiv.

RETZ (M. de) remet au Roi sa charge de premier geutilhomme de la chambre, en faveur de M. de

Joyeuse, XLV, 217.

Retz (le maréchal de) opine dans le conseil du Roi pour qu'on tue tout dans le massacre des protestans, XXV, 305. (Mém. de Tavannes.) - Il est fait prisonnier par les ligueurs en revenant de Venise, XXXVI, 129. (Cheverny.) — Est chargé par Cath. de Médicis de faire entendre à Charles ix que l'assassinat commis sur l'amiral n'est pas l'ouvrage du seul duc de Guise, mais d'elle-même et du duc d'Aujou, et qu'il est nécessaire pour arrêter les projets des protestans, XXXVII, 51. (Marguer. de Valois.) — Est fait prisonnier en allant faire une levée de Suisses, et conduit à Orléans, XXXIX, 35. (Mem. de Cayet.). Sa mort, XLVII, 330. (L'Estoile.)

Retz (M. de) abandonne le parti de la Reine mère, et se retire du Punt-de-Cé avec 1200 hommes; cause de cette défection, L, 483.

Retz (la maréchale de), semme d'esprit, et parlant le grec et le latin, meurt à l'àge de 58 ans, XLVII, 370.

REU (le seign. Du), général alkmand, essaie en vain d'empicher le ravitaillement de Térouane, XIX, 205. Se retire dans S.-Omer, 206. Prend le châtean S.-Martin par composition, 227. Essaie de surprendre Landrecies; noms des seigneurs français qui se jettent dans cette place,

Rzv (madame Du) et le seign. de Bellain, retirés dans le château de Hesdin, capitulent, et sortent avec ieurs bagues sauves, XVII, 330.

Reux (le sieur de), lieutenant pour l'Empereur aux Pays-Bas, ssiège la ville et le château d'Hesdin, et s'en rend maltre, XXXI, 156.

REVOL (Louis), secrétaire d'Etst, meurt très-regretté du Roi, XLVII,

82. Son convoi, 83.

RHODES (le sieur de) est envoyé à Orléans auprès du sieur d'Enmgues pour le gagner au parti du Ko, XLIV, 63.

RIBADENIERA (Pierre), jésuite, peblie à Anvers un livre contenunt les écrivains de sa société, les matiéres qu'ils ont traitées, les noms et nombre de leurs provinces, maisons, colléges et résidences, etc., XLVIII,

RIBIER, conseiller au parlement, publie un discours au Roi pour la réformation de l'Eglise et la réunion des deux religions, XLVIII, 50.

Ribrac (le seign. de) est tué dans

Pavie, XVII, 375.

Ricamé (le seign. de) est tué dans une affaire qui a lieu près de Dourlans, XVII, 362.

RICHARD, comte de Caserte, livre. dit-on, à Charles d'Anjou le pont de Ceperano, qu'il étoit charge de défendre; pourquoi, II, 140.

RICHARD, frère de Henri in, roi d'Angleterre, gouverneur de Guy ne, s'abouche avec le comte d'Artois, et demande à Louis ix un armistice, II, 74. Appelé à l'empire, fait valoir ses droits en Allemagne, 120.

RICHARD 1, roi d'Angleterre, va dans la Terre Sainte, prend Acre, II, 192, et fait de si grands faits

d'armes, que les mères, pour em- avoir vouls empoisonner le daher de crier leurs enfans, leur XLVII, 412. **Sont peur du nom de ce prince ; il ma**rie Henri de Champagne à la reine de Jérusalem, 193. (Mém. de Joinville.) — Fait hommage au roi de France pour le duché d'Aquitaine; se révolte contre son père, IV, 38. Met soutenu par Philippe 11; s'enrege avec ce prince à aller à Jerusalem, 39. Etonne l'Asie par ses **faits** d'armes; fuit une trève avec **Sal**adin ; est arrêté en Allemagne et piongé dans un cachot, 41. Compasolt comme un criminel devant la diéte de l'Empire; recouvre sa li**bert**é moyennant une forte rançon; est reçu avec enthousiasme par ses **leuples; fait la** guerre au roi de France; signe un traite d'un au ; se ligue avec l'Empereur; »igne un nouvenu traite, \$2. Se ligue avec plusieurs grands vassaux de France; **est tué pendant qu'on traitoit de la** paix, 43. (Précis des guerr, ent. la **Fr. et** [ Angl.)

Richard it, fils du prince de Galles, succède à onze ans à son meul Edouard, IV, 157. (Précis des guerres ent. la Fr. et l'Angl.) — Vient à Calais pour qu'ou lui remette sa jeune epouse Isabelle, fille da Roi, VI, 241. S'affrenchit de la **tat**èle de ses oncles, et triomphe de ses sujets rebelles; prepare sa chute an voulant exercer le pouvoir arbitraire; anecdote rapportée par le moine de S.-Denis a ce sujet, 243. Compte vainement sur la fidelité de son armee; w livre à l'usurpateur Henri, due d'Heresford; est conduit **pris**onuier à la tour de Londres , deposé par le parlement, secretement mené au château de Pomfred, on il mourt de faim, 2/5. ( Tabl. du reg. de Ch. ri.)

RICHARD III, roi d'Angleterre: comment, aprés avoir prête serment d'obcusance à son neveu, il le **Sait mourir**; fait dégrader les deux filles du roi Edouard, et se proclame roi, XII, 387. Sa cruauté punie, 388.

Richard (Franc.), seign de la Voulte, est pendu, pais brûle, pour

RICHARD DE RENNES, du parti anglais, assiste à la bataille de Pont-

vallain, V, 74.

RICHARDOT (le présid.) est chargé, ainsi que don l'iego d'Ibarra, de traiter avec le président Jeannin des conditions du mariage de l'infante d'Espagne avec un prince français du parti de la Ligue; conférences tenues à ce sujet, XLI, 6. (Mém. de Ceyet.) — Haraugue le Roi, au nom des députés du roi d'Espagne, sur l'heureuse réconciliation entre les deux royaumes, XLVII, 227. (L'Estoils.)

RICHE (milord), depuis comte de Holland, vieut à Paris pour sonder si on voudroit entendre au mariage de Madame et du prince de Galles, L, 560. Comment il y est reçu, 561.

Richenouro (les seign, de), pére et fils, sont decapités en effigie, et deux de leurs valets roués, pour avoir tué Jacq. Vialard, président du grand

conseil, XLV, 142.

RIGHELIEU (Franç. Du Plessis, dit Pilon, surnomme), grand-oncle du cardinal de Richelieu, se jette dans la ville de Comteunille avec trois compagnies, pour aider au siège du château, XXI, 147. Est nommé gouverneur de ce château après qu'il a'est rendu par capitulation, 155. (Comm. de Montluc.) — Est blessé an siege du liàvre, et meurt de ses blessures, XXXIII, 302. (Castel-744. )

RICHELIEU (le sieur de), grand prevõt, arrête par ordredu Roi, dans la saile des États de Blois, plusieurs députés du tiers et de la noblesse, XXXVI, 122. (Cheverny.) - Empêche les lansquenets de s'emparer de la plaine d'Arques, XLIV, 574.

(Mém. du duc d'Angoul.)

Rieni liku, evêque de laçon, entre dans le conseil du Roi et s'y rend necessaire a la Reine mere et au marechal d'Ancre, L, 344. Sa conduita reservée à Avignou, on il est relegue après la mort du marechal d'Ancre, 441. Est envoyé aupres de la lleine

mère à Angoulème; comment il a'y conduit envers M. d'Epernon, 442. Avantages qu'il y prend sur le parti de la Reine et sur le parti du Roi, 443. Cruel déplaisir qu'il éprouve par la mort de son frère, 444. Traite de tous côtés pour faire des partisans a la lieine mère ; gague madame la comtesse de Soissons, qui engage M. du Maine et le grand prieur M. de Vendôme, 461. Fait faire de la part de la Reine des propositions d'accommodement auprès du Roi, 478. Motifs qui le déterminent, après l'attaque du Pont-de-Cé, à traiter avec le Roi pour tout le parci de la Reine en général, 487. Envoie demander des passe-ports pour le cardinal de Sourdis et pour lui; conclut un traite tout semblable à celui qui a été fait avant le combat, 488; et le mariage de sa nièce mademoisclie de Pont-Courlay avec M. de Combalet, neveu de M. de Luynes, 489. Ses entrevues avec M. de Luynes à Brissac, 490. Entre au conscil du Roi le 4 mai 1624, par le crédit de la Reine mère, 562. Grauds services qu'il rend à la France, 563. Se porte d'abord avec froideur au mariage de Monsieur avec mademoiselle de Montpensier, LI, 3. Y travaille ensuite avec ardeur; sonde à ce sujet le colonel Ornano, 4. Le fait saire maréchal de France pour le gagner, 5. Lui fait pour le mariage de nouvelles instances qui sont inutiles, 6. Sa réponse à Monsieur, qui lui demande s'il a conseillé au Roi de faire arrêter M. d'Ornano, 10. Moyen dout il se sert pour faire arrêter mess. de Vendôme, 11. Son projet depuis long-temps conçu de rédnire La Rochelle, 26. Il s'en entretient souvent avec le père Joseph, 27. Sa reponse au cardinal Spada à ce sujet. 28. Comment il se prepare de loin à cette grande entreprise, 29. Fait un traité avec les Espagnols, per lequel les deux rois de France et d'Espagne doivent attaquer en même temps l'Angleterre, 32. Se rend an château d'Oleron, qu'il assigne pour reudez-vous général à toutes les troupes qui doivent s'emberger pour porter des secours à S.-Martin, 53. Fait adopter par le llo l'idée qui lui est proposés de construire une digue pour fermer k grand port de La Rochelle, 63. Est averti par ses amis du refroidinement de la Reine mère à son égard, et des moyens qu'elle emploie pour le perdre dans l'esprit du Roi; son embarras, 82. Comment il conserve les bonnes graces du Roi en llattant son inclination pour M. de Seint-Simon, 84. Il traite avec les deputs des Rochellois, 115. Entre dans La Rochelle, 117; y dit la messe, 118 Conseille an Roi de prendre la defense de M. de Mantone, et d'aller secourir Casal, 126. Sa réponse as comte de Verrue, envoyé par le dac de Savoie pour arrêter la marche de Roi, 132. Il se met à la tête de l'armée, 133. Conclut avec le prince de Piémont un traité pour le passage de l'armée du Roi, 136. Soa entrevue avec M. de Savoie, 144. Reviest en France, après s'être assure que Casal est bien pourvu, 160. Va trosver le Roi au siège de Privas, 161. Est chargé par le Roi de soumetre Montauban, 165. Entre dans cette ville avec le régiment des Gardes; de retour à l'aris, il éprouve la disgràce de la Reine mère, 166. Quille Saint-Jean-de-Maurienne pour aller trouver le Roi à Lyon; cause de son départ, 168. Sa répouse aux plaintes que font contre lui mess. de Guin et de Bellegarde, 169. Trompé par la bonne mine de la Reine m<del>ère</del>, il **la** suit à Paris, croyant pouvoir regagner ses bonnes gràces, 172. Détrompé par le Roi sur la bonne mine que lui fait la Reine mère, il les surprend un jour causant ensemble sur son comple; essue de se justifier auprès de la Reine mère, 174. Découragé par le départ précipité du Roi, il prend la résolution de se retirer au Havre, 175. Est détourné de ce projet par le cardinal de La Valette ; va trouver le Roi à Versailles; comment il en est reçu, 176. Résolutions prises entre eux, 177.

**Requit le visite de Monsieur, qui lui déclare qu'il renonce à s**on **am**itié ; **Hensale** en voin de se justilier, 179. Sa conduite envers la Reine mère depuis an retraite en Flandre; il conseille continuellement au Roi de faire tout es qu'il pourra pour l'obliger à revemir, 194. Fait seutir an Roi la néessité de porter ses forces dans les Pays-Bas, 198. Fait faire le procès **m gouverneur de La Capelle pour avoir néglige de fortifier cette place** et l'avoir rendue aux ennemis, 244. **Envoie à M. le prince l'ordre de lever le siège de LXIIe, et de conduire** difigenment ses troupes à l'armée **de Picardie, 24**6. Après la retraite **de l'armé**e du Roi en Picardie, il Especise presque seul la ville de l'a**zis au m**ilieu du peuple en tumulte, 💰 en impose par sa scule présence, **355.** Vient visiter la place de Corbie, et ordonner ce qu'il y faut faire; re**tourne à A**miens, où il court danger **C'être tué par Mon-ieur et par M. le comt**e de Sous-Ons, 268.

RICHPLIEU (M. de), frère de l'é**vêq**ue de laicou, est tue en duel p**ar** le marquis de Themines; causes de

**ce** duct, L., 445.

RICHILIPU (Aut. Du Plessis de). dit le Moine, mai fame pour ses **vols e**t ses blasphèmes, est tué à **Paris dans la rue des Lavandières,** XLV, 127.

RICHEMONT (le comte de ) descomd dans le pays de Galles avec **une** llotte nombreuse; gagne la ba**wille** de Bofwoth contre Richard III , soi d'Angleterre; se fatt declarer roi 🗪 le nom de Henri VII , XIV , 160. Fait passer des troupes en Bretagne,

RICHEMONT (Arthur, combe de), est fait prisonnier à la bataille d'Amineourt avec les dues de Bourbon et d'Orléans, et le comte d'Eu. VII. 277. ( Mém. de Fenin.) — Est nom**mé** competable par le conseil du **Roi ; à quelles conditions il accepte** cotte charge; se rend a Chinon. prête serment de fidélite, lève des woupes en Bretagne, VIII, 21. Demande le rappel du jeune Dannis.

baterd d'Orléans; prend des mesures pour que l'argent destiné aux troupes du Roi ne soit pas détourné à d'autres usages; enlève Pontorson; met le siege devant S.-Jamesde-Beuvron, 23. Essaie en vaiu de rallier ses troupes qui fuient; est renverse de cheval; rassemble les débris de son armée; s'empare de Galerande et de La Flèche ; dissimule avec Giac, le fait enlever et executer, 24. Fait tuer presque sous les yeux du Roi Lecamus de Beaulteu, son nouveau favori; expose à ce prince qu'il n'aagi que pour le bieu de l'Etat; lui choisit pour favori le sire de La Trémouille, 25. Charge le jeune Dunois de secourir la garmison de Montargis; se met lui-même à portée de la secourir, 28. Refuse de prendre part an traite conclu par son frère, et reste fidèle à la France; va trouver les comtes de Clermont et de La Marche reunis à Chinon; s'empare avec eux de la ville de Bourges; en assiege le château, 29. Retire à Parthenay, sollicite vainement de marcher à la tête des troupes royales, 34. Contribue puissamment au succès de la butaille de Rouvray; est charge de veiller à la conservation des nouvelles conquêtes; ne peut auivre le Roi à Reims, 47. Fait enlever, quoique absent, le sire de Le Tremonille dans le château de Chinon, 53. Se rend à l'assemblée d'Arras de la part du Roi, 54. Propositions qui y furent faites par la France et par l'Angleterre ; les plénipotentiaires anglais s'eloignent, 55. Le connetable remporte une victoire à Saint-Denis; seconde les efforts des habitans de Paris; entre dans cette ville, 60. A beaucoup de peine à soustraire les Anglais à la fureur du peuple, 61. (Tabl. du règ. de Ch. ru.) - Le duc de Bretague son frère, et le duc de Bourgogne, contribuent à sa rançon; son rourage et sa vojonté étuient tonjours pour la France, 112. Il reçoit du Roi, pour surete, les villes de Lusignan, Chinon et Loches; va au devant de ce prince, qui se rend

à Angers, 113. Refuse d'abord la charge de connétable; l'accepte sur les instances du Roi, et prête le serment accoutumé, 114. Se rend maltre de Pontorson, 117. Fait raser cette place, 118. Enleve Giac dans l'hôtel du Roi, et le fait juger à Dun-le-Roy, 119. Va mettre le siége devant S.-James-de-Beuvron, 120. Après quelques assauts inutiles, ses troupes se retirent en désordre sans qu'on en connût la cause, 121. Envoie attaquer Galerande en Anjou. et s'en rend maître, 122. Porte des secours à la ville de Montargis, 125. Fait réparer Pontorson, et y met une forte garnison, 133. Se rend à Blois avec son frère le duc de Bretagne, 184. Prie Jeaune d'Arc de le remettre dans les bonnes gràces du Roi, 185. Assiège le pont de Beaugency du côté de la Sologne, 186. Veut mettre le siége devant Marchepay, qui traite avec le duc d'Alencon, 190. (Mém. conc. la Puc.)

Origine et famille du comte de Richemont; lieu et temps de sa naissance, 409. A qui son éducation est confiée; est emmené, après la mort de sou père, avec son frère Gilles, par le duc Philippe de Bourgogne; est le seul des parens de ce prince qui assiste à son convoi; le duc de Berri le retient et lui donne un état de maison, 410. Il est envoyé en Bretagne pour réduire les rebelles de S.-Brieuc-des-Vaulx; sert le parti des ducs d'Orléans et de Berri, auxquels il mene une troupe de Bretons; va chercher des secours en Bretagne pour faire lever le siége de Bourges, 411. Noms des principaux seigneurs qu'il emmène avec lui; prend en chemin plusicors places du Maine et de la Normandie qui s'étoient révoltées contre le duc d'Alençon; arrive près de Bourges, où, la paix s'étant faite, il reçoit ordre de s'en retourner; demandé par le duc de Bourgogne, reçoit de ce prince un bel état de maison, 412. Accompagne le duc de Guyenne dans son voyage à Bourges, et le ramène bientôt à l'aris; but de ce

voyage, 413. Pait rendre au duc de Bretagne, son frère, la ville de S.-Malo, qui étoit dans les mains du Rui, 414. Accompagne le Bui et les princes au siège de Soissons; va altaquer Parthenay; se reud par ordre du Roi auprès du duc de Guyenne, qui le fait son lieutenant et lu donne son euseigne, 415. Noms des chevaliers bretons qui l'accompagnent sur la Somme, où il se jout aux princes; détails sur la bataile d'Azincourt, 416. Est fait prisonnier avec le duc d'Orléans, monseigneur de Bourbon et autres seigueurs et capitaines; noms des chevaliers qui étoient sous la bannière du comte de Richemont, et qui se rent tués ou faits prisonniers dans cette journée, 417. Il est conduit a Londres; son entrevue avec la rane d'Angleterre sa mère ; dons qu'il en reçoit, usage qu'il en fait, 418. Est demandé au Roi par les Eunde Bretagne pour être leur chef contre le duc de Penthièvre, 419. Est esvoyé en Normandie, sur sa foi et sous la garde du comte de Suffoick; resiste aux instances des seigneus bretons qui veulent l'emmener en Bretagne, 420. Reçoit à Pontorsa la visite du duc de Bretagne son frère; retourne auprès du roi d'Angleterre; est envoyé en Bretagne post arrêter la marche des Bretons qu venoient au secours du Dauphis; accueil qu'il y reçoit, 421. Contrbue par ses conscils à la réparation des fortifications de la ville de Rennes; demande au duc de Bourgegne une de ses sœurs en mariage, 422. Recouvre sa liberté à la mort de Henri, roi d'Augleterre; observations de l'éditeur à cet égard, 424. Il se rend à Amiens avec le duc son frère ; conclut son mariage avec la duchesse de Guyenne, sœur du duc de Bourgogne; l'épouse à Dijun; se rend peu après à S.-Malo, 425. Est chargé par les Etats de Bretagne de traiter de la paix entre le Roi et le duc de Bourgogne; reçoit à Angers la visite du Roi et de plusieurs grands seigneurs, 426. Otages c:

places qui lui sont donnes; il va en Bourgogne pour avoir le consentement du duc au sujet de la charge de connétable qui lui est offerte; retourne à Chinou, où il fait hommage an Roi en sa qualité de connétable, 427. Reçoit promesse de ce prince que tous ceux qui avoient concouru à l'assassiunt du duc de Bourgogne seroient eloignes de la cour; noms de tous les grands seigneurs qui se réunissent auprés du connétable pour servir le Roi, 428. Comment il obtient l'execution de la promesse de Charles vii; fait tuer par ses archers un capitaine qui ne vouloit pas obéir, 429. Se rend à Saumur avec une tres-noble compagnie, 130. Entrevue qu'il y a avec **le** Roi; fêtes et danses à cette occasion, 431. Accompagne le Roi en Autergne et en Bourbounais; se rend en Bretagne; met le stege devant S.-James-de-Beuvron, 432. Danger qu'il court et dont il se ressouvint tente -a vie, 433. Retourne auprés du Rota Chinon, 134. Fait **enle**ver Giac à Issoudini , 435. Lui fait faire son proces; refuse les offres de Giac, et le fait executer pur un bourreau de Bourges, 136. Fortifie Pontorson; reunit aupres de lui une foule de capitaines français et ecosais; noms de ces capitaines; force les Anglais à se retirer avec perte, \$37. Laisse a Pontorson plusieurs seigneurs, et relourne auprés du Roi, \$38. Le presse de garder avec lui le seign, de La Tremouille; rassemble des troupes pour aller secourir Pontorson, 440. Espere en vain faire lever le siège que les An**glais** ont mis devant cette place, 44 : Reunit a Gien tous les guerriers qu'il peut trouver; engage une couronne d'or garnie de pierreries; en donne l'orgent pour ravitailler Mon-Sargis, 445. Apres la levee du siege de cette ville, a laquelle il ne concourt point, retourne a Chinon; se rend a Angera pour secourir le seigneur de Laval et ses places ; envoie Guillaume de Vendel à La Gravelle, et saure ainsi cette ville, 113. Son

entrevue près de Châtellerquit avec les seigneurs de Bourbon et de La Marche, 444. Se rend avec eux à Chinon, mais n'y peut rien conclure à cause de La Trémouille; va prendre possession de la seigneurie de Parthenay, dont il étoit devenu héritier, 445. Est banni de la cour du Roi par le moyen de La Trémouille, 446. Appelé à Bourges par les seign, de Bourbon et de La Marche, ne peut y arriver; retourne à Parthenay; envoie mettre le siège devant Saintr-Neomaye contre les gens du parti de La Trémouille qui pillent le Poitou, 447. Veut aller au secours de la ville d'Oriéans; reçoit ordre du Roi de se retirer; neanmoins penètre dans la Beauce. 449. Son entrevue avec la Pucelle ; il se rend devant Meun; y faitle guet, 150. Décide avec la Pucelle qu'il faut poursuivre les Anglais; noms des principaux seigneurs qui s'avancent dans la Beauce, 451. Bataille de Patay; le connétable passe la nuit sur le champ de bataille; reç sit le lendemain l'ordre du Roi de se retirer; envoie les seigneurs de Beaumanoir et de Rostrenen prier La Trémouille de le laisser servir le Roi, 152 Requit un nouvel ordre de se retirer; s'en retourne à Parthenay avec ser troupes; essaie inutilement de prendre d'emblée Fresnay-le-Vicomte, 453. Pardonne à un Picard envoyé par La Trémouille pour le tuer; refuse de se rendre à une entrevue avec La Tremouille, 454. Guerre cutre 🖾 Trémouille et le connetable; comment elle se termine au bout d'un au, 455. Le connetable se rend à Nantes pour le mariage du comte de Montfort avec Yolande, fille du roi de Sicile, 456. Parvient à terminer le differend éleve entre le duc son frere et le duc d'Alençon son neveu, et à faire lever le siège de l'ovencé; assiège la place de Mairevent, surprise par Pierre Regnault, frère de Lahire, et la reprend par composition; va assister a Nantes au convoi de la duche-se de Bretagne Jeanne, fille de Charles vi,

457. Dirige une entreprise projetée contre La Trémouille; noms de ceux qui l'exécutent, 458. Se met en marche avec le duc d'Aleuçon pour aller au secours de Sillé-le-Guillaume, qui est sur le point de se rendre aux Anglais, 459. Dispositions pour une bataille; noms des chefs de l'armée du connétable; il arme chevalirt le duc du Maine et plusieurs autres, 460. Somme les Anglais de rendre les otages; est d'avis de mettre le feu à Sillé, et de faire couper la tête à celui qui a composé avec les Anglais, 461. Se rend auprés du Roi, qui lui fait bon accueil; reçoit de ce prince 400 lances ; arrive à Compiègne avec le maréchal de Rieux, le bàtard d'Orléans et le chancelier, 462. Euvoie ravitailler la ville de Laon, 463. Se rend lui-même à Beauvais pour y retablir l'ordre; prend la ville et le château de Ham, 464. Porte du secours à Dunois et à Lahire, attaqués par Jean de Luxembourg à Chauny; remet la ville de Ham à ce dernier moyennant que somme d'argent, qu'il distribue aux capitaines et seigneurs de son armée, 465. Delivre la Champagne des voleurs et des pillards; se rend maître de la place de Maure, de la ville de Ham, 466. Fait pendre un capitaine nommé Bourges; chvoie Xaintrailles, Lahire et S.-Simon au secours du damoiseau de Commercy, 467. Force ce dernier à se soumettre au duc de Bar. et à tenir les promesses qu'il lui a faites, 468. Chasse les Anglais qui sont devant Bar-le-Duc; se rend maltre de la place d'Espence, 469. Rétablit l'ordre à Troyes; va trouver à Nevers les ducs de Bourgogne et de Bourbon pour traiter de la paix, 470. A la prière des habitans de Bourges, accorde la grace à un de ses capitaines qui l'a trompé; se rend à Tours auprès du Roi, 471. Lui fait hommage de sa seigneurie et terre de Parthenav; sa joie en apprenant que madame d'Etampes, n belle-sœur, est acconchee d'un file, 472. Il se rend aux conferences

d'Arras, 473. Envoie à Calais plasieurs ambassades auprès du dec d'Orléans pour avoir son avis encla paix qui se traite ; pendant ce temps fait prendre la ville de S.-Denis per ses capitaines; récit du Journal de Paris sur cette prise, 474. Après la paix d'Arras, se rend devant Sealis, que les Anglais lui remettent par composition; prend le pont de Meulan; place des troupes autwer de Paris, 476. Envoie le maréchel de Rieux et autres capitaines faire le siège de Dieppe; charge Xaintrailles et Lahire de fortifier Gerberoy, 477. Se rend auprès du Roi pour le prier de ju**rer la paix d'Ar**ras, 478. Est chargé de faire et conduire des entreprises sur Paris; le duc de Bourbon, Danois, le chescelier, le comte de Vendôme et Christophe d'Harcourt lui sont adjoints pour le seconder, 479. Se read à Lagny-sur-Marne ; rassemble toutes les garnisons de Brie et de Chanpagne, 480. Bat les Anglais auprès de S.-Denis, 484. Se rend maitre de Paris; détails sur cet événement, 485. Autres détails donnés par le Journal de Paris, 486. Il reçoit la Bestille à composition, 492. Va mettre le siège devant Creil, 493. Se rend à Caluis auprès du duc de Bourgogne; passe à Azincourt; montre à ccux qui l'accompagnent l'endroit où il étoit placé lors de la bataille où il fut fait prisonnier; revient à Creil, dont il trouve le siège levé ; se rend a Dieppe pour y rétablir l'ordre, 494. Propose au duc de Bourgogne de faire le siège du château de Crotoy, 495. Va à Loches trouver le Roi, puis à Partheuay, à Ancess; revient à Orléans, où se rendent les présidens et seigneurs du p**arlement** avec tous leurs menages; passe l'hiver à l'aris, 496. Envoie faire le siege d'ane place en Brie, nommes Beauvoir, 497. Se rend maitre de Bois-de-Malesberbes; va trouver le Roi pour l'engager à venir faire le siege de Montereau, 498. Pread d'assaut Château - Landon; reçoit Nemours à composition; vient faire

une levée d'argent à Paris pour solder les troupes ; plaintes du Journal de Paris à ce sujet; il apprend la mort de sa mère, reine d'Angleterre, oo. Travaux qu'il fait faire pour le siège de Montereau, 500. Prend cette place d'assaut, reçoit le chàtenu à composition; noms des guer-<del>riers de sa m</del>aison qui furent alors faits chevaliers, 501. Se rend dans son gouvernement de Champagne; **fait prendre et juger Bouson de Fail**les et Bouais-Glavy, 502. Fait mener à Paris, lies dans un chariot et la corde an cou, Roger de Pierre-Fritte, lieutenant de roi de Vincennes, et celui de Beauté, qui lui ont refuse l'entrée de leur place, 503. Se rend au château d'Auray auprès de son frere le duc de Bretagne, qu'il reconcilie avec le scigneur de Laval; obtient du duc de Bourgogne la deli**vrance** du roi de Sicile; met des renforts a Paris et garnison à S.-Denis, 504. Va. par ordre da Roi, faire le siege de Meaux; noms de tous les **seigneur**s qui « rende**nt à** ce siège, 506. Prend la place d'assaut, 507. Entretien curieux du connetable avec le prieur des chartreux de l'aris, 508. Il assiege le marché de Meaux; details sur ce siege, Joy). Au bout de quinze jours, reçoit la place a composition, 511. Revient **à Paris,** où le Roi et toute la cour lui font grand accueil; va en Normandie faire la guerre aux Anglais; met le siège devant Avranches, 512. Est force, fante de monde, de se retirer à Angers; retourne à Paris, 513. Est attaque de paroles par le duc de Bourbon, le comte de Vendôme et le hitard d'Orleans; se rend **à Amb**oise anprès du Roi, 514. Se porte avec ce prince du côté de Poitiers; va au secours de S.-Maryant, cù le dae d'Alencon et Jean de La Roche sont cutres par traluson; obtient la vic souve pour les gens du duc d'Alencon, 515. Reprend 8 -Germain - en - Lave, 516, Retablit **l'ordre dans la Champagne, ou il ac**compagne le Roi, 517, Prend Creil per composition; met le siege de-

vant Pontoise, 5:8. Fait battre le boulevard de cette place, 519. S'en rend maltre, 520. Suite des opérations du siège, 521. Prend d'assaut l'église de Notre-Dame, puis la ville ; apprend à Parthenay la nouvelle de la mort de madame de Guyenne son épouse, 524. Se rend à Tartas, où il trouve le Roi, 525. Fait avec ce prince le siège de Saint-Sever; prend la ville d'assaut; sa conduite généreuse envers les femmes et les enfans abandonnés par leurs mères. 526. Il assiège Dux; disette qu'il éprouve; entre dans la place, qu'il protège, 527. Conclut son mariage avec la nièce du comte de La Marche, fille du sire d'Albret; l'épouse à Nérac; fète à cette occasion; noms des personnes de sa maison qui y assistent, 528. Il va, par ordre du Roi, réunir les soldats qui tenoient la campague dans le Toulousain et le Bearn, et mouroient de faim eux et leurs chevaux; conduit sa nouvelle épouse à Parthenay, 529. Se rend à Château-Gontier, dans le dessein de faire lever le siege que les Anglais ont mis devant l'ouance; essaie en vain de retenir le maréchal de Loheac et sa suite, 530. Assiste à Tours an traite qui sy conclut entre la France et l'Angleterre, et où je mariage du monarque anglais avec Marguerite, fille du roi de Sicile, est arrête, 531. Se rend en Lorraine avec ce dernier prince; y apprend la mort de madame d'Albret, sa seconde femme ; se marie en troisiemes noces à madame Cath. de Laixembourg, 532. Rétablit en Bourgogne la discipline parmi les troupes; lais payer les montres ; casse les officiers dont il a à se plaindre; renvois les mauvais sujets ; details donnés à cet egard par l'historien Matthieu de Coury, 533. Il accommode le dillérend survenu entre le seig**neur** Gilles et sou frere ; conduit **ma**dame de Richemont a Nantes, 534 Se rend au Mans; somme les Anglais d'abandonner cette ville, l'auteur des Memoires est tot en contradiction avec les chronques da temps, 515. Conduite

du connétable dans la querelle élevée entre le duc de Bretagne et le seigneur Gilles son frère, 537. Se rend à Chinon à une grande assemblée de seigneurs; torce le seigneur de Nevers à quitter son hôtel, où il s'étoit logé, 538. Est mécontent de la conduite du duc de Bretagne son frère en cette occasion; se rend à Rennes; conseille à son frère de fortilier S.-Aubin, 539. Attaque et bat les Anglais devant Fougères; leur fait d'inutiles sommations; fait une tentative sur Tombelaine, 540. Va mettre le siège devant Coutances avec le duc de Bretagne son frère; noms des seigneurs présens à ce siége; il prend la place par composition, ainsi que S.-Lo, Carentan, Valognes, Gauray, 542. Revient au siége de Fougéres, qui se rend de même, 543. Va à Nantes dans le dessein de ramener le duc en Normandie, 544; puis à Coutances et à S.-Lô, où il se dispose à aller attaquer les Anglais, 545. Détails sur le combat qu'il leur livre; noms des seigneurs et capitaines qui s'y trouvent, 546. Les Anglais sont tous défaits au nombre de 6,000, 548. Prend la ville de Vire; assiège Avrauches, 549. Appreud avec beaucoup de déplaisir la mort du seign. Gilles; prend la place par composition, 550. Attaque la ville de Caen, qui se rend par capitulation; va mettre le siège devant Cherbourg avec le comte de Clermont, 552. La reçoit à composition, ainsi que le château, 553. Se rend au château du Loir auprès du Roi; fait prendre Olivier de Mef pour en faire justice et venger la mort du seigneur Gilles, 554. Reçoit le gouvernement de Normandie, 555. Est envoyé avec Dunois auprès du duc de Savoie, qu'il amène à Lyon; va à Paris, où il fait un réglement pour l'Université, 556. Fait arrêter Henri de Villebranche, qu'il regarde comme coupable de la mort du seigneur Gilles; fait son entrée à Rennes après la mort du duc Pierre son neveu; noms des seigneurs qui s'y trouvent, 557. Se rend à Toursavec

une grande escorte, 558. Fait bommage au Roi pour le duché de Bretagne, comme l'avoient fait ses predécesseurs, 55g. Ses démèles succ Guill. Malestroit, qu'il avoit faitéréque de Nantes; il tombe malade; sa piété, 560; ses vertus; sa haine pour les sorciers et les hérétiques; son humilité, ses libéralités; il refuse le duché de Tournine à cause des besoins où se trouvoit alors le Roi, 561. Son habileté dans le métier de la guerre; aimoit à en parler; faisoit du bien aux pauvres; sa mort, lien de sa sépulture, 562. Lettres du roi Charles vii, par lesquelles le comte de Richemont est pourvu de l'office de connétable de France, 564. (Hist. de Richemont.)

RICHER (Noël) pénètre dans la ville de Dun au milieu des arquebusades; est jeté à terre par une pierre, XII 132

XLI, 137.

RICHER (J.) imprime un nouvel avis pour l'institution charitable des avocats et procureurs en faveur des veuves, orphelins, etc., XLVIII, \$11.

RICHI (Jules) est envoyé au Pape par le comte de Soissons pour en obtenir l'absolution, XXXVIII, 416. Il fait au Pape le récit de la bataille de Coutras, 417.

Rizux (Antoine-Pierre de), premier éditeur des Mémoires de Joinville, II, 3.

Rieux (le maréchal de ) défend S.-Denis contre les Auglais, VIII, 475. S'empare de Dieppe, Harfleur, Montivilliers et Fécamp, 477.

RIETX (le seign. de ) demande à madame de Beaujeu une suspension d'armes; sur son refus, se décide à quitter le parti de la France, XIV, 170. Se déclare contre Madame; entraîne dans sa défection d'autres seigneurs bretons, 173.

Rizux (le sieur de), du parti da Roi, assiége le château de Blainville, qu'il reçoit à composition, XL, 358.

Rizux (le capit.), commandant de Pierrefonts pour la Ligue, est fait prisonnier par la garnizon de ComRivovacer (le comte de), seign. Bemand, attaqué par les Français rés de Rethel, est mis en fute et alt prisonnter, XVII, 313.

Rigaro (Nicolas), smi de J. A. le Thou, public ses Memoires après e moet sous ann propre nom, suivant **Intention de l'auteur, XXXVI,** 160.

RIGART (le capit.) defend longsunas Corbeil contre le duc de Par-ne, XL, 103 et 125.

Aix (Guill.) persuade aux habis de Gand de retenir Philippe, **le de** l'archiduc Maximitien ; nome kus seigneurs qui le soutiennent, 🛝, 37. Il est culeve par le seigneur de Sévin, juge, et condamne à avoir a tête tranchée, (55. Rincox (Ant. de), gentilhomme

lo la chambre du flot, est envoyé ters le Grand-Seigneur, XIX, 30% Let tue avec César Preguse a la pla-

po de Cantaloue, 3 i i.

Rennava (le comte de) est blesse lans que albare engages pres de loulogue avec les Anglass, XIX, ios (Mein de Du Hellay.) - Est nvove avec 3,000 languages pour ameger le Havre-de-Grâce, qui est m pouvoir des Anglais, XXXIII, 114. Lavre un graud combat devant Braville, ou il se retire et sa loge, 117. (Castelniu)

Riverant, un des chefs des Seize, redre de garder sa maison pour prison, XIVI, 323

Riov ( Phibaut Roubant, seign le), commandant du fort de la Base-Boulogne, repouse avec vigueur les Anglais, XIX, 595

Rippear J., capit. anglass, eat mé au siège de Pontone, VIII, 52 f.

Ris de seign de) est leit peninter dans on combut navel livre pres de Naples, XVIII, 6

Ris (M. dec. president du grand conseil, est nomme prenner premdent de Roben moyenmant 50,000 **écus, XIA HI**, 96.

Bryrkur de la dille du segn de er nom, et veuve du seign de La

Rocke-Guyon, anne mieux abendonner tous se : bi**ens que de se re**mettre elle et ses enfaus au pouvoir des Auglais, VI, 348.

Rivolan (le sieur de) fait les fonctions de marechal de comp dans l'armée royale à la bataille d'issoire,

XL, 47.

ROBERT, roi de France, réunit le duché de Bourgogne à la couronne, et le donne en apanage à son fila ainé lleari , IX , 22.

Nancet, frère de lieuri 1, roi de France, regoit le duché de Bourgogne; il est consideré comme le chef de la première dynastie des ducs de

Bourgogue, IX, 22.

Robert, comte d'Artois, frère de Louis ax, s'avone seul coupable de l'affront que ses domestiques avoient fait à Thibest, rot de Navarre, obtient leur grace, et fait des excu-en à Thibaut, 11, 57. Epouse Matbil-de, scent du duc de Brabaut, et rat fatt comte d'Artois, 59. Accompague le liui dans son expédition en Egypte, 99 Conseille de marcher sur le Care, 105 Demande et obtient la permission de passer le premier le Nil devant la Massoure, 106. S'empare du camp des Sarrasias; entre dans In Massoure, où il est tue après des prodiges de valeur, 107. (*Tubl. du* reg. de S. Loure) — Il se cross avec le Hor, 203. Conseille de marcher mir le Caire, 227 Reçuit ordre de garderies beffron et machines, 233. Su porte sur les Sorrasins agositét après avoir passe le gué du Thans, 250. Traverse la Massoure en les poursuivant, et à son retour est lue dans les rues de cette ville, 2[1. (Jourville )

Robert, comte d'Artois, lels du precedent, prend in cross, II, 144.

Biggrat n'Astois, comte de Beaumont, veut faire valoir ses droits à la pouce non du comte d'Arton, adjuge a sa tant. Mahand ; les titres qu'il produit sont declares fans, il prend la fuite, et transporte ses trésors en Angleterre, est ajourne au parlement et condamne au bunnissement, IV, 92. Conseille a Edonard d'abandonner le siège de Cambray pour entrer en France, 96. Attaque S.-Omer avec 50,000 Flamands, 98. Manque d'être massacré par ses propres troupes, 99. Vient en Bretagne à la tête d'une armée; est blessé à mort, 105.

Robert, le plus jeune des fils de Louis ix, reçoit le comté de Clermont; marié à Béatrix de Bourbon, il devient la souche de cette branche, qui trois siècles après parvint au trône dans la personne d'Henri iv,

II, 147.

Robert, fils ainé de Guillaumele-Bâtard, soulève la Normandie contre son père; le blesse au siège de Gerbroy, IV, 28. Obtient le duché de Normandie; part pour la Palestine, 29. Revendique, à son retour, ses droits au trône d'Angleterre; est battu à Tinchebray, et enfermé dans un château, 30.

Robert d'Otindon (le comte) assiste le duc d'Anjou au siège de Ta-

rascou, IV, 460.

Robert II de La Marck, seign. de Sedan, soutient le comte palatin contre Maximilien, XVI, 168. Sur des lettres du roi de France, abaudonne le comte et revient à Sedan, 170. Est envoyé à Gueldres lieutenant général pour le Roi; noms des seigneurs qui l'accompagnent, 188. Assiége Tillemont et s'en reud maitre, 189. Retourne à Sedan, 190. Sujets de mécontentement qui lui font abandonner, ainsi qu'à son frère l'évêque de Liège, le service de France pour s'attacher à l'Empereur, 322. Pourquoi il quitte le service de l'Empereur, et repasse à celui de France; à quelles conditions il est reçu par le Roi, 357; XVII, 291 et suiv.

ROBERT III de La Marck. (Voy.

l'art. Fleurange.)

Robert de Courteray, grand boutillier de France, frère de Pierre, lève des troupes contre Théodore Lascaris; est menacé d'excommunication s'il poursuit son entreprise, I, 466.

ROBERT DE COURTENAY, fils puiné

de Pierre, lève des troupes contre Théodore Lascaris, et est menace d'excommunication s'il poursuit son entreprise, I, 466. Accepte l'empire qui lui est offert, 467. Met deux ans à se rendre à Constantinople; est reçu en grande pompe dans cette ville, et couronne par un évêque vénitien, 468. Il approuve tout ce qu'a fait Conon de Béthune, 169. Renouvelle l'alliance avec Théodore Lascaris, et conclut son mariage avec la princesse Eudocie, fille de œ prince, 470. Ne sait pas profiter de la division de ses rivaux; reste dans son paluis, 472. Envoie contre Vatace une armée qui est ancantie, 473. Fait lever le siège de Serres, et marcher en Asie l'armée qui étoit devest cette place, et qui est encore défaite, 474. Négocie et fait la paix avec Vatace, qui promet d'envoyer Eudocie ; implore les secours du Pape et des princes chrétiens, 475; esvoie le châtelain d'Arras à Rome et a Paris pour obtenir de l'argent et des troupes, 480. Dédaigne Eudocie, qui étoit arrivée à Constantinople, et devient l'objet du mépris géneral par sa passion pour la fille de Badouin de Neuville, 481. Il quite secrétement Constantinople apres avoir vu sa maitresse horriblement mutilée, et meurt en y revenant,

ROBERT (Claude), célèbre avect, se charge de défendre le prince de Condé, XX, 93. (Introd.) — Fautes qu'il commet dans cette défense, XXXIII, 115. (Castelnau.)

ROBERT DE GERÈVE, évêque de Cambray, est élu pape dans la ville de Fondi. (V. l'art. Clément vu.)

ROBERT DE SUARD, chevalier anglais, est tué à la bataille de Cocherel, IV, 269.

ROBERTET, secrétaire du Roi, accompagne Phil. de Comines qui va parlementer avec les enuemis, XIII.

146.

Roberter, trésorier de Louis XIII, obtient toute sa confiauce après la mort du cardinal d'Amboise, XVI. 263. Comment il la méritoit, 264.



Rosmot (Gilles), impriment, est fait prisonnier pour avoir imprimé un livre intitule les Triomphes du fiel, XLIX, 83.

Rosonerers (Claude de), commendant le château de Lone pour le ros de France, le rend au roi Ferdinand, selon la convention faite avac le prince Frederic; Jean de La Vernade, qu'il avoit donné pour otage, lui est reuvoye, XIV, Jos. Est conduit en Provence, 310

Rocar (Othon de La) accompague la marquia de Muniferrat allant au devant des députes envoyes de Coustantinople, 1, 302. Est envoye de la part de ce prince pour proposer le mariage de sa fille avec l'emperens Henri, 620.

Rocuz (le sieur de La) est amigé dans son château de La Roche-Chalais; il est fait prisonnier et mis à rançon, XXII, 305.

Mocut (le capit. La), ci-devant moine, puis minutre reforme, est pendu en place de Greve pour cause

de conspiration, XLV, 97.

ROCHERAGO (le seign, de), partion da duc de Bourgogne, s'unit avec le seign de Salenous, savaisien, et ravage l'Auvergne; ils sont poursuivis par le courte de Perdriac, fils du feu comte d'Armagnac, le marechal La Fayette et le senechal de Lyon, seign, de Groslee, VIII, 89, Se retirent dans une place nommee Pousse, y sont surpris par un anceudie et se sauvent, go.

ROCHERARON (Jean ) et Eston Du Sonut, deux écuyers surpris dans une embuscade, promettent de se défendre l'un et l'autre, comment sis se tiennent parole et sont faits prisonniers (IX, 385

Rocur-Broam (La), bourgeous de Paris, s'associe deux curre de cette ville et un chanome de Sousons pour former la lique des Seize, nome de ceux qui entrent d'abord dans cette ligne. XXXVIII, 2-3 et soir.

estic lique, XXXVIII, 273 et soit.
Recur-Cuataus le seign, de La)
est blesse dans une sortie devant
Meta, et meurt de sa blessure,
XXXII, 363

Rocascauvarr (Emery) conduit 30 chevaliers à une église appelée Nutre-Dame, où ils défont et tailleut en pièces un grand nombre d'Anglais, VI, 408.

Rocuscatovant (le bâterd de), seign, de Meru, est envoyé à Besuvais avec des secours d'armes, XIII,

Arg.
Rocuncuouant, seign. de Saint-Amand, est bluss à le bataille de Cerisolles, XIX, 509.

Cerisolles, XIX, 500.

ROCHECHOHERT (Guille de ) : ses
Memoires sont une histoire abregéd de la vic de co migneur, XX, 33. (Introd.) - l'ar qui ils furent découverte; ils offrent quelques partica-larites curieuses, l'auteur se marie deux fois, XXXII, 499. (Avarties.) — Se naissance; il est fait page du duc François d'Auguntéme; est envoyé à Ast, 501. Surt des pages au mariage du duc; accompagne Françon i dans la conquête du duché de Milan; oot présent au siège de Bresse, 500; à celui de Vérone; il revient en France; est attache à la maison du bâtard de Savoie; assiste nus tournous célébres à l'occasion. du meriege du duc d'Urbis Louvent de Medicis, passe un service du cumte de Brienne Charles de Luxemhourg, 503. Est envoye à Térouane, pais a Montdidier, d'on il est cuntraint de se retirer avec la garanous, 50 (. Aveste à la prise de Bohein; retourne chet les, où il reste 10 ans; est fait heutenaut de la compagnie de M. de Nevers, 505. Est envoyé en Picardie; est nomme gentilbinime servant du Ros, et chambellin de M. de Nevers; ve au nege de l'igne-rul ; accompagne le cardenal de Lorraine et le grand-maître de Mo**nt**morency aux conferences de Leuca-te, 506. Suit M. le Douplus à Perpignan, est charge d'une partie des fortilications de Landrocies; est envoye a Chilona avec M. de Ponitidrei, 50%. Est nomme maltre d'hôtel ordinairo de M. de Nevers, occompagne le roi Heari ii dans le duché de Luxembourg, 508. Est envoye à S.-Quentin, a Peronne, à Corbie, à Amiens, 509. Assiste à la bataille de Renti, 510. Est fait capitaine du bois de Vincennes par François 11, puis gentilhomme de la chambre de Charles 1x, 511. Détails sur l'état de ses affaires et celles de sa samille, 512. (Mém. de Rochechouart.)

ROCHE-DU-MAINE (le seign. de La) traite avec Antoine de Lève de la reddition de la ville de Fossano, XVIII, 487. Paroles qu'il adresse à l'Empereur, qui veut lui faire voir son armée, 492. (Du Bellay.) — Est fait prisonnier à la bataille de S.-Quentin; détourne Philippe 11, par une observation hardie, de marcher sur Paris, XX, 72. (Introd.) XXXII, 488.

ROCHEFORT (Olivier de) prend la

croix, I, 102.

ROCHEVORT (le seign. de) assiste à la bataille de Pontvallain, V, 82. Se distingue au siège de Bressières, 106. Défait avec Clisson 1100 Anglais prêts à s'embarquer, 109.

ROCHEFORT, précepteur de François 1, est fait grand aumônier, puis évêque de Condom, XVI, 402.

ROCHEFOUCAULD (le comte de La) est blessé dans une sortie devant Metz par un soldat qu'il tue à l'in-

stant, XXXII, 314. ROCHEFOUCAULD (Franc., comte de La), favori de Charles ix et protestaut, refuse de rester avec le Roi pendant la nuit de la S.-Barthelemy, XX, 157. (Introd.) — Est fait prisonnier à la bataille de S.-Quentin; embrasse le parti des huguenots; se signale dans plusicurs combats; périt au massacre de la S.-Barthelemy, XXI, 88, note. ( Wein. de Montluc.) - Il se rend à La Fère avec sa compagnie par ordre du connétable, XXXIV, 22. Est mis à la tête de l'armée, 23. Donne au counétable un avis qui n'est pas suivi ou est negligé, ce qui cause la déroute de S.-Quentin, 24. Charge les ennemis qui poursuivent l'armée française en retraite, 26. Est fait prisonnier, 28. Diue avec le duc de Savoie; éloge que fait de lui l'empereur Charles-Quint, 32. Est mené au château de

Genep en Hainaut, 33; puis conduit à Vienten prés d'Utrecht, 37. Se rachète moyennant 30,000 ècus, 38. Averti par la duch. d'Uzès, il se décide d'après son conseil de ne pas se rendre à la cour, 41. Rassemble 300 geutilshommes, et va joindre le prince de Condé à Orléans, 47. Assiste à la bataille de Dreux, 52. Achète 200 é**cus le cheval du d**uc de Guise pris par un reltre; refuse de le rendre au duc **tant que durera la** guerre, 53. Est tué au massacre de la S.-Barthelemy; détails à ce sujet, 66. (Mem. de Mergey.) — Est envoyé en Poitou pour commander pour les princes protestans, 156. (L4 Noue.)

ROCHEFOUCAULD (le comte de La), fils du précédent, sur l'avis que lui donne Mergey, au lieu de se rendre auprès de la Reine, va joindre le vicomte de Turenne, XXXIV, 77. Est tué à la bataille de S.-Yrieix, 79.

ROCHEPOUCAULD (Charlotte de Roye, sec. femme du comte de La), meurt d'un mai de gorge, XLV, 70.

ROCHELLE (La): mess. de Crequi, de La Rochefoucauld, de Bassompierre, de Villeroy et Fontensy vont voir cette ville; comment ils y sont reçus et traités par le maire, L, 491. Les députés des protestans de plusieurs provinces se réunissent dans cette ville, et sont voir des l'abord leur mauvaise volonté, 197. Siège de cette ville par l'armée da Roi; détails sur les opérations, LI, 39. Situation de la place, 40. Force de la garnison, 42. Digue construite pour fermer le grand port , 63 et suiv. Traité des Rochellois avec le roi d'Angleterre, 69. Travaux à la digue, 95. Misère où la ville est reduite, 107. Des députés sont envoyés pour traiter de la soumission; comment ils sont reçus; les troupes du Roi entrent dans la ville, 116.

ROCHEMORTE (le sieur de) surprend le château d'Angers, qu'il uent pour le roi de Navarre; est tué d'an coup d'arquebuse, XXXVIII, 269.

ROGHEPOSAY (le seign. de La, est blessé dans Pavie, XVII, 375. in the second control in the control of the second control of the

Rocherot (le sieur de Ia), gouvern. pour le Roi en Anjou, envoie des secours au château de Sablé, XI., 62. Est fait prisonnier au siège de Craon, XII, 69. (Mem. de Caret.) — Demande aux Rochellois, de la part du duc d'Alencon, une grande somme l'argent pour la protection qu'il leur otire, XIV, 125. (L'Estoile.)

ROCHE-SUR-YON (le prince de La) defait 200 cavaliers allemands; court et pille l'Artois, XXIV, 123; XXXI, 261.

Roche-sun-You (mad. de La) meurt avec grande résolution et piéte; ses conseils à Marguerite, reine de Navarre, XLV, 166.

Rocorerie de seign, de) est blesse dans une e-carmouche devant Metz, et menrt de ses blessures, NNXII, 348.

Rocot at de seign de', guidon du seign de Reu, allemand, est blesse et fait prisonnier au siège de l'éron-ne. XIX, 165.

Romourur, prince d'Anhalt, se distingue au siège de l'adoue, XV, 286

Rormvic, gentilh, ordinaire de la chambre du duc d'Anjou, est donne pour gouverneur du vicointe de Turenne, XXXV, 54.

Roccais, tresorier ordinaire des guerres, sornomme le Magnifique, adonné au luve et au vice, meurt empoisonné, XLVII, 408.

Roman le vicomite de ) se joint à Dugueschin pour aller au secours de Charles de Blois, IV, 226. Se rend pri omner à Chandos à la hataille d'Airay, 301. Assiste à la bataille de Poutvallain, V, 82. Defait avec Clisson 1100 Auglais prêta à s'embarquer, 100

de la complete de la maison de l'retagne, est tue a la betaille du Moustier, NNNI, 153. Est enterre dans l'eglise de Nancy, 154.

Rohan (le duc de) épouse la fille de M. de Rosny, XLVII, 487. (*Mém*. de L'Estoile.1) — Est nommé pour commander l'armée destinée pour le duché de Juliers en l'absence du maréchal de La Châtre, L, 114. Sa conduite à l'assemblée des protes-Lins de Saumur; ses prétentions, 148 et suiv. Ses entreprises sur la ville de S.-Jean-d'Angely, 158. Il vient à la cour sur un ordre de la Reine, 159. Obtient la permission de retourner dans son gouvernement, fait fermer les portes de S.-Jeand'Angély à M. de La Rochebaucourt, licutenant du Roi de cette ville, et fait nommer un maire à sa dévotion, 160. On négocie avec lui, mais il reste maltre de la place, 161. Recoit un pouvoir de l'assemblée des protestans de Nismes pour commander en Gnyenne, 321. Reçoit un echec à Villers-Cotterets, 368. Se retire tout-à-coup de l'armée du Roi, 369. Son projet d'établir en France une république dont il seroit le chef, 198. Brave M. d'Auriac a S.-Julien-du-Sault, 504. Se rend dans la Guyenne, 507. Consent à traiter pour la soumission de Montpellier, 546. Dedommagemens qui lui sont accordes, 547. Il vient demander pardon au Roi, 548. Tente une entreprise sur la citadelle de Montpellier, LI, 67. Ses intelligences et ses engigemens avec l'Espagne, 162. Voyant ses affaires en mauvais état, il demande a traiter avec le Roi, ifii Obtient la paix; à quelles con-

Rouse (Rene, vicon te de), epouse, après la mort de son frère Henri, l'unique heritière de la maison de Soubise, XLV, 118. Est reçu au parlement pair de France, XLVII, 307. Est blesse en duel, XLVIII, 32. Nem de L'Estoile.) — l'art de La Rochelle avec 3,000 hommes, et va se loger dans un lieu nomme Rie, avec l'intention de s'y fortifier, 1,

530. En est délogé par le Roi, 532. (Fontenay-Mareuil.)

Rozaus (le sire dé), depuis amiral, assiste à la bataille de Pontval-

lain, V, 82.

ROLLANT, un des Seize, est envoyé par ordre du Roi à la Conciergerie; il en sort quelques jours après, XLV, 332. Avertit le duc de Mayenne, qui est à Reims, des projets sinistres du parti, XLVI, 193. Vient lui rendre compte de l'exécution du président Brisson et de deux conseillers, 197. Reçoit un billet pour sortir de Paris, XLVII, 17.

ROLLET (la demoiselle Du), entretenue publiquement par le président Chevalier, meurt à la sleur de

l'àge, XLVIII, 376.

Rollon ou Raoul, prince normand, essaie en vain de s'établir en Augleterre; vient en France; épouse Giselle, fille de Charles-le-Simple; obtient la Normandie, et reste vassal fidèle du Roi, IV, 26.

Romain, cardinal de S.-Ange, a la confiance de la régente Blauche de Castille; son caractère; indignement soupçonné par le comte de

Champagne, II, 28.

Rome (ville de): lettres particulières sur quelques événemens arrivés en cette ville au commencement

de 1610, XLVIII, 371.

Romeno (Julian), capitaine espagnol, combat en duel contre un autre capitaine espagnol, en présence de Henri 11; proverbe répandu en France à cette occasion, XXXIV, 17.

Romillé (Jean de), vice-chancelier de Bretagne, se trouve, en qualité d'ambassadeur, à S.-Denis, près de l'armée du comte de Charolois,

XI, 347.

ROMONT (le comte de), du parti du duc d'Autriche, attaque et tue une grande partic des francs-archers du Roi devant la ville d'Aire, XIV,

89.

RONCAS (le marq. de) est envoyé de Paris pour porter au duc de Savoie son maître la dernière réponse du Roi sur le traité de paix conclu à Paris. XLVII. 283.

Roxcanozzas, gentilhomme de Normandie, est tué au siège d'Arone en Italie, XVII, 442.

Roscor (Robert de) est nomé du cinquième corps de bataille contre l'empereur Alexis, I, 198. Fait la guerre dans la Natolie, 322. Est rappelé auprès de l'Empereur, 344. Se rend auprès de lui, 348. Est tué à la bataille d'Andrinople, 356.

Rossand, poëte, obtient, lors de l'entrée triomphante de Henri 11 à Paris, le titre de prince des poëtes

français, XX, 46.

Rossor (le sieur de), assailli sa château de Dourlens, est blesse et fait prisonnier par les Espagnols, XLIII, 58.

RONT (le seign. de), du parti de duc de Bourgogne, est fait prisonnier, et conduit à Etampes, VII, 251; puis délivré, 252.

Roque (le capit. La), gentilhon. gascon, est tué au siège de Lectue-

re, XXII, 118.

ROQUELAURE savorise de tout son pouvoir les plaisirs du roi de Navarre, XXXV, 156. (Mém. de Bouillon.) — Demande au Roi la grâce de M. de S.-Chamans; réponse du Roi, XLVIII, 216. (L'Estoile.)

ROQUENDOLFE (le seign. de), général allemand, dresse une embuscade sur le chemin de La Capelle, XIX, 438. Peu de succès qu'il y

obtient, 439.

Roques, tavernier, va se plaindre au parlement d'avoir été cruellement fouetté par des frères cor-

deliers, XLVI, 588.

Rosz, évêque de Senlis, et le prieur des chartreux sont saire une grande procession de la Ligue; Rose en sait saire une autre des ecclésiastiques seuls, dont la plupart portent des armes, XXXVI, 155. (Mém. de Cheverny.) — Prêchant à Notre-Dame, il dit qu'il saut élire un roi qui ne soit ni hérétique et béarnais, ni étranger ou espagnol, mais bou catholique du sang de France. XLVI, 128. S'exhale en invectives contre la composition de Chartres et ceux qui l'ont saite, 138; contre

Le justice, et excite le peuple contre elle; pourquoi, 152. Fait un grand sermon à Notre-Dame sur la publication des bulles d'excommu**mication** contre le roi de Navarre, 161. Maudit dans un sermon ceux qui demandent la paix; son exemple est imité par d'autres prédicateurs, **241. Imposture atr**oce de Ro**se,** 342. Se plaint en chaire d'un apostat qui **pr**êche dans son évêche : quel est ce **pr**éte**ndu a**postat, 366. Traite le Roi **de fils de p.... et bátard ; va ensui**te s'en excuser au comte de Brienne, 367. S'élève au conseil contre n proposition que fait le duc de Peris de nommer l'infante d'Espagne reme de France, 391. S'élève de nouveau contre cette proposition dans une assemblée tenue chez le legat, 4:5. Entreprend de faire en chaire le proces au Bearnais; pourquoi il est arrêté dans son entreprise, 630. Il sort de Paris avec les etrangers, XLVII, 38. Est condanne par le parlement a comparoitre la tête nue, et à déclarer qu'il seat temérairement et inconsidérement glorifie d'avoir signe un des premiers le serment de la Ligue, 234. (L'Estoile.)

Rosie, l'un des Seize, va demander au duc de Brissac la permission de s'a-sembler, nonobstant les défenses du parlement, XLVI, 627.

ROSKIN DE ROCHEPAY, écuyer du duc de Bourgogne, joûte au mariage

de ce prince, X, 367.

Rosnara (François de), archidiacre de Toul, est amené devant le Roi pour faire amende honorable d'un livre qu'il a compose contre les rois de France; le Roi, à la prière de la Reine mere, lui accorde la vie, XLV, 250.

Rosinais (Georges de), seign. de Pillame, defend Tenremonde contre les Gantois, et les force à la re-

trauc. X, 130.

Roser Chretien de), marechal de la Lique, est fait prisonnier à Yvetot, XXXVI, 210. (Cheverny.) — Est chasse de Châlons où il commaudor pour le duc de Guise, XXXII,

14. Se rend maltre d'Etampes, dont il fait pendre le prevôt, 290. Conduit un grand convoi de vivres et de munitions de guerre dans La Fère, XLIII, 15. Se rend maltre du pont de Nieule et du fort de Richeban, près de Calais, 260. Fait le siege de Huist dans les l'ays-Bas, 266. Y est tué, 269. Comparaison du sieur de Rosne avec Godefroy d'Harcourt, banni sous Philippe de Valois, 270. (Mém. de Cayet.) — Fait le serment en qualité de gouverneur de l'Île de France, XLVI, 295. Est fait maréchal de France par le duc de Mayenne, 318. (L'Es-

toile.) Rosur (le sieur de), grand-maltre de l'artillerie, reçoit un grand honneur du siège et de la prise du châtrau de Montméliant en Savoie, XXXVI, 462. (Pontlevoy.) — Prête serment au parlement en qualité de grandmaitre de l'artillerie, XLVII, 308. Sa querelle avec le comte de Soissons, 395. Récit sur cette querelle, dans laquelle le Roi intervient, 399. L'accord se fait entre eux, 412. Il marie sa fille avec M. de La Boulaye, gouverneur de Fontenay-le-Comte; le Roi assiste au festin de noccs, 418. Il donne le pain bénit à Saint-Paul, pendant qu'il est au prèche à Ablon, 438. Prète serment au parlement en qualité de duc et pair de France, 522. Court un grand danger à Sully par le debordement subit de la Loire, XLVIII, 180. Vers contre lui sur le siège de Sedan, 218 Libelle annglaut contre lui adre-se au Roi, 235. Comment il traite le honbomme Henriot, doyen des marchands de Paris, 306. Presse inutilement les presideus du parlement d'adopter les édits sur les monnoies, etc., 312. Sonnet qui lui est attribué sur la vic du Roi, 331. Inscription pour la ville d'Henrimont, 338 Comment il traite les jésuites qui viennent lui demander un don de cent mile france que le Roi leur a fait pour achever la chapelle de la Fleche. 353 Titres de M. de Rosny trouves dane un registre 355 Tableau d'A-

dam et d'Eve, représentant au naturel M. et mad. de Sully, 384. Il va trouver M. le comte de Soissons, et se réconcilie avec lui, XLIX, 11. Il se démet de l'administration des finances et sort de l'Arsenal, 170. Se retire de la cour, 176. Plaisante caricature faite sur lui, 208. (Mem. de L'Estoile.) - M. le comte de Soissons et M. le duc de Bouillon travailient à sa ruine; leurs motifs de haine, L, 115. Raisons qui retardent sa chute, 116. Raisons qui déterminent M. de Rosny à remettre à la Reine les finances, la Bastille, et la licutenance de sa compagnie de gendarmes; récompense qu'il reçoit des deux dernières charges, 134. (Fontenay-Mareuil.)

Rosar (le marq. de), fils de M. le duc de Sully, épouse à Charenton la fille du comte de Créqui, XLVIII,

33ı.

Rosky-Borderel, un des Seize, s'entretient avec une dame sur le projet d'assassiner le duc de Mayenne, XLVI, 435.

Rossauz (le seign. de ), après la prise de la ville de Busque, vient offrir ses services au maréchal de

Brissac, XXIX, 138.

Rossen (Martin Van-), maréchal de Clèves, ravage les pays du Roi, et y exerce de grandes cruautés, XXXI, 91. S'empare de Stenay, qu'il fortifie, 92. Meurt de la peste

près de Givet, 337.

Rossi, lieutenant du prince J. de Médicis, commandant la ville de Javarin ou Graz, entre dans les retranchemens des Turcs, en tue 2,000, et ramène les siens dans la ville, tenant chacun une tête de Turc en main, XLII, 439.

Rossieux, maire d'Orléans et li- de Rambures, 427. (J. de Troyes.) gueur fanatique, est envoyé en Es- Roven (ville de ): particularités

Rossillon (Gérard de) offre de 368 et 380. disputer le pas d'armes tenu à Chàlons-sur-Saône par Jacq. de Lalain, X, 19.

ROSTAING (Tristan de) est con- le roi Pierre-le-Cruel, V, 47. damne par la commission établie à

Bordeaux, pour avoir livré Melua aux ligueurs, XXXVII, 308.

ROSTERNEN (le seign. de), commandant de Pontorson, attaque les Anglais près d'Avranches; les repousse d'abord, puis est fait prisonnier, VIII, 438. Meurt à Paris étant lieutenant de l'Île de France, 516.

ROSTIGNAC (le sieur de), appelé depuis Messillac, remporte la victoire sur les ligueurs à la bataille d'Issoire, XL, 47 et suiv. Contribue à la défaite du duc de Joyeuse devant Villemur, XLI, 125 et suiv.

Kotan, ministre protestant, dispute avec l'évêque Du Perron sur l'Ecriture sainte, XLII, 68; XLVI,

ROTELAN (le seign. de), commendant la garnison de Pontorson, suit une sortie du côté d'Avranches; est attaqué par les Anglais, et fait prisonnier, VIII, 133.

ROTTELIE (Rodolphe de Hochberg, marquis de), vient de Bourgogne au secours du duc de Bourbon,

XI, 35o.

Rouants (le duc de), gouverneu de Poitiers, et du parti de M. le prince, veut faire poser les armes aux habitans et rompre les barricades, L. 250. Il est force de sortir de la Ville, 251.

ROUAULT (Joachim), depuis maréchal de France, est nommé premier écuyer du dauphin Louis, fils de Charles vii, XI, 152. (Introd.) -Se renferme dans Paris, qu'il défend contre le comte de Charolois, 347. (Mém. de Comines.) — XIII, 274. Repousse les Bourguignons avec les bourgeois de Paris et la troupe à ses ordres, 278. Reprend les villes d'Eu et de S.-Valery, et le château

pagne par le duc de Mayenne, qui se passent dans cette ville au commencement de 1610. XI.VIII

Rouzzguz (le vicomte de) veut partager l'honneur, avec le Besque de Vilaines, d'avoir fait prisonnier

Rouge (Pierre Le) est roné en

place de Grève pour avoir assaniné le seign. de Moncy, XLV, 102. Rousemont (Thibaut, seign. de),

Rougemont (Thibaut, seign de), défend un pas d'armes contre un chavalier espagnol près de Dijon, LX, 336.

RODORMONT (le père), sollicité de tuer le roi de Navarre, reçoit de l'argant à cet effet, et decouvre le projet an sieur de La Noue, XXXIX,

HOTLANT DU Bots, chevulier franquis, renverse un chevalier auglais qui étoit venu au commencement de la bataille de Cocherel proposer un combat singulier, IV, 205.

Routtour se dutingue à la bamille de Pontvallain, V, 86. Est fait chevalier par le connétable, 92.

Roussan (le lieutement), maire de Langres, maintient cette ville dans l'obcusance du Roi, et résiste avec les Laugrois aux sollicitations du duc de Lauraine, NAXIV, 310.

Rousses (Aubert), commandant de Gaete pour le roi de France, rafase de se rendre su roi Ferdinand, XIV, 319.

Horsett (le capitaine) est blessé et fest pruonmer par les Espagnola près de Montest, XXIX, 279.

Rousser Jeaune), capitaine d'une harque stalienne, est tue près de Massafra, XIV, 285

Roussi le comte de), bla du comte de S.-Paul, poûte au mariage du due de Bourgogne, X, 364 (Mem. de La Marche) — Il entre dans la ville de Tonnerre; ravage tout le paya jusqu'à Joigny, XIII, \$27. Est fait prisonnier pres de Château-Chinon, XIV, 6. Obtient sa liberte moyenment 40,000 eeus de rançon, 19. (J. de Troyes)

Rouser (le comte de est toé à la hotaille d'Arques, XLIV, 572.

Rouveau (Regnaud de), chevalier hidgeuts, parvient a empécher que le comme de Charolois n'attaque dans leur faite les Liegeuis qui se retirent de devant Dinant, X., 259. Defend finintron contre le duc de Bourgogne, 273. Remet cette ville par capitalation, 275.

Rotz (Olivier Le), envoyé par la Roi en Casulle, découvre par hasard le secret de l'intrigue du des de Guyenne avec le dec de Bourgogne, relative à son projet de mariage avec la fille de ce duc, et le communique au Roi, XII, 52.

communique au Roi , XII, 52.

Roux (Nicolas), de Lombardie, est envoyé par Alexis aux seigneurs croisés; présente ses lettres de créance au marquis de Montfordit, I, 190. Son discours dans le conseil des seigneurs, 192. Il retourne vem Alexis,

Rovias (Julien de Le), cardinal, se concile les cardinaux de Venise, d'Espagne et d'Allemagne, s'entend avec Cesar Borgia, et est éla pape; il prend le nom de Jules II, XV, 60. Rovs (le seum de), frèse de

Rorn (le seign. de ), frère du seigneur de Fleurange, est tue à la bataille de Marignan, XVI, 297.

ROBALLES (le capit.), espagnol, est battu et mes en fuite prés de Marennes par Bl. de Montluc, XX, 183.

Ru Jean, sesen de ), defeud un pas d'armes, près de Dijon, contre le seign, de La Bigarne, IX, 34a.

Rounerat (le bliard de) vient en Zélande, où il est soupçonne de macherer contre le comte de Charolois; est mis en prison, IX, 11; et X, 232. (La Marcha.) — Apporte de Banavais à Paris des lettres adressess au heutenant du Rou pour demander de l'arulierse, des nebelètres, etc., XIII, 4:0. (J. de Troyes.)

de l'arulierie, des schelètres, etc., XIII, 4:9. (J. de Trayes.)

Russirat (le seign ) est envoyé par M. de Vieilleville avec 50 gentilabommes pour preparer les voies à M. le comte d'Enghieu, qui va commander en Provence, XXVI, 107. Diligence qu'il fait dans ses preparatifs, 108.

Russiant (le sieur de), mestre de camp, est blesse à la prise da feubourg de S. - Symphorien près de Tours, XXXIX, 133. Surprend, non sans peril, la ville et le château de S. - Fancit de Rue, XL, 352.

de S.-Esprit de Rue, XL, 357. RUCCELAS (l'abbe de ) entreprend de delsvror la Reine mère retenue à Bluis; va de son consuntement trouver M. de Bouillon à Sedan, pour lui demander une retraite et un appui en faveur de la princesse, L, 427. Issue de sa mission, 428. Il va trouver à Metz M. d'Epernon, 430. Sa mésintelligence avec lui à Angoulème, 440.

Rue (Jacq. de), convaincu par ses propres aveux d'avoir voulu empoisonner le roi Charles v, est condamné par le parlement; son supplice, 105.

Rufré, ami de Duguast, favori de Henri III, calomnie la reine de Navarre auprės du Roi, XXXVII, 05. Comment cette calomnie est de-

couverte, 69.

RUFFEC, gouvern. d'Angoulème, refuse l'entrée de cette ville au duc de Montpensier, qui vient en prendre possession au nom de Monsieur, XLV, 125.

Ruggieri (Côme), accusé de vouloir attenter aux jours du Roi par la magie, est interrogé par le président de Thou; ses reponses, XXXVII, 517. Il est remis en liberté, 518. Son injustice envers le président, 519. Sa mort, 520.

RUGNY (le seign. de) est fait prisonnier près de Château-Chinon,

XIV, 6.

Ruménit (le sieur de ) achève la déroute des Lorrains devant Sedan, XLI, 134. Fait échouer l'entreprise de Le Gaucher sur Villefra-

che, XLIII, 352.

Ruscelar, ayant dit devant le Roi que la cour étoit une peste plus forte que celle qui régnoit, et sur laquelle l'autre ne pouvoit mordre, se retire aussitôt, craignant la colère de lo, XLV, 283.

Russanges et Frète dénonces aux juges les maisons particulières où se font les assemblées secrétes des protestans, et les noms des cou-

pables, XXXIII, 3o.

S

SAAD-Eddin, historien arabe, dit que le roi de France se seroit sauvé s'il cut voulu, III, 42. Rapporte autrement que les autres historiens les conditions mises à la liberté du Roi,

44.

SACQUESPÉE (Ant.), échevin de la ville d'Arras, est arrêté comme vaudois; noms de quelques autres arrêles comme lui, ou qui prennent la fuite; procédure à cet égard, XI, 74. Sentence rendue par l'inquisitour de la foi dans la ville d'Arras, 83.

SACREMORE, commandant pour Mayenne 3,000 arquebusiers, menace la ville de Beaune, XXXV, 321. (Mém. de Tavannes.) — Est tué par ce duc pour quelques propos tenus touchant son mariage avec la sille ainée de madame de Mayenne, XLV, 345. (L'Estoile.)

Sabolet, évêque de Carpentras, fait tous ses efforts pour convertir les vaudois; il suspeud pendant cinq ans l'exécution de l'arrêt du parkment d'Aix contre les vaudois, XYLL 174.

SAR (Hieronyme), capit. Italies, est tue dans un combat livré preser

Santia, XXIX, 556.

SAGESSE: quelles sont les qualités qui constituent la vraie sagesse, VI, 4-

Sagonne (la demoiselle), une des filles de la Reine, est ignominieux ment chassée de la cour pour sos commerce avec le baron de Termo-XLVII, 431.

Saignes (Franç. de), seign. de 🛂 Garde, conseiller en la grand'chasbre, attaqué d'une sièvre violente se jette dans la rivière et sc nuie.

XLV, 176.

SAINCTES (Claude de), évêque d'E vreux, pris au fort de Louviers, est envoyé par devant le parlement de Caen pour être jugé sur des écrits dans lesquels il pretend justifier le meurtre de Henri III, XLVI, 165.

Saincturens (le capit.) est en-

r Montluc à Cahors, où il ate daligence, et s'en rend poursuivant les protestans adonneut, XXII, 102. (Guille de preud la croix, Fortifie le château de Ci--

AGRAN , le comte de], surt de la maison du duc d'Ate note pen tant le distatre çais a Auvers; inscusibilite e à cette perte, XLV, 250. Aignan (Honorat de Beauamte de la resiste seul à l'at-

Pont-de-Ce, où il est fait

28, L. 485.

Amoun' Guill, de), docteur ælébre par ses taleus, mau schere lougueux et trascihe on livre dans lequel if a vie monastique; est conar le Pape, oblige de foir, e comme un martyr per ses , 11 , 132

Anna , Guichard d'Albon, ), s'empare de la ville de en Roussillon , MIII , 209 Anna. (le capita) est ble-se. e sortir devant S - Quentin,

431.

-Annaŭ (le seignaur de) est r la cour et fait marechal de XX, 48 Abuse de l'a coni**l a aur** l'esprit d'Henti is dr la plus grande part a ses ites, 39. Est fait priionnier ille de S Quentin, 71. Est au milieu du desordre de æ de Dreux, 110 - Intend') itt prisonner a la butaille entio, XXIV, not let use ille de Dreux, 358. Mem nace — Obucut le hitou chal par le moyen de M. erille, XXVI, 158 et aure. fait accepter la lieutenance npagnie à Mode La Vieilleb. tenvove en ambasside. sterre, 333. Son arrivee dans 335 Lanfase le tratement fout les Anglais, comment est servie, 336. Fait dire la ettë soti hëtel par ses sumëvitant qu'aucun Angleis en

ast connoissance, 337. Donne au rei Edouard le cordon de 5 -Michel : details sur cette ceremonte, 339. Prend congé du Roi, et repasse en France, 3 14 (Vieilleville) — Rava-ge le comte de S.-Paul, le lia lliage de Heidin et une partie de l'Artou, XXX1, 235 Marche sur Mariemhourg, 250. S'en rend maitre par composition, 25r. Attaque et prend Cateau-Cambresis, 308. (Comm. de Rubutto ) - Se rend maitre du chiteau et de la ville de Poitiers peur le Rot, XXXIII, 198. Est tue a la bataille de Dreux, 247. Mein. de Castelnau XIN, 56.

SAI

SAIRT ARREE Albert de', envoye gouverneur a Montpeliter, y retablit Fordre, XXXIV, 342. Vem. de Fordre, XXXIV. 342. Gamon. ) - Est tue a Ni-mes dans

son ht. 377 (Philipp: Saint-Annet, gentile provencel, est une a la batadie d'Arques, sa ressemblance avec le duc de Mayenne fait croire un moment que ce chef de la lague a cte tuc, XLIV, 555

SAIRT-ARDET le seign, de defend avec courage la ville de Terousne contre les Flamands, XIV, 8%.

SAIRT-ARGE ,le marq de' est tue au commencement de la bata lle de Pavie, XVII., 486.

Баіят-Асван Терараі ) ем соцес de la prise du fort de Sienne, XXI, 218.

Saint-Action le capit \ (at tue au siège de S.-Paul, MV, 23)

Salut-Atum less orde forme le projet de livrer Marscille à l'Empereur, comment ce projet est deroit-

vert , XMN, 95

SAINT-BEATHERFUY Incressives de la) - details our ceue horrible journee, aspect de la cour la veide au soir, XX, 155 Auge 1868 de Charles 18, entotion de sa mere, 157. La mort de Coligny devieut le signal du massacre, tous les seigneurs attaches au roi de Navarre et au prince de Coude aont massacres par les cardesr58. Nombre des personnes (pm perisecut pendant trois jours, 159-Proide tranquillité des femmes de la cour , 160. Indécision de Cathe522

lui demander une retraite et un appui en faveur de la princesse, L, 427. Issue de sa mission, 428. Il va trouver à Metz M. d'Epernon, 430. Sa mésintelligence avec lui à Angoulême, 440.

Rue (Jacq. de), convaincu par ses propres aveux d'avoir voulu empoisonner le roi Charles v, est condamné par le parlement; son supplice, 105.

Ruffé, ami de Duguast, favori de Henri III, calomnie la reine de Navarre auprès du Roi, XXXVII, 65. Comment cette calomnie est dé-

couverte, 69.

RUFFEC, gouvern. d'Angoulème, rcfuse l'entrée de cette ville au duc de Montpensier, qui vient en prendre possession au nom de Monsieur, XLV, 125.

Ruggieri (Côme), accusé de vouloir attenter aux jours du Roi par la magie, est interrogé par le président de Thou; ses réponses, XXXVII, 517. Il est remis en liberté, 518. Son injustice envers le président, 519. Sa mort, 520.

Rugay (le seign. de) est fait prisonnier près de Château-Chinon,

XIV, 6.

Runénit (le sieur de ) achève la déroute des Lorrains devant Sedan, XLI, 134. Fait échouer l'entreprise de Le Gaucher sur Villefra-

che, XLIII, 352.

HUSCELAY, ayant dit devant le Roi que la cour étoit une peste plus forte que celle qui régnoit, et sur laquelle l'autre ne pouvoit mordre, se retire aussitôt, craignant la colère du llo, XLV, 283.

Russanges et Frète dénoncest aux juges les maisons particulières où se font les assemblées secrétes des protestans, et les noms des conpables, XXXIII, 3o.

S

SAAD-Eddin, historien arabe, dit que le roi de France se seroit sauvé s'il cut voulu, III, 42. Rapporte autrement que les autres historiens les conditions mises à la liberté du Roi, 44.

Sacquespéz (Ant.), échevin de la ville d'Arras, est arrêté comme vaudois; noms de quelques autres arrêtés comme lui, ou qui prennent la fuite; procédure à cet égard, XI, 74. Sentence rendue par l'inquisiteur de la foi dans la ville d'Arras,

SACREMORE, commandant pour Mayenne 3,000 arquebusiers, menace la ville de Beaune, XXXV, 321. (Mém. de Tavannes.) — Est tué par ce duc pour quelques propos tenus touchant son mariage avec la sille ainée de madame de Mayenne, **XLV**, 345. (L'Estoile.)

Sabolet, évêque de Carpentras, fait tous ses efforts pour convertir les vaudois; il suspend pendant cinq ans l'exécution de l'arrêt du parkment d'Aix contre les vaudois, XVII, 174.

SAE (Hieronyme), capit. italies, est tué dans un combat livré près de

Santia, XXIX, 556.

Sagzasz: queiles sont les qualités qui constituent la vraie sagesse, VI, 4-

Sagonne (la demoiselle), une des filles de la Reine, est ignominieuxment chassée de la cour pour son commerce avec le baron de Terme, XLVII, 431.

Saignes (Franç. de), seign. de La Garde, conseiller en la grand'chambre, attaqué d'une fièvre vic se jette dans la rivière et se noie,

XLV, 176.

SAINCTES (Claude de), évêque d'Evreux, pris au fort de Louviers, est envoyé par devant le parlement de Caen pour être jugé sur des écrits dans lesquels il pretend justifier k meurtre de Henri III, XLVI, 165.

SAINCTURENS (le capit.) est en-



n (le comte de), sura maison du duc d'As pendant le desastre l'Anvers; insensibilite ette perte, XLV, 250. An (Honorat de Beaude), résiste seul à l'atl-de-Cé, où il est fait 485.

n (Guill. de), docteur
re par ses talens, mau
) fougueux et irascin livre dans fequel si
monasuque; est conPape, obligé de fuir,
ame un martyr par ses

132.

If (Guichard d'Albon,
Impare de la ville de
nussillon , XIII , 209.

If (le capit.) est blesse
ie devant S.-Quentin,

if (le seigneur de) est our et fatt marechal de 38. Abuse de l'a conmr l'esprit d'Ileari il plus grande part à ses 39. Est last pruonnier le S.-Quentia, 71. Est silsen du desordre de Dreux, tio Introd ) reconner à la bataille 1, XXIV, 202 Est tué e Dreux, 378 (Wem. ) — Obtient le hâtou par le moyen de M. e, XXVI, 178 et suiv. ocepter la lieutenance **nie à M.** de La Vieille-Lenvoye en ambassade s 333. Son arrivee dans Il refuse le traitement les Anglan, comment nvie, 336. Fait dire la m hôtel par ses aumôt qu'aucus Auglats en ait connoissance, 337. Donne au roi Edouard le cordon de S.-Michel; détails our cette cérémonie, 339. Prend congé du Roi, et repasse en France, 344. (Vieilleville.) — Ravage le comté de S.-Paul, le bailliege de llesdin et une partie de l'Artois, X\XI, 235. Marche aur Mariembourg, 250. S'en rend muitre par composition, 251. Attaque et prend Cateau-Cambresis, 308. (Comm. de Rabutia.) — Se rend maître du château et de la ville de Poitiers pour le Roi, X\XIII, 198. Est tué à la bataille de Dreux, 247. (Mém. de Castelnau) XLV, 56.

SAIRT Annai (Albert de), envoyé gouverneur à Montpellier, y rétablit l'ordre, XXXIV, 342. (Mém. de Gamon.) — Est tue a Nismes dans

son lat, 377. (Philippi.)

Saint-Annai, gentilh provençal, est tue à la bataille d'Arques; sa ressemblance avec le duc de Mayeune fait croire un moment que ce chef de la Ligue a cté tué, XLIV, 575.

SAIRT-ARDRY (le seign, de) defeud avec courage la ville de Terousne coutre les Flamands, XIV, 84.

SAIST-ARGE (le marq. de) est tué nu commencement de la bataille de Pavie, XVII, 486.

SAIRT-ACRAR (le capit.) est cause de la prise du fort de Sienne, XXI,

SAINT-AUBIN (le capit ) est tué su siege de S.-Paul, XIX, 23 (...

SAIRT-ACRIN (le sour de, forme le projet de fivrer Marseille à l'Empereur ; comment ce projet est decou-

vert , XXIX, 95.

SAINT-BARTHELPRY (massacres de la): details sur cette horrible journee; aspect de la cour la veille au soir,
XX, 155. Augotases de Charles 12,
emotion de sa mère, 157. La mort
de Coligny devient le signal du massacre, tous les seigneurs attaches au
rot de Navarre et au prince de Conde aont manacres par les gatiles,
158. Nombre des personnes qui per
rissent pendant trois jours, 159.
Froide tranquillite des femmes de
la cour, 160. Indecision de Cathe-

rine de Médicis et de Charles 1x après le massacre; ils ont recours aux promesses, 161. (Introd.) XXV, 296 et suiv.; XXXIV, 66 et suiv. — Causes et motifs de ce massacre, et part qu'y ont prise la Reine mère et son fils Henri, XLIV, 496. (Villeroy.) — Prédiction de cette journée, XLV, 67. Vers sur cette journée, faits par des protestans, 75. Bruits répandus d'une nouvelle S.-Barthelemy après la mort d'Henri 1v, XLIX, 84. (L'Estoile.)

SAINT-BAVON (l'abbé de) est envoyé de la part des habitans de Gand vers le duc de Bourgogne pour offrir leur soumission, X, 153. Vient au devant du duc demander pardon

pour la ville, 154.

SAINT-BELIN (Geoffroy de), seign. de Saxe-Fontaine, est tué à la bataille de Montlhéry, XI, 368; XIII,

284.

SAINT-BLANCART, gentilh. français, est tué à l'affaire de S.-Blanceau, en combattant avec les Anglais contre son roi, LI, 37. Sa mort devient funeste aux Anglais, 38.

SAINT-BLIMON (le capit. de) meurt en Danemarck avec plusieurs guerriers envoyés par François i au secours du roi de ce pays, XVII,

270

SAINT-CHAUMONT prend la ville d'Annonay sur les huguenous, et l'abandoune après l'avoir pillée, XXXIII, 287. (Castelnau.) — XXXIV, 307. Il revient à Annonay, l'assiège, et s'en rend maltre de nouveau, 308. Nonobstant la capitulation qu'il a accordée, il passe les habitans au fil de l'épée, pille et saccage la ville, 309. Y revient une troisième sois, et y exerce d'horribles violences, 312. Fait un traité avec les habitans d'Annonay, 319. Les somme de se rendre au Roi; va trouver Henri III à Avignon; se retire à Tournon, 324. (Gamon.)

SAINT-CHAUMONT (le marq. de) est envoyé à Mantoue pour les intérêts de M. de Nevers, et essayer de détacher M. de Savoie des Espagnols, LI, 91. Est blamé de sa conduite pendant l'élection du pape lanccent x, et d'avoir trop favorisé le cardinal Pamphile, 3:5. Est rappelé et confiné dans sa maison, 3:7.

SAINT-CIRE (le seign. de), lieuten. de 50 hommes d'armes, est blessé à la prise des forts de la terre d'Oye,

XXI, 70.

SAINT-DENIS (bataille de), livrée en 1567 entre les protestans et les catholiques, XXXIV, 200; XXXVI,

37.

SAINT-ESPRIT (ordre du): per qui il est fondé, XLIII, 2. Conditions pour être reçu chevalier; cérémonie de réception, 3. Costume des chevaliers, 4.

SAINT-ESTRVE, enseigne du capit. Cavagnes, est tué au siège de Con,

XIX, 395.

SAINT-GELAIS (Melin de), poète, est admis à la cour de François 1; se heureux impromptu, XVII, 151.

SAINT-GELAIS attaque la ville de Niort, et s'en rend maltre pour le roi de Navarre, XXXVIII, 480.

SAINT-GENIEZ (le capit.) rend la place de Chusi par capitalation,

XXI, 402.

SAIRT-GEORGES (le capit.) presd plusieurs villes dans la Franche-Comté, XLVII, 126.

SAINT-GERMAIN (le baron), de parti de la Ligue, voulant se sauve d'Etampes, est pris et a la tête tra-

chée, XXXIX, 185.

SAINT-GERMAIN, maître des comptes, fait une banqueroute de 400,000 écus, XLVIII, 253. Lai et son commis Josse sont condamnés à être produs en essigie par arrêt du conseid d'Etat, XLIX, 158.

SAINT-GERMAIN, gentilhoumne de la Normandie, est décapité pour charmes et sorcelleries; détails sur

ce sujet, XLVIII, 130.

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY est assigner les troupes du Roi; détails sur les opérations de ce siège, L, 507 et suiv. Capitulation de cette place, 512.

SAINT-JEME (le sieur de) est fait prisonnier dans un combat livre près de Casal, XXIX, 381. iuna, gentilhomme gasp par le Roi de veiller sur e de Jean-Louis, marquis s, obtient du capitaine d'Aguerres la forteresse dans le marquisat de Saa garde au nom du Roi,

PLIAN (le capit.) est tue s Pavie, XVII, 460.

ELER, gentille, favori de larguerite, est tue d'un istolet par un autre gen-XLV II, 526.

ust (le steur de) charge savoyardes commandees iaucho de Saknes, et les 'oute, XLIII, 349.

man et Dol pour le parti, aurprend la ville de Josga le château, XXXIX, in par le sieur de La Trem-11, 339. Reunit des trounouveau battu, et se sauve rande perte dans Dinau, n. de Cayet.) — Lieuteie de Mercusur, il est detagne par le marechal de LVII, 207. (Mem. de

forn (Amoury de ) defait ignous prés de litanqueicardie, VIII, 92.

ian (le seign, de) est meier a la Conctergene du poursuite de M. Conquet tetrain, qui se plaint d'amellement battu par lui i, XLV, 206.

fare, gouvern. du Catelet, que a mort pour evoir le place aux Espagnole,

ne ( le meur de ), be mente de Brusse, est charge de voir ce comte, et de de son devoir, XLM, 189, a entrevues avec lui son affares particulieres, 190. l'ordre dans l'ama avec les yales, est charge par le er les cardinaix de l'laise Pelleve, et les duches-

ses de Nemours et de Montpensier, qu'il ne leur sera fait aucun mal, 203. Est tué au siége d'Amiens, KLIII, 362. (Mém. de Cayet.) — Est diagracié par Henri 111; causes de cette diagrace, XLV, 195. Donne un souffet à un gentilhomme en présence du duc d'Alençon, 247 Est chargé par le Roi de conduire hors de Paris les Napolitains et Espagnols, XLVII, 26 Est tue au siège d'Amiens, 210. (L'Estoile.)

SAINT - MARO (le capit.) est iné près de Saverne, à la bataille livrée aux paysans révoltés, XVIII, 6.

SAINT-MALIN (le sieur de), un des quarante ciuq gentilshomme du Roi, est tué à la prise du faubourg Saint - Symphorien près de Tours; cruautes qu'exercent sur son corps les soldats de la Lague, XXXIX, 134. (Mem. de Caset.) - Arcuse d'avoir donné le premier coup de poignard au duc de Gusse, il est tue au faubourg de Saint-Symphorien de Tours; son corps est livré au duc de Mayenne, par arcêt du grand prevôt de ce prince, on fai coupe le poing et la tête, et on le pend par les pieds, XLV, 400. (Mem. de L'Estoile)

SAIRT-MANG le baron de) est tué en duel avec trois autres gentale-

hommes, XLVII., \$68.
SAINT-MARTIN, porte-cuseigne du seigneur de Villelion, est toé au seege de Saint-Paul, XIX, 23\$.

Saint-Mantin (le capit.), gonveroeur du château de Vincennes, resute pendant un au aux mensees des Seize, XXXIX, 10.

Saint-Martin, soldat de la compagnie do capitame Saint-Marthen, estamatitue prisonnier, pour les propos qu'il à tenus a la veuse de ce capitame, XLIX, 12.

NAIST-MAURICE, mederm de prolession, est fait prisonnier avec plusieurs sorciers et faux-monnoyeurs, MIVIII, 167.

Saint-Meagair, favori du Roi, et amant prefere de la duchesse de Gune, est amaname de noit en sortant du favore, XX, 188. (Introd.)

— Est frappé de trente-cinq coups mortels dans la rue du Louvre; il n'est fait aucune poursuite sur cet assassinat, XLV, 172. Paroles du roi de Navarre à cette occasion; vers faits aur Saint-Mesgrin, 173. (Mém. de L'Estoile.)

SAINT-MESNE, gentilhomme de la chambre du Roi, est envoyé auprès du Pape pour lui annoncer la naissance du fils aîné de François 1, et le prier d'être parrain, XVI, 325.

SAINT-MICHEL, gentilhomme, second de M. de Candale, est tué en duel par M. de Pontgibaud, second de M. de Schomberg, L, 558

SAINT-MORYS (Etienne de) monte à l'assaut de la tour de Schendelbeke, X, 134.

SAINT-OMER (Henri de) accompagne Duguesclin marchant sur Burgos, IV, 349.

SAINT-PAUL (le comte de) se signale à la bataille de Pontvallain, V, 86.

SAINT-PAUL (le comte de), un des généraux les plus distingués du duc de Bourgogne, soulève le peuple de Paris, renverse le gouvernement; obtient le commandement de cette ville, arme la populace; chefs de la troupe nommee milice royale, VI, 294. Il arrache au Roi et au Dauphin un ordre qui enjoint au duc de Bourgogne de se rendre à Paris, 295. Etat d'anarchie où se trouve la capitale; les bourguignons proscrivent les armagnacs, 296. Saint-Paul ordonne de fréquentes sorties pour faciliter l'entrée du duc de Bourgogne, 298. Reçoit de lui l'épée de connétable, 299. (Tabl. du règ. de Ch. r1.) - Est envoyé au comte d'Alençon pour le réduire à l'obéissance du Roi; se rend maître de S.-Remy, soumet plusieurs places, VII, 255. Se rend maître de la ville de Coucy, 256. Met le siège devant une forteresse du Barrois, nommée Neuville; s'en rend maitre, 271. Meurt à Ivuy, 272. (Mém. de Fenin.)

SAINT-PAUL (le comte de), fils du précédent, chargé du commandement de Paris, fait rendre au duc de Bourgogne des honneurs qui ré-

veillent les passions, VI, 352. Se rend au congrès d'Arras au nom de la Reine, 353.

SAINT-PAUL (Jacq. de) prend par composition la ville de Saint-Sauveur-le-Vicomte, de concert avec les maréchaux de Loheac et de Bre-

tagne, VIII, 551.

Saint-Paulou Pol (le comte Lous de) poursuit les Gantois rebelles, X, 83. Les défait au village d'Overmaire, et leur prend un grand sonbre de prisonniers, 93. Les attaque au village de Vasselle ou Bacrack, 98. Leur prend leurs chariots et leur artillerie, 101. Son vœu au banquri du duc de Bourgogne mécontente « prince; il donne une grande sete a Cambray, à laquelle personne de l'altel du duc n'assiste, 209. Se lie sve le comte de Charolois, 234. Le sert dans la guerre dite du Bien public. 235. Est fait connétable de France par le Roi, et se détache du parti de comte, 246. (Mem. de La Marche.) - Vient auprès du duc de Bourgogne demander main-levée de sa terre d'Enghien; le duc lui reproche plusieurs crimes secrets, XI, 54. L comte s'excuse en vain, la man-levee lui est refusée; cause principale de ce refus, 55. (Du Clarcy.)-Il implore la clémence du Roi; se le intimement avec le Dauphin, 166. Cherche à exciter des troubles; mé de venir rendre hommage pour celles de ses terres qui relevoient de la couronne, ne se rend à la cour qu'avec un sauf-conduit; ne peut être détaché des intérèts du come de Charolois, 262. (Introd.) - Se rend aupres de lui, 342. Commende ses troupes sous son nom, 344. Est fait connetable de France, 413. Es saic inutilement de détourner Charles, duc de Bourgogue, de marcac contro les Liégeois; réclame la restitution des villes de la Somme, 41. Entre dans Suint-Quentin au nom du Roi, XII, 9. Offre au duc de Bourgogne de lui remettre cette ville, s'il veut donner sa fille en mariage an duc de Guyenne, 13. Haine entre ces deux seigneurs, 19 Il devient suspect

duc de Bourgogne et au Roi, 84. urquoi, 85. Comment il est dére cuncmi et criminel envers les ux princes, 88. Obtient une envue du Roi et l'oubli du passé, . Est déclaré ennemi du bien puc, 130. Sa conduite equivoque re le Roi et le duc de Bourgogne, 1. Envoie à ce dernier une lettre créance pour le roi d'Angleterre, promet de remettre la ville de i**nt-Quentin dans les maius de ce** , 131. Mécontent de la trève arée cutre Edouard et Louis, en-🗷 au premier son confesseur pour agager à ne point ajouter foi aux messes du roi de France, 117. fres qu'il lui fait faire, 148. Ene au roi de France un de ses sercurs pour excuser sa conduite. r**ant** de l'aider à réduire le duc de argogne et à chasser les Anglais, i. Embarras da counétable; d mande au due une lettre de sû-• pour se rendre auprès de lui, i. Se rend à Mons, 172; y est arr, et conduit à l'éronne, 174; puis re au roi de France et mené à ris , 177. Est coudamné à mort ; is ses biens sont confisqués; déls sur ses dermers momens, 178. 'h. de Comunes. , — Il part de S.nis avec une troupe de Bourgnious, et valattaquer le pont de int-Cloud, dont it se rend maitr : r composition, XIII, 279 Rend de inds services au coaite de Charoi à la bataille de Montiliery, 283, res le traite de Coullans, dine se le Roi; est créé connetable de mer, 3 m; gouverneur de la Normilie, 348. Se range du parti du e de Bourgogne, XIV, 13. Ecrit roi d'Angleterre pour lui reproer son traite avec Louis XI; ses tres sont envoyces par Edouard voi de France, 14. Est remis au gyoir du Roi par le duc de Baurgne, et con luit à l'aris, 16. Dels circ justancies sur son procès et 1 execution, 20 ct surv. J. de ADS.C 8

SAINT PAUL Jacq de , frere du anetable de ce nom, est blesse au

combat d'Arras, XII, 115. (Comines.) — Est fait prisonnier, selon les Chron. de J. de Troyes, XIV, 7.

SAINT-PAUL (le comte de), de la maison de Lorraine, est surpris et défait près de Milan par Autoine de Lèves, XVII, 102. (Introd.) — Reprend la ville de Mouzon, que le bătard de Nassau abandoune, 319. Preud la ville et le château de Bapaume; rase plusieurs forts coneinis, 324. Reprend le château et la ville de Bapaume, qu'il brûle et rase, 394. Bat les ennemis et les poursuit jusqu'aux portes de Douay, 395. Gàte les vivres de Dourlens, et se retire à Corbie pour faire tête à l'ennemi, 398. Surprend les Anglais et leur tue 5 on 600 hommes, 399. (Du Bellay.) - Remet sous l'obeissance du Roi le pays de la Tarentaise; pille la vallée et même la ville de Conflans, XIX, 182. ( Wem. de Du Bellay.)

SAINT-PAUL (Ant., dit le capit.), chef de ligueurs, est défait par les troupes royalistes, XXXIX, 106. Reconduit le légat Caétan sur la frontiere de l'arraine; surprind Villefranche, XL. 164. Devient maréchal de France du duc de Mayenne, et lieutenant general de province; son arrogance et ses hauteurs. XIII, 339. Il est tue par le duc de Gaise; a quelle occasion, 341. ( *Vem.* de Cayet.) — Est reçu marechal de France, XLVI, 470. Est tue par le duc de Guise, XLVII, 48. Sa femme a ordre du duc de Mayenne de sortir de Reims, 49. Vers faits sur ce capitaine, 50. L'Estoile.)

SAINT-PALL le capit.), du parti de la Lique, est blesse et meurt lors de la reduction de la ville de Beaune, XLIII. 24.

SAIRT-PAUL in comte de) entre avec ses troupes dans la ville de Ham en Picardie, et assure au Roi la conquête de cette place, XLIII, 49. (Mém. de Cavet.) — Plaintes adressées au Roi contre lui par les protestans, XLVIII, 287. (L'Estode.) — Il est ramene par sa femme dans le parti du Roi, qu'il avoit abandonne pour suivre le parti de M. le

prince, L, 319. (Fontenay-Mareuil.)

SAINT-PRAN (Bernard de), un des assistans de Duguescliu au combat en champ clos livré près de Pontorson, IV, 209.

SAINT-PETRE (le capit.) est blessé au siège de Fossano, XVIII, 478. Est tué au siège de Coni, XIX, 395.

SAINT-PHALLE, gentish., hat en pleine rue à coups de bâton M. Duplessis-Mornay, XLVII, 217.

SAINT-PIERRE-AUX-LIENS (le cardinal de), légat du Pape, vient en France, XIV, 92. Honneurs qu'il y reçoit, 93. Ne peut faire un accordentre le Roi et les Flamands; obtient l'élargissement du cardinal La

Ballue, 94.

Saint-Pol (François de Bourbon, comte de), frère du duc de Vendôme, est envoyé à la tête d'une armée en Italie; noms des seigneurs qui l'accompagnent, XVIII, 72. Il soumet toutes les places entre le Pô et le Tesin; se réunit à l'armée vénitienne ; assiége Pavie, qui est prise d'assaut, 73. Tente inutilement de reprendre Génes, et se retire à Alexandrie, 81. Renouvelle sa tentative sur Gènes avec aussi peu de succès; se rend maître de Morterre et de Novarre, 82. Est surpris par les arquebusiers espagnols, 84; et forcé à la retraite, 85. Est fait prisonnier et conduit à Milan, 86. Est envoyé en Savoie à la tête d'une armée; s'en rend maître sans résistance; force Montméliant à capituler, 302.

SAINT-POL (Jean, bâtard de), seigneur de Hautbourdin, soutient une entreprise d'armes à S.-Omer contre un chevalier allemand, IX, 456. Détails sur ce pas d'armes, 457. Défend une autre entreprise à Bruges contre Béarne de Foix, 464. Est nommé par le duc de Bourgogne lieutenant genéral du coute de Charolois dans la guerre du Bien public, X, 286.

SAINT-POL, gentilli., fait entrer heureusement un convoi dans Paris, XLVI, 55.

SAINT-PREUIL (M. de) est envoyé

à Corbie pour exhorter la garnison et les habitans à se bien desendre contre les ennemis; comment il exécute sa commission; peu de succes qu'on en retire, LI, 257.

SAINT-QUENTIN (bataille de), livrée en 1557: causes qui amènent cette bataille, XXXII, 49. Details, 51. Noms des seigneurs et capitaines qui y sont tués, ou blessés, ou prisonniers, 57. Cruel carnage qui s'y fait des soldats français, 58. (Comm. de Rabutin.) — XXXIV, 22. Fautes du connétable, 25. Noms des seigneurs tués ou faits prisonniers, 28. (Mém. de Mergey.)

SAINT-QUENTIN, capit. des Wallons, est arrêté par ordre du duc de Feria parce qu'il ne parle que de paix, XLVI,626. Délivré par le Roi, il lui offre ses services et reste au-

près de lui, XLVII, 4.

SAINT-REMY (le seign. de) travaille avec ardeur à la défense de S.-Quentin, XXXII, 82, 84 et 452.

SAINT-ROMAIN (le seign. de), à la tête de 700 hommes du Dauphine, se rend maître d'Annonay; y brûle les églises, brise les cloches, et se retire au bout de huit jours, XXXIV. 311. Se rend dans la Guyenne, la Saintonge et le Poitou, 312. Entre de nouveau dans Annonay, dont il épargne les prêtres et autres catholiques, 321. Y établit à ses dépens une garnison, 322.

SAIRT-ROMAIN (Jean de), procereur général du Roi au parlement de Paris, s'oppose à l'exécution des lettres patentes portant abolition de la pragmatique sanction, XIII, 360. Reproche à La Balue, évêque d'Evreux, de s'être chargé de la poursuite de l'expédition de ces lettres, 361.

SAINT-SEVERAIN (Robert de), vaillant capitaine, est chassé, puis rappelé à la cour de Milan, XIII, 9. Est quelque temps d'accord avec Ludovic Sforce, 10. Forcé de lai céder, se met au service des Venitiens, 11.

SAINT-SEVERIN (Galéas de), comniandant de l'armée de Ludovic Minresti dene Alexandrie; s moyen de s'échapper, et à Milen, XV, 31.

»Sevenis (Jules de) est foit ier dans un faubourg de Mi-П, 354.

-Senon (Gilles de), comt du pays de Coux, est foit for devant Condebec, puis i, VIII, 479-

E-BONGER ON SAIRT-SERE , écuyer, et gouverneur du de Bourgogne, arrête ce l l'assest d'un boulevard de st emplehe que son jespre-alver ne soit muisible à l'ar-

duc, X, 92. de Nemours, succède aux , hious do son frère, XLIII, -an soumission au Rui; con**qu'il** en obtient, 219.

-Service, gentilb., file elec neur de ce nom, est tué en de Blois par le vicomte de XLV, 145.

NSurrick (le sieur ile) est tué

de Rouen, XLVI, 231. r-Busca (M. de) surprend on chasse M. de La Chesneye, estte place oux protestate de belie, L., Sag. Est fest pruom-me une eglue où il s'est rei, 533.

r-Varran (le seign, de) vient ne les boulevards de Paris, ia feu seu berrières, VIII.,

B-Vallier (le seign, de), ocître du parti du connétable rhon, est arrêté, et envoye per au château de Loches s évêques d'Antau et du Pay. 35. (Paneg. du Chev. s-repr.) ée de detourner le connetalearbon de l'entreprise a la-Ba'est engage covera Charles-XVII, 60. Est condemne a

obtient in grace our l'echa-13. Let confine dans une pri-1. (Introd) - Est errête à

des domes et demoiselles qui vent voir leurs maris à la Bastille, XLV, des dames et des 396.

Sarava-Cozonaz (lé seiga, de), licutes, de la compagnie de seign, de Lantres après la comquête de la Nevarra par le seign, de Laspagre, conseille à ce seigneur d'entrer en Espagne; mite funcste qu'a ce cou-seil, XVII, 287. Il fait entrer des troupes dans Pavis, mais ne let se-ocade pes, 375.

SAIRTE-LOLOHRE, PAYAS et Pou-DIAC, faits prisonniers à Orthet pe le comte de Montgommery, sent dé-clarés criminels de lèse majesté comse sujeta de la resne de Novarre, et

exécutes, XXXIII, 472.

SAINTS-ESTEPHE (le capit.) est tué
su siège de Thionville, XXI, 435; XXXII, 183.

Saigry-For, lieuten, de la com pagaie de gendarmes de M. le prin-ce de Coudé, echappe à la déroute de S.-Quentin, XXXIV, 26. SAIRTE-HÉLÉRS (Claude de ), sei-gneur de S.-Bouvot, offre de dispu-

ter le pas d'armes tenu à Chilons-sur-Sados per Jucq de Lalain, X, 27. Samue-Manus (le copit de) est tur an siège de S.-German, XIX,

484. Saure-Manie (le capit.) rend enz Français in place de Montenidy, XXXI, 110.

SAIDTE-MARIE DO MOST Presse le sieur Duplanie-Morney de répondre à ceux qui out accuse de feux son levre de l'Institution de la sainte Encharistic, XLVII, 268. Laine en mourant tout son bien à ses parent, quoiqu'ils soient de la religion ré-formée, qu'il a toujours detectée, XLVIII, bg.

SAIRTE-MARTER (Scevolede) composs des vers a l'honneur du Roi sur la défaite des reltres, XLV, 343.

SAINTE - MERCHOULD (Machoire de) preud la croix, I, 102. Est nomme du cinquiene corps de baielle contre l'empereur Alexia, 198. Fest la guerre dans la Natolie, 322. Est In guerre dans la Natobe, 322. Est etc-Bauvz (la dans de), con-rappele asprés de l'Empereur, 254 a cheval, d'Auguste, se moque Se rend suprés de les, 358. Est

chargé de défendre et de garder la ville de Selivrée, 392. Est envoyé au secours de Renier de Triht, 410. Va delivrer 20,000 prisonniers, 418. Fortifie le château de Charax, 426. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 440. Est chargé de défendre Charax et le pays, 442. (Ville-Hardouin.) — Envoyé contre Vatace, est tue dans un combat, 473. (Décad. de l'Emp. lat.)

SAINTE-REINE (mademoiselle de) donne par permission du Roi son hôtel de Mézières pour commencer le noviciat des jésuites, XLVIII, 419.

SAINTE-SEVÈRE (le maréchal de), homme hardi et de grande entreprise, maintient une discipline honorable parmi ses troupes pendant le siège d'Orléans, VIII, 146.

SALCÈDE (Pierre de), gentilhomme espagnol au service de France, vient à bout de rompre le pont de Carignan avec le secours de Bl. de Montluc, et par ordre du seign. de Boutières, XX, 496.

SALCÈDE (Nicolas de) est condamné à être tiré à quatre chevaux pour fausse accusation d'une conjuration des princes et seigneurs catholiques contre la personne du Roi, XXXVI, 83. (Voir aussi, sur ce qui concerne Salcède, XXXVII, 312 et 328; XIIV, 34; XLV, 166 et 236.)

SALE: cc mot désignoit autrefois le château ou la maison d'un seign. de village, III, 297. Les habitans de la basse Navarre l'emploient encore dans le même sens, 298. Opinions de quelques auteurs au sujet du nom de saliens, tiré de celui de sala ou sale, 299.

SALEBRUCHE OU SALISBURY (le comte) se croise avec le Roi, II, 203.

SALERNE (Antoine de San-Severin, prince de), se rend auprès du roi de France; comment il est traité, XIII, 9. (Mém. de Comines.) — Fait un voyage à Venise; expose au sénat les plaintes et les projets des Napolitains; réponse du sénat, XIV, 199. Vient à Paris, et dispose Charles vui à faire un accueil favorable

à l'ambassade de Ludovic Sforce. 206. Se retire au château Neuf de Naples au moment où le roi Ferdi nand rentre dans cette ville; nons des autres seigneurs qui s'y retirent avec lui, 265. (Tabl. du règn. de Ch. riii.)

SALES (le capit.) est blessé au sicge du château de Rabastens, XXII,

459.

Sales (M. de), gouverneur de Navareius, remet cette place entre les mains du Roi, L, 496.

SALIGNAC (Jean de Gontaut, sieur de Biron, baron de), refuse d'entrer dans la Ligue, XLV, 206. Est chargé par le Roi de conduire hors de Paris les Espagnols et Napolitains, XLVII, 26.

Salignac, seign. de Fénelon: ses Mémoires contiennent la relation du fameux siège de Metz; grande idée qu'ils donnent du duc de Guse, XX, 13. On y trouve ausi la relation du siège de S.-Quentin. écrite par Gaspard de Coligny; brillantes qualités de ce béros; 100 opiniatreté inslexible, 14. Il ecm cette relation dans sa prison de LEcluse, 15. (Introd.) — L'époque de la naissance de Salignac est incertaine; il prend le parti des armes. se jette dans Metz, écrit la relation du siège de cette ville, XXXII, 239-La clarté en fait le principal mérite; elle est traduite en italien; Saligne prend part à la victoire de Beau; public les événemens de la campagne de 1554; est envoyé ambassdeur en Angleterre, 240. Pialt à la reine Elisabeth, et pendant 7 ans empêche toute rupture entre les deux couronnes; est envoyé de noveau en Angleterre avec le duc de Montmorency et Paul de Foix; refuse noblement de justifier aupres de la Reine le massacre de la 8.-Barthelemy, 241. Réussit à mainicnir une paix apparente; est envoye une troisième fois auprès d'Elisabeth; est nommé par Henri iv amhassadeur en Espagne; meurt à Bordeaux; l'humanité respire dans son Siége de Metz, 243. Epoque de la

publication de cet ouvrage; le récit de la campagne de 1554 eut trois éditions, 245. Salignac dédie au Roi son Siège de Metz, 253. (Notice.)—Il écrit du camp du Roi à Renti la relation de la bataille qui vient de s'y livrer, et l'adresse au cardinal de Ferrare; extrait de sa lettre, XXXV, 340. (Mém. de Tavannes.)

SALIH, fils de Gélaledin, historien arabe. Voir son extrait au tome III,

57.

Saun - Imad - Eddin, sultan de Damas, fait une lique offensive et défensive avec les Francs de Syrie, et leur donne plusieurs villes; quelles étoient ces villes, III, 5. Se décide à porter la guerre en Egypte; ses troupes làchent pied devant Acre, et abandonnent les chrétiens leurs alliés, 6. Fait un nouveau traité avec eux, et leur cède Jérusalem, Tibériade, Ascalon, etc., 7. Lève des troupes contre les Karesmiens, 9. Perd la ville de Damas, et reçoit la ville de Balbeck et son territoire,

Saures (don Sancho de), commandant la cavalerie legère du duc de Savoie, est battu dans une embuscade, lorsqu'il veut pénétrer dans le Dauphine; il est fait prisonnier avec plusieurs de ses capitaines, XLIII, 349.

Satins Jean de), ecuyer du duc de Bourgogne, se marie à la bâtarde du duc de Bavière, demoiselle de la duchesse de Bourgogne; fêtes et joûtes à l'occasion de ce mariage; noms de ceux qui joûtérent, IX, 305.

Satiques (terres et lois): étymologie et origine des lois saliques, III, 200 Les Salieus formoient un peuple particulier dans la Gaule avant que les Francs y vinssent, 301. Chasses de leurs terres par les Quades, ils passerent dans celles des Romains, 302. Furent employes dans l'infanterie romaine, 303. Obtiment la franchise des terres qui leur furent données, à condition de servir l'Empereur dans ses guerres, et d'y conduire leurs vassaux; ces terres pour cette raison ne passoient point aux filles, 304. Quand elles échéoient aux filles, celles-ci devoient se marier à une personne qui put desservir le fief; comment les Saliens partagèrent entre eux les terres que l'empereur Julien leur accorda, 305. Comment ils ont été recounus ensuite sous le nom de Prancs; différence entre les terres saliques et les terres nommées letales ou lidiales, 306. Origine des terres

franches et serviles, 307.

Salisbury (le comte de) marche au secours de la ville de Crevaut occupée par les Anglais, et défait les Français qui l'attaquoient, VIII, S'avance avec rapidité dans l'Orléanais; se dispose à attaquer Orléans; importance de cette place pour le succès des Anglais, 31. Ne pouvant l'investir de toutes parts, concentre ses attaques sur un seni point, 32. Fait donner l'assaut au fort des Tournelles, 33. Est repousse; emploie la mine; reconnoit qu'il ne peut entrer de vive force dans la place; change le siège en blocus; construit de forts autour de la ville, 34. Fait réparer les Tournelles brûlees par les assièges; n l'œil et une partie du visage emportés par un boulet; sa mort, attribuec à la vengeance divine, 35. (Tabl du regn. de Ch. rii.) — Il défait les Français et les Ecossais à la bataille de Crevant, 93. Va pour metire le siege devant le Mans; est altaqué pres de Seez, où il perd du monde ; se rend maitre du Mans par composition, 108. Attaque le chàteau et la ville de Ste -Suzanne, qu'il force aussi a capituler, 109. Prend le château de Mavenne-la-Juhais, 110. Assege La Ferte-Bernard, et l'oblige à se rendre à discretion. 112 Vient en France avec de grandes forces; soumet Nogent-le-Roy, Chateauneuf sur-Loire, Rambouillet, Bethancourt, Rochefort, 136. Prend d'assaut la forteresse du l'uiact, et en fait pendre la garmion; met le seu a Thury en Beauce; emporte la place d'Yeuville; force le châtean

chargé de désendre et de garder la ville de Selivrée, 392. Est envoyé au secours de Renier de Triht, 410. Va délivrer 20,000 prisonniers, 418. Fortifie le château de Charax, 426. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 440. Est chargé de désendre Charax et le pays, 442. (Ville-Hardouin.) — Envoyé contre Vatace, est tué dans un combat, 473. (Décad. de l'Emp. lat.)

SAINTE-REINE (mademoiselle de) donne par permission du Roi son hôtel de Mézières pour commencer le noviciat des jésuites, XLVIII, 419.

SAINTE-SEVÈRE (le maréchal de), homme hardi et de grande entreprise, maintient une discipline honorable parmi ses troupes pendant le siège d'Orléans, VIII, 146.

SALCÈDE (Pierre de), gentilhomme espagnol au service de France, vient à bout de rompre le pont de Carignan avec le secours de Bl. de Montluc, et par ordre du seign. de Boutières, XX, 496.

SALCÈDE (Nicolas de) est condamné à être tiré à quatre chevaux pour fausse accusation d'une conjuration des princes et seigneurs catholiques contre la personne du Roi, XXXVI, 83. (Voir aussi, sur ce qui concerne Salcède, XXXVII, 312 et 328; XLIV, 34; XLV, 166 et 236.)

Sale: ce mot désignoit autrefois le château ou la maison d'un seign. de village, III, 297. Les habitans de la basse Navarre l'emploient encore dans le même sens, 298. Opinions de quelques auteurs au sujet du nom de saliens, tiré de celui de sala ou sale, 299.

SALEBRUCHE OU SALISBURY (le comte) se croise avec le Roi, II, 203.

SALERNE (Antoine de San-Severin, prince de), se rend auprès du roi de France; comment il est traité, XIII, 9. (Mém. de Commes.) — Fait un voyage à Venise; expose au sénat les plaintes et les projets des Napolitains; réponse du sénat, XIV, 199. Vient à Paris, et dispose Charles vui à faire un accueil favorable

à l'ambassade de Ludovic Sforce. 206. Se retire au château Neuf de Naples au moment où le roi Ferdi nand rentre dans cette ville; noms des autres seigneurs qui s'y retirent avec lui, 265. (Tabl. du règn. de Ch. riii.)

SALES (le capit.) est blessé au sicge du château de Rabastens, XXII.

459.

Sales (M. de), gouverneur de Navareius, remet cette place entre les mains du Roi, L, 496.

Salignac (Jenn de Gontant, sieur de Biron, baron de), resuse d'entrer dans la Ligue, XLV, 206. Est charge par le Roi de conduire hors de Paris les Espagnols et Na-

politains, XLVII, 26.

Salignac, seign. de Fénelon: es Mémoires contiennent la relation du fameux siège de Metz; grande idée qu'ils donnent du duc de Guse, XX, 13. On y trouve sust la relation du siège de S.-Quentin. écrite par Gaspard de Coligny; brillantes qualités de ce héros; soa opiniatreté inflexible, 14. Il ecou cette relation dans sa prison de L'Ecluse, 15. (Introd.) — L'époque de la naissance de Salignac est incertaine; il prend le parti des arme, se jette dans Metz, écrit la relation du siège de cette ville, XXXII, 239. La clarté en fait le principal métat; elle est traduite en italien; Saligne prend part à la victoire de Reau; publie les événemens de la campagne de 1554; est envoyé ambensdeur en Angleterre, 240. Plait à la reine Elisabeth, et pendant 7 225 empêche toute rupture entre ks deux couronnes; est envoyé de soveau en Angleterre avec le duc de Montmorency et Paul de Poix; mfuse noblement de justifier suprés de la Reine le massacre de la S.-Barthelemy, 241. Réussit à maintenir une paix apparente; est envoye une troisième fois auprès d'Elsabeth; est nommé par Henri iv ambassadeur en Espagne; meurt à Bordeaux; l'humanité respire dans son Siége de Metz, 243. Epoque de la

**publication de cet ouvrage ; le récit** de la campagne de 1554 eut trois éditions, 245. Salignac dédie au Roi son Siège de Metz, 253. (Notice.)— Il écrit du camp du Roi à Renti la relation de la bataille qui vient de s'y livrer, et l'adresse au cardinal de Ferrare; extrait de sa lettre, XXXV, 340. (Mém. de Tavannes.)

Salin, fils de Gélaledin, historien arabe. Voir son extrait au tome III,

57.

Saum - Imad - Eddin, sultan de Damas, fait une ligue offensive et défensive avec les Francs de Syrie, et leur donne plusieurs villes ; quelles étoient ces villes, III, 5. Se décide à porter la guerre en Egypte; ses troupes làchent pied devant Acre, et abandonnent les chrétiens leurs alliés, 6. Fait un nouveau traito avec eux, et leur cède Jérusalem, Tibériade, Ascalon, etc., 7. Léve des troupes contre les Karesmiens, 9. Perd la ville de Damas, et reçuit la ville de Balbeck et son territoire, 11.

Salines (don Sancho de), commandant la cavalerie legère du duc de Savoic, est battu dans une embuscade, lorsqu'il veut pénétrer dans le Dauphine; il est fait priionnier avec plusieurs de ses capitaines, XLIII , 349.

Salins Jean de), ecuyer du duc de Bourgogne, se marie à la bâtarde du duc de Bavière, demoiselle de la duchesse de Bourgogue ; lètes et joutes a l'occasion de ce mariage; noms de ceux qui jouterent, IX,

**3o**5.

Saliques (terres et lois): etymologie et origine des lois saliques, III, 299. Les Salieus formoient un peuple particulier dans la Gaule avant que les Francs y vinssent, 301. Chasses de leurs terres par les Quades, ils passerent dans celles des Romains, 302. Furent employes dans l'infanterie romaine, 303. Obtantent la franchise des terres qui leur furent données, à condition de servir l'Empereur dans ses guerres. et d'y conduire leurs vassaux; ces

terres pour cette raison ne passoient point aux filles, 304. Quand elles échéoient aux filles, celles-ci devoient se marier à une personne qui pût desservir le lief ; comment les Saliens partagérent entre eux les terres que l'empereur Julien leur accorda, 305. Comment ils ont été recounus ensuite sous le nom de Francs; différence entre les terres saliques et les terres nommées letales ou lidiales, 306. Origine des terres

franches et serviles, 307.

Salisaury (le comte de) marche au secours de la ville de Crevant occupée par les Anglais, et défait les Français qui l'attaquoient, VIII. 15. S'avance avec rapidité dans l'Orléanais; se dispose à auaquer Orléans; importance de cette place pour le succès des Anglais, 31. Ne pouvant l'investir de toutes parts, concentre ses attaques sur un seni point, 32. Fait donner l'assaut au fort des Tournelles, 33. Est repousse; emploie la mine; reconnoit qu'il ne peut entrer de vive sorce dans la place; change le siège en blocus; construit de forts autour de la ville, 34. Fait réparer les Tournelles brûlees par les assiégés; n l'œil et une partie du visage emportes par un boulet; sa mort, attribuec à la vengeance divine, 35. (Tabl du règn. de Ch. 711.) — Il défait les Français et les Ecossais à la bataille de Crevant, 93. Va pour mettre le siege devant le Mans; est attaque pres de Seez, où il perd du monde; se rend maitre du Mans par composition, 108. Attaque le chàteau et la ville de Str -Suzanne, qu'il force aussi à capituler, 109. Pre**nd** le chăteau de Mayenne-la-Juhais, 110. Assiege La Ferte-Bernard, et l'oblige à se rendre à discrétion, 112 Vient en France avec de grandes forces; soumet Nogent-le-Roy, Chateauneuf aur-Loire, Rambouillet, Bethancourt, Rochefort, 136. Prend d'assaut la forteresse du l'uiact, et en fait pendre la garnison; met le seu a Thury en Beauce; emporte la place d'Yeuville; force le châtean à se rendre; entre dans la ville de Mcun-sur-Loire, 137. Reçoit Montpipeau à composition; envoie occuper Beaugency, et piller l'église de Clery; se presente devant Orléans, dont la garnison lui livre quelques combats où périrent plusieurs Anglais; se retire pendant la nuit; fait battre le château de Beaugency, qui se rend par composition, ainsi que l'abbaye, 138. Soumet Marchesnoir, La Ferté-Hubert; envoie J. de La Poulle soumettre Jargeau, dont une partie de la garnison prend parti pour les Anglais, 139. Le 12 octobre 1428, il vient mettre le siège devant Orléans; noms des capitaines qui l'accompagnent, 140. Fait commencer la mine pour se rendre maître du boulevard; livre un rude assaut, 141. Est repoussé avec grande perte; est sur le point de faire sauter le boulevard, lorsque les Orléanais y mettent le feu; attaque les Tournelles, 142. S'en rend maître, les fortifie; en confie la garde à Glacidas, qui y place des canons et des bombardes, 143. Est renversé par l'éclat d'une pierre de canon, 144. (Mém. conc. la Puc.)

Salle (J. Galéas de) convient avec Médequin, marquis de Marignan, de lui livrer Parme, XXIX, 77. Son projet est découvert, et il a la tête tranchée avec son complice Taglefer, 78.

SALLEZART entre avec sa compagnie dans le parc du duc de Bourgogne devant Beauvais, y brûle trois tentes, et se retire emmenant avec lui plusieurs pièces d'artillerie, XIII, 422. l'ait conduire à Amiens et à Beauvais tout le grain coupé dans la Bourgogne par les troupes du Roi, ainsi que des prisonniers, du bétail, etc., 454.

Satonon, juif, achète le roi Pierre-le-Cruel, et en devient le maître, V, 17.

SALUCES (Michel-Antoine, marq. de), est envoyé vers Milan, XVII, 457. S'empure d'un faubourg de cette ville; est reçu par les habitaus après la retraite du vice-roi de Naples, 458.

Son expédition contre Varas, dans laquelle il fait prisonnier Hugues de Montcade, gouverneur de Génes, et se rend maltre du vaisseau amiral de cette ville, 465. Abandonne le siège de Milan, XVIII, 23. Se rend à Plaisance, qu'il préserve d'une attaque, 24. Fait de même pour la ville de Florence, 26. Prend le commandement de l'armée devant Naples, après la mort de Lautrec; opère sa retraite sur Averse, 75. Est blesse. capitule avec le prince d'Orange; texte de la capitulation, 76. Est conduit en litière à Naples, où il meurt, 78.

Saluces (François, marq. de), mtrigue avec Ant. de Lève, et cherche à se détacher du parti de la France, XVIII, 402. Trompe les capitaines français qui sont sous ses ordres, 456. Trompe le Roi luimême par de faux rapports, 460. Sa trahison et sa révolte se decouvrent, 468. Sa lettre au Roi pour lui demander congé, 472. Vrais motiss de sa désection, 473. Vient true ver son frère Jean-Louis, qui a cte iuvesti du marquisat à sa place; l'altire hors de Carmignolle et le fat prisonnier, XIX, 152. Est tué au siège du château de cette place,

Salvoison (le capit.) est charge de surprendre le château de Milan, XXIX, 107. Cette cutreprise échour, Salvoison est arrêté, puis délivré par l'Empereur, 112. Est nommé par le Roi commandant de Verrue, 142. Comment il contribue par sa diligence à la prise de Casal, 350. En est nommé gouverneur par le Roi, 378. Contribue à la déroute des Impériaux près de Sartirane, XXX. 91. (Du Villars.) — S'empare de la ville de Casal par ruse, XXXI.

368. (Comm. de Rabutin.)

SAMBRUIT (Eustache de) prend la croix, I, 104. Est nomme par l'empereur Baudouin pour garder Andrinople, 294. Se voyant assiege par le marquis de Mousferrat, envoie des courriers à Constantinople,

Samoucius (Josephis), chancelier de Pologne, mourt fort regretté, XLVII, 495.

SAMPETEE, de Corse, ast taé en faimet le guerre deue ce pays, XXV, 25. (Mdm. de Tavannes.) — Prend et ancesse Ajaccio, XXIX, 258. (Du Villere.) SANCERRE (le marèchal de) est en-

voyé par Dugueschu escurent eu enemendent du obèteen de Rendon pour le sommer de se rendre; se pré sonce d'esprit en cette occasion, V, 138. (Anc. Mém. sur Dugueselin.) - Il rejette noblement les propos tions que les sont faites pour la charge de connetable, 182. Est chari d'un commandement important ons la guerre de Flandre, 191. Par es enges dispositions, procure aux Français une victoire complète à Resbec, 193. Soumet la Provence, 203. Est fatt connétable, 247. (Tabl. du rig. de Ch. ri)

Sancratt (le comte de) est tue à In betaille de Marigunu, XVI, 103.

SABCRER (Ch. Du Beul, comte de), est too nu siege de Hesdin, XIX,

Sauczanz (le comte de) est charge de la defense de S.-Diwer, XVII., 170. Trompe per un faux ordre, il le rand a l'Empereue, 170; XIX, 535 et mur

Sancués, pimite, auteur d'un li-recontante de Matemano, defenda comme abominable, XLIX, 183.

Sanguin, chanoine de Notre-Dame, et l'un des Seise, cet rappele a Paris, et reintigre dans ses biens et beneficus, XLVII, 136.

Saugers, prevôt des merchands, porte plainte au Roi contre Chales o, inventeur des offices de nouvello creation, XLVIII, 294.

Sanoc (Le Castellon de) écrit à l'electeur de Saxe comment s'est faste l'electron du duc d'Anjon pour roi de Pologne, XXXVIII, 173.

Sarrac (le seign, de) s'acquiert en grand houncur dens la defense de l'acuse, sanègee par Gousseue, XXI, 78. (Comm. de Montine.) — Reprend le châtean d'Apery, à 3 lieves de Mith, XXXI, 3go. Poli. le siège de La Charité, qu'il lève après quelques assetts pour aller à celei de Chètellerunit, 473. (Comm. de Robatin.)

Sansar, benguier, mordu par u

chien eurogé, cet guéri par les sei du médecia Duret, XLVII, 465. Sanse (le sieur de), euroyé par Roi pour faire des levées en Suin en obtient de quelques contens; conclut avec celai de Borne d'attaquer les places du des de Savo voisines de Genéve, XXXIX, 187. Amige et prend Thomas, et les chitesux de Belsson et ellecyre, 190. Assiège le fort de Répaille, à reçoit à composition, en brâle le sept tours, 191. Accord qu'il fe nvoc les Bernuis, 199. Comment il emène les Suimes à Conflone, 193. Renvoyé en Suime pour y fatre des levées d'hommes et porter le ganre du côte de Ganève, il nostère le chhteau de Buringe, 205. S'en rend maître et le démoist, 206. Met le fen à quelques châteurs, et se loge à une lieue de Genère, attendant den Amedée, 208. Lui livre combet à Monthou et le défait, 210. (Ma de Cayet) — Pait abjuration de m religion dans l'église des Jesnites à Paris, bon mot du Roi dans crite

Occasion, XLVII, 203. (L'Astrile.) Sarin, consciller au parlement, est penda per les protestans avec l'abbé de Gestine et le curé de 8.-Paterna d'Orléana, XXXIII, 223.

Sanaucz (memire Amé de) est tué d'un coup de cason su siège d'Arras, VII, 265.

Sannini et Anjacut, groude per tiones veges d'Italie en France : die tique latin fact our eux, XLV, 100.

Sanatures (Geoffroy de) exprimo an Itoi la volunte unanture de l'armer contre la proposition que La in låt donne comme otege; defen presque seul le personne du Rei dans se retracte sur Cand, II, 130. Va face rendro Damette aux Sarrusine, 113. Est lasse per le Res un l'alestane pour la defendre, devent camute semechal et vice-tot de Jérupalem, 117. (Tabl. du règ. de S. Louis.)

— Répond aux Turcs qu'ils n'auront jamais la personne du Roi en otage, 275. Défend le Roi, qui se retire à Casel, en frappant les Sarrasins à grands coups d'épée, 278. Va à Damiette pour faire rendre la ville aux Sarrasins, 301. Est délivré et reçu avec le Roi sur un vaisseau génois, 304. Assiste au siège de Bélinas, 364. (Joinville.)

SARIMEDDIN, émir tué par les Français après leur descente en Egypte,

III, 15.

SARLABOS, mestre de camp, entre dans le Havre, rendu par le comte de Warwick, et en est nommé gouverneur, XXXIII, 310. Fait échouer une entreprise des huguenots sur cette ville, 440.

SARMONTE (P. de) assiste Henri de Transtamare au siège de Tolède,

IV, 445.

SARAGOSSE (le capit.), porte-enseigne, est blessé à l'assaut de Dinant, XXXI, 258.

SATIRE MÉNIPPÉE, ouvrage publié par les partisans de Henri IV; il produit la plus vive sensation, XX, 266.

SAUCOURT, combattant pour le seigneur de Mouy, est blessé, et meurt bientôt après, XLV, 257.

SAULSON (Eloy-Bertrand, dit Du), soldat du régiment de Tremon, est pendu pour avoir tiré la barbe à M. L'Huillier, maître des comptes, qui vouloit l'empêcher d'abattre une maison, XLVI, 119.

SAULT (le comte de ) facilite à l'armée du Roi l'entrée du Piemont par l'enlèvement des barricades, LI,

134.

SAULTON DE MERCADIEU accompagne Lahire dans son entreprise contre les Anglais au siège de Montargis, VIII, 126. Reçoit un coup de lance dans la bouche, retire le fer de la blessure, et ne cesse point de combattre, 128.

SAUMUR (assemblée des protestans tenue à): cabales qui s'y forment, L, 147. Le président Duplessis-Mornay contraint les séditieux à se soumettre, 148. Propositions qui y sont faites, 149. Changement opéré dans l'assemblée pendant le voyage que font les commissaires du Boi pour aller à la cour demander une réponse, 151. On y demande le rétablissement de M. de Sully dans les finances, 152. Pourquoi M. de Sully renonce à cette demande, 153. Dissolution de l'assemblée; quels sont ceux qui y servirent le Boi, 154.

SAUSSI (le seign. de), fils de Robert de La Marck, fait une excusion dans les Ardennes; attaque les gens de l'Empereur sur une montagne difficile, et en tue un grand non-

bre, XVI, 362.

SAUVE (mad. de), beauté célèbre aimée du duc d'Alençon et du roi de Navarre: son caractère, son adresse; sa maison est le rendezvous des conférences des princes mécontens, XX, 169. (Introd.)—Gouvernée par Duguast, elle parvient à exciter la jalousie du roi de Navarre et du duc d'Alençon, et à les brouiller, XXXVII, 70. Eloigne le roi de Navarre de sa femme, 71. (Marg. de Valois.)

SAUVETERRE, premier valet de garde-robe du Roi, aide principalement M. de Luynes à se maintenir auprès du Roi, L, 269. Son entretien avec la Reine, qui le presse d'engager M. de Luynes à s'éloigner de lui-même de la cour, 339. Résolution prise à cet égard,

340.

Saux (le comte de), meurtrier du feu baron de Nantouillet, meurt d'une galanterie, XLVIII, 226.

SAVAILLAN (le capit.) est blesse au siège du château de Rabastens,

XXII, 459.

SAVARON (M.), autour d'un livre intitulé les Lettres sont l'ornement des rois et de l'Etat, imprimé par J. Périer, XLIX, 224.

SAVAROT, archer du corpe du comte de Charolois, blessé à la bataille de Montlhery, revient à la vie en buvant un peu de tisane dont le prince venoit de boire, XI, 370.

SAVEUSE (Hector et Philippe de) désendent vaillamment Compiègne contre les troupes du Roi, VII, 261. Le premier est suit prisonnier, 209; puis échangé contre le seigneur de Chaule et Witasse d'Aine, 270. Est reça dans le château d'Haine, qu'il pille malgré la promesse qu'il a donmée de ne faire aucun mal, 285. Va à Tours avec Jean des Fosseux chercher la Reine, qu'il mêne à Vendô**me, 287**. Reprend le château de Bris; entre avec son frère dans le faubourg S.-Marcel, 289. Retourne a Beauvais, d'où il est ensuite chassé, 290. Force le roi Charles à lever le siège de Senlis, 202. Se fait ouvrir les portes de Compiègne, 295. l'ait d'inutiles efforts pour reprendre octle ville, 301. Est envoyé coutre les Dauphinois, qui tiennent le chatonu d'Alibaudière, 322.

Savrese (le seign, de) contribue à la prise de Luxembourg, IX, 390. Est blessé dans une sortie que fait la garnison du château, 396.

SAVEUSE le sieur de', gouverneur de Dourlens, commandant les troupes de cavalerie de la Picardie pour la Ligue, livre combat ausieur de Châtillon pres de Chartres; est battu, et fait prisonnier, XXXIX, (64. Meurt de ses blessures, (166; XLV, 403.

SAVOISY, chambellan du Roi, l'un de ses favoris, et vendu à la Reine, offre en vain des réparations de l'insulte faite par ses domestiques à des membres de l'Université; son hôtel est rase, ses domestiques sont livres au hourreau pour être fustigés, VI, 258.

Scares le seign. de', amenant des vivres au comte de Warwick qui assiègeoit l'ontorsou, rencontre des seigneurs français avec lesquels il fivre combat, les détait, en tue trois, les harons de Coulonces, Hunaudaye et Château-Giron, en fait d'autres prisonniers, et mêne ses vivres jusqu'au siège. VIII, 134 Quitte le siège d'Orleans, 178 Se reunit a Talbot dans la ville de Meun, 184. Est fait prisonnier a la bataille de l'attiv. 188

Scauennes (le capit.), albanais, est fest prisonnier par le chevalier Bayard, XV, 298.

Scennecy, de Mauritanie, s'oppose à ce que les Sarrasins tuent le Roi et toute sa suite, II, 300.

SCHENCK (le colonel), commandant du fort appelé la Lunette aux Pays-Bas, ravitaille Bergk; entrepreud de se rendre maltre de Nimégue; comment il périt dans cette entreprise, XXXIX, 352.

SCHLABERSTORF (Fabicin de), capitaine saxon, avec sa pique fait mettre à terre celles d'un corps espagnol, et contribue ainsi à la défaite de ce corps, XVI, 46.

Schulier (Matthieu), évêque de Sion, ennemi déclaré des Français, est décoré de la pourpre par le pape Jules 11, XV, 106. Détermine les Suisses à entrer dans le Milanais, 111. (Tabl. du règ. de Louis XII.) — Les harangue sur la place du château de Milan, et les détonrae de faire la paix avec le roi de France, XVI, 288. Les fait marcher droit au camp du Roi, 289. (Mém. de Fleurange.) — XVII, 263. S'enfuit à Milan avec sa cavalerie, et de la passe en Allemague, 267. (Du Bellay.)

Schomberg (Gaspard de) est chargé avec de Thou de former à Tours un parlement, XX, 224. (Introd.) — Il reçoit ordre d'aller en Allemagne lever 1,000 chevaux et 20,000 hommes de pied ; il part de Blois, et est force d'y revenir, XXXVII, 417. Il envoie de Thou au Roi pour lui représenter que la seule voie qui est ouverte est de passer par les places occupees par le roi de Navarre, 118. Arrive a Saint-Jeand'Angely, où il reçuit le lils et la fille de la princeme de Conde; envoie Mornay-Huhy on Augleterre solliciter des secours, \$19. Passe a Montaigne, a Bergerac, a Ste.-Foy, viate le champ de bataille de Coutras, recent a Montfort dans l'Armagnac le poete Guill. Du Bartas, 421 Se rend a Villemur, on Casillac de Sessic vient le trouver, \$22 Ar. rive dans les Gevennes, 423-S'arrête à Mende; magnifique réception que lui fait l'évêque; détails curieux sur la chasse des aigles, dont le produit sert à alimenter la table de cet évêque, 425. Vient à Uzes, où il reçoit ordre du Roi d'aller à Florence et à Venise pour en tirer de l'argent, 427. Passe le Rhône, vient à Orange; reçoit pour escorte le marquis d'Oraison, 428. Traverse la Durance; vient à Riez, où Tournon de Castellane le reçoit dans sa maison, 429. S'embarque à S.-Rapheau; arrive à Monaco; se rend à Gènes; réception que lui fait le sénat, 430. Se rend à Vérone et à Mantouc; voit souvent le comte Bevilaqua, 439. Est chargé de négocier avec le duc de Mercœur, 508. (Mém. de J. A. de Thou.) — Est euvoyé à Paris auprès du sieur de Dunes avec des propositions de la part du Roi, XLIV, 64. (Villeroy.) — Auparavant simple soldat allemand, il achète du duc de Guise le comté

Schonberg (Henri de) obtient le gouvernement de l'Angoumois et du Limosin pour se consoler de la charge de maréchal de France, L, 542. La surintendance des finances lui est ôtée, 553. Se bat en duel avec M. de Caudale, 558. Après avoir porté des secours au fort S.-Martin, défait les Anglais, qui essaient de se retirer à l'île d'Oye, LI, 54 et suiv.

de Nanteuil-le-Haudoin, XLV, 175.

( L'Estoile. )

SCHWARTZEMBERG (Adam, comte de), reçoit le collier de S.-Michel; formule du serment qu'il prête en le recevant, XLVIII, 325.

Sciorrius, protestant luthérien, converti ensuite à la religion romaine, publie un livre contre Scaliger, la cour du parlement et les savans de l'Europe, XLVIII, 59.

Sciriox (la demois.) est tuée par son mari avec un nommé Labrune, surpris couché avec elle, XLVII,327.

Scorcer, ancien conseiller du parlement de Paris, est tué d'un coup de pistolet; causes de ce meurtre, MLV, 137. Scot (Robert), un des cheis des baudes qui désoloient la France sous Charles-le-Sage, IV, 323.

Scounanz, docteur de la ville de Paris, harangue les ambassadeurs flamands, XIV, 110. Prêche dans l'églisc de Notre-Dame à l'occasion de la paix couclue avec la Flandre, 111.

Scribanius, recteur du collège des jésuites d'Anvers, publie un livre intitulé Amphitheatrum honoris; idée de cet ouvrage, XLVII, 492.

Sorin (le comte de) défait et taille en pièces un corps de Turcs qui ont pillé le bourg de Vincovier, XLII, 95.

SÉBASTIEN (don), de Portugal: un homme se qualifiant ainsi est arrêté par les Vénitiens, remis au roi d'Espagne, et enfermé, XXXVI, 503; XLVII, 312.

SEBILET (Thomas), ancien avocat du Palais, homme de bien, meurt huit jours après avoir prévu sa fin, et content de ne plus vivre dans un temps où la liberté est éteinte et la tyrannie établie, XLVI, 23.

Secco (Francisque), chevalier italien, se joint aux Français à la bataille de Fornoue; est d'avis qu'on poursuive les ennemis, XIII, 143.

Sega, évêque de l'Iaisance, cardinal-légat, envoyé par le pape Clement viii en France, adresse à tous les catholiques du royaume une exhortation pour les détourner de l'obeissance qu'ils doivent à Henri IV. XXXVI, 229. (Mem. de Cheverny.) - Fait publier une nouvelle exhortation aux catholiques pour procéder a l'élection d'un roi catholique, XLI, 224. Sa lettre au cardinal de Pelleve sur le même sujet, 444. Détails sur les assemblees tenues chez le légat pour la nomination d'un roi de France; ruse des ambassadeurs d'Espagne, 446. Cette nomination est refusee par le duc de Mayenne et autres de son parti, 448. Efforts du cardinal-légat pour empêcher l'instruction et la conversion du Roi, 456. Son discours à l'occasion de la publication du concile de Trente.

faite par le duc de Mayenne, 474. Il essaie de traverser le voyage du duc de Nevers, envoye à Rome par le Rui pour instruire Sa Saintete de sa conversion, 480. (Mem. de Cayet.) -Le parlement et les Seize refusent de be recommodure pour vice-legal jusqu'à la nomination d'un nouveau pape, XLVI, 100. Il est confirme légat en France par Innocent ix, qui lui envoie le chapeau de cardinal, 215. Careme le duc de Mayenne, et le presse de convoquer les Etats, 276. Son origine, sa maniere de vivre, 350. Il est mécontent qu'on ait choisi la ville de Paris pour la tenue des Etata, 285. Ecrit au cardinal de Gou**di** et au marquis de Pissui pour les empôcher d'aller a Rome, 283. Chante la messe dans l'eglise S.- Andredes-Arcs, y communie tons ceux qui se presentent, 187. Renouvelle et confirme les interdictions et excommunications contre le roi de Naverre et ses adherens, 3on. Public une nouvelle declaration du Pape qui autorise et routume l'élection que les Etata feront d'un roi a leur fautuinie, 301. Sa lettre au duc ile Parme aur la situation du roi de Navatre , 3 r r. Propose aux deputra des Etats de aigner un serment par lequel ils A'engagarorent Lous a me jamous faire la paix avec le roi de Navarre, 314. Valdenmer is benediction a l'assemblee des fitats, 338. Va au parlement exhorter of the compagnite a la perseverance, et l'assurer de la boune volunte du Pape, 341. Donne la communion a 100 deputerdes Etats, 343. Approuve, apres plusicura plantes et exclamations, la resolution des Etats an oujet des conferences, 349. Harangue les deputes des Etais qui doirent assister aux contecences de Surcine, 383. Se retire a NeMartinedes Champi, ou il alenferme aver force gardes, crasguant la fureur du pyuple à casse de Compositement qu'il voit mettre a la rieve, 45% Values Litats faire opposition a la treve, 424. Excounte me toos ceux que la procureront ou In trouverout boune, 425. Le peuple

le voyant passer lui tourne le dos, 427. Le légat cerit aux Etate qu'arès ce qui a éte dit et fait aux conférences de Sureme, on sie peut plus les continuer, at entreprendre de traiter avec le roi de Navarre, sans encourir les censures et l'indignation. de Sa Sainteté, 450 Euvoie sa protestation contre la trève, menaçant de se reurer, 451. Sur les instances des Etats et du duc de Mayenne, il se decide à ne pas quitter Paris, 452. Pubble une declaration contre le trève generale ; fait mine de voulores en aller, 470. Assemblée tenne ches lui; le duc de Feria remet entre ses mains un pouvoir par lequel le roi d'Espagne nomme le duc de Guise pour être l'epoux de sa tille, 488. Adresse une lettre aux catholi ques, portant defense a tons prelata et ecclesinatiques de s'attribuer l'untorite d'absoudre Henri de Bourhon, et a tous catholiques d'assister à sa conversion , 193. Consent à la treve, de peur que le duc de Mayenna n'abandoune le parts espagnol, 495. Ordonue aux predicateurs de juécher plus modestement, Sat. Se rend aux Etats pour assister à la publication du concile de Treute, sa hagangue aux deputes, 510. Envoie à flome son camerier pour prevenir le l'ape contre l'ambassade du duc de Nevers, Si5 Prie le duc du Mayenne en faveur des libraires qui out vendu le livre du Manant, 543. Se plaint au duc de la reddition de Meaux, man le duc lui rappelle que c'est lui qui en est rause, 553. Conseille au duc de Mayenne d'établie une dona que de juges pour a basser les hercuques et rendre au peuple houne et prompte justice, 573 Ecrit a M. de La Chatre, gouverneur d'Orleans, pero le tenir dans le pueti, qui le l'ape n'approuvera jamais l'aboulution donnée au roi de Navarre, Seri. Adresse aus catholiques uno lettre par laquelle il les ausure que Sa Saintete ne vent pas approuver l'absolution donnée au lion, peu d'effet que produit cette lettre, 612. Refuse durement l'absolution a un carme qui vient lui demander pardon d'avoir prêté serment de fidelité au Roi, 626. Refuse d'aller saluer le Roi après son entrée dans Paris, XLVII,

27. (L'Estoile.)

SEGONNE OU SAGONNE (le sieur de), commandant la cavalerie légère de l'armée royale, dévaluse la garnison de Montaign qui s'est rendue par composition, XXXVIII, 452. Se rend maître du bourg de S.-Léonard, près de La Ganache, 453.

Seguier (Ant.) est nommé président de la commission destinée à remplacer la chambre de justice de Bordeaux; il fait nommer conseiller de cette commission Jacq.-Auguste de Thou, XXXVII, 291. (J. A. de Thou.) — Passe pour l'auteur d'un nouveau réglement pour les avocats, lequel cause un grand trouble au Palais, XLVII, 333. (Mém. de L'Estoile.)

Seguier (P.), président, est pris dans sa maison de Soret, et conduit à Dreux pour être mis à rançou, XLV, 121. Samort; ses nombreux enfans; pourquoi il est nommé Pierre de Finibus, 204.

Seguien (P.), président en la grand'chambre, meurt fort regrette

au Palais, XLVII, 33o.

Seguier (le doyen) va se justifier au duc de Mayenne des intelligences qu'on l'accuse d'avoir avec le parti du Roi, XLVI, 294. Refuse l'argent que lui offre le duc de Feria, 355. Donne à la maréchale de Retz un diner qui lui coûte 30 écus et demi, et dont les Seize se plaignent au duc de Mayenne, 417.

Seguier (Autruy), lieutevant general et civil en la prevôté et vicomté de Paris, reste fidèle au Roi et le suit a Chartres, XXXVIII, 360. (Mém. de Cayet.) — Sa mort cause une grande perte à Paris et au public, XLVII, 164. (L'Estoile.)

Seiffeddin - Iousef - Ben - Tardi fait tuer toutes les nuits 3 à 400 prisonniers français, et les fait jeter dans le Nil , II , 30.

SLIGNELAY (le bâtard de) marche contre les habitans d'Auxerre qui ravagent les pays du Roi, et en tec ou noie ou prend plusieurs, XIII.

418.

Seize (la faction des) punit de mort ceux qui osent parier de se rendre à Henri IV; est sorcée de negocier avec lui; ses propositions sont refusées, XX, 244. Fait entrer dans Paris une garnison espagnole, 249. Livre au dernier supplice trois hommes dont elle redoute l'oppostion, Barnabé Brisson, Claude Larcher et Jean Tardif, 253. Ses pretentions exagérées rompent les conférences entamées avec elle par les royalistes, 260. Poussée par l'ambassadeur d'Espagne, elle demande que les Etats soient assemblés pour nommer un roi, 261. Fait de vains efforts dans l'assemblée des Etats pour qu'on repousse toute conference avec les catholiques de l'armée du Roi, 264. Fureur des Seize: déclaration de leurs principes politiques; quels sont les auteurs de cette déclaration, 265. Les Seize exhalent leur fureur par les discours et les libelles les plus violens; ils prodiguent au Roi des injures atroces, 270. (Introd.) — Ils se saisissent du président Brisson et de deux conseillers, Larcher et Tardif, et les emprisonnent, XXXVI, 201. Les font étrangler, et attacher à la place de Grève à une potence, 202. (Cheverny.) — Organisation de la figue des Seize, d'après l'auteur du livre intitulé *le Manant et le Maheustre* : noms des premiers auteurs de ceile ligue, XXXVIII, 272 et suiv. Petits livres qu'elle répand dans le public contre le roi de Navarre et les protestans, 282. Réponse qu'y fait un savant jurisconsuite catholique, 263. Les Seize prennent occasion du sup plice de l'avocat Breton pour exciter le peuple au mépris et à la désobéissance contre le Roi et le parlement, 314. Ils accusent le Roi de faire venir des Allemands en France, et envoient dans plusieurs villes des mémoires pleins de calomnies contre lui, 320. Projets contenudans ces mémoires, 321. Instruc-

Lions sur la mantere de se condujre , 326 Serment de la Ligue, 329. Las Seize deviennent plus hardin depau l'amenta de S.-Saverin ; leurs mionimes et leurs écrits contre le Rei, 346. Ils fout circuler parmi leurs confederes les trucles de la résolution que le duc de Guise a prien evec les principaux de la Ligue de Nancy, 317. Reponses faites à con articles, 318. L'insolence des Seine redouble par l'entree du duc de Guse à Paris, 352. Dans la journee des Barricades, ils tirent sur les Suisses, en twent un grand nombre, et se rendent maltres de Paris, 354. Font une assemblee generale a l'hôtel-de-ville, clisent im nouvrau pre**vôt** des marchands et d'autres echerine, 359. Changent tous les officiera de la ville, 360. Envotent des deputes su Risi pour lut presenter une requête, 381. Quel en est l'objet, 382. Leurs contraventions à l'édit de reimon, 410 et suiv. Lu butne du duc d'Epernon et du sieur La Valette son frere, ils ferment les yeux sur l'unirpation du marquisat de Saluces par le duc de Savoir, 449. Repandent dans le public leurs opinions en faveur de la toute-puissance des Etats, 453. A la nouvelle de la mort du duc de Gune, ils renzent les ormes et s'assurent de Paris, \$77 Elseut M. d'Aumala pour gouverneur, font accèter personniera dans toutes les villes de lour parti les catholiques royaux, aans distinction d'àge as de seae, XXXIX, a Temorguent a madame de Guise le regret qu'ile ont de la mort de sua mari, demandent qua la ville ait l'honneur de teair l'enfant posthume qu'il plaire a Dieu de les donner. 3 Proposent à la Faguite de theologie la question de anvoir « le peuple de France ne peut pas être orme et un; et lever de l'argent jour s'opposer aux efforts du hoi, qui a viole la foi publique, les donteurs et oures du conseil des Seize decident enz-mémes ivite question par l'affirmative, 4. Placords injurious affiches cuntre le

Roi; processions d'enfens qui l'excommunicat, 5. Les temberez des favoris du Roi sont brisce; le conseil des Seize envoie demander à Henri 111 l'elargiassment du prevôt des marchanels et des echevins de Paria, 6 Maltraite le herant euvoyé par le Roi ; prend la resolution de se seistr des principaux du parlement, 7. Jose des Seize en voyant memer en prison les membres du parlement, 9. Ils pillent l'ogisse des Mi-nimes près de Vincennes, 10. Dévastent le parc, il. Font picter serment à tous les officiers du parlement, extrait de ce serment, 44. Elisent un conseil de quarante personnes pour ordonner et disposer des affaires per tout le royaume; noms des membres qui le composent, \$7. Declaration dudit consest portant remue d'un quart des tail-les et crues, 48 Comment les Seize sont assures de la mort du llor; féten et rejoussances qu'ils font a cette occasion, ils donnent de l'orgent à la mere de Jacq. Clement, 566. Les faunes nouvelles qu'ils delutent leur devienneut a la fin numbles, alig. Ils declarent roi le cardinal de Bonchon, et lassent toute l'autorité dans les mains du duc de Mayenne, 315. Veident donner au roi d'Es agne la qualite de *protecteur de* France, 325. Procession génerale faite apres la mort du cardinal de Bourhon , quel en est l'objet; details curicux sur une compagne de mointe armes qui y assistrut, XL, 83 Les agens des beite repondent des cerits contre le pape Sixte v. 89. Ila envotent au duc de Mayenne, à Corbeil, un memoire pour le retablit-sement du conseil general de l'Union , et pour la coutingation de la guerre contre le Rut, 157. En euvoient un second pour le retablissement du conseil general de l'Union, 173 Leurs propositions, 177. Leur lettre au l'apr, 179. Leur lettre au rot d'Espagne, dans laquelle da le demandent pour leur roi, est interceptee et envoyee a liener iv, qui la fatt passer au dur de Mayeune,

360. Ils tiennent plusieurs assemblées particulières au sujet de Brigard, l'un d'eux absous par le parlement, 363. Ordonnent le renouvellement du serment de la Ligue, et élisent au scrutin un conseil secret chargé de tirer raison du procès de Brigard, 366. Comment ils procèdent au renouvellement du serment de la Ligue, 367. Dans leur conseil secret. ils décident de faire tuer le président Brisson et cinq des principaux du parlement dans leur maison, 372. Ils font mettre à une potence, en la place de Grève, les corps du président, de Larcher et de Tardif, 379. On propose dans leur assemblee de fermer les portes de Paris au duc de Mayenue; d'autres veulent qu'il soit poignardé, 381. Leurs assemblées sont cassées par le duc de Mayenne, 391. Vers faits sur eux, 302. Ils font présenter requête au duc par leurs prédicateurs contre le roi de Navarre et les politiques; réponse qu'y fait le conseil d'Etat de Monsieur, XLI, 160 et suiv. Ils aslichent une protestation et un désaveu de l'accord de la conférence demandée par les royalistes, 285. Nouvelle protestation affichée dans les carrefours de Paris coutre les conférences de Suresne, 376. Menées des Seize contre l'abbé de Ste.-Genevieve, 378. Ils se déchaînent contre le duc de Mayenne, qui refuse la nomination d'un roi par les Espagnols, 450. Ils le comparent à Henri 111, 451. Etonnement des Seize à l'entree du Roi dans l'aris; foible résistance qu'ils opposent; comment ils sont reduits au silence, XLII, 200 et suiv. Fin de la faction des Seize à Paris; noms de ceux qui sont condamnés par arrêt du parlement et exécutés, 266 et suiv. (Mém. de Cayet.)

Les Seize pillent les trésors de Molan, et font inventaire, avant leur mort, des meubles et argent des sieurs Amelot et du président de Verdun, XLV, 395. Alarmés des bruits de paix qui se répandent, ils vont jusqu'à dire qu'il vant mieux

tuer ses enfans et même les manges que de se rendre à un bérétique, XLVI, 80. Ils présentent au duc de Parme un mémoire tendant à faire raser tous les châteaux de l'ancienne noblesse, 100. Prient l'ambassadeur d'Espagne de procurer à Paris une garnison espagnole, 124. Se tournent du parti de l'Espagne et meprisent le duc de Mayenne, 132. Autorisent les billets de proscription arrêtés et signés du duc de Mayenne, contre diverses personnes de parlement et de la chambre des comptes, 133. Sur la nouvelle que le Roi approche de Paris, ils suet fermer le Palais pour huit jours, 166. Font célebrer aux Jacobins un service pour la mémoire de Jacques Clément, à la suite duquel ils vont diner dans une maison où ils depensent 45 écus; font célébrer une messe et chanter un Te Deum pour le bout de l'an de la victoire remportée contre les politiques demandant du pain, 172. S'opposent à ce qu'un maltre des comptes à Paris, revenu de Tours, rentre dans l'exercice de sa charge, maigré l'arrêt de sa compagnie qui l'y autorise, 173. Font chanter un Te Deum en rejouissace de ce que le jeune duc de Gnise s'est sauvé du château de Tours; ka Espagnols et les Napolitains celebrent aussi cette délivrance, 174. Lo Seize envoient au duc de Mayenne des députés chargés de cahiers et demandes, dans lesquels ils se pingnent iusolemment de ce que le duc leur a ôté le conseil d'union, 179. Publient la lettre qu'ils ont adressee au roi d'Espagne p**our implorer son** secours ; signalaires de cette lettre, 180. Tiennent plusieurs assemblées secrètes; nomment un conseil de Dix; leurs noms, 185. Résolutions sanguinaires prises par ce cunsul, 188. Boucher et Senaut arrivent à Vincennes, dont la garnison va a Paris par ordre des Seize, 192. Ils presentent au prevôt des marchands et aux échevins de Paris une requête pour avoir une chambre ardente, 195. Les Scize dressent dans tous les

quartiers de la capitale des listes de proscription contre tous les politiques pour les tuer, daguer ou chasser; les Espagnols et les Napolitains refusent de se prêter à leurs exécutions, 201 et suiv. Lettre de creauce et siguatures des Seize au roi d Espagne, 205. Details sur l'exécution du president Brisson et des conseillers Larcher et Tardif, 212. Ils continuent leurs assemblees; veuleut reformer plusieurs membres du parlement, et faire revoquer le pouvoir du duc de Mayenne, 214. Un grand nombre d'habitans de Paris font le serment de ne plus souffrir les assemblées secrétes des Seize, 232. Les Seize presentent une requête au duc de Mayenne contre les politiques, 200. Ils supposent une lettre du gouverneur de Paris en faveur de Dantham, prisonnier; leur supercherie est decouverte, 355. Quelques-uns d'eux sont charges de coups de bâton pour vouloir empêcher les Parisiens de faire des feux de joie dans l'esperance d'une trève prochaine, job. Presentent avec le clerge requête aux Etats pour qu'on procede à l'election d'un roi, et qu'on ne lasse ni trève ni conference que le Pape n'en soit averti et qu'on n'ait reçu sa reponse, 420. Vont se plaindre aux predicateurs Guarinus et Boucher de ce qu'ils ont parle des amours du Roi pour Gabrielle, parce qu'ils pretendent se servir d'elle, 503. Querelles entre des seize et des politiques, 546. Les Seize s'assemblent apres le sacre du Roi; résolution de ne jamais faire la paix avec Theretique, 6:4. Preuves qu'ils sont payes par l'Espagne, 621. Billet seme contre cux en divirs endroits de la vide, 633. Ils se rassemblent aux Jesuites, 623. Liste des seize et ligueurs qui ont ordre de quitter Paris après l'entree du Roi, XLVII, 40. On brûle en elligie, dans un graud feu, la Lague, le legat et les Seize, 67. Plaisant discours d'un seize catechise par les politiques, XI.VIII, 397. (L'Estoile.)

Szum (l'empereur) declare la

guerre à la Perse, qu'il soupçonne d'intelligence avec le Moscovite, XXV, 151.

SELINCOURT, un des gouverneurs de l'Arsenal, est tué de sa propre epée par un marchand de vin, pour une femme que ledit Selincourt lui a veuduc et veut ravoir, XLVI, 127.

Selles (le seign. de) est tue au

siège de S.-LA, XLV, 94.

Serve, premier president du parlement, est chargé, par l'assemblée convoquée à Paris, de déclarer au roi François i qu'il n'est point tenu d'exécuter le traité de Madrid, XVII, 99.

SEMBLARÇAY (Jacq. de Beanne, baron de), surintendant des finances sous François 1, est arrêté, mis en prison, et pendu 5 ans après; pourquoi, XVII, 53 et 384.

SPMONEUX (les): ce qu'on entend par ce mot; ils s'apaisent à la vue du duc de Mayenne, et se contentent de demander un roi, XLVI, 291.

SEMPY (le sire de), chevalier français, se distingue à la bataille de Cocherel, IV, 168.

SENARFORT (J. de) est tué à la bataille de Cocherel, IV, 268.

SENARPORT, gouverneur de Boulogne, dresse un plan d'attaque contre Calais, et le communique au duc de Guise, XXIV, 214 (*Mem. de Ta*vannes) — Est fait prisonnier près de Gravelines, XXXII, 202. (*Comm.* de Rabutin)

Senault, secretaire du conseil general de la sainte Union, y exerce une autorité absolue, XLV, 393. Paroit desapprouver l'execution du president Brisson, et cependant veut la justifier aupres du duc de Mayenne ; caractère de ce ligueur, XLVI, 206 et suiv. Il traite les politiques de canailles, 3-2 Veut exciter upe sedition au moyen des Napolitains pour empécher la publication de la treve, 497. Il intrigue inutilement pour se faire nommer capitaine de quartier a la place du colonel d'Aubray, 627. Réponse qu'il fait à ce colonel, qui l'engage à reconnoître le Roi, XLVII, 12. Se smait de la porte de Bussy le jour de la réduction de Paris, dans le dessein de

s'y défendre, 23.

SENEÇAT (le buron de), parlant aux Etats de Blois pour la noblesse, demande que le Roi ne permette d'autre religion que la catholique, XLV, 147.

SENECEY, chef de rebelles, prend le château d'Argili, XXXV, 373.

SEMERPONT (le seign. de), lieutenant du maréchal Du Biez, parvient à ravitailler le fort d'Oultreau, et défait un parti d'Anglais, XIX, 602.

SENNECTERRE (le seign. de) est envoyé pour commander à Metz pendant la maladie de M. de Vieillevil-

le, XXVII, 312.

SERILLAC (le jeune de), neveu de Blaise de Montluc, repousse les ennemis près de Sienne, et sauve le seign. de Strozzi, XXI, 205.

SERMENT de l'Union prêté par tous les officiers et bénéficiers nouvellement pourvus ou à pourvoir dans la

ville de Paris, XLVI, 108.

SERQUENCIAUX (l'abbéde) accompagne Lahire dans son entreprise contre les Anglais au siège de Montargis, VIII, 126. Met le feu à une partie de leur camp, 127.

Serres (le capit.) défait le capit. Carrigues, espagnol, devant Montal-

cin, XXI, 376.

SERVIN (Louis), jeune homme fort savant et très-attaché au Roi, est nommé avocat général du parlement établi à Tours, XXXVII, 417.

Senvin, avocat du Roi : ses plaidoyers et arrêts sont censurés par la Sorbonne, XLVII, 325. Distique latin fait contre lui et contre Ro-

bert, XLVIII, 147.

SERVIR (le sieur), faisant les fonctions de procureur général au parlement, fait rendre un arrêt concernant la provision de la chapelle de S.-Matthieu de l'église de Meaux, déclarant nulles celles qui ont été faites par les cardinaux Cajetan et de Plaisance, XLII, 271.

SESSE (le comte Camille de), accompagnant les ambassadeurs César

Frégose et Antoine de Rincon, et arrêté et mené prisonnier à Milan, XIX, 312.

Susse (Maxime-Antoine, come de), engage et persuade le commundant du château de Carignan a le rendre aux Français, XIX, 387.

SESSEVAL (le sieur de) est fait prisonnier par les Espagnols devant Dourlens, et tué par cuz, XLIII,

**54.** 

Sevenac (le maréchal de), acrasé d'avoir pris la fuite au commencement de la bataille de Crevant, VIII, 15. Est tué à cette bataille, suivant les Mém. concern. la Puedie d'Orléans, 94.

SEVESTRE (Jean) est envoyé par le comte de Richemont pour assisger S.-Neomaye, VIII, 447. Il est obligé de se retirer des places apper-

tenant à ce seigneur, 448.

Sèvaz (Michel de), chevalier de Malte, célèbre par ses bons mots: sa réponse à la Reine mère sur le traitement fait au duc d'Alençus, XXXVII, 156. (Marg. de Valois.) — Il est frappé par le Roi à coups de poing et de pied pour lui avoir donné une sorte de démenti, XLV, 272. (Mém. de L'Estoile.)

SETSSEL (Cl. de), évêque de Marseille, ensuite archevêque de Turin, auteur d'un ouvrage intitulé de la Monarchie de France: analyse instructive et intéressante de cet ouvrage précieux, XV, 91 et suiv.

SFORCE (Galéas), duc de Milan, beau-frère de Louis XI, nyant appris la défaite du duc de Bourgogne à Grandson, envoie prier le roi de France de ne faire ni paix mi trève avec ce duc; renouvelle l'alliance faite avec le Roi, XII, 201. (Mém. de Comines.) — Il est assassiné dans la grande église de Milan, XIV, 46. (J. de Troyes.)

SFORCE (Franç.) devient due de Milan: son caractère, IX, 454. (Mém. de La Marche.) — Meusce par Charles-Quint, il fait périr per une indigne lacheté un agent de François 1, XVII, 121. Frappé de terreur à l'approche des armers

françaises, il demande en vain des secours à Charles-Quint, et meurt subitement, 132. (Introd.) — Est assiegé dans le château de cette ville par les troupes imperiales; extrémité où il est reduit, XVIII, 18. Il remet ce château au duc de Bourbon, à condition qu'il se rendra dans la ville de Coue; menace par les Imperiaux, il se reunit à la sain-

te ligue, 21. Du Bellay.)

Spurce (Ludovic) est chassé, puis zappele a la cour de Milan, XIII, g. Comment il devient maître du jeune duc de Milan et de sa mère, 10, et s'empare de l'autorité, 11. Il prend le château appelé la Roque de Milau, 13. Fait alliance avec les Véniucus, 14. Engage Charles VIII à la conquête du royaume de Naples; s'adresse en particulier à Etienne de Vers, 16. Grande ambassade qu'il envoie a Paris à ce sujet; noms des ambassadents, 17. Comment ils disposent le Roi à entreprendre cette conquête, 18. Après la mort du duc Jean Galcas, il se fait reconnoltre a Milan pour duc et seigneur, 37. Demande au Roi Sezzane et Pietre-Sancte, et lui prête 30,000 ducats, 43. Mem. de Comines ) — Exile, il conserve un parti puissant dans le Milanais; profite du mecontentement du peuple pour s'emparer du château de Milan ; parta je la regence avec Bonne de Savoie et le chancelier; fait decapiter ce dernier, et arrêter la duchesse, XIV, 201 Confine le jeune duc et son épouse dans le château de Pavie; s'empare du pouvoir; se lie etroitement avec le pape Airxandre vi; accueille avec faveur les Napolitains mecontens, 205. Envoie une ambassade solenmelle à Charles viii pour lui offrir la couronne de Naples; s'assure de Maximilien en lui donnant Blanche-Maric, seur du jeune duc, 206. Accompagne Charles viii a Pavic, 217. Après la mort de Galcas, qu'il est soupe mue d'avoir avancee, il s'empare de la couronne ducale, 219. (Tabl. du règn. de Ch. r.111.) — Il est fait prisonnier par Louis de

La Tremonille, 438. Est enferme au château de Luches, 111. (Panég. du Chev. sans repr.) — Suscite particul des ennemis aux Français, XV, 24. Traite avec les Florentins et s'arme contre Venise; vent s'unir avec la Pape et le rui de Naples , 28. Sullicite en vain l'appui du roi d'Espagne et de l'Empercur; obtient de Bajazet ii une diversion utile; lève une armee nombreuse, 31. Fait un appel aux bourgeois de Milan; fortifie à la bâte le château de cette ville, et avec une foible escorte va trouver l'empereur Maximilien, non sans un grand danger, 32. Il rentre dans le Milanais avec une armée de France-Comtois et de Sukses; est reçu dans Milan par les habitans revoltes coutre Trivulce, 36. Se rend maitre de Novarre, où il est bientôt pressé par la famine; tente une bataille, 37. Ne pouvant combattre à cause de la defection de ses troupes, il essaic de fuir déguisé en cordelier; est arrète, euvoye en France, et confine au château de Loches, 38. Comment il y est traite, 39. (Tabl. du règn. de Louis XII.) Foir aussi quelques détails sur ces évenemens aux Meat. de Bayard, 217 et suiv.

Sronce Maximilien), fils de Ludovic, arrive à Milan, où les Suisses lui decernent la couronne ducale, XV, 119. A l'approche de l'avant-garde de l'armee française, il se réfugie dans Novarre, 124. (Tabl. du règn. de Louis XII.) — Il est assiège dans le château de Milan, XVI, 209. Se rend par composition, 302. Va trouver le Roi à Pavie; lui offre ses services; est envoye en France.

303. (.Mem. de Flewange.)

Sinver Perrent est tue par les Gantois au village de Nevèle, X., 95.

SICART DE LA BARDE, chevalier anglais, qui s'etoit moque de la taille de Boucicaut, se bat avec lui en champ clos, et est terrasse, VI, 412. Il se rend en Picardie; triomphe en champ clos d'un autre chevalier anglais, 414. Va à Calais, où il obtient un pareil triomphe, 415.

15 ,

Sicon (J. de) désend un pas d'armes près de Dijon contre Jacquemart Brunier, IX, 344.

Siéges: préceptes communs et nécessaires à ceux qui soutiennent un siège, XXIV, 70, 89. Moyens proposés pour rendre la prise des places plus dissicile, 95. Utilité des

contrescarpes, 108.

Sienne (les dames de) se dévouent à la défense de leur ville, XXI, 249. Courage d'une jeune Siennoise, 250. (Comm. de Montluc.) — Les Siennois secouent le joug de l'Empereur, et se mettent sous la protection du roi de France, XXIV, 69. Se rendent par famine aux Espagnols, 70. (Mém. de Tavannes.) — Se soulévent contre l'Empereur, et se mettent sous la protection du roi de France, XXIX, 210. (Du Villars.)

Sigismond, empereur d'Allemague, vient à Paris; conçoit le projet de faire revivre les anciens droits de l'Empire sur le royaume d'Arles; part pour l'Angleterre dans l'intention de partager avec Henri v les dépouilles de la France, VI, 325. Revient à Paris; comble le connétable de louanges; reprend la route d'Allemagne sans laisser soupçonner ses desseins hostiles, 327. Déclare la

guerre à la France, 328.

Sigismond III, roi de Pologne, conclut la paix avec Maximilien, archiduc d'Autriche, frère de l'empercur Rodolphe; quelle étoit la source de leur querelle, XXXIX, 358. Conditions de la paix, 366. Il épouse la fille ainée de l'archiduc Charles d'Autriche, XL, 166. Se rend en Suède pour s'y faire couronner, XLII, 107. Ce qui lui arrive à Dantzick, 108. A quelles conditions il est reçu roi de Suède, 110.

Sigismond, duc d'Autriche, transporte toute sa seigneurie à son neven Maximilien moyennant une pension; caractère de ce prince, XII,

342.

Sigismond Battoni, prince de Transylvanie, échappe au dessein formé contre lui par le Grand Turc, en se retirant dans la forteresse de

Chever, XLII, 447. Tient une diete à Clausembourg, où sont condannés 14 conspirateurs ; rassemble une armée; enlève 7 navires turcs chargés de richesses et d'argent pour l'armée devant Javarin , 448. Taille en pièces les Tartares; entre de force dans Casu, 462. Fait alliance avec l'Empereur, XLIII, 142. Prend et brûle Telestia ; s'empare de Brayla, 145, Vesper, Sophie, et plusieurs petites places, 146. Remporte plusieurs victoires sur les Turcs; éposse Marie-Christine d'Autriche, 150. Livre une grande bataille à Sissa sur les bords du Danube, et lei tec plus de 25,000 Turcs, 179. Assige et emporte le fort de Tergoviste, 183. Poursuit Sinan au-delà du Danube, 184. S'empare du château de Giorgin, 185. Assemble les Etats de son pays; dans cette assemblée il est décidé qu'on continuers la guerre contre les Tures et contre les Polonais, 301. Fait punir de diven supplices plusieurs révoltés des Sicules, 302. Se rend à Prague auprès de l'Empereur; comment il y est reçu, 303. Traité qu'il y conclut, 304. Il fait une entrée brillante à Vienne, 305. Taille en pièces près de Lippe 1200 Turcs et Tarteres, 313. Assiége Témeswar, livre un furieux combat aux Turcs, et se veit forcé de lever le siège, 315.

Sigongue (le sieur de), du perti du duc de Mayenne, retiré à Orleans, devient suspect aux ligueurs; sort de cette ville, et prend l'écharpe blanche, XLI, 165. (Mem. de Cayet.) – Il fuit au Roi un discours singelier sur la requête des avocats faite contre le nouveau réglement auquel on veut les soumettre, XLVII, 331. (L'Estoile.) — l)evient amoureux de la marquise de Verneuil; est chasse de la présence du Roi et renvoyé à son gouvernement de Dieppe,

XLIX, 433. (Groulard.)

Sigonius (Charles), savant de Bologue, visite Paul de Foix, XXXVII, 245. Compose une histoire de Rome et plusieurs autres ouvrages, 246.

Sikingen (Franc., seigneur de),

s'attache a la maison de La Marck, XVI. 3:6. Son origine, son caractère, 317. Il fait la guerce au duc de Lorrante avec quelques comtes allemands; traite avec lin moyennant une pension qu'il en regott, 3:8. Est amene au 101 de France par le acign, de Fleurange; en reçoit de granda present, 310. Marche con-tre la ville de Meta, 320. S'arrange evec les habitans moyennant 20,000 **Corins** qu'ils lui donnent ; ravage le pays du landgrave de liesse; cesse ser ravages, et se retire avec 30,000 floring, 311. Pourquos il perd ses pensions du roi de France et s'attache a l'Empereur, 325. Parvient à faire conclure une trève de six semaines entre l'Empereur et le seign.

de Sedan, 377. Sillent (de sient de) est envoye à Rome pour demander la dusobetion du marrage de Henri, 19 ; difficultes qual y eprouve, XXXVI, 394. II van Clorence demander Marie de Medicis pour le Roi 395 , Vem de Cherry - Conclus le mariage, 447. Prosente a Marie de Medicis la aervictie priur laver ses mains, en la saluant reme de France, (18 (Pontlessy 1 — It est nomine pour affer a Vervius traiter de la paix avec l'Espagne, XLVII, 221. Est envoye ampres du duc de Savore pour le commer de l'execution du trade qual a Lut a Pana, 282 ( Mêne de L'I state

Sixtaxy de commandent de frere de M. Je chonecher, et chevalier d homese de la Rome, est reus gre de la conte par le credit du marcehal. d'Aucre et de sa tenune, la Jay

Sitter Georges de , gouverneur pour le lit a de la vule de l'arente, repoise ban du port la flatti com-mandre par le prince l'indent ; XIV, 278 lleiuse de parlementer avec le la raut qu'il lucciavon , 179. Sort course les Venitions et les met en forte, also fait pender from Berthochelle, qui devoit hyrer la place or years to be or largeter our years proget progette day with a real Attaque de morvian la notte venitienne et la repouse, 263. Envoir une escadre an recours de Manafra, assiegé par le prince Fréderic, 285:

Silly (Franc. de), baille de Caen, licutenant du duc d'Alencon, attaque le courte de Rifourcet prés de Rethel, le met en fuite et le fait prisonater, XVII, 313.

Siller (le seign, de ) est hiemé dans une escarmouche devant Metz. et meurt de ses blessures, XXXII, 294-

Silly, gentilh, de la chambre de

l'Empereur, est fait prisonnier à la batadie de Renti, XXXI, 293. Signa, bacha, amiege Vesprin, qu'il prend d'assaut; investit Palotte, dont il taille en pièces la garnison, XLII, 200. Est nomme visar une accoude fois , 107. Assege et prend Dotes et S-Martin, 435. S'approche de Javarm ou Graz, 436 Lat reponese avec perte, §39. Fait hat-tre la place, § 4. Essate de s'empa-rce de l'ile de Zighet, § 5. Est repousse, (1) Continue le siège de Javarin, 4 io. Fait attaquer le camp imperial, \$55. En eve les pavillons, les vivres, les munitions, les ha-gages, 177. Se rond maître de l'île de Zighet, 179. Accorde une capi-tulation à la garinson de Javarin. qui loi est remos, (60. Assiège la forteresse de Komorre, qu'il nhandonne cusuate, por last defait sue les burds du Danube par le prince de Transylvanie, XLIII, 170 Fuit devaut lui, 183 Rejette la faute de ses defattes sur l'audice et le peu d'olors ance de ers gens de guerre, 186 Samert, 394

Fee Uart. Sion le cardin de Schneider

Sixan V, pape, doclare le roi de Navarre herctique, relajos, et exclu der ate accession, XX, co. Charge Henry Gaetan de procurer la delivrance du car buil de Pourbon, et de le recommitte pour consur les celaneusemens qu'il recot du doi de Lavendonia, chonge tout-ascoup les instructs us de co legat, et lai recommende de fire en sorie que le trône de France soit occupé par un prince catholique, 235. (Introd.) - D'après les sollicitations du cardinal de Pellevé, protecteur de la Ligue, il public une excommunication contre le roi de Navarre et le prince de Condé, XXXVIII, 272. Marie ses deux nièces, l'une au duc de Braciano, l'autre au duc de Tagliacozzo, XXXIX, 65. Comment il reçoit l'ambassadeur du Roi et les envoyés de la Ligue; son mécontentement de la mort du cardinal de Guise, 138. Il lance un monitoire contre Henri III., 142. Prend la résolution de ramener en France les esprits par la douceur, XL, go. Sa mort; histoire de ce pape, 91. (Mém. de Cayet.) — Il commence son regne par le sang; vers faits sur lui, XLV, 201. Envoie ordre à l'ambassadeur de France de sortir du territoire de Rome dans les 24 heures; pourquoi, 207. Lance une bulle d'excommunication contre le roi de Navarre et le prince de Condé; comment cette buile est reçue par le pariement de Paris, 299. Il écrit deux lettres au maréchal de Montmorency-Damville, 304. (L'Estoile.)

Sobolles, lieutenant de roi à Metz, y commet des exactions qui excitent une sédition; le Roi le fait sortir de la ville, XLVII, 375.

Sonomires à la cour; plaintes de P. de L'Estoile à cet égard, XLVIII, 199.

Soussons (Louis de Bourbon, comte de), avertit le Roi qu'une méchante femme a fait le projet de l'empoisonner ou de l'ensorceler; condamuntion et exécution de cette femme, XXXVI, 452. (Pontlevoy.) — A la nouvelle de la journée des Barricades , va trouver le roi Henri 111 à Chartres; fait des levées d'hommes pour le défendre, XXXVIII, 395. Bat un parti de ligueurs à la Croixdu-Perche, XXXIX, 92. Est fait prisonnier par le duc de Mercœur, 182. Conduit dans le château de Nantes, 183. Se sauve de prison et se reud à l'armée du Roi, 268.

(Mdns. de Coyret.) — Il cet chergi par le Roi d'alter à la chambre des comptes faire publier l'édit des survivances, on successions des offices vénaux, XLV, 313. Se retire de la cour; motif de cette vetraite, XLVIII, 424. Il se rend su Louvre sprès la mort du Roi; accueil qu'il y reçoit; ses protestations de dévouement, XLIX, 10. Sa querelle avec M. k prince de Conti, au sujet du gouvernement de Normandie que h Reine lui a accordé, 68. Menace de poignarder le premier qui essea dire que les jésuites out fait mourir le Roi, 89. (L'Estoile.) — Il se retire de Paris, mécontent du Roi; pourque, L, 49. Ne veut pas assister au coronnement de la Reine, 50. Entre dans la cabale de M. le due de Bouilon, 118. Obtient per son importsnité le gouvernement de Normandie, sauf Quillebeeuf, que la Reise se veut pas lui donner, 123. Se resé dans son nouveau gouvernement; comment il y est reçu, 142. Demande Quillebœuf ; obstacles qu'il rencontre à cet égard, 143. Renovelle ses instances ; obtient que M. de Pervaques soit change, 195. Pait dire à la Reine qu'il ne retourners pu à la cour qu'elle ne lui ait densé Quillehouf; tombe malade, et mourt de chagrin du refus qu'on lui fait. 196. Sa mort est prédite à la Reise per un astrologue, 197. (Fenting-Marcuil.)

Soissons (le comte de), fils du précédent, assomble un couseil d'officiers pour délibérer sur ce qu'il y : à faire pour empécher l'emmant de pénétrer plus avant dans la Picardie. I.I., 250. Se retire **avec som armi**e s Noyon, et envoie deux régimens à Corhie, 253. Commence à Saire conle service du Roi, 254. Il se raccommode avec Monsieur, avec lequel # étoit mai depuis le mariage de Œ prince avec mademoiselle de Must pensier, 260. Fait des courses dans les Pays-Bas, 261. Prend la résolution avec Monsieur de tuer le cardinal de Richelieu, 268. Se retire à iedan, après avoir fait inutilement es efforts pour emmener Monsieur ivec lui, 273. Refuse d'être compris dans le traité que Monsieur fait ivec la cour, 276.

Sonne des gens de guerre d'après fordonnance de Charles va , XI,

11.

Soler (le capit.) cat blessé dans

XXXII, 29%

Souranc (le baron de), gouverneur du Castelet, défend cette place soutre les Imperiaux, XXXII, 103. Est oblige de la rendre, malgré la promesse qu'il a faite de mourir en la défendant; raisous qu'il en doune lai-même au Ror, 105.

Soun ski, secretaire du feu roi de Pologne, seconde l'évêque de Valence par ses cerits en faveur de l'election du duc d'Anjou, XXXVIII, 84. Traduit en polonsis le discours latin que cet evêque doit prononcer à la diete, 116.

Soleman, empereur de Constantinople, defait Ferdinaud, roi de Hongrie; causes de la guerre elever entre ces deux princes, XXIII, 298, Irrite de la perte qu'il a faite devant Malte, pren l'et ravage Syoul, XXIV, 415, Assege Signet et meurt

devant cette place. 416.

Source le coute liverard de ), charge par le prince Mourice de faire la guerre dans le coute de Flandre, chasse les Espaguols du fort de S.-Jean-de-Stevu, ravage tout le pays de Vaes, et le contraint à paver tribut aux Etats, XIII, 31. Est blesse au siège de Hulst, XIII, 268. Il consent à la capitulation de oette place, 273.

Sours Ever ird de), fils du precédent, est blesse et fait prisonnier par le comte de Mont Jragou; meuct

de ses blessuie , XLIII, 67.

Sourravon le seign de ) force 300 Allemands à se retirer de devant Metz, XXXII, 301.

Sammann (Bernard de) prend In cross, 1. 10%

Soum le duc de , over 4 galeres surprend Bastia dans l'île de Corse,

et se rend maitre de la citadelle, XXIX, 248.

Sommente (le seign. de), lils ainé du comte de Tende, prend les armes contre son père, qui tient en Provence le parti des huguenots; s'empure de Sisteron; exerce d'horribles cruautes, XXXIII, 220.

Sommerive (le comte de) envoie au marquis de Comvres un plaisant cartel de déli, XLVIII, 197. Meurt à Naples, 333.

SOMMERSET (le duc de) rend la ville de Caen par composition, VIII, 552.

Soumes (état des) données par plusieurs traites de provinces, villes et châteaux, forteresses et hommes qui se sont reduits en l'obeissance du Roi, XLIX, 337.

Sourone (Jean de) est tue par les

Comans, I, 394.

Sonnac (Guill. de), graud-maitre des Temphers, come en vain d'artéer l'impetuosite du comte d'Arteis, qui veut cutrer dans la Massoure, Il, 107. l'erd un œil à la bataille de la Massoure, et est tue peu de jours après dans un autre combat, lut et presque tous les Templiers, 202.

Sonnes, capit. savoyard, est tue à la bataille de Monthou, livree par le sieur de Sancy a den Amedee, XI,

Sonantes, chef de Comans, vient à Constantinople, et partage avec les seigneurs français la garde du palais, 1, 199. Se degoûte de servir Baudouin, et passe du côte de Vatace, 500.

Soreita (Louis), heutenant du marechal Rouault, livre par trahtson la ville de Pontouse aux Bourguignons, XIII, 310. Se presente devant Meulan pour y entrer, et en est repousse comme traitre, 311.

Sonnor (Robert de fonde un collège destine a donner l'instruction gratuite a de pauvres etudians en theologie, est protège dans cet etablissement par la reme blanche, vit dans l'intimite avec le liot, II, 1 i 3.

Sonmoune (la ) et la Faculté de théologie déclarent les sujets du royaume absous du serment de fidélité qu'ils ont juré à Henri de Valois; composent des prières pour les princes catholiques de la Ligue, XLV, 389. Confirme clans une assemblée solennelle la sainte Union, dont tous les articles, approuvés par le légat, sont jurés par les évéques, curés, docteurs, licenciés et bacheliers de la Faculté, XLVI, 29. Rend une décision sur les articles de la requête que lui adresse l'hôtel-de-ville, 44. La Faculté de théologie censure l'arrêt du parlement de Paris rendu contre celui du parlement de Chalons, comme n'étant pas assez révérencieux pour Su Sainteté, 169. Rend une décision contre les requêtes présentées à la ville et au parlement par les hourgeois, 297. Rend un décret qui déclare comme hérétique, schismatique, etc., la proposition des catholiques royaux d'entrer en conférence, 347. Vient en corps saluer le Roi; répouse de S. M., XLVII, 43. Prête serment de fidélité au Roi, 48.

Soné (le capitaine) est tué au Brouage en faisant une sortie contre l'armée du Roi; cette ville se rend par composition, XXXV, 161.

Sorel (Agnés), maîtresse de Charles vii, excite le courage de son royal amant, le tire de son apathie, VIII, 78. (Tabl. du règ. de Ch. rii.) — Son élevation, son pouvoir, sa beauté, IX, 403. Bien qu'elle fait au royaume, 404. (Mem. de La Marche.)

Sotomaton (don Alonse), capitaine espagnol, est fait prisonnier par le chevalier Bayard; comment il est traité par lui, XV, 230. Contre sa foi donnée s'enfuit, 232. Est repris et ramené au bon chevalier, qui lui reproche son manque de parole, 233. Est renferme dans une tour, puis delivre moyennant 1,000 ducats de rancon, 234. Vante parmi les siens la libéralité de Bayard, mais se plaint du traitement qu'il en a reçu, 235. Refuse de réparer ses

torts envers le chevalier, et accept le combat qui lui est proposé, 238. Est tué par Bayard; détails sur ce combat, 240.

Soublise (le duc de). Voy. l'art.

Rohan (vicomte de).

Sousiaz (le seigneur de) envoie 6,000 Suisses et un grand nombre de gens de pied du Dauphiné et du Vivarais vers Màcon, XXIV, 342

Soubise (le seign. de) est envove à Lyon pour commander pour les princes protestaus, XXXIV, 156.

Sourienville (Guill.), attaché au service du seign. de Lescun, pane à celui du Roi, et ménage un arrangement entre ce prince et le seigneur son maître, XII, 82. Obtient une pension, la mairie de Bayonne, etc., 83.

Souanis, archevêque de Bordenz. est condamné par arrêt du parlement de cette ville pour une excumunication lancée contre des conscillers du Roi chargés de faire un rapport sur des démolitions d'autels que ledit archevêque a ordonnes dans l'église métropolitaine, XLVIII. 29 et suiv. Plaintes des protestans faites au Roi contre lui. 286.

Soundis (le marq. de), gouverneur de Chartres, meurt au ligis de feu chancelier de Cheverny, XLVII. 328.

Sounds (mad. de) va se plaindre au Roi du tort qu'on a fait à son man et à sa propre réputation; réposse du Roi; écrits publiés contre la maison de Sourdis, XLVII, 132.

Sounnis (le marq. de) attaque et prend le château de Moyen, LI, 226.

Souvaé (Gilles de), marq. de Courtenvaux, est nommé gouverneur du Dauphin, XLVIII, 229. (Mém. de l.'Estoile.) — L., 12. Il indique au Roi pour son fauconnier particuler M. de Luynes ainé, et le fait nommer, 139. (Fontenay-Mareuil.)

SPENCER, savori du roi d'Angleterre Edouard II, s'oppose à ce que ce prince passe en France, IV. 79. S'enserme avec Editard dans Bristol; y est arrêté et livre au supplice, 80. SPENGEA (Hue), un des otages donnés par les Anglais lors de la reddition de Caen, VIII, 552.

SPINOLA (Thomassine), de Génes, inspire à Louis XII une passion digue des beaux temps de la chevalerie; sa correspondance avec ce prince ne finit qu'avec ses jours, XV, 52.

SPINOLA (le marq. de) vient saluer la Roi à son camp devant La Rochelle; loue et admire les travaux de

h digue, 11, 67.

SQUANVILLE (P. de), général du parti anglais, occupe une des places situées sur la Scine, IV, 233. Essaie de detromper le captal de Buc sur la marche de Duguesclin, 261. Se rend prisonnier à ce dernier, 271. Est decapite par ordre du Roi comme sujet rebelle, 273.

Stern (le capit.), gentilh, italien, est tue dans un combat livre près du

Quesnoy, XXXI, 232.

Stinuité de l'aunée 1586 : tableau des maux qu'elle cause dans le Vivarais, les babitans d'Annonay se distinguent par leurs soin et leurs charites euvers les pauvres, XXXIV, 337.

Stoune (Gauther de) preud la croix. 1. 101

STONHAMETON (messire Thomas) est tue a la bataille de Crevant, VIII, 94.

STRAMBOURT (Nicolas), un des chefs de bandes qui desoloient la France sous Charles-le-Sage, IV, 323.

STRATIGOPULE, honoré du titre de Cosar par Michel Paleologue, requit l'ordre de s'approcher de Constantinople avec une armée, I, 507. Emploie la ruse pour faire sortir les troupes venitiennes qui étoient dans cette ville; favorise par les paysans, y fait entrer de nuit 50 hommes par un souterrain, 508. Y entre lui-même, 509, l'aisse sortir les fugitifs, 510. Devient maître de Constantinople an quelque sorte malgre l'ir, 5-1.

Strozzi le seign de , gentili florentin, vient au siège de Luxemleur gaver 300 soldatatorian, ayant cie tous capitaires, ou lieute au , est

enseignes, XIX, 449. Après la bar taille de Cerisolles, il part avec plusieurs seigneurs italiens pour joindre le comte d'Eughien à Carignan, 520. Est défait en chemm par le prince de Sulmone, 521. Se sauve à La Mirandole; passe les monts des Genevois; envoie demander du secours au comte d'Enghien, 527. (. Mém. de Du Bellay.) - Il fait la guerre aux environs de Sienne; son armée est battue par le marquis de Marignan, XX, 63. Il est blessé à mort devant Thionville; sou impiété fruide à ses derniers momens excite l'étonuement et l'horreur de l'armée, 78. (Introd.)—II defend Sieune contre les troupes de l'Empereur, et s'empare de plusieurs petites villes, XXI, 168. Contre l'avis de Bl. de Montluc, veut livrer bataille au marq. de Mariguan, 190. Est battu complétement et blessé, 197. Hasarde de se jeter dans Sienne; danger qu'il court; comment il exécute celle eutreprise, 204. Sort de celle ville, et echappe encore une ious aux ennemis, 207. Est tue d'une mousquetade au siege de Thionville, 443. (Comm. de Montluc) XXVII, 353 et surv. — Faute qu'il commet dans le pays de Sanne; il livre le combat de Marcumo, dans lequel il est bl**esse**, XXIX, 295. (Du Villars) — Il temet le Pape en liberte, XXXI, (39) Est tue au siege de Thionville, XXXII, 187. (Comm. de Rabutin.)

STROEZ: Philippe), his du marech, est fait prisonnier par les hugiernots dans un combat livre prés de S-Yriez, XXXIII, \$63. Mem. de Castelnau. : - XXXIV., 260. Perit à la uite de la hatuille livree aux Espagnols prés des \que \ 281.(La.Voue ) Voir encure, pour sa captivite, XXXVI, 43; et pour su mort, XXXVIII, 263. — Il menace des contracts capa anola que sa le toi d'Es pague ou les aieus ne traitent pas La No re comme un brave gentilho**mme** et prisonnier de guerre, il ecorchera autant d'Espignologu il en trouvers XLV, 201 Quitte son clat de colo nel de l'infauterie italical e ch la

yeur de La Valette, 222. Est défait et tué dans le combat qu'il livre aux Espaguols devant les Açores, 237.

(Mem. de L'Estoile.)

STUART, conuétable d'Ecosse, est fait prisonnier à la bataille de Crevant, VIII, 15. Recouvre sa liberté, et reçoit du Roi le comté de Dreux, 16. ( Tabl. du règ. de Ch. 711.) -Il attaque imprudemment le paro des Anglais, près de Rouvray; est tué dans le combat avec plusieurs nobles de renom, 148. (Mém. conc. la Puo. }

Suavedra (Pierre Vasque de), chevalier espagnol, joute avec le seigneur de Charni au pas d'armes exécuté près de Dijon, IX, 331. Devient chambellan de l'hôtel du duc de Bourgogne, 335. Accompagne Jacq, de Lalain à son pas d'armes tenu à Chilons-sur-Saone, X, 4.

Sucre (le capit.) arrête un espion qui vient de tromper le chevalier Bayard sur la prétendue retraite du capitaine Monfron, XV, 321; et découvre l'embuscade que ce capitaine veut tendre au chevalier, 322. Va avertir le prince d'Anhalt, qui amène 2,000 lausquenets, **3**23.

SUFFOLCE prend le commandement de l'armée anglaise devant Orléans; exécute le plan de Salisbury, VIII, 35. Envoie pendant une trève de quelques jours des présens à Dunois, et en reçoit de lui, 36. Lève le siège d'Orléans, et se retire avec précipitation, 46. Est fait prisonnier à Jargeau, 47. ( Tab'. du règ. de Ch. FII. ) - Defait les Français et les Ecossais à la bataille de Crevant, 93. Assiège Orleans du côté de la Beauce; boulevards et bastides dont il enclôt la ville, 145. Se retire à Jargeau, 178. Est fait prisonnier et conduit à Orléans, 180. Avant de se rendre prisonnier, fait chevalier celui qui le poursuit, 183. ( *Hém. conc.* la Puc.)

Surrotek (le due de), ambassadeur d'Augleteure à Paris, épouse en secret, contre la parole qu'il a donnée a Francois 1, Marie, venve de Louis x11; reproches que he fait le Roi, XVI, 274.

Suffere (le duc de), frère de précédent, descendant de la majon de Lancastre , se réfugie en Allemgue, X VII, 249. Vient au service du roi de France avec un grand nonbre de lansquenets; dans les traites conclus entre les rois de France a d'Augleterre, il est toujours mis por clause que le duc habitera bors de royaume, 250.

Suffair (le père), jésuite, attique, dans un de ses sermons, h reine Marguerite, XLVIII, 384.

Suisses (les): caractère de ce per ple ; leur manière de combattr, XXIII, 181. A quoi ils sont propre à la guerre, 183.

Suisses (les députés des cantos) viennent à Paris renouveler l'allience avec la couronne de France; comment ils y sont reçus, XLVII, 353. lls prêtent serment à Notre-Danc entre les mains du Roi, 357.

Suligny, espion de M. de Vieileville : comment il trompe les cheh de la garnison de Pont-à-Mousse, XXVII, 44 et suiv. Comment il contribue à la prise de cette ville, 53.

Sully. Voy. l'art. Rosay. Surenze (conférence de), tense entre les députés nommés par le Ra et ceux envoyés par la Ligue post aviser aux moyens d'un accommodement; détails à ce sujet, XXXVI, 231 et suiv. (Mem. de Cheverny.) -Noms des députés nommés par les Etats de la Ligue, XLI, 285. Noms des députés du parti catholique, 298. Débats préliminaires des conferences, 305. Articles d'une supension d'armes arrêtés et accordes, 310. Discours et débats, 312 et suiv. Les conferences sont reprises à La Roquette; discours et répliques des archevêques de Bourges et de Lyon sur la conversion du Roi, 384. Declarations remises de part et d'avtre, 396. Lettre des deputés royalistes aux députés de la Ligue contre le projet d'éli**re un roi, 422 et** suiv. ( . Mcm. de Cayet. ) - Ouverture des conférences; joie du peu**ple, rage** des Seize, XLVI, **3**72. Détails sur la première séance, 383. Difficulté élevée au sujet de M. de Rambouillet, 384. Il est convenu qu'on mandera aux parnisons de ne **Saire aucune course ni acte d'hosti**lité, et qu'on accordera des pa∞eports, 385. Discours contradictoires **des archev**èques de Lyon et de Bourges, 407. Bruits répandus à l'arts sur les conférences; suite de cesconférences, 411. Elles sont rom**pues** par les députés royalistes; rourquoi, 416. Elles sont reprises à Le Roquette; débats entre mess. de Lyon et de Bourges, 417. Celui-ci requiert une réponse sur la trève qui a eté proposée, 449. (L'Estale.)

Sunt (le comte de La) emporte la ville de Befort, et en reçoit du Boi le gouvernement avec tout le

remenu de la terre, LI, 215.

Susz (le seigneur de ) est blossé dans une escarmouche devant Metz., XXXII, 348. (Siége de Metz.) — Il reprend sur les huguemets l'ierre-late et Mornas au counté Venaissin; vent assiéger Valréas, XXXIII, 220. (Mém. de Castelneu.)

Suzz (les seign. de ), père et fils, sont tués à la prise de Montélimant par les protestans, XLV, 337.

Symme, fille cadette d'Yolande, impératrice, déguûtée du monde, prend le voile, 1, 467.

STLVA, médecin, prisonnier à la Conciergerie, s'étouffe en avalant des pillules de linge; ses crimes, XLV, 308.

STRTE et VENTURE D'URBIR, capitaines italiens, donneut au maréchal de Brissac les moyens de se rendre maître de la ville et du château d'Albe, XXIX, 147.

T

TABARY, capit. de bandes armees de brigandines, est tue au siège de Toucy, VII, 3.6.

TABLE RONDE (les combats de la) etoient des joûtes plenières entre plusieurs combattans; en quoi ils différoient des tournois, III, 155. Les auciens romans donnent la glotre de l'invention des combats de la Table ronde au fameux Arthus; opinions des Anglais à ce sujet, 146. D'où vient le nom donné à ces combats, 157. Les dames étoient non pas les juges, mais les distributrices des prix accordes aux vainqueurs, 168.

Tattercot (Alain de) se distingue an siège de Bressières, V, 106.

Tais (le seign, de) est blessé à la camusade de Boulogne qu'il dirige, XXI, 50. Contribue à la prise des forts de la terre d'Oye, 66.

Talbut est envoyé par le duc de Bedfort à la tête d'un renfort au aiege d'Oricans, VIII, 35. Est hattu et fait prisonnier à Rouvray, 47. Est garde comme otage, 81. Let

tué avec son lils devant Castillou, 82. (Tabl. du règn. de Ch. 🗗 11.) — Appelé par les Anglais en secours de la ville du Mans, entre subitement dans cette ville, et en chasse les Français; fait mourir ceux qui avoient favorisé leur entrée et ceux qui s'en etoient rejouis, 133. l'rend par escalade la ville de l'aval, qui est pillée, 134. Quitte le siège d'Orleans, 178. Est fait prisonnier à la bataille de Patay, 188. Prend La-val par esculade. (Mém. concern. la Pue.) — Il débarque en Guyenne; prend plusicurs villes, XI, 37. Traite avec les Bordelais, et remet cette ville sous l'obéissance du roi d'Angleterre, 38. Va sa secours de Castillon, 40. (Du Clercy.)

TALLAND (Clermont) est tue au siège de La Rochelle, XXV, 396.

TALETT (le baron de:, un des députés de Bourgogne, obtient avec beaucoup de peine la continuation de la trève pour six jours, XLVI, 434.

TALMONT (Louise de Coictivy,

princesse de): sa douleur et ses regrets en apprenant la mort de son époux, XIV, 517.

TAMERIAN, empereur tartare: sa puissance, ses conquêtes; attaque Bajazet, VI, 502. Fait ce prince prisonnier; meurt lui-même bientôt après, 503.

TANGARVILLE (le comte de), seigneur véritable et bon conseiller,

₹, 3<sub>7</sub>6. TARREGUY DU CHATEL, gentilhom. breton, s'attache au duc d'Orléans; fait une descente hardie en Angleterre, VI, 257. Est chargé de soumettre Paris; s'en rend maltre, delivre tous les prisonniers, et est nommé prevôt, 310. Arrête les conjurés bourguignons, et les livre au supplice, 326. Emporte le Dauphin au milieu des dangers, et le conduit à Melun, 338. Pénètre avec 1600 hommes d'armes dans la capitale; livre un combat sanglant dans le faubourg S. - Antoine, et se retire sans être entamé, 339. Vient déclarer à Pontoise que le Dauphin ne se rendra pas à l'entrevue proposée par Henri v, et proteste contre ce qui s'y fera; aidé de la dame de Giac, persuade au duc de Bourgogne de traiter directement avec le Dauphin, 349. Lève les incertitudes de ce prince sur l'entrevue de Montereau; dissipe celles du duc de Bourgogne, 350. Accompagne le Dauphin à l'entrevue, 351. Fend la tête au duc de Bourgogne avec sa hache d'armes; publie des récits mensongers sur cet assassinat, 352. (Tubl. du règn. de Ch. r1.) — Va trouver le duc de Bourgogne de la part du Dauphin, pour l'engager à l'entrevue de Montereau, VII, 309. Conversation entre lui et ce prince, 310. Récit de l'assassinat du duc, 312. (.Mem. de Fenin.) - Il dissipe en folles dépenses l'argent qu'il est charge de porter à Meulan pour la solde des troupes du Roi, VIII, 13. Veut se retirer d'auprès de la personne du Roi, pour ne pas l'entralner à sa perte; est nommé sénechal de Beauca re; reçoit une pension,

et une garde pour sa personne, 22. Tue en plein conseil et en présence du Roi le comte dauphin d'Auvergne, 25. (Tabl. du règn. de Ch. ru.) — Il est envoyé par le Roi auprès du duc de Bretagne pour lui demander du secours, 110. Consent à se retirer de la cour; s'en va à Beaucaire, 111. (Mém. conc. la Puc.)

TANNEGUY DU CHATEL, neveu du fameux Tanneguy qui avoit si bien servi Charles vii, quitte le parti du Roi pour s'attacher au duc de Bretagne, VI, 259. Conduit les intrigues de ce duc, 262.

TARDIF (J.), conseiller au président, seconde le président Brisson dans les services secrets qu'il rend au Roi; il éprouve son triste sort, XX, 253; XL, 375 et 378.

TARDIF, conseiller au Châtelet, est emprisonné avec le jeune Lavergne pour ouvrages contre l'Union trouvés chez cux, XLVI, 177. Est pendu dans sa prison, 193.

TARDVENUS, autrement appeles les grandes compagnies: de quoi ils se composoient; leurs excès surpassent ceux de la Jacquerie, IV, 142. Sont envoyés partie en Italie, et l'autre partie en Espagne, 143.

TARTARES (les): histoire de ces peuples racoutée par les envoyés de Louis 1x, II, 333.

Tassis (Jean-Bapt. de), du conseil du roi d'Espagne aux Pays-Bas, vient à Paris proposer au duc de Mayenne de se faire déclarer protecteur du parti catholique, avec autorité et puissance royale, XLIV, 146. Est blessé au siège de Corbeil, 205. (Villeroy.) — Demande dans l'assemblée d**es Etats, de la pert** de son maître, la couronne pour l'infante d'Espagne, XLVI, 416. Pour adoucir cette demande, il ajoute que le roi Catholique mariera l'Infaute à l'archiduc Ernest, 417. Promet au nom du roi d'Espagne les mêmes secours qu'il a donnés, si les Etats déclarent l'Infante reine de France solidairement avec un prince français, 452. Les députés royalistes écrivent aux Ftats une

TAUCOURT (Jacq. Maynet, sieur de), reçoit détense du parlement de Rouen d'entrer en la cour jusqu'à souvel ordre, XLIX, 358. A recours au Roi, qui ordonne qu'il soit

**rétabl**i d**ans sa** charge , 359.

TAVARRES (Jean de), colonel des bandes noires, oucle de Gaspard de Tavannes, accompagne François 1 en Italie, où il commande cinq mille lansquenets, XXIII, 180. Arrête la fureur des Suisses à la bataille de Marignan; reçoit des éloges de la part du Roi, 182. Contribue à la prise de Foutarabie, 190. Sa mort, 201.

TAVANNES (Gasp. de): ses Mémoires, rédiges par l'un de ses fils, portent l'empreinte des passions de leur anteur; il commence à jouer un rôle après la bataille de S.-Quentin en 1557; son caractère inflexible, XX, 7. Il s'elève avec aigreur et mas meuagement contre les favoris; empêche l'exécution des édits de pacification ; fait gagner au duc d'Anjou les batailles de Jarnac et de Moncontour; fait partie des deux conseils qui précédent la S.-Barthelemy, 8. Ose braver Coligny; sa haine contre les protestaus survit à leur ruine ; contrastes frappans de son caractère, g. Il offre à Cath. de Medicis de couper le mez à sa rivale Diane de Poitiers, 68. Fortifie la ville de Dijon. 75. Chargé de négocier avec lord Wentworth, gouverneur de Calais, pour la reddition de cette place, il dicte une capitulation très-rigoureuse pour les vaincus, 76. Il empêche à Dijon que l'édit qui permet aux protestans d'ayoir des temples publics soit enregistré au parlement, 102. Maintient dans la province une sorte de tranquillite, ne confie les emplois qu'aux catholiques, et parvient à ctouffer les complots, 105. Tente sur Lyon ane entreprise mal concertee; in-

tercepte une lettre de Cutherine à la duchesse de Savoie, 107. Refuse d'accorder aux protestans de Bourgogne les droits qu'ils ont acquis par le dernier traité, 114. Reçuit le Roi à Dijon; compliment court et energique qu'il lui fait; ses entretiens avec Cath. de Médicis, 117. Sous le nom de confrérie du S.-Esprit, forme une espèce de ligue qui a pour but d'empécher la nouvelle religion de se répandre en Bourgogue, 121. Reçoit l'ordre d'arrêter le prince de Condé, 131. Fait avertir indirectement ce prince, 132. Quitte l'armée royale, et vient à Paris exhaler sou mécontentement ; cette ville lui fait un présent considérable , 138. Il est fait maréchal de France, 141. Essaie de détourner le Roi de la guerre de Flandre; sa rencoutre avec Coligny; comment il se tire du danger qui le menace, 146. Est charge de rétablir l'ordre dans la capitale après le massacre de la S.-Barthelemy; paroit jouir à **la** cour du plus grand crédit; est d'avis qu'on force les protestans à quitter le royaume, 161. ( Introd.) — II vent accompagner Bl. de Montluc dans son entreprise d'Auriole, 392. Sort avec lui de Marseille, 393. (Comm. de .Montluc.) — Ses Memoires, remplus d'enormes digressions, sont curieux par la peinture des mœurs et par des details piquans, XXIII, 3. Ils sont le fruit des louirs de Jean de Saulx, vicomte de Tavannes, un de ses fils , et non de Guill, de Saulx ; raisons qui le démontrent, 4. (Averuss.) — Ils renferment de longs details sur la genéalogie de la maison de Saulz ; prétentions de l'auteur à cet égard, 5. Naissance de Gasp. de Tavannes; il est adopté par son oncle; est fait pri-unnier à la bataille de Pavie a l'age de 16 ana, 6. Part avec Liutres pour la conquête de Naples; se distingue dans les campagnes d'Italie; est attache au duc d'Orleans, frère du Dauphin; entreprend de changer le caractère indolent de ce prince, 7 de dresse au metter des armes par des jeux

souvent dangereux, 8. Visite qu'il rend à son père avant de joindre l'armée chargée d'euvahir le Luxembourg; il persuade au duc d'Orléans de se soustraire à la tutèle du duc de Guise, 9. Soumet La Rochelle révoltée; accompagne le comte d'Enghien en Italie, et contribue au gain de la bataille de Cerisolles, 10. Est mis au nombre des chambellans de François 1; son mariage, 11. Il conserve sous Henri II sa compagnie de gendarmes; fêtes brillautes qu'il donne à Dijon à l'occasion de la naissance de son fils, 12. Suit Brissac en Italie; est fait maréchal de camp; décide la victoire à la bataille de Renti, 13. Reçoit du Roi le cordon de l'ordre sur le champ de bataille; écoute les plaintes de Cath. de Médicis contre la duchesse de Valentinois; aigrit ses ressentimens; suit le duc de Guise en Italie, 14. Impose aux habitans de Calais une capitulation rizoureuse, 15. Est mécontent de la paix de Cateau-Cambresis, et irrité contre les favoris et contre la duchesse de Valentinois; se retire en Bourgogne après la mort de Henri 11, 16. Marche contre les profestaus, et les soumet, 17. Empèche l'exécution de l'édit rendu en laveur des protestans, les intimide, et maintient la tranquillité dans son gouvernement; n'exécute les ordres de la cour que lorsqu'ils sont conformes à ses sentimens; bat les protestans à Auxerre; acquiert la preuve de la duplicité de Cath, de Médicis; prend le parti d'affermir son pouvoir en Bourgogue, 18. Découvre et prévient un complot des protestans dirigé contre lui, 19. Entre en correspondance secrète avec la Reine mère; reçoit la cour à Dijon, 20. Forme une ligne connue sous le nom de confrérie du S.-Esprit; but de cette ligue, 21. Est appelé par la Reine mère pour former le duc d'Alencon au métier de la guerre, 22. Refuse d'arrêter le prince de Condé; montre son habileté dans la campagne d'hiver de 1569; décide le duc d'Anjou à livrer la

bataille de Moncoutour, 23. Se retire sous prétexte de maladie; céde sa lieutenance de Bourgogne à sus fils ainé Guillaume, 24. Est nomme maréchal de France, 25. L'impétuosité de son caractère nuit au parti qu'il défend; il veut quitter la cour, 26. Ses démélés avec Coligny, 27. Il se déclare dans le conseil pour le massacre des chefs protestaus, 28. Chargé de rétablit l'ordre dans l'aris après la journée de la S.-Barthelemy, il n'y parvient qu'avec peine ; fait décider le siège de la Rochelle; obtient le gouvernement de Provence, 29. Sa réponse bruque et orgueilleuse à la Reine mèr, qui lui annonce cette nomination; il part, quoique malade, pour k siège de La Rochelle, mais ne pest s'y rendre; veut assurer le sort de ses enfans, 30. Paroles qu'il adrese à son confesseur avant de moarr, concernant le massacre de la S.-Barthelemy, 31. Sa mort; mansolce que lui fait élever son épouse; il a a laissé que quelques relations de latailles, 32. (Notice.)

Ses qualités, son éducation, 154. Son extérieur, 155. Réflexions judcieuses de l'auteur sur l'éducation, 156. Est mis au service du Roi per son oncle, dont il prend le non. 194. Est fait prisonnier à l'avie, a côté du Roi; renvoyé sans rançus, il va trouver son père, et denest page du Roi, 204. Accepte la place d'archer dans la compagnie de grand écuyer Galliot; va trouver M. de Lautrec en Italie, 217. Passe la Doire ; met en fuite Jean-Jacque de Médicis, 236. Défait devant Trrin les gardes d'Antoine de Lève; brule les moulins des environs d'Aix; bat ceux qui les gardent, 237. Contribue à la retraite de l'Empereur, 238. Défend Terunne contre le comte de Baries, 259. Se distingue aux tournous; s'insunc dans les bonnes graces de M. le duc d'Orléans, 261. L'exerce à des amusemens périlleux, 286. Utilite de quelques uns de ces exercices en temps de paix, 288. Diverses de-

vises de Gasp. de Tavannes, 294. Il est blessé au tournoi célébre à Foccesion du mariage de la fille du roi de Navarre avec le duc de Clèves, 296. Accompagne le duc d'Orliens à Luxembourg; va voir son père; reçoit la lieutenance de la compagnie du duc, 312. Devient ennemi secret du duc de Guise; sauve le peuple, les femmes et les enfans de Damvilliers, 3:3. Con**sc**ille à M. d'Orléans de ne point abandouner le siège d'Ivoy; défie le duc de Guise, 314. Fait battre in place, qui se rend, 3:5. Est envoyé à La Rochelle; y entre furtivement; s'en rend maitre, 320. Decide la victoire de Carignan, 330. Est envoye avec le duc d'Oricans à Crepy, auprès de l'Empereur; conseille au due de demander la Bourgogne pour apanage, 383. Défait les Auglais à Ardres, 389. Reçoit les derniers soupirs du duc d'Orléans; est nomme chambellan; chasse les Anglais de la terre d'Oye, 390. Se marie à la lille aince du comte de Morver de La Baulme, 406 Est compris dans la defaveur du cardinal de Tournon; garde neanmoins sa compagnie de gendarmes, 409. Fêtes à l'occasion de la maissance de son fils ; il refuse 1,000 ecus que lui offrent les habitans de Dijon, XXIV, 12. Se disungue aux tournois celebres à Paris en 15ig; brue 60 lances par jour, 22. Se rend auprès de marechal de Brissac en l'essont; s'empare de Fossin, 25; de S.-Damiens, Quiers et autres villes, 26. Est rappele par le Roi, et fait marrchal de camp; gagga les habitans de Metz, 58. Y htrer les troupes du Roi, qui y fait lui-même son entrec, 59. Est suisse Diesbach, maître de Touraus, init gouverneur de Verdun, 67. Coupe les vivres et les troupes de l'Empercur, 88. Conserve l'armée francaue, en empéchant le duc de Savoie de livrer hataille, 124. Decide du gain de la bataille de Renti, 150. Recort a la tête de sa troupe le cordon de l'ordre des mains du Roi. Il construit deux cit delles à Chà-141. Offic a la Reine de couper le lous et Macon, 3 fc. Fast demander nez a madame de Valentinois, 184. par les Etats de Bourgogue que l'é-

Est envoyé en Italie avec M. de Guise, sous le titre de maréchal de camp, 187. Menace Valence dans le Milanaus, 189. Défait les Espagnols devant Civitelle; fait prisonnier leur mestre de camp Pierre-Henri, 190. Ramène en sureté l'armée d'Italie; défait en route 400 chevaux et 500 hommes de pird; fait lever le sièze de Bourg au seigneur de Paule-Ville, 212. Dresse la capitulation de Calais; se rend maitre de la terre d'Oye; tire 10,000 écus du milord Grek, 215. Contribue à la prise de Thionville, 222. Console le connétable dans sa disgrace; se retire en Bourgogne à l'avénement de François 11, 257. Est créé lieutenant général du Roi, per commission, cu Lyonnois, Dauphine et Forez; soumet les rebelles, 282. Rétablit la paix dans Valence par un coup bardi, 283. Empêche que l'edit de janvier en faveur des huguenots ne soit entériné au parlement de Dijon, 318. Au milieu des troubles, maintient la tranquillité dans son gouvernement, 333. Fait pendre à Auxerre les catholiques agresseurs; se plaint, en couseil du Roi, des ordres contraires qu'il en reçoit; demande qu'on adopte franchement un parti, 334. Découvre un complot formé à Dijon contre lui, et par son audace le fait avorter, 335. Rassemble les forces de la Bourgogne; se rend maître de Châions, 33g. Investit Macon, qu'il est force d'abandonner; laisse garittou à Tournus, 340. Revient à Châlons; intercepte les lettres de la Reino mère, 341. Fortille Châlons, 342. Negocie secretement avec le colonel lequel s'engage à se rettrer dans son pays, 343. Se rend maitre de Màcon par ruse et par force, 341. Assiège Lyon; refuse de commander à M. de Nemours; lui remet en main toutes ses forces et munitions, et se retire dans son gouvernement, 345.

dit en saveur des huguenots ne soit point en vigueur dans cette province; bàtit le château de Pailly; va au devant du Roi, qui vient à Dijon; courte harangue qu'il lui fait; célèbre plusieurs beaux tournois; ses conseils à la Reine mère, 413. Il fait une ligue sous le nom de confrérie du S.-Esprit, 451. Serment de la confrérie, 452. Origine d'associations semblables , 456. Tavannes est mande à la cour; il dine chez l'amiral; est envoyé en Bourgogne pour recevoir les Suisses, 457. Instruit la Reine des menées des huguenots; pourvoit à son gouvernement; en fait sortir les protestans, 458. Est appelé à Paris avec ses forces, 459. Se rend à Metz par ordre du connetable; fait sortir de cette ville M. d'Ozans; va sur la frontière pour s'opposer aux reitres, 460. Est appele par la Reine pour assister M. le due d'Anjou; envoie son cousin **V**antoux disperser en Bourgogne l**es** troupes de Poncenat et de Mouvans. XXV, 16. Refuse au cardinal de Lorraine de mener le jeune duc de Guise à la guerre, 17. Fait la revue de tontes les troupes à Troyes; donne un avis pour l'ordre de la gendarmerie, 18. Par son conseil, le Roi, mettant dans l'édit de pacification une difference entre les rebelles et les hérétiques, affoiblit le parti des protestans, 24. Il refuse d'exécuter l'ordre que lui envoie la Reine de défaire une partie des reltres qui passent par la Bourgogne, 34. Donne une escorte à Dandelot pour conduire l'argent qui leur est destiné, 35. Refuse d'arrêter le prince de Condé, qu'il fait prévenir indirectement, 36. Sa dispute avec Sansac sur la preeminence du commandement, 37 Il rétablit l'ordre dans l'armée catholique à la bataille de Lusignau, 38. Predit la bataille de Jarnac, 40. Sa conduite dans cette journée, 41. Sa lettre à son cousin sur ce qui arriva depuis le départ de M. d'Anjou jusqu'au combat de Jarnac, 43 et suiv. Penetre les dessems du car final de Lorroine, et

fait maintenir M. d'Alençon dans le commandement de l'armée, 91. Donne des conseils à M. d'Annak pour faire la guerre aux reitre en Bourgogne, 92. Empêche la deroute de l'armée du Roi, commencée par l'imprudence de mess. de Guise et de Martigues; force les huguenots à la retraite, 96. Sa lettre à la Reine sur la situation des affaires dans le Limosin et le Poiton. 101. Sa lettre au cardinal de Lorraine sur les faux bruits qu'il repand à la cour contre lui, 107. Strategême qu'il emploie pour faire lever le siège de Poitiers ; assiège Châtellerault, 121. Evite adroitement k combat avec l'umiral, 122. Lui coupe le chemin de la retraite, 123. Le force à combattre dans la plame de Moncontour, 140. Ses dispositions pour le combat, 141. Détails, 1/2. L'honneur de la victoire lui est attribue par M. le duc d'Anjou, 136. Il est euvoyé auprès du Roi, de qui il obtient avec peine son conge; reçoit un beau présent de la ville de Paris; retourne chez lui, 147. Va trouver le Roi à Argentan; lui conseille de faire une guerre ouverte, et de se mettre à la tête, 148. Ne s'oppose point à la paix; marie ses enfans; accepte par ordre du Roi une pension de M. le duc d'Anjou, 182. Reprend ce prince sur son goût pour les plaisirs; se moque du festin que le Roi donne à l'occasion du marage de M. de Guise; est nomme par le Roi pour pourvoir aux différends et aux rançous des prisonniers; refuse d'aller souvent au conseil des finances, 183. Sa réponse à Manillac, qui veut établir de nouvreux subsides, 184. Est créé cinquience marechal de France, 186. Ecrit as duc d'Anjou pour le dissuader de se marier avec la reine d'Angleterre; se rend à Blois, où ce mariage doit être traité, 193. Par ses conseils, le duc refuse le mariage, 194. Il invente et decrit le tournoi qui doit être celebré au mariage du prince de Navar re avec la sœur de Charles 1x. 195 Reste scul à la cour, après l'eloigne-

ment des Guise; s'oppose aux desseins de l'amiral, qui veut faire la guerre à l'Espagne, 197. Blame le meurtre commis sur la personne de Lignerolles, 198. Se retire de la cour, 199. Est appelé auprès de Monsieur, qui est en défaveur auprés du Roi, 200. S'oppose à la guerre d'Espagne, 257. Retient en France l'amba-sadeur espagnol; propose sa Roi de preudre le conseil de ses meilleurs capitaines par ecrit, 258. Dicteau duc d'Anjou celui qu'il doit donner, 259. Donne aussi le sien, 260. Paroles qu'il adresse au Roi à l'occasion d'une proposition de l'amiral, 280. Son avis au conscil sur le voyage de Strosse, 281. Dicte un avis au duc d'Anjou sur ce qu'il convient de faire après la defaite de Geulis devaut Mons, 285. Donne librement le sien dans le conseil du Roi, 287. Dans le conseil où la S.-Barthelemy est résolue, il obtient que le roi de Navarre et le prince de Conde seront épargues, 296. Sauve le murechal de Biron, 203. Est charge de retablir l'ordre dans Paris, 300 Son avisant le passage des Soisses en France, 351. Autres avis sur le degrévement du peuple, sur le maintren de la justice, et la conservation des privileges de la noblesse pendant la parx, 353. Il fait resondre le depart de Biron pour le aiege de La Rochelle, avec desinstructions qu'il dicte lui-même, 357. S'oppose A re que M. d'Alençon soit envoye au siege de Sancerre; consent à regret qu'il accompagne M. le duc d'Anjou à celui de La Rochelle, 360. 2,0bbuse en sam en gebett yn meréchal d'Amville pour le Laugue**doc; sa lettre à la Reme mer les entr**eprises de Sancerre et de La pobelle, 36 t. Son avis sur la nou**volle de la mauvaise issue de ces en**troprises, 365. Autre avis pour le Languedoc, 568. Le Roi le visite pendant sa maladie, 371. Sa reponse a la Reine en recevant le gouvernement de Provence, 372. Il fait reduire la dépense de M. le duc d'Anjuu: see paroles au Roi à ce sujet,

373. Il part pour le siège de La Rochelle; tombe malade en route; conseil qu'il donne à M. le duc d'Anjou,
374. Il est visité par le Roi et la Reine; leur conseille de poursuivre le
siège; fait courir une défense contre
ceux qui le blàment de l'avoir couseillé, 398. Détails sur sa dernière
maladie et sur sa mort, 426. Réflexions de l'auteur sur la mort, 433.
(Mém. de Gasp. de Tavannes.)

Il reprend Chalons et Macon sun les huguenots, XXXIII, 218. Ancienneté de sa maison; ses expluits. XXXV, 239. Reçuit le cullier de l'ordre sur le champ de bataille de Renti, 243. Chasse les protestans de Châlons-sur-Sadue et de Macon ; fait construire des citudelles près de ces villes, 244. Par ordre du Roi, lève une armée pour reduire Lyon ; s'empare de Villefranche et de Belleville, 245. Remet son armec à M. de Nemours, et revient en Bourgogue, 246. Comment il empèche les protestans de troubler la ville de Dijon, 247. Reprend sur cux la ville de Valence en Dauphine, celles de S.-Con et Mareiny en Bourgogne; se rend en Lorraine pour s'opposer aux Allemands qui viennent au secours des protestans, 248. Est appile au conseil de Charles 1x, 250. Détails sur ce qui se passe en Poitou depuis le depart du duc d'Anjou pour l'armee cathologue jusqu'a la bataille de Jarnac ; comuient Gasp. de Tavannes dirige la conduite de ce prince et les operations militaires; ces details se trouvent deja dans la lettre citce plus baut, tom. XXV, 43. lis sont repetes 1: 1, 250 et suiv. D'aprés le conseil de Tuvannes, le duc d'Anjou envoie demander au Roi la permission de passer en Bourgogne pour s'opposer à l'entrée du duc des Deux-Pouts; cette proposition est agrece, mais l'execution en est 16tardee par le cardinal de lastraine, 289. Il conseille, pour faire diversion au siège de Politiers, d'aller attaquer Chitellerault, 30-1. Assiste le due d'Anjou à la bataille de Moncon tour, et remporte l'hongeur de cette

journée, 301. Adresse an Roi plusieurs mémoires concernant le bien du royaume, 302. Sa mort, son épitaphe, 305. Divers avis et conseils donnés au Roi par le maréchal de Tavannes, 410 et suiv. (Guill. de

Tavannes. TAVANNES (J. de Saulx, vicomte de), fils de Gaspard de Tavannes, reçoit une éducation dure; à l'âge de 9 ans, il prend l'engagement de combattre les protestans à outrance; à 17, il est présent au massacre de la S.-Barthelemy, XXIII, 33. Il refuse d'aller voir le prince de Navarre; sauve trois seigneurs protestans; assiste au siège de La Rochelle; s'oppose avec opiniatreté au projet de paix qui est signé le 6 juillet 1573, 34. Part pour la Pologne avec le duc d'Anjou; voyage en Hongrie et Moldavie; se defend contre 200 Turcs; est force de se rendre prisonnier; va à Constantinople; revient en France, et est fait capitaine de gendarmes, 35. Dégage le duc de Guise au combat de Dormans; est envoyé dans les provinces pour y faire adopter l'acte de la Ligue; se range du parti des ligueurs contre le Roi, 36. Refuse d'entrer dans l'ordre du S.-Esprit; offre ses services au Roi, et est nommé gouverneur d'Auxonne; est fait prisonnier par les protestaus, 37. Après l'assassinat du duc de Guise, il se met au nombre des ennemis les plus acharnés d'Henri III; sert comme maréchai de camp dans l'armée de la Ligue; vole au secours de Paris, menacé par Henri 1v ; y pénètre, et rassure les habitans; est blessé et fait prisonnier devant Noyon; sa réponse fière à Henri iv. 38. Comment il recouvre sa liberté; il va trouver le prince de Parme; est fait maréchal de France par Mayenne; part pour la Bourgogne, où il lutte contre son frère Guill. de Tavannes, sidele au Roi. 30. Se soutient jusqu'après la bataille de Fontaine-Française; se retire dans le château de Talan, qu'il rend cette ville; fait retirer M. de Montpar composition; est enfermé à la Bastille, d'où il parvient à s'échap-

per, 40. Il écrit ses Mémoires dans le château de Sully ; ses plaintes contre Henri IV sur l'inactivité où il k laisse, 41. Son mepris affecte pour les dignités auxquelles il ne peut plas aspirer, 42. Ses réllexions nothques sur les Etats-généraux, 43; ser le supplice de la question, sur k dédale de lois et de contames alors existantes, 44. Pendant quel temps il composa ses Memoires; la date précise de sa mort est ignorée, 45. Ordre suivi dans la nouvelle edition de ses Mémoires, 46. Epoque où ils parurent imprimés au chiteau de Sully; pourquoi cette edition portoit deux titres différent, 47. Autre édition faite à Lyon ca

1657, 48. (Notice.)

Premier avis au Roi sur les moyens de régner avec piete et jutice, pour le soulagement et la tranquillité du peuple, 55 et saiv. Se cond avis sur les moyens de réusir toute l'Europe dans une même religion , 70 et suiv. Troisième avis ser les moyens de faire la guerre coutre le roi d'Espagne, 88 et suiv. Quatrième avis sur les moyens de faire la guerre contre les Tures, 103, 275. Cinquième avis sur les moyens de réduire l'Europe à l'obéissance des rois de France et d'Espagne, 130 et suiv. Les quatre prisons de Jean de Tavannes, XXIV,-50. Comment il en est sorti, 51 et suiv. Détails sur le siège de Rouen par Henri IV; conseils donnés au duc de Parme par J. de Tavannes; comment il favorise le retraite du duc, 76 et suiv. Est blesse nu siège d'Issoire, 107. Bat Lesdiguières sur la Durance; ravitaille Tallard, 158. Assure le Douphine; contraint Lesdiguières à la paix, et à rendre (io places fortes , 15g. Faverise la prise de Pontoise par 🏊 🙀 Maine, 219. Défait une compagie de chevau-légers en Norman emporte les enseignes d'un régiment près de Gournay; met en pièces la garnison de Dieppe à deux lieues de pensier jusqu'à Evreux, 220. Par sa fermeté, il sait reptrer le peupl

d'Auxerre dans le devoir, 285. Comment il manque de prendre Vernou à In vue de l'armée du Roi, 358. Comment il se rend maltre de Verneuil en Normandie, 360. Donne au duc de Parme quekques avis sur les moyens de faire lever le siège de Mouen, 386. Pourquoi il manque de défaire tout entière l'armée du maréchal de Biron, XXV, 125. Est fait prisonnier devant Noyon, 169. Avec 50 chevaux, force 1500 reltres à se rendre prisonniers, 172. Pourquoi il néglige de jouir du titre de maréchal de France qui lui est accordé , 220. Ses deux avis contre In guerre d'Espagne, 266 et auiv. **Son** discours sur la trève faite par Henri IV avec l'Espague, 309. Autre discours sur les causes qui ont amené le massacre de la S.-Barthelemy, sur les menées des huguenots, sur les intrigues et l'ambition des Guise, sur la politique d'Henri in et de Catherine de Médicis, 323 et suiv. Son père étant tombé malade, il se rend par son ordre à Paris pour demander ses États pour son frère et lui, 374. Il assiste au siège de La Roobelle; details sur ce siège, 394. Va trouver le duc d'Anjou pour l'empécher de faire la paix avec les Rochellois, 405. Ses plaintes contre Henri IV sur sa conduite envers lui et sa famille, 420. Demande en vain l'expédition des lettres patentes qui **lui a**ccordoient le gouvernement de Metz, 429. (Mém. de Gesp. de Tevannes.) — Signale sa valeur auz sièges de La Charité et d'Issoire, XXXV, 311. Assiste au siège de la Moure, et ravitaille Tallard, 312. Comment il perd le commandement **la chi**teau rt de la ville d'Auxo 354. Est transferé dans la prison de Pagny, 325. Comment il s'évade; se reure en Bourgogne; sonpçonne de desseiu contre la personne du duc de Mayenne, il est de nouveau sait prisonnier à Tanlay, 326. Re**fuse** d'obéir aux ordres de Mayenne; pourquoi, 328. Prend le château de Sommaise pour les rebelles; fait battre la ville de Neyers, d'ou il est

repoussé, 395. Prend le château de Doudin, 402. (Guill. de Tavannes.) - Est blessé en voulant faire entrer du secours dans Noyon, XL, 277.

(Mem. de Cayel.)

TAVANNES (Guill de), fils alué du maréchal de Tavannes, soutient presque seul en Bourgogne le parti de Hemri 17; fait la guerre à ses propres depens, et combat son propre frère le vicomte de Saulx; ses Mémoires forment le contraste le plus frappant avec ceux du maréchal , XX., 35. Il propose à Charles ux un plan de regénération, et d'assembler les Etats-généraux pour concilier les divers partis, 172. S'empare de l'Invigny et de Semur; établit dans cette dernière ville un parlement royaliste, 222. Fait la guerre à ses dépens; empêche ses officiers de céder aux séductions de la Ligue; convoque les États de la province à Semur, et en obtient des sonds, 233. Se maintient en Champagne contre les efforts de la Ligue, 257. (Introd.) — Sa fidelitė au Roi ; services qu'il lui rend ; sa générosité ; comment il est recompense, XXV, 215 el suiv. (Gasp. de Tavannes.) - Son éducation, son caractère, sa fidélité à sa religion et à son roi; il as met sous la tutele de Chabot-Charny, commandant de la Bourgo gne, XXXV, 227. Porte aux pieds du Rui les doléances de cette province ; demande la convocation des klats-genéraux; épouse la fille de Chabot-Charny ; maintient la tranquillité pendant l'absence d'ifensi 111, 228. Résiste aux efforts de la Ligne ; se déclare hautement pour le Hoi; va le trouver à Blois; en reçoit de pleins pouvoirs pour cu der en Bourgogne, 229. Fait à ses frais de grands préparatifs de guerre; s'empare de Flavigny, de Semur; livre des combats continuels aux ligueurs; fait préter à la noblesse serment de fidélité à Henri IV ; convoque les Etats de la province; se voit tout-à-coup contrarié par le marechal d'Aumout, 230. Est oblige de combattre contre le vicomte

de Tayannes son frère; sa conduite généreuse envers lui, 231. Il reçoit un témoignage public de la satisfaction du Roi dans des lettres patentes enregistrées au parlement de Dijon; se retire dans ses terres, où il vit dans la plus profonde tranquillité; époque de sa mort; compose ses Mémoires dans sa retraite, 232. Différentes éditions qu'ils ont cues,

233. (Notice.)

Il est envoyé en Gascogne avec le sieur de Martigues pour s'opposer à la marche des quatre seigneurs gascous réunis, 291. Est laissé lieutenant du Roi en Bourgogne, en l'absence du duc de Mayenne; rompt plusieurs entreprises faites par les protestans sur les villes de ce pays, 303. Propose, dans un discours qu'il prononce devant le Roi, la convocation des États généraux, 304. Maintient la tranquillité dans la Bourgogne; va au devant de Henri 111 en Savoie; assiste à la bataille de Dormans, où 2,000 reltres sont défaits, 309. Tient tête à 6,000 reltres conduits par le prince de Condé; contient les villes de la Saône, 310. Accompagne le duc de Mayenne à Moulins, 311. Est ordonné pour la garde de la Reine régnante; est envoyé pour charger le régiment du sieur de Montfort, 312, qu'il bat; fait pendre 8 ou 10 prisonniers qui ont brûle des villages, 313. Instruit le Roi de la conduite du duc de Mayenne; raffermit les habitans de Beaune dans la fidelité qu'ils doivent au Roi, 316. Obtient du Roi une autorité illimitée en Bourgogne, à la place du duc de Mayenne, dont les pouvoirs sont révoques, 317. Il prononce dans la ville de Beaune un discours contre la rebellion des Guise; se dispose à combattre le duc de Mayenne, 318. Impose silence à un cordelier qui préche en faveur des Guise, 319. Comment il met la ville en état de défense, 321. Va joindre à Rouane les Suisses, le sieur de Joyeuse et le duc de Montpensier; poursuit les troupes du sient de La Châtre, 322. Est fait

chevalier de l'ordre da S.-Esprit, 324. Obtient la délivrance du viconte son frère, 325; puis des lettres d'abolition, 326. Vole de nouvem à la délivrance de son frère, 327. Fait la guerre en Bourgogne pour le Roi, 330. Après la mort du dec de Guise, veut s'emparer du châtem de Dijon pour le Roi; en est empéché par les partisans de Mayenne, 331. Sa conférence avec le président Frémiot; tous deux se rendent i Blois auprès du Roi, 332. Reçot un pouvoir très-ample pour coumander en Bourgogne, où il retourne, 333. Se prépare à faire la guerre à **Mayenne, quoique les v**illes et places fortes soient à la devotion de ce prince, 334. Va secritement en Champagne pour opérer la jonction des forces de cette prevince avec celles de la Bourgogne. 335. Requiert l'assistance des seirn. de Damteville et de Sautourt; commence la guerre malgré leur refus; se rend à Flavigny, 336. Harangee les habitans, et leur fait prêter ærment de fidélité au Roi, 337. Met garnison dans la ville; va au bourg d'Issurtille, 338. Chasse le régiment du sieur de Bussy du château de Cressey, 339. Lui accorde une capitulation, 340. Somme le bourg d'Issurtille de se rendre, 341. Livre combat au sieur de Fervaques, 342. Retourne à Flavigny, 343. Fait sommer la ville de Bourbon-Lancy, qui se rend et prête serment de fidelite au Roi; se porte sur Semur. 345. Somme cette ville de se rendre ; sur son refus, attaque les faubourgs; le maire de la ville demande les Liens et la vie saufs, 347, ce qui lui est accorde; Tavanues se reud maiue du château, y met garnison, et feit prêter serment aux habitans de la ville, 348. Entre par intelligence dans Saint-Jean-de-Losne; y lit les lettres du Roi q**ui annullent les** pouvoirs de Mayenne, 350. Comment il parvient à y mettre garnison, 351. Entrepreud d'ailer sommer la ville de Nuits, 352. Retourne à Semur, 355. Se porte sur Saulieu,

aque, y entre par compoit des empruuts sur ses r l'entretien de ses trou-Investit de loin la ville de 58. Défait le régiment du Chamfourcaut et la comi Monmoyeu, 359. Assiége Chatillon-sur-Seine; s'emabbaye et de deux églises, ant les ordres du Roi, va les 6,000 Suisses amenés eurs de Sancy, Beauvais-la-Guitry, 361. Les conduit s au duc de Longueville; Chateau-Vilain et le cha-Mara, 36). A-semble ses s. leur fait préter strment à à Henri IV, et refuse avec rendre le parti du duc de g prend les villes de Verouan, de Charolles et Parau fil de l'épèc tous les enur venger la mort d'Hen-65. Convoque à Flaviguy de la Bourgogne; s'empare saux de l'Italaure et Jully , t garnison dans celut de ; va trouver le Roi a Laval , ien accucilli; est ichvoye gogne pour a opposer au lean, 368. Se rend maitre de y ct de la tour d'Usel, ait la troupe du sieur de 20 a L'Espidace, et prend , prisoumers, 371. Semchateaux de Duesme et Taue la ville et le château de ; pour dunt il leve le siege, huit a Lobers arice du Roi le Verdun et son gouverd'autres places, de tait one : la garmson de Dipon; forentreprise sur le château ne. 374 Pourques elle 375. Il o soge le châte iu hateau, 3-6. le prend par tion, at fait pan fre le comtet deux autres rebelles, se aitre mautres forts, 377. m parti d'ennoms pres de . 385. Se rend matte du de Vergy par intelligence, rennant Galoi icus, 384. 4 Roup-our se piandre de la

conduite du maréchal d'Aumont en Bourgogne, 390. Fait lever le siège de Verdun aux ennemis, 398; et celui de Château-Vilain, 402. Réduit à l'obeissance du Roi la ville de Màcon, 404. Entre dans le bourg de Brancion, 405. Va recevoir le maréchal de Biron; l'assiste à la prise de Nuits, 406. Remet sa charge de lieutenant du Roi au baron de Senecey, pour la réduction de la ville et château d'Auxonne, 407. Se trouve à côté du Roi au combat de Fontaine-Française, 408. (Mém. de Guill. de Tavannes.)

TAVANNES (messire Vernier de), cousin de la reine Berthe, fille du roi d'Ecosse, bâtit le château de Tavannes en 692; ses descendans; alliance des Tavannes avec ceux de Saulx par le mariage de Jean de Saulx, seigneur d'Orrain, avec Marguerite de

Tavannes, XXIII, 151.

TAVERRE (Franc.), chancelier du duc de Blilan, se rend à Marseille auprès du Roi pour justifier le duc de la mort de l'ambassadeur Merveilles, XVIII, 200. Comment sa justification est reçue, et prouvée fausse en tous ses points, 201.

TAVERNIER (le capit.), charge de garder la ville d'Arlon, la pille, et s'en retourne en France saus or-

dre, XIX, 459.

TAVERNIER (le capit.), avec 12 chevau-legers et 50 arquebusiers a cheval, defait sur le chemin de Cairas 120 chevau-legers et arquebusiers a cheval, et fait prisonnier le capit. Andriot, heutenant de Cesar de Naples, XXIX, 115

Taxus des tresoriers et financiers faites uvec injustice et inegalite paroles du Roi a ce sujet, XLVIII,

94.

Tars (le soign de, est fait prosonnier dans la ville de Casal, AIX, 200. Après la bataille de Ceti olles, se rend maître de tout le Monttecrat, hors Casal, l'un et Albe, 516. Est blesse dans liquiogne, 557

Tipas, gentille prote tent, pour sensi par deux archers le jour de

massacre de la S.-Barthelemy, se réfugie dans la chambre à coucher de Marguerite de Valois, se jette sur son lit, et est sauvé par la princesse,

XX, 159; XXXVII, 55.

Téligny (le seign. de), sénéchal de Rouergue, est blessé et prisonnier au village de S.-Hubert, XVI, 190. (Mém. de Fleurange.) — Sa conduite dans le Milanais lui concilie tous les esprits, XVII, 335. Il défait un parti de Bourguignons près de Hesdin; blessé dans cette affaire, il meurt peu de jours après, 365. (Du Bellay.)

TELIGNY (le seign. de) est blessé et fait prisonnier par les Impériaux dans une sortie près de S.-Quentin, XXXII, 31. Est ramené dans cette ville, 'où il meurt de ses blessures,

32 et 432.

TENOT (le sieur), capit. des gardes du maréchal de Bouillon, est tué

au siège de Dun, XLI, 139.

TENREMONDE (Thierry de) vient de la Palestine à Constantinople, I, 321. Est présent à la bataille d'Atramittium, 328. Est chargé de garder la ville de Rusium, 386. Surprend les Comans et les Valaques, et en tue un hon nombre, 388. Est surpris à son tour et tué, 390.

Terrox, un des capitouls de Toulouse, enthousiaste de la réforme, propose aux Etats de Languedoc de dépouiller le clergé catholique, XX, 90. Cette proposition devient la cause des excès auxquels on se livre contre la noblesse et le clergé dans cette province, 91; XXXIV, 304.

TERNANT (le seign. de), cheval. de la Toison d'or, propose à Galiot de Baltasin, chambellan du duc de Milan, de faire armes à pied et à cheval contre lui, IX, (10. Est tenu en prison pendant un an par le due de Bourgogne pour avoir arrêté un riche Anglais qui alloit de Bruges à Calais, X, 2. Met la ville d'Alost en état de résister aux Gantois rebelles, 68. Joûte au mariage du duc de Bourgogne, 370.

TÉROUANE: détails sur les opérations du siège de cette ville, XXIX, 164. (Móm. de Du Villars.) — XXXI, 100. Noms des seigneurs et capitaines qui furent tués ou faiu prisonniers à la prise de cette ville, 195 et 198. (Comm. de Rabuta.)

TERRACINA (le sieur) dédie au pape Grégoire XIII un discours aur les affaires de France, dans lequel il propose des moyens d'exterminer les huguenots, XXXVIII, 261.

TERRAIL (le seign. Du) tue sous les fenêtres du Roi un soldat gascos, XLVIII, 7. A la tête tranchée à Ge-

nève, 253.

Terres jurables et revdables, espèce de fief de ceux qu'on nommoit impropres et irréguliers, III, 490. Le vassal qui recevoit ce fief faisoit serment à son scigneur de lui remettre son château entre ses mains toutes les fois qu'il lui en feroit la demande, 492. En quoi ce serment différoit de l'hommage, 493. Le mot rendable exprimoit que le seigneur restoit maître absolu du fief, joj. Tous les seigneurs n'avoient pas le droit de se pouvoir faire rendre les forteresses de leurs vas-aux, 496. Un vassal ne pouvoit élever aucune forteresse que du consentement de sot seigneur, et à la condition de la im remettre an besoin, 499. Les seigneurs achetoient souvent le droit d'exiger que leurs vassaux leur rendissent leurs châteaux, 500. Diverses conditions auxquelles le vassal étoit lenu en faisant cette remise, 501. Explication de quelques termes employés dans les titres, 503. Anciennes coutumes de Catalogne à ce sujet, 504. Droits qu'avoit le seigneur lorsqu'il étoit dans le château ou dans les places de son vassai, 513. Cas où celui-ci pouvoit, sans encourir le crime de félonie, resuser de remettre son château au seigneur, 515. Délai dans lequel la reddition devoit se faire, après la semonos 00 avertissement du seigneur, 517. Temps accorde au seigneur pour rester dans le château remis, 510-Après ses guerres ou alfaires achevées, le seigneur devoit le rendre dans le même état qu'il lui avoit etc

confié, 522. Si sans cause légitime le vassal refusoit de le livrer, le château étoit confisqué au profit du seigneur, 523; mais cette confiscation n'avoit lieu qu'après que le seigneur avoit sommé en sa justice le vassal de réparer et d'amender le tort qu'il avoit fait, 524. Le seigneur perdoit le droit d'exiger la reddition du château, s'il agissoit envers son vassal contre la bonne foi qu'il lui devoit, 526.

Terride (le seign. de) va mettre le siège devaut Montauban ; se plaint de ce qu'on a appelé Montiue pour lui enlever l'honneur de prendre cette ville, XXII, 152. Est nommé par Montlue pour commander les troupes qui vont au secours du Roi, 208. Il refuse de se rendre à Hagetman pour conferer avec Montluc, 330. Est defait à Orthez par Montgonimery, 333. Se renferme dans le château, 336 Estfait prisonnier, 340. (Conun. de Montluc.) — Il s'empare du château de Barges dans le Piémont, XXVIII, 433. Ravage les cuvirons de Fossan, et repousse les troupes envoyees coutre lui par le capit. La Trinité, XXX, 245. ( Du Fillars )

Tentar (P. Du), convaincu per ses propres aveux d'avoir voulu empoisonner Charles v, est coudamné par le parlement; son supplice, VI, 105.

Teste, cheval, du guet, achéte de Meru la capitainerie de la Bastille, XI.V., (44.

Tixea (Franc.), moine portugas de l'ordre de saint Dominique, grand genealogiste, meurt en revenant d'Angleteire, où le Roi l'a envoye, XIVII, 443.

Fuguists Pons de Lausières de), senechal du Quercy, defait le duc de Joyeuse au siège de Villemur, XXXVI, 215; XLI, 125 et 128.

Turminus (Pous, seign, de Lausières, marq. de), est envoye auprès du duc de Rohan pour negocier avec lui au sujet de l'élection du maire de 5 - Jean-d'Angely, L., 160. Issue de sa negociation, 161. Est charge par la Reine mère d'arrêter M. le prince, 350. Exécute cet ordre, 352. Est fait maréchal de France, et reçoit d'autres récompenses, 355. Tue en duel M. de Richelieu; causes de ce duel, 445. Est envoyé gouverneur du Béarn à la place de M. de La Force, 503.

Traconom (M. de) reçoit dans Ste.-Foy M. de La Force et toute sa famille; il devieut amoureux de la marquise de La Force, qui profite de cette passion pour rendre M. de La Force maître de la ville, L, 529.

Tutoport Commène, frère de Michel, despote d'Epire, lui succède, et s'empare de Durazzo et de l'Albanie, I, 94. (Notice.) — Il discipline ses troupes, défend vigoureusement Durazzo, 463. Harcele les troupes de P. de Courtenay; évite une bataille rangée; traite avec les Français, 464. Invite l'Empereur à un repas; le fait prisonnier avec le légat; refuse au Pape de rendre ce dernier, 465. Effrayé des préparatifs qu'on fait contre lui, se décide a le mettre en liberté, 466. Tourne acs armes contre le royaume de Thessalonique; s'empare de la capitale, et se fait couronner empereur d'Orient, 471. Rejette avec dédain les ouvertures que lui fait Vatace, 472. Lui envie la conquete d'Andrinople ; envoie secrétement des émissaires dans cette ville, dont les habitans chassent la petite troupe de Valace et reconnoissent Théodore, 475. Inquiet des préparatifs qu'on fait contre lui et de la paix conclue avec Vatace, il laisse quelque temps respicer Constantinople, 476. Fait alliance avec J. Asan, 486. Le trompe, est vaincu par lui; fait pris nier, s'echappe; est repris, plongé dans un cachot, et a les yeux brûles, 487. Est delivre par J. Asan; entre en mendiant dans Thessalonique, conspire contre son frère, le detrône, le livre aux Tures, se réconcilie peu après avec lui, et se joint avec ses trois frères contre Vatace, 495. Sa mort, 503. (*Décad. de* l'Emp.latin )

TERRES (Olivier de) va au secours de Joinville, II, 367. Reste un an dans l'île de Chypre sans pouvoir en sostir, 357.

en sortir, 377.

THEREES (Paul de), maréchal de France, voulant se retirer en Calabre, est pris par les Turcs avec d'autres seigneurs français, XVIII, 80. A la tête de la cavalerie légère, il charge avec fureur celle du duc de Florence à la bataille de Cerisolles, a son cheval tué, et est fait prisonnier, 507. (Mém. de Du Belley.) -Il s'empare de Bergues et de Dunkerque; menace Gravelines; est blessé et fait prisonnier, XX, 78. (Introd.) — Contre l'avis de Bl. de Monduc, veut former une entreprise à Costilholle, 485. Est fait prisonnier à la bataille de Cerisolles, XXI, 29. (Comm. de Montluc.)—Il prend Bergues et Dunkerque, XXIV, 222. Est battu par le comte d'Egmont, 223. (Mdm. de Tavannes.) - Reçoit la ville de S.-Boniface dans I l'e de Corse à composition, et y met garnison française, XXIX, 249. Reçoit le gouvernement du Piémont des mains du maréchal de Brissac, XXX, 56. Comment il execute l'ordre de s'assurer du marquis de Masseran, 64. Il adresse des plaintes au maréchal sur les besoins où on laisse les troupes en Piémout, 66. Detruit tous les moulins de Fossan, 137. Bat la garnison de cette ville, 138. Envoie à M. le duc de Guise le récit de son voyage à Dunkerque, 176. (Du Villars.) - Il prend Berghes et Dunkerque, XXXII, 199. Est battu près de Gravelines, blessé et fait prisonnier, 202. (Comm. de Rabutin.)

THERMES (César-Auguste de S.-Lary, baron de), est forcé de s'absenter de la cour pour avoir été surpris couché avec une des tilles de la Reine, XI.VII, 430. (Mém. de L'Escoile.) — Il est tué à l'attaque de Clérac, L, 513. (Fontenay-Ma-

reuil.)

THESIN OU TABSINO (Ant.), de Ferrare, de basse extraction, fait rappeler les frères du duc Galéas de Milan, XIII, 9. Suites de ce rappel;

crédit dont il jouit auprès de la dachesse, 10. Est renvoyé, 11.

TREVALE (le seign. de) est bleue au siège de Peronne, XXVI, 219. Est nommé gouverneur du duc d'Alençon, 220. Est blessé au siège de Thionville, XXVII, 362. (Vieille-ville.) — Commandant de 12 compagnies de pied qu'il amène au duc d'Alençon, est tué dans un combat qu'il livre aux habitans de Sezanse, où ses soldats entrent de force, XLV, 211. (L'Estoile.)

THEVET (André), cosmographe et grand voyageur, mais menteur et ignorant, meurt fort Agé, après aver fait achever son sépulcre, XLVI.

108.

TRIBAUT, comte de Bar-le-Duc, refuse de se mettre à la tête de la cro-

sade, I, 124.

THIBAUT III (Louis), comte de Champagne, à l'àge de 15 ans epou se Blanche de Navarre; est nouime pour gouverner la Champagne pesdant l'absence de son père Henri II. et lui succède, I, 8. Prend la crost à la suite d'un superbe tournoi qu'il donne dans son château d'Escry, 13. Près de mourir, il assemble sutour de lui tous les chevaliers qui s'étoient croisés, leur distribue de l'argent, exige d'eux le serment d'aller à Venise, et expire dans le bras de Blanche et de Ville-Hardouin, 17. (Notice.) — Il prend la croix, 100. Envois Ville-Hardous à Venise, 102. Recommande à ses vassaux , en mo**uraut, de se rendr**e à l'armée de Venise; son caractère. 122. (Fille-Hardouin.)

Thisaur iv, comte de Champagne et roi de Navarre, sils du precédent, ahandonne la cause du jeune
Baudouin pour aller en Palestine, I.
498. (Décad. de l'Emp. lat.) — Son
caractère, sa puissance; son amos
pour Blanche de Castille; est soupconne d'être la cause de la mort de
Louis viii. II, 24. Ses soup-contre le cardinal de S-Ange, 28. Il se
met en route pour assister au couronnement de Louis ix; reçoit ordre de se retirer, 29. Vient se jeter

aux pieds du Roi, et déclare qu'il me preudra jamais les armes contre in Régente ni contre son his; se retire, et tombe dans la tristesse la plus profonde, 32. Promet sou assistance aux seigneurs confédérés, et les trompe, 35. Attaqué par Alix, reine de Chypre, fille de Henri 11, comte de Champagne, puis roi de Jérusalem, conteste à cette princesse sa légitimité; se rapproche des seign. confederes; devenu veuf, consent **à épouser Yolande, fille du comte** de Bretagne, 40; puis, sur l'oppo-Milion de la reine Blanche, renonce à ce maringe, et s'attire par là la haine des seigneurs confédérés; est appelé en duel par Philippe, oucle du Roi, 41. Devenu roi de Navarre, marie secrétement sa fille à Jean de Dreux, fils du comte de Bretague, rans le consentement du Roi, 5%. Leve une armee, reclame l'intervention du Pape; se soumet, et promet de partir pour la l'alestine, 55. Vient a la cour de l'rance, où il se rend odicus on ridicule par sa passion pour la reine Blanche; affront qu'il y recoit de la part de Robert, frère du Roi; est renvoyé de la cour à cause deses importunités; vers qu'il compose a cette occasion, 57. Part pour la Terre Sainte, Go. Meuri en 1253, 128 Tabl. du regn. de S. Louis? - Thibaut va à Paris au secours du Roi avec 3 m chevaliers, 192. Les barons mécontens lui pro posent d'opouser la fille du comte de Bretagne ; il part de Château-Thierry a cet effet, 195; mais sur une lettre du Roi, qui los defend ce mariage, y retourne, 195. Se voyant **atta**ijne de tous côtes par les barons, qui brûloient tout sur lenr passage, **brûl**e aussi et detruit plusienes vilk s du duc de Bourgogne, 196. S'arrange avec la reine de Chypre; vend au Roi plusicurs liefs pour 4,000 liv., II, 19 Jourville

Turber, fils de Thibaut 17, come de Champagne et roi de Navarre, est marie avec Isabelle, fille de Louis 12, 11, 128. Preud la croix. 145. Meurt à Trapani de la maladic

contagiouse qu'il avoit eue à Cartha-

ge, 153.

TRIBAUT DE NEUCRATEL, seign. de Blamont, est fait maréchal de Bourgogne; il est un de ceux qui résistent le plus efficacement aux écorcheurs, IX, 306. Commande l'avant-garde à la bataille de Gavre, X, 144. Apprend au milieu de la Beauce, où il étoit à la tête d'une belle armée, que le comte de Charolois a été tué à Monthéry; noms des seigueurs qui l'accompagnoient, 241. Il apprend ensuite que le comte a gagne la bataille, 242. Fait le siège de Dinan, 257.

TRIBAUVILLE, commissaire d'artillerie, se distingue par sa diligence an siège du château de Rabasteins,

XXII, 453.

THERRY, fils du comte Philippe de Flandre, prend la croix, I, 102. Part à la tête d'une belle flotte, 130 Arrive à Marseille, et fait voile pour la Syrie, 166. Est battu dans les desilés du mont Henry, 450.

Thioxylle siege de) par les ducs de Guise et de Nevers; détails sur ce sujet, XXXII, 178. Vertu et valeur que ces deux princes y montrent, 186. Capitulation qu'ils accordent au gouverneur de la place, 188. Pitié et clémence dont les princes usent envers la garnison et les habitans, 190. Description de la ville, 191.

Thoreorgy (Hugues de) entre le premier de force dans le château de

Rivedroict, VI, 191.

Thomas n'Aorin, franciscain, brille à la tête des réguliers par des talens de dialectique fort estimés de son temps; public une apologie des réguliers, dans laquelle il réfute les sophismes du livre composé par S. Amour, docteur séculier, II, 132.

Thomas or Pisan, pere de Christine de Pi au, quitte sa patrie pour aller joindre à Venise un medecin de ses amis, V, 204 Passe pour un des plus habiles astrologues de son temps; est recherche par les rois de France et de Hongrie; vient à Paris, où Charles le Sage le retient, 205. Jouit d'une grande fayeur auprès de ce prince, mais n'a plus de crédit après sa mort; insouciant et prodigue, végète accablé d'infirmités; l'époque de sa mort est incertaine, 206. Trop loué par sa fille; il n'eut jamais aucune influence dans les affaires du royaume ; n'étoit admis aupres du Roi que comme savant et as-

trologue, 207.

THOMAS DE CANTORBIE, frère de l'archevêque de cette ville, fait toutes sortes d'avanies au frère de Duguesclin, IV, 210. En haine de Bertrand, le force à le suivre à sa tente, 211. Reçoit ordre du duc de Lancastre de remettre son prisonnier à Duguesclin son frère; jette le gant à ce dernier, 214. Se rend sur la place de Dinan pour se battre avec lui en champ clos; est effraye à la vue de son adversaire, 218. Reprend courage, d'après les instances que lui font les Anglais, 219. Est désarmé, renversé et balafré, 220. Rend à Duguesclin son frère, 221.

Thomas (le capit.) rencontre dans une sortie le seigneur d'Aremberg, brabaucon, le charge, manque de le faire prisonnier, défait sa troupe, et lui enlève deux tonneaux de hottes,

XXXII, 350.

THOMAS, vulgairement appelé le Tireur d'or, se distingue par ses cruautés pendant les massacres de la S.-Barthelemy, XLV, 76.

THOMAS (Arthus) public le livre intitulé *les Hermaphrodites*, XLVII,

Thoré (le seign. de), frère du maréchal d'Amville, quoique catholique, est élu pour chef des protestans, XXXIV, 389. (Mem. de Philippi.) — Est battu et défait près de Dormans par Henri de Guise, XXXV, 139. (Mém. du duc de Bouillon.) — Il se rend maitre de Senlis pour le Roi, XXXIX, 170. (Cayet.) — Fait profession de la religion réformée, et reste à Genève, XLV, 102. Entre en France avec 2,000 reitres; livre un combat au duc de Guise; se rend au duc d'Alençon, 122. (L'Estoile.)

Thori (le haron de) teproche à maître Boucher de recevoir des doublons d'Espagne pour précher comme il fait, XLVI, 469-

Тног (Nicolas de), évêque de Chartres, fait valoir avec fermete les droits qu'il a, comme évêque diocésain, de sacrer Henri IV, XX, 272. Il le sacre en effet dans son église cathédrale, 273. (Introd.) — XXXVI, 263. Il publie la relation de cette cérémonie, 264. (Chever $n\gamma$ .) — Sa réponse au chancelier sw la conversion du Roi, XLVI, 486.

(Mcm. de L'Estoile.)

Thou (le président Christophe de) est nommé chef de la commission chargée de juger le prince de Condé, XX, 93. (Introd.) — Premier président du parlement de l'aris, il témoigne son horreur pour 4 Saint-Barthelemy; application qu'il fait à cette journée d'un endroit des Sylves du poête Stace, XXXVII, 230. (J. A. de Thou.) - Il signe les articles de la Ligue avec restriction, XLV, 148. Travaille à la réformation et à la rédaction de la couture de Paris, 196. Meurt à l'age de 55 ans; obsèques magnifiques qu'on la fait, 242. (L'Estoile.)

THOU (Jacq.-Aug. de): ses Mémoires sont une espèce d'apologie pour répondre aux diatribes et aux calonnies qu'avoit suscitées contre lu la hardiesse de sa grande Histoire; de Thou se dévoue entièrement au service de son roi; il le détermine a s'unir contre la Ligue au roi de Navarre, XX, 23. Il fait partie du parlement de Tours; ramène un grand nombre de sujets égarés; pose les bases de l'édit de Nantes; en quoi ses Mémoires sont intéressans, 24. Fait le récit des scènes terribles qui se passent dans Paris lorsque le duc de Guise y commande, 208. Est un des commissaires envoyés par le Roidans les provinces, 211. Parvient à s'échapper lui et sa femme, déguisés, et se retire au château d'Esclimont chez le chancelier de Cheverny, 230. (Introd.) - Epoque de sa naissance; ses parens; son enfance, tour-

tée par des maladies; ses prodans la littérature ancienne, wire et la jurisprudence; le tacle de la Saint-Barthelemy lui naltre le projet d'écrire l'his-: de son temps, XXXVII, 189. Mient un canonicat de Notree; jette les fondemens d'une bihéque précieuse; accompagne talie Paul de Foix; profite de rastes connoissauces; visite les othéques, consulte les monus, 190. Revient en France; se entièrement à l'étude; se lie Pierre et François Pithou, et de Dupuy; remplit une mission és du maréchal de Montniorenfait un voyage dans les l'aysigi. Est fait conseiller-clere arlement de Paris; sa difficulté · »'enoncer en public; il visite partie de l'Allemagne et presque : la Suisse, 192. Fait partie de mmission envoyée à Bordeaux remplacer la chambre de jusses frequens entretiens avec nel Montaigne; parcourt le Lanloc , la Provence , le Dauphine, rassemblant des materiaux pour wire, 193. Obtient une charge maltre des requêtes, puis la suruce de president à mortier; ue Marie de Barbançon, 194. Jant la révolte de la Ligue, part la ville de Paris, observe tout ranu-ser des materiaux pour Histoire; suit Henri III à Char-; est envoyé en Picardie et en mandie pour sonder les dispons des gouverneurs et des ma-'ats; menage au Roi un asyle a :D; se proeure quelques livres est nomme conseiller d'Etat, ad aux seconds Etats de Blois, S'entretient avec Michel Moute; revient à Paris; danger qu'il urt lui et sa femme; tous deux mvent deguises, et se retirent à immit; ses catretiens avec le reher de Cheverny; est appele a »; deci le le Roi à s'unir avec le de Navarre, 197 Refuse de prer le parlement etabli à l'ours ; empague Schomberg en Italie et

en Suisse; maintient le senat de Venise dans ses honnes dispositions pour Henri IV; ses entretiens avec le professeur Grinay de Bale, 198. Va trouver Henri IV à Châteaudun; est charge de surveiller le cardinal de Bourbou; détermine le chancelier de Cheverny à reprendre les sceaux; l'aide dans ses pénibles fonctions; est nommé garde de la bibliothéque du Roi; commence la rédaction de son Histoire; défauts qu'on y remarque, 199. Prend part aux conférences de Surcane; blame l'injustice des persecuteurs des jésuites: exerce la charge de président à mortier; fait vérilier un édit en faveur des protestans, 200. Eprouve une grande affliction de la perte de P. Pithou; travaille pendaut un an à la réduction de l'édit de Nantes; revoit les statuts de l'université de Paris, 201. Accepte le titre de pèro temporel et protecteur de l'ordre de saint François; publie le commencement de son onvrage, qu'il met sous la protection du Roi; préface cloquente de son Histoire, 202. Pourquoi elle excite des plaintes; le Roi cu ordonne la traduction en français; de Thou envoie son ouvrage aux prelatsitaliens, 203 Obtient le suffrage de quelques-uns; les theologiens catholiques le critiquent; il y change quelques expressions, 204. Se voit oblige de se justilier; charge de ses interêts Claude Dupuy, son ancien ami, protonotaire à Rome, 205. Noble aveu qu'il fait au cardinal de Joycuse, 205 S'oppose à ce qu'on traduire son ouvrage à Genève ; obtient du Roi defense qu'il soit traduit en France; son livre est condamné à Rome par un édit du maitre du sacre palais, 207. De Thou entre malgré lui dans le conseil des finances; ses plaintes à cette occasion, 2033. Il dedaigue de répondre au libelle diffimatoire de Scioppius: prend part au traité de Sainte-Menehould, 210. L'ouvrage du jesuite Marchand le décide, pour se justifier, à cerire ses Memoires; en quoi ils sont instructifs of interessins.

211. Par qui ils ont été traduits au commencement du dix-huitième siècle; éditions de ces Mémoires; de Thou prend part aux negociations qui sont suivies du traité de Loudun : la mort de sa seconde épouse Gasparde de La Châtre le plonge dans un abattement dont il ne peut revenir, 212. Il fait son testament; ses volontés à l'égard de son Histoire sont remplies après sa mort, 213. La postérité a confirmé sous quelques rapports le jugement des contemporains sur cet ouvrage; ce qu'en pense M. Anquetil, 214. Maladie et mort de de Thou; ses enfans, 215. (Notice.)

Naissance de Jacques-Auguste de Thou; par qui il est présenté au baptème, 217. Ses ancêtres, sa généalogie, 218. Il est le dernier des fils de Christophe de Thou, 219. Délicatesse de son tempérament; difficultés qu'on a pour le nourrir; il méprise les jeux de l'enfance; s'applique au dessin; apprend à écrire avant de savoir lire, 220. Est attaqué d'une sièrre violente qui fait désespérer de sa vie; Gabrielle de Mareuil est la seule qui n'en désespère point, et lui donne tous ses soins, 221. Maitres sous lesquels il étudie; danger d'abandonner les enfans avec trop de conhance à des régens, et de les faire étudier trop tot, 222. De Thou profite plus par le commerce des savans que par son application au travail; vive impression que fait sur lui la visite d'Adrien Turnèbe, 223. Sa liaison avec le poëte Ronsard; il va étudier en droit à Orléans; noms des maîtres qu'il suit; il se rend en Dauphiné pour entendre Cujas, 224. Se lie d'amitié avec Joseph Scaliger; plaisir qu'il goûte dans le commerce de ce savant, 225. Eloge qu'il en fait, 226. Il voit le haron des Adrets à Grenoble, et fait son portrait de mémoire, 228. Revient auprès de son père à Paris; assiste au mariage du roi de Navarre, 229. Sa rencontre avec un capitaine nommé Mave; leur conversation à l'occasion de

l'amiral; aventure qui arrive au copitaine en entrant dans Vienne en Dauphiné, 231. Horreur de de Thou en voyant, le jour de la S.-Barthé lemy, les corps de Jérôme Groslot et de Callixte Garrault trainés per les rues, 232. Ses tristes réflexions à la vue des restes de l'amiral attaches au gibet de Montfaucon, 233. Est fait chanoine de Notre-Dame; conmence dans la maison de son onde sa bibliothèque, qui depuis devies si précieuse; obtient d'accompagner Paul de Foix en Italie, 234. Se in avec Guy Du Moulin, médecin de duc de Savoie; visite le Milanei, 239. Particularité qu'il apprend se François 1; fait connoissance avec Camille de Castiglione; voit le Capidon de Michel-Ange Buonarotti, 240; et celui de l'ancienne Gréce, 241. Est logé à Venise par l'ambssadeur de France Du Ferrier, 243. Visite le pays des Vénitiens en deci des montagnes; se lie d'une étroite amitié avec Jérôme Mercurial de Forli, 244. Fréquente à Bologne le savant Sigonius, 246. S'entretient avec Pierre Vittori, 247. Feuillette le livre des Pandectes à Florence, 248. Voit le peintre et architecte Georges Vazari d'Arezzo, qui n'ose s'expliquer sur le sort funeste de Jean et de Garcia, fils du grand dec Come, 249. Visite exactement h situation de Sienne; voit Alexandre Piccolomini, 250. Est admis à baiser les pieds de Sa Sainteté, 251. Parcourt le royaume de Naples, 258. Se lic étroitement avec Marc-Autoine Muret, 259. Visite la belle bibliothèque d'Urbin, 260. Achète à Venise plusieurs livres grecs; reçoit des conseils de Du Ferrier sur l'état qu'il embrasse, 261. Retourne à Rome avec de Foix; instruit le savant Muret de l'inutilité des démarches saites à Florence pour lui procurer l'Histoire de Zozime, 262. Arrive à Lyon, où il achète beaucoup de livres, 263. Retourne auprès de son père; s'applique à la lecture; profite encore davantage dans la conversation de ses doctes amis, surtout dans

celle de Nicolas Lefèvre, 264. Est envoyé suprès du maréchal de Montmurency pour prévenir de nouvelles bromilieries entre le roi Henri 111 et le duc d'Alençon, 265. Voyage dans les Pays-Bas; est arrêté à Altembourg, et conduit à Bruges avec sa compagnic, puis remis en liberté, 266. Description de Bruges et d'Anvers, 267. Etat de trouble où sont les Pays-Bus, 268. Il perd son frère et plusieurs de ses neveux; est fait conseiller au parlement, 269. Se soumet à l'examen, 270. Sa conduite dans cette charge, 271. Noms de ceux avec lesquels il se lie, 272. Va aux eaux de Plombières, où il accompagne son frère pendant sa maladie, 275. Traverse les Vosges, 276. Va à Bade, où il voit Hubert Languet, 277. Se rend à Stuttgard; aventure qui lui arrive en route, 278. Description du duché de Wurtemberg, 279. Il passe par Ausbourg, y voit les maisons des négocians Fuggher; arrive à Lindau sur le lac de Constance, 281. Se fait conduire dans In ville de ce nom ; sejourne a Bâle, y voit Basile Amerbach, 281, et le medecin Felix Plater, qui lui montre plusieurs obj**ets d'histoire n**aturelle , 283. Vient coucher à Mulhausen ; forre curreuse qui se tient dans ce bourg; revieut à Plombières, 284. Après la mort de son frère on l'engage à changer d'état, 285. Se rend a Tours, on il voit le duc d'Anjou; se retire à Maille-Laval; fait en vers i**a**mbes la description du château, 286. Visite en Normandie l'abbaye de S.-Eticune ; celle d'Annay au diocése d'Avranches; Jean Prévôt, qui en est abbe. l'accompagne; caractère de cet abbe, 287. Il visite le mont S.-Michel; description de cette abhave, 288. Recort ordre de son pére d'aller à Poitiers trouver le maréchal de Cossé, 28g. Va voir à Bourgued Simié, favori disgracie du duc d'Anjou, 290. Est nomme membre de la commission destinée à remplacer la chambre de justice de Bordeaux; se he d'une amitie particuhere avec Michel Hurault de L'Hospi-

tal ; compose en sa faveur un poème sur la fauconnerie, 291. Est envoye à S.-Jean-d'Angély auprès du prince de Condé, 202; auprès du maréchal Matignon et du roi de Navarre, 293. Il voit la reine Marguerite, la princesse de Navarre et le chancelier Du Faur des Gratins, 294. Est maguiliquement reçu à Agen par Secondut de Roques; prie Sylvius Scaliger de revoir les commentaires de son père sur les livres d'Aristote, touchant l'histoire naturelle des animaux, 295. Voit à Bordeaux Benoît Largebaston, premier président, Michel Montaigne, Jean Malvin de Sessac, desquels il tire des lumières pour son Histoire; fréquente Elis Vinet de Barbezieux, recteur du collage, 206. Lit des lettres de Georges Buchamur; visite le pays de Médoc; description de ce pays, 297. Rend visite à M. de Foix de Candale à son château de Castelnau, 299. Apprend de lui quelle peut être la hauteur des Pyrenées, 300. Rend justice à ses calculs, 301. Va à L'Esparre, à Soulac; voit la tour de Cordouan, rebàtie pur Louis de Foix, de Paris , 302. Se rend à Blaye, où il découvre une grande quantité de capillaires, et enseigne aux habitans la manière d'en faire du sirop; revient à Bordeaux avec les autres commissaires; fait pendant les vacances un tour en Gascogne, 303. Visite les bains de Tarbes, qui le guérissent d'un thumatisme au bras gauche; passe à Campan, à Lourde, 304. Arrive a Pau, que le roi Henri et sa mère ont embelli; description des bains de Bearn; se rend à Navarreins, d'ou rient le nom de cette ville; puis à la liastide de Clarence, et à Bayonne, 306. Langage et vêtemens des habitaus du paya, 307. Revient à Bordeaux; a-siste au jugement de Tristan de Rostang, 308. Voyage en Languedoc et dans la Provence, 313. Se rend à Lectoure; ce qui lui arrive daus cette ville; visite le chàteau où le comte d'Armagnac lut 25sassine, 315. Arrive à Auch, 318. En visite la cathedrale et l'église de

S.-Oren; vieut à Pibrac, où le seign. le reçoit avec magnificence, et l'ex- Boissy la mort de son père, 3/3 horte à continuer son poème sur la Revient à Paris, 344. Fait erier fauconnerie, 320. Eloge que Pibrac lui fait de son père Christophe de son père, 346. Noms des savans avec Thou; il lui confie la lettre de reproches qu'il a reçue de la reine Marguerite, et la réponse qu'il y veut Profite des conseils du medeux faire, 321. De Thou passe à Tou-Iouse; apprend de Roaldez beaucoup de particularités sur les provinces de Guyenne et de Languedoc; est conduit dans les principales églises et lieux publics par l'archidiacre Galand; va à S.-Jorry, où Pierre Du Four, cousin de Pibrac, le retient trois jours, 324. Est reçu à Carcassonne par Raymond Le Roux, juge-mage; à Narhonne par le syndic Baliste, 325. Va saluer Guill. de Joycuse, qui commande en Languedoc; admire le tableau de la résurrection du Lazare; visite le tombeau de Philippe-le-Hardi, fils de saint Louis, 326. Est reçu à Béziers avec beaucoup d'honnéteté par le duc de Montmorency; son entretien avec ce duc et Mathurin Chartier sur les dépositions de Salcède, 327. Il se rend à Montpellier, où il va voir M. le prince de Condé, 331. L'entretient sur les dépositions de Salcède; passe à Nismes; description de cette ville, 333. Visite la Chartreuse de Villeneuve; va saluer à Avignon le cardinal Georges d'Armaguac, 334. S'entretient de Salcede avec Henri d'Angoulème; voit la ville d'Arles, 335. Se reud à Marseille; description de cette ville, 336. Le président du parlement d'Aix le reçuit poliment, et l'accompagne par toutes les églises, à la maison de ville et au palais; il passe à Cavaillon, à Orange, à Montélimart, 337. Donne à souper au recteur Colas, 339. Visite Le Puy en Velay; description de cette ville; il ralue à Clermont son beau-frère de Harlay, 340. Vient à Lyon, où il voit les imprimeries de Tournes et de Rouillé; s'entretient avec Daléchamps sur une édition de Pline, 311. Visite Dijon et la Chartreuse,

342. Vient à Troyes; apprend a deux monumens à la mémoire de lesquels il renouvelle amitie; revoit son poême de la fauconnerie, 3;-François de Lorme pour le troisième chant, qu'il y ajoute, 348. Ses catretiens avec le chancelier Birague, 349. Il compose un poëme sur la mort de sa sœur, femme du chancelier de Thou, pour sa consolation particulière et pour celle de son bemfrère, 353. Est pourvu d'une charge de maître des requêtes, 358. Se remet à l'étude; prend chez lui Marice Bressieu, professeur royal de mathématiques; entreprend de paraphraser le livre de Job, 350. Il osaie inutilement d'accommoder Henri Etienne et Louis Carion, au supt de l'édition d'Aulu-Gelle et de M> crobe, 360. De concert avec l'ilax et Scévole de Ste.-Marthe, il public les poésies du chancelier de L'Hespital, 361. Est pressé, par l'avocat général son oncle, de prendre sa charge; s'accommode avec lui peur la survivance de président, 361. Se rend caution de sommes considerables pour le cardinal de Vendôme. 364. Pourquoi l'amitié de ce card:nal se refroidit ensuite pour lu. 365. Il cède aux instances de 🛚 mère, et retourne demeurer dans k maison paternelle, 366. Comment il obtient, sans la solliciter, la survivance de président à mortier, 367. Obtient de l'ossicial de Paris une sentence qui lui permet de se marier, 370. Assiste dans sa derniere maladie Jacq. 1)ennet, ancien am de sa famille, 372. Epouse Marie de Barbançon, fille de François de Barbançon de Cany; details sur cette famille, 373; et sur le mariage de J. de Thou, 374. Douleur qu'il éprouve en apprenant la défaite arrivée en Saintonge; ses tristes pressentimens, 375. Il va saluer le cardinal de Joyeuse, 376. Sa conduite généreuse à l'occasion d'une donstion que lui fait sa mère, 377. Il la perd p. u de temps après; se lie d'amitié avec Gaspard de Schomberg, 378. Parcourt Paris dans la journée des Parricades; situation de cette ville, 379. Il se rend à Chartres auprés du Roi avec Schomberg et Al**bert ,** lils de Belliëvre, 382. Es**t en**voye en Normandie pour y faire connoltre les intentions du Roi; dispose le parlement de Rouen à recevoir Sa Majesté; détails sur m mission, 383. Est envoyé en Picardie; y obtient peu de succés, 385. Precieux manuscrits perdus par les guerres civiles, 386. De Thou est fait consciller d'Etat; il adresse à Claude Dupuy une lettre en vers sur la flotte d'Espagne, 387. Traduction de cette lettre en vers français, 388. Il propose à Schomberg le mariage de sa fille avec Louis de Barbançon de Cany son beau-frére, lequel mariage a heu à Chartres wee beaucoup d'eclat, 392. Il fait transporter au château de Varane **to**us ses membles et ce qu'il a de **plas précieux,** 393. Revie**nt** a Blois ; prediction du chancelier de Cheverny sur le caractère du Roi et la mort du duc de Guise, 395. De Thou refuse les bonnes grâces de ce duc, 397 Prend conge du Roi, qui luitient long-temps la mainsans rien dire, et lui donne ensuite des ordres pour le président son beaufrère, 500. Il obtient du cardinal de Vendome un secours d'argent pour **les** fortifications de la citadelle d'Orléans, 402. Se rend en poste à l'aris, 🐼 3. Il y apprend la mort du duc de Guise; trouble dans Paris à cette nouvelle, 404. Il procure la liberté a J. Ob-openis, occupe d'une seconde f**dit**ion des commentaires de Murc**t** sur Senéque; enrichit la republique des lettres de l'ouvrage de Zozime, 06. Fait sauver sa femme de Paris, 107. Se sauve lui-même deguisé en ioldat, 408. Tous deux se rendent ı Eschmont, 109; puis a Chartres; comment il evite d'être arrête, 410, et obtient du duc de Mayenne un passe-port pour aller à Blois, in

Il détermine le Roi à traiter avec le roi de Navarre, 412. Refuse de présider le parlement qu'on établit à Tours, et décide son ami d'Espesses à accepter cette charge, 416. Accompagne Schomberg dans sa mission en Allemagne, 418. Est envoyé par lui auprès de Lesdiguières, qui lui prête 2,000 ceus d'or, 427. Rejoint Schomberg au Pont-S.-Esprit, 428. Se rend par son ordre à Veuise, 431. Y apprend la nouvelle de la mort du Roi, 432. Y voit d'Ossat, à qui il dédie son poème sur les affaires de France, 434. Visite Padoue, où il jouit de la conversation de Jean - Vincent Pinelli et d'Aciardo de Gênes, 437, qui lui fait présent d'un beau manuscrit du livre de l'heresiarque Eunomius; ingratitude des Italiens et des Espagnols envers lui, 438. Il se rend à Coire. dans le pays des Grisons; danger qu'il court sur un lac, 439. Arrive à Zarich, puis à Soleure, 442. Voit l'ambassadeur Sillery; passe le Jura ct vient à Bâle, où il entend le professeur Grinny, 443. Passe à Langres; trouve le comte Diacette à Château-Vilain; est instruit par lui de plusieurs choses qui concernent le Roi, 444. Se rend à Châlons, 446. Fait l'épitable du comte de Grandpre, tue au combat livre pres de cette ville, 417. Rencontre à Chàteau-Thierry Pierre Picherel, commentaleur de saint Paul, 448. Soupe chez le vicomte de Comblisy, qui paroit dans de bons sentimens pour le Roi, 139. Compose des vers sur la mort de Louis de Rohan, duc de Montbaron, 450, et sur celle du comte de Roucy, 451. Va saluer le Roj à Patay dans la Beauce, 452. Lui rend compte de sa mission à Florence et à Venise, 453. Conversation du Roi au sujet de sa conversion, 454. Est depêche auprés du duc de Never-, \$57. Revient à Lisieux rendre compte au Roi de sa mission, est envoye à Tours auprès du cardinal de Vendôme et du comte de Soissous pour y rester, 458. Va saluer le Roi a Bray-sur-Seine,

après la bataille d'Ivry; obtient la permission d'aller voir sa femme à Senlis, 459. Est envoyé auprès du chancelier de Cheverny pour le faire venir à la cour; tombe malade au château de Nantouillet; dédie sa paraphrase des petits prophètes au comte de Nanteuil, 460. Se sauve à Chaumont, d'où il réclame sa femme, qui a été faite prisonnière par la garnison de Beauvais, 461. Est envoyé à Tours auprès du cardinal de Vendôme, 462. Il y résiste aux sollicitations du tiers-parti, 463. Est chargé par le Roi de faire vérifier au parlement la déclaration en faveur des protestans, 464. Est fait garde de la bibliothéque du Roi, 465. Engage le comte de Soissons à se trouver au parlement pour assister à la vérification de l'édit en fayeur des protestans, 466. Accompague à Rouen le président de Harlay et les députés du parlement, 467. Nouvelle pragmatique dressée d'après leur avis, 471. De Thou est renvoyé à Tours, avec pouvoir de lever de l'argent et de s'en servir comme il ♥oudra pour le bien du Koi; il tombe malade en route, 472. Comment et par qui il est traite à Tours; publie un poeme latin imité du Promethee d'Eschyle; se rend à Chartres, où est la cour, 473. Renouvelle une ancienne amitié avec Sofrède de Calignon, chancelier du roi de Navarre, 474. Travaille à sa grande Histoire, 475. Son amour pour la vérité; sa candeur et sa probité, 476. Il permet à un de ses amis de composer sous son nom un poême à la Postérité; texte de ce poëme, 477. Pourquoi il permet cette espèce d'apologie, 489. De l'animosité de ses critiques; leur haine se porte de ses écrits à sa personne; source de cette haine d'après l'opinion de de Thou lui-même, 491. Quels sont ceux qui se sont élevés contre lui, 492. Il assiste à Chartres au couronnement du Roi; retourne à Tours avre le président de Harlay, 494. Eprouve beaucoup de peine en apprenant l'arrêt rendu contre les je-

suites, 496. Il est choisi avec le maquis de Rosny pour régler les cosditions du traité fait avec le duc de Guise; compose son ode inutale: Adieu à la Cour; texte de cette ode, 497. Reçoit ordre d'aller ac devant des ambassadeurs de Venie, et de leur tenir compagnie pendat leur séjour, 499. Succède à son oncle dans la charge de président : mortier; s'emploie à la cour pour faire rendre à la princesse de Conde et à son lils ce qui est dû à ha naissance, 500. Fait vérifier au parlement, sans modification, leds rendu à S.-Germain-en-Laye ca faveur des protestans; est nomme commissaire du Roi à l'assemble qu'ils tiennent à Loudan, 501. Conment il se défend de remplir cette mission; il est chargé avec Schonberg d'aller traiter de l'accommedement du duc de Mercœur; son affliction en apprenant la mort de Pierre Pithou son ami, 502. Copic de sa lettre à Casaubon, sur cette mort, 504. Il s'engage malgre lu dans la négociation relative au dac de Mercœur, 508. Presse les dus de Bouillon et de La Trémouille de lever des troupes, et de les mener = camp devant Amiens, 50g. Le Ro recoit fort mai les excuses qu'il lu allègue en faveur de ces deux segneurs; pourquoi il cherche à 🗷 excuser, tout en les blamant dans k particulier de leur négligence, 510. Aventures qui lui arrivent à Chinou et à Saumur, 512 et 515. Est chargé par le Roi d'interroger Côme Ruggieri, accuse de vouloir attenter aux jours du Roi par la magie, 517. Revient à Paris avec la permision du Roi, 520. Son discours sa conseil du Roi pour empêcher la peblication du concile de Trente, 525 Est député par le parlement aux »semblées générales de l'Universite pour y faire recevoir les articles de réformation auxquels il a travaille. et que le parlement a adoptés, 530-(Mém. de J. A. de Thou.) — Il fall un poëme latin contre les jésuites. XLVIII, 80; quelques épigrammes.

vi i, une sur la maison de Rabelais, 219 Il fat such toutes les copies d un libelle fait contre son Histoire, 255. Cette Histoire est censuree à Rome et mise à l'Inquisition, 346. (L'Estoile)

Tmou (le présid. de), indigné de ce qu'on ne l'a pas nommé premier président, veut se défaire de sa charge; comment il en est détourné, XLIX, 187. Se refuse aux instances du marquis d'Ancre, qui le sollicite a aller saluer la Reine, 189.

Tuvain, ancien conseiller de la grand chambre, change dans sa vieillesse la robe pour l'épée, et se fait

protestant, XLVIII, 201.

Turms (Bartholomy de), seign. de La Bigarne, dispute un pas d'armes pres de Dijon, IX, 342.

TIEFFEMBACH (Christophe) assiege et emporte d'awaut Sabatzea; assiége Filech, XLII. 100. Reuni à Etienne Battori, il defait les Turcs dans une grande bataille; retourne battre Filech, 101. S'en rend maitre, aimi que du château; la repare, et la munit de poudres et de vivres, 102. Soumet plusieurs autres places de Hongrie, 103. Fait le siège d'Hatwan, qu'il est oblige de lever, 414. Defait dans un combat 20,000 Turcs et leur enlève 40 pièces de campague, XLIII, 319. Defait un parti de Turcs, 113.

Tires de sieur Dul, gentille du marechal d'Aucre, empêche que la citadelle d'Anneus tombe au pouvoir de M. de Longueville, L, 283. Son action est recompensee par la cour, 384. Devena cornette des chevaulegers de la Reme mere, il vent se **jeter dans** le clisteau du l'ont-de-Cé, **est recon**nu par les troupes du Roi,

**battu et** blesse, 186.

Tiers-parti les presse Henri iv de se convertir ; que l'en est le chef, sur quelles raisons il s'appine; reponse qu'on y fait, XL, 171

Tieulaine Gerard de Lisieur de Graincour-les-Dusans, a conscriles Memoires de Fenn, VI, 170

sins du duc d'Orleans, VI, 269. Jet te d'abord ses soupeons sur le sieude Cany; decouvre ensuite qu'un des assassus s'étoit réfugié dans l'hôtel d'Artois, sejour ordinaire du duc de Bourgogne, 270. Succombe dans une affaire que lui suscite ce prince; est honteusement chassé, 276. (Tabl. du règ. de Ch. r1.) — Est envoyé en Guyenne contre le comte de Périgord, 477. (Boucicaut.)

TIGUERETTE (La), homme d'armes, fait prisonnier par un parti anglais , crie *alurme !* et , donnant ainsi l'éveil à toute l'avant-garde de l'armee française, force l'ennemi à se

retirer, XVII, 406.

TILLADET DE S.-ORENS (Bernard) contribue à la prise d'un convoi ennemi par Bl. de Montluc, XX, 453. (Comm. de Montluc.) — Repousse les Impériaux devant Montcalve, XXX, 240. (Du Villars.)

TILLADET (le seign, de) est blessé à mort au siège de Mont-de-Marsan; sa force de corps extraordinaire,

XXII, 367.

TILLADET (M. de) essaie de surprendre la ville de Metz, pour en prendre le commandement au nom de M. d'Eperuon, L. 125. Il est vivement repousse, 126.

Tilliers (Louis de), notaire et secrétaire du Roi, est tue par un archer qui casaie un arc, XIII, 272.

Titalières (Jacq. Le Veneur, comte de), heute**nan**t general de la haute Normandie, faisant secrétement profession de la Ligue, essaie de detourner le Roi de veuir a Rouen,

XIJX, 292.

TIPHAINE DE RAGCENEL, fille du vicomte de La Bellière, qui par la suite epousa Dugueschu, assure la garnison et les bourgeois de Dinan que ce chevalier sortira avec honneur du combat qu'il va livrer à Thomas de Cantorbie; renommée pour ses prédictions, IV, 215. Elle declare fr**anchement** à Duguesclin qu'elle a depense pour delivrer de Tignonville, prevôt de l'aris, est pauvres soldats les sommes qui charge d'informer contre les assas- clouent en depôt pour sa rançon,

453. Se rend auprès de son mari à Caen, où elle se fait admirer par sa beauté et ses reparties spirituelles, V, 73. (Anc. Mém. sur Duguesc.)—Traditions fabuleuses sur ses connoissances en astrologie, 149. (Observ. sur l'Hist. de Duguesc.)

Tinon (de), abbé de Bonport, meurt en regrettant 30,000 livres de rente; sa croyance peu orthodoxe, XLVIII, 14.

Toiras (J. de S.-Bonnet, seign. de), commence à se faire connoître au siège de Montauban, L, 519. Est nommé gouverneur de la citadelle de Ré, LI, 33. Ses mesures pour la défendre contre l'armée navale anglaise, 34. Attaque et défait les ennemis à S.-Blanceau, 36. Entame une négociation avec le duc de Buckingham, alin de gagner du temps; fait donner avis au Roi de l'état où il est réduit, 50. Reçoit enfin des secours, 51. Conseille aux troupes venues à son aide de poursuivre les Anglais qui veulent se retirer à l'île d'Oye, 55. Eloges que lui donne le Roi sur sa conduite, 60. Il est euvoyé avec 3,000 hommes de pied et 200 chevaux pour commander dans Casal, 151. Son traite conditionnel avec les Espagnols pour la remise de cette place, 171.

Tolède (don Georges de) chasse les Turcs du château d'Afrique, et contribue avec le grand-maître de La Valette à leur faire quitter le siège de Malte, XXIV, 415.

Torène (don Pèdre), général des galères de Naples, s'empare de Patras dans la Morée; y met le feu et fait un butin considérable, XLIII, 195. (Mém. de Cayet). — Connétable de Castille, il arrive à Fontainebleau avec une grande suite, XLVIII, 150. Vient à Paris; accueil gracieux que lui fait le Roi; leur conversation, 152. Son départ, 153. Autre conversation avec le Roi, 160. Un de ses gens est conduit à la Conciergerie par le peuple; pourquoi, 161. Ses eloges du Roi, 179. Sa manière de vivre, 180. Il baise l'épée du Roi

avec un transport d'admiration, 182 (L'Estoile.)

Torène (don Frédéric de), commandant d'une flotte d'Espagne, arrive devant La Rochelle quand la flotte anglaise s'est éloignée; se retire peu de temps après, quand il croit qu'elle va revenir, LI, 66.

Tolongron (le seign. de) défead Arras contre les troupes du Roi, VII -66

VII, 264.

Tolosan, soldat né à Coni, avec quelques hommes sans solde surprend la ville de Quiers et l'enlère aux Impériaux, XIX, 253.

Tone (Ulric de) se rend à Venie. I, 146.

Tonnenne (Cl. de), évêque de Poitiers, neveu de Louis de La Tre-mouille, reçoit de ce seigneur une lettre qui lui annonce lu mort du prince de Talmont, et le charge d'apprendre cette triste nouvelle à Gebrielle de Bourbon sa mère; comment cet évêque s'acquitte de cette commission, XIV, 506. Consolations qu'il adresse à Gabrielle de Bourbon, 508.

Toxicur (Gillone Govion de), file du maréchal de Matignon, attachée à la reine de Navarre, est renvoyer d'auprès d'elle par ordre du Roi, XXX II, 78. Danger qu'elle court d'être enlevée et noyée, 85. Comment elle y échappe, 86. Elle se rend auprès du duc d'Alençon, 87.

Tortboiteux, ou chevalier de Penhoët, un des meilleurs capitaines de Charles de Blois, gouvers. de la ville de Rennes : comment il s'y prend pour découvrir le lieu eu les Anglais creusent une mine, IV, 186. Fait tourner à l'avantage de la garnison le stratagême du dac de Laucastre, qui veut l'attirer à su combat, 187. Euvoie un bourgeois a Nantes informer le comte Charles de l'extrémite où Rennes se voit reduite, 188. Ruse de ce bourgeou. qui trompe le duc de Laucastre et instruit Duguesclin de ce qu'il vient de faire, 189. Tortboiteux va avec Dugaesclin défeudre Dinan, 208. Fait toutes les dispositions nécessaiur que Thomas de Cantorbie puesclin combattent en champ se un avantage égal, 218. Orà ce dernier de mettre bas ses, et d'épargner son adver-221.

τοαιπ (le capit.) est tué à l'atde la ville d'Albe par les Imπ, XXIX, 180.

And (Claude), sils d'un hôtel-Etampes, et clerc du président mptes, est condamné à être pour avoir causé la grossesse fille dudit président; il est des mains de la justice par le ; détails sur cette alsaire, 240.

CHEPREZ (le capit.) repousse nd corps d'ennemis devant XXXII, 327.

cr (Philippe de), petit-fils is de France, est chargé de ence pendant l'absence de sin; implore la protection de ouis, alors à Cesarée; n'ob-ue quelques foibles secours, (Décad. de l'Emp. lat.)—vient trouver Louis ex à Cé-II, 3 jo. Récits qu'il fait au jr. (Joinville)

RARS, gouverneur de Setsein, les Tartares, et les met en LLIII, 303. Surprend par esla ville de Volza, 306.

iomon, marechal de Bourgo, fait prisonnier par les Franès de la ville nommée La e, VIII, 101.

MARREY, dernier sultan de la le des crelaves circassiens, est à une des portes du Caire par empereur des Turcs, III, 56, 142-Chah. Foy ez l'art. Al-

n'Auvenuse Henri de La), Bouillon, ses Memoires, ecrits même, n'offrent d'interêt que rapport de la peinture des XX, 34.

antuints le seign de) asla bataille de l'ontvallain,

meville, gentille gascon.

dit le chevalier des Ardennes, accompagne le jeune Fleurange allant à la cour du roi de France, XVI, 149.

Touani (François), gentilh., neveu du cardinal Pellevé, est tué par hasard par un soldat sicilien, lequel est pendu, à la grande satisfaction du peuple, XLVI, 440.

Tousuize (le comte Philippe), commandant de la ville de Novacre pour les Impériaux, est fait prison-

nier, XVII, 373.

Tournois et Joutes, exercices ou jeux militaires inventes par les Français, III, 109. Dans quel but, 110. Il est peu probable qu'ils viennent des jeux de Troie, 111. Etoient en usage avant la troisième race. 112. Incertitude sur le veritable inventeur, 113. Les Français ont été, plus que tous les autres peuples. adroits et habiles dans ces jeux, 11 î. Les Anglais leur en empruntérent l'usage, 115. Les Ailemands ne les pratiquérent qu'après eux, 116. Les auteurs grees avouent franchement qu'ils les doivent aux Français, 117. De quelles armes on se servoit dans les tournois, 119. Comment les tournoyans devoient se battre, 120. Juges des tournois, 121. Ces combats, qui ne devoient etre que des jeux, devenoient quelquelois de veritables guerres, 122. Plusieurs combattans y perdirent la vie, 123. Decrets des papes contre ces jeux, 124. Innocent iv les defendit pour trois ans, 125. Grandes depenses qu'ils occasionnotent aux gentilshommes, 126. Le pape Clement viles interdit parce qu'ils empéchoient les chevaliers d'aller à la Terre Sainte; l'ardeur pour ces jeux lit braver tous les anathemes, 127. Des empereurs, des rois et des princes y out combattu comme amples chevaliers, 128. Des mouls religioux on politiques les hrent quelquefois suspendre par les princes seculiers, 139. Ordonnance de l'Indippe-le-Bel 4 ce sujet , 131. Plus les chevaliers s'étaient trouves aux tournois, plus ils ctorent en reputation de valeur et d'adresse; Jean, duc de Brabant, qui y perdit la vic, s'étoit rencontré dans 70 tournois, 158. Les chevaliers ne pouvoient être arrêtés pour dettes, ni leurs biens saisis pendant qu'ils étoient aux tournois, 159. Ordonnance faite sur ces jeux, 160. Ce que devoient faire les chevaliers tournoyans, 161. Armures et habillemens qu'ils devoient avoir, 163. Ceux qui ne s'étoient pas bien comportés dans les tournois étoient bàtonnés, 210.

Tournon (le cardinal de) est mis à la tête de l'administration intérieure; son habileté dans les négociations; son gout pour les lettres, XVII, 162. (Introd.) — Il est envoyé avec le cardinal de Gradmont à l'entrevue qui a lieu entre le Pape et l'Empereur, XVIII, 144. Conduite adroite qu'ils y tiennent, 145. Comment ils contribuent à l'issue des négociations, 154. (Du Belluy.) -Après avoir entendu le discours de Théod. de Bêze au colloque de Poissy, il se jette aux genoux du Roi, et le supplie de ne point se départir de la foi catholique, XX, 99. (Introd.) - Il est charge par le duc de Parme et autres princes d'Italie de faire à Henri 11 des remontrances sur les menées secrètes de l'empereur Charles-Quint, XXVIII, 375. (Du Villars.) — Son discours au roi Charles ix, après avoir entendu Théodore de Béze, XXXIII, 148. (Mem. de Castelnau.) — Il fonde un collége à Auch; en fait bâtir un dans le Vivarais qui porte son nom; son gout pour les savans, XXXVII, 318. (J. A. de Thou.)

Tournon (mademois. de), fille de madame de Tournon, comtesse de Roussillon, accompagnant la reine de Navarre en Flandre, meurt subitement à Liége; cause de cette mort, XXXVII, 122. Ses funérailles, 124.

Tournon (le sieur de) est condamné par arrêt du parlement a la saisie de ses biens, pour n'avoir pas fait sortir des limites de sa seigneu-

rie les prêtres et écoliers jésuites, XLVII, 233.

Toursville et Barador, membres insluens des Etats de Flandre, sont envoyés auprès de Louis XI comme ambassadeurs, IX, 75. Reviennent à Gand, où ils disent que Marie, duchesse de Bourgogne, les trahit; montrent à cette princesse la lettre particulière qu'elle a écrite au Roi, et la lisent devant le peuple assemble, 76.

Toutreville (Franç. de), seigne de Menainville, est tué dans une excarmouche contre les Anglais devant Boulogne, XIX, 590.

TRASAGRIES (Gilles de), hommelige du comte de Flandre, se read dans la Pouille, I, 134. Est the par les Turcs près d'Antioche, 260.

TRAVAIL (Du) est condamné à être rompu, puis brûlé, pour aver fait à M. de Luynes des propuettions extravagantes contre la Reme mère, L, 391.

Taeron (le seign. de), du duche de Luxembourg, est fait prisonner dans une escarmouche devant Cam-

bray, XXXI, 222.

TREMBLAYE (le sieur de La) défait près de Dinan un parti de ligueur commandés par le sieur de S.-Laurent, XLIII, 339. Est uné dans un autre combat, 340.

TRÉMOUILLE (le seigneur de la) va en Hongrie contre Bajazet, VI. 445. Meurt dans l'île de Rhodes.

471.

TRÉMOUILLE (le seign. de La). fils du précédent, se distingue à Vincennes, où Isabelle tient une couvoluptueuse, VI, 329. Passe au service du duc de Bourgogne, 531.

TRÉMOUILLE (Le sire de La), place auprès du Roi par le connétable de Richemont, travaille avec acharnement à la perte de son bienfaiteur. VIII, 26. Réduit le connétable à une inaction complète; gagne les courtes de La Marche et de Clerment appelle à la cour le comte de Punthièvre, implacable ennemi de la maison de Bretague. 29. Fait rejeter les offres du connétable, qui de



à marcher an secours d'Or-Lui fait défendre de suini à Reims, 47. Décide Charretourner à Bourges; abuse miance; emploie une partie troupes à faire une guerre **iére** au connétable, 52. Est Chinon, 53. Forme un parti il attache les princes et les **qui se plaignoient de n'avoir** sez de part au gouvernement 67. (Tabl. du règn. de Ch. Ses démèles avec le favori i l'enlève avec le connétas l'hôtel même du Roi, 119. auprès du Roi la place de s de Beaulieu , 129. Vient à avec le Roi, et travaille de i pouvoir à faire la paix enrles vii et les princes méconvouloient se rendre maîtres ·ville, 131. Use de son crédit apècher que le comte de Rit ne se rende auprès du Roi, ntient que la ville d'Auxerre pas attaquée, ce qui excite lui le mecontentement du du Roi et de la Pucelle, 194. qu'il court à l'affaire de Sen-(Mém. conc. la Puc.) — Fait l'entrée de Châtellerault au le Richemont et aux seign. rbon et de La Marche, 444. endre, dans une partie de les seign, de Thouars, de t Antoine Vivonne; fait cou**ôte** aux deux derniers, 454. evé du château de Chinon, ichemont.

noneux (Imbault de La), re renommé de la Bourgogne ps de Philippe-Auguste, est de l'illustre maison de La sille. XIV, 342. Sert sous met sous Louis ix; se croise avec les principaux seign. see; est tué à la Massoure pis de ses enfans; l'almé laisse duquel est sorti Guy de La sille, 343.

sources (Georges de La), fils , de La Trémouille, rend de services au roi Charles VII; Catherine de L'Isle-Bouchard; laisse deux enfans, Louis et Georges, XIV, 347.

TRÉMOUILLE (Georges de La), fils de Georges de La Trémouille, rend de grands services au roi Louis XI lors de la conquête de la Bourgo-gne, XIV, 347. Meurt sans enfans, 348.

Tainounte (Louis de La), fils de Georges de La Trémouille, épouse Marguerite d'Amboise, XIV, 347. Devient père de Louis, dit le Chevalier sans reproche, 348.

Taimouranz (Louis de La) pénétre en Bretagne à la tête d'une armée; s'empare de Vannes, XIV, 167. Va mettre le siège devant Nantes, 168. Reprend Châteaubriant et Ancenis; assiége Fongères et s'en rend maître, 174. Gagne la hataille de S.-Aubin-du-Cormier, 175. Anecdote non garantie sur le truitement qu'il fait aux officiers prisonniers. 176. Assiège S.-Malo, et le force à capituler, 177. A la tête des Suisses, il parvient à passer les canons de l'armée française au-delà des Apennins, 237. (*Tabl.* du règ. de Ch. r 111.)—Sa naissance, 348. Soins donnés à son enfance; il unit la force et l'adresse à la brauté; se plait aux exercices militaires, et s'y distingue entre tous ses camarades, 349. Son portrait; sa modestie empêche ses rivaux de lui porter envie, 350. Se discrétion, comparée à celle du jeune Prétextatus, 351. Il donne un souffiet à un de ses camerades qui soutient la querelle des princes ligués contre Louis x1; son ardeur pour la chasse, 352. Le Roi le demande à son père pour l'avoir à son service; le père refuse cet honneur en alléguant la jeunesse de son fils, 353. Le jeune de La Trémouille s'égare un jour dans une foret où il pesse la nuit, 35{. Communique à son ami Chazerac le projet qu'il a conçu de demander à son père la permission d'aller au service du Roi, et la resolution où il est de partir même à son refus, 355. Se présente devant son père, lui demande cette permission, 356. Part avec Odet de Chezerac,



contre le gré de ses parens ; est arrêté en chemin et ramené au chateau de Bommiers, 358. Reproches que lui adresse son père, 359. Peinture qu'il lui sait de la cour, 360. Réponse du jeune La Trémouille, 361. Sur un nouvel ordre du Roi, il est envoyé à la cour avec son ami de Chazerac, 363. Y surpasse tous ses compagnons dans les différens exercices; prédiction du Roi à son sujet; par ses travaux et ses longues veilles, il prévient l'embonpoint qu'avoient son père et son oncle, et fut toujours leste et agile, 364. Eloge que fait de lui le roi Louis xi en le montrant aux ambassadeurs du duc de Bourgogne, 365. Fait ses premières armes au temps de la conquête des Etats de ce prince; se lie d'amitié avec un jeune seigneur dont la femme lui inspire une passion qu'elle partage elle-même et qui altère sa sante, 366. L'un et l'autre se déclarent leur amour, 368. Tous deux s'efforcent de le combattre, 36g. Lettres qu'ils s'écrivent, 372. Quel effet produit sur La Trémouille celle de la dame, 373. Comment le mari découvre cet amour, 375. Conduite qu'il tient; lettre qu'il écrit au jeune La Trémouille, et qu'il charge sa femme de lui remettre elle-même, 377. Effet que cette lettre produit sur l'un et sur l'autre, 379. Leurs adieux, leur séparation, 381. La Trémouille se rend auprès de son père, dont il recoit les derniers soupirs; retourne à la cour, 384. S'adresse à l'archevêque de Tours pour obtenir du Roi la restitution de la vicomté de Thouars et autres terres, 385. Est introduit dans la chambre du Roi, 387. Discours qu'il lui tient pour obtenir cette restitution, 388. Réponse du Roi, 390. Sa demande lui est accordee pour toutes ses terres en Poitou, 391. Madame de Beaujeu lui propose pour épouse Gabrielle de Bourbon, fille du comte de Montpensier, 393. Il va lui-même, saus se faire connoître, porter a cette princesse une lettre de Ma-

dame relative à ce projet de marisge, 394. Son entrevue avec Gabrulle de Bourbon, 395. Il lui adresse ensuite une lettre, à laquelle Gabrielle fait une réponse, 397. Le mariage est célébré à d'Escolles en Auvergne; La Trémouille rentre enfin en possession de toutes les terres de sa famille, 399. Est fait lieutenant général de l'armée du Roi; assenble le conseil, où il est décide qu'on ira assiéger Fougères, 403. La prend par composition, 404. Se rend pres de S.-Aubin, fait ranger son armee en bataille, et harangue ses troupes, 405. Remporte la victoire; est nonmé premier chambellan, chevalier de l'ordre du Roi, et reçoit la garde de son cachet et de son petit scrau, job. Accompagne Charles viii en Italie, 410. Est envoyé à Rome auprés de Pape; discours qu'il lui tient pour demander l'entrée du Roi dans cette ville, 414. Retourne auprès du Eu avec les orateurs du Pape, porteur de sa réponse, 420. Est charge, au retour de Charles viii, de faire passer l'artillerie à travers les Alpes; discours qu'il adresse aux troupes pour les engager à faire ce passage, 423. Quitte ses vetemens, met lumême la main à l'œuvre, et par son exemple vient à bout de termner cette entreprise extraordinaire. 425. A la butaille de Fornour, defait la troupe commandee par le marquis de Mantoue, et contribue par son habileté au succès de cette journée; est fait amiral de Guyenac, 428. Louis XII, en montant sur le trône, le confirme dans tous ses offices et pensions, 430, et le charge ensuite de parler à la Reine de son projet de dissolution de mariage; discours de La Trémouille à la Reine à cette occasion, 431. Est es voye comme lieutenant général audelà des Alpes, 435. Poursuit l'armée de Ludovic Sforce jusqu'à Novarre ; son discours aux capitaines de l'armée ennemie, 436; il fait prisonnier Ludovic, 438. Reçoit les cless de la ville de Milan; tient conseil sur la conduite à prendre envers



Demande du recours au Roi; se

rend sans armet au camp des Sessses, §\$1. Dispunce arrogant que lui

tient un Soine en nom de tom, (So. Réponse de La Trémouille, 484. Il parvient, moyennant u nde somme d'argent, à leur fisse adouner le siège de Dijon, et à grande so he faire rentrer dans leur pays, 450. Se conduite en cette occasion, and interprétée par les atvieus, est approuvée par le Roi, (gr. Ses charges et offices lui sont confirmés per Prançois 1; el secompagne ce prince en Italie, (g3. Passe la nuis qui suit la batalle de Marigness, tout armé, auprès du Ros, 496. Ve vinter et consoler son fils, blessé à eri, 499. Sa douler an abbeenwer du flor que son fils n'est plus ; com-ment il remercie le prince din consolutions qu'il lui effre, So1. Se let-tre à son épouse sur la perte qu'ils vienneut de faire, S11. Son retour auprée d'elle, S18. Revient de Bour-mann mour le mon donc en ministre gagne pour le voir dens se maladie leurs dernieus entretiens, 520. Ser regrets et se douisur, 524. Sur le instances de ses auto, il demando on moringe la jeune duchesse de Va-lentinoss, 525. Obtient l'agrément de leutinous, 5a5. Obtient l'agrément de medame le Regente, 5a7. Est enveyé en Piesedie en secours du due du Vandôme; revitaille quatre fou Té-rousse, est appele a Paris, et envoyé en Bourgogne; est reuvoyé de non-vreu en Picardie ou secours d'Essdes, 530. Est reppele à Paris, et mes ne lieutenant genéral en Piesseli 531. Comment, avec peu de mond il conternt les Anglais, préserve les villes de la Bomme et de la Picardis, 533; et force les expensis à se retiter, \$35. Appelé par la Rei, se rend à Lyon, de la « Avignen; obtarnt du leget la remue des cirés de ortes ville, et en confie la garde su seten, d'Anheone, \$38. Pet annues à disd'Aubigny, 538. Est envoye à 1 las pour le défendre et le foculier, Sio. Est appolé supres du Bai de vant Pavie; conscille de livrer le toille, 555. l'redit une partie du dés ordre qui serves, 555. Est tué d'e coup d'orquebuse à la bataille d Parie , 553 Ses funéralles 2004 pp. lennellement faites dons l'eglas a légiale de Thomers, 554. Ses grandes

richesses furent toutes employées au service du Roi; pourquoi il mérita le titre de chevalier sans reproche, 555. Son caractère, son épitaphe, 556. (Panég. du Chev. sans repr.) — Il passe les Alpes, se porte sur Novarre; accorde aux Suisses qui sont au service de Ludovic la liberté de retourner dans leur pays, XV, 37. Se distingue à la bataille d'Agnadel ; contribue au succès de cette journée, 85. Est envoyé dans le Milanais à la tête d'une armée ; marche sur Novarre; défait devant cette ville, il revient dans son gouvernement de Bourgogue, 124. Met cette province en état de défense; obtient à prix d'argent que les Suisses rentrent dans leur pays, 126. (Tabl. du règ. de Louis XII.) XVI, 85, 233 à 250.—XVII, 235 et 242. Comment avec un petit nombre de troupes il défend la Picardie contre les Anglais et les Allemands, 433. Reprend le château de Bohain, 439. (Du Bellay.)

TRÉMOUILE (J. de La), frère de Louis de La Trémouille, évêque de Poitiers, archevêque d'Auch, est promu au cardinalat, et meurt à Milan en se rendant à Rome; ses

qualités, XIV, 457.

Trémouille (Ch. de La), prince de Talmont, fils de Louis de La Trémouille, est instruit à aimer les livres et les lettres; son portrait; sa gravité, son honnéteté, sa magnanimité, XIV, 451. Est marié à Louise de Coictivy, fille du comte de Taillebourg , 452. Se distingue à la bataille d'Agnadel, 458. Se rend secrètement à Milan avec Gaston de Foix; revient en France quelque temps après, 460. Accompagne son père dans l'expédition entreprise par François 1 contre le duché de Milan, 403. Recoit 62 blessures à la bataille de Marignan, 498. Se confesse, et reçoit le viatique; sa mort, 500. Son corps est porté en France dans la ville de Thouars, 505. Ses funérailles, son épitaphe, 518.

TRÉMOUILLE (Franç. de La), fils de Ch. de La Trémouille, prince de Talmont, épouse Anne de Laval, petite-fille de Frédéric d'Arragon. caractère de ces deux époux, XIV. 528. Est fait prisonnier à la bataille de Pavie, 552. Revient à Lyon avec mad. la Régente, mère du Roi, 554

TRÉMOUILLE (Guy de La), issu du fils ainé d'Imbault de La Tremouile, épouse Marie de Sully, petite-fille de Gaultier, duc d'Athènes. XIV, 344. Reçoit de Jeanne d'Eu, comtesse et duchesse d'Athènes, la seigneurie de Ste.-Hermine en Poitou; Charles vi, dans son expéditor contre les Anglais et les Flamands. lui fait donner l'oriflamme; Guy secompagne en Hongrie le comte de Nevers, 345. Meurt dans l'île de Rhodes des blessures qu'il y a reçues, 346.

TRÉMOUILLE (J. de La), fils puint de Guy de La Trémouille, est conte de Jouvelle et premier chevaler de l'ordre de Jean, duc de Bourgogue, se marie à la sœur de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, et meurt sans enfans, XIV, 347.

TRÉMOUILLE (La), duc de Thouars. embrasse le parti de la réforme.

XXXVIII, 299.

Trémouille (mad. de La), femme de Henri de Bourbon, prince de Condé, est constituée prisonnière comme soupçounée de la mort de

son mari, XLV, 357.

TRENTE (concile de): efforts de Villeroy et de Bellièvre pour faire recevoir ce concile; détails interessans à ce sujet, XXXVII, 522 et suiv. (J. A. de Thou.) — Il est reçu par les Etats de la Ligue; Te Deum chanté à cette occasion par ordre du legat, XLVI, 499. (Mém. de L'Estoile.)

TRESMES (le comte de), gouvern de Châlons, sur un ordre de la cour refuse l'entrée dans cette ville à M

de Nevers, L, 36o.

Trève de dix jours publice à Paris pour aller sans passe-port jusqu'à lieues hors de la ville; esset qu'elle produit, XLVI, 389. Est proregée pour dix autres jours, 392. Est de nouveau prorogée, 400. Est con-





vertie en trève générale, 469. Est publiée dans Paris, 497. Est continuée pour deux mois, 523.

Tarves (le seign. de) est blessé dans une escarmouche devant Metz,

XXXII, 348.

TRIBOULET, sou de François 1, sous l'air de la plaisanterie donne à ce prince un conseil sort sensé, XVII, 156.

TRICHATEL (Hugues de), seign. d'Ecoutians, est tué par les Sarra-

sins, 11, 242.

Taimer, secrétaire du Roi, est pris et arrêté, XLVI, 177. Est pendu pour avoir écrit à quelqu'un du parti royaliste des plaisanteries, 182.

Texte de cette lettre, 183.

Tainité (La), frère du comte de Bène et gouvern. de Fossan, veut faire entrer des vivres dans Valfénières; il est battu, poursuivi, et forcé de se sauver à la nage, XXIX, 289. Prend un château, qu'il abandonne aussitôt, et qui est rasé par les Français, 344. Paroit disposé à servir le Roi, et à remettre Cairas, Fossan et Coni; negociations à ce sujet, XXX, 51. Ses irrésolutions font naître des sompçons, 54. Ses propositions trompeuses restent sans effet, 55.

lils de Louis 1x, ne à Damiette pendant la première croisade de ce roi, prend la croix pour la seconde, II, 14. Accompagne son père à Tunis, 146. Meurt le premier de la maladie

qui attaque l'armée, 150.

TRISTAN L'ERWITE, prevôt des marechaux de l'hôtel du Roi, condamne à être noye le nomme Sevestre Lemoine, coupable de plusieurs delits, XIII, 362. Est envoye au châtenu de Sully-sur-Loire pour en tirer le grand boutillier de France Ant. de Châteauneuf, et le mener prisonnier au château de Husson en Auvergne, 364. Fait prisonnier le duc d'Alencon et l'amène au Roi, 434.

Trivuca (J.-Jacq.), de Milan, commande sous les ordres de Perdiuand l'armee de Naples, XIII, 29. S'attache ensuite a Charles viii; lui fait rendre la ville et le château

de Pontremoli, 115. (Mdm. de Comines.) — Il reçoit le commandement d'une division de l'armée de Louis XII destinée à rentrer en Italie, XV, 30. Publie un manifeste violent contre Ludovic Sforce, 31. Par la dureté de son gouvernement, il excite à Milan une révolte qu'il apaise, 35. Ses rigueurs en causent une nouvelle, à laquelle il n'échappe que par son courage; il se renferme dans le château de Milan , 36. Marche sur Bologne, qu'il rend aux Bentivoglio ; par ordre du Roi , rentre dans le duché de Milan, 107. (Tabl. du règ. de Louis XII.)— Banquet magnifique qu'il donne dans cette ville au roi Louis x11, 264. Est envoyé au secours des Vénitiens contre l'armée de Maximilien; arrête les progrès de cette armée, 265. Reprend La Mirandole; défait l'armée du Pape devant Bologne, 370. (Mém. de Bayard.)—Accable d'humiliations par Lautrec, se rend à Paris; essaie inutilement de se faire entendre du Roi; meurt de douleur, XVII, 38. (Introd.)

Taivulca (Alex.) conseille à la comtesse de La Mirandole de me point rendre crtte ville au pape Jules, XV, 343. Envoie demander du secours au duc de Ferrare, 344.

TRIVULCE (Camille), fils de Jean-Jacques, est tué d'un boulet de canon près de Milan, XVII, 368.

TRIVUCE (Théod.), maréchal, quitte precipitamment Milap après la hataille de Pavie, et se retime en Piémont, XVII, 68. (Introd.) — Est fait prisonnier dans un faubourg de Milan, puis racheté, 354. Rend le château de Gênes, XVIII, 81. (Du Bellay.)

Tauckmanton, ambassad. d'Angleterre, somente et entretient la guerre civile en France par ses intelligences avec l'amiral de Coligny et ceux de son parti, XXXIII, 298.

Taoiles Casix, gentill. romain, est atteint d'une balle à 9 heures du soir par un inconnu; meurt 3 jours après, XIV, 159.

Tromasous (Louis de) prend part

à la bataille de La Brossinière, VIII, 96.

Tronson va s'excuser auprès du duc de Mayenne du rapport qu'on a fait au duc qu'il est des semoneux de son quartier, XLVI, 290.

TROTEDAN (le capit.) entre dans Macon avec sa cavalerie, et en chasse les protestans, XXXV, 245. Est tué au siège d'Issoire, 312.

TROUILLAC (Franc.) est montré au public pour une corne qui lui est poussée sur la tête, XLVII, 255.

TROUSSEL, cheval. anglais, se bat en champ clos contre Duguesclin, et est vaincu, IV, 208.

TRUCKSEZ DE WALBOURG, cheval., ramasse le gant jeté par Conradin avant qu'il présentat sa tête aux bourreaux, et le porte à Pierre d'Arragon, époux de la fille de Mainfroy, II, 142.

TRUELLER, auteur du Roumant de Bertrand Du Glaicquin, en vers; son ouvrage a été mis en prose par ordre d'un sieur d'Estouteville; jugement sur cet ouvrage, IV, 11.

Tare (le sire de) assiste à la bataille de Pontvallain, V, 82.

Tubeur (le baron de), un des capitaines de la Ligue, est fait prisonnier en Normandie par le duc de Montpensier, XXXIX, 124.

Tuchins (les): nom donné aux paysaus révoltés du Languedoc; leurs fureurs; comment ils périrent presque tous, VI, 198.

Tuncs (les): leur force militaire leur manière de combattre, XXIII 113, 274. Comment on peut ke

vaincre, 279; et renverser leur eupire, 282.

Turenne (Franç. de La Tourd'Auvergne, vicomte de), est tué a la bataille de S.-Quentin, XXXII, 56.

Turenne (M. de) est legerement blessé au siège de Saverne, LI, 239.

Turman, soldat du canton d'Uri, arrête Ludovic Sforce qui s'enfuit de Novarre, et le livre au bailli de Dijon; ses compatriotes le font perir pour avoir violé les droits de l'hospitalité et du malheur, XV, 38.

Turquet (M.) publie un écrit ser les moyens de réunir et résormes l'Eglise par un concile national,

XLVIII, 173.

Tuaquet, marchand orfévre, un des Seize, meurt de fièvre chaude, XLVI, 259.

Turteville, guidon du seign. de Fleurange, est tué à la bataille de

Marignan, XVI, 297.

Tyaius, recteur du collège des Jésuites, va supplier le legat d'exempter sa maison de la visite qui a été ordonnée dans toutes les maisons ecclessastiques; réponse que lui fait le prevôt des marchands, qui est présent, XLVI, 57.

### U

Union (l'édit de l') est publié en la cour du pa: lement, après quoi un Te Deum solennel est chanté, ALV, 368. Le serment de l'Union est solennellement renouvelé entre les mains du légat par le prevôt des marchands, les échevins, colonels, capitaines, lieutenans et enseignes de tous les quartiers de Paris, XLVI, 31.

Université (l') de Paris, dans une assemblée générale tenue après l'entrée d'Henri iv dans sa capitale, prête serment de fidélité au Roi, et

témoigne la juste reconnoissance qu'elle lui doit, et l'etroite obligation où elle est de le servir, XXXVI, 278. (Cheverny.) XLIL, 215. — L'Université en corps intercède pour les libraires qui ont vendu le livre du Manant, XLVI, 544. Vient demander grace au Roi et l'assurer de sa fidelité, XLVII, 50. Tient une assemblée solennelle où se trouvent l'archevéque de Sens, le gouverneur de Paris et le lieutenant civil du Châtelet; texte du serment de fidélité qu'elle prête au Roi, 51. Fait sa procession



**.** 





la dernière à la Sainte-Chapelle du Palais pour rendre grâce à Dieu de la réduction de Paris, 60. Les réglemens pour la réformation de l'Université, vérifiés au parlement, sont reçus dans une assemblée tenue au couvent des Mathurins, 296. (Mém. de L'Estoile.)

URBAIN IV, pape, succède à Alexandre IV, II, 135. Sollicite vivement Charle, d'Anjou d'accepter le royaume de Naples, 136. S'enfuit d'Orviette, et meurt à Perouse, 137.

URBAIN VI. Voyes l'art. Barthe-

lemy Prignano.

URRAIN VII, pape, meurt onze jours après son élection, XLVI, 102 et 105.

Unnu (Laurent de Médicis, duc d'), neveu du pape Léon a, est envoyé à la cour de France pour tenir sur les fonts de haptême le fils de François 1, au nom du Souverain Pontife; épouse, trois jours après la cérémonie, la plus jeune des filles de Boulongne, XVI, 326; XVII, 24.

Unnin (Franç.-Marie, duc d'), culève Garlas aux Prançais, XVII, 45. Comment il entre dans la ville de Laudes, XVIII, 20. Assiége Crémone et la force à capituler, 22.

Unnoine (André d'), chevalier français, entre le premier dans une tour de Constantinople, I, 268. Est hattu et tué par les Comans, 390.

Unré (Pierre, seign. d'), grand ecuyer de France, rassemble à Génes une grande armée pour le Roi, XIII, 25.

Unien (Anne Hurault, baron d'), neveu de Cheverny, est tue au siège de Salvaignac en Languedoc, XXXVI, 94.

Unsix (Paul) feint d'écouter le

projet de défendre Rome contre le roi de Naples, que lui présente Jean d'Oni de la part de Boucionut, VII, 167. Livre la ville moyennant 26,000 florins, 168.

Unsin (Virgile) commande, sous les ordres de Ferdinand, l'armée

de Naples, XIII, 29.

Ussins (Jean-Juvénal des), avocat célèbre, père de l'historien, est nommé garde de la prevôté des marchands pour le Roi, VI, 216. Est nommé avocat général au parlement, 253. Scène remarquable à laquelle il donne lieu au parlement dans le procés du duc de Lorraine, 254. Prononce la déclaration portant que l'autorité souveraine est remise à la Reine et au Dauphin, 278. Est nommé chancelier de ce prince; négocie avec les armagnacs; forme une coalition secrète des bons bourgeois de la capitale, 309. Y fait entrer le parlement; paie de sa bourse et de sa personne; vient à bout de lever une armée de 30,000 hommes; previent l'enlèvement du Dauphin, 310. Echappe avec peine aux fureurs populaires; détails donnés sur sa fuite par son bis, 338.

Unsum (le cardinal des), arrêté par Alexandre v., meurt en prison, soupçonné d'avoir été empoisonné

par ce pape, XV, 53.

Ussac (le sieur d') est nommé gouverneur de La Réole, qui est remise aux protestans; quitte ensuite la religion nouvelle, et défend cette place contre eux, XXXV, 177.

Uzzues (le marq. d') est tué au

siège de Privas, LI, 163.

Uzžs (la duchesse d') meurt à g6 aus de disette et nécessité, XLVII, 367.

### V

VACQUEBESSE (le capit. de La), accompagné du comte de Montgommery, taille en pièces les compagnies de mess. de Montaignac et de Bonuvet; ce dernier est fait prisonnier, XLIII, 469.

VACQUENIE (J. de La), premier président du parlement de Paris, est charge par le Roi, de concert avec le seign. des Cordes, de traiter de la paix avec les Flamands, XIV, 109 (J. de Troyes.) — Il répond

#### VAL

Valette (Lo), frère ainé du duc d'Epernon, est marié au Louvre à petit bruit et sans somptuosité; pourquoi le Roi ne veut pas faire de dépense, XLV, 225. Est tué au siège de Rocquebrunettes, XLVI,

3oy.

VALETTE (le cardinal de La) détourne le cardinal de Richelieu de se retirer au Havre; lui conseille d'aller trouver le Roi à Versailles, LI, 176. Demande et obtient le commandement d'une armée, 218, Est envoyé au secours du duc de Weymar, 224. Est contraint par Galas de se retirer sur Metz, 227. As-iége Saverne avec le duc de Weymar; accorde au gouverneur une capitulation, 238. Attaque et prend Landrecies; force La Capelle à se rendre, 278.

VALETTE (I.a), docteur régent à Toulouse, est pendu pour avoir fourni du poison à un des serviteurs d'une partie contre laquelle il plaidoit, a condition d'empoisonner son

maltre, XLV, 197.

VALIER (André), vénitien, est envoyé au secours de Renier de Tritht,

I, \$10.

VALINGOURT (Thierry de), envoyé contre Valace, fait le siège de Serres, I, 472. Marche ensuite en Asie et est fait prisonnier, 474.

VALLADIER, autrefois jesuite, prochant sur l'insuffisance de l'Ecriture sainte, pretend que quand il n'y en auroit point, on pourroit s'en passer, mais non des traditions, XIVIII, 234.

VALLADIER, vicaire général de Metz, prononce l'oraison funébre du Roi; détails sur lui, XLIX, 119.

VALLÉE (Geoffroy) est pendu à Paris pour avoir fait un livre où il préchoit l'athéisme, XLV, 111.

Vallenon ou Ballenon (le capit.), colonel de l'infauterie française, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Marciano, XXI, 201; XXIX, 208.

VALLIN, gentilhom., parvient à conduire au fort S.-Martin 12 pinasses chargées de provisions; obtient pour récompense une compagnie dans le régiment de Navarre,

LI, 45.

VALPARGUE (le seign. de) se rend maître de Tuisy et de La Guerche de concert avec Le Borgne-Caqueran, lombard comme lui, le maréchal de La Fayette et le vicomte de Narbonne, VIII, 102.

VAN-NIELLE (Jean) va à la tête des Gantois livrer bataille au duc de Bourgogne, V, 142. Prend la

faite , 147.

VARADES (Claude de), prieur des jésuites, est exécuté en effigie à la place de Grève avec le curé de S.-André-des-Arcs et son vicaire, pour avoir conseillé le parricide Pierre Berrière, XLVII, 117.

VARAMBON (le marq. de), commandant pour les Espagnols, est mis en déroute par les troupes des Etats, XXXIX, 355. Est battu et fait prisonnier per le maréchal de

Biron, XLIII, 279.

VARANSON (Marc de Rye, marq. de), devient amoureux de mademoiselle de Tournon, qu'il ne peut épouser, XXXVII, 122. La perd de vue; la revoit sans la rechercher, 123. Se repent de son indifference; vient pour la demander à sa mère, et rencontre son convoi, 124.

VARANZ (M. de La) sert de guide et de conducteur aux jésuites qui portent le cœur de Henri IV à La Flèche; discours qu'il leur tient, XLIX, 45. Présente au prince de Conde le père Gontier, jesuite, dont il lui fait le plus grand éloge, go.

VARAR ( le coulte de ), commandant de l'armée espagnole, est tué dans une bataille livrée près de

Tournhaut, XLIII, 330.

VARDES (le marq. de) consent à recevoir la Reine mère à La Capelle, LI, 188. Comment il en est empéché par son père, qui fait dist à la Reine mère qu'elle ne peut entrer dans cette ville, 190.

VARENRE (le sénéchal de La) est tué à la bataille de Monthery, X,

240.

Vangas (Alumso de) est envoyé à 🗸

la tête d'une armée en Arragon pour y apaiser une révolte occasionnée par don Antonio Perez, XL, 419. Comment il y parvient; rigueurs exercées contre les Arragonais, qui perdent leurs priviléges, 420.

VARLUSET, capit. espagnol, est fait prisonnier par le prince de La Roche-sur-Yon, XXXI, 264.

VASLINCOURT (Matthieu de) prend la croix, I, 104. Est nomme pour conduire le second corps de bataille contre l'empereur Alexis, 196. Se distingue dans une sortie que font les Grecs, 210. Se prépare à résister à l'empereur Alexis, 218. Fait la guerre dans la Natolie, 322. Est rappelé auprès de l'Empereur, 344. Se rend auprès de lui, 348. Est tue à la bataille d'Andrinople, 356.

Vasse (M. de) est blessé à mort

au siége de Royan, L, 535.

Vassé (le seigu. de), commandant de Pignerol, assiége le château de Barges et s'en rend maître, XIX, 390. (Mém. de Du Bellay.)—Il surprend la place de S.-Damian, XXI, 80. Se rend maître de Sèbe avec le seigneur de Gordes, 103. (Comm. de Montluc.) XXVIII, 422.

VASSEY (le seign. de) est tué à la bataille de S.-Quentin, XXIV, 202.

Vassy (massacre de): comment il a lieu; danger qu'y court le duc de Guise, XXXIII, 166

VATABLE (François) est nommé par François i professeur d'hébreu, XVII. 55.

VATACE (Jean Ducas), capit. renommé parmi les Grecs, gendre de Théodore Lascaris, lui succède ; son portrait, I, 470. Fait des ouvertures à Théodore, despote d'Epire, lesquelles sont rejetées, 472. Remporte une victoire sur les généraux frauçais, qu'il fait prisonniers; s'empare de l'Asie mineure et de l'ile de Lesbos, et ravage les côtes de la Propontide, 473. Envoie son grand écuyer à Andrinople, dont les habitans chassent la garnison française et arborent les étendards de Vatace, 474. Demande à Asan sa fille Hélène pour son sils Théodore, et se

ligue avec ce roi pour détruire l'Empire latin, 489. Envabit tout le midi de la Thrace, et vient assieger Constantinople, 490. Est battu, 491. **Défend** avec opiniatreté la ville de Tzurulum , 494. Fait une treve avec Baudouin et la paix avec Théodore d'Epire, 500. Traite avec le sultan d'Icone, et fait échouer les projets de Laudouin, 501. Pendant l'alues ce de ce dernier, s'empare d'Andrinople et de plusieurs autres villa, 502. Se rend maitre de l'Epire: calme le pape Innocent; assige Tzurulum, 503. Y entre, et rensoe Eudocie à son époux Anseau de Cabieu, 504. Sa mort, 505.

VAUCLER (le seign. de), commandant de Calais, refuse de recevoir le comte de Warwick; sa conduite loyale envers le roi Edouard, XII, 26. Comment il reçoit Phil. de Camines envoyé par le duc de Pour-

gogne, 43.

VAUDEMONT (le comte de), frere du duc de Lorraine, part de Marseille sur les galères du Roi; se presente devant Naples; fait lever le siège de Frézelon; revient à Marseille, XVIII, 25.

VAUDEMONT (le seign. de), onche du duc Charles de Lorraine, epouse mademoiselle de Nemours; fêtes à la cour à l'occasion de ce maris-

ge, XXVII, 273.

Vaudenesse (le seign. de), fran du maréchal de Chabannes, fait prisonnier Barthelemy d'Alviane la bataille d'Agnadel, XIV, 558. (Paneg. du Chev. sans repr.) — Est blessé à mort dans la retraite de l'armée commandée par l'amiral de Bonnivet, XVI, 124. (Mem. de Bayard) - Chargé de la défense de Côme, est obligé de rendre cette place au marquis de Pescaire, XVII, 355. Euvoie défier ce marquis, pour lui avoir manqué de foi dans l'execution de la capitulation, 356. Est tué sur les bords de la Sesia, 450, (Du Bellay.)

VAUDOIS (secte des) : doit son origine à la corruption des mœurs, suite des guerres civiles ; détails sur ilées que tenolent les Vansanches qui s'y commet-I, 8. (*Notice.*) — Procées contre eux, 66 et 83. 1 Du Clercq.) er (Guill. de), seigm. de défend un pas d'armes ijon, IX, 337. it (Ant. de), seign. de éfend un pas d'armes près contre un chevalier de Sa-

339. IMANT (Baillet de), gous S.-Jean-de-Losne Fremgrand avantage sur le bamissai, licutenant du duc urs, XXXVI, 216.

DEMARS (le capit.) est blespe du château de Renti,

ton (le scign, de La) est ame complice du connétaerbon, XVII, 414.

MEAU (le capit.) surprend n de Villemont, XXXI,

(La), enseigne du capiry, est blessé dans une es-🗝 devant Metz, XXXI, XXII, 294.

(Gérard), conseiller du Charolois, accuse le reign. **sevan**t le duc de Bourgo-**57.** Frayeur que lui cause r sa réponse, 88.

i, prevôt de la garnison est puni du dernier supr sa mauvaise conduite, 185 et suiv.

a, médecin de la Reine t conduit à la Bastille; , LI, 183.

в Свяжат (l'abbé de) s'opége de Zara et à ce qu'on atspire grec, 1, 22, 46 (Notippase aux conditions offers députés d'Alexis, 160. Se rés du roi de Hongrie avec Montfort, 170. (Ville-L)

ION (le colonel) assiege nigner, XXIX, 249.

le seign. de), ambassadeur

du roi de France auprés de l'empersur Charles-Quint, propose à ce prince les moyens de lier une plus étroite amitié entre ces deux souverains, XVIII, 289. Détails sur les négociations entre le Pape et l'Empereur au sujet de Milan, 320 ct suiv. Rend compte au Roi du discours tenu per l'Emperent dans le conclave; mais, sur les instances du Pape, omet plusieurs circonstances graves, 361.

Venance (le pére), gardien des capucins, meurt en priant Dieu; exemple singulier de sa pieté, XLVIII, 256.

VENANT (M. de), maitre des comptes, lègue aux pauvres 4,000

écus, XLVII, 167.

VERCESLAS, empereur d'Allemagne, devenu l'objet de la baine et du mépris des princes de l'Empire, est solennellement déposé; conserve le trône de Bohême; sa vie scandaleuse, VI, 245.

Verdôme (le comte de), commandant à S.-Denis, quitte cette ville pour se rendre à Senlis, VIII, 219.

Vznoôme ( le bâtard de) mêne la Pucelle à Marigny; la veud à Jean de Luxembourg, VIII, 288.

Vendême (le duc de), proche parent du connétable de Bourbon. repousse les ennemis qui se sont avancės vers Paris, XVII, 62. Sa reponse à une députation qui le presse de s'emparer des rênes de l'Etat pendant la captivité du Roi, 79. Est mis par la Régente à la tête dn conseil, 80. Répunse qu'il fait su Roi au nom de la noblesse, 99. (Introd.) — Est envoyé en ambassade auprès de Charles d'Autriche; conclut le mariage de ce prince avec madame Renée, fille de Louis zu, 255. Entre dans Landrecies, qu'il fait raser, 325. S'empare de plusicurs petites places environs de Bethune, et les race malement, 365. Comment il pourvoit à la sûreté des places de la Picardie ; noms s l'île de Corse, et est obli- des seigneurs charges de les garder, 393. Mirce et prend d'assaut le chi-teau de Bailleul-le-Mout, 402. Ra-

vitaille Térouque, 404. Refuse de prendre la régence du royaume après la bataille de Pavie, XVIII, 4. Force les seign. de Nassau et Du Reu à quitter la Picardie, s'avance lui-même dans le pays ennemi, XIX, 76. Meurt à Amiens, 207.

(Du Bellay.)

Vendome (Antoine de Bourbon, duc de), se rend maître de plusieurs places dans le Boulonais, XIX, 377. Ravitaille la place de Térouane, 414. Force la place de Lillers à capituler; y met le feu; rase plusieurs châteaux aux environs de Térouane, 417. Assiège Bapaume, et la force à se rendre, 425. Sur un ordre du Roi revient à Cateau-Cambresis, 426. Défait un parti anglais chargé de ravitailler Montreuil, 544.

Vendôme (J. de Bourbon, comte de), refuse passage aux troupes des princes ligués sur les terres de son

obeissance, XI, 286.

Vendôme (le cardinal de), neveu de Henri iv, est à la tête du tiers-parte; manque de résolution et de fermete, XX, 237. Est appelé à Mantes auprès du Roi, 249. Entame des negociations avec Villeroy et les

ligueurs moderés, 250.

Vendome (César Monsieur, duc de), fils naturel d'Henri IV, est marié avec la fille du duc de Mercœur, et nommé gouverneur de la Bretague, XXXVI, 337. (Cheverny.) — Conseils que lui donne le Roi lorsqu'il part pour son gouvernement de Bretagne, XLVIII, 162. Son mariage se célèbre à Fontainebleau; fêtes magnifiques à cette occasion. 281. Avertit le Roi, le jour de son assassinat, des prédictions sinistres de l'astrologue La Brosse; ce fait est démenti par Pierre Pctit, 447. ( Ném. de L'Estoile. ) — Son mariage avec mademois. de Mercœur, L, 13. Il se sauve du Louvre, où il est gardé depuis la retraite des princes, 238. Se rend à Ancenis, d'où il écrit à la Reine tous les sujets de plainte qu'il a; puis va à Blavet, qu'il fait fortifier, 239. Refuse d'acceder au traité de Sie.-Me-

nehould; pourquoi, 248. Demande un nouveau traite pour lui, 251. A la nouvelle du départ du Roi pour la Bretagne, il mande qu'il a rems Blavet entre les mains du marquis de Cœuvres, 252. Accepte le traite de Ste.-Menchould, 254. Sa condui te équivoque en Bretague, 330. Sommation qui lui est futte par un leraut de poser les armes et de veux auprés du Roi, 331. Sort de Paris pour éviter d'être arrêté; se reure a Soissons, 353. Prend Vendôae sur les protestaus, 522.Est arrête : Blois avec son frère, LI, 12. (For-

tenay-Mareuil.)

Vendôme (Alex. de), fils naturel de Henri IV, est fait chevaler de Malte dans l'église du Temple. XLVII, 423. Est renvoyé de la cour; regrets du Roi, qui lui doune me montre, XLIX, 219. (L'Estoile. -Il reçoit deux bonnes abbayes pour rester au service du Roi, et s'en;age ensuite dans le parti de la Reme mere, L, 467. N'ose entrer de force dans la ville de Caen, depuis qu'il a découvert les intentions des habitans, 471. Est repousse de tous côtés à Pontliève par les troupes du Roi, 475. Projette d'assassiner le cardinal de Richelieu ; pourquoi ; comment ce projet échoue, LI, 7. Li arrête à Blois avec son frère; nuur de chagrin à Vincennes, 12. (Fontenay-Mareuil.)

Vénerie du roi de France. Verles Mém. de Fleurange, XVI. 158.

Venise (le sénat de), en apprenant le traité de Cambray, cassie de détacher de la ligue les princes qui l'ont formée, XV, 81. Réponse 🗖 doge au héraut du roi de France qui vient lui déclarer la guerre; k sénat ordonne aux Français qui 🗠 bitent les Etals vénities de rester dans leurs domiciles, et de continuer à exercer leurs professions, 83. Après la perte de la bataille d'Agradel, envoie ordre aux gouverneurs de terre ferme de relever leurs #jets du serment de fidélité, et de les autoriser à se soumettre aux Francais, 85. Lève une armée en AlbaTabl. du regn. de Louis algre les ambassadeurs de Savoie et du Pape, il Henri iv pour roi de LVI, 20. Renouvelle et reaux decrets concernant stiques reguliers, monastiques reguliers, monastiques ct heux pieux, 8. Excommunication du e le senat, 526. Reponse u bref qui la fulmine, 8. (L'Estode.)

ege de Bressieres, V, 106. oun de seign. de) est fait a la bataille de Crevant, ist tue au combat de Ver-

(Claude de Saulx, seign. 1. de Nevers à reprendre mmande en Bourgogne, les grandes villes, sa mort e, XXV, 156; XXXV,

TH (lord), gouverneur de itule avec le duc de Guii remise de cette place, 17 et 191.

ges donnes par les Aule la reddition de Caen.

(Ch. de) abandonne son Renier de Fritht à Philipi pris par les Grees, hyre 1, et à la tête tranchée,

r. procureur du Roi a la des, est emprisonne pour e avec l'armée du Roi, a.

), gouvern, de la Frise i d'Espagne, assuge Otpays de l'aentes, et le reposition, se ren l'maître rs forts; assiege Covoerl, 3).

te comte de l'est blesse omnier d'ins une embus-XV, 405

, premier presid da par-Foulouse, est nomme pre-L du parlement de Paris, 6. Sommes que lui coûte cette charge, 190. Sa généalogies 192. Prête serment à la cour, 193-Ses discours de reception, 194. Sa mercuriale contre la corruption de la justice et police de Paris, 195. Accueil qu'il fait à la Sorbonne et aux ministres protestans, 196. Ses projets de reforme, 197. Sa reponse au lieutenant civil à l'occasion des registres de la police qu'il lui a fait demander, 198. Réprimande le predicateur Gontier, 199. (Mém. de L'Estoile.) — Remplace le premier presid. de Harlay, L, 146. (Fontenay-Mareud.)

Vère (le seign. de La), command. des Hollandais, bat et met en deroute près du village d'Eluersèle les Gantois revoltes, X, 108.

VERGIRIE (La), capit., est pendu et mis en quartiers pour avoir dit qu'il falloit, dans la querelle des cohers et des Italiens, se ranger du côté des premiers et couper la goige aux autres, XIV, 119.

Vincy (Guill, de) essaie d'entrer dans Airas; est fait prisonnier, et toute sa troupe defaite, XII, 273. Est enferme, et prête enfin serment de fidelite au Roi, 274.

VERMANDET, fils du lieuten general de Limoges, est decapite à Paris pour cause d'inceste avec sa sœir, XLV, 298.

Vinne Jacq), maire de Dijon, attache d'abord a la Ligue, a la tête trauchec par ordre du duc de Mayenne pour avoir entrepris de remettre la ville sous l'obeissance du Roi, XIII, 3-1.

Vinvium (le marq. de), bls naturel de Henri iv et de la marquise de Verneud, est nomme a l'evéche de Metz, XIVIII, 88

Vinvita, la marq. de l'oye: lat. Antaques 'modem. d'

Vits Et de , senech d'ac Benerale, est seul d'avis avec le rei Charles vin d'entreprendre le veva ge d'Italie, entraine dans sen equation le general Brissonnet, NIII, i d'en de Commer — I state duc de Nole, et nomme muistre des humances du royaume de Naples, NIV,

232. (Tabl. du règne de Ch. riii.) VERSIGNY, maître des requêtes, frappe rudement la femme du capit. Olivier, grand ligueur; pourquoi; suite de cette affaire, XLVII, 63.

Versonis, avocat au parlement, parlant aux Etats de Blois pour le tiers-Etat, demande que le Roi ne permette d'autre religion que la catholique; il offre au nom de son ordre corps et biens pour sa défense; vers faits sur sa harangue longue et ennuyeuse, XLV, 147. Meurt de douleur en apprenant la mort des Guise, 379.

VERVINS (le seign. de), command. de la place de Boulogne, la rend au roi d'Angleterre par capitulation, XIX, 553. A la tête tranchée à cause de cette capitulation, 554.

VERVINS, ville où se tiennent les conférences pour la paix entre la France et l'Espagne en 1598; noms des plénipotentiaires des deux puissances; le légat du Pape en France y assiste comme médiateur, XXXVI, 341. La paix y est conclue; à quelles conditions, 343.

Vesus, sénéchal, et gouvern. de Quercy, est blessé au siège de Cahors, et se retire à Gourden, XLV,

VETUS, prevôt, essaie de se saisir d'une des portes de Boulogne pour la Ligue; est fait prisonnier dans cette ville, XLV, 418.

VEYDA (Christ.), laissé pour gouverneur dans la ville de Tota, se voyant assiègé par les Turcs, fait jouer une mine qui le fait sauter lui et plus de 1500 Turcs, XLIII, 447.

VIALAR, prieur de Ste.-Marie-du-Bu, publie un livre intitule le Chemin à l'athéisme fray é par les hérétiques de ce siècle, XIVIII, 329.

VIALARD, présid du parlement de Rouen, est envoyé à Caen avec le conseiller Poisle pour instruire le procès du comte de Montgommery, XIV, 93.

Vic (le colonel Domin. de), blessé à la jambe, ne recouvre la santé et les forces qu'en se la faisant couper, d'après les conseils de J. A. de

Thou, XXXVII, 411. (J. A. & Thou.) — Il défend S.-Denis contre le cheval. d'Aumale, XL, 169. Défead la ville de Cambray contre le comte de Fuentes, XLIII, 96. (Men. de Cay et.) - Charge la troupe du cheval. d'Aumale dans S.-Denis et la repou-se de la ville, XLVI, 118. Reçoit des députés napolitains, avec lesquels il a un entretien curieux sur les habitans de Paris, 160. Fait caterrer sans pompe ni convui, dans une petite eglise, le corps du cheralier d'Aumale, 163. Ouvre toutes les portes aux habitans de S.-Denis pendant la trève; leur fait dire que k Roi va se faire catholique, 300. Boa mot à un laquais qui va à Paris, 587. Est nommé gouverneur d'Amiens. XLVII, 215. Demande et obtient la dernière chemise du Roi après son assassinat, XLIX, 74. Sa mort, 120. (L'Estoile.)

Vic (Meric de), conseiller d'Eut, est fait garde des sceaux, L, 527.

VICOMTES (édit des), rendu en faveur de Marguerite de Valois, première femme de Henri IV; extrait des registres du parlement de Bouen relatif à cet édit, XLIX, 434.

Videville et d'Onsé (les présid.) sorient de Paris pour aller traiter avec ceux du Roi du commerce et labourage, XLVI, 345.

Vidossein (le sieur de), gouvern de Calais, laisse prendre cette place par le cardinal Albert d'Autriche, et se retire dans le château, XLIII, 26.). Est tué lors de la prise de ce château, 262.

Vidost, porte-enseigne de la compagnie du seign. de Ferrant, accompagne le jeune Fleurange allast à la cour du roi de France, XVI, 149.

Vieilleville (Franç. de Scepeaux, maréchal de), à 27 ans est chargé par François i de s'emparer d'Avignon; sa modestie et sa loyseté, XX, 9 Sauve l'honneur de quatre demoiselles qui implorent son secours; sa franchise et son affabilite le font réussir dans des négociations importantes; cherche à calmer les fureurs des factions, 10. Ses paroles s au après la bataille de S.es Memoires, redigés par taire, forment un contraste vec ceux de Moutluc et de i, ii. Il opine, daus le conoi teun pour delibérer sur sitions des princes d'Alleour que la guerre soit deffre sa vaisselle pour les 'expédition, et engage les gneurs a en faire autant, : dans un nouveau conseil les trois evéches de Metz, erdun, conquis par le Roi, pas administres en son Est chargé du gouvernea ville de Metz; sa modéi justice et sa prudence admini-tration, 57. Punit t des capitaines coupables 📦 envers des jeunes fem**demoiselles , et m**éme des ; reud celles-ci à leurs ntie l'echevinage aux plus irgeois de la ville, 58. Sa genereuse à l'hôtel-de ville lendemain de la hatailux rend le calme a cette 11. (Introd. — Il est plaenfant d'houncur dans de Louise de Savoie; tue d'hôtel de la princesse; sous lautrec en Italie, Fait prisonnier le prince r, l'attiche au scryce de **est** place par le Roi auon second bls, sempare , 4. Preserve le comte à la bataille de Ceris dche le pillage d'une mal**eaux**, et sauve I bouneur demoiselles, 5 Exemple resement પૂત્ર તે તે onne ; est is le conseil de Henri ir, e de s'emparer de Metz, erdun, offre de sacrifier pour faire la guerre, 5 commandement de Metz., grade de marechal de vele l'armée imperiale, Pont-a Magsson, 8. Acouverbement de Meix; y la domination francaise; tons les complots, fait

assieger Thionville, 9. Contribue à la prise de cette ville; a la plus grande part au truité de Cateau-Cambresis, 10. Essaie inutilement de detourner le Roi d'aller au parlement faire arrêter des conscillers soupçonnés d'héresie, 11. Fait loyalement la guerre aux protestans; sa conduite sage et moderée; contribue à sauver le prince de Conde et le roi de Navarre, 12. Est envoye ambassideur à Vienne; succès de sou ambassade; est fait marechal de France; est charge de defendre Rouen, 13. Blesse Villebon en duel; est assiègé dans l'abbaye de Saint-Ouen, est souproune à tort de favortser les protestans, 14. Propose aux deux partis de se reunir pour reprendre le Havre sur les Anglais, 15 Refuse l'épec de connetable; delend Poitiers; assiege et prend S.-Jeau- l'Angély , 16. Est visite par le Rot a son château de Duretal; meurt empoisonne; en quoi il parut semblable à Bayard, 17. 'Notice.)

Noblesse de Vicilleville; dans quel lteu est le château de ce nom , 21. Le jeune de Vicilieville est nourri comme enfant d honneur chez mad. Louise de Savoie, 23. Tue le premier maitre d'hôtel de cette prince-se, qui lui a donne un soufflet; va trouver son pere a Duretal, puis M. de Lautrec à Chamberv, 👍 Eutre dius Pavie par la breche, 25. Empéche que cette ville soit reduite en cendres, 26. Est fait prisonnier sor mer; refuse la proposition que lui fait le seign, de Monaco, 27. Ne veut point abandonner son compagnon d'infortane, nomme Cornillon, est mis en liberte avec lui, as Reat de M. de Lautrec deux beaucoursiers des haras de l'Empereur, 19 A la tête des volontaires, charge 3. ojchevaux da prince d'Orange, et les defait, 30. Pait prisonnier le fils du seign, de M. naco, et le renvoie saus rancon, 32 Sauve le prince de Melphe, le fait prisonmer, et l'at tiche au service de France, la Commande la galère du conte l'hilippiu, 35 Defet dans un combat naval

don Hugues de Moncade, qui est tué; sait prisonniers le marquis Du Guast et autres seigneurs, 37. Est ensuite fait prisonnier lui-meme par le capitaine Horacio de Earletta, qu'il décide à quitter le service de l'Empereur, 39. Comment il rejoint avec lui la flotte française, 40. Livre un nouveau combat naval, et se rend maltre d'Alphonse Carraciolo et de la galère qu'il monte, 42. Accueil honorable que lui fait M. de Lautrec, 43. Voyant l'oisiveté de l'armée devant Naples, il demande et obtient son congé avec beaucoup de peine, 45. Arrive à la cour; présente au Roi les lettres dont M. de Lautrec l'a charge, 47. Est demande par le Dauphin, et donné à M. le duc d'Orleans, qui le fait gentilhomme de sa chambre, 48. Est envoyé pour se rendre maître d'Avignon, 50. Comment il y parvient, 51. Fait régner l'ordre dans la ville, 5a. Complimens qu'il recoit d'Anne de Montmorency, 53. Rapport que fait en présence de ces deux seigneurs un espion envoyé par le Roi dans l'armée de l'Empereur, 55. La Vicilleville retourne auprès du Roi à Tournon; comment il est accueilli, 57. Le Roi le fait chevalier, 58. Il est envoyé en Piémont pour en examiner la situation, 60. Ses entretiens avec le marechal Montejan, 61. Vient faire son rapport au Roi, qui en est très-satisfait, 63. Se marie avec la fille du sieur Latour de Meinnes, 65. M. de Châteaubriant le prie d'accepter la lieutenance de sa compagnie de 50 hommes d'armes, qu'il rend celebre dans les entreprises militaires où il la conduit, **6**6. Généreux refus qu'il fait au Roi de la charge de capitaine de cette compaguie à la mort de M. de Chàteaubriant, 68. Comment il parvient par son adresse à marter le prince de La Roche-sur-Yon à la veuve du marechal de Montejan, 79 et suiv. Le comie d'Enghien, son parent, concoit pour lui un grand attachement à cause de ses qualites et de ses exploits, 101. Comment Vieilleville est substitue **au sieur** de l'a Châ-

teigneraye pour accompagner M. k comte d'Eughien en Provence, 105. Son avis sur une entreprise propusée à ce prince coutre le château de Nice, 112. Il obtient de lui qu'il m voir M. de Grignan, auteur de cette proposition, et qu'il lui pardonners le mauvais succès de l'entreprise, 117. Se rend auprès de M. le comte à Carignan, 127. Conseil salutaire qu'il lui do**nne a**u moment de la bataille de Cerisolles, 130, Il l'arrête dans la poursuite des fuyards, 13j. Est appelé suprès de François : a son lit de mort, 141. A l'avenement de Henri ii **est envoyé en ambassa**de en Angieterre, 149. Ses reponses a duc de Sommerset dans le couseil du roi Edouard, 150. Il dine à la table du Roi, entre ce prince et le duc de Sommerset; de l'usage de servir les rois d'Angleterre à genous, 154. Digression sur les mariages de Henri viii, 156, et sur le gouvernement d'Angleterre à cette époque, 159. Fêtes données par les Anglais à M. de Vieilleville, 161. Il retourne en France, 163. Reçoit la visite du seigneur de S.-André, ani se plaint à lui que la duchesse de Valentinos veut lui ravir le baton de marechal qui lui est promis, 167. Conseils que lui donne M. de Vicilleville, 171. Celui-ci arrive à la cour; comment il y e-t reçu par tous les seigneur, 174. Son cutrevue avec le Roi elle connétable, 176. Il demande au **Es**t le bâton de maréchal pour M. de S.-André, 177. Moyen adroit qu'il emploie pour obtenir du connétable sa démission de maréchal de France, 179. Il reçoit du Roi l'abbaye de S -Thierry de Reims, 188, qu'il remet à son frère utérin; sa génerosité en cette occasion, 189. Motifs de consolation qu'il offre au Roi sat la mort de François 1, du Dauphia et du duc d'Orlènns, 193. Anecdote concernant ce dernier prince, 194. Il assiste au duci de Jarnac et de La Châteigneraye, 199. Refuse le commandement de 50 lances da merechal Du Biez, 211. Accepte la licutenance du marechal de S.-Andre.

212. Mécontentement de quelques seigneurs à cette occasion, 218. Il donne tous ses soins pour mettre cette compaguic en bon état, 220. En fait la revue, 224. La rend une des meilleures compagnies d'ordonnances, 227. Discute devant le Roi la préséance des quatre barous, otages de la sainte ampoule pendant le sacre du Roi, 233. Preud congé de S. M., 238. Accepte le projet de mariage que lui propose son frère entre le fils de M. de L'Espinay et sa fille, mademoiselle de Scépeaux. 240. Se rend chez M. de L'Espinay, ou le mariage est arrêté, 243. Qualités de mademoiselle de Scépeaux, 2 i6. M. de Vicilleville se rend à la cour, 217. Présente son geudre au Roi, qui le fait gentilliomme de sa chambre, 248. Est chargé de terminer un differend survenu à Chambery entre M. le duc de Vendône et M. d'Aumale, 250. Houneurs qu'il recoit a l'urin de la part du prince de Melphe, gouverneur du Piensont, 257. Il accompagne M. d'Aumale cu Guyenue, 265. \n generosite envers un maire de village des environs de Bordeaux, 268. Sa conduite non moins générouse envers M. Valvyn, conseiller au parlement de Bordraux, et les dancs de sa famille ; comment if les preserve d'outrages, 270. Fatt punir des gendarmes qui ont maltratte un cure, 176 Pounc a diner sous une rance a Mille connetable et à M. d'Aumile; recoit d'eux des cloges très-flatteurs sor la tenue de 😘 compagnie, 28o. Il la mene a Samber; accueil qui lui est fact per tous les habitans ; comment il amene tousles esprits et gagne tous les cœurs, 287 A sou depart il emporte tous les regrets, 288. Va voir M et mad, de La Roche-sur-Yon, ugo læur doune des consids salutaires sur l'éducation de leur enfant, 201. Les moite au mariage de sa fille, 2021 Details sur de mariage, 2028. It reste la donation qu'on la offee de la contraction des biens des n-urres et latheriens condamnes en diverses provinces, 300. Vient

faire au Roi son rapport sur l'état où il a trouvé l'armée destinée à agir contre Boulogne, 307. Lui apprend que le bàt**ard de** La Mirandole a passé du côte des Anglais, 308. Refuse d'aller à Boulogne traiter de la paix avec l'Augirterre, 321. Désapprouve les conditions de cette paix, 325. Comment il est accueilli et fêté à Angers, 327. Reçoit le Roi et 🗛 cour à son château de Duretal; maguilicence de sa réception, 328. Il est envoyé à Saumur au devant des ambassadeurs d'Angleterre, 332. Accompague le maréchal de S - Andre dans son ambassade à Loudres, 334. Superbes presens qu'il recoit, lui et son geudre de L'Espinay, des seign. Dudlay, 346. Son entretien avec le comte de Nassau, 353, et avec le prince d'Orange son fils, 359. Est fait conseiller du Roi en son conseil prive; details à ce sujet, 362. Donne un avis contraire à celui du connetable dans le conseil du Roi, sur les propositions faites par les anibassad urs des princes d'Allemagne, 376. Il offre toute sa vaisselle pour subvenir aux frais de la guerre, 380. Conseille au Roi de prendre sous 🛰 protection immediate les villes de Mctz, Stra-bourg, Toul, Verdon, et autres villes sur le Rhiu, 383, Propose de renvover l'amb saadeur de l'Emperear, et de rappeler celui du Roi , Sgr. Donne ar hommes d'armes de sa e impagnie , lesquels devienuent lieuteuaus de compagnies nouvelles, 391. Est nomme commundant de la cornette du Roi, 395-Retuse le gouvernement de Metz; ses motifs, jubi Detourne le Roi d'entres dans Strashourg, comme le lui a conseille le connetable, 419. Est envoye a Spire, et introduit dans la chimbre a speriale, (25 Harangue) qu'il y prononce, p.8. Revent la mosto des presensensoves a l'armoe francime par le chambre de Spire, i i Sa prev gamer pour assure la retrage du corps d'armée qu'il comman le sons l'autorité de M. d'Aumale, iii Delivre in demonsciles de Rodemach enlevees par in soldats.

38

447. Conseille au Roi de faire le siége de Damvilliers, 450. Délivre M. de Nemours et lui sauve la vie, 455. Est sait maréchal de camp, 460, et chargé par le Roi d'aller soumettre le château de Hunes, qui se rend, 463. Il y fait l'inventaire de toutes les richesses qui y sont renfermées, 465. Les remet à madame la maréchale de La Marche, suivant l'ordre du Roi; son désinteressement en cette occasion, 466. Sa seconde fille est mise sur l'état des silles de la Reine; riche présent qu'elle reçoit de la marcchale de La Marche, 468. Fait pendre 6 soldats français qui ont éventré 16 corps morts de Bourguignons pour en tirer de l'or, 470. Vient à Vervins, où le Roi fait luimême la revue de sa compagnie, XXVII, 2. Reçoit de la part de M. de Nemours un très-beau cheval d'Espagne, 4. Retourne à Ducetai; fêtes à l'occasion de ce retour, 5. Est rappelé à la cour, 6. Reçoit dans le même temps une lettre du marechal de S.-André, qui le prie de venir le joindre à Verdun, 7. Estaverti secrètement que le maréchal lui a soustrait la charge dont le Rut vouloit l'honorer, 10. Se rend auprès du Roi, 11. Est envoyé à Verdun pour assister M. le maréchal de S.-André, 13. Fait mettre à la disposition de mess. de Guise, de Nevers et de S.-André toutes les finances des généralités de Champagne, Picardie et Bourgogne, 14. Comment il est reçu par le maréchal de S.-André, 16. Fait travailler aux fortifications de la ville, 18. Se met à la tête d'un détachement de la garnison; surprend 200 Bourguignous, 24. Enlève un convoi de vivres aux Imperiaux, 26. Pendaut son sejour à Malatour, fait sur les ennemis plusieurs prises et charges, et gagne les Lorrains par ses largesses, 30. Force le château de Conflans à capituler, 32. Surprend la ville d'Etain; fait pendre le neveu du bailli, 34. Charge et defait un corps d'Allemands, 35. Force le village de Rongerieules, 38. Revient à Verdun, où il voit dans l'église de Notre-Dame tous les drapeaux qu'il a pris sur l'ennemi et envoyés au maréchal, &1. Recoit ordre du Roi d'aller à Toul seconder M. de Nevers, 42. Arrive dans cette ville; accueil qu'il y reçoit, 43. Envoie à Pont-à-Monusson un espion qui trompe les ennemis, 44. Dresse une embuscade dans laquelle il fait tomber la garnison de Pont-à-Mousson, 46. Par quel stratagème il se rend maltre de cette ville, 53. Y reçoit M. de Nevers, qui ini passe a cou son collier de l'ordre, 61. Esvoie au Roi des dépêches sur ce qui vient de se passer, Go. Enlève un grand convoi qui se rendoitas camp de l'Empereur, 64. Se retire à Corney, 65. Enlève un autre convoi, 68. Apprend d'un prisonnier quelle est la colère de l'Empereur contre lui, et les menaces qu'il fat de se venger des pertes qu'il éprosve, 70. Se décide à **attendre à C**orncy un gros d'ennemis qui vent le surprendre, 72. Sur un nouvel acu retourne à Pont-à-Mousson, 74. Est instruit de la marche infractseuse des eunemis, 79. Chasse de se troupe des soldats qui jouent aux des avec des prisonniers ufricains, 83. Reçoit la nouvelle de la refraite de l'Empereur de devant Metz, 84. Fait chanter un Te Deum en signe de victoire. 88. Arrête M. de Nevers, qui veut aller trouver M. de Guise à Metz. 90. Part avec lui quelques jours plu tard pour se rendre en cette ville, 92. Comment il est reçu par M. de Guise, 93. Détourne ce duc du projet d'attaquer le marquis Albert de Brandchourg dans sa retraite, 95. Propose de faire canonner son camp. 97. Détourne le maréchal de Saint-André d'accepter la charge d'emral, 104. Revient à Duretal, où à reçoit une lettre sans signature qui le prévient que le Roi l'a numme lieutenant de Bretagne, 110. Lettre du Roi touchant cette nomination. 112. Réponse de M. de Vieilleville. 113. Le Roi le nomme gouverneur de Metz, 120. Détails sur sa réception dans cette ville, 132. Etat où il

la trouve, 126. Noms des capitaines de la garnison, 130. Sa fermeté a maintenir le bon ordre, 131. Traits de sévérité euvers des coupables, 133. Comment il fait rendre à plusieurs habitans les femmes et filles qu'on leura enlevées, 137. Vingt-deux religieuses de Lorraine rentrent dans **leurs couvens, 141. M.** de Vicilleville nomme de sa propreautorité un maltre écheviu de Metz, et détruit un ancien privilège de sept races de gentilshommes, 143. Exempte du logement des gens de guerre les chanoines, plus de 60 maisons bourgeoises, et toutes les veuves, 148. Punit quelques habitans qui dresseut des mémotres pleins de caloinnies contre lui pour les adresser à la chambre impériale de Spire, 149. Comment il purge la campagne des coureurs, voleurs et maraudeurs , 151. Avantages continucis qu'il remporte sur le comte de Mansfeld, qui, sous prétexte de maladie, se démet de sa charge, 153. Il culève à l'évêque de Metz le privilège de faire buttre monnoie, et fait briser tous les tustrumens qui servoieut à ce métier, 155. Comment il obtient une compagnic de 50 hommes d'armes pour lui, et une compagniede chevau-legers pour Made L'Espiusy son gendre, 158. Madame de Vieilleville sa fille, et M. de L'Espinay, viennent à Metz; magnifique réception qui leur est faite par toute la ville et par la garnison, 162. M. de Vieilleville forme sa compagnie d'hommes d'armes, 169. Envoie plusieurs partis dans le duché de Luxeurbourg; refuse d'accorder une treve au comte de Mesgue, 171. Remporte une victoire complète sur les troupes de la garmison de Thionville; details our cette affaire, 172. Recort l'ordre de S.-Michel, 180. Refuse de le prendre des mains de M. de Nevers, 184. Fait punit du dernier supplier le sergent-major et le prevot de Metz, 189. Fait vendre leurs membles et leurs armes au profit des pauvies necessiteux, 201; et remettre en liberté des marchands de la ville injustement retenus prison-

niers, 202. Comment il découvre une conjuration tramée par le gardien des Observantins pour livrer Metz au comte de Meague, 203. Arrête le gardien, 208. Défait les troupes du comte de Mesgue, et le force a rentrer dans Thionville, 215. Punition de soldats ennemis qui se sont caches sous l'habit religieux dans le couvent des observantius, 223. Noms des principaux seigneurs des Pays-Bas et de la Franche-Comté qui ont disparu dans la défaite du comte de Mergue, 224. Le gardieu des Observantins et ses moines sont mis en prison, 226. M. de Vieilleville envoie au Roi demander permission d'aller à la cour; motifs de cette demande, 227. M. de Vaudemont lui demande se seconde fille en meriage pour le fils du grand sénéchal de Lorraine, 230. Comment il reçoit M. de La Chapelle-Biron, envoyé pour gouverner Metz en son absence, 241. Arrive à la cour, 245. Recoit des mains mêmes du Roi le colher de l'ordre, 246. Réponden plein conseil aux plantes du cardinal de Lenoncourt, fattes par le cardinal de Lorraine, 247. Sort victorieux de cette affaire, 254. Decouvre au comte de Sault le dessein qu'it a de lut donner sa seconde lille en mariage, 261. Madame Chiude de France traverse ce mariage en favorisant le fils du coute de Dailly, 263. Le Roi appuie le dessein de madame Claude, 270. Mademoiselle de Vicilleville est fiancee au lils du comte de Duilly, 273. Le Roi court la bague au mariage des deux fiances, 275. M. de Vicilleville propose su Roi de construire une citadelle à Metz, 276 H retourne dans cette ville avec une grosse somme d'argent pour travailler a cette construction, que le Roi a approuvee, 279. Fast commencer les travaux , 281. Soupe ane qu'il existe un nouveau projet de livrer la ville a l'ennemi, 284. (comment il decouvre la conjuration, 286. Moyen qu'il emploie pour attirer le conite de Mesgue dans une embuscade, 289. l'ourquoi son dessein

échoue, 298. Il fait punir quelquesuns des conjurés, 301. Tombe malade, 304. Envoie demander au Roi pour lieutenant son gendre de L'Espmay, 307. Retourne à Duretal, où sa santé se rétablit, 3:4. Revieut à Metz, fait punir trois capitaines légionnaires coupables de sédition, 321. Fait charger 120 soldats réunis qui redemandoient leurs capitaines, et étrangler ceux qui échappent aux coups, 324. Fait courir après les lieutenans des capitaines légionnaires, lesquels sont taillés en pièces avec les soldats qu'ils ont déhauchés, 326. Se réconcilie avec les légionnaires, et leur pardonne leurs fautes, 328. Tue un légionnaire qu'il trouve dormant en sentinelle, 330. Forme le projet d'assièger Thionville; mesures qu'il prend pour l'exécuter, 331. Envoie Carloix faire part au Roi de son projet, 335. Le Roi l'approuve; nomme M. de Vieilleville lieutenant général à Metz, et de l'armée qui est dans les environs, 340. Thionville est investi; nombre des troupes réunies sous les ordres de M. de Vieilleville, 344. Celui-ci reçoit une lettre de M. le duc de Guise, qui lui annonce qu'il veut prendre part au siège, 347. Il envoie au devant de lui son gendre M. de L'Espinay, 349. Comment il le reçoit lui-même ; son avis sur la manière d'attaquer la place, 351. Cet avis est rejeté dans un conseil par le maréchal Strozzi, qui fait approuver le sien, 353. Inutile attaque de la ville, 355. M. de Vieilleville change les dispositions faites, 359. Livre un nouvel assaut, 360. Entre dans la place, et force le gouverneur Carrebbe à capituler. 363. Conseille au duc de Guise de la raser, 367. Propose M. de Vadancourt pour y commander; conduit M. de Guise à Metz, où il traite pendant quatre jours les chefs de l'armee, 368. Congadie les troupes allemandes, et distribue des médailles d'or à leurs capitaines, 371. Rentre dans Mctz, où il fait chanter un Te Deum, 373. Ses liberalités envers les soldats de la garnison et les autres troupes qui l'ont suivi au sié-

ge de Thionville, 375. Il envoie au Roi, à Amiens, douze compagnies de légionnaires, sa compagnie et celle de M. de L'Espinay, 376. Emplose un moine adroit et éloquent pour faire des ouvertures de paix entre le roi d'Espagne et le roi de France, 377. Son éloge fuit dans le conseil du Roi, 382. Il est appelé auprès de S. M., 385; et logé dans le châtem de Villers-Cotterets, 386. Son estretien avec le Roi, 387. Il reçoit le brevet de maréchal de France, 300. Assiste comme plénipotentiaire aux conférences tenues pour la paix à Cateau-Cambresis; revient supris du Roi lui apporter la nouvelle de la conclusion du traité, 394. Nuevel entretien avec S. M., dans lequel il lui fait part des motifs qui fost porté à faire l'ouverture de la paix, 395. Remplit l'office de premiergestilhomme de la chambre; reçoit de Roi un présent de 10,000 écus, et pour M. d'Espinay son gendre, et M. de Thevalle son neveu, 4,000 écus, 397. Vient avec le Roi à Paris; fait devant la cour du parlement et la chambre des comptes le récit des négociations pour la paix, 399. Va au devant du duc d'Albe, qu'il accompagne au Louvre, 400. Essaie de détourner le Roi d'aller au parkment faire arrêter des conseillen qui professent la nouvelle doctrine de Luther, 402. Se distingue aux tournois célébrés à l'occasion des noces du roi d'Espagne avec madame Elisabeth de France, 406. Desapprouve les conditions de la paix faite avec la Savoie, 407. Explique au Roi les raisons qui les lai font condamner, 409. Il met au Roi l'armet en tête au moment où il entre en joute au tournoi; ses pressentimens sur la mort de Henri n., 4:3. Il vest en vain le détourner de faire une autre course, 414. Ne quitte pas son lit depuis qu'il est blessé, 416. Sa douleur de la mort du Roi, 418. Est fait chevalier d'honneur de la reine Catherine de Médicis, 420. Charge par le Roi d'aller parler aux conjures d'Amboise réunis à Noyzé, il refuse

cette commission, 422. Est envoyé à Orléans pour arrêter les autres conjurés sur leur passage, 428. Comment il est reçu dans la ville, 430; et défait près de Jargeau une troupe de rebelles, 431. Il rend la liberté au capitaine Sabrevet et autres, 433. Retourne à la cour, 436. Reçoit de grandes marques de conteniement du Roi et de mess. de Guise, 437. Est envoye à Rouen en qualité de lieutenant général, pour apaiser une sédition, 440. Manière adroite et sage Qu'il emploie pour en veuir à bout, 444. Il fait punir les séditieux, 446. Son discours ferme aux députés de la ville de Dieppe, 448. Il leur ordonne d'abattre le théatre qu'ont băti les protestans, 449. Se rend à Dirppe; force les habitans à la démolition de cet édifice, 452. Rétablit le calme dans la ville, 453. Retourne à Orléans, où il est reçu avec de grands honneurs par M. de Guise, et avec de grandes marques de contentement par le Roi, 454. Ses répones à S. M. sur l'emprisonne ment du prince de Condé, 455. Il veut retourner à Metz; mais la Reine mère le fait retenir à la cour, 458. Par son conseil, la Reine mère, à la mort de François II, donue la lieutenance générale du royaume au roi de Navarre, 460. Il obtient la permi cion de retourner à Metz, 362. Comment il y est accueilli, 463. Est choisi par la Reine mère pour ambassadeur à la cour de l'Empereur, 465. Gracieux accueil que lui Font l'électeur pelatin, 469, le duc de Wurtemberg, 470, et les ducs Frederio et Guillaume de Saxe, 471. Pait payer à ces derniers 4,000 ecus de pension de la part du Roi, XXVIII, 2. Envoie au landgrave de Hesse des lettres du Roi et de la Reine, et une pension, 3. Reçoit à Ingulstadt un memoire du duc Auguste de Saxe, qui refuse de le voir. 4. Arrive à Vienne, 5. Sa réception par l'Empereur, 6. Conseil qu'il lui donne au sujet des Turcs, 12; et au sujet du duc Auguste de Saxe, 16. Il viute les arsenaux de l'Empereur,

17. Propose de marier la nièce de l'Empereur au roi de France, 19. Reçuit de ce prince l'excuse verbale à la plainte qu'a faite la cour de France de ce que l'Empereur n'entretient point d'ambassadeur auprès d'elle, 25. Prend congé de l'Empereur, qui lui fait présent d'un coche, 28; et de l'archiduchesse Elisabeth, qui lui donne un beau diamant, 30. Reçoit de riches présens de l'archiduc Ferdinand, 31. Visite l'archevêque de Mayence, 32. Passe à Trèves, où il est honorablement accueilli par l'archevêque électeur, 36. Arrive à Metz, 40, où il reçoit une lettre de la Reine mère qui l'appelle à la cour, 41. Se rend à Foutainebleau, où il entretient Leurs Majestés de sa mission, 42. Fait part du projet de mariage qu'il a conçu entre le Roi et l'archiduchesse Elisabeth, 43. Recoit du Roi de grands témoignages de satisfaction; est envoyé en ambassade à Londres, 44. Debarque à Douvres, 47. Est introduit auprès de la reine d'Angleterre, de laquelle il obtient une audience particulière, 48. Son discours à la Reine ; il la fait changer de résolution, 49. Lettre de Pereunot de Chartonuay, qui dement le succès de l'ambassade de M. de Vicilleville, 53. Il repame en France, 51. Joie que cause au Roi et à la Reine mère le succès de son ambassade, 55. Il reçoit l'ordre de rester à la cour; sa lettre à l'ambassadeur de France près de l'Empercur sur l'état des affaires, 56. Fait une sortie aur les reitres qui sont devant Paris, les taille en pièces, et force le prince de Conde à se retirer à Longjumeau, 60. Rassure les Parisieus et la cour sur les suites de la bataille de Dreux, offrant sa tête și elle n'est. pas gagnée par le parti du Roi, 67. Il refuse la charge de maréchal de France, vacante par la mort de M. de S.-Andre, et déchire les brevets qu'il possède depuis long-temps de cette charge, 76. Résiste aux instances que lui fait à ce sujet le prince de La Roche sur-You, 78. La Roi et la

Reme mère viennent le trouver chez lui, et lui font accepter la charge, 80. Il dine avec le Roi, et prête serment de sidélité en qualité de maréchal de France, 81. Est euvoyé à Rouen, 93. Y fait son entrée, 96. Se rend au parlement, où il annonce l'objet de sa mission, 97. Ordre qu'il établit dans la ville, 98. Le parlement remercie très-humblement le Roi de leur avoir envoyé M. le maréchal, 99. Il empêche qu'on ne se réjouisse dans la ville de l'éloiguement de l'amiral Coligny, 101. Comment il excite la vigilance de M. de Villebon, gouverneur du château, 102. Forme une entreprise sur Tancarville, dont il se reud maître, 103. Sa lettre à Catherine de Médicis sur cette entreprise, 104. Il confie aux habitans de Tancarville le soin de se garder cuxmêmes, 106. Revient inopinément à Rouen pour eviter les honneurs que les habitans de cette ville vouloient lui rendre à son retour, 107. Origine de la querelle de M. de Villebon avec le marcchal, 108. Reproches faits par ce dernier à un magistrat qui veut justifier M. de Villebon, 110. Querelle entre le maréchal et le gouverneur, 112. Le marechal coupe la main de M. de Vil-Ichon, 113. Soulévement dans la ville contre le maréchal, 114. Le maréchal est assiege dans l'abbaye de S.-Ouen, 115. Il se met en défense et dissipe la populace, 116. Les troupes réglées répandues dans La province entrent dans la ville pour défendre le maréchal, 117. Fin de la sédition, 119. Le maréchal pardonne aux membres du parlement qui n'ont pas su deployer assez de fermeté, et les décharge du logement des gens de guerre, 121. En use de même à l'égard, du clergé, des principaux officiers et bourgeois de l'hôtel-de-ville; renvoie les troupes qui sont venues à son secours, 123. Envoic M. Duilly son gendre au devant du marechal de Brissac, que la cour avoit fait partir pour aller au secours de Rouen, et le char-Le de lui déclarer qu'il ne permet-

tra pas qu'il entre dans la ville accompagné de plus de 20 personnes, 124. Houneurs qu'il rend au maréchal de Brissac, 126. Fêtes et joûtes célébrées à Rouen, 127. M. de Vieilleville est appelé à Orléans pour assister aux conférences de la paix, 131. Propose au Roi, après la conclusion de la paix, de faire marcher les deux armées réunies vers le Havre-de-Grace, pour l'enlever aux Anglais, 133. Est nommé lieutenant général pour commander cette expédition, qui est rompue par les menées secrètes du connétable, 135. Prend congé du Rci et retourne à Rouen, 137. Se rend à Metz, qui est menacé par les princes d'Allemagne, 139. Ses intelligences dans ce pays, 140. Il fait achever la citadelle de Metz, 142. Est mandé par le Roi pour se rendre au siège du Hatte, 144. Arrive à Fécamp auprès du Roi, 145. Comment il est reçu an camp par le connétable, 147. Sa conduite au siège du Havre, 149. Il contribue plus qu'aucun autre à la réduction de la place, 150. Eluges qu'il recoit du Roi et de la Reise mère, 154. Obtient la permission de se retirer à Duretal, 156. An bout de quelques mois il est rappelé à la cour, 157. Son entretien avec M. de Villennes, un des secrétaires d'Etat. 160. Il se présente au Roi, qui lui fait ses plaintes sur le connétable; il conseille au Roi de se rendre à Paris, 162. Son entretien avec les marechaux de Brissac et Bourdillon; il les détache du parti du conneisble, 164 Son discours au conseil du Roi contre la rupture de l'édit de pacification, et contre la guerre à faire à l'Angleterre, 166. Il est approuvé par teus les seigneurs présens, excepté le connétable, qui ve en vain y répondre, 168, et dont les funestes projets sont déconcertes. 170. Le marechal conseille au Roi de visiter ses provinces, 172. Son désintéressement, 171. Son opinion sur la bataille de S.-Denis, 183. Refuse la charge de connétable que lu ostre le Roi, 188. Propose de faire

M. le duc d'Anjou lieuteuant général du royaume, 189; proposition que le Roi adopte, et dont tout le conseil loue M. de Vieilleville, 191. Il accompague le duc d'Anjou, qui se rend a Orléans à la tête de l'armee, 192. Entre dans Poitiers, qu'il conserve au Rot, ainsi que plusicurs villes du Poitou; et fait condamner **à mort un grand n**ombre de lingue**nots, 195. Est nommé par le Roi pour commander au siège de S.-**Jean-d'Angely, 197. Fait battre la place, 199. Accorde une trève de dix jours au commandant Piles, 200. Offre à ce capitaine une capitulation qu'il refuse, 200. Bat la place, 203. Supplie le Roi de venir en personne recevoir la ville, qui consent à se rendre, 204. Conditions de la capitulation, 205. Le Roi le nomme gouverneur de Bretagne; le marechal, de l'agrément de S. M., crée M. de L'Espinay, son gendre, son hentenant général, et M. de Duilly, son autre gendre, gouverneur de Metz, 206. Nomme gouverneur de S.-Jeand'Angély le seigneur de Guytinière, 207. Remet au Roi ses lettres de gouverneur da Bretagne, qui lui sont **redemandées** pour M. de Montpensier, 212. Distribue à ses capitaines la plus grande partie des 10,000 écus que le Roi lui envoie, 213. Se retire à Duretal, où il tombe malade, 215. Donne des conseils au Roi pour arri**verà la pa**cification des troubles, 2 1 🤊 . Assiste aux conférences pour la paix, 219. Sa conduite ferme et adroite en cette occasion, 222. Les princes protestans signent la paix, 223. Le maréchal refuse d'aller dans les provins ces de Bretagne, Aujon, etc., où le Roi veut l'envoyer, 226. Part pour **les prov**ince**s** de Bourgogne, Prove**n**ce. Dauphine, etc., 228. Instructions qu'il y envoie, 2 29. Il se rend à Lyon, où il fait publieret evécuter l'estit de pacification ; détails sur ses operations, 230. Il fait rentrer les comtes de Lyon dans leur eglise, 235. Va a Grenoble; convoque les Etats du Dauphine, 251. Ordonnance à ce sujet, 242 L'édit de pacification y est

publié, 243. Les seditieux et pillards sont saisis, et punis de divers supplices, 214. Le maréchal entre a Valence, où il trouve le bon ordre établi par suite des mesures qu'il a prises, 246. A la prière du Pape, il se rend à Avignon, 248. Envoie un de ses gendres pour traiter avec les séditieux, qui se sont rendus maitres de Sisteron ; 250. Comment il est reçu par le chef laubais, 251. Comment le maréchal surprend la ville, et fait punir les séditieux, 254. Retourne à Ayignou, où il fait exocuter les prisonniers faits à Sisteron, et publier l'édit du Roi, 262. Refuse les présens du vice-légat, et loue sou secrétaire Carloix du refus qu'il a fait de celui qu'on lui offruit, 264. Se rend à Aix, paruit au parlement, et donue des cloges au president sur la police qu'il a établie dans la ville, 268. Va à Marscille; honneurs qu'il y reçoit de M. le comte de Tendes; fêtes dans la ville, 272. Visite Clermont, Riom, et autres villes, 276. Est appele à Lyon auprès du Roi; honorable accueil qu'il en reçoit, 277. A la demande des cantons suisses, il est nomme par le Roi ambassadeur auprès d'eux , 278. Succès de son amhassade; il conclut une alliance qui doit durer jusque deux ans après la mort du Roi, 281. Comment il rend inutiles les efforts des ambasulcurs du l'ape et de l'Empereus pour traverser sa negociation, 281 Il oblige le canton de Lucerne a renvoyer ces ambasadeurs, 288. Entre à Lucerne, visite les principales villes des cantons, où il est honora ldement accueilli , 290. Revient en l rance; depéche auprés du Roi son -ecretaire Carloix pour lui présen ter l'acte d'alliance, 292. Satisfaction de toute la cour; éloges don nes au marechal par le Roi et la Reme, 293. Le marrehal arrive a Orleans, 205 Le Roi s'y rend pour le visiter, 2015.Leur entrevue, 205-Le marechal va a Duretal, le Rocet toute is cour vant ly von, and it meurt empossonne; regrets da fin

et des Reines; son cloge, 299. Remarques sur la véritable date de l'ambassade du maréchal en Suisse, et de la conclusion du traité d'alliance entre les cantons et le roi de France, 301. Texte de ce traité, 30/1. Les ducs de La Rochefoucauld et les princes de Rohan-Guémené descendent par les femmes du maréchal de Vicilleville, 306. (Mém. de Vicilleville.) — Il reçoità discrétion le château de Lumes; description de ce château, XXXI, 117. (Comment. de Rabutin.) — Il va en Dauphiné, au Pont-S.-Esprit et à Beaucaire, où il rétablit la messe, et fait cesser les prêches dans les églises, XXXIV, 363. (Mem. de Philippi.)

VIENNE (J. de), chevalier bourguignon, chargé de la défense de Calais, oblige Edouard à convertir le siège de cette place en blocus, IV, 114. (Précis des guerres entre la France et l'Angl.) - Se rend à Coen auprès du connétable Duguesclin, V, 72. Assiste à la bataille de Pontvallain, 86. Se distingue au siège de Bressières, 106. (Anc. Mém. sur Duguesclin.)

VIENNE (J. de), amiral de France, va en Hongrie contre Bajazet, VI, 445. Porte la bannière de Notre-Dame à la bataille de Nicopolis,

456. Y est tue, 463.

Vienne (J. de), religieux de l'ordre de S.-Jean, est envoyé par Boucicaut auprès du roi de Chypre pour lui faire part de son projet contre Alexandrie, VII, 147.

Vienne (Guillaume de), seign. de Mombis, défend un pas d'armes près de Dijon contre un chevalier

allemand, IX, 341.

Vienne (le présid. de) meurt à la ileur de son age, riche de plus de 200,000 ecus, quoiqu'il n'eût jamais cu deux sous de patrimoine, XLVIII, 142.

VIETTE (François), maître des requêtes et savant, meurt ayant 20,000 écus sous le chevet de son

lit, XLVII, 372.

Viguville (le seign. de La) est

nommé par Boucieunt lieutement de la ville de Génes, VII, 28.

VIEUVILLE (J. de La), seigh. du Fretoy, est tué dans une escarmonche contre les Angleis devant Bou-

logne, XIX, 590.

Vieuville (Louis, seign. de La), est fait chevalier banneret, par le duc de Bourgogne, X, 104. Défend la ville d'Alost contre les Gantois, et les force à se retirer, 1 18. (*Mém. de La Marche.*) — Enlève en plein champ une belie et noble demoiselle, lui fait partager se table et son lit sous les yeux de sa femme; est traduit pour ce fait devant le duc de Bourgogne, XI, 101. Comment il évite la mort, 102. (Du Clereq.)

Vieuville (le marq. de La), gosverneur de la ville et citadelle de Mézières, est blamé de tous cêtés pour avoir laissé prendre la citadelle de cette ville par M. de Nevers. L. 233. Refuse l'entrée dans la ville de Reims à madame de Nevers. 360. Vient trouver le Roi à Lyon, parle ouvertement contre M. de Schomberg, et annonce ses prétentions à la surintendance, 550. Est nommé à cette charge, 553. Re songe qu'à se défaire **de M. le chan**celier et de M. de Puisieux, 558. Comment il y parvient, 560. Consent librement à l'entrée du cardin. de Richelieu au conseil du Roi, 562.

Vieux de la Montagne (le) envoic des présens au Roi, II, 326. Quelle est la religion de ce prince,

327.

Vieux-Pout (de), gentilhomme, âgé de 25 ans, est tué à l'assaut de Sancerre; ses vices, XLV, 68.

Vigenère (Blaise de ), premier éditeur des Mémoires de Ville-Ras-

douin, I, 6.

Vigève (le marq. de) est fait prisonnier dens un feubourg de Milan, XVII, 354.

VIGNAUX (Du), gentilh., est tué au combat de Targon, XXII, 85.

Vignier, ministre protestant, sait imprimer une réponse à Baronius sur l'excommunication des Vénitiens, XLVIII, 10.

iniens, auteur d'une histoire iglise; ce qu'en pense l'. de pile, XLVIII, 166.

MORAY (Gauthier de) prend la

, I , 100.

AIRES (le Besque de ), un des waves de l'armée du duc de andie, rend le courage à ce 🦡 IV. 237. Se distingue à la le de Cocherel, 268. s unit aux de bandes qui vout en Espa-326. Touché du discours et rmes de la femme de Henri de tamare, conseille de marcher '**oléde , 362. C**ommande l'amrde de l'armee de Henri, be au prince de Galles, 403. s de se rendre, et combat vailmt, 421. Se reud enfin avec melin, 422. Paroit devaut le i de Galles, 443. Obtient de liberté moyennant rançon; mver le duc d'Anjou, qui lui equelques troupes à commanmr le prince Heuri, 411. As-Polede, 445. Tue ou met en ane partie des assièges, V, j. n qu'il emploie pour hâter la ijon de la place, 5. Arrête **imosi**té de l'ierre-le-Cruel, 8. sse mort le neveu du roi de urin, et fait un grand carnage perasins, 34. Abat le fils de a **est** dégage de la mêlee par melia. 35. Poursuit Pierre-le-, et le force à se retirer dans le m de Montiel, 39. Comment and maitre de ce roi, \$5. Rees offres, et le mêne prisonn camp, 46. \ Mem. sur Du-🎮.) — li est nomme da conu Roi, VI, 216. Est arrête, i, obtient sa grace, 231. (Tab.

m. de (h. r.)

Aires (le marq de) va au sedu château de La Fléche, rela ville, d'où il chasse Lausac, lX, 335. Se porte avec pluseigneurs au secours du châse Sablé; repousse les ligueurs, io. Contribue à la defaite de e de Lausac, 66.

LANA le marq. de) : ses parolempereur Charles-Quint, qui avait assigné son palais à Madrid pour loger le connétable de Bourbon, XVII, 83.

VILLANI, historien italien: son opinion sur la resolution prise depuis long-temps de detruire l'ordre des Templiers ne peut être facilement admise, IV, 67.

VILLARS (le seign. de) est blessé à l'assaut du boulevard d'Orléans,

VIII , 142.

Villars (Franç. de Boivin, baron du ), secrétaire du maréchal de Brissac: ses Mémoires ont pour objet la guerre du Piémont depuis i 551 jusqu'en 1559; haute idee qu'ils donnent du caractère généreux du marechal, XX, 12. (Introd.) — Qualités qu'il se donne dans le frontispice de ses Mémoires, XXVIII, 320. Après la mort du maréchal de Brissac, reste attache au parti de la cour; est fait maltre d'hôtel ordinaire de la Reine, mais ne fut jamais en évidence, 321. La reconnoissance le décide à écrire les campagnes du maréchal, 322. Ses Mémoires, composes de dix livres, sont ensuite augmentes de deux autres par lui-même; il déclare n'avouer que la seconde edition qui en fut faite en 1610, 323. Idee et critique de cet ouvrage, 324. Jugemena divers qu'on en a portes, 325. Transpositions de faits, erreurs de date qu'on y rencontre; defauts du style, 327. Le complément que l'hutoriographe Malingre y a ajoute offre peu d'interêt pour l'histoire, 3.8 Boyvin Du Villats a composé un autre ouvrage sous le titre d'Instructions sur les affaires d'État, de La guerre, et vertus morales; idee de cet ouvrage, qui annonce de la justesse et de la profondeur, un esprit fin et delie, et du talent pour l'observation, 329 Extratts de cet ouvrage, 330 et suiv. Motifs qui ont porte l'auteur à ecrire ses Memoires, 1/9. Repunses a divers reproches qu'on lui a faits, 35: , Avertiss.) - Il est envoye au Roi, charge d'un memoire de messieurs de Brissac et de Guise sur l'expedition de Naples, XXX, 77. Sa conduite dans cette mission, 86. Fruit qu'il retire de son voyage, 87. Est envoyé derechef pour porter au Roi la nouvelle de la prise de Valfenières, 114. Diligence qu'il met dans son voyage, 116. Comment il est reçu du Roi, 117; et réconcilie le marcchal de Brissac avec le connétable, 118. Est reuvoyé en Piemont avec un secours de 60,000 écus en or, 119. Est envoyé auprés du Roi après la hataille de S.-Quentin, avec un mémoire du maréchal sur les moyens de remédier aux affaires, 143. Comment il est reçu par le Roi, et lutte contre l'autorité du cardinal de Lorraine, 151. Secours qu'il obtient pour le Piémont, 152. Demande au Roi une charge de secrétaire des finances; sa replique au cardinal de Lorraine, qui veut s'y opposer; promesse que lui fait Sa Majesté, 189. Il est envoyé de nonveau au Roi, avec des instructions sur la paix qui se traite à Cateau-Cambresis; instruit par M. de Guise que par ce traité de paix tout le Piémont doit etre rendu, excepté Turin, Chivas, Quiers, Pignerol et Savigliano, il présente au Roi plusieurs observations coutre cette restitution, 263. Est envoyé à Guise auprès du connétable, 268. Est renvoyé auprés du Roi pour lui annoncer la rupture des négociations, 209. Est rappelé auprès du Roi, qui lui apprend que la paix est couclue aux conditions déjà connues, 270. Refuse les dépéches cachetées que lui fait remettre le connctable pour le maréchal de Brissic; le Roi approuve son refus, et les lui fait remettre ouvertes avec un présent de 500 ecus, 271. Motifs du connétable dans sa conduite envers Du Villars, 272. Est envoyé à la cour pour justilier le maréchal contre les laux rapports du vidame de Chartres, 398. (Mém. de Du Fillurs.

VILLARS (Bernard de), chevalier français, sauve par sa prudence la place de Lignago, XV, 341.

Villans (le comte de) se jette dans

le château de Hesdin pour le defendre, XXXI, 201. Y est fait prisounier, 205.

VILLARS (Honorat de Savoic, marq. de), est envoye par le Rui au secours d'Amiens, XXI, 481.

VILLARS (Honorat de Savoie, comte de), lieuten, géneral en Languedoc, tient les Etats à l'esucaire. XXXIV, 341. Fait pendre le ministre protestant d'Aigues-Mortes,

342.

Villars-Brancas (André de) est chargé par le duc de Mayenne de desendre la ville de Rouen contre Henri IV; mesures qu'il prend à cet elict, XXXVI, 204. Est tué au sicge de Dourlens, 296. (Cheverny.) - Ses préparatifs pour défeadre Rouen, XL, 354. Sa réponse au dés que lui fait le comte d'Essex, 350. Danger qu'il court dans une sorue, XLI, 36. Fait une autre sortie generale, dans laquelle il enlève 5 cason aux assiégeans et leur tue 500 hommes, 49. Fait se soumission an Roi; est nommé amiral de France, et lieutenaut général des bailliages de Caea et de Rouen, XLII, 231. Envoyé en Picardie au secours de Dourless, à est battu par les Espagnols, fait prisonnier et tué, XLIII, 51 et suiv. (Mem. de Cayet.) — Il déloge k roi de Navarre de l'église de 8.-André de Rouen, XLVI, 230. Fait est sortie sur l'armée du Roi, dont il détruit tous les travaux, 250. Est arrêté dans sa victoire par le maréchal de Biron, 241. Ecrit au duc de Mayenne que s'il n'est secouru, il sera force de capituler, 245. Est int grand amiral par le duc de Mayenne, 331. Vient faire an parlement serment en cette qualite, 342. Sort de Paris avec ses troup est rencontré par celles du Roi, et rentre à minuit, 368. Fait son traite particulier avec le Roi; avantage considerables qu'il obtient, XLVII. 29. Caractère de ce seigneur, 30-Est fait prisonnier devant Douriers, et tué par les Espagnols, 139. (L'Ertoile.)

VILLARS-HOUDAN (M. de) est mom-

mernent de Dieppe, pour **bien s**ervi le marquis d'Ancre m querelle avec M. de Belle-, L, 136.

LE (Guill. de), chevalier licsauve la vie au srign. Guy ercourt, XI, 474. Sort de la ontre l'avant-garde du duc de ogne, 495. Est blesse, et meurt

ours apres , 496.

LE-AUX-CLERCS (Ant. de I.o. , seign, de La), est envoyé par suprés de M. de La Force **'enga**ger à lui remettre la ville L-Foy, L, 535. Reponse qu'il porte su Roi, 536.

LE-BICNOT, bourgeois de Parête sa maison aux réquions

yalistes, XX, 259.

LEBOIS (le sieur de), nommé ra. pour le Roi du château de tou, rend cette place au duc receur, sous pretexte de médemens recus, XL, 200.

LEBON (J. de Touteville, seign. mevôt de Paris, est nommé meur de la place de S.-Paul, 22. Comment il distribue spitaines sous ses ordres les ers de la place qu'ils doivent ire, 224. Est fait prisonnier à e de la place, 235.

LEBON, seign. d'Estouteville, m. du château de Rouen : dear sa querelle avec M. le made Vicilleville, XXVIII, 108 '. (Vieilleville ) - Est fait prir prés de Gravelines, XXXII,

Comm. de Rabutin.

RECLER (mademoiselle de). d'Agnés Sorel, succède à la fale cette maltresse du Roi, XI,

LYPRINGUE (le capit.) exécute n compagnie une singulière mise contre le château de Hu-(XXI, 15) Est blesse au siège imvilliers, on il meurt ensuite rneur, 103.

Re-Francos (le seigneur de), le Gaspard de Tavannes, met rgogue à l'abri d'une invasion, 1. 15. / Votice.) - Sa lettre à ses amis sur la retraite de l'Empereur par Soissons, 375. Defend la Bourgogne contre Paule-Ville; fortifie Dijou, XXIV, 211. Sa mort, son éloge, 460. (*Mém. de* Tavannes.)

VILLEGAGNON VA AU Perou avec des ministres protestans, fonde une colonie au Brésil, revient en France, et se fait catholique, XXIV, 184.

VILLE-HARDOUIR (Geoffroy de): motifs qui ont engage l'éditeur à faire précèder les Memoires de Ville-Hardouin d'une notice sur cet ecrivain , et aur les évenemens qui amenérent la chute de l'Empire grec, I, Détails sur les diverses editions de ces Mémoires, 5. (Avertiss.) — Origine de Ville-Hardonin; il succède à son père dans la charge de marechal, 8. Est nomme membre de la régence pendant la minorite du comte Thibaut de Champagne; gagne toute la confiance de ce jeune prince, 9 Est envoyé à l'assemblee de Compiègne pour représenter le comte de Champagne, 14; puis à Venise, où il harangue le peuple dans l'église de S.-Marc; fuit approuver l'entreprise de la croisade, 15. Revient à Troyes, et reçoit les derniers soupers de Thibaut, 17. Est chargé des arrangemens de famille de ce comte; défend aux confèrences de Sens les druits de sa veuve; va trouver successivement le duc de Bourgogne et le comte de Bar pour leur proposer de se mettre à la tèle de la croisade; fait adopter à Soisons la proposition d'envoyer offrir la con luite de la croisade au marquis de Montferrat, 18 Avant de partir, fait plusieurs dons à l'Eglise, et regle les affaires de sa propre famille et celles de la veuve de son seigneur, 19. Se rend à Venise; concilie les chefs croisés, en ramène plusieurs qui s'etvient elorgnes, 20 Par ses representations, le siège de Zara est repris avec plus de vigueur, 22 If brave les plus grands dangers pour apaiser les querelles elevees entre les Français et les Venitiens, 23. Se distingue dans la premiere attaque livree par les latins a

la ville de Constantinople; recueille les Français qui se réfugient dans leur camp, et repousse ceux qui les poursuivoient, 32. Est envoyé auprès de l'empereur Isaac pour le prier de confirmer le traité qu'Alexis son fils a conclu avec les princes croisés, 35. S'efforce en vain d'arrèter le feu qui dévoroit un quartier de Constantinople, 40. Est chargé d'aller sommer Alexis de tenir la parole qu'il avoit donnée aux Latins; son saug froid dans cette mission périlleuse, 42. Est nommé maréchal de Romanie, et obtient les pays de Mocre, de Trajanople, 63. Réconcilie l'empereur Baudouin et le marquis de Montserrat, 69. Sa belle conduite après la défaite et la prise de l'Empereur; parvient à sauver l'armée, 79. Va recevoir à Abydos la fille du marquis de Montserrat, destinée à l'empereur Henri, 87. Obtient du roi de Thessalonique la ville et le territoire de Messinople, 89. Sa mort et son éloge, 95. Sa famille, 96. (Notice.)

Il prend la croix, 102. Est nommé par le comte Thibaut pour aller à Venise, 106. Son discours au conseil de Venise, 114. Revient en Champagne, et rend compte du succès de sa mission au comte Thibaut, 120. Va trouver le duc de Bourgogne, et le presse de se mettre à la tête de la croisade, 124. Propose à l'assemblée de Soissons d'offrir au marquis de Montferrat la conduite de cette entreprise; son discours à cet effet, 126. Est député vers le comte de Blois, 132. Est nomme du cinq. corps de bataille contre Tempercur Alexis, 198. Est envoyé auprès de l'empereur Isaac l'Ange; honneurs qu'on lui rend, 214. Discours qu'il tient à Isaac, 226. Est député auprès du jeune Alexis pour le sommer de tenir ses engagemens envers les princes croisés, 244. Accompagne l'empereur Baudouin dans son expédition, 290. Va trouver le marquis de Montserrat à Andrinople; lui reproche sa conduite envers l'empereur Bandonin, 302, et lui

fait suspendre le siège que le marquis avoit commence; retourne à Constantinople, 304. Est renvoye auprès du marquis pour acherer la réconciliation, 312. Part de Constantinople, va à Tzurulum, et se porte près d'Andrinople, 344. Est commis à la garde du camp devant cette ville, 352. Rallie les fuyards a la bataille d'Audrinople, 356. Prie le doge de Venise de se joindre à lui, 358. Se retire avec lui du côté de Rodosto, 360. Va à Pamphyle, 361; ensuite à Charyople, 364; et enfia a Kodosto, où il entre, 366. Commande l'avant-garde de l'armée detinée à combetire Johannice, 406. Est envoyé au secours de Renier de Tritht, 410. Accompagne l'Empereur, qui va faire lever le siège de Cibotos, 432. Monte une des galers qui vont au secours de Squise, 440 Reçoit du marquis de Montferrat la ville de Messinople et ses dependances, et devient son homme-lige, 452. (Ville-Hardouin.)

VILLE-HARDOUIN (Geoffroy), neveu du maréchal : ses aventures; æ réfugie auprès du marquis de Mestferrat, et refuse de se fixer auprès de lui, I, 72. S'associe à Guillaume Champlitte; fonde avec lui un petit état, 73; sa sortune, 96. (Notice.)-Il preud la croix, 102. Revient de Palestine; est jeté par la tempéte se port Modon; se lie avec un seigner grec, fait des conquêtes avec lui; va trouver ensuite le marquis de Montferrat, dont il refuse les offres, 332; puis s'associe à Guillaume de Chenplitte, et se rend avec lui à la ville de Modon, 334. Défait les troupes de Michel, et s'empare de Coron, 336 (Ville-Hardouin.) — Devesa prince d'Achaie, se porte contre le clergé à des excès qui lui attirent les censures du Pape, 469. Est requi de marcher à la défense de Constantinople, 490. Se joint avec six vaisseaux à la flotte vénitienne commandée par Michieli, et tous deut battent la flotte de Vatace; est invité par le Pape à secourir le petriarche de Constantinople et les

le la Morée, qui n'ont pas beister, 492. Va débloquer • Constantinople avec 22 , et fait entrer quelques ses la ville, 497. Réclame des meiderables qui lui étoient . Donne sa fille en mariage , frère de Théodore d'E-LEst fait prisounier par re de Paléologue; refuse Mitre celui-ci pour empeenfermé dans une prison, mmet à Paléologue; est réses Etats; fait de nouveau ; est vainca, et meurt en i famille se fond ensuite maison de Savoie, 512. **'s l'Emp**. lut.)

Landouir (Guill. de), Lehaie, accompagne Louis

pte, II, 102.

EUIAANT (Louis de Huveu de Cheverny, est asns l'église de Lassé, dans le faine, XXXVI, 147.

MARTE (le capit.) est tué d'umande au siege de Santia,

17.

suve (J. de), écuyer houroffre de disputer le pas enn à Châlons-sur-Saône de Lalain, X, 20.

gras (Guillaume de), un liers qui accompagnérent in dans le royaume de Naqui le Roi en conha la deme sait rich sur son or gtl'époque de sa naissance ort; il fut un des écuyers commandement de la vilni, dans la province de st confié, XIV, 249. Asile château de cette ville, es offres brillautes que lui nce Frederic s'il veut se 51. Abandonné par ses artillerie, il soutient un ible, et ne se rend prisona dernière extremite; reme galère, il suit prodant sis la flutte canemie; est armé dans le château Neuf , où il commence ses Mé-52. Comment sa captivité

fut rendue plus dure; mis en liberté, il arrive à Marseille dans un dénuement absolu ; va en pélerinage à la Ste.-Baume, en demandant laumone, 253. Est reçu avec bonte par le Roi, qui le nomme son maltre d'hôtel, 254. (Notice.) — Les habitans de Trani s'étant levés pour le roi Ferdinand, veulent se saisir du gouverneur Villeneuve, 266. Celuici, bien accompagné, se retire au château, fait lever les ponts et charger l'artillerie; fait trois sorties; se trouve à la fin tellement environné de fossés, qu'il ne peut plus sortir que par la mer, qui est sussi bien gardée que la terre, 267. Il refuse de livrer le château à la seigneurie de Venise, 268. Fait le même refus au prince Frédéric, 269. Reste avec huit compagnons pour defendre la place, les autres s'étant vendus au prince; refuse neanmoins de se rendre, 270. Noms des 32 traitres qui abaudonnent Guill, de Villeneuve, 271. Détails sur l'assaut qu'il soutient pendant trois heures, 272. Comment il obtient la vie sauve, 273. Est conduit prisonnier dans une galère de la flotte napolitaine; arrive au port de Brindes, 274. Est visite par le seign, de Lespare, prisonnier au château de S.-André; en reçuit dix ducais, 275. Est témoin devant Tarente d'un combat que la galère qu'il monte et deux brig**antins** livrent à quelques petits bàtimens de cette ville, où commandoit pour le Roi le seign. Georges de Silly, 277. Est mis dans la tour du portail du château de Gallipoli; y trouve Pierre Pregose de Génes et Gaspard de Giresmes, faits prisonniers; revient dans sa galère avec d'autres prisonmera français, 286 Arrive avec la flutte devant la ville Ugento, où commandoit le connetable d'Aubigny; aborde à Messine, 287. Description de cette ville; suite de l'itinéraire de la flotte, 283 Dangers qu'elle court dans le golfe de Salerne, 200. Arrive dans le jairt de Naples; Villeneuve reste un mois dans sa galère avec les autres prisonniers

français sans descendre à terre, 292. Détails sur le siège du château Neuf de Naples, 295. Villeneuve est presenté au prince Frederic; triste état dans lequel il paroit, 300. Son entretien avec le prince, 302. Est conduit avec le seign, de Lespare dans la ville de Naples; après la prise du château Neuf, est mis dans la grosse tour du portail de ce château, 301. Sa douleur et sa résignation en se voyant rester seul prisonnier, par le départ et la délivrance de ses compagnons de captivité Jean de Rabot, conseiller du roi de France, et Gaspard de Giresmes, homme d'armes, 3 : 1. Il est mené au plus haut de la tour sous une voûte obscure, 312. Par suite du traité d'Atelle, est mis en liberté, 317. S'embarque sur un galion appartenant au prince Frédéric, lequel ramène en France les gens d'armes du seign. de Ligny, 319. Aborde au port de Monaco; comment il y est recu; se rend a pied à Marseille; refuse les offres du gouverneur de Provence; fait un pelerinage à la Ste.-Baume; passe à Beaucaire dans sa maison, 320. Se rend à Lyon, où il trouve le Roi; accueil touchant qu'il en recoit; est fait son maître d'hôtel de la bouche, 321. (Mem. de Villeneuve.)

VILLENEUVE (Pierre de Bourdic, seign. de), gouverneur de Montpellier, n'ose employer la force pour faire cesser les prières publiques des

protestans, XXXIV, 343.

Villemeuve (le sieur de), geniilhomme de Quercy, annonce aux habitans de Mantes la victoire qu'ilenri iv vient de remporter à Ivry, et les engage à se reudre au Roi, XL, 38.

Villequier (René), chevalier de l'ordre du Roi, tue sa femme enceinte avec une de ses demoiselles : causes de cet assassinat, XLV, 155. Il obtient sa grâce du Roi; épitaphe faite sur cette dame , 156. Empêche le Roi de faire prendre et tuer Jean Leclere et ses complices, 4/2.

VILLERET (Aimery de) prend la croix, 1, 104. Meurt à Constantinople fort regrette, 316.

VЩ

Villenov, ministre sons Charles ix, se déclare constamment pour le catholiques; est un des principaus négociateurs du traité de Nemoura; concourt au traité de Rouen, XX, 29. Est momentanément eloque des affaires; suit le parti du duc de Mayenne; attache les catholiques a Henri iv; contribue à rendre à la France son ancienne prosperite, 30. La seconde partie de ses Memoires repaud beaucoup de lumière : ur la vertable situation du duc de Mayenne, 31. Il est admis au conseil géneral de l'Union, 223. Rejette avec indignation les offres de l'ambassadeur d'Espagne; demande son congé au dec de Mayenne; l'engage à rentrer sou l'obeissance d'un prince français: consent à continuer de faire pertie du conseil du duc, 233. (Introd. — Il est dépèché plusieurs fois par leRo pour traiter avec les princes de la Le gue; concint avec eux un nuuvel edit de reunion, XXXVI, 112. Abandonne la Ligue, qu'il a embrassée par depil; se soumet à Henri IV, et reprend ses fonctions de secretaire du Roi. 259. (Cheverny.) — Son discours au duc de Mayenne pour le detourner de se mettre sous la protection du roi d'Espagne, XXXIX, 323. Sa lettre au même pour l'engager a négocier publiquement avec le Boi, XLII, 1 12. Il quitte le parti de la Lgue, et est remis par le Roi dans m charge de secrétaire d'Etat, 113. (Mem. de Cayet.)

Sa naissance, sa famille; son ceractère; son entrée dans le monde. son mariage; il fait une cour assider à Catherine de Médicis, XLIV. 3 Il est chargé de deux missions qu'il remplit avec beaucoup de dexierite; obtient la survivance de la charge de secrétaire d'Etat de son besspère; s'attire la faveur de Charles 1x, 4. Henri 111 lui accorde une grande confiance; conseils de Vileroy à ce prince sur la conduite qu'il doit tenir envers les protestans, 5, et envers les confréries; il est chargé de négocier avec le duc de Guise ; signe le traité du 21 ju list

1588; est renvoyé da ministère, 6. Devient un des conseillers incimes du duc de Mayenne; entretient pendant cinq ans des négociations avec Henri IV, du consentement du duc; est chargé par ce Roi de la principale direction des affaires étrangères, 7. Se trouve en opposition avec Sully pour la politique extérieure; désagrément qu'iléprouve au sujet d'un de ses commis de bureau, 8. Heuri iv le console et lui conserve sa contiance, 9. Villeroy se dévoue au service de Marie de Médicis; il se brouille avec Sully; fait décider que Louis xiii épousera une princesse espagnole, 10. Il propose à la Reine de manches con-tre les princes rebelles de la cet chargé de la direction del negociations de Loudun; il est disgracié, **puis ra**ppelé, 12. Il meurt peu après ; hommage rendu à son désintéressement par le card. de Richelieu ; idée des Mémoires de Villeroy, 13. Sur quelle édition ils ont eté réimprimés dans octte Collection, 14. (Notice.) - Motifs qui ont engage Villeroy à écrire ses Mémoires, 20. A 24 ans il est pourvu de la charge de secrétaire d'Etat, 21. Mess. de Morvilliers et l'évêque de Limoges le meilent an courant des affaires, 22. Il est **euvoyé en L**anguedoc avec M. de 8.-Sulpice pour apaiser les troubles qui s'y sont éleves, 23. Reçuit du Roi à Avignon l'ordre de faire arréter M. de Montmorency-d'Amvilie, 24. Avertit tous les gouverneurs et capitaines consuls de ne plus le reconnoitre pour gouverneur, 25. Réfutation des faussetes repandues sur l'objet de sa mission, 26. Il est rovoyé par la Reine mère au devant de Henri III à Turin, 27. Est chargé par le Roi d'entreprendre la négociation de la paix avec le roi de Navarre , 31. Conclut aussi le traité de Flex avec Monsieur, 33. Causes des nouveaux troubles; il est faussement accusé par Salcède d'avoir fait des projets avec le duc de Guise pour troubler le royaume par le moven du roi d'Espagne, 34. Il est,

contre son avis, envoyé à Epernay vers la Reine mère; quelle est sa conduite en cette occasion, 37. Moyens dont le Roi pouvoit se servir pour assurer son autorité sans faire assassiner le duc de Guise, 38. Amitié de Villeroy pour M. de La Valette, père du duc d'Epernon; cause de l'inimitié du duc contre lui, 43. M. de Villeroy recherche la fille de M. de Mandelot pour son fils, d'après l'autorisation du Roi. 46. Il demande au Roi la permission de se retirer, ayant été menacé et injurie en sa présence par le duc d'Epernon, 50. Après avoir obtenu satisfaction du duc, il prie le Roi d'envoyer la compagnie de son lils à l'armée que le duc doit commander contre les huguenots, 51. Il sollicite en vain M. d'Epernon d'arranger les différends qu'il a avec mess. de Guise, 52. Conscille au Roi après l'arrivée du duc de Guise dans Paris, de remedier aux maux présens par la douceur plutôt que par la force, 54. Est chargé d'aller à Paris négocier la paix, 55. Sa conduite dans cette négociation; il s'abstient d'offrir au duc de Guise la lieutenance generale du royaume, comme il etoit autorisé à le faire, 56. Propose à M. de Dunes de se railier au Roi avec le sieur d'Antragues son frère, 60. Détermine le Roi à écrire de sa main au sieur d'Antragues, 61. Va trouver à l'aris le sieur de Dunes, pour conférer avec lui sur la reponse qu'il a faite aux offres du Roi, 67. Rend compte en plein conseil des négociations dont il a été chargé; est renvoyé de nouveau à Paris pour les continuer, avec une instruction secrète relative au pouvoir à donner au duc de Guise, 68. Son entrevue avec le sieur d'Antragues, 70. Il retourne une troisième fois à Paris, conclut les articles de la paix, 72. Ecrit de la part du Roi aux habitans d'Angoulème qu'ils aient à ne recevoir personne dans leur ville qui puisse leur faire la loi sans un ordre exprés de Su Majeste, 76. Raisons qu'il oppose à M. de

Dunes dans la poursuite qu'il veut faire du gouvernement du duché d'Orléans pour M. d'Antragues, 84. Il sollicite su retraite, et obtient d'être déchargé d'une partie de ses fonctions de secrétaire d'Etat, 88. Reçoit une faveur du Roi relativement au gouvernement de Lyon, Peu après est déchargé de son office et du service du Roi, 92. Demande la continuation du paiement des gages et pensions dont il jouissoit pour l'aider à vivre dans sa maison, 95. Reçoit une réponse qui lui ôte toute espérance de récompense et de graulication, 96. Sa réponse aux objections faites sur les causes de sa disgrace, 97. Il demande inutilement au Roi, d'après sa promesse écrite, le gouvernement du Lyonnais pour sou fils, 114. A la mort du duc de Guise, il requiert en vain les officiers et habitans de Corbeil de rester dans le devoir. et de ne rien entreprendre contre l'autorité du Roi; quitte la place de capitaine qu'il occupoit, 116. Fait assurer le Roi de sa fidélité; recoit ordre de faire retirer son fils de la ville de Lyon, 117. Envoie demander au Roi un passe-port pour sortir du royaume, 118. Raisons qui le forcent à entrer dans la Ligue lui et son père, 119. Henri iv l'envoie chercher pour le charger de travailler à la paix avec M. de Mayenne, 124. M. de Villeroy n'ayant pu obtenir la permission du duc d'aller trouver le Roi, obtient seulement de faire savoir à Sa Majesté qu'il lui plaise d'envoyer quelqu'un des siens pour connoître ses intentions, 125. Il demaude une seconde fois inutilement au duc la permission de se rendre auprès du Roj, 128. Supplie le duc de lui dons ner congé de se retirer dans sa maison, ne voulant point avoir part à l'injuste entreprise du roi d'Espagne sur le royaume de France, 129. Il s'oppose dans le conseil du due aux propositions des agens de l'Espagne, 147. Va trouver à Noisy le cardinal de Gondi pour l'enga-

ger à venir à Paris aider les gens de bien, et disposer le cardinal-leget à chercher les moyens de pacifier ce royaume, 148. Envoie au duc m memoire contenant les avis qu'il lai a dounés pour sa décharge, 149. Refuse d'accepter une provision de consciller du duc qui lui est envoyée; contribue à sauver la vie du presdent de Blancménil, 151. Se dispose à retourner chez lui lorsque la nouvelle de la bataille d'Ivry le retient à Paris, 153. Va trouver le dec à S.-Denis, 154. Reçoit un paucport pour aller trouver le Roi a Maates; voit le sieur Duplessis-Morney, 155. Son entretien avec lui sur la nécessité et les moyens de faire la pres du duc pour l'engager à la fare, 165. Chargé par lui d'entrer en négociation, il va trouver le Roi a Melun, 167. Son entrevue avec Sa Majeste; il lui represente que tout dépend du point de la religion, et qu'il ne tient qu'à elle de rendre tous les Français beureux en embrassant la religion catholique, 168. Réponse du Roi, 170. Il retourne à Soissons en rendre compte au duc, 178. Sa correspondance avec M. de La Verrière, chargé par le Boi de recevoir ses lettres et de lui repondre sur le sujet de la négociation, 179. Il fait demander au Roi les passe-ports et la sauve-garde qui lui ont cté promis, 182. Pourque ils lui sont refusés, 183. Il en reçoit un qu'il renvoie, ne pouvant plus s'es servir, 189. Il essaie inutilement de préserver du pillage des étrangens toutes les églises depuis Lagny jusqu'à Paris, 190. Est invité par le cardinal de Gondi et par le chiacelier à reprendre la poursuite de ses négociations, 194. Répond qu'une négociation secréte et particulière ne peut être bonne à rien, et qu'il faut traiter publiquement et par commissuires, 198. Sur les instances de son père, il se rend à Pontoise pour traiter d'une suspension d'armes, 200. Difficultés qu'il rencontre de la part du Roi pour la

, 203; et de la part du duc me, 205. Conclut à Manes commissaires du Roi un t pour la sureté et liberté age; obtient des passe-ports no de Mayenne à l'effet de n une assemblée générale 208. Se plaint au duc et au : Jeannin du contenu des convocation envoyées dans nces, 210. Son entrevue koi à ce sujet, 211. Il va n duc de Mayenne pour meser les lettres de convo-13. Obtient qu'elles soient L et les fait approuver par 4. Fait obtenir pour mess. et de Comblizy, comman inateau-l'hierry, une capimonorable, 227. Entretient Chesy de la nécessité de mx, 244. Ses conferences pé de Bellosane à cet égard, prespondance avec le preannin sur le même sujet, instances auprès de mess. nie et de La Verrière pour s Roi à se faire catholique, ne avis au ducde Mayenne citions favorables du Roi, conferences avec M. Du-Son sutrevue avec M. i, 262. Il euvoie le sieur de i au duc de Mayenne, pour part de l'ouverture qu'il a io le cardinal de Gondi mer acheminement aux af**br**d de la réponse du duc; il est causé, 264. Part part Implessis des lettres du preannin sur les moyens d'asreligion et le parti, 276. ose des articles pour entrer iation, 278. Sa corresponrec Jeannin sur ce sujet, dresse a M. Duplessis un contenant les principaux le la lettre du president , 294. Voit les maréchaux et de Bouillon, et les entrepe qui concerne le bien pu-7. Traverses qu'il rencontre négociation, 300. Il en rend au dec de Mayenne; lui donne des conseils pour le rétablissement de la paix, 302. Est chargé par le duc de voir le Roi, 306. Presse le Roi de fuire sa conversion, et d'envoyer à Rome à cet cliet, 308. Réponse satisfaisante de Sa Majesté, 310. Presse le cardinal de Gondi d'aller à Rome pour travailler à la conversion du Roi, 314. Propose aux catholiques serviteurs du Roi de rechercher les membres de l'assemblée générale de la Ligue , pour aviser ensemble aux moyens les plus propres de conserver la religion catholique et le royaume, 319. Débats que cette proposition cause dans l'assemblée, 321. Raisons employées pour la faire approuver du cardinal légat, 326. M. de Villeroy est nomme adjoint aux conférences de Suresne, 330. li prend congé de M. de Mayenne, lui déclarant qu'il ne veut plus demeurer dans un lieu où l'on fait si bon marché de l'honneur et des lois de la nation, 333. Assiste aux conférences tenues à Andrezi et à Milly pour aviser aux moyens de pacifier le royaume, 341. Couseille au duc de Mayenne de s'accommoder avec le Roi, 312. Est chargé par lui de demander au Roi une prolongation de la trève, 350. Se plaint au duc de l'avoir trompé sur ses sentimens; lui reproche son aveuglement, et son attachement aux Espagnois, qui le hausent, 355. Obtient du Roi que la trève sera prolongée de deux mois, 363. Prend conge du duc de Mayenne, auquel il reproche de mouveau sa conduite, 372. Obtaent du Roi une trève particulière pour Puntoue, 375. Exhurte par lettres le duc de Mayenne à faire la paix avec le Roi, 376. Son avis au duc, après la mort de lleuri 111, sur le choix des trois moyens par lesquels on peut remedier aux désordres du royaume, 384 et suiv. Harangue faite pour être pronoucce dans l'assemblée des Etats de la Ligue, 417. Dangers pour la Prance et la religion catholique d'oure un roi du choix de l'Espegne, ou de se harer au roi

d'Espagne lui-même, 437 et suiv. Lettre à M. du Maine pour lui représenter la foiblesse de son parti et le peu de confiance qu'on a en lui, 482. Lettre à M. de Bellièvre, dans laquelle il se plaint de certains écrits publics sans sa participation, 484. Manifeste sur l'évasion et fuite du sieur Loste, commis de M. de Villeroy, 487. (Mém. de Villeroy.) — Un écrit intitulé Avis d'Etat sur les affaires du temps est adressé par Villeroy au duc de Mayenne, dans lequel il lui conseille de traiter avec le Roi plutôt qu'avec l'Espagne, XLVI, 22. Il quitte le duc de Mayenne et se retire à Pontoise, dans le dessein de reconnoître le Roi, 565. Ecrit au même, pour le prier d'agréer qu'il accepte la trève qu'il a demandée au Roi pour la ville de Pontoise, 500. Rentre dans sa charge de secrétaire du Roi, 607. Refuse de signer un écrit patent de 40,000 ecus pour Concini, XLIX, 131. (L'Estoile.) - Sa mort; ses services sous les rois Charles 1x, Henri 111, Henri 1v et Louis XIII, L, 409. Son caractére, ses talens; fausse accusation de ses ennemis, 411. (Fontenay-Mareuil.)

VILLERS (Alex. de) se rend à Ve-

mise, I, 146.

VILLERS (J. de) manque aux promesses qu'il avoit faites aux chefs croisés, I, 132. Est fait prisonnier par les Turcs près d'Antioche, 260.

VILLIERS (J. de), évêque de Bombez, député aux Etats généraux de Tours, en est nommé président,

XIV, 136.

Vimercat (Scipion), capitaine, est défait par les Espaguols près de Monteil, XXIX, 279. Défait un parti d'Impériaux attirés dans une embuscade, XXX, 260. Surprend un autre parti près de Valence; fait un grand nombre de prisonuiers; est nommé capitaine de la compagnie qu'avoit son père, 262.

VIMERCAT (Francisque-Bernardin) repousse avec Bl. de Montluc les ennemis dans Sève ou Ceva, XXI, 160. (Comment. de Montlue.) — Se rend maltre de la ville d'Albe; XXIX, 149. (Du Villers.)

Vincentio, secrétaire du marechal d'Ancre, est chargé d'une lettre de la Reine mère pour M. d'Epernon; engage ce seigneur à délivre la princesse, L., 429.

Vixos (le capit.) se distingue as siège de Montségur, XXII, 91.

Vins (le sieur de) fait déclarer les principales villes de Provence pour le parti de la Ligue, XXXIX, 97.

Viole (le présid.) est enterré avec une grande pompe; accidens arrivés à son enterrement; ses bérities refusent 100,000 francs de son étal.

XLVIII, 295.

Viole (Michel), abbé de Sainte-Euverte, meurt à Orléans en edeur de sainteté; il fait plusieurs prédictions, dont quelques-unes se sont trouvées vraies, et d'autres fausses, XLVI, 227.

Viquenane (M. de), appelé k Seigneur, conseiller au parlement de Rouen, épouse, par arrêt de la cour du parlement de Paris, la fille qu'il a fiancée; détail sur ce mariage forcé, XLVIII, 414.

Virer (P.), ministre protestant, prêche à Nismes et à Montpellier, et attire une foule d'étrangers qui viennent pour l'entendre, XXXIV.

Vizzin (J. de) prend la croix, I.

102. Arrive au port de Constantnople après la bataille d'Andrineple, et refuse à Conon de Béthuse
de demeurer, 366. Se rend à Rodosto, où il refuse également de reter, 368.

VISAN (Ch. de), valet de chambre du duc de Bourgogne, johte se mariage de ce prince; X, 332.

VISCONTE (Benedict), gentille milanais, mécontent du duc François Sforce, essaie de le tuer, XVII, 422. Parvient à se sauver, 423.

Viscourz (le capit. Thibault).
portant de l'argent à Casal, tombe
dans une embuscade, où plasisurs
des siens sont faits prisonniers,
XXX, 261.

Visque (Jacq. de), comte de S.-

cheval. piémontais, dispute l'armes près de Dijon, IX, te une seconde fois contre la Vaudrey; est blessé au S.

nn (Ludovic), citoyen de pour délivrer cette ville stés de Fabrice Maramault, françois-Marie, duc d'Ur-s rend maître de cette pla-

11, 20.

R (le baron de), accusé d'a-Du Gast, favori du Roi, mmé à une amende et à des se et intérêts, XLV, 123. I frère, prevôt de Paris, de se 4,000 écus, 136. Est tué sar le jeune Millaud, dont père, 262.

OSI, seigneur italien, eu-César Borgia, est indignessacré dans la petite ville

glia, XV, 52.

T (Camille), seign. italien, nx Français à la bataille de cast d'avis qu'on poursuive , XIII, 143.

(le sieur de) s'empare par ce du château de Saulx-letué au château de Gran-XV, 304.

(André de) se déclare pour • Blanche de Cast-lie, II,

(le seign. de) est fait prians une sortie devant Metz, 363. (Siége de Mets.) nale au siege de l'aris, , 154. Reconnoit le pretorité d'Henri iv après la m de ce roi ; recompense recott, 254. Public un maes raisons qui ont dicte sa a, et l'envoie à Paris, invimarchauds et echevins de le à imiter son exemple, everny.) — Accompagne le ayenne a son retour a l'aevient le principal exécua vengeauce que le duc tire · du meurtre du president XL, 383. Quitte le parti ue pour celui du Roi, est

73. Public un manifeste sur les causes qui l'ont porté à se soumettre, 75. Entre dans Paris par la porte S.-Denis pour savoriser l'entrée du Roi, 195. (Mém. de Cayet.)—Il entre dans Paris à la tête de 300 chevaux que l'ambassadeur d'Espagne se charge de payer, XLVI, 48. Offre au duc de Mayenne de pendre les Seize, et le pousse à l'exécution que le duc fait faire, 208. Va dans les maisons des Seize pour les arréter, 228. Rend au Roi la ville de Meaux, 544. Sa réponse à l'envoyé de M. de Mayenne, qui lui reproche d'avoir rendu cette ville, 558. Sort de Meaux, après avoir déclaré aux habitans qu'il se range du parti du Roi, 566. Y rentre à leur sollicitation, et leur donne l'écharpe blanche, 567. Entre dans Paris par la porte S.-Denis, XLVII, 20. (L'Estoile.)—Se retire à Meaux dans son gouvernement, et traite de sa reduction au service du Roi, XIIX, 467. (Mem. de Marillac.) — Dispose tout pour attaquer le maréchal d'Ancre à sou entrée au Louvre; va dire au Roi que le maréchal est mort, L, 375. Est fait maréchal de France, contre l'avis de M. de Villeroy, 388. Obtient 200,000 franca pour sa charge de capitaine des gardes, 389. (Fontenay - Mareuil.)

VITTORI (P.) fait imprimer ses ouvrages par Henri Etienne; mêne de Thou à la bibliothèque de S.-Laurent de Florence, XXXVII. 147. Deplore la dissipation de celle de

Medicis, 248.

Vivanois (le seign, de), fils du seign, d'Alègre, est tue a la bataille de Ravenue, XV, 46.

Vivès, pige du roi de Navarre Henri d'Albret, fait cchapper ca prince du château de Pavie, XVII, co.

Voné, procureur au parlement, est contraint de quitter la ville pour avoir conseille a sa partie de faire faire des cuilleres d'argent pour donner à ses juges, XIVII, 76

ue pour celui du Roi; est Voisin, assassin, est alnous par ouverneur de Meaux, XIII, arrêt du parlement, XIVIII, 319.

Voisit (Thomas), cardinal d'Yorck, ministre de Henri viii, joue le rôle d'arbitre aux conférences tenues à Calais entre les ambassadeurs de l'Empereur et du roi de France; sa partialité pour Charles-Quint, XVII, 46. (Introd.) — Il vient à Amiens de la part du roi d'Angleterre, et conclut un arrangement pour la levée d'une armée destinée à remettre le Pape en liberté, XVIII, 30. (Du Bellay.)

### WAY

Voetin (Bernard de), écuyer gacon, dispute un pas d'armes près de Dijon, IX, 337.

Vounzon (le sieur de): anecdete curieuse sur la manière dont il se délivre de sa prison, XXXII, 494.

Voyages entrepris par des navires hollandais au Cathay et à la Chine par le détroit de Nassau; détait curieux à ce sujet, XLIII, 420 et suiv.

## W

WAILLY (J. de), un des plus fidéles serviteurs du Dauphin, est arrêté, VI, 306.

Wallons (les) font à Paris une mascarade du saint homme Job, laquelle est mal vue du peuple, XLVI, 153.

Wanon (Raoul de) est pris par les Sarrasins, et délivré aussitôt par Joinville et sa troupe, II, 242.

Wartiz (le capit.) est blessé au siège de Fossano, XVIII, 478. Force les Impériaux à coups d'arquebuse à abandonner un des boulevards de Turin, XIX, 263.

WARWICK (le duc de) reçoit de Henri v mourant la surintendance de l'éducation du jeune roi son fils, VI, 360.

Warwick sait le siège de Montargis avec Suffolck et J. de La Poll, VIII, 27. (Tabl. durèg. de Ch. rii.) — Forcés de se retirer et de passer la rivière, sont poursuivis et désaits, 127. Le comte de Warwick assiège Pontorson, qu'il prend par composition, 134. (Mém. conc. la Puc.)— Paroles atroces qu'on lui attribue au sujet de la Pucelle, 299. (Suppl. aux Mém. sur J. d'Arc.)

WARWICK (le comte de) se réfugie en France avec le duc de Clarence; par quels moyens il entretient son grand crédit en Angleterre, X, 276. Est tué dans une bataille, 277. Mém. de La Marche.) XII, 26 et suiv. — Comment il se rend maître du roi Henri, et le conduit à Londres, XIII, 251. Chassé par le Rei, se résugie en France avec le duc de Clarence, 396. Repasse en Angleterre avec des secours d'hommes, 400. Délivre le roi Henri de prison; est sait gouverneur du royaume, 402. Est tué dans une grande betaille avec le prince de Galles, 409. (J. de Troyes.)

WARWICK, chargé de défendre le Havre, n'oppose qu'une foible résistance, et rend cette place per capitulation, XX, 115; XXXIII, 301 et suiv

et suiv.

Wasser (le capit.) rompt une lesce près de Brignoles avec un capit. espagnol, XIX, 64.

WASTE DE MONTPEDON, bailli de Rouen, est tué su combat d'Aire,

XIV, 90.

Waudrois (les), ou les Etrangent, bandes de pillards à la tête desquels étoient les capitaines Gastelain Bast, J. de Guigny, le bâtard de Tian, Charles l'Abbé, J. Duclau, Matthieu Després, VII, 280. Ils pillent la ville et le château d'Avencourt, Neuchâtel-sur-Aisne; ravagent le Vermandois, le Boulonais; sont battus par les gens du pays, et forcés de se retirer, 281.

WAURE (Claude), cheval. angleis, joûte au mariage du duc de Bour-

gogne, X, 374.

WAYSY (J. de), prêtre, va tout seul attaquer six chess sarrasius, et

les force à prendre la fuite. II.

Weymar (le duc de) vient à Paris; propositions qu'il fait au Roi. LI, 235. Amiége Saverne avec le cardinal de La Valette; accorde au

puverneur une capitulation; est blessé à ce siège, 238.

WILLAUME DE CHELERS et sept autres avec lui enlèvent en plein **cha**mp une jeune fille; le peu de justice qu'il y avoit alors assure leur impunité, XI, 59.

Willest (le stre de) et l'évêque de Térouane rendent la Bastille au connétable de Richemont, moyen-

ment composition, VIII, 491.

WILLERET DE NOSDVILLE, pelle**tier, épouse la veuve** de J. Pi**n**te, du même état, le jour même où il est enterré; raisons qui semblent excuser un mariage aussi précipité, XI, 53.

Wincestra (le cardinal de) est chargé d'entrer en négociation avec la France pour la paix, VIII, 66. (*Tabl. du règ. de Ch. r11.*) — Paro-Jes atroces qu'on lui attribue au sujet de la Pucelle, 299. Il occupe un des trois échafauds dressés sur la place du vieux Marché de Rouen **pour** le supplice de la Pucelle, 307. Ordonne de jeter à la Seine ses cendres et ses os, 309. (Suppl. aux Móm. sur J. d'Arc.)

Wisant (Jacq. et Pierre), parens **Exercise de S.-Pierre, se sacri-**

hent généreusement avec lui pour leurs concitoyens, IV, 115.

Wittem (le sire Frédéric de) fait avec Pietre de Was la guerre aux Secresius pendant un an, X, 255. S'y acquiert beaucoup d'honneur, 256.

WITTEMBERG (Christophe, duc de), présente à François : une requéte pour être réintégré dans les Etaus de son père, XVIII, 209. Détails sur cette affaire, 210. Paroft à l'assemblée d'Ausbourg pour faire valoir ses droits, 223. Ne pouvant obtenir justice de l'assemblée, vend au Roi le comté de Montbelliard, 264. Fait la guerre à l'Empereur et au roi de Hongrie; rentre en possession de son duché; rend à François : le prix de la vente du comté, et en redevient possesseur, 265.

Wolfgand de Bavière, duc de Deux-Ponts, entre en Bourgogne à la tête d'une armée; surprend la ville de La Charité; meurt de maladie au château de Lescars, XX.

136.

Wolrad de Manspeld prend le commandement de l'armée du duc de Deux-Ponts, et joint l'armée protestante sur les bords de la Vienne, XX, 136.

Woss (J. de), cheval. gantois envoyé pour traiter de la paix avec le duc de Bourgogne, voyant l'obstination des rebelles, ne veut plus retourner & Gand, X, 125.

# X

XAINTRAILLES (Poton de) est député auprès du duc de Bourgogne pour lui proposer de recevoir la ville d'Orléans eu séquestre, VIII, 39. (Tabl. du règ. de Ch. rii.)—Est blesse à l'assaut du boulevard d'Orléaus, 1/2. (Mém. conc. la Puc.)— Prend d'assaut une besulle de Nercy, 467. Rançonne tout le pays de environs de Metz, 469. Défend Gerberoy contre le comte d'Arondel, et le force à lever le siège, 478. Joue un tour au connétable pendant le siège de Pontoise, 522. (Richemont.)

Yoré (Guill. de Maugiron, seign. d'), ne veut point quitter Casal, malgré l'ordre que lui en donne le maréchal de Brissac, XXI, 109. (Comm. de Montluc.) — Défait les Italiens et les lansquenets à Visque, XXIX, 76. Est blessé à mort par un boulet, 282. (Du Villars.)

YMBERCOURT (le seign d') est tué à la bataille de Marignan, XVI, 103.

Yoland, sœur des empereurs latins Baudouin et Henri, mariée à Pierre de Courtenay, reçoit avec orgueil le titre d'impératrice, I, 460. Part avec son mari, 461. Le quitte à Brindes, et fait voile pour Constantinople, 463. Est pénétrée de douleur en apprenant sa captivité; est déclarée régente, et accorde toute sa confiance à Conon de Béthune, 465. Accouche d'un fils; est continuée régente, 466. Resserre l'alliance faite auparavant avec Lascaris; lui donne sa fille Marie en mariage; sa mort, 467.

YOLANDE DE BOURGOGNE, épouse de J. Tristan, accompagne son mari

à Tunis, II, 150.

YOLANDE, duchesse de Savoie, sœur de Louis XI, apprenant la défaite du duc de Bourgogne près de Grandson, se rapproche du roi de France, XII, 204. Enlevée et conduite de force au château de Rouvre, elle fait prier le Roi de la retirer, 213. Comment elle est délivrée, 214.

Yorck (le duc d'), nommé pour succéder au duc de Bedfort en France, n'a ni les talens ni l'expérience que les circonstances exigent, VIII, 59. Arrête les progrès des Français en Normandie, 61.

Yorcx (le duc d') est tué dens les plaines de S.-Albans; sa tête est portée au bout d'une lance, XIII, 255.

YSABELLE DE BOURDON, comtesse de Charolois, meurt à Anvers, et est enterrée à l'abbaye de S.-Michel, X, 246.

YSABELLE, fille du duc de Coimbre, nièce de la duchesse de Bourgogne, est mariée au seign. de la-

vastain, X, 57.

YSABELLE, duchesse de Bourgogne, fille du roi de Portugal, etablit un couvent de sœurs grises de l'ordre de saint François, XI, 51.

YVAIN DE GALLES, dont Edouard avoit fait décapiter le père, devient le plus redoutable des amiraux de France, IV, 154. (Préc. des guerrent. la France et l'Angl.)—Attaque l'île de Grenesey, et la livre au pullage, V, 119. Se réunit à la flotte espagnole, et rencontre le comte de Pembrock qui faisoit voile vers la Rochelle, 121. Brûle 3 de ses vasseaux, et le force lui-même à se res dre à discrétion, 122. Reproches et injures qu'il lui adresse, 123. (Anc. Mém. sur Duguesel.)

YVES LE BERTON, de l'ordre des Frères précheurs, est envoyé par k Roi au Vieux de la Montagne, Il. 326. Rapporte au Roi ce qu'il a appris de la religion de ce prince.

327.

Yvor (le seign. d') est envoyé a Bourges pour commander pour les princes protestans, XXXIV, 156.

Z

ZAHIR, fils de Songour, est suit prisonnier à la bataille de Gaza, III, 9. Est mené au Caire, 10.

ZAMET (le sieur), italien, loge le Roi et la Reine dans sa maison près de la Bastille, XXXVI, 492. (Pontlevoy.) — Accompagne M. de Villeroy à Melun, et travaille de tout son pouvoir à la paix du royaume, XI.IV, 167. (Mém. de Villeroy.) — Il donne

#### ZAX

à somper à moniours de Moyenne et de Guise, et autres suigneurs et demes de leur compagnie; ce somper sobte 200 écus, XLVI, (20. Il vient à Paris de la part du dus de Moyenne pour parler en Rei, XLVII, (20. (L'Estelle.) — Réconcilie le Rei avec M. de Romy, XLIX, (00. (Groulant.)

Zawoszi, grand chancel. de Pologne, bet et fait prisonnier Maximilien, archiduc d'Autriche, d'a rei de Pologne, XXXIX, 362 et suiv. Portifie la place de Kaminiek contre les Tartares, 372. Bet ces pouples, 373. ZAM, ville d'Endevenie : les Presquis et les Vénitions en fant le siège, I, 22, 148. Elle espitule, 150.

Entrement, émir, est mommé pour négocier une trève avec les Françuis, III, al.

Zococavi (J.), à la tôte d'une armée de Polonnie, défait phoissus milliers de Conques, XLIII, 319.

Zossan (Etienne), établi vaivede de Meldavie par la prince de Transylvanie, est batta et fait prisennier par le chanceller poloneis Zomoski, XLIII, 176.

PIR DE CINQUANTE-DEUXIÈME ET DERNIER VOLUME.

## ERRATA.

- Page 384, les articles Magdalon et Magdelon se rapportent au même personnage, différemment nommé par les auteurs de Mémoires.
  - 420, les articles Merle, capitaine protestant, et Merle (Matthieu), se rapportent aussi au même personnage.
  - 427, les deux articles Montfort (Simon de) n'en doivent faire qu'un.

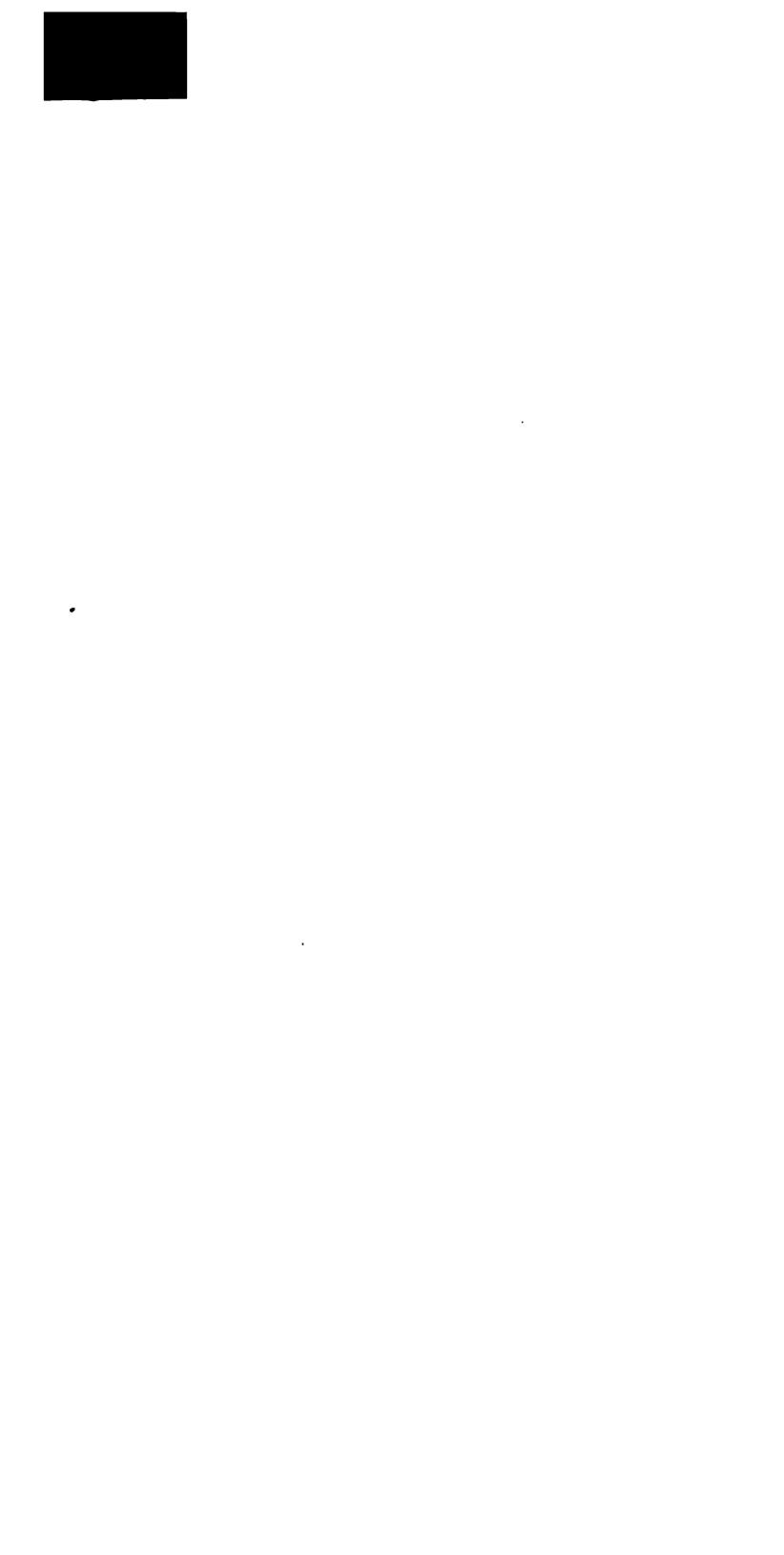

41.

·







1 265

11

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

